

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

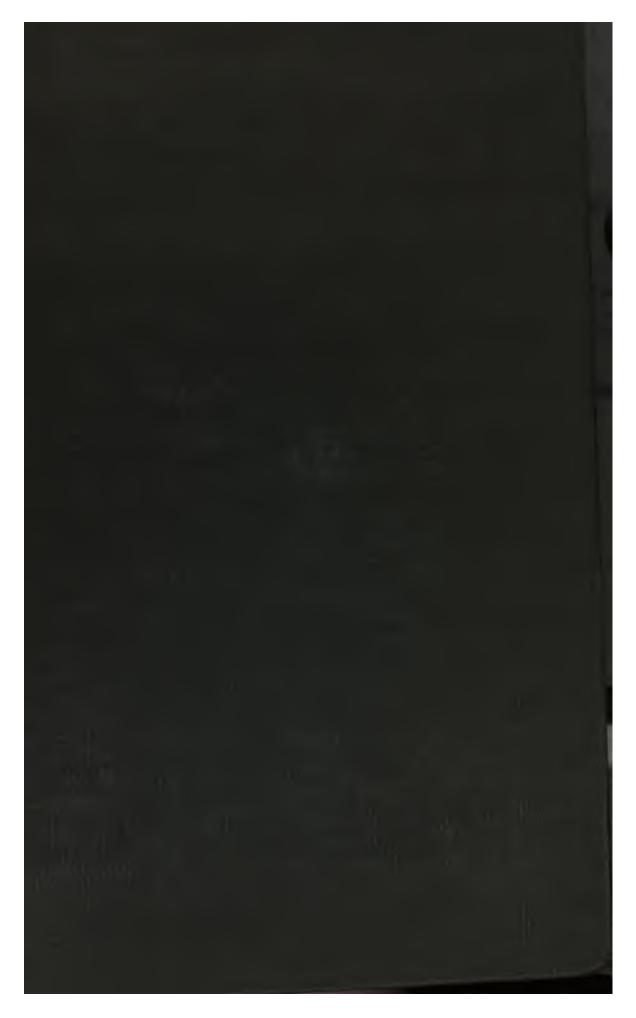



## HARVARD COLLEGE LIBRARY





## ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΤΡΑΓΩΙΔΙΑΙ ΕΠΤΑ

23777. — TYPOGRAPHIE A. LAHURE Ruc de Fleurus, 9, à Paris.

## ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΤΡΑΓΩΙΔΙΑΙ ΕΠΤΑ

0

## SEPT TRAGÉDIES

# D'EURIPIDE

TEXTE GREC

RECENSION NOUVELLE

AVEC UN COMMENTAIRE CRITIQUE ET EXPLICATIF

PAR HENRI WEIL

DECLIÈME MOITION REMANIÉR

PARIS
1. 1 BRAIRIE HACHETTE ET C'
79. BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

1879

&e 36.257.5

From the Estate of 32 F. E. W. GUERRY

### AVERTISSEMENT.

duire tous les changements qui me sembleraient convenables. J'ai usé largement de cette liberté en remaniant le double commentaire et parsois même le texte. Cependant je me suis quelquesois trouvé gêné par la nécessité de respecter les pages. Ainsi s'expliquent quelques inégalités de rédaction qu'on voudra bien excuser. Je n'ai eu recours à des Notes Supplémentaires que lorsqu'il y avait absolue nécessité; ce cas s'est présenté le plus souvent dans Hippolyte, par suite de l'extrême concision dont j'avais usé dans l'annotation de cette pièce.

Paris, ce 11 juillet 1879.

n'avons plus, croyait pouvoir établir qu'Euripide était de bonne famille<sup>1</sup>. Quoi qu'il en soit, l'éducation du futur poête ne semble pas avoir été négligée. Son père voulait d'abord faire de lui un athlète: une prédiction mal interprétée avait, dit-on, fait concevoir à Mnésarchides l'espérance que son fils obtiendrait un jour des couronnes aux jeux publics 2. On lit dans les tragédies d'Euripide des paroles amères contre les athlètes. Le poëte méprise ces colonses de chair, esclaves de leur corps : il désapprouve les distinctions dont ils sont l'objet, et il condamne en général l'importance excessive que les Hellènes donnaient aux exercices du corps. Ces exercices, qu'une erreur paternelle lui avait imposés autresois, lui auraient-ils laissé un souvenir inessacable, un dégout persistant? Les biographes 1 rapportent aussi que le jeune Euripide s'essaya dans l'art de la peinture. Il serait difficile, je crois, de retrouver dans les vers du poëte une trace positive de ces études. Un passage d'Hécube, où il fait allusion à certain procédé des printres, est trop isolé. Cependant il aime et il prodique les détails descriptifs, pittoresques : il les pousse souvent

4. Cf. Buides: Oux alybec be de laya-שנת שלו אין א וואדאם מטרסט - אמו אמף דשי αφοδρα εύγενων ιτύγχανεν, ώ, άποδείχνυor didoxepo. Les manuscrits d'Euripide dans lesquels l'article de Suidas se trouve transcrit, sjoutest obea sprés étogyaves. A tort, mit aut nouv : c'est de qu'il faut some entender, et erbyxxvev doit être rapporte a Euripide, Athenee, X, p. 424 C, et le llies racontent qu'Eurspide exerçait dans son enfance certains ministeres religieus qui sembleut avoir été réservés aux file de famille. Nauck conjecture avec beaucomp de augueite que des faits de ce geure springut à Philochonos pour réluter les medianes des partes auniques.

3. (N. B.o. et Aulu Gel'e.

3. Vode autout le linguisset considérable de l'Amorés con, cité par Athenés X, p. 413 C sq. : Karob yâp de tou papeur 239 (1232 10038) union éstes dédatour produit util (1232 10038) union éstes dédatour y rous, util (1236 1000), util (1236 1000),

Φύσιν γάρ άνδρὸς ώδε γενναίαν λαγών Γυναικομίμω διαπρέπεις μορφώματι. (Je refais le premier de ces vers d'après Platon, qui, modifiant les termes enployés par le poète, dit dans le Gorgias, p. 486 E: Φυσιν ψυγής ώδε γενναίαν < λαχών > μειρακιώδει διαπρεπεις μο ... ςώματι. Il me semble évident que le participe λαγών a été omis par la faute des copietes. Le mot γυναικομίμω est fourni par Philostrate, Vita Apoll. Tyma, IV, 21, passage d'abord signalé par Grotius ) Amphion repondait : To & asteric nou καί το σήλυ σωματος Κακώς έμέμφθης. εί γαρ εδ τρενών έχω, Κρείσσον τόδ' dori unpreçoù spaniovo: (Stubée, Anthul. III, 42). Il ajoutsit : Ka: uhv ocos plv σαρνός εξς εύτξιαν Ασκούσι βιοτον, ήν орадын хрицатыч, Како. п.дігацjap avio eiksperor Arbaaror afoc pactical de tauto uneie.

4. Le Biog porte : Cari Ed abred Zogoapou gineobie uni de unuabae abrod nivanen éu Meradolf, Suiden : l'égone de un aporta Congador.

4. Here's, 807 sq. CL Hippein 1078.

son origine et ses éléments, son âme n'est ternie d'aucun désir honteux. »

\*Ολδιος δατις τῆς Ιστορίας

ἔσ /ε μάθησιν

μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνη

μήτ' εἰς ἀδίαους πράξεις δρμῶν,

ἀλλ' ἀθανάτου καθορῶν φύσεως

κόσμον ἀγήρω

Τοῖς δὶ τοιούτοις οὐδέποτ' αἰσχρῶν

ἔργων μελέτημα προσίζει.

Le personnage d'Amphion dans la tragédie d'Antiope répondait à l'idéal conçu par Euripide. Rien n'était plus célèbre dans l'antiquité que la querelle de Zéthos et d'Amphion. L'un des frères était un homme pratique : un corps robuste, une fortune considérable, une grande position dans la cité, voilà le but de ses efforts. L'autre était poëte et, à la fois, philosophe; les luttes de la place publique le rebutaient; il mettait son bonheur à cultiver son esprit, il voulait être homme avant d'être citoyen 1.

Euripide aimait à converser avec quelques amis et avec les livres de ceux qu'il ne pouvait voir personnellement. Il possédait une bibliothèque<sup>3</sup>, chose rare et nouvelle à une époque où la poésie coulait à pleins bords, mais où le goût de la lecture était peu répandu. Un de ses chœurs comptait parmi les bienfaits de la paix, dont il demandait le retour, de pouvoir « dérouler ces feuilles qui nous parlent et qui font la gloire des sages. »

Δέλτων τ' άναπτύσσοιμι γήρυν αν σοφοί κλέονται3.

Aristophane, qui n'aimait aucune nouveauté, reproche à Euripide d'avoir « amaigri la tragédie, de l'avoir rendue fluette et chétive en la nourrissant de jus de niaiseries, extrait de livres subtils » 4.

<sup>4.</sup> Voyez sur l'Antiope d'Euripide un Memoire que nous avons publié dans le Journal général de l'instruction publique, 4817, n° 63 et 84.

<sup>2.</sup> Cf. Athenée, I, p. 3 A.

<sup>3.</sup> Voir les vers de l'Érechthée (frg. 352

Wagner), cités par Stobée, Anthol. LV, 4. Cf. Hipp. 451.

<sup>4.</sup> Aristophane, Gren., 944: Τσχνανα μέν πρώτιστον αὐτήν καὶ τὸ βάρο; ἀφείλον... Χυλόν διδο ς στωμυλμάτων ἀπό βιδλίων ἀπηθών. Cf. ib. v. 1409.

trouver des arguments, mais souvent trop peu préoccupé de ce qui convient au caractère et à la situation des personnages qu'il met en scène. Voici des vers' qu'on dirait écrits pour procurer des disciples aux Gorgias et aux Antiphon : « Eh quoi! nous recherchons toutes les autres connaissances, nous faisons les efforts qu'il faut pour les acquérir, et nous négligeons la Persuasion, qui est la maîtresse souveraine du monde! nous ne payons pas de maître pour apprendre à persuader ce que nous désirons et à l'obtenir! »

L'amitié qui unissait Euripide à Socrate et l'assinité de ces deux esprits frappaient tout le monde, au point de faire imaginer par les auteurs comiques du temps que le philosophe était collaborateur du poëte. Un de ces auteurs disait2, en associant à Socrate le beau-père d'Euripide: « Voici Mnésiloque qui prépare un drame nouveau dans la cuisine d'Euripide, et Socrate met des fagots sous la marmite ». Il en est de cette collaboration comme de celle de Céphisophon, jeune esclave né dans la maison d'Euripide et mêlé par la chronique scandaleuse d'Athènes aux malheurs domestiques comme aux travaux littéraires de son maître3. Il n'est pas difficile de signaler dans Euripide une foule de sentences que Socrate n'eût pas désavouées; mais, comme ce philosophe cherchait plutôt qu'il n'affirmait, il n'est guère possible de déterminer les idées que notre poëte doit plus particulièrement au commerce de Socrate. J'oserais cependant attribuer à cette influence certaines théories sur l'amour professées par Euripide en différents endroits . A l'amour physique, l'amour re-

<sup>1.</sup> Voy. Hécube, 814 sqq. 2. Téléclide. Le Bío; rapporte de ce poëte ces vers que nous donnons d'après les corrections de Dindorf et de Meineke : Ο Μνησίλοχος δ' έκεινοσί φρύγει τι δράμα καινόν Ευριπίδη, και Σωκράτης τὰ ερύγαν' υποτίθησιν. Cf. le passage gravement altéré de Diogène Laërce, II, 18, où les poètes comiques Callias et Aristophane sont cités à côté de Téléclide.

<sup>3.</sup> Cf. Aristophane, Grenouilles, 1408, 1452, et surtout 914 : Είτ' ἀνέτρεφον (sous-ent. την τραγωδίαν) μο ωδίαις Κηρισορώντα μιγνύς, avec la scholie : Έδόχει δοῦλος ών ὁ Κηρισορών συμ-

ποιείν αὐτῷ καὶ μάλιστα τὰ μέλη, δν καί συνείναι τη γυναικί αύτου κωμωδούσιν. Les mêmes bruits sont rapportes dans le Bios. Un certain Timocratès d'Argos y est aussi nommé parmi les collaborateurs d'Euripide. D'après une scholie sur le vers 446 de l'Andromaque, cette tragédie fut d'abord jouée sous le nom de Démocratès. Bergk et Nauck pensent que Τιμοκράτης et Δημοκράτης ne font qu'un, et que l'un de ces noms est altéré.

<sup>4.</sup> Voyez Medee, 844 sq et les passages que nous y avons cités en note. Voy. ce qu'Alcibiade dit de Socrate dans le Banquet de l'laton, p. 215 sqq.

qui leur est étranger, les êtres apparaissent sous une autre forme.

μορρήν έτέραν ἐπάδειξεν<sup>1</sup>.

Χωρεί δ' όπίσω,
τὰ δ' ἀπ' αἰθερίου 5λαστόντα γονῆς
εἰς οὐράνιον πόλον ἦλθε πάλιν·

διακρινόμενον δ' ἀλλο πρὸς ἀλλου

Αμορρήν ἐτέραν ἐπάδειξεν<sup>1</sup>.

Une des tragédies, aujourd'hui perdues, d'Euripide semble avoir été écrite dans le but de faire connaître au public le système d'Anaxagore. La scène était changée en chaire de philosophie, l'action tragique n'était plus qu'un prétexte, ou, comme dit Denys d'Halicarnasse<sup>2</sup>, qu'une figure. Mélanippe avait eu le bonheur, dangereux pour une mortelle, de plaire à un dieu de l'Olympe. Devenue mère, elle donne le jour à deux enfants, et, sur l'ordre de leur père, Neptune, les expose au milieu des troupeaux. Une vache les allaite, le taureau veille sur eux avec des soins tout paternels. Étonnés d'un fait aussi merveilleux, les bergers en instruisent le roi Éolus, père de Mélanippe. Le roi aussi s'émeut de ce prodige, et il ordonne que des enfants humains nés, à ce qu'il croit, d'une vache et d'un taureau, soient brûlés vifs. La malheureuse Mélanippe est chargée de parer les victimes pour le sacrifice. Elle essaye d'abord de les sauver sans révéler, si cela est possible, le secret de leur naissance. Elle soutient donc qu'il ne peut jamais y avoir de prodige, ni d'événement contraire aux lois de la nature; et pour en convaincre son père, elle lui explique les principes de la philosophie naturelle d'Anaxagore. Voici le commeucement de cette exposition3. « D'abord le ciel et la terre ne formaient qu'une

<sup>4.</sup> Cf. Anaxagore apud Simplic. in Aristot. Phys. fol. 34 B: Τὸ δὲ γίνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι οὐκ ὀρύως νομίζουσιν οἱ Ελληνες: οὐδὲν γὰρ χρῆμα γίνεται οὐδὲ ἀπόλλυται, ἀλλ' ἀπο ἐοντων χρημάτων συμμίσγεται τε καὶ διακοίνεται.

<sup>2.</sup> Denys, Rhétor. VIII, 10, et IX, 11. Les renseignements que cet auteur donne

sur le sajet de Melanippe sont completés par Grégoire de Corinthe, le commentateur d'Hermogène, t. VII, p. 1313 des Rhetores de Walz, et par Hygin, Fab. 186.

<sup>3.</sup> Cf. fragment 487 Wagner, cité par Diodore de Sicile, I, 7, et par Eusèbe, Prap. evang., I, p. 20 D.

seule masse; ensuite, quand ils se furent séparés l'un de l'autre, ils engendrèrent toutes choses, et ils firent naître à la lumière les arbres, les oiseaux, les animaux, et les habitants de l'onde, et la race des mortels. » Aussi l'héroïne de cette tragédie fut-elle appelée Μελανίππη ή σοφή, Mélanippe la Sage, ou plutôt la Philosophe: car pour sage, elle ne l'était pas trop. Mais quelle apparence qu'une jeune fille ait fait des méditations si profondes sur la nature des choses! Pour sauver cette invraisemblance, elle prétendait avoir été instruite des mystères de la nature par sa mère, la fille du sage Centaure Chiron. « Ce discours ne vient pas de moi, mais de ma mère », disait-elle 4.

Κοδα έμος δ μύθος, άλλ' έμης μητρός πάρα.

Ce vers, qui passa en proverbe, marque le tendre attachement qu'Euripide avait pour le maître dont il s'efforçait de répandre les leçons.

Comme le commerce qu'il eut avec les philosophes de son temps est, après ses travaux dramatiques, le fait le plus important de la vie d'Euripide, insistons-y, et montrons par d'autres exemples, ainsi que par le caractère général de son théâtre, combien sa poésie s'est ressentie de cette intimité et des méditations qu'elle lui rendait familières. Des héros de la Fable étaient transformés par notre poète en libres penseurs : le criminel lxion, le mélancolique Bellérophon, devinrent sous sa main des esprits forts. Voici le langage hardi que tenait ce dernier dans la tragédie qui portait son nom : « On dit qu'il y a des dieux dans le ciel? Non, non, il n'y en a point, au jugement de ceux qui veulent cesser enfin de répéter stupidiment ce vieux conte. Examinez les choses, n'en croyez pas

est tiré, n'était peut-étre pas de la main d'Euripide.

<sup>4.</sup> Cf. Denys d'Halicarnasse, Rhôt., IX, et, et les auteurs cites par Valchenaer, ad Harral. 352 — Le dieu d'Anaxagore est ritante dans les vers cités par Clémend desandrie, Strom., V, xiv, 415: Σὲ τὸν πυσουν, τον ἐν πίθερίφ 'Ρύμθος κάντων συσον ἐυπλεξανό', 'Ον περι μὲν φῶς κπέ. Cependant le Pirithose, d'où os fragment

<sup>2,</sup> Fragment 203 Wagner, 288 Nauck, elté par S. Justin, De monarch., p. 108, C.: Φησίν τις είναι δητ' ἐν ούραν φ θεούς; Ούα είσιν, ούα είπ', εί τις ἀνθρώπων θέλει Μη τῷ παλαιῷ μῶρος ὧν χρησθαι λόγφ ατά.

mes paroles. Je vous dis que les tyrans mettent les hommes à mort, les privent de leurs biens, détruisent les cités en dépit de la foi jurée, et, malgré tous ces crimes, sont plus heureux que les hommes paisibles qui vivent pieusement tous les jours de leur vie. Je sais de petits peuples qui honorent les dieux, et qui obéissent à de grands peuples impies, subjugués qu'ils sont par la force des armes. Essayez donc de prier les dieux sans travailler vous-mêmes, vous verrez, ce me semble, [comme ils vous nourriront. C'est l'ignorance 1] et le malheur qui ont fait le grand crédit des dieux. Bellérophon tente de monter au ciel sur son cheval ailé: il veut éclairer ses doutes en explorant la demeure de Jupiter, il veut voir par lui-même s'il y réside en effet un dieu. Mais cette fois le Pégase ne lui obéit plus, et l'impie est misérablement précipité à terre.

Qu'on ne s'imagine pas toutefois qu'Euripide voulut enseigner l'athéisme. Ce reproche, contre lequel il cut déjà à se défendre lui-même 1, n'est pas fondé. Le poëte ne fit que transporter dans l'age fabuleux les idées de son siècle, que donner un corps aux doutes qui alors occupaient plus d'un esprit, troublaient plus d'une àme. Il remuait des idées, il enseignait à réfléchir sur les plus grands problèmes, comme sur les questions de tout ordre et de toute espèce qu'agitait sans cesse son esprit éminemment critique 3. Il ne prétendait pas toujours donner des solutions, et on se tromperait en prenant tout ce qu'il a écrit dans ses drames pour l'expression de ses convictions. Il fait soutenir une thèse à tel de ses personnages, mais un autre personnage soutiendra la thèse contraire; et si l'on rencontre chez lui des idées hasardées, il est généralement facile de trouver soit dans la même tragédie, soit dans une autre, de quoi corriger Euripide par Euripide lui-même4. Le disciple d'Anaxagore, l'ami de Socrate, était loin de combattre la croyance en Dieu : il s'élevait

<sup>1.</sup> Nous avons inséré ces mots par conjecture, afin de combler une lacune.

<sup>2.</sup> Cf. Sénèque, Epist. 115, et Plutarque, De aud. poët. p. 19 E.

<sup>3.</sup> Sur Euripide, « le philosophe de la

schne, » voyez les belles pages de M. E. Havet, Le Christianisme et ses origines, I, p. 103-120.

<sup>4.</sup> Cf. les notes sur Hippol., 451 sqq., sar Médés, 230 sqq., 1090 et passim.

tion, d'une vertu, d'une force de caractère en quelque sorte surhumaines. Disciple des philosophes, Euripide, comme Thucydide<sup>4</sup>, ne partageait pas ces illusions. Il voyait le premier àge de la Grèce d'un œil plus sobre, sans cet éclat incomparable, sans cette grandeur idéale que la poésie s'était plu à lui prêter : il pensait que les hommes avaient été les mêmes de tous les temps. Il rapprocha donc de la vérité commune les héros de la Fable, les couvrit souvent de guenilles, et ne les montra pas toujours exempts de misères morales, de l'égoisme et des petitesses du cœur. Si l'on excepte un groupe d'êtres purs et nobles, la plupart à peine sortis de l'enfance, jeunes hommes et jeunes femmes que l'àge et l'expérience de la vie n'ont pas encore flètris, les Ion, les Hippolyte, les Phrixos, les Ménécée. les Polyxène, les Macarie, les Iphigénie<sup>2</sup>, on peut dire, avec Sophocle<sup>3</sup>, qu'Euripide peint les hommes tels qu'ils sont.

Ajoutons qu'il peint les hommes tels qu'ils étaient de son temps, qu'il les fait raisonneurs et critiques, rebelles à l'autorité des principes consacrés, affranchis du frein de l'usage. La grandeur du caractère, la sauvegarde des idées reçues, de la morale traditionnelle, leur faisant ainsi défaut, que leur reste-t-il? La passion, la passion d'autant plus irrésistible qu'elle n'est plus contenue par aucune de ces barrières. La peinture des passions, des maladies de l'àme, analysées par le penseur, reproduites par le poëte, telle est en effet, on le sait, la grande nouveauté, la partie vraiment originale du théatre d'Euripide. Parmi ces maladies de l'ame, celle qui tient le premier rang, c'est l'amour. Euripide a peint l'amour dans ses fureurs, dans ses égarements les plus coupables, les plus monstrueux même , et, comme ce mal fait les plus grands ravages dans le cœur des femmes, c'est là qu'il l'a étudié particulièrement. Cette étude a mis à nu bien des plaies : aussi Euripide fut-il, dès son vivant, accusé d'être

έφη αὐτὸς μὲν οίους δεῖ ποιεῖν, Εὐριπιδην δὲ οίοι εἰσίν.

<sup>1.</sup> Voir les vingt premiers chapitres du livre I de Thucydide.

<sup>2.</sup> Voyez la Notice sur Iphigenie à Aulis, p. 306.

<sup>3.</sup> Aristote, Poetique, XXV : Σοφοκλής

<sup>4.</sup> Euripide ne recula pas même devant la passion de Pasiphaé. Sa tragédie des Crétois roulait sur ce sujet.

d'Euripide, le plus jeune, qui portait le même nom que son père, est le seul qui nous intéresse. L'aîné, Mnésarchidès, se fit négociant-marin (ἔμπορος); le second, Mnésiloque, était acteur; le jeune Euripide ensin était poëte dramatique, et il fit jouer, après la mort de son père, quelques tragédies laissées par ce dernier.

Euripide donna, dit-on, sa première tragédie, les Péliades, à l'âge de vingt-cinq ans, dans la première année de la 81º Olympiade2, en 455 avant J. C. C'est dans cette même année que mourut Eschyle. Euripide prit donc, en quelque sorte, la place du vieux poëte que la critique lui opposa dès lors, et qu'elle n'a cessé depuis de comparer avec lui. Mais il n'eut pas seulement à lutter contre le souvenir d'Eschyle, poëte toujours cher au peuple, et dont les tragédies continuaient de paraître sur la scène; des compétiteurs vivants, avant tous le grand et heureux Sophocle, quelquesois même des poëtes plus obscurs, tels qu'Euphorion 3, Xénoclès 4, Nicomaque 5, lui disputèrent le prix avec succès. Durant une longue carrière dramatique (il donna, diton, quatre-vingt-douze pièces au théâtre) il n'obtint que cinq fois le premier prix : encore une de ces cinq victoires ne fut-elle remportée qu'après sa mort par des ouvrages posthumes 6. Il est vrai que les poëtes d'Athènes présentaient au concours trois tragédies suivies d'un drame satyrique : il faut donc comparer le chiffre des cinq victoires, non avec les quatre-vingt douze pièces d'Euripide, mais avec les vingt-trois tétralogies auxquelles répond ce dernier chiffre. Toujours est-il que le nombre des victoires est

a tardebat. » Cette prétendue loi est invoquée par d'autres, à propos du conte absurde de la bigamie de Socrate. Cf. J. Luzac, De bigamia Socratio, p. 54 sqq.

<sup>4.</sup> Voyes le Bíoç et notre Notice sur Iphigenis à Aulis, p. 307 et p. 349. — D'après Suidas, Euripide le jeune était neveu du grand poète.

<sup>2.</sup> Le Biog porte: "Ηρξατο δὲ διδάσκειν ἐπὶ Καλλίου άσχοντος κατά 'Ολυμπιάδα πα' ἐτει α' πρώτον δὲ ἐδιδάξατο τὰς Πελιάδας, ότε καὶ τρίτος ἐγενετο. Cependant Aulu-Gelle dit: « Tragædiam scribere « natus annos duodevigiuti adortus est.»

<sup>3.</sup> Cf. la didascalie de l'Hippolyte.

<sup>4.</sup> Cf. Flien, Hist. var., II, 8.

<sup>5.</sup> Cf. Suidas, article Nexouayo;

<sup>6.</sup> Suidas: Νίχας δὲ είλετο ε΄, τὰς μὲν τέσσαρας περιών, τὴν δὲ μίαν μετά τὴν τελευτὴν ἐπιδειξαμένου τὸ δράμα τοῦ ἀδελορδοῦ αὐτοῦ Εὐοιπίδου. L'expression τὸ ὁράμα est inexacte. Le chiffre da cinq victoi: es est confirmé par Varron chez Aulu-Gelle. A la fin d'une des rédactions du Bio:, on lit: Νίχας δὲ ἔχει τε΄, leçon qui provient évidemment de νίχας δὲ ἔχει (il faudrait ἔγχει ε΄, Cette erreur a été repétée par Thomas.

les Bacchantes, jouées à Athènes après la mort du poëte, semblent avoir été écrites (plusieurs indices tendent à le prouver 1, pour le théâtre de Pella. Euripide mourut en Macédoine, plus que septuagénaire, l'an 406 avant J. C. 2. D'après une tradition constante, le vieux poëte fut déchiré par des chiens de chasse; mais les détails et les causes de cette mort extraordinaire semblent n'avoir jamais été bien connus, et l'on peut croire que dès l'abord une foule de versions différentes circulaient à ce sujet. Il est possible qu'Euripide ait été victime d'un accident malheureux. Mais, d'un autre côté, il est sur que la faveur du roi avait attiré à l'Athénien, ainsi qu'au prince lui-même, des haines implacables. Quoi qu'il en soit, Euripide fut enterré dans la vallée d'Aréthuse, et n'eut qu'un cénotaphe dans sa patrie. Sophocle lui survécut peu de mois. Avec ces deux poëtes la tragédie ellemême semblait s'éteindre. Les Grenouilles d'Aristophane, jouées en 405, sont en quelque sorte l'oraison funèbre de la tragédie grecque.

Nous arrivons aux ouvrages d'Euripide. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'ode qu'il composa, dit-on, pour la victoire olympique d'Alcibiade<sup>6</sup>, ni à deux petites pièces en mètre élégiaque<sup>7</sup>; sa gloire repose sur ses productions dramatiques. Lorsque

Nauck révoque en doute le premier de ces deux renseignements, lequel n'a rien que de très-vraisemblable, et n'est point en contradiction avec ce que rapporte Diomède, p. 480 Putsche: « Tristitia namque « tragœdiæ proprium, ideoque Euripides a petente Archelao rege ut de se tragœdiam « scriberet abauit. » Quant au sujet de la tragédie d'Archélaos, cf. Hygin, Fable 219.

4. Cf. Bacch., 560 sqq., 409 sqq., avec les notes d'Elmsley.

2. Cf. Bíoç. Apollodore, chez Diodore de Sicile, XIII, 403, place la mort d'Euripide dans la troisième année de la 93° olympiade; le Marbre de Paros la place dans la deuxième année de la même olympiade. Les deux dates se rapportent à l'été de l'an 406 avant J. C., et ne différent au fond que d'un ou deux mois.

3. Cf. Bioc; Suidas; Aulu-Gelle; Diodore, I. c.; Hermésianax chez Athénée,

XIII, p. 598 D; Addæus dans l'Anthol. Palat. VII, 51, et un autre poète, ib. 44; Stephanus Byz. p. 476, 1; Diogenianus, VII, 52; Ovide, Ibis, 595; Valère-Maxime, IX, XII, ext. 4; Hygin, Fable 247.

4. Voir Aristote, Politique, VIII (V), 40: Καὶ τῆς 'Αρχελάου δ' ἐπιθέσεως Δεκάμνιχος ἡγεμών ἐγένετο.... Αἰτιον δὲ τῆς ὁργῆς ὅτι αὐτὸν ἐξέδωκε μαστιγῶσαι Εὐριπίδη τῷ ποιητῆ' ὁ δ' Κυριπίδης ἐχαλέπαινεν εἰπόντος τι αὐτοῦ εἰς δυσωδίαν τοῦ στόματος.

6. Ammien Marcellin, XXVII, IV, 8: « Proxima Arethusa convallis et statio, in « qua visitur Euripidis sepulcrum. » Cf. Plutarque, Lycurgue, 31; Vitruve VIII, 3; Pline, Hist. Nat., XXXI, 19.

6. Cf. Plutarque, Vie d'Alcibiade, 11; Vie de Demosthène, 1.

7. Voir Bergk, Poetæ lyrici græci, 2º éd., p. 471 sq.

Fable d'Hercule. Alemène, Sylée, drame satyrique, les Moissonneurs (Ospiotzi), drame satyrique, Busiris, drame satyrique, Eurysthée, drame satyrique, Augé, Hercule furieux\*.

Fables attiques. Érechthée, Ion\*, Sciron, drame satyrique, Alope, Égée, Thésée, le premier Hippolyte, le second Hippolyte\*, les Suppliantes\*, les Héraclides\*.

Fables postérieures au retour des Héraclides dans le Péloponnèse. Likymnios, Téménos, les Téménides, Archélaos, Cresphonte.

Voici maintenant, rangés par ordre alphabétique, les drames relatifs à des sujets divers. Æole, Alceste\*, Andromède, Autolycos, drame satyrique, Bellérophon, les Crétois, Danaé, Dictys, Ino, Ixion, Lamie, Médée\*, Mélanippe philosophe, Mélanippe prisonnière, Méléagre, OEnée, Pélée, les Péliades, Phaéthon, Phénix, Phrixos, Polyïdos, Protésilas, Sisyphe, drame satyrique, Sthénébée¹.

Les titres que nous venons d'énumérer sont au nombre de soixante-dix-sept. Tous ceux qui sont accompagnés de fragments se rapportent évidemment à des drames connus des littérateurs anciens et recueillis dans la bibliothèque d'Alexandrie. Or il n'y en a que deux qui ne se trouvent pas dans ce cas : à savoir Étéos et les Moissonneurs. Le titre d'Épéos est fourni par un monument qui se voit au Louvre 2. C'est une liste, malheureusement mutilée, des drames d'Euripide, laquelle entoure une statuette assise du poëte. Comme cette liste ne contient d'ailleurs que des drames conservés dans les bibliothèques antiques, il faut compter Épéos parmi ce nombre. Il n'en est pas de même des Moissonneurs, drame satyrique que la didascalie de Médée signale expressément comme perdu. En retranchant ce dernier titre, il en reste soixante-seize, un de plus qu'il n'en

limaque et par d'autres critiques anciens comme na ouvrage d'Euripide. C'est à ce titre qu'il doit figurer dans cette liste, quelque opinion qu'on puisse d'ailleurs avoir sur son authenticité. qui font double emploi, tels que Phèdre pour Hippolyte, Penthée pour les Becchantes, Cercyon pour Alope, etc.

<sup>1,</sup> La critique a climiné certains titres

<sup>2.</sup> Ce monument a été d'abord publié par Winckelmann, Monumenti inediti, pl. 158, p. 225.

faudrait : car les anciens, nous l'avons dit, n'avaient conservé que soixante-quinze pièces de notre poëte. Faut-il rayer de la liste le titre, faiblement autorisé, de Cadmos<sup>1</sup>? ou bien regarder, avec quelques critiques, Téménos et Téménides comme une seule et même tragédie?

Parmi ces soixante-quinze drames, sept sont désignés comme atyriques, toujours abstraction faite des Moissonneurs, lesquels ne doivent pas entrer en ligne de compte. Or l'une des rédactions du Bios porte le nombre des drames satyriques d'Euripide à huit. Il faut donc chercher parmi les titres qui nous ont été transmis celui du huitième drame de ce genre. Nous sommes disposé à croire que c'est celui de Lamie (Λάμια), nom d'un monstre fabuleux dont on faisait peur aux enfants. Cependant le chiffre de huit drames satyriques n'est pas en rapport avec celui des nombreux concours auxquels Euripide prit part. Cette disposition tient, ce semble, à deux causes. D'un côté, il est prohable que plusieurs drames satyriques s'étaient perdus de bonne heure et qu'un grand nombre de pièces d'Euripide que les anciens eux-mêmes n'avaient pas conservées étaient précisément des drames de cette espèce. Elmsley? a d'abord émis œtte conjecture, en alléguant comme exemple les Moissonneurs. La didascalie des Phéniciennes, trouvée depuis<sup>3</sup>, a fourni un second exemple à l'appui des vues du critique anglais. D'un autre côté, nous savons qu'Euripide a remplacé, au moins une fois, le drame satyrique par une tragédie ou plutôt par une pièce d'un caractère mixte. Son Alceste fut jouée à la suite de trois tragedies, et tint le quatrième rang de la tétralogie que chaque poete devait présenter au concours. Euripide s'est-il souvent permis cette dérogation à l'usage traditionnel? S'il en a été ainsi, le nombre de ses drames satyriques a dù être peu considérable. Cependant parmi les pièces d'Euripide qui nous sont parvenues,

i Probus (in Ferg. Ecl. vi, 31) est le vu qui cite Euripid si in Cadino. Sans vujouner, avec Williamowitz, une fraude vi rorro, un peut conjecturer in OEdipo se OComao.

<sup>2.</sup> Elmsley, édition de Mélée, p. 71.

<sup>3.</sup> Par Kuchh iff, qui la publia dans une revue allemande, en 1853, et ensuite dans son édition d'Euripide.

<sup>4.</sup> Vois l'Argument gree d'Alceste.

il n'y en a, suivant nous , aucune autre qui se trouve dans le même cas que l'*Alceste*. Quant aux pièces connues seulement par des fragments, il est difficile, sinon impossible, de se prononcer à ce sujet .

Il scrait intéressant de connaître l'ordre dans lequel furent écrits et joués les drames d'Euripide, du moins ceux que nous possédons encore. Mais on ne peut guère espérer d'en tracer aujourd'hui un tableau chronologique complet et exact<sup>3</sup>. Cependant les anciens nous ont transmis un certain nombre de dates, qui remontent aux monuments commémoratifs des conzours dramatiques. Ces dates, dignes de toute confiance, forment comme des jalons dont on peut se servir pour déterminer approximativement les autres, en tenant compte des allusions politiques, de la facture des vers<sup>4</sup>, et de l'emploi de certains mètres, tel que le grand vers trochaïque<sup>5</sup>. Voici d'abord les tragédies dont l'époque est connue positivement, grâce aux notices didascaliques<sup>6</sup>.

Alceste. Olympiade 85°, deuxième année, ou 438 avant J. C.

Mèdée. Olympiade 87°, première année, ou 431 avant J. C.

Hippolyte. Olympiade 87°, quatrième année, ou 428 avant J. C.

Troyennes. Olympiade 91°, première année, ou 415 avant J. C.

Hélène. Olympiade 91°, quatrième année, ou 412 avant J. C.

Oreste. Olympiade 92°, quatrième année, ou 408 avant J. C.

Iphigénie à Aulis et Bacchantes. Peu de temps après la mort du poète, arrivée en 406 avant J. C.

Quant aux autres tragédics d'Euripide, nous pouvons, d'après des indices assez surs, les diviser en deux séries, l'une an-

<sup>4.</sup> Voyez notre notice sur Oreste.

<sup>2.</sup> D'après A. Michaelis (Ann. d. Inst., XXX, p. 323), Euripide aurait écrit un Marsyas satyrique.

<sup>3.</sup> On a essayé de faire ce tableau. Voy. Zirndorfer, De chronologia fabularum Euripidearum, Marbourg, 1839. Hartung, Euripides restitutus, Hambourg, 1813-44. Fix, en tête de l'Euripide Didot, 1844.

<sup>4.</sup> Cf. G. Hermann, Opwicula, I., p. 135; Elementa doctrina metrica, p. 71, 83, 115, 119, 123; préface des Suppliantes, p. 17; préface des Bacchantes, p. xxxix sqq.

Cf. la note sur le vers 317 d'Iph. à Aulis.
 Voyez les Arguments grees d'Ale ste, de Médée, d'Hippolyte, et la scholie sur le vers 361 d'Oreste. Quant à la date des

copie, en leur abandonnant son gage 4. Cependant le texte des tragiques souleva plus d'une discussion parmi les philologues alexandrins: les scholies en font foi. Évidemment ces savants ne possédaient point d'exemplaire exempt de fautes et d'interpolations, et à leur tour ils reprochaient aux acteurs (quelquefois à tort) d'avoir fait des changements arbitraires 2.

Pendant cette période laborieuse, beaucoup de savants consacrèrent des travaux au texte d'Euripide, soit pour en fixer la leçon, soit pour en expliquer les difficultés. Les scholies qui sont venues jusqu'à nous les mentionnent rarement. Voici cependant quelques noms qui s'y trouvent cités: Aristophane de Byzance et Callistrate, son disciple, Cratès, Parméniscos, disciple d'Aristarque, Apollodore de Tarse. Les commentaires de ces érudits et, sans doute, de plusieurs autres, furent resumés et revisés, du temps de Jules César, par l'infatigable Didymos, le prince des scholiastes, à qui d'immenses compilations, embrassant une grande partie de la vieille littérature grecque, valurent le surnom de a l'homme aux entrailles d'airain » (χαλκέντερος). Plus tard, un certain Denys îti un extrait des anciens commentaires sur Euripide. C'est de son recueil et d'un autre que sont tirées les scholies que nous possédons aujourd'hui .

Ce vieilles scholies sont d'un grand secours, non-seulement pour l'interprétation, mais aussi pour la critique du texte. Elles se rapportent à une leçon plus ancienne et plus pure que celle de nos manuscrits, et elles fournissent assez souvent des indices au moyen desquels il est possible de retrouver cette leçon et de corriger des passages altérés par les copistes. En effet nos manuscrits ne remontent pas plus haut que le douzième siècle, et,

<sup>4.</sup> Cf. Galien, in Hippocratis Epidem., III, commentarius II. tome IX, p. 239 sq., de l'édition de René Chartier, Paris, 4589.

<sup>2.</sup> Cf. les scholies sur Méd., 88, 448, 228, 356, 379, 910; Or., 4366; Phén., 264. Heimsæth (De νους ὑποκριτή:, Bonn, 4873) veut que ce terme désigne quelque-fois les commentateurs. Je ne puis croire

cela. Υποκριταί γράφουσιν (schol. Méd., 910) ne prouve rica : les acteurs avaient leurs rôles écrits, leurs exemplaires.

<sup>3.</sup> Voyez les souscriptions des scho'ies sur Oreste et sur Médée dans le manuscrit 2743 de la Bibliothèque nationale de Paris et dans quelques autres.

<sup>4.</sup> Cf. Th. Barthold, De schol. in Eur's veterum font.bus, Bonn, 1861.

celui de Copenhague (C, n° 417 de la Bibliothèque Royale), les trois premières tragédies sont tirées d'un exemplaire d'un ordre inférieur; le texte des suivantes se rapproche de celui du Vaticanus¹. — Un manuscrit de la Bibliothèque Ambrosienne de Milan ne donne que des fragments de l'Andromaque (v. 1-102) et du Rhésos (v. 856-884), publiés par Angelo Mai. — Le manuscrit 2712 de la Bibliothèque nationale de Paris (E) renferme les trois premières tragédies, ainsi qu'Andromaque, Médée et Hippolyte². — Enfin un manuscrit de Venise (F, n° 468 de la Bibliothèque de Saint-Marc), où ne se trouvent que les trois premières tragédies et un fragment de Médée, a moins de valeur que ceux qui précèdent, le texte qu'il donne étant déjà plus altéré par de mauvaises corrections.

Il existe quelques autres manuscrits qui appartiennent à la même famille, mais qui ont passé par la main d'un grammairien byzantin. Nous les appelons les manuscrits secondaires. Le plus important est celui de la Bibliothèque nationale de Paris (a), qui porte le n° 2713. Il contient les sept premières tragédies, et, dans les cinq premières, sa première main est souvent voisine de la leçon du Marcianus. Mais il se distingue surtout par des scholies abondantes et assez anciennes<sup>3</sup>.

Dans les derniers siècles du Bas-Empire, on ne lisait plus guère que trois tragédies d'Euripide, ainsi que d'Eschyle et de Sophocle. Voilà pourquoi les trois premières pièces du recueil traditionnel, *Hécube*, *Oreste* et *les Phéniciennes*, ont été propagées dans un grand nombre de manuscrits récents, corrigés par les Manuel Moschopoulos, les Thomas Magister, les Démétrius Triclinius, et accompagnés de leurs

<sup>4.</sup> Voyez, sur ce manuscrit, R. Prinz, dans Rhein. Mus., XXX, p. 129 sqq.

<sup>2.</sup> La leçon de ce manuscrit est moins exactement connue que celle des manuscrits qui précèdent. Il faut excepter la Médée, que Prinz a collationnée avec soin pour son édition de cette tragédie.

<sup>3.</sup> C'est ce manuscrit que nous entendons désigner quand nous parlons dans notre commentaire critique du scholiaste de Paris. La valeur des leçons de la première main de ce manuscrit a été signalée par Peinz, Jahrbüch. Sur Philologie, 1869, p. 7642.

manuscrit n'est pas, comme l'avait cru Kirchhoff, inférieur au Palatinus.

Quand il s'agit de constituer le texte des neuf premières tragédies, ces manuscrits ont moins d'autorité que ceux de la première famille; et cependant on ne saurait les négliger: car ils ont une autre origine et ils ont quelquesois conservé la vraie leçon. Quant aux dix dernières pièces, on voit que trois, Hercule furieux, Hélène et Électre, ne nous ont été transmises que par le Laurentianus. Disons toutesois que récemment on a consulté avec fruit le « codex abbatiæ Florentinæ 2664 (172), » manuscrit copié soit sur l'original de L, soit sur le texte primitif de L, non encore désiguré par des corrections postérieures<sup>2</sup>.

Enfin un quatrième manuscrit de cette classe se trouvait entre les mains de l'auteur de la Passion du Christ (Χριστὸς πάσχων), drame faussement attribué à Grégoire de Nazianze. Cet ouvrage n'est, on le sait, qu'un centon composé avec des vers tirés de l'Alexandra de Lycophron, du Prométhée et de l'Agamemnon d'Eschyle, et enfin de sept tragédies d'Euripide: Hécube, Oreste, Médée, Hippolyte, les Troyennes, Rhésos et les Bacchantes. Comme cet auteur n'y a guère mis du sien, les emprunts qu'il fait pour composer sa marqueterie peuvent quelquefois fournir un élément à la constitution du texte de notre poëte.

Voilà les matériaux dont dispose un éditeur d'Euripide, matériaux assez abondants pour les neuf premières tragédies du recueil traditionnel, moins satisfaisants pour les dix autres.

<sup>4.</sup> De Furia a fourni à l'édition de Matthiæ une collation de L, faite avec une extrême négligence. On clierchait à la contrôler au moven de quelques copies qui se trouvent à la Bibl nat. de Paris (apographa Parisina), et dont la leçon a été relevée par Fix dans l'Euripide de la collection Didot. Aujourd'hui le Lauventraux lui-même est mirux connu et plus justement apprécié, grâce à Wilamowitz, l. c., et à Vitelli (Intorno ad alcuni luoghi della Iph. in Aul., Florence, 4877). Voy. aussi Prinz,

Jahrbüch. für Philol., 4876, p. 737 sqq.

2. La collation de ce manuscrit (f' ou G)
par Enea Piccolomini se trouve dans
Zeitschr. f. d. æsterr Gymn., 4874, p. 81
sqq., p. 432 sqq., et dans une Gratulationsschrift für G. Curtius, Prag., 1874.

<sup>3.</sup> Consultez la seule édition vraiment critique de ce drame, celle que le regrettable Dübner a donnée dans la Bibl. gr. de Didot à la suite des fragments d'Euripide-Voyez aussi A. Dæring dans Philologus, XXV, p. 221 sqq.

Cependant ces matériaux n'ont été ni tous employés, ni tous appréciés à leur juste valeur par tous les éditeurs d'Euripide. Pendant longtemps on ne s'est servi que d'un petit nombre de manuscrits mauvais et récents; les meilleurs manuscrits et les scholies les plus importantes n'ont été bien connus que depuis peu d'années.

Vers la fin du quinzième siècle, probablement en 1496, quatre tragédics (Médée, Hippolyte, Alceste et Andromaque) furent publiées à Florence d'après un manuscrit de peu de valeur'. On croit que Jean Lascaris est l'auteur de cette édition. aujourd'hui très-rare. Mais on doit regarder comme la véritable édition princeps l'Aldine, qui parut à Venise en 1503. Comme cette édition a fourni pendant longtemps, et dans une certaine mesure jusqu'à ces dernières années, le point de départ de tous les textes, il importe de savoir d'où elle a été tirée. Or on a constaté que la plupart des tragédies y ont été données d'après le Palatinus. Cependant les trois premières pièces, qui manquent dans le Pulatinus, ont été prises dans un de ces manuscrits récents et sans autorité, lesquels, nous l'avons dit, existent en très-grand nombre. Hélène et Hercule furieux, qui ne se trouvent pas non plus dans le Palatinus, et même Ion, le Cyclope et les Héraclides, quoiqu'ils s'y trouvent en tout ou en partie, ont été empruntés à l'une des copies du Laurentianus. Enfiu, pour les neuf premières tragédies, aucun des manuscrits de la première famille n'a été consulté, et pour les dix autres, si l'on a employé quelquefois l'un des deux mei leurs manuscrits, encore sa première main a-t-elle partout ète negligée. De plus le savant chargé de cette édition y a introduit un grand nombre de conjectures dont la plupart ne sont pas heureuses.

Cependant l'Aldine ne donnait ni les scholies annoncées dans

<sup>4.</sup> Le n° 2888 de notre Bibl, nationale.
2. Le n° 2817 de la même Bibliothèque.
surus, de l'île de Crète.

le titre ni la tragédie d'*Electre*. Cette dernière parut pour la première sois à Rome en 1545 par les soins de Petrus Victorius (Vettori)<sup>1</sup>. Quelques années auparavant, en 1534, un recueil de scholies avait été publié chez Junte, à Venise, par Arsénius, archevêque de Monembasie. Ces scholies, relatives aux sept premières tragédies, surent tirées de divers manuscrits d'un ordre inférieur.

Ces trois publications, l'Aldine, l'Électre de Victorius et ce premier recueil de scholies imprimées, furent à peu près les seuls documents sur lesquels s'exerça la critique d'Euripide durant le seizième et le dix-septième siècle. En 1568, Henri Estienne donna ses observations (Annotationes) sur Sophocle et Euripide. Parmi les éditions de cette période, citons celle de Guillaume Canter (Anvers, 1571), bon helleniste et judicieux critique; celle de Paul Estienne (Genève, 1602), où se trouvent réimprimées les notes de Brodæus (Jean Brodeau), de Stiblinus, de Canter et d'Æmilius Portus (fils du Candiote Franciscus Portus); enfin celle que Josua Barnes publia en 1694 à Cambridge. Les tragiques grecs doivent beaucoup à la patrie de Shakespeare: un grand nombre de savants anglais leur ont consacré de fécondes études. Déjà alors Stanley avait donné son Eschyle (1663), très-supérieur à l'Euripide de Barnes. Quelque médiocre que soit ce dernier travail, il résuma toutefois les travaux antérieurs, il fit connaître des remarques de Scaliger et de Milton, et il jouit pendant quelque temps d'une grande autorité. Ce sont les chiffres de Barnes qu'on voit à la marge des vers dans notre édition, comme dans celles de L. et de W. Dindorf, de Nauck, et dans plusieurs autres.

C'est seulement au milieu du dix-huitième siècle qu'une vive et féconde impulsion fut donnée aux études sur les tragiques grecs, et en particulier sur Euripide, par le grand philologue hollandais Valckenaer. Ses *Phéniciennes* (1755), et son *Hippolyte* (1768) sont des modèles de critique et d'exégèse, et susci-

<sup>4.</sup> Ajoutons que le début apocryphe de Danaé fut d'abord imprimé par Commelinus, Heidelberg, 1597.

giques grecs et des mètres le plus souvent employés par eux. Après lui et dans le même esprit, Elmsley publia les Héraclides, Médée et les Bacchantes (1813-1821). Monk, l'éditeur d'Hippolyte et d'Alceste (1811-1830), ainsi que des deux Iphigénie, lesquelles parurent plus récemment (depuis 1840) sans nom d'auteur<sup>1</sup>, appartient à la même école. En 1821 les travaux déjà recueillis par Beck et ceux qui s'étaient produits depuis furent rassemblés dans le Variorum de Glasgow.

En même temps Hermann, le grand philologue de Leipzig. s'adonna avec ardeur à l'étude des mètres grecs. Possédant au plus haut degré et la connaissance acquise et le sentiment de la langue grecque, il unit aux procédés sévères d'une critique patiente et sure le don d'une divination, quelquesois hasardée, souvent heureuse. De 1800 à 1841 il donna Hécube, Hercule furieux, les Suppliantes, les Bacchantes, Ion, les deux Iphigénie, Hélène, Andromaque, le Cyclope, les Phéniciennes et Oreste. A côté de lui, Seidler fit d'excellents travaux sur les Troyennes, Électre et Iphigénie en Tauride (1812-1813). Ensuite A. Matthiæ entreprit une grande édition de tout Euripide (1813-1829 et 1837): ouvrage estimable, où l'on trouve des notes instructives, mais peu nombreuses, beaucoup de scholies inédites, et surtout une foule de variantes. trésor un peu confus et d'une abondance trop souvent stérile. L'Euripide de Wilhelm Dindorf (Oxford, 1832-1840) donne, outre la collation du Vaticanus pour Alceste, les Troyennes et Rhesos, un choix discret de notes tirées des commentaires antérieurs et augmenté de précieuses observations du savant éditeur. L'Euripide de la Bibliothèque Didot (1844) a été enrichi par Fix de la collation de plusieurs manuscrits de Paris<sup>2</sup> et d'un certain nombre de bonnes corrections. On trouve dans l'édition de Hartung (texte grec, avec traduction et notes en allemand, Leipzig, 1843-1853) beaucoup de bonnes observations et de conjectures ingénieuses, mais aussi les écarts trop

<sup>4.</sup> Voyez page xxviii, note 4.

Les Lemines à les par le reste i Emirale. Wilhelm Lemines au moir es servier Criuri. 1963. C'est grâce à le comme de lemines par sons en posseions enfin une édition de lemines au moir en pour la première une min le première une par le première une par le première une par le première une par le première une partie de le première une partie de le première une partie de le première de l

This will a terminal terms are markets miners que tou de antique a un recreat servir a la constitucion du text The man are the man are minimiserates on its se trou water manes in the expect insurants our one base plu are a nua same: meneral a more n'en est pas plus facile es res errer : se resultas sia sus mais elle est toujour ducer a marche a le resser. Il n'es est pas d'Euripid remain l'ancre a le Remaine comme de Virgile ( a nicense leur un verbent immer un bon texte des auten me was remoted in more found an choice instelligent entre l come de mendeur manuscris. mais ils se trouvent très-rar men see a ser iv substituer une conjecture. Pour Euripid an austraire, somme over its deux autres tragiques grecs, ( en ince de s'autres sans cesse du texte offert par les manuscrit to mendreure si entre eux etant criblés de fautes et d'interpol was the second surfaces and manuscrits no serait pas lisible a me e au i i me esse mone dans laquelle on n'a sa recerei muire de conjectures. Encore fautmere weren se mener a signaler l'alteration du texte sai weren vermoner i me maniere evidente ou probable. Plu weren more, se se secret en douter, les alterations not with the or will be seen aftercook même pas des change memos que la mana su roche a subis dans le cours des siècles.

Anguste Nauck, qui déjà au conservent aux in amine de motre poête, s'est empressé auxère des motre poête, s'est empressé auxère des distres aux critiques. Sa tra servent des distres aux critiques. Sa tra servent des distres des distres aux critiques. Sa tra servent des distres aux critiques. Sa tra servent des distres des distres des distres de quelques pages de transmissión des distres des distres de pluste d'indications, est important

Ce que Kirchhoff a fait pour le texte d'Euripide, Wilhelm Dindorf l'a fait pour les scholies (Oxford, 1863). C'est grâce à cet éminent helléniste que nous en possédons enfin une édition vraiment critique et dans laquelle se trouve réuni pour la première fois tout ce qui reste aujourd'hui des plus anciens commentaires sur notre poête.

C'est donc sulement depuis ces dernières années que tous les documents qui peuvent servir à la constitution du texte d'Euripide ont été tirés du fond des bibliothèques où ils se trouvaient cachés. La critique s'appuie désormais sur une base plus large et plus solide; cependant sa tache n'en est pas plus facile : elle peut arriver à des résultats plus sûrs, mais elle est toujours oblisée de chercher et de creuser. Il n'en est pas d'Euripide comme d'Isocrate ou de Démosthène, comme de Virgile ou d'Horace. Ceux qui veulent donner un bon texte des auteurs que nous venons de citer font un choix intelligent entre les leçons des meilleurs manuscrits, mais ils se trouvent très-rarement dans le cas d'v substituer une conjecture. Pour Euripide. au contraire, comme pour les deux autres tragiques grecs, on est force de s'écarter sans cesse du texte offert par les manuscrits. les meilleurs d'entre eux étant criblés de fautes et d'interpolations. Une édition conforme aux manuscrits ne serait pas lisible. et, par le fait, il n'en existe aucune dans laquelle on n'ait admis un très-grand nombre de conjectures. Encore faut-il assea souvent se borner à signaler l'altération du texte sans pouvoir y remedier d'une manière évidente ou probable. Plus souvent encore, on ne saurait en douter, les altérations nous échappent, et nous ne nous apercevons même pas des changements que la main du poête a subis dans le cours des siècles.

Depuis les travaux de Kirchhoff, Auguste Nauck, qui déjà antéricurement avait bien mérité de notre poête, s'est empressé de profiter des ressources nouvelles offertes aux critiques. Sa troisième édition d'Euripide (1871, collection Teubner), quoiqu'elle ne se compose que du texte et de quelques pages de trèscourtes observations ou plutôt d'indications, est importante,

le bon sens cherchant d'autres secours, quand ceux-ci viennent à lui manquer.

Souvent il a suffi de revenir à la leçon des bons manuscrits pour corriger la vulgate établie, on l'a vu plus haut, sur des matériaux insuffisants et d'après une méthode défectueuse. Les exemples abondent : nous en citerons un ou deux, qui nous ont particulièrement frappé. Au vers 527 sq. de l'Hécube on lisait :

Πληρες δ' έν χεροῖν λαδών δέπας πάγχρυσον έρρει χειρί παῖς Άχιλλέως.

Cette leçon, nous l'avons fait voir dans notre commentaire, donnait à la fois un faux sens et une faute de grec. Kirchhoff, le premier, a tiré du Marcianus la vraie leçon αίρει. Mais, il faut le dire, dans ce cas la critique n'avait pas fait son office : elle aurait pu corriger ce texte sans attendre le dépouillement des meilleurs manuscrits. — Dans le premier chœur d'Iphigénie à Aulis, le vers 261 (Φωκίδος δ' ἀπὸ χθονός) n'offre évidenment que le commencement d'une phrase incomplète. On s'y est trompé, parce que la strophe dont ce vers fait partie répond exactement à son antistrophe. Nous y avons marqué la lacune indiquée dans les manuscrits, et nous avons été ainsi amené à constater que l'antistrophe aussi était mutilée.

Ailleurs les bons manuscrits, sans donner la vraie leçon, en conservent cependant quelque trace. C'est ainsi qu'au vers 413 d'Électre le mot τόνδ(ε), qui avait été supprimé comme faussant la mesure du vers, est, au contraire, un indice de la leçon primitive. — Ib., v. 983, on lit dans le manuscrit : ἀλλ' εἰς τὸν αὐτὸν τῆδ' ὑποστήσω δόλον. La vulgate est ἀλλ' ἢ. Mais il n'y a pas d'autre faute que l'omission d'un N final, et la leçon doit être interprétée ainsi : ἀλλ' εἶς (pour εῖ)... ὑποστήσων. — Dans Oreste, vers 1003, la vulgate est προσαρμόσασα μονόπωλον ἐς λω. Mais les manuscrits portent προσαρμόσας, quoique le sujet ἔρις demande la forme féminine du participe. Nous en avons conclu que μονόπωλον était la glose d'un adjectif commençant par une voyelle, et nous avons rétabli le mètre en écrivant προσαρμόσασ' οἰσπωλον ἐς λω. — Aux vers 1271 sq. de la même tragédie, on lisait : κεκρυμμένους θῆρας

souvent un amas confus, un véritable fatras. Il faut s'en servir avec circonspection, il faut les avoir pratiquées durant un certain temps pour avoir quelque chance d'en extraire les parcelles précieuses. Nous avons déjà dit que les plus anciennes scholies remontaient à l'époque de l'érudition alexandrine, et primaient ainsi par leur antiquité tous nos manuscrits. Là est leur importance pour la critique. On trouve assez souvent à la marge d'un manuscrit une note qui ne se rapporte pas au texte de ce manuscrit. Dans ce cas, on doit chercher, deviner quelle était la leçon que le scholiaste avait sous les yeux. Quelquefois on retrouve ainsi l'ancien, le vrai texte. Mais la chose n'est pas toujours facile. On peut être induit en erreur par la subtilité des commentateurs grecs qui, tout en n'ayant pas d'autre leçon que nous, prêtèrent souvent à un texte gâté un sens qu'il ne saurait avoir. On peut être trompé par l'amalgame qu'offrent les scholies et dans lequel les explications de leçons diverses se trouvent plus d'une fois juxtaposées et même enchevêtrées les unes dans les autres. Enfin, on ne voit pas toujours du premier coup d'œil quel texte répondait à une paraphrase vague ou à une glose concise.

Nous ne relèverons pas tous les passages qui ont été corrigés à l'aide des scholies. Pour donner une idée du parti que l'on peut tirer de ces débris des plus anciens commentaires, il suffira de nous en tenir à la seule tragédie d'Hippolyte. L'interpolation du vers 1050 se prouve au moyen d'un renseignement donné par le scholiaste de Paris. C'est sur des indices fournis par les scholies que Bothe a transposé les mots au vers 144, que Scaliger a rectifié le vers 302, que Hartung et Musgrave ont corrigé les vers 328 sq., ainsi que 1012, Valckenaer le v. 441, Gomperz le v. 469. Un changement de ponctuation extrêmement heureux, introduit par Nauck dans le vers 491, et la correction, due au même savant, des fautes qui défiguraient les vers 375 et 670, se confirment par les scholies. Nous avons nous-même rétabli le texte des vers 123, 228, 364, 371, 388, 585-587, 715 sq., 758 sqq., 1303, en prenant pour point de départ les paraphrases des anciens commentateurs.

qu'elle devait expliquer; enfin les deux causes d'altération peuvent avoir agi à la fois.

On connaît assez les erreurs des copistes, et l'on sait d'où elles peuvent provenir. Tantôt c'est la ressemblance des lettres (comme A, A, A), tantôt c'est la ressemblance ou l'identité des sons (comme I, Y, H, EI, OI) qui les trompent. Les deux espèces de faute se trouvent réunies dans ήδέως, lecon vicieuse pour ίλεως (Iph. Aul. 1596). Tantôt ils omettent des lettres, des mots, des vers, tantôt ils les répètent, ou ils remplacent un mot par le mot qui se trouve à la place correspondante de l'un des vers voisins. Quant à ce dernier cas, voyez, par exemple, les vers 670 sq. d'Hippolyte, ou les vers 171 sq. d'Iphigénie à Aulis. Ils se laissent enfin aller à une foule de distractions qu'il est inutile d'énumérer et facile de connaître : un peu d'habitude y suffit. Ainsi, nous avons remarqué que certaines syncopes étonnaient les copistes et donnaient souvent lieu à des erreurs. La faute est légère au vers 882 d'Électre, où le manuscrit porte άναδήματα pour άνδήματα, forme que le mètre exige et qu'un critique anglais a rétabli. Mais au vers 582 de la même tragédie doπάσωμαι... βόλον est un non-sens, que nous avons fait disparattre en écrivant ἀνσπάσωμαι. De même nous avons substitué dans Iphig. à Aulis, v. 1344, ἀνδυώμεθα à la leçon vicieuse ήν δυνώμεθα.

La dissiculté, c'est de reconnaître dans chaque cas particulier la nature de la saute et d'y appliquer le remède convenable. Cette dissiculté augmente lorsqu'une première erreur est doublée et compliquée d'une sausse correction, ce qui arrive assez souvent. Citons un exemple de ce dernier cas. Au vers 1014 d'Hippolyte, le texte se trouvait désiguré par la leçon παιστά γ', εὶ μή, qui avait pris la place de παιστα· τιμή. L'orthographe TEIMH et une erreur aussi commune que la substitution d'un Γ à un T ont été cause d'une mauvaise division des mots et des membres de phrase.

Les erreurs des copistes ont cela de particulier, que les plus légères suffisent quelquefois pour obscurcir le sens d'un passage et le rendre tout à fait méconnaissable. Dans Électre, vers 180,

plus répandnes<sup>1</sup>, lors même que ces chiffres ne s'accordent pas avec le nombre réel des vers tels qu'ils ont été divisés dans notre texte. Il en résulte tantôt que le vers 103 (pour nous servir d'un exemple), ou même le vers 102, se trouve suivi immédiatement du vers 105, tantôt que le vers 104 se trouve séparé du vers 105 par un autre qu'il faut appeler 104'.

Disons en terminant, quel espoir nous a soutenu dans ce travail. Nous sommes de ceux qui croient que la poésie des anciens Hellènes est une de ces sources vives où les hommes doivent se retremper continuellement, et que ce serait un malheur pour la civilisation si les études grecques venaient à s'affaiblir. Beaucoup de bons esprits, pénétrés de la même conviction, s'efforcent d'encourager ces études. Nos vœux seraient comblés si, par ce volume, nous pouvions contribuer, pour notre part, à propager la connaissance et à répandre le goût de la langue et de la littérature grecques.

4. Voyer page xxx.

## NOTES SUPPLÉMENTAIRES.

#### HIPPOLYTE.

Vers 115. Gomperz (Zeitschrift für die æsterr. Gymn., 1879, p. 94) μποροπε: φρονοῦντας ὥσπερ οὐ πρέπει δούλοις λίγειν.

V. 193. Gomperz, l. c. : δ τι τοῦθ', δ στίλδει.

V. 403. On pourrait être tenté de supprimer ce vers, et j'y avais pensé d'abord. J'ai été retenu par la considération que μίσημα, comme μίσος, se dit de personnes, et non de choses.

V. 503. La correction de Porson, μή σε πρὸς θεῶν, adoptée par la plupart des éditeurs, n'est pas admissible. Dans cette formule l'usage demande πρός σε θεῶν. Voy. O. Hense, Exerc. crit., Halle, 1868.

V. 507-508. Les manuscrits portent: Εἴ τοι δοκεῖ σοι, χρῆν μὶν οῦ σ' ἐππρτάνειν: || εἰ δ' οὖν, πιθοῦ μοι δευτέρα γὰρ ἡ χάρις: α Tu n'aurais pas ιὰ pécher. » La Nourrice considère donc comme chose coupable une prission involontaire et combattue. Ce langage a de quoi étonner dans me telle bouche, et au moment où Phèdre mollit évidemment et ne demande qu'à se laisser tromper. Il faudrait cependant admettre cette invraisemblance si les mots χρῆν... ἀμπρτάνειν pouvaient se concilier vec l'ensemble de la phrase. La locution εἶ τοι δοκεῖ σοι (si ta résolution est prise), ainsi que les locutions analogues, est toujours suivie l'un impératif ou d'une autre tournure indiquant ce qu'il y a à faire. c.f. Méd., 742; f.l., 77, 420, et d'autres exemples recueillis par Barthold, Rhein. Mus., 1876, p. 334. On voit que πιθοῦ μοι doit faire suite ε εἶ τω δοκεῖ σοι, quel que soit le sens des mots intermédiaires. Mais les simples mots πιθοῦ μοι ne suffisent pas : la Nourrice ne demande p is

à sa maîtresse de suivre le conseil que celle-ci vient de repousser, mais d'accéder à une autre proposition. Cela est indiqué, il est vrai, par les mots δευτέρα γάρ ή χάρις, « car c'est là (à défaut de la première) la seconde grâce (que tu peux me faire). » Mais il faut faire attention à la conjonction yap. La forme de ce membre de phrase implique que cette seconde grâce a été indiquée dans ce qui précède, ne fût-ce que par un démonstratif. Il faut donc écrire voo ou, pour el d'ouv. Le mot el proviendra du vers précédent. Revenons maintenant à ce vers. Il a dû être question de la première demande de la Nourrice : τόδ' οὖν et δευτέρα l'impliquent. Dans le texte traditionnel, un seul mot, διαρτάνειν, se prête à ce sens : en esset, la Nourrice a échoué dans cette demande. Les autres mots ne s'y prêtent pas; mais, si l'on veut remonter à l'écriture continue des plus anciens manuscrits et faire abstraction des mots pour ne considérer que les lettres dont ils se composent, on verra que γρηνμενουσαμαρτανειν n'est pas loin de γρητεμενοσαμαρτανειν, c'est-à-dire γρή τέ μ' ένὸς διαρτάνειν. - Ainsi constitués, les deux vers donnent précisément le sens qu'on devait s'attendre à y trouver. En passant d'une proposition à une autre, la Nourrice doit annoncer qu'elle abandonne la première et se contente de la seconde, qu'elle présentera comme essentiellement dissérente et conforme à l'honnêteté. - Wilamowitz-Mællendorf (Analecta Euripidea, p. 217) intercale 477-481 et 513-515 (trois vers attribués par lui à Phèdre) entre 507 et 508 On voit de reste pourquoi je rejette ces transpositions.

V. 665. Les manuscrits portent : οὐδ' εἴ φησί τις μ' ἀεὶ λέγειν. « Je ne me lasserai jamais de hair les femmes, quand même on dirait que je (le) dis toujours. » Les idées ne se suivent pas : il y a disconvenance entre hair, qui est un sentiment, et dire, qui en est l'expression. Si le second membre de phrase ne se rattache pas bien à celui qui le précède, il n'est pas mieux rattaché à la phrase suivante : « car elles sont aussi toujours mauvaises, κακαί. » Évidemment, le vers 163 a dû se terminer par λέγειν κακῶς. L'omission du dernier mot a amené au milieu du vers un remplissage inconsidéré, qu'une faute accidentelle a pu favoriser. Supposons, par exemple, que οὐδὶ φείσομαι λέγειν était écrit κοδερησμαιλεγειν, le vers suivant suggérait ἀεί, et le supplément τις s'offrait naturellement.

V. 940-41. Je ne pense pas que le datif θεοίσι puisse se justifier. Mais que faut-il penser de la scholie δρείλομεν δεήσεις τοῖς θεοῖς ἀνενεγαεῖν, ἴνα ἀλλην γῆν τινα ἀπομερίση (είε), ἤτις τοὺς κακοὺς χωρήσει? Nauck en tire la conjecture θεοῖσιν εὕχεσθαι χρεών || ἄλλην πορίζειν γαῖαν. En serrant de plus près le texte des manuscrits, on pourrait penser à : προσδαλεῖν θεοὺς χθονὶ || ἄλλην δεώμεθ' (ου δεήσασθ'), ⟨ὕδοιν⟩ ἢ χωρήσεται, en supprimant le vers suivant qui est suspect à Wecklein. Mais je crois que ce serait là faire trop d'honneur à ce scholiaste. Il semble rendre dans sa paraphrase θεοῖσι προσδαλεῖν δεήσεις (accusatif plur.) et sous-entendre

à sa maltresse de suivre le couseil q d'acrisier à une autre proposition. ments durant you it price, " car c'es conde grace | que to peux me faire conjunction van La forme de ce m semunde grillor a cité méliquée dans e dimenstratif. Il fant done écrire vil mendra du vers précédent. Bevenor question de la première demande d Empliporet. Dups le tracte traditi polite i or sens : en ellet, la Xoure Les autres mots ne s'y prêtent pas; ture continue des plus anciens man pour un considérer que les leures : propulsion and a set pas him per will fine fluttreiners. - Ain processment le seus qu'en devait d'une perpendien à une autre, la 3 donne la première et se content come esemiclement difference of mowin-Mediandorf Ancieria Em et 583-585 (twis ters attribuis p On wait de reste pourquis je rejett

To first, Les manuscrits portent :
me lessemn jumns de luitr les femm
les dis ampours, « Les idées ne se
entre built, qui est un semiment, et
sound membre de phrase ne se re
seine, il n'est pes meux remade
mess tranjours marviness, mer
minimer par lésaux semie. L'orient
less dis vors un rempliessage
levarieser. Suppossons, par
actionymanderen, le vors semiels
a official maturellement.

V. 500-61. Je ne pense proque font-d penser de la selmitre que una desaurir (c) la conjecture bellem algebra plus pers le texte des matorie ghat | diltre delant pointant le sers suivant qui souit la laire trop d'hon paraplicare haira mossicrire: τῶνδ' ἀφιγμένων δόμους || ἐλθεῖν, et de supposer que la périphrase explicative εἰς δόμους ἀφιγμένων (ἀφιγμένον) s'est introduite dans le texte. L'autre inconvénient se lève facilement en substituant ξένια à Sinov.

V. 603-607. ὧ τέκνον, οὐδεὶς δυστυχοῦντί σοι φίλος. || Εὔρημα γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται τόδε, || κοινῆ μετασχεῖν τάγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. L'assonance εὔρημα γὰρ τὸ χρῆμα ne me semblerait supportable que s'il y avait jeu de mots, intention particulière, antithèse entre εὔρημα et χρῆμα. On peut aussi être choqué de la tournure générale κοινῆ μετασχεῖν: le sens est : « C'est une vraie trouvaille que quelqu'un (qu'un ami) partage la mauvaise comme la bonne fortune. » Cependant personne n'admettra la rédaction prosaique proposée par Schenkl (Zeitschr. f. d. österr. Gymnasien, 1874, p. 91): εὔρημα γάρ τι τοῦτο γίγνεταί τινα || κοινῆ μετασχεῖν. Je suppose que, χρῆμα ayant été mis par erreur pour χρηστὰ, les pluriels τὰ et τάδε ont été changés en τὸ et τοδε.

V. 1103-1110. Συγγνώσομαί σοι· καὶ γὰρ οὐχ οὖτως ἄγαν | χαίρω τι, τέχνον, τοῖς δεδραμένοις ἐμοί. || Σὸ δ' ὧδ' ἄλουτος καὶ δυσείματος χρόα, || λεχώ νεογνών εκ τόκων πεπαυμένη ; || Οίμοι τάλαινα τών εμών βουλευμάτων • | ώς μάλλον ή χρην ήλασ' είς δργήν πόσιν. Si Clytemnestre disait ici: λεγώ... πεπαυμένη, Électre ne pourrait pas dire plus bas (v. 1124) qu'elle suppose que sa mère a entendu parler de ses couches. Aussi Nauck at-il mis le vers 1108 entre crochets. Mais une phrase si bien tournée ne ressemble pas à une interpolation; en outre, les mots précédents où 3'... χρόα ne sont pas non plus à leur place. Il n'est question ici que du meurtre d'Agamemnon: C'est à ce crime qu'il faut rapporter non-seulement τοις δεδραμένοις έμοι, mais aussi των έμων βουλευμάτων : car l'union d'Électre avec le Laboureur n'avait pas été imaginée par Clytemnestre, mais par Égisthe (cf. v. 34 sqq., 264 sqq.). La réponse d'Électre : 'Οψέ στενάζεις, ήνίκ' οὐκ έχεις άκη. || Πατήρ μέν οὖν τέθνηκε' montre très-clairement que c'est d'avoir tué son époux que gémit Clytemnestre. Les deux vers Συ δ'..... et λεγώ..... interrompent donc ici la suite des idées et doivent être transposés plus bas que le vers 1124. Leur seule place convenable est avant 1132.

#### ORESTE.

Vers 711-713. 'Αλκή δέ σ' οὐκ αν, ή σὺ δοξάζεις ἴσως, || σώσειμ' ἀν · οὐ γὰρ ράδιον λόγχη μιὰ || στῆσαι τρόπαια τῶν κακῶν ἄ σοι πάρα. || Οὐ γάρ ποτ' 'Αργους γαῖαν εἰς τὸ μαλθακὸν || προσηγόμεσθα. Une scholie porte: εἰ γὰρ ἦν τοῦτο ράδιον, οὕποτε διὰ τοῦ 'Αργους τὴν γῆν, ἤγουν διὰ τὸ 'Αργος, προσεφέρομεν ἐαυτοὺς εἰς τὸ μαλθακόν. Kirchhoff pense

### EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

#### f. 1 = manuscrits de la première familie :

A = Mercienus 471.

B = Faticanus 909.

C = Harniensis 417.

E = Parisinus 2712.

? = Marcianus 468

a = Parisinus 2713.

#### s. 2 = manuscrits de la deuxième famille:

L = Laurentianus XXXII, 2.

P = Palatinus 287.

G = Codex abbatin Florentina 2664, aujourd'hui Laurent. 173

A<sup>4</sup>, A<sup>2</sup>, L<sup>3</sup> etc. = la première, la deuxième, la troisième main (main récente) d'un manuscrit.

Les interpolations sont entre crochets droits [].

Les suppléments par conjecture sont entre crochets obliques ().

Les différences entre les deux éditions ne sont pas indiquées. Cependant les tournures « J'écris », « Je mets », marquent généralement les leçons introduites dans la deuxième édition; les tournures « J'ai écrit », « J'ai mis», se rapportent à la première édition ou à des articles de Revue publiés entre les deux éditions.

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ



## NOTICE

#### SUR LE PREMIER HIPPOLYTE.

Euripide sit jouer deux Hippolyte, ou plutôt deux Phèdre: car c'est par le caractère et la conduite de ce personnage que sa première tragédie disser de la seconde, qui seule est venue jusqu'à nous. Au lieu d'une semme qui lutte contre sa passion, qui veut se laisser mourir pour ne pas y céder et qui est jetée moins dans la saute que dans le déshonneur par les imprudentes et coupables démarches de sa nourrice, au lieu d'une victime de Vénus ensin, on y voyait une semme qui s'abandonnait sans réserve à un amour criminel . Au début de la pièce, Phedre, agitée et sans repos, sortait avant le point du jour, saisait à la lune la considence de ses peines amoureuses et invoquait, comme la magicienne de Théocrite, le secours de cette déesse pour les philtres qu'elle semble avoir préparés. Il y a chez Sénèque un souvenir de cette scène. La première Phèdre d'Euripide était audacieuse et ne s'essirable des dieux et le plus ingénieux à venir à bout de l'impossible:

 Έχω δὲ τόλμης καὶ θράσους διδάσκαλον ἐν τοῖς ἀμηγάνοισιν εὐπορώτατον
 Έρωτα, πάντων δυσμαγώτατον θεόν .

Elle osait même justisser ses déréglements par les insidélités de Thèsee, non pas, sans doute, en parlant à son époux (cette interprétation trop littérale d'un mot de Plutarque 4 n'est guère admissible), mais

<sup>1</sup> V ya l'argument grec à la fin. L'aubra moume de la Fre d'Euripide dit que lepare, agri, a ce qu'il prétend, par des maleurs d'amestiques, y étalait l'impudence des lemas, ès à τὴν ἀναισχυντίαν ἐθριάμles τὰν νειατικών.

<sup>2</sup> Voy Seneque, Hipp., 410-123, où la Line e Berate sont confondues avec Diane, & namere que Phedre et Hippolyte adorea la mana decese. Ceci est de l'invention

du poëte latin. — Schol. de Théocrite, II, 40: Ταϊ; έρωτι κατεχομέναις τὴν σελήνην μετακαλεῖσθαι σύνηθες, ὡ; καὶ Εὐριπίδης ποτεῖ Φείδραν πράττουσαν ἐν τῷ κκλυπτομένω Ἱπκολύτῳ. — Properce, II, 4, 51: « Seu mihi sint tangenda novereæ poe cela Phædræ, Poenla privigno non nocia tura suo. »

<sup>3.</sup> Stobee, Anthologie, 63, 23.

<sup>4.</sup> Plutarque, De audiendis poetis, page

en s'adressant soit au chœur, soit à sa nourrice. C'est ainsi qu'elle dit chez Sénèque (v. 92 sq.) :

Profugus en conjux abest, Præstatque nuptæ quam solet Theseus fidem.

Phèdre n'avait donc pas besoin que sa nourrice lui persuadat d'aimer sans remords: tous les sophismes par lesquels la passion sait s'excuser. se donner de belles apparences, elle les trouvait elle-même; et comme elle disait une partie de ce que la nourrice dit dans notre tragédie, on peut croire qu'elle faisait aussi ce que celle-ci v sait, qu'elle déclarait son amour à Hippolyte elle-même et sans se servir d'intermédiaire, et que c'était là ce qu'on avait trouvé choquant (ἀπρεπές), d'après l'auteur de l'argument grec. La belle scène de Sénèque aurait ainsi eu son modèle chez Euripide. En recevant un tel aveu, le chaste jeune homme pouvait se couvrir le visage, et de là vint, suivant la conjecture trèsprobable de Toup et de Welcker, la désignation de Καλυπτόμενος 1, par laquelle on distinguait le premier Hippolyte du second, qui fut appele Hippolyte Porte-couronne (Στεφανίας ou Στεφανηφόρος) à cause de la couronne de fleurs que le personnage principal offre à Diane dans la première scène où il paraît. Un détail analogue a fait surnommer l'Aiax de Sophocle Porte-fouet (Μαστιγορόρος). Ces noms nous transportent au théâtre : ce n'est pas la lecture, mais le spectacle qui en a donné l'idée. et, s'il ne faut pas les faire remonter aux poëtes, on ne doit pas cependant les attribuer aux grammairiens. Je les crois du fait des acteurs et i'v trouve une preuve que le premier Hippolyte, de même que le second et l'Ajax, s'est maintenu dans le répertoire des théâtres grecs 2.

Phèdre accusa-t-elle Hippolyte vivante ou morte? La tradition rapporta sans doute que Phèdre ne se donna la mort qu'après la catastrophe de celui qu'elle avait calomnié et aimé. Quand Euripide chercha, dans sa seconde tragédie, à rendre son héroine aussi vertueuse que possible, il corrigea la donnée primitive sur ce point comme sur les autres. Sa première Phèdre, la Phèdre coupable, n'a pas dû, ce semble, atténuer l'odieux de son rôle en se punissant avant d'y être en quelque sorte forcée par les événements. Un récit ancien de cette fable, où les

28 Α: Τὴν Φαίδραν καὶ προσεγκαλοῦσαν τῷ Θησεῖ πεποίτκεν, ὡς διὰ τὰς ἐκείνου παρανομίας ἐρασθεῖσαν τοῦ Ἱππολύτου. Voy. Welcker, Die griechischen Tragadien, II, page 736 et suiv.

 Ce titre n'est pas assez exactement rendu par la traduction: Hippolyte voile. Καλυπτόμενος, différent de χεχαλυμμένος, veut dire: qui se voile, ou: que l'on voile (sous les yeux du spectateur). On trouve cette désignation chez le scholiaste de Théocrite, déjà cité, et chez Pollux, Onom., 9, 50. L'autre se lit dans l'argument grec, chez Hesychius au mot 'Ανασειράζει, et chez Priscien, p. 1168 Putsch.

- 2. Plusieurs titres donnés par les auteurs, les Choephores, les Suppliantes, d'autres encore, sont de même nature que ces noms distinctifs.
  - 3. On lit dans le lexique du grammairien

choses sont présentées de cette façon, serait-il l'analyse du premier Hippolyte'? Il est tiré d'un ouvrage qu'un disciple d'Isocrate, Asclépiade, avait fait sur les sujets traités par les poëtes tragiques (Toxγωνώμενα). Il est vrai qu'on regarde cette relation généralement comme un précis de la Phèdre de Sophocle, mais sans motif suffisant, autant que je puis voir. On ne peut pas même assurer qu'elle se rapporte, comme d'autres fragments du même ouvrage, à une tragédie déterminée. Quoi qu'il en soit, nous y trouvons quelques détails tout à fait conformes au prologue de notre pièce. Phèdre s'est éprise d'Hippolyte à Athènes et elle y a fondé le temple de Vénus appelé par la suite l'Hippolytéum. Plus tard, elle vient à Trézène, et c'est là qu'éclate sa passion. Il y a cependant un trait nouveau pour nous: Thésée a envoyé son fils à Trezène pour l'éloigner d'une belle-mère qui pourrait attenter à sa vie, motif qui semble accuser la violence du caractère de Phèdre. Cette divergence jointe à l'accord sur les autres points me porte à croire que nous avons ici comme l'argument de la première pièce du même poête. La suite du récit n'exclut point, comme on le croit ordinairement, l'intervention de la nourrice. S'il est dit que Phèdre cherchait à séduire le jeune homme et que celui-ci reçut mal cette proposition (διενοείτο σείθειο 100 νεακί 2που όμως αφιρή πιλείν. Χαγεμώς ο, ξκείνου προας εξαίπελου τον et personnelles. Enfin, Phèdre ne s'ôte la vie que lorsque son imposture est dévoilée. N'oublions pas un détail. Si l'auteur s'exprime exactement, c'est en exerçant ses chevaux qu'Hippolyte trouve la mort par suite de [apparition du monstre marin. Il ne partait donc pas pour l'exil, il se livrait à ses exercices habituels. Peut-on en insérer que Thésée se borna à charger Neptune de sa vengeance et qu'il n'y eut pas d'explication entre le père et le fils? C'est ainsi que les choses se passent chez Senèque.

Il y avait heaucoup de rapport entre la fable de la *Phèdre* de Sophocle et celle du premier *Hippolyte* d'Euripide, et on ne peut guère décider aujourd'hui à laquelle de ces deux pièces se rapporte le morceau d'As-

Palema, a l'article βίδ) ος (et de même dan le lexique de Phavorinus et chez l'anade ad Iliadem, p. 633, 21): Ol δὲ τὰλακὶ τα ἐν τῷ κατ' Εὐριπίζην Φαιδρα, ἐδα κιἡκη πευκης κείται, φασὶ πευκην μπίλιαι τὴν ἐν τῷ χειρὶ τῷς Φαίδρας ἐξιτο, τὴν κατα τοῦ Ἰππολύτου, ὡς ἐκίνη, οδοσαν και Ἰσως ἐκ πεύκης. Sɨ Ἡ Weicker et d'autres out raison de rappeter cette citation au premier Ilippolyte, d lost croire que les choses s'y passaient dans le second, plutôt que de sup-

poser que Phèdre s'avançait silencieusement, les tablettes calomnieuses à la main. Mais je pense, avec Matthiæ, que Phiemon fait allusion au vers (254 de notre tragédie; les grammairiens grees ne s'expriment pas toujours avec une exactitude rigoureuse, et ici il n'y a pas même inexactitude, puisque l'auteur semble rapporter un raisonnement fait sur ce vers. Un peu plus loin, Eustathe cite le même vers d'une manière bien autrement inexacte.

1. Voy. les scholies de l'Odyssee, XI, 321.

clépiade. Si toutesois il était permis de hasarder une conjecture n'avant d'autre fondement que le caractère général des deux poëtes, voici ce que je supposerais. La première Phèdre d'Euripide alla jusqu'au bout de sa passion, la déclara elle-même à celui qui en était l'objet et le calomnia ensuite de sa propre bouche. La Phèdre de Sophocle, tout en étant aussi coupable, avait plus de retenue : elle chargea une suivante du message d'amour et se donna la mort après avoir essuyé un refus. Euripide, reprenant de nouveau le même sujet, empruntaces deux traits à Sophocle, mais en les modifiant profondément, car il changea en même temps le caractère de l'héroine, il créa une Phèdre vertueuse. Ainsi, ce qui nous paraît aujourd'hui original chez Sénèque serait emprunté à la première pièce d'Euripide. J'excepte un seul détail. Dans la tragédie latine, Thésée est descendu aux enfers, on peut croire qu'il ne reviendra pas, et cette circonstance contribue à enhardir Phèdre, lui fournit un prétexte spécieux. On la croit tirée du premier Hippolite sur la foi de ces vers 1:

> <sup>1</sup>Ω λαμπρὸς αἰθὴρ ἡμέρας θ' άγνὸν φάος, ὡς ἡδὸ λεύσσειν τοῖς τε πράσσουσιν χαλῶς καὶ τοῖσι δυστυγούσιν ὧν πέρυκ' ἐγώ.

Mais il est évident, et M. Édouard Hiller <sup>2</sup> l'a parfaitement compris, que ces paroles ne conviennent nullement à un homme qui s'est heureusement tiré de l'aventure la plus périlleuse. Thésée revient du pays des ombres, il revoit le jour, il ne sait pas encore ce qui s'est passé dans sa maison; pourquoi se dirait-il malheureux? Il est plus naturel d'attribuer ces vers soit à Hippolyte maudit par son père, soit à Phèdre voyant poindre la lumière du jour, après avoir invoqué la lune. Il est vrai qu'on est libre de croire sans preuves qu'Euripide imagina cette circonstance pour atténuer la faute de son héroïne, mais je suis disposé à en faire plutôt honneur à Sophocle <sup>3</sup>.

Il est sûr que le premier Hippolyte se termina comme le second, par

<sup>1.</sup> Stobée, Anthologie, 119, 8.

<sup>2.</sup> La dissertation de ce jeune savant, De Sophoclis Phædra et de Euripidis Hippolyto priore, est insérée dans le recueil intitulé Liber miscellaneus, editus a societate philologica Bonnensi, p. 34 sqq. Bonn, 4864. — On trouvera l'indication de la plupart des livres où la mêmo matière a été traitée, dans les Tragiques grecs de M. Patin, tome III, pages 70 et saiv.

<sup>3.</sup> Stobée (Φυσικά, I, 5, 43) a conserve ces deux vers, qu'un manuscrit attribue à

la Phèdre de Sophocle et que M. Nauck a rangés parmi les fragments d'origine incertaine:

Α. Έζης ἄρ' οὐδὲ γῆς ἐνερθ' ἄχου θανών;Β. Οὐ γὰρ πρὸ μοίρας ἡ τύχη βιάζεται.

S'ils sont tirés de la tragédie de Sophocle, il en résulte, non pas, il est vrai, que Thésée était descendu aux enfers (il faudrait, dans ce cas, οὐδι τῆς ἔνερθ' οἰχομενος τεθνηκας), mais que le bruit de sa mort s'était répandu, et c'est là l'essentiel.

#### SOMMAIRE

#### DU SECOND HIPPOLYTE.

- L'action se passe à Trézène, devant le palais, à l'entrée duquel on voit deux images, l'une de Diane (v. 82), l'autre de Vénus (v. 101).
- Ποόλογος. Prolugue proprement dit. Vénus expose le sujet de la tragédie. Trimètres iambiques (1-57).
- Hippolyte fait chanter à ses compagnons de chasse un hymne en l'honneur de Diane. Morceau lyrique (58-72).
- Hippolyte couronne de fleurs l'image de Diane (73-87), et refuse d'adorer Vénus, malgré les avertissements de l'un de ses esclaves. Stichomythie suivie de deux couplets (88-120).
- Ilápolos. Le chœur, composé de femmes (165) de Trézène, raconte ce qu'il a appris sur l'état de la reine et se demande quelle peut être la cause d'un mal si étrange. Deux couples de strophes suivies d'une épode (121-169).
- Eπιτοόδιον a'. Langueur et délire de Phèdre. Son entrée annoncée par des anapestes du coryphée. Dialogue anapestique entre elle et sa nourrice (170-266). Le coryphée interroge et conseille la nourrice. Morceau stichomythique (267-257).
- Aveux de Phèdre arrachés par les instances de la nourrice. Stichomythie, précédée et suivie d'un couplet de la nourrice (288-361).
- Consternation du coryphée. Strophe dochmiaque (362-372).
- Noble résolution de Phèdre. Indignes conseils de la nourrice. Deux morales en présence. Deux couplets, séparés par un distique du coryphée (373-481).
- Après avoir encore essayé en vain de séduire sa maitresse, la nourrice promet de la sauver par des moyens innocents. Dialogue entre elle et Phèdre, précédé d'un quatrain du coryphée (482-534).
- Exástuos a'. Le chœur chante la puissance redoutable de l'Amour. Deux comples de strophes (325-364).
- Eπιτσόδιον β', Bruit dans le palais. Phèdre entend Hippolyte s'emporter contre la nouvrice. Dialogue entre la reine et des choreutes. Trojs strophes et trois antistrophes dochmia jues, a. β γ, γ, β, a, précédées, coupées et suivies de trimètres iambiques disposés symétriquement 565-500°.
- Hippolyte sort du palais, suivi de la nourrice, dont il repousse les prières avec indignation. Stichomythie et ensuite tirade d'Hippolyte 601-668.
- 1. Le morenu, sinsi que tous ceux pour lesque's on ne trouvers pas d'autre indication, est en trimètres cambaques.

- Désespoir de Phèdre. Antistrophe répondant à la strophe dans l'épisode précédent (669-679).
- Phèdre chasse la nourrice, qui essaye de se défendre, et elle déclare au chœur qu'elle va mourir. Dialogue entre ces trois interlocuteurs (680-731).
- Στέσμον β'. Le chœur voudrait fuir loin de ce monde misérable: première couple de strophes. Le vaisseau qui amena Phèdre dans l'Attique, partit, arriva sous de sinistres auspices; de là cet amour criminel et cette triste fin : deuxième couple de strophes (732-775).
- \*Exuséliov γ'. On apprend la mort de Phèdre. Distiques échangés entre une esclave, qui annonce cette mort de l'intérieur du palais, et ceux qui conduisent le chœur et les demi-chœurs (776-789). Thésée survient au milieu de ce tumulte. Dialogue entre lui et le coryphée : une stichomythie précédée et suivie d'un couplet du roi (790-810).
- Le plais s'ouvre et l'on voit Phèdre étendue sans vie. Douleur de Thésée, paragée par le chœur : quatre strophes dochmiaques. Une strophe de choreutes (α'); une strophe de Thésée (β'), coupée de distiques iambiques; un distique du coryphée; antistrophe de Thésée (β'), coupée de distiques iambiques; antistrophe de choreutes (α') (811-855).
- Thésée aperçoit des tablettes dans les mains de la morte: distiques iambiques de ce persoanage, période dochmiaque de choreutes (856-870). Thésée lit: couplet iambique du coryphée, quelques iambes échangés entre lui et le roi (871-876). Thésée éclate et demande à Neptune la mort d'Hippolyte: deux périodes iambico-dochmiaques et deux couplets iambiques du roi, coupés par des trimètres du coryphée (877-898).

Esplication entre le père et le fils devant le cadavre de Phèdre. Hippolyte, announce par le coryphée, exprime son étonnement (899-915).

Thésée prélude à l'accusation. Dialogue entre lui et son fils : quelques couplets de peu d'étendue (916-942).

Accusation et défense. Un long discours de Thésée et un long discours d'Hip-Polyte, suivis l'un et l'autre d'un distique du chœur (943-1037).

There maintient l'arrêt de bannissement. Couplets variés, mais symétriques, échangés entre lui et Hippolyte (1038-1059).

Thésée chasse Hippolyte. Après un quatrain de ce dernier, échange de deux lois sept distiques (1060-1091).

Adieux d'Hippolyte (1092-1101).

Zτέσμος γ΄. Le chœur ne sait concilier ce qui se passe avec la providence des dieux et déplore le malheur d'Hippolyte. Deux couples de strophes, suivies d'une épode (1102-1150).

Etdes. Un messager apporte à Thésée la nouvelle de la catastrophe de son fils. Le coryphée annonce successivement l'entrée de ces deux personnages, qui échangent quelques vers. Récit, suivi d'un distique du coryphée. Thèsée consent à voir son fils mourant (1153-1267).

Le chour chante la puissance de Vénus et de l'Amour. Système lyrique (1268-1281).

Dane paraît dans les airs (ἐπὶ μηχανῆς). Elle fait connaître la vérité à Thésée et après l'avoir accablé de cette révélation, elle excuse son erreur. L'entire de la déesse est marquée par une période anapestique qu'elle prononce (ilès-1295). Le reste de son discours est en trimètres, interrompus seulement par deux exclamations de Thésée (1296-1341).

L'entrée d'Hippolyte est annoncée par des anapestes du coryphée (1342-1347). Plaintes d'Hippolyte: tant qu'il s'avance appuyé sur les bras de ses esclaves, il parle aussi en vers anapestiques (1348-1369); ensuite les anapestes sont mélés de dochmiaques et d'autres vers, qui forment un système lyrique (1370-1388).

Dialogue entre Diane et Hippolyte, puis entre Hippolyte et Thésée : ils s'apitoient tendrement sur le sort l'un de l'autre. Deux distiques, suivis de

monostiques (1389-1414).

Diane annonce comment elle vengera Hippolyte, et quels honneurs lui seront rendus après sa mort. Elle part après avoir exhorté le père et le fils à se réconcilier. Le couplet de la déesse est amené par un vers et suivi d'un quatrain d'Hippolyte (1415-1443).

Hippolyte pardonne à son père et meurt entre ses bras : une série de monostiques, précédés et suivis d'un distique (1444-1458).

Conclusion. Trois trimètres de Thésée et une période anapestique du coryphée (1459-1466).



τερος Ἰοφῶν, τρίτος Ἰων¹. Έστι δὲ οὐτος Ἱππόλυτος δεύτερος, καὶ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ προσαγορευόμενος. Ἐμφαίνεται δὲ ὕστερος γεγραμμένος τὸ γὰρ ἀπρεπὲς καὶ κατηγορίας ἄξιον ἐν τούτῳ διώρθωται τῷ δράματι². Τὸ δὲ δράμα τῶν πρώτων³.

- 4. Iophon est ce fils de Sophocle qu'Arristophane soupçonnait de se faire aider par son père (voy. Grenouilles, 7?). Ion était un riche citoyen de Chios, homme de talent qui s'essayait à tous les genres de composition littéraire, et qui est aujourd'hui connu surtout par ses Mémoires, dont Athénée a conservé de curieux fragments.
- 2. Voyez ci-dessus la notice sur le premier Hippolyte.
- 3. Των πρώτων, du nombre de celles qu'on met au premier rang. Nous avons ici le jugement d'Aristophane de Byzance, l'auteur du dernier alinéa de cette notice, lequel ne se trouve que dans les meilleurs manuscrits à la suite de la liste des personnages.

#### ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ. ΙΙΙΠΟΛΥΤΌΣ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΈΣ. ΧΟΡΌΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΏΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ. ΤΡΟΦΟΣ. ΦΑΙΔΡΑ. ΘΕΡΑΙΙΑΙΝΑ. ΘΗΣΕΥΣ. ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ.

## ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ.

#### A&POAITH.

Πολλή μὲν ἐν βροτοῖσι κοὺκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ' ἔσω ' δοι: τε Πόντου τερμόνων τ' Ατλαντικῶν ναίουσιν εἶσω çῶς ὁρῶντες ήλίου, τοὺς μὲν σέδοντας τὰμὰ πρεσδεύω κράτη, σιάλλω δ' ὅσοι ορονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. Ένεστι γὰρ δὴ κάν θεῶν γένει τόδε, πιμώμενοι γαίρουσιν ἀνθρώπων ὅπο. Δείζω δὲ μύθων τῶνδ' ἀληθείκι τάγα. 'Ο γάρ με Θησέως παῖς 'Αμαζόνος τόκος 'Ιππόλυτος, ἀγνοῦ Πιτθέως παιδεύματα, μόνος πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροιζηκίας

19

- Avant τους μίν, was entendez του-

<sup>4.2</sup> Habby neutrones equivant à 2000 another ferie. Les mots roba deservous ; rendrat la même adre par le tour negatif.

<sup>34</sup> Opp... \$1550. tons ceux qui halatrat estre les licux ou le udeil se leve et ceux es d'se couche, limites au dels desquelles on se figurait une muit eternelle. Les leux commencerent alors a connaître des leux atiens a l'est de la Colchade; de cultiment expendant a regarder le Place et le Pont-huxin comme la limit orientale du monde halate. Mattine cite Parten, Photon, p. 102 Cf. min ven 766, 1052, et Here, Far., 226.

<sup>7, 8.</sup> Les dieux out les mômes passions que les hommes. Le poète plubosophe sonrait en crivant ces vers. Cl. Bacchantes, 321.

<sup>44.</sup> Pitthée de Trézene, sieul de Thésée, passait prut l'un des plus aurseus sages de la Grere. Voy. Plutarque, Thesee, chop III. La naissaire et l'education d'Hippolyse exploquent sa chastete. — Il 2224/2212 est un de ces pluriels comparables ou latin delicie, que les tragiques grecs rapportent souvent a un sagular.

THE XEXPETTY SAMESHOW TEDUXEVAL, בישובוש בי ובאדים אכן לשיבו העומטי. Φράτι δ άδελογν Αστεμιν Διός κόρην 15 ביהב הביתבילי באות ביחשה ללים חוד הבית ישבים ב בי בירבי בי בי בירבי לבי בי בי בייביים בי سيتن في المنافعة ال Τοιποιοπ μεν νυν ού οθονών πί γάρ με δεί; 90 λ ε εκ έν ήναστηκε, πινωρήσουαι ιπολοπο ει της ήμερα τα πολλά δε שבו הביצב שבי . בי הביצבי הביאולים עב לבו צו בדי בדי אים חודל בשי הכד בצי בלינועי שנישני בו לבר אשו דבור אינורדון מטפדון משע 25 וות פונים בשל התוכנים בשל היות בשל היות בשל בשל היות בשל हिन्द्रेत्य क्याद्रेश्य प्रश्नाहरू स्थाहरू स्थाहरू स्थाहरू । έσο τι δεινώ τσίς έμσις δουλεύμασην. אם חבר עבי ביולבה דיים בידי דבונות איבע אינים או πιτοκί παι κότη. Παλλάδος κατούιον ביני דו הפני אינים או אינים אינים או או אינים EDET EDET EXCTION : THE SOUTH S' ETT

ners recome i contre competure de Porson, arrondiralt mieux la nerson — 1 — l'ordinant est de troi et e 42. — l'orabitato est une forme in amont de la recome point paliatif. Les vienz poètes disent fisate de la recome de troi primiti de la non use l'oblivitable palar e l'orte de la recome d

and Hammeron seeling dealers common a mean of method as seeling. The mean of dealers Southern Day Anni on dealers have a seeling and a seeling at the common of the common

of Barrielly 2 per m. membrilly, passed a North rest is a just the trailer of the first the trailer of the first tenth of the f

Acquisue: êste toute, où soloinespés,

25 Tary designe l'initiation en général du te degré superieur, l'initiate a aux grands mysteres, la vue du spectache mystique qui était réservé aux étourne.

C. Extelior se rapporte à vaor, et non a metor. Diodore de Sicile a paraphrase Europide en écrivant, IV, 62 : In lon dia te núltia; éparateira autou.... idouante lepor Audolits; napà tir ànnimate, 620 in nabagir et; tir Tpolifra. [τὸ λοιπὸν ὢνόμαζον ίδρῦσθαι θεάν]. Έπεὶ δὲ Θησεύς Κεχροπίαν λείπει γθόνα, μίασμα φεύγων αίματος Παλλαντιδών. 35 καὶ τήνδε σὺν δάμαρτι ναυστολεῖ γθόνα, ένιαυσίαν ἔχδημον αίνέσας φυγήν, ένταῦθα δὴ στένουσα κάκπεπληγμένη κέντροις έρωτος ή τάλαιν' ἀπόλλυται στηξ · σύνοιδε δ' ούτις οίχετῶν νόσον. 40 Άλλ' ούτι ταύτη τόνδ' ἔρωτα δεῖ πεσεῖν • δείζω δὲ Θησεῖ πρᾶγμα, κάκρανήσεται. Καὶ τὸν μὲν ήμῖν πολέμιον νεανίαν κπενεί πατήρ άραίσιν, ας ό πόντιος άναξ Ποσειδών ώπασεν Θησεί γέρας, 45 μηδέν μάταιον είς τρίς εύζεσθαι θεώ. [1] δ' εύκλεής μέν, άλλ' δμως απόλλυται,

N. 33. ὁ όμεζον Meineke. ὁνόμεζεν mss. — 36. Peut-être ναυστολεί πόλιν. La rep tition de χθόνα proviendra d'une glose. — 44. Le colex Marcianus porte ταύττη, leçon sautre a laquelle Kirchhoss et Nauck attachent trop d'importance. Ce dernier veut qu'on cerive ελλ' οὐτι ταύτης τῆδ' ἔρωτα, conjecture qui ne vaut certainement pas a valgate, marquée comme variante dans le Vaticanus et donnée par les autres manarents. Le mot suillant doit être mis en relies, comme il l'est dans ἀλλ' οὐτι ταύτη τουδ ἐρωτα. — 42. Peut-être δείξαι δεήσει πράγμα. Hiller a sait remarquer avec ra son que le texte est en contradiction avec la suite de la tragédie. Vénus ne révélera pas a l'he-ce l'amour de Phèdre pour Hippolyte. — 43. πολέμιον πεφυχότα mss s. 2, e jus qui vaut certainement l'autre.

- Kintelog Innolito δ' έπι. Le temj'e-tait appelé λουσίτης έπι Ιππολύτο. Voy C. Inser. Att., I, n° 212. Le poète a-a-t fait allusion a ce nom; un lecteur, vialent faire compren les que ce nom n'avait ete donné que p'us tard, amplifia les vers d'Europide sans se soucier de la fiction dramitique que violent les mots τὸ λο πον διομαζον, « on appela par la maior».

35. Le meuririer est souillé et souille les autres tant qu'il reste sur la terre où il a rapandu le sang Pour échapper à cette sousaine, μίπσμα, Thérèce se soumet à un en present par les lois d'Athènes sous le mom de άπειαποτισμός. Stace, en rappersent un cos analogue à celui de Thérée

(Theb., I, 401), remplace ces vieilles idées par : • Fraterni sanguinis illum Couscius • horror agit. •

41-42. Ταύτη πεσείν vent dire huc coadere, non sic ad irritum cadere. Cf. Hérodote, VII, 163: Καραδοκήσοντα την μάχην τη πεσέεται. Id., VII, 168; VIII, 130, passages cités par Nauck.

42. Cf. NC.

46. Les mots μηδέν... εύξασθαι θεφ disent en quoi consiste la faveur, γέρας, en développant l'idée déjà indiquée par àpαϊσιν.

47. 'Η δ'... ἀπόλλυται, elle mourra, en semme d'honneur, il est vrai, m. is elle mourra cependant; je ne puis lui épargner ce sort. Cf. Οὐκέτ' εὐκλεεῖς θανούμεθα,

ΘΕΡΑΠΩΝ.

Αναξ, θεούς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεών, ἄρ' ἄν τί μου δέξαιο βουλεύσαντος εὐ;

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Καὶ κάρτα γ'· ἢ γὰρ οὐ σοφοί φαινοίμεθ' ἄν. ΘΕΡΑΠΩΝ.

90

Οἶσθ' οὖν βροτοῖσιν δς καθέστηκεν νόμος; ιππολιτος.

Ούχ οἶδα · τοῦ δὲ καί μ' ἀνιστορεῖς πέρι; ΘΕΡΑΠΩΝ.

Μισείν τὸ σεμνόν καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον. ΠΠΙΟΛΙΤΟΣ.

'Ορθώς γε· τίς δ΄ οὐ σεμνός άχθεινός βροτών: ΘΕΡΑΙΙΩΝ

Έν δ' εύπροσηγόροισιν έστι τις χάρις:

95

Πλείστη γε, καὶ κέρδος γε σὸν μόχθω βραχεῖ.

΄Η κάν θεοῖσι ταὺτὸν ἐλπίζεις τόδε :

ΙΙΙΙΙΟΛΥΤΟΣ.

Είπερ γε θνητοί θεῶν νόμοισι χρώμεθα ΘΕΡΑΠΩΝ.

Πῶς οὖν σὰ σεμνὴν δαίμον οὰ προσεννέπεις; ΠΙΠΟΛΥΤΟΣ.

Τίν'; εύλαδοῦ δὲ μή τί σου σραλῆ στόμα. ΘΕΡΑΠΩΝ.

100

Τήνδ' ή πύλαισι σαῖς ἐφέστηκεν Κύπρις.

NC. 99. GERT. v et au v. 403 gente, Tournier, Exercices critiq., p. 37.

elle veille sur le pré consteré à la déesse, le nourrit de la rosée des sources vives, afin que ceux qui, sans étude et sans effort, sont naturellement purs et chastes en toutes choses puissent en cueillir les fleurs. "Ostus, qui renferme l'idee d'un pluriel, a pour corrélatif rouvots, construction tout a fait usuelle.

88. Xenophon, Anab., III, 2, 13: Οὐδένα

ά. βρωπον δεσπότην, άλλά τους θεους προσχυνείτε.

94. Ο porte sur ἀχθεινός. Le rappro chement de σεμικός ἀχθεινός fait sentir qu'on ne peut être or queilleux sans être dépluisant,

96. Kai.... βροχεί, et encore cet avant tage coûte-t-il peu de peine. Il n'y a pas d'opposition entre χάρις et πέρδος.

19. Sepvoc, qui s'etait tantôt pris co

εἴ τίς σ' ὑρ' ἤδης σπλάγχνον ἔντονον φέρων μάταια βάζει · μὴ δόχει τούτου χλύειν · οοφωτέρους γὰρ χρὴ βροτῶν εἶναι θεούς.

126

χορος.

①χεανοῦ τις ὕδωρ στά
ζουσα πέτρα λέγεται
βαπτὰν χάλπισιν εὔρυτον
παγὰν προῖεῖσα χρημνῶν,

ὅῦι μοί τις ἦν φίλα,

φάρεα πορρύρεα
ποταμία δρόσω
τέγγουσα, θερμᾶς δ' ἐπὶ νῶτα πέτρα:
εὐαλίου χατέβαλλ' · ὅθεν μοι
πρώτα φάτις ἦλθε δεσποίνας,

τειρομέναν νοσερά κοίτα δέμας έντος έχειν cίκον, λεπτά δὲ φάρεα 'Antistrophe 4.]

NC. 448. La variante εὐτονον ferait l'éloge d'Uippolyte (Hartung). — 428. J'écris εὐευτον pour ρυτάν, d'après la scholie ἐν τῆ εὐεὐρο πηγῆ. Le mètre glyconique se trouve rétabli, et le sens y gagne. — 426. Les manuscrits portent πορφύρεα φάρεα. Hermann transposa ces mots, d'après l'antistrophe. — 429. Les leçons κατέδελὶ et καττέδελεν ont été corrigées par Monk. — 430. Les manuscrits donnent δεσποίνας et δέσποιναν. J'ai préféré le génitif pour qu'il y eût un petit repos et une virgule à la fin de la strophe. — 431-33. κοίτα, omis dans quelques mss et transposé dans d'autres, est mis hors de doute par le témoignage du scholiaste. — Variante: ἔντοσθεν. — J'écris οἶκον pour οἶκων. — Variante: εντοσθεν. — J'écris οἶκον pour οἶκων. — Variante: εφέρη.

420. Critique naïve des dieux de la croyance populaire. Cf. v. 6 et la note.

424-130. Il y avait près de Trèzène une source qui passait pour provenir du fleuve Océan. On ne doit pas songer ici à la croyance qui assignait cette origine à toutes les sources d'eau douce. Le mot λέγετα: indique quelque chose de particulier, et le scholiaste nous apprend que l'auteur d'un traité περί ποταμῶν, Dionysodore, parlait de cette fontaine, assez abondante pour y plonger les urnes, βαπτάν κάλ-

πισι. (Cf. Hécube, 610: Τεῦχος βάψασα ποντίας δλός.) C'est la que les femmes qui composent le chœur ont appris la maladie de Phèdre par une amie qui y était allée laver avec elles. — Φάτις δεσποίνας équivaut à φάτις δισποίνας Cf. Hom. O.L., XXIII, 362: Φάτις ἀνδρῶν μνηστή, ρων, et Soph., Ajax, 221: ἀνδρὸς σίθονος ἀγγελίαν.

131-33. Δέμα; est gouverné par τειρομέναν. Cf. v. 274. — Olxov est le sujet de la phrase, ξανθάν χεφαλάν σχιάζειν·

πριτάταν δέ νιν χλύω

στόματος άμέραν

Δάματρος άχτᾶς δέμας άγνὸν ἴσχειν,

χευπτῷ πάθει θανάτου θέλουσαν

κέλσαι ποτὶ τέρμα δύστανον.

135

140

[Strophe. 2.

Οὐ γὰρ ἔνθεος, ὧ χούρα, εἴτ' ἐχ Πανὸς εἴθ' Ἑχάτας ἢ σεμνῶν Κορυδάντων ροιτᾶς ἢ ματρὸς ὀρείας · οὐδ' ἀμφὶ τὰν πολύθηρον Δίχτυνναν ἀμπλαχίαις ἄθυτος ἀνίρων πελάνων τρύχει. Φοιτᾶ γὰρ χαὶ διὰ λίμνας, γέρσον θ' ὑπὲρ πελάγους

145

RC. 139. πάθει, correction de Burges, pour πίνθει, qui est contraire à la mesure. —
141. εὐγάρ, correction de Lachmann pour σὐ γάρ. — 144. Les manuscrits ont ἢ ματρὸς
ἐκίας τοττῆς (ου φειταλέου). La transposition, faite par Bothe, est confirmée par le
πλοίμες. — 445. οὐδ', correction de Lachmann, pour σὺ δ'. — τιλόθηρον Herwerden.
— 147. On livait ἀνίερος ἀθύτων, que j'ai corrigé à cause de la mesure. — 149. Dindorf
Propese χέρσου, équivalant à ἀτρυγέτου (« stérile »). Καλ.... τε.... ne se met jamais

β-ας τε.. καὶ... Οn voit donc qu'après avoir dit que la déesse franchit (non-seulement les
lettes, mais) aussi la mer, καὶ διὰ λίμνα;, le poète ne pouvait ajouter χέρσον τε, mots

γε interrompent la suite de la phrase, οὰ il n'est question que de la mer.

136.138. Après κατ' άμβροσίου στό-Β37ος, on s'attend à οὐ καθιέναι σῖτον. As les de cela, le poète poursuit sinsi : \* teair son curps dans l'abstinence du fruit de (επέ. » L'épithète ἐμβρόσιος (belle) rt la phase Δήμπτρος ἀκτή sont emprunles à Homère

140 Ewhyle dit, en se servant de la même briphire: Πα ποτε τώνδι πόνων χρή 21 τις μα μελσαντ έσιδείν. Prom., 183.

11-147. Le chœur se demande, sans bador toutefois le supposer, si Phèdre a l'espra égare (2017 de l'espra une des divinités qui frapent de démence, Pan, Hécate, les Caybantes ou Cybèle (cl. Horace, Chles, L, 271, 3-8), ou si elle surait encouru la

colere de Dictynna (espèce de Diane), en négligeant d'offrir un sacrifice à cette déesse, qu'on adorait dans la Crète, la patrie de Phèdre. Dans l' Ajax de Sophocle, v. 172-161, le chœur fait des suppositions semblables. — 'Αμπλαχίαις est expliqué par ἀθυτος ἀνίρων (pour ἀντίρων) πελάνων, qui équivaut à μὴ θύπασα. Cf. Eurip, Électre, 310 : ἀνίορτος ἰτρῶν, et, pour le luxe de l'expression, Soph., Œd., τοι, 57 : "Ερημος ἀνδρῶν οῦ ξυνοιχούντων ἔτω. — 'Αθυτος a le sens actif chez Xénophon, Hell., 3, 2, 23.

148-150. La deesse crétoise peut frapper Phèdre à Athènes ou a Trézène : elle court aussi à travers la mer en franchissant les

155

160

\*Η πόσιν τὸν Ἐρεγθειδᾶν Antistrophe 2. άργαγόν, τὸν εὐπατρίδαν, ποιμαίνει τις έν οίχοις χουπτά χοίτα λεγέων σῶν; <sup>\*</sup>Η ναυδάτας τις ἔπλευσεν Κρήτας έξορμος άνηρ λιμένα τὸν εὐξεινότατον ναύταις, **φάμαν πέμπών βασιλεία**, λύπα δ' ύπερ παθέων εύναία δέδεται ψυχάν;

Φιλει δε τα δυστρόπω γυναιχών [Épode.] άρμονία κακά δύστανος άμαγανία συνοιχεῖν ωδίνων τε καὶ ἀφροσύνας. Δι' έμᾶς ἢξέν ποτε νηδύος ἄδ' αύρα. 165 τάν δ' εύλοχον οὐρανίαν τόξων μεδέουσαν αύτευν Άρτεμιν, καί μοι πολυζήλωτος άεὶ σὺν θεοῖσι φοιτῷ.

NC. 453. Variante vicieuse: πημαίνει. - 454. Var. : χρυπτά κοίτα. - 460. Variantes: εύναία, ψυχά et ψυχά. - 169. αίξν έν θεοίσι Herwerden.

flots. Cf. Soph., Antig., 335 : Kal πολιού περαν πόντου χειμερίω νότω χωρεί, περιδρυχίοισιν περών ύπ'οίδμασιν.

451-154. Autre conjecture : Un amour secret de Thésée aurait-il jeté Phèdre dans une fureur jalouse? Ποιμαίνειν, comme Bouxoleiv, veut dire amuser, c.-à-d. charmer et tromper. - L'adjectif χρυπτός gouverne ici un génitif comme l'adverbe κρύφα. Le lit adultère se cache du lit légitime.

455-460. Un messager apporta-t-il de Crète dans le port hospitalier d'Athènes (ce compliment n'est pas à l'adresse des Trézéniens) quelque nouvelle pour la reine; et, sous le coup du malheur, une douleur qui la retient dans le lit entrave-t-elle son âme?

161-164. Une dernière hypothèse : L'approche de l'enfantement serait-elle la cause du délire (ἀφροσύνη) de Phèdre? Le scholiaste explique δυστρόπω par δυσχερεί. Le tempérament des femmes, dit le poëte, est sujet à de fâcheuses perturbations. Les génitifs ωδίνων τε καὶ ἀφροσύνας (deux choses étroitement liées) dependent directement de άμαχανία. Il n'y a rien à suppléer. - L'ensemble de cette strophe montre assez que ἀφροσύνη ne désigne pas ici des transports amoureux, seule chose dont le chœur ne s'avise

468-169. Au lica de dire : « Et elle me secourut, » elles disent, ce qui en est la conδέμας άλλόγρου βασιλείας.

नं ठेहठेर्रात्रेशस्य

175

🗓 χαχά θνητών στυγεραί τε νόσοι. ત σ' έγω δράσω; ત δε μή δράσω; Τόδε τοι ξέγγος, λαμπρός όδι αίθήρ. έζω δὲ δόμων ήδη νοσεράς δέμνια χοίτας.

180

Δεύρο γάρ έλθειν παν έπος ήν σοι. τάγα δ' είς θαλάμους σπεύσεις τὸ πάλιν. Ταγύ γάρ σφάλλει χούδεν γαίρεις, ούδε σ' άρεσκει τὸ παρόν, τὸ δ' ἀπόν בואדבסטי לוצבו.

1:5

Κρείσσον δέ νοσείν ή θεραπεύειν. τό μέν έστιν άπλοῦν, τῷ δὲ συνάπτει λύπη τε ορενών γερσίν τε πόνος. Πᾶς δ' όδυνηρός βίος άνθρώπων, χούχ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις.

110

άλλ' ό τι τούτου φίλτερου άλλο

NC - 178. Var. : 617705 laumpdv. - 183. 1270 & 27/20le:5 Usener. - 198. 2022 Syles - 191. J'ai preferé routou, donné par le schollaste d'Aristo; hans l'Grenou lles, 1052 - 100 Cg., leçon des manuscrits d'Euripsde due a une glose explicative.

seprement : « Et toujours vénerée par moi, elle au nombre des dieux.

17 9 -171 Le porte s'esprime comme si le n and arter, assistee d'autres femmes, purtat debut routions plutôt le la sur lequel Phod e repose. Par le fat, les palas s'ouvrait et tous les personquentrent en seene étaient as ancès LPRane de Byzance, le faneux grammaima alcundon qui preceda Aristarque.

172. C'est la re que Sophiele. Asta, 126. appelle veseir ossien, et il feet tierler de ce nuage une pluie de latines, recrossi £. 672 7258:27

193 Donble itanacille, mebang seffanis. 188 Apres pareiro, le leveur mederne s'attend a yeigen; mais, contrarement a nos habitudes, on arrant al es a samer la forme grammaticale des naudires de phrase coordinates. Les exemples abradeat elles les tragiques et chez Thineydide

191. Cl. Suph., Oldipe 101, 1331;

ανότος άμπίσχων χρύπτει νεφέλαις.
Δυσέρωτες δή φαινόμεθ' όντες
τοῦδ' ὅ τι τοῦτ' ὄν στίλδει κατὰ γῆν,
δι' ἀπειροσύνην ἄλλου βιότου
κοὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας ·
μύθοις δ' ἄλλως φερόμεσθα.

195

ΦΑΙΔΡΑ.

Αξρετέ μου δέμας, όρθοῦτε χάρα · λέλυμαι μελέων σύνδεσμα φίλων. Λάδετ' εὐπήχεις χεῖρας, πρόπολοι. Βαρύ μοι χεραλῆς ἐπίχρανον ἔχειν · ἄφελ', ἀμπέτασον βόστρυχον ὥμοις.

200

ΤΡΟΦΟΣ.

Θάρσει, τέχνον, χαὶ μὴ χαλεπῶς μετάδαλλε δέμας. 'Ρᾶον δὲ νόσον μετά θ' ἡσυχίας χαὶ γενναίου λήματος οἴσεις · μοχθεῖν δὲ βροτοῖσιν ἀνάγχη. ΦΑΙΔΡΑ.

205

ΨΑΙΔ

Alaĩ:

πῶς ἄν δροσερᾶς ἀπὸ χρηνῖδος χαθαρῶν ὑδάτων πῶμ' ἀρυσαίμην; ὑπό τ' αἰγείροις ἔν τε χομήτη λειμῶνι χλιθεῖσ' ἀναπαυσαίμην.

210

NC. 196. I'écris τοῦτ' δν pour τοῦτο. — 199. Var.: φίλαι. — 200. Hartung : εδ πήχεις χερσίν.

"Επαισε δ' αὐτόχειρ νιν οὕτι; ἀλλ' ἐγὼ τλάμων, pour οὐχ ἄλλος πλην ἐγὼ. — Euripide faisait dire à son Phrixus : Τίς δ' οἶδιν, εἰ ζην τοῦθ' δ κέκληται θανεῖν, Τὸ ζην δὲ θνήσκειν ἐστί; Πλην ὅμως βροτῶν Νοσοῦσιν οἱ βλέποντες, οἱ δ' ὁλωλότες Οὐδὲν νοσοῦσιν, οὐδὲ κέκτηνται κανά (Stolèe, Anthol., 120, 18). Cf. aussi Polyidos, fr. 8 [Wagner].

Polyidos, fr. 8 [Wagner].

491-196. "Ο τι (non ότι)... est bien expliqué par la scholie τούτου όπερ έστιν άρα τοῦτο τὸ λαμπρόν. Cf. fr. 42, 40 du Phrixos d'Euripide: Τὸ ζῆν γὰρ ίσ-

μεν ' τοῦ θανείν δ'ἀπειρία Πᾶς τις φοδεῖται çῶς λιπεῖν τόδ' ἡλίου. — Les mots οὐκ ἀπόδειξιν font corps, comme οὐκ ἀρετή, οὐκ ἀπόδοσις, etc., ches Thucydide.

498-202. Le scholiaste fait remarquer la vérité de ces petites phrases coupées, κομματικαὶ διάνοιαι.

203. Χαλεπῶς, impatiemment, est expliqué par son opposé μεθ ἡσυχίας. 208. Πῶς ἄν équivaut à είθε, v. 230.

210. Les prés d'Euripide sont chevelus comme les arbres d'Horace.

215

220

#### ΤΡΟΦΟΣ.

🗓 παι, τί θροείς; ού μή παρ' δγλω τάδε γηρύσει μανίας έπογον βίπτουσα λόγον;

Πέμπετέ μ' είς δρος : είμι πρός ύλην χαὶ παρά πεύχας, ενα θηροφόνοι στείδουσι χύνες βαλιαίς ελάφοις έγχριπτόμεναι. πρός θεῶν, ἔραμαι χυσὶ θωύξαι καὶ παρά γαίταν ξανθήν ρίψαι θεσσαλόν δρπαχ', έπίλογχον έχουσ' έν χειρί βέλος.

Τί ποτ', ὧ τέχνον, τάδε χηραίνεις; π χυνηγεσίων και σοι μελέτη; τί δὲ χρηναίων νασμῶν ἔρασαι; πάρα γάρ δροσερά πύργοις συνεχής κλιτύς, δθεν σοι πῶμα γένοιτ' ἄν.

225

3C. 216. Peut-être Ενοχον (Graux) ου ϋποχον. — 218. Variante : έγχριπτομένα. — 114. Variante: μελέτης. Kirchhoff conjecture μέτα σοι μελέτη:. Dindorf écarte ce vers. -228-17 pourraient changer de place avec 213-14. La convenance de cette transpos tion, Proposite aussi par O. Jahn, est assez évidente et les vers 232-35 semblent la confirmer. Parquei la Nourrice se réfuterait-elle ce qui lui semble étrange dans le premier désir de Medre qu'après en avoir entendu un autre?

213-214 Il faut ici un point d'interro-Pilon Dans les phrases interrogatives, mpk nigation of avec le futur marque tola; Soph. Ajax, 369), la double nétaba 65 µ2, une defense, ou, plus exacte-Best, l'ordre de se pas faire une chose P 1 494, 499). Sans interrogation, où ar, avec l'indicatif du futur ou le subjonctif de l'aurate, s'emploie pour affirmer qu'une the B'eura pas lieu (Ού σοι μή μεθέ-ναμί ποιε Soph., ΕΙ., 1082). — Μανίας έτητο σημεταιτά μανία κάτοχον.
215 Ευτεύθε δε δεί τον ϋποκρινό-

μος τινήσει έχυτον και σχήματι και

φωνή, καὶ ἐν τῷ « εἴμι πρὸς ῦλην » ἀναπηζάν, ώς αὐτή πορευομένη. Scholiaste, d'accord avec Mile Rachel.

220. « Summa telum librabat ab aure. » Virgile, En., IX, 417.

224, 224. Knpaiver semble désigner l'égarement de l'esprit ici et Herc. Fur. 518 : Ποί' όνειρα χηραίνουσ' όςῶ; -Ti.... nai ne dissere pas essentiellement de τί ποτε. Sopb., OEd. roi, 1129 : Ποΐον άνδρα και λέγεις; Cf. NC.

226. Πύργοι: συνεχής, attenant au palais. Les traductions latines lient συνεχή; avec δροσερά, en suivant la mauvaise scholie συνεχές ύδωρ στάζουσα.

ΦΑΙΔΡΑ.

Δέσποιν' διμαλᾶς "Αρτειμι Λίμνας καὶ γυμνασίων τῶν ἱπποκρότων, εἴθε γενοίμαν ἐν σοῖς δαπέδοις, πώλους 'Ενέτας δαμαλιζομένα.

ΤΡΟΦΟΣ.

Τί τόδ' αὖ παράρρων ἔρριψας ἔπος;
Νῦν δὴ μὲν ὅρος βᾶσ' ἐπὶ θήρας
πόθον ἐστέλλου, νῦν δ' αὖ ψαμάθοις
ἐπ' ἀχυμάντοις πώλων ἔρασαι.
Τάδε μαντείας ἄξια πολλῆς,
ὅστις σε θεῶν ἀνασειράζει
καὶ παραχόπτει φρένας, ὧ παῖ.

ΦΑΙΔΡΑ.

Δύστανος έγὼ, τί ποτ` εἰργασάμην; ποῖ παρεπλάγχθην γνώμης ἀγαθῆς; ἐμάνην, ἔπεσον δαίμονος ἄτη. Φεῦ, φεῦ, τλήμων. Μαῖα, πάλιν μου κρύψον κεφαλάν· αἰδούμεθα γὰρ τὰ λελεγμένα μοι. Κρύπτε · κατ' ὄσσων δάκρυα βαίνει,

ΝΟ. 228. δέσποιν' άλίας ου δέσποινα δίας mass. Helmsæth a amélloré ma conj λείας δέσποιν', en rapprochant de la scholie ω δέσποινα τῆς Ισοπέδου Λίμνης la d'Hésychios: 'Ομαλόν' Ισόπεδου. ΟΜ omis après ΟΙΝ. — 233-34. Variante: ἐπὶ ποθέν. — 245. Δάκρυα, correction de Matthiæ, pour δάκρυα μοι. Vulgate: μοι

228. Λίμνη γυμνάσιον ἐν Τροιζῆνι, dit le scholisste. On apprend, par le vers 1132, ce qu'on aurait pu deviner, qu'Hippolyte exerçait ses chevaux dans ce lieu consacré à ᾿Αρτεμις Λιμνᾶτις. Il est uni (ὁμαλός) comme l'hippodrome dout parle Homère, Il., XXIII, 330 : Λεῖος Ιππόδρομος.

233-235. Construisez: Νῦν δὴ μὲν βᾶσα ἐπὶ πόθον θήρας (tournant tes désirs vers la chasse), ἐστέλλου (εἰς) ὅρος. — Comme ψάμαθοι désigne aussi la grève, le poète, qui veut faire entendre le sable de l'hippodreme, ajoute ἀκύμαντοι, par une alliance

de mots familière aux tragiques (E dit : Héžau; àya/xuvou;, λέων xu;, etc.). La leçon fautive &/ia vers 228, a fait qu'on a entendu ces fort prosaiquement de cette partie grève qui est à l'abri des vagues.

237. 'Avazetpálet. « Frena furent a cutit.... Apollo, » dit Virgile en p de la Sibylle.

211. On trouve souvent ce melat pluriel et du singulier de la pr personne. Ci. 1074. Iph. Aul., Έγω σοι δεξ.άν; αἰδοίμεδ' ἀνμέμνον' εἰ ψαύσιμεν ὧν μή μοι θεξ

καὶ ἐπ΄ αἰσχύνην διμια τέτραπται.
Τὸ γὰρ δοβοῦσθαι γνώμην δοννᾶ,
τὸ δὲ μαινόμενον κακόν : ἀλλά κρατεῖ
μὴ γεγνώσκοντ ἀπολέσθαι.

#### TPO405

Κεύπτω: τό δ΄ έμον πότε δή θάνατις **=**0 cona xayitet: Πολλά διδάσχει α΄ ό πολύς βίστος. Хज्यू १वेड पहरत्रेय होंद्र योगे.स्था cilias bratios irradizadas καὶ μὴ πρὸς άκρον μυκλόν ψηγῖς, \_53 ย์ภิมาล ชี้ ยีงละ รายราชอล รวยลัก येक्ट र केंद्रबडीया प्रयो हैंग्रहांग्या. Τὸ δ' ὑπὲς δισσῶν μέπν ὡδίνειν ψη ήν γαλεπόν βάρος, ώς κάς ώ न्तृहरें अन्द्रश्र्योत्र्च. 5:3 Βιότου ο άτρεχείς έπιτηδεύσεις ६वलं दर्दिशोधाः त्रोधाः ते तंत्राहाः ત્તું કે જિલ્લાં પ્રદેશોજ જાંદાહોંગ. Ούτω τὸ λέαν ήσσον ἐπαινῶ במי הנופה בל בנו. 155 ત્રવાં જગ્યક (જગ્ગ્લ જગ્ગ્લે પડા.

Mi. 201, piotov Tournier. — 262, print Ed. Kurn. — 272, tr t fordiz N ma.

217-219. La même silee est developpee dina l' dista de pophocle, v. 252-277. — To R2-021057 equivant a to univisorat an familiari (f. Hicube, 209: the formation) Ocette. 250: the manufacture to 525-51, to 525-509, to familiary dule dit to 525-51, to 525-509, to familiari vive qui presente le courage, la carate la demente, comme des principes acrate la demente, comme des principes acrate. La demente, comme des albstractions.

The national designation of the state of the

e vel addicem quem velas, vel remotas, a (Le gree ottoppiou potesio pent se tuanner par niĝiou, ĉenast nuclea e é o t e enim esse ad beste nicentim serviciae tem, qua frui a inpositiamina e trae quam portoriat innes propul as se Voy, se reforciou geomana d'Admonta alto, 886-855, font les sentiments nucle aussi miera que la più, se pose.

des principes rig areus app ques a la conduite de la vie aux vertu trop parfaite. Cf. v. 467. — Par lay e.a. i ne fiut pla entendre seniement la sante du curpo mui vientendre seniement la sante du curpo mui vientendre seniement de partir de la curpo mui vientendre seniement la sante du curpo mui vientendre seniement du curpo mui vientendre qui Echiple es pri e un tra accusar, Emmen, 54%. Un en autre el discue sensite la juntivita, qui la diume lieu an mod amer de Demosthème, Cherson, 36.

#### ΘΕΡΑΠΩΝ.

Αναξ, θεούς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεών, ἄρ' ἄν τί μου δέξαιο βουλεύσαντος εὖ; ππολητος.

Καὶ κάρτα γ' · ἢ γὰρ οὐ σοφοὶ φαινοίμεθ' ἄν. ΘΕΡΛΙΙΩΝ.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Οἴσθ' οὖν βροτοῖσιν ὃς καθέστηκεν νόμος;

Οὐχ οἶδα· τοῦ δὲ καί μ' ἀνιστορεῖς πέρι; ΘΕΡΑΠΩΝ.

Μισεῖν τὸ σεμνὸν καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον.

'Ορθῶς γε· τίς δ' οὐ σεμνὸς ἀχθεινὸς βροτῶν; ΘΕΡΑΙΙΩΝ

Έν δ' εὐπροσηγόροισιν ἔστι τις χάρις; ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Πλείστη γε, καὶ κέρδος γε σὸν μόχθφ βραχεῖ.

Ή καν θεοῖσι ταὺτὸν ἐλπίζεις τόδε ; μπολύτος.

Είπερ γε θνητοί θεῶν νόμοισι χρώμεθα ΘΕΡΑΙΙΩΝ.

Πῶς οὖν σὺ σεμνὴν δαίμον' οὺ προσεννέπεις;

Τίν'; εὐλαβοῦ δὲ μή τί σου σραλῆ στόμα. ΘΕΡΑΠΩΝ.

Τήνδ' ή πύλαισι σαῖς ἐφέστηκεν Κύπρις.

NC. 99. σεπτι ν et au v. 403 σεπτή, Tournier, Exercices critiq., p. 37.

elle veille sur le pré consacré à la déesse, le nourrit de la rosée des sources vives, afin que ceux qui, sans étude et sans effort, sont naturellement purs et chastes en toutes choses puissent en cueillir les fleurs. \*() 5116, qui renferme l'idee d'un pluriel, a pour corrélatif roûtots, construction tout a fait usuelle.

88. Xénophon, Anab., 111, 2, 13: Οὐδένα

άιθρωπον δεσπότην, άλλά του; θεους προσχυνείτε.

94. Ο porte sur άχθεινό;. Le rappro chement de σεμνό; άχθεινό; fuit sentir qu'on ne peut être orgueilleux sans être deplaisant,

96. Καί.... βραχεῖ, et encore cet avant tage coûte-t-il peu de peine. Il n'y a pas d'opposition entre χάρις et κέρδος.

19. Seuvoc, qui s'etait tantôt pris co

90

95

100

#### ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

Πρόσωθεν αὐτὴν άγνὸς ὢν ἀσπάζομαι.

ΘΕΡΑΠΩΝ.

Σεμνή γε μέντοι χάπίσημος εν βροτοίς.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Ούδείς μ' αρέσκει νυκτί θαυμαστός θεῶν.

ΘΕΡΑΠΩΝ.

Τιμαΐσιν, ώ παῖ, δαιμόνων χρῆσθαι χρεών.

163

Αλλοισιν άλλος θεῶν τε κάνθρώπων μέλει.

ΘΕΡΑΠΩΝ.

Εὐδαιμονοίης νοῦν ἔχων οἶόν σε δεῖ.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Χωρεῖτ' όπαδοὶ, καὶ παρελθόντες δόμους Σίτων μέλεσθε · τερπνὸν ἐκ κυναγίας
Τράπεζα πλήρης · καὶ καταψήγειν γρεών ἵππους . ὅπως ἄν ἄρμασι ζεύξας ϋπο βορᾶς κορεσθεὶς γυμνάσω τὰ πρόσφορα · τὴν σὴν δὲ Κύπριν πόλλ' ἐγὼ χαίρειν λέγω.

110

#### ΘΕΡΑΠΩΝ

Πμεῖς δὲ, τοὺς νέους γὰρ οὐ μιμητέον, ορονοῦντες οὕτως ὡς πρέπει δούλοις λέγειν, προσευζόμεσθα τοῖσι σοῖς ἀγάλμασιν, δέσποινα Κύπρι. Χρὴ δὲ συγγνώμην ἔγειν,

115

MC. 101-108 se lisaient à la suite de 406-107. La transposition de Comperz rétablit la miss des idées et clôt convenablement la stichomythic. — 107. σΣον, correction de Band, peur όσον. — 418. Faut-il lire δούλοις θεών (cf. 88)? ou bien faut-il, avec Brank, reguler ce vers comme interpolé?

mmme part, se prend ici en bonne part. Le seblaste en fait l'observation.

to: Προσωτε, άππαζουστ est plus poli Trates ioi on γαίρειν λεγοι (v. 164), ma dit au find la même chose. C'est au que l'emploie Platon, Republique, Πέρι και γ

67. Vallen de dire : « Crains de l'atlen quelque malheur par ton orgueil, » il dit : « Puisses-tu être heureux en ayant les sentiments que tu dois avoir, »

tos Ceci rappelle es qu'Hector dit à Andromaque : 'Arr' εἰς οἰκον ἰούσα τὰ σαυτές ἔνγα νόμιζε. Hom., H., VI, 190.

112. Τα πρόσφοςα équivant α τα πρόσφορα γυμνάσματα.

445. Ce vers, qui n'a pas de sens, est gâté ou interpole 'Αλλ' ἴσθι μέντοι (πρὸς τάδ' αὐθαδεστέρα γίγνου θαλάσσης), εἰ θανεῖ, προδοῦσα σοὺς παῖδας πατρώων μὴ μεθέξοντας δόμων, μὰ τὴν ἄνασσαν ἱππίαν 'Αμαζόνα, ἢ σοῖς τέχνοισι δεσπότην ἐγείνατο νόθον φρονοῦντα γνήσι', οἶσθά νιν χαλῶς, 'Ιππόλυτον.

305

ΦΑΙΔΡΑ.

Οἴμοι.

ΤΡΟΦΟΣ.

Θιγγάνει σέθεν τόδε; ΦΑΙΔΡΑ.

310

λπώλεσάς με, μαΐα, καί σε πρός θεῶν τοῦδ' ἀνδρὸς αὖθις λίσσομαι σιγᾶν πέρι.

ΤΡΟΦΟΣ.

Όρᾶς; φρονεῖς μὲν εὖ, φρονοῦσα δ' οὐ θέλεις παῖδάς τ' ὀνῆσαι καὶ σὸν ἐκσῶσαι βίον.

ΦΑΙΔΡΑ.

Φιλῶ τέχν' · άλλη δ' ἐν τύχη χειμάζομαι.

315

Άγνὰς μὲν, ὧ παῖ, χεῖρας αἵματος φορεῖς;

ΦΑΙΔΡΑ.

Συρος μέν άγναὶ, φρήν δ' έχει μίασμά τι. ΤΡΟΦΟΣ.

Μῶν ἐξ ἐπακτοῦ πημονῆς ἐχθρῶν τινος;
ΦΑΙΔΡΑ.

Φίλος μ' ἀπόλλυσ' οὐχ ἐκοῦσαν οὐχ ἐκών. ΤΡΟΦΟΣ.

Θησεύς τιν' ήμάρτηκεν είς σ' άμαρτίαν;

320

NC. 312. αίθις ἀνδρὸς Ε. - 316. φορείς Ε. φέρεις vulg.

301-305. Πρός τάδ'.... θα) άτσης, et ladessus (et maintenant) sois plus obstinée (plus sourde à mes paroles) que les flots de la mer. Cf. Médée., 28; Esch., Prom., 4001, et d'autres passages cités par Valckenaer. Cf. encore Soph., OE.d. roi, 313:

Πρὸς τάδ' εἰ θέλεις, θυμοῦ δι' ὀργῆς ἤτις ἀγριωτάτη.

318. Ἐπακτός πημονή, maléfice. Platon, Lois, 933 D, dit : ἐπαγωγαῖς ἡ τυπν ἐπφόαϊς. Les Hymnes homériques (III, 37, et V, 228) emploient ἐπηλυσίη dans ce sens.

ΦΑΙΔΡΑ

Μή δρῶσ' ἔγωγ' ἐχεῖνον ὀφθείην κακῶς. ΤΡΟΦΟΣ

Τί γάρ το δεινόν τοῦθ' ὅ σ' ἐξαίρει θανεῖν;

Έα μ' άμαρτεῖν·οὐ γὰρ εἰς σ' άμαρτάνω.

Ου δηθ' έχοῦσά γ', εν δε σοι λελείψομαι. — ΦΑΙΔΡΑ.

Τί δρᾶς; βιάζει χειρός έξαρτωμένη;

325

.20ф0ЧТ

Καὶ σῶν γε γονάτων, χού μεθήσομαί ποτε.

Κάκ', ὧ τάλαινα, σοὶ τάδ', εἰ πεύσει, κακά. ΤΡΟΦΟΣ.

Μείζον γάρ ή σοῦ γ' ἀμπλακεῖν τί μοι κακόν; ΦΛΙΔΡΑ.

Όλει, τό μέντοι πρᾶγμ' έμοὶ τιμήν φέρει. ΤΡΟΦΟΣ.

Κάπειτα κρύπτεις χρήσθ' ίκνουμένης έμοῦ;

330

ΦΑΙΔΡΑ.

Έχ τῶν γὰρ αἰσχοῶν ἐσθλὰ μηγανώμεθα.

Ούκουν λέγουσα τιμιωτέρα φανεί.

V. 20. La sulgate où a été corrigée par les derniers éditeurs d'après la leçon du Marsur vai va. = 328-329. Les manuscrits ont σοῦ μἢ τυχεῖν et ὁλεῖ. Le scholiaste dit ,
la uệ μα ταχείνει, ἀποθανῷ, τοῦ δὲ στεος ἡ αί σου μεῖζον οὺλ ἔστι μαι κακόν. Il en
trais que μη τυχεῖν est la glose de ἡμπλακεῖν, comme l'a vu Hartung. = 320. δλεῖς
Μετικ = 330-32, 334 se rattache si bien à 330, qu'il faut renoucer à la transposiείλει, 330, 330. = La variante αἰσχρῶν ἐσθλὰ, indiquee par le scholiaste, vaut
τελεπεκει mieux que ἐσθλῶν αἰσχρά.

21. Έν δε σοι Γεθείφουαι, c.-à-d. : • μ a'arrie pis au but, cela ne tiendre pin a m.d. mus a toi, « Voy. Soph. OE.d. C. (11): 'Μν' οθ μαν το γ' του ποσοτε ετατό' 2021, Cf. Joinville, ch. xxxx: : • εtust combattre aus Sarazins, se en culv

ne demouroit, \* c'est-à-dire si eux ne s'y refusaient.

329. 'Ολεί est à la 3° p. du futur scrif et a pour sujet τὸ πεᾶγυ'α): hyperbate, voy, v. 403 et la note sur Méd., 350.

331-332. Phidre dit: « Si je ne voux

ΦΑΙΔΡΑ.

Απελθε πρός θεῶν δεξιᾶς τ' ἐμῆς μέθες.

Οὐ δῆτ', ἐπεί μοι δῶρον οὐ δίδως δ χρῆν.

Δώσω · σέδας γὰρ χειρὸς αἰδοῦμαι τὸ σόν. ΤΡΟΦΟΣ.

Σιγῷμ' ἄν ἤδη · σὸς γὰρ ούντεῦθεν λόγος. — ΦΑΙΔΡΑ.

<sup>T</sup>Ω τλῆμον, οἶον, μῆτερ, ἠράσθ**ης ἔρον,** ΤΡΟΦΟΣ.

υν ἔσχε ταύρου, τέχνον, ἢ τί φἢς τόδε;

σύ τ', ὧ τάλαιν' δμαιμε, Διονύσου δάμαρ, ΤΡΟΦΟΣ.

Τέχνον, τί πάσχεις; συγγόνους χαχορροθεῖς; ΦΑΙΔΡΑ.

τρίτη δ' ἐγὼ δύστηνος ὡς ἀπόλλυμαι.

υ εγω σου τηνος τος απολλομα ΤΡΟΦΟΣ.

Έχ τοι πέπληγμαι · ποῖ προβήσεται λόγος ;
ΦΑΙΔΡΑ.

Έχειθεν ήμεις, οὐ νεωστὶ δυστυχείς.

ΤΡΟΦΟΣ.

Οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ' ἃ βούλομαι κλύειν. ΦΑΙΔΡΑ.

Φεῦ.

πως αν σύ μοι λέξειας άμε χρης λέγειν;

345

835

340

NC. 341. τρίτη τ' Nauck. — &δ' ἀπό)) υμαι Elmsley. — 345. ἄμε χρη ου ἄμ' ἐχρην m.s. Bergk et Nauck ont vu qu'il fallait χρης ici et dans la parodie d'Aristophane, Chevaliers, 45.

pa révéler une chose qui me fait honneur, c'est qu'il faudrait avouer la honte (τὰ αἰσγρὰ) où je suis et dont je cherche à soriir noblement.

335. Σιδες χειρός το σόν, une chose

anssi sacrée que ta main supplisate. 345. Πως άν. Voy. v. 208 et la note. — Χρῆ:, forme poétique pour χρήζεις. Voy. Hésychios, s. v., et Dindorf, Thesaurus ling, græcæ. κακῶν ἐρῶσι. Κύπρις οὐκ ἄρ' ἢν θεὸς,
ἀλλ' εἴ τι μεῖζον ἄλλο γίγνεται θεοῦ, 360
ἢ τήνδε κάμὲ καὶ δόμους ἀπώλεσεν.
ΧΟΡΟΣ.
Ἄῖες ιδ, ἔκλυες ιδ ἀνήκουστα τᾶς [Strophe.]

τυράννου πάθεα μέλεα θρευμένας.
'Ολοίμαν ἔγωγε, πρὶν σὰν φιλίαν
κατανύσαι φρενῶν. 'Ιώ μοι, φεῦ φεῦ.
'Ω τάλαινα τῶνδ' ἀλγέων·
ὧ πόνοι τρέφοντες βροτούς.
'Όλωλας, ἐζέφηνας εἰς φάος κακά.
Τίς ὁ πανάμερος σ' ὅδε χρόνος μίμνει;
Τελευτάσεταί τι καινὸν δόμοις·
ἄσημα δ' οὐκέτ' ἐστίν· ἢ φθίνεις τύχα
Κύπριδος, ὧ τάλαινα παῖ Κρησία.
ΦΑΙΔΡΑ.

Τροιζήνιαι γυναϊκες, αι τόδ' ἔσχατον οἰκεῖτε χώρας Πελοπίας προνώπιον, ἤδη ποτ' ἄϋπνος νυκτός ἐν μακρῷ χρόνῳ 375 θνητῶν ἐφρόντισ' ἢ διέφθαρται βίος.

ΝC. 363. θρεομένας mss. — 364-365. Variantes: φίλαν et καταλύσαι. Elmeley: σᾶν, φίλα. Scholiaste: Πρίν σε ἀποθανούσαν ίδειν καὶ πληρώσαι (πληρώσας κτην σήν φιλίαν. — 369. Je modifie en vue de l'antistrophe la leçon τίς σε παναμέριος δδε χρόνος μένει. Dindorf m'a suggéré μίμνει. — 371. οΙ φθίνει τύχα mss. Je suis la scholie: Διεφύρης έρωτικῷ πάθει ἀποφαντικῶς. Ce dernier mot vise ή, qui peut être affirmatif ou interrogatif. — 375. ἀῦπνος Ναιοκ. ἄλλως mss. Πολλάκις διαγρυπνήσασα ἐν νυκτὶ ἐσκόπησα... schol. Cf. la parodie d'Aristophane, Gren., 934: "Ηδη ποτ' ἐν μακρῷ χρόνφ νυκτὸς δ.ηγρύπνησα.... ζητῶν.

359. Kaxw est au neutre.

364-365. Texte gravement altéré. Le coryphée pouvait due : Puissé-je mourir avant que tu accomplisses l'amour qui dévore ton cœur, soit par la mort, soit par le crime; ou bien : avant d'être la proie d'un pareil amour.

367. Les soussrances nourrissent les mortels, sont l'élément dans lequel ils virent. Μ.ᾶς πρέρει πρός νυκτός, dit l'OEdipe de Sophocle (v. 374) à Tirésias.

3.9. Ti;... muret; cette journée,

avant de finir, que te réserve-t-elle? 371-372. 'Ασημὰ δ' οὐχήτ'.... Ces mots se réfèrent au v. 26. — Τύχα Κύκριδος. Cf. Iph. Aul., 355. — Κρησία, de sang crétois, s'explique par ce que Phèdre a raconté de sa famille, v. 337 sqq.

374. Προνώπιον, ce qui est placé devant la façade d'une maison (τὰ ἐμπροσθεν τῶν πυλῶν, Hésychios) et s'offre d'abord aux yeux du visiteur. C'est sinsi que se présente l'extrémité de l'Argolide, où se trouve Trézène, quand on vient par mer d'Athènes.

Καί μοι δοχούσιν οὐ χατά γνώμης φύσιν πράσσειν τὰ γείρον', ἔστι γὰρ τό γ' εὖ φρονεῖν πολλοίσιν, άλλά τῆδ' άθρητέον τόδε. τά γρήστ' ἐπιστάμεσθα καὶ γιγνώσκομεν. 380 ούχ έχπονοῦμεν δ', οί μέν άργίας ῦπο, οί δ' ήδονήν προθέντες άντὶ τοῦ χαλοῦ άλλην τιν'. Είσι δε φθοραί πολλαί βίου, μακραί τε λέσχαι καί σχολή, τερπνόν κακόν, αίδώς τε. Δισσαί δ' είσὶν, ή μέν ου κακή, 385 ή δ' άγθος σίχων εί δ' ὁ καιρὸς ήν σαφής. ούχ αν δύ ήστην ταύτ έγοντε γράμματα. Ταῦτ' οὖν ἐπειδή 'τύγχανον φρονοῦσ' ἐγὼ, ούχ ἔσθ' όποίω φαρμάχω διαρθερείν ξμελλον, ώστε τούμπαλιν πεσείν φρενών. 390 Λέξω δε και σοι της εμης γνώμης όδόν. έπεί μ' έρως έτρωσεν, έσχόπουν δπως χάλλιστ' ἐνέγχαιμ' αὐτόν. Ἡρξάμην μὲν οὖν έχ τοῦδε σιγάν τήνδε χαὶ χρύπτειν νόσον. Γλώσση γάρ ούδεν πιστόν, ή θυραΐα μεν 395 φρονήματ' ανδρών νουθετείν ἐπίσταται, αύτη δ' ύρ' αύτης πλείστα κέκτηται κακά. Τὸ δεύτερον δὲ τὴν ἄνοιαν εὖ φέρειν

378. Mss: πράσσειν κάκιον, qui donne le saux sens: être malheureux. Il s'agit eque les hommes sont, non de ce qui leur arrive. La substitution de la glose, qui a une syllabe de plus, entraîna la suppression de l'article. Nauck avait proposition de l'article.

Tz yricovz, au comparatif, parce toujours le choix entre deux partis, au vaut moins que l'autre.

(1 sqq., et 313 : Αἰδῶ;, ἢ; ' άιδρα; μέγα σίνετα: ἢδ' δνίνησιν. — 'Ο καιρός, le point précis qui sépare la bonne honte de la mauvaise.

388-349. Διαφθερείν a pour régime ταύτα, ces principes. « Par suite d'aucun malèfice je ne devais les altérer. »

30b. Θυραΐα, opposé à αὐτή, qui renferme l'idée de olxeïa, veut dire aliena, d'autrui.

398. The deciae too specia Schol.

τῷ σωφρονεῖν νιχῶσα προυνοησάμην. Τρίτον δ', ἐπειδή τοισίδ' οὐχ ἐξήνυτον 400 Κύπριν χρατήσαι, χατθανείν έδοξέ μοι, χράτιστον, οὐδεὶς ἀντερεῖ, βουλευμάτων. Εμοί γάρ είη μήτε λανθάνειν καλά. μήτ' αίσχρά δρώση μάρτυρας πολλούς έγειν. Τὸ δ' ἔργον ἤδη τὴν νόσον τε δυσκλεᾶ, 405 γυνή τε πρός τοῖσδ' οὖσ' (ἐγίγνωσκον καλῶς) μίσημα πασιν. 'Ως δλοιτο παγκάκως ήτις πρὸς ἄνδρας ήρξατ' αἰσγύνειν λέγη πρώτη θυραίους. Έχ δὲ γενναίων δόμων τόδ' ήρξε θηλείαισι γίγνεσθαι χαχόν: 410 δταν γάρ αίσχρά τοῖσιν ἐσθλοῖσιν δοκῆ, ή κάρτα δόξει τοῖς κακοῖς γ' εἶναι καλά. Μισῶ δὲ καὶ τὰς σώρρονας μὲν ἐν λόγοις, λάθρα δὲ τόλμας οὐ καλὰς κεκτημένας: αι πῶς ποτ', ὧ δέσποινα ποντία Κύπρι, 415 βλέπουσιν είς πρόσωπα τῶν ξυνευνετῶν οὐδὲ σχότον φρίσσουσι τὸν ξυνεργάτην τέρεμνά τ' οίχων μή ποτε φθογγήν ἀφῆ; Ήμᾶς γὰρ αὐτὸ τοῦτ' ἀποχτείνει, φίλαι, ώς μήποτ' ἄνδρα τὸν ἐμὸν αἰσχύνασ' άλῶ, 420

NC. 400. τοισίδ', correction de Brunck pour τοῖσιν. — 402. Variante : βουλεύμασιν J'al mis une virgule à la fin du vers précédent, — 406. J'ai rétabli la suite des idées en mettant ἐγίγνωσχον χαλῶς entre parenthèses. — 408. ἦρξεν Ηιτwerden,

403-404. Καλά dépend de δρώση, comme αlσχρά.

406-407. Γυνή τε... πᾶσ.ν. Et une femme qui s'adonne à cette passion et à ces actes (οὔσα πρὸς τοῖσδε) est, je le savais bien, un objet d'horreur (μίστημε, olium) pour tous. — 'Ω; δλοιτο, et non εῖδ' ὁλετο, parce que cette locution a perdu son sens premier et est devenue une formule d'imprécation (« malédiction sur elle! »).

444-412. L'habitude de dire les bons et les mauvais pour les nobles et les gens du peuple, est un de ces restes du vieux temps conservés en pleine démocratie. Théognis, le docteur des principes de la vieille aristocratie grecque, parle toujours ainsi.

447. Σπότον τὸν ξυνεργάτην. Cf. νυπτὶ κοινάσαντες ὁδόν, Pindare, Pyth., IV, 415. 419-425. Αὐτὸ τοῦτο se rapporte à la phrase 'Ως.... ἀνῶ: ce qui la décide à mourir, c'est la crainte de déshonorer son mai et ses enfants. — Παρρησία, le privilège de l'homme libre, est opposé à δουλοῖ. On compare Phéniciennes, 392-393: "Εν μὲν μέγιστον, οὐκ έχει παρρησιαν. — Δούλου τόδ' εἶπας, μὴ λέγειν ἄ τις φρονεῖ.

Κύπρις γάρ οὐ φορητόν, ἢν πολλή ἡυῆ: ή τὸν μὲν εἴχονθ' ήσυχη μετέρχεται, δν δ' αν περισσόν καὶ φρονοῦνθ' εύρη μέγα, 445 τοῦτον λαβοῦσα, πῶς δοχεῖς; χαθύβρισεν. Φοιτά δ' αν' αίθερ', έστι δ' εν θαλασσίω κλύδωνι Κύποις, πάντα δ' έκ ταύτης έσυ. ήδ' έστιν ή σπείρουσα και διδοῦσ' έρον, οδ πάντες ἐσμὲν οἱ κατὰ γθόν' ἔκγονοι. 450 Όσοι μέν οὖν γραφάς τε τῶν παλαιτέρων έγουσιν αὐτοί τ' εἰσὶν ἐν μούσαις ἀεὶ, ζσασι μέν Ζεύς ώς ποτ' ήράσθη γάμων Σεμέλης, ίσασι δ' ώς ανήρπασέν ποτε ή καλλιφεγγής Κέφαλον είς θεούς Εως 455 ξρωτος είνεχ' : άλλ' δμως έν οὐρανῷ ναίουσι κού φεύγουσιν έκποδών θεούς, στέργουσι δ', οίμαι, συμφορά νικώμενοι. Σὺ δ' οὐκ ἀνέξει ; Χρῆν σ' ἐπὶ ῥητοῖς ἄρα πατέρα φυτεύειν ή 'πὶ δεσπόταις θεοῖς 4G0 άλλοισιν, εί μή τούσδε γε στέρξεις νόμους.

NC. 443. φορητόν dans Stobée, Flor., 63, 5. φορητός dans les manuscrits d'Euripide.
— 444. κάνδιδοῦσ' (et faisant croltre) Tournier, Exercices critiques, p. 4.

πέλα; ainsi que δσοι τε μέλλουσ(ι) sont d'affreuses chevilles; mais ce texte est altéré. La Nourrice a pu dire: « Il n'y a donc point d'avantage pour les amants à être payés de retou (ou bien, à tâcher de fléchir l'objet de leur passion), s'ils sont obligés de mourir. »

443. In me tota ruens Venus, Horace, Odes, I, xix, 9. Racine s'est souvenu des deux passages.

445. Cf. Soph., *Ajax*, 758: Τὰ γὰρ περιστὰ νὰνόητα σώματα Πίπτει βαρείαις πρὸς θεῶν δυσπραγίαις.

416. Ho; doxsic; Parenthèse vive et familière qu'on trouve assez souvent dans Euripide et dans Aristophane.

417. Cf. Έρως γάρ ἄνδρας οὐ μόνους ἐπέρχεται Οὐδ' αὐ γυναϊκας, άλλά καὶ θεῶν ἄνω Ψυχάς χαράσσει κάπὶ πόντον ἔρχεται. Ces vers conservés par Stobée,

Anthol., 63, 25, sont tirés de la Phèdre de Sophocle suivant certains manuscrits, attribués par d'autres à Euripide.

451-458. Dans l'Hercule furieux, 4314-4321, Thésée se sert d'un argument pareil pour consoler Hercule; mais ce dernier le réfute au nom d'une croyance plus digne de la majesté des dieux. — Στέργουσι νι-κώμενοι, ils se résignent à être vaineus. Cf. 461.

459. Ἐπὶ ἡητοῖς, à des conditions particulières.

460. Ἐπὶ δεσπόταις θεοῖς ἄλλοισιν, à la condition d'avoir d'autres dieux pour maîtres

461. Τούσδε.... νόμους, les lois existantes. C'est ainsi qu'il faut aussi expliquer Sophocle, Ant., 452: Οξ τούσδ' ἐν ἀνθρώποισιν ῶρισαν νόμους, vers condamné par quelques éditeurs.

Πόσους δοχείς δή χάρτ' έγοντας εὖ φρενῶν νοσοῦνθ' δρῶντας λέχτρα μή δοχεῖν δρᾶν; πόσους δε παισί πατέρας ήμαρτηχόσιν συνεχχομίζειν Κύπριν; Έν σοςοίσι γάρ 465 τάδ' ἐστὶ θνητῶν, λανθάνειν τὰ μὴ καλά. Ούδ' ἐχπονείν τοι γρή βίον λίαν βροτούς. ούδε στέγην γάρ ής κατηρεφείς δόμοι καλώς ακριδώσειαν. Είς κλύδωνα δέ πεσούσ' όσον σύ πώς αν έχνεύσαι δοχείς: 470 Άλλ' εἰ τὰ πλείω γρηστὰ τῶν κακῶν ἔγεις, άνθρωπος οὐσα κάρτα γ' εὖ πράξειας ἄν. Άλλ', ὧ φίλη παι, λῆγε μὲν κακῶν φρενῶν, λῆξον δ' ὑδρίζουσ' · οὐ γὰρ ἄλλο πλήν ὕδρις τάδ' ἐστὶ, χρείσσω δαιμόνων είναι θέλειν: 475 τόλμα δ' έρωσα · θεός έβουλήθη τάδε. νοσούσα δ' εύ πως την νόσον καταστρέσου. Είσιν δ' έπωδαι και λόγοι θελκτήριοι . ς ανήσεται τι τῆσδε φάρμαχον νόσου.

RC. 462. Les meilleurs manuscrits ont εὖ φρονεῖν. — 467. Quoique χρῆν soit mieux autorine que χρῆ et adopté depuis Valckenaer, je préfère, à cause du sens, l'ancienne ralgate, qu'un trouvo aussi chez le scholiaste. Les hommes ne pechent généralement pas par excès de vertu. — 468-469. Schol. : ....xαὶ τὸ μέτρον τοῦ διαστήματος τῶν δύμων τὰν δομών γολάξειχν, ὡς μήτε ἐχείνην πολὺ ἀπέχειν μήτε τὴν ἀλλην πλησιάζειν, Εἰτχ πρὰς μὰν ξύλων συνθέσεις καὶ κανόνας εὐσυνθέτους οὐκ ἐρίκετο τῆς ἀκριδείας. Ετ ἀκρας (γε) δοχοί. Markland en tira κανώ ν, ponr καλῶς, et récemment K. Seidler δοκοί. pour ἔομω. La restitution est a trouver. — 469-470. εἰς δὲ τὴν (article vicieux) τύχην et δοχοί. Gompera a corrigé ce texte d'après la scholie εἰς δὲ πέλαγος et l'observation du schol, que la métaphore se suit et se soutient. Je crois que τύχην provient de ταραχήν (chae habuselle de κλύθωνα) par accommodation an mêtre. — 472. κάρτ' ἄν εὖ Cobet.

468-466. Συνεκκομίζειν, aider à porter (1917). Électre, 73, Oreste, 684), évidemment en le cachant : les mots suivants l'indequent suez. — 'Eu σοροίσι pourrait être na neutre; mais év σοροίσι θυγτών ne peutre se prendre qu'au masculin : 44, tensibus hoc mest — Λανδάνειν τὰ μὴ λλία peut se traduire : ignorer ce qui est hadiat, quoique la construction soit : τα μη αχία λανθάνειν αλτούς.

147-169. Les hommes ne doivent pus

correcte (cf. vers 261) : ils ne peuvent pas même faire un plafond, une toiture d'une précision exacte. Cette seconde phrase est gâtée dans le texte : cf. NC.

472. 'Aνθρωπος ούσα, pour un homme, 476-477. Τόλμα ό' έρῶσα, aie le courage d'aimer. Cf. Soph., Él., 943: Τλῆνα: σε όρῶσαν. — Νοσούσα, puisque tu aimes; comme ἀνθρωπος ούσα au vers 172.

47%. Είχιν.... δελκτήριου. La Nourrice dit à mots couverts qu'il faut essayer de toucher le cœur d'Hippolyte.

Ή τἄρ' ἀν ὀψέ γ' ἄνδρες ἐξεύροιεν ἀν, εἰ μὴ γυναῖχες μηχανὰς εὑρήσομεν.

480

### ΧΟΡΟΣ.

Φαίδρα, λέγει μὲν ἥδε χρησιμώτερα πρὸς τὴν παροῦσαν συμφορὰν, αἰνῶ δὲ σέ. Ὁ δ' αἶνος οὖτος δυσχερέστερος ψόγων τῶν τῆσδε καὶ σοὶ μᾶλλον ἀλγίων κλύειν.

485

Τοῦτ' ἔσθ' δ θνητῶν εὖ πόλεις οἰκουμένας δόμους τ' ἀπόλλυσ', οἱ καλοὶ λίαν λόγοι.

Οὐ γάρ τι τοῖσιν ώσὶ τερπνὰ χρὴ λέγειν, ἀλλ' ἐξ ὅτου τις εὐχλεὴς γενήσεται.

# ΤΡΟΦΟΣ.

Τί σεμνομυθεῖς; Οὐ λόγων εὐσχημόνων δεῖ σ΄, ἀλλὰ τἀνδρὸς ὡς τάχος διιστέον, τὸν εὐθὺν ἐξειπόντας ἀμφὶ σοῦ λόγον. Εἰ μὲν γὰρ ἦν οἰς μὴ 'πὶ συμφοραῖς βίου τοιαῖσδε σώφρων οὖσ΄ ἐτύγχανες γυνὴ, οὐα ἄν ποτ' εὐνῆς εἴνεχ' ἡδονῆς τε σῆς προῆγον ἄν σε δεῦρο· νῦν δ' ἀγὼν μέγας σῶσαι βίον σὸν, κοὐα ἐπίφθονον τόδε.

490

495

NC. 484. On lisait λόγων. J'ai écrit ψόγων, que l'antithèse exige. Ces mots ont été plus d'une sois mis l'un pour l'autre. — 494. On mettait un point après τἀνδρός, en prêtant à la Nourrice un mot à la sois brutal et maladroit, et en laissant διιστέον (ou δισιστέον) sans complément. Nauck a rendu service au poète en corrigeant la ponctuation. Voyes la scholie ci dessous. — 493-494. ἢ/ σοι... βίος | τοιαϊσδε, σώγρων δ' οὖσ' έ. γ. mss. Le dernier membre de phrase ossrait si peu de sens, que Nauck crut devoir supprimer ce vers et le suivant. Ma correction suppose une erreur accidentelle (σοι pour οις) suivie de deux corrections inconsidérées (βίος pour βίου, et δε inséré). — 496. προῆγον correction de Scaliger pour προσῆγον.

480. Τάρα est pour τοι άρα. — 'Οψέ, comme σχολή, est un atticisme connu. Il leur saudrait heaucoup de temps, c'est-à-dire: ils n'y arriversient jamais.

484-485. Il est vrai, dit le chœur, que mon approbation est plus déplaisante que ses objections. — Μάλλον άλγίων, comme μάλλον εὐτυχέστερος (Héc., 377), pléonasme qui se trouve déjà chez Homère.

491. Le scholisste explique fort bien : 'λλλά πειρατέον τῆς γνώμης τοῦ 'Ίππολύτου, ποῖος ἔσται πρὸς τὰ λεγόμενα. — Τἀνδρός est ici τὰ (non τοῦ) ἀνδρός.

493-494. El μὲν... γυνή, s'il y avait des moyens par où (οΙς) tu pourrais te trouver honnète femme sans un si grand péril pour ta vic.

495. Eurig... hoovig. Hendiadyoin.

500

\*Ω δεινά λέξασ', ούχι συγκλήσεις στόμα και μή μεθήσεις αύθις αίσχίστους λόγους:

# ΤΡΟΦΟΣ.

Αίσγρ', άλλ' άμείνω των χαλών τάδ' έστί σοι. Κρεισσον δὲ τούργον, είπερ ἐχσώσει γέ σε, η τούνομ' ῷ σὰ κατθανεῖ γαυρουμένη.

Μή (μοί) γε, πρός θεῶν, (εὖ λέγεις γὰρ, αἰσχρὰ δὲ), πέρα προδής τωνδ' . ώς ύπείργασμαι μέν εὖ ψυχήν έρωτι, τάσχρά δ' ήν λέγης καλῶς, 505 είς τουθ' δ φεύγω νύν αναλωθήσομαι.

# ΤΡΟΦΟΣ.

Εί τοι δοχεί σοι χρή τέ μ' ένδς άμαρτάνειν, τόδ' οὖν πιθοῦ μοι δευτέρα γάρ ή χάρις. "Εστιν κατ' οίκους φίλτρα μοι θελκτήρια έρωτος (ήλθε δ' άρτι μοι γνώμης έσω), 510 ά σ' ούτ' ἐπ' αἰσχροῖς ούτ' ἐπὶ βλάθη φρενῶν παύσει νόσου τῆσδ', ἢν σὸ μὴ γένη κακή. Δει δ' έξ έχείνου δή τι τοῦ ποθουμένου σημείον, η πλόχον τιν' η πέπλων άπο λαδείν, συνάψαι τ' έχ δυοίν μίαν χάριν.] 515

AC. 500. Peut-être [αίσχρ',] άλλ' (εί γ') άμείνω. En supprimant ce vers on fait com-🟲 le complet par πρείσσον δε (pour άλλά πρείσσον); ce qui ne va pas. — 503. Je le leçun παι μή γε, qui semble provenir du v. 499. — 504. μέν ου Nauck. Mais ια κτοια και μη το, qui ette subjuguée • ? ὑποθάλπομαι scholiaste. ὑπώργασμαι - 306. Peut-être ανειληθή σομα: (revolvar); cf. Médée, 1181. — 507-508. χεήν o' duapravery. I el d'ouv mes. Voyez aux Notes supplémentaires les motifs de 6 duapravette | et o our man, rayes | continue | contin au vers 516. Pris ailleurs, peut être dans Euripide, ils ont été notés en marge par er. - ή πλόπον Reiske, ή λόγον mss.

La transition de ce vers au vers

bir laisse à désirer; cf. NC. to be a same de labour qui preparent la and semailles. Cf. Xenophon, OEc., Δει. ο Θ: Τψ σπόρφ νέον δεί ύπεργαζισθαιVoy. Théophr., Hist. pl., III, 4, 6; Pollux, I, 222.

506. Άνα) ωθήσομαι ne va pas avec φεύγω. 507-508. « Si telle est ta résolution et s'il faut me résigner à ne pas obtenir un point, suis du moins cet autre conseil : c'est la grace que je demande en second lieu. » \$14-\$12. Bhaby operar, la folie, la ΦΑΙΔΡΑ.

Πότερα δὲ χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον;

Οὐχ οἶδ' · ὄνασθαι, μὴ μαθεῖν βούλου, τέχνον.
ΦΑΙΔΡΑ.

Δέδοιχ' όπως μοι μὴ λίαν φανῆς σοφή. ΤΡΟΦΟΣ.

Πάντ' ὰν φοδηθεῖσ' ἴσθι · δειμαίνεις δὲ τί;
ΦΑΙΔΡΑ.

Μή μοί τι Θησέως τῶνδε μηνύσης τόχφ.

Έασον, ὧ παῖ · ταῦτ' ἐγὼ θήσω καλῶς.
Μόνον σύ μοι, δέσποινα ποντία Κύπρι,
συνεργὸς εἴης. Τἄλλα δ' οἶ' ἐγὼ φρονῶ
τοῖς ἔνδον ἡμῖν ἀρκέσει λέξαι φίλοις.

ΧΟΡΟΣ

Έρως Έρως, ὁ κατ' ὀμμάτων [Strophe 1.] 525
 στάζων πόθον, εἰσάγων γλυκεῖαν
 ψυχὰ χάριν οῦς ἐπιστρατεύση,
 μή μοί ποτε σὺν κακῷ φανείης
 μηδ' ἄρρυθμος ἔλθοις.
 Οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ' ἄ- 530
 στρων ὑπέρτερον βέλος,
 οἴον τὸ τᾶς ᾿λφροδίτας

NC. 525-526. στάζων Wecklein. στάζεις mss. δστις στάζεις A et Schol. δ pour δς ne se trouve pas chez les tragiques. Nauck avait proposé lείς; j'avais conjecturé στάξας.

— 527. Variantes: ψυχαϊς et οίς, αίς.

démence. Comp. τρενοδλαβής. — Κακή a ici le sens de lâche.

oup. Παντ'.... Ισθι, sache qu'à ce compte in aurais donc peur de tout.

525-527. C'est par les yeux que Capidon fait entres l'amour dans l'âme de ceux contre lesquels (Δυγα έ-εινον ου.) il s'arme. Όμησχων ne designe pis, ce me semble, les yeux de l'objet aimé, encore moins ceux du dieu, mais ceux de l'amant. Mazi-

θακον ομμάτων βελος, Δηξίθυμον έρωτος άνθος avait dit le vieil Eschyle. Quant au sens de στάζειν κατά τινος, cf. Hom.» Il., XIX, 30: Νέκταρ στάξει κατά ρινοῦ-

520

530-534. 'Αστρον βέλος, le trait, les ravons des corps célestes, le soleil, la lune, Sirius etc. Je ne sais de quel droit quelques interprêtes entendent la fondre. — 'Υπίρτερον οἰον equivant à ὑπέρτερον ἤ. L. Dindorf cite Eschyle, Prom., \$29: Māσσον ὑς

τηστι έχ χερών Έρως ὁ Διὸς παίς.

Άλλως άλλως παρά τ' Άλρεῷ [Antistrople 1.] 535
Φοίδου τ' ἐπὶ Πυθίοις τεράμνοις
βούταν φόνον Ἑλλὰς ⟨αί'⟩ ἀέξε.,
Έρωτα δὲ τὸν τύρανον ἀκὸρῶν,
τὸν τᾶς Ἀρροδίτας
ςιλτάτων θαλάμων κληδοῦχον, οὐ σεδίζομεν,
πέρθοντα καὶ διὰ πάσας
Ιόντα συμφορᾶς
θνατοῖς, ὅταν ἔλθη.

 Τὰν μὲν Οἰχαλία
 [strople 2:]
 545

 πῶλον ἄζιγα, λέκτρων

 ἀνανόρον τὸ πρὶν καὶ ἄνυμος ν. οίκων

 ζείξασ' ἀπειρεσίαν,

 ὁρομάδα τὰν ᾿Αιδος ὥστε Βάκγαν
 500

M. \$12, gipāre pour geipāre Musurus.— 537. zīz inséré par Hermann.— 540. gibtzzoo kurāhaf. — 546-547. Pai changé la ponctuation. En liant zīvez déxidere, on detruit la neuphore et on fait que le reste n'est plus qu'une cheville. Mais il faut zīz un on intere on quadque synouyme au lieu de la glose zīvedoon. — 548-550. La conjecture de Muthin zīvedoon a quadque synouyme au lieu de la glose zīvedoon. — 548-550. La conjecture de Muthin zīvedoon a eu trop de succès. Elie gâte ces beaux vers. Fautul derire zīvedoon lieu de la glose zīvedoon zīvedoon de lieu de succès. Elie gâte ces beaux vers. Fautul derire zīvedoon lieu de la glose zīvedoon zīvedoon de la grand a conjecture zīvedoon de Musurave, pour čpouzīda vaida ditusti barete zīvedo. On dit qu'un musum purte zīve zīdā.

tar fore. Theory., Id., IX, 38: phoxetemper berry. Cl. Hom., II., IV, 377; Mirmen hate rison.

435, laise; ne porte sur la première plesse qu'astant qu'elle est lice à la phrase surante. C'est en vain que la Grèce offre én lentambes a Olympie et a Delphes, si rit universe pas Eries, le maître souverain on humes. — Le darm etait adore à laspon et a Parium; mais il n'avait de l'ajor si a Athenes ni dans la plupart des l'an de la Grèce. Cet oubli est aussi sifuir par Puston, Banquet, p. 189 C. Cf.

542-544. Au naous identa outrosofi ne signifie pas : Parcourant tous les ma beurs. Cette phrase a pour complement le datif brateir, et on dit en grec : du nouture, du piùra; du ding item tuit. Il factione traduire : Tout a fait faneste aut mortes.

565-556. Comme tán, vers 550, no sauroit être qu'un pronom re'atif, les mots altérés ont du renferier un indicatif (Indi, Italia, Ital

σύν αΐματι, σύν καπνῷ φονίοις ὑφ' ὕμνοισιν ᾿Αλκμήνας τόκῳ Κύπρις ἐξέδωκεν • ἄ τλάμων ὑμεναίων.

\*Ω Θήβας ἱερὸν [Antistrophe 2.] 555
τεῖχος, ὧ στόμα Δίρκας,
συνείποιτ' ἀν ἁ Κύπρις οἶον ἔρπει.
Βροντῷ γὰρ ἀμφιπύρῳ
τοκάδα τὰν Διογόνοιο Βάκχου 560
νυμφευσαμένα πότμῳ
φονίῳ κατεύνασεν.
Δεινὰ γὰρ πάντα γ' ἐπιπνεῖ, μέλισσα δ'

NC. 553-553. J'ai corrigé la leçon φονίοις θ' ὑμεναίοις, qui ne répond pas au vers 563 et n'est qu'une glose tirée du vers 554. On sent assex que le même mot ne devait pas être répété ici. C'est à tort qu'on a voulu changer l'antistrophe en remplaçant κατεύνασεν par un mot moins poétique. — Ensuite il faut peut-être transposer Κύκρις λλκμήνας τόκφι ἐξέδωκεν (ἐδωκεν ἀδοίλες dans les manuscrits de la première fam.). — 557. Ά Κύκρις οἰον transposé par Monk pour οἰον ἀ Κύκρις. — 564. Νυμφευσαμένα, correction de Kirchhoff pour νυμφισσμέναν. — 563. Les bons manuscrits ont πάντ' ἐπιπνεῖ et πάντα γε πιτνεῖ. J'ai suivi Κirchhoff.

est clair que le verbe ζευγνύναι faisait antithèse avec aluya. On peut donc traduire: Dans OEchalie, la jeune cavale qui n'avait point counu le joug, jeune fille vierge encore et étrangère à la couche nuptiale, fut jetée par Éros dans le li: du destructeur de sa maison (traduction conjecturale), quand (en gree : elle que) échevelée comme une Bacchante des enfers, parmi le sang et le feu, au son des cris de mort (les cris de mort remplaçant les chants', Venus l'unit au fils d'Alemène. Infortunce, quel hymne nuptial! - L'histoire d'Iole, fille d'Eurytus, se trouve dans les Tracki dennes de Sophoele; il existait aussi une épopée qui avait pour titre Oixalia; alweit et qu'on attribuait à Homère ou à Créophyle de Samos. Hades, rappelle made Oppnie, Anaerrom. Ir. 18, et amitanis timitas. Eschyle Sept Ch., 464, ainsi qu'Horace, Odes, III, 21. P. - Banyar Arden est dit des caphires trayennes dans Hecube, vers 1076, Action has jos d'Herenie furieux, vers 1119.

-- Καπνό; désigne souvent le feu ou platot la flamme. Homère dit de la colère; λιδρῶν ἐν στήθισσιν ἀἐξεται, ἡθτε απικό; (II., XVIIII, 110; cf. ib., 207), et Piadare dit: "Υὰωρ απανῷ φέρειν ἀντίον (Υἐπ., I, 24). Ce seus du mot καπνός n'a pas été assez remarqué. — Έξιδωκαν ne signifie pas : livra. C'est le mot propre pour dire : marier une fille.

557. Έρπει (ἐπέρχεται σοδαρῶς, schol.) se dit d'un mal qui s'étend de proche en proche. Ἡδ' α36' έρπει, dit Hercule dévoré par le poison ardent, Soph., Track. 1009.

858-562. Booven auguniose (composi qui rappelle àugine; ) dépend de voupeucaniva, norme pevise de acteuvemen. Le mère de Bacchus est unie au foudre enflammé, c'est-à-dire à Jupiter armé de foodre, et c'est aissi que son let moptia se change en lit de mort. — Enchyle avant traite ce sujet dans sa tragédie de Semele on les Porcers d'em (Tépopopot).

563-561. Havra est pour maves. La

### πιπολιτός.

Τά τοι κάλ' ἐν πολλοῖσι κάλλιον λέγειν.
ΤΡΟΦΟΣ.

610

615

τα τέχνον, δρχους μηδαμώς ατιμάσης.

Ή γλῶσσ' ὀμώμοχ', ή δὲ ςρὴν ἀνώμοτος.

<sup>τ</sup>Ω παῖ, τι δράσεις; σοὺς φιλους διεργάσει; ππολιτος.

Άπέπτυσ' · οὐδεὶς ἄδικός ἐστί μοι φίλος. ΤΡΟΦΟΣ.

Σύγγνωθ' · άμαρτεῖν εἰκὸς ἀνθρώπους, τέχνον.

\*Ω Ζεῦ, τί δὴ χίβδηλον ἀνθρώποις χαχὸν
γυναῖχας εἰς ρῶς ἡλίου χατώχισας;
Εἰ γὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι γένος,
οὐχ ἐχ γυναιχῶν χρῆν παρασχέσθαι τόδε,
ἀλλ' ἀντιθέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτοὺς 620
ἢ χρυσὸν ἢ σίδηρον ἢ χαλχοῦ βάρος
παίδων πρίασθαι σπέρμα, τοῦ τιμήματος
τῆς ἀξίας ἔχαστον · ἐν δὲ δώμασιν
ναίειν ἐλευθέροισι θηλειῶν ἄτερ.
[Νῦν δ' εἰς δόμους μὲν πρῶτον ἄξεσθαι χαχὸν 625
μέλλοντες ὅλξον δωμάτων ἐχτίνομεν.]

NC. 616. κακὸν m'est suspect, j'aimerais mieux un mot comme γάνος. On dit χρυσὸς κιβέληλος, mais non κιβόληλος μόλιβόλος. — 625-626. Nauck a prouvé que ces deux vers inconciliables avec ce qui suit et trop semblables aux vers 630 et 633, sont de la main d'un versificateur qui ne connaissait pus bien la prosodie des poêtes attiques.

640. Le scholiaste fait très-bien observer qu'Aristophane (Acharn., 398; Gren., 40?, 4471; Thesm., 275) dénature ce vers en le généralisant. Hippolyte dit qu'il a juré sans savoir de quoi il a'agissait; et cependant il se croit lié par ce serment : le vers 657 et toute sa conduite le prouvent. Il est curieux qu'un homme qui plaidait contre Euripide se soit servi de ce vers devant le

tribunal pour représenter le poète comme un impie. (Voy. Arist., Rhét., 3, 45.)

618-624. Euripide avait indiqué dans Médée, 573-575, l'idée singulière qu'il développe ici. — Τοῦ τιμήματος τῆ; ἀξίας Εασσιον, chacun suivant l'estimation de la valeur du don offert. Cf. Platon, Apol. de Socrate, p. 36 B: Τῆ; ἀξίας τιμήσομπ, je vais estimer la peine qui m'est due.

Tượng và đầu học yan tươn tert : working yas is originate to the factor of the same service instant, is indirecting their है है के रिक्रीका संस्थान हैंद्र केंग्रास्ट करना €si יליילו בינים בינילב דינים भोड़े। भ्रमांद्रस्थ यह संगेथदः स्टार्स Borres. Elen anion receins. Eye & driver, & I excess wise YAMBORICA Y ZONO OMETE TEXOS I EJYL == hymoni lienna, where & inclies habin mela rights to doctoric Parton & true to exten ( Dir ). Descent ध्याति व्या व्याप्त विकास नाम . Took is use and the first going id धीर, २०००राज्य चोह्या रे न्यानंत्रहा पुरस् To you record with the Last אין אורן דייני און אורן דייני אורן אורן איני wing Berger mais services. Isin o ex renices recrues se o reside. thorns & sint omerate, but मिल्रां, हैं। हैं। या चार्टिक के चार

M. 19. Arms Pasterpolicista. I y orac process to those times. In tensences the distribution — \$14.13 In the first a place to both the electronic रेलाओं (Ma come les years को कुछ किये का किया कारता का का की गाँउ है कि एक का है साथ का brain mirable les vers 645-31 et direct sons — en an Ecropoli, espois son — M va Lectura Litt inche comme un min primere una un membre a mentione **A.13. Since programs were the position of the series of a set of some original \ell=0** . The state of Man contrate de la social pour entre una sier par sintierne e l'actife attoire

that Espaire & gro. wine can p parte de se terremenços: bes se and a De process was process made from a mater Planete exilicat exist . . . . . finds, parce qu'es se feurse de ses siin traffic or paison , use femome cobe 'table's galour, use beause begue turiou mette en group blue for
liftele, see que, sy est une épouse verg \$17.6 for a la fire de policies, en electue
gent une des al les lieleurs, en electue
les é es u eur la fire. Health In the season of the se

was their Destructionals of February IN the said the fat broken themefor all 1 to the allement come to the terminal control to the terminal control

Co Maria reprise a con some more

μήτ' έξ έχείνων φθέγμα δέξασθαι πάλιν. Νῦν δ' αἱ μὴν ἔνδον νῶσιν αἱ κακαὶ κακά βουλεύματ', έξω δ' έχφέρουσι πρόσπολοι. -650 'Ως καὶ σύ γ' ἡμῖν πατρὸς, ὧ κακὸν κάρα, λέχτρων άθίχτων ήλθες είς συνναλλαγάς. άγω ρυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι, είς ὧτα κλύζων. Πῶς ἄν οὖν εἴην κακὸς, δς οὐδ' ἀχούσας τοιάδ' άγνεύειν δοχῶ; 655 Εύ δ' ίσθι, τουμόν σ' ευσεβές σώζει, γύναι . εί μή γάρ δρχοις θεών ἄφραχτος ήρέθην, ούχ αν ποτ' ἔσγον μή οὐ τάδ' ἐξειπεῖν πατρί. Νον δ' έχ δόμων μέν, ἔστ' αν ἔχδημος χθονός Θησεύς, άπειμι · σίγα δ' έξομεν στόμα. 660 Θεάσομαι δέ σύν πατρός μολών ποδί πως γιν προσόψει καί σύ καί δέσποινα σή. της σης δε τόλμης είσομαι γεγευμένος. 'Ολοισθε. Μισῶν δ' οὖποτ' ἐμπλησθήσομαι γυναϊκας, ούδε φείσομαι λέγειν (κακώς). 665 άεὶ γὰρ οὖν πώς είσι κάκεῖναι κακαί. \* ΤΙ νύν τις αὐτὰς σωφρονεῖν διδαξάτω, η κάμ' εάτω ταῖσδ' ἐπεμβαίνειν ἀεί.

NC. 649. J'ai écrit νῶτιν pour δρῶτιν: on ne peut pas dire δρᾶν βουλεύματα. — 657. ἡρέθην, correction de Pierson, pour εὐρέθην. Le scholiaste explique ἐλήςθην. — 658. ἐπέτχον et ἐξειπεῖν κακά Α. οὐ τὰν ἐπέτχον Wecklein. — 659. ἢ 'κδημος Dawes. ἐκδημῆ Herwerden. — 663. εἴσομαι est altéré. — 665. οὐδ' εἶ φησί τίς μ' ἀεὶ λέγειν mss. Voyez Notes supplémen'aires.

649. Νῶσιν, elles filent, el'es trament. Les Attiques donnaient au verbe νέω les formes νῶσι, νῶν, νῶσα, νώμενος. Voy. Thesourus,

652. Είς συναλλαγάς λέπτρων πατρός, pour un commerco avec le lit (la femme) de mon père. Cf. Ajax, 493: Εὐνῆς τε τῆς σῆς, ἡ συνηλλάχθης ἐμοί.

654. Πω; ἀν οῦν εῖρν κακός; Comment trahirais-je mon devoir? Ces mots ne se rapportent pas au carac'ère d'Hippolyte. Comment commettrais-je le crime, dit-il, puisque je me crois souillé pour en avoir entendu faire la proposition?

667. Άφρακτος, par surprise. Όρκοις dépend de ήρεθην.

661. La périphrase σὺν πατρὸς ποδί est en rapport avec le verbe μολών. S'il s'agissait d'un combat, il dirait σὺν πατρὸς τελῶν χικί.

693. Hippolyte avait dit: J'observerai, en revenant avec mon père, de quel front vous oscrez l'aborder, toi et ta maîtresse. (Ce dernier mot est à l'adresse de Phèdre, qui assiste à cette scène en témoin muet, et, ce me semble, en cachant son visage sous son voile.) Il ajoute: Quant à ton impudence a toi, je la connaîtrai après en avoir goûté dès maintenant. Mais clropau est suspect.

665. Φείσομαι λέγειν, je m'abstiendrai de parler. Cf. Or., 393.

# ΦΑΙΔΡΑ.

Τάλανες ὧ κακοτυχεῖς γυναικῶν πότμοι. [Δετίστορδε.]
Τέχνας νῦν τίνας ⟨ἔτ'⟩ ἔχομεν ἢ λόγους, 670
σραλεῖσαι κάθαμμα λύειν [λόγου];
Ἐτύχομεν δίκας ιὼ γᾶ καὶ φῶς.
Πᾶ ποτ' ἐξαλύξω τύχας;
πῶς δὲ πῆμα κρύψω, φίλαι;
Τίς ἀν θεῶν ἀρωγὸς ἢ τίς ἀν βροτῶν 675
πάρεδρος ἢ ξυνεργὸς ἀδίκων ἔργων
φανείη; Τὸ γὰρ παρ' ἡμῖν πάθος
παρὸν δυσεκπέρατον ἔργεται βίφ.
Κακοτυχεστάτα γυναικῶν ἐγώ.

### XOPOS

Φεῦ φεῦ · πέπρακται, κοὺ κατώρθωνται τέγναι, 630 δέσποινα, τῆς σῆς προσπόλου, κακῶς δ' ἔγει.
ΦΑΙΔΡΑ.

① παγκακίστη καὶ φίλων διαφθορεῦ,

δί εἰργάσω με. Ζεύς σ' ὁ γεννήτωρ ἐμός
πρόρριζον ἐκτρίψειεν οὐτάσας πυρί.

Οὐκ εἶπον, οὐ σῆς προυνοησάμην φρενὸς,

633

- Μ. (69, τά) ανες, correction de Barnes, pour τάλαινες. — 670, τένας ναν τέχνας variante hoppe dans Ε. τινα νθν τέχναν vulg. Même flu tuation des manuscrits entre λόγους et lèm. Fai suivi la mesure du vers correspondant de la strophe. — 671, λύειν Μυκ. Ετιν πικ. — λόγου, ou λόγους, vient du v. 670; peut-être παλίν. — 672, είω pour ω, formation de Heath. — 674, Γέστις βίω pour βίου. — 663. Probablement Ζιύς σε βινήτως, proposé par G. Wolff.

69. L'atterque est séparie de sa serpée ses 162-374) par plusieurs cèces su grand chant du charar. El act tout series l'autre par Phedre de manuscrit de Pan Ellusique fort bien', comme la serpée de la characte de la characte par le serpée.

671. Erzhelou núfunuu dúter. Termes de la paleire. Il ctait difficile prur un lanear mareris (zpadeli) de se dégager de ferminte (zúfunus). Cf. Plutirque, dia side, 1 : Avananios most no onoma

tà finata toù millo, toc. Les entimentaleurs anciens se sousiennent mal a prpos du nœ il gordien.

677-78. To.... β.ω, le milliour que j'épriuve est pour ma vie s'à aure contre ma vie comme, une clore difficile à traverier, c'estra-dire me e nduit à une most violente. Cf. Excligle, Prom., 359 s'II, 920 αὐτῷ Ζονός ἀγροπούν βιδός.

685-6. Ole... sprior, no t'ai-je pas dit, en vei lint occ previyeare sur tin esprit, tes int utous...? ΦΑΙΔΡΑ.

Πότερα δὲ χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον;

Οὐχ οἶδ' · ὄνασθαι, μὴ μαθεῖν βούλου, τέχνον.
ΦΑΙΔΡΑ.

Δέδοιχ' όπως μοι μή λίαν φανής σοφή.

Πάντ' ὰν φοδηθεῖσ' ἴσθι · δειμαίνεις δὲ τί;

Μή μοί τι Θησέως τῶνδε μηνύσης τόχω.

Έασον, ὧ παῖ · ταῦτ' ἐγὼ θήσω καλῶς.
Μόνον σύ μοι, δέσποινα ποντία Κύπρι,
συνεργὸς εἴης. Τἄλλα δ' οἶ' ἐγὼ φρονῶ
τοῖς ἔνδον ἡμῖν ἀρκέσει λέξαι φίλοις.

ΧΟΡΟΣ

Έρως Έρως, ὁ κατ' ὀμμάτων [Strophe 1.] 525 στάζων πόθον, εἰσάγων γλυκεῖαν ψυχῷ χάριν οθς ἐπιστρατεύση, μή μοί ποτε σὺν κακῷ φανείης μηδ' ἄρρυθμος ἔλθοις.

Οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ' ἄ— 530 στρων ὑπέρτερον βέλος, οἶον τὸ τᾶς 'λφροδίτας

NC. 525-526. στάζων Wecklein. στάζεις mss. δστις στάζεις A et Schol. δ pour δ; ne se trouve pas chez les tragiques. Nauck avait proposé lείς; j'avais conjecturé στάξας. — 527. Variantes: ψυχαϊς et οἰς, αἰς.

démence. Comp. τρενοδλαβής. — Κακή a ici le sens de làche.

519. Πάντ'.... Ισθι, sache qu'à ce compte tu aurais donc peur de tout.

525-527. C'est par les yeux que Cupidon fait entrer l'amour dans l'âme de ceux contre lesquels (ψυχὰ ἐλείνων οῦς) il s'arme. Όμματων ne designe pas, ce me semble, les yeux de l'objet aimé, encore moins ceux du dieu, mais ceux de l'amant. Maλ-

θακον ομμάτων βέλος, Δηλίθυμον έρωτος άνθος avait dit le vieil Exchyle. Quant an sens de στάζειν κατά τινος, cf. Hom.» II., XIX, 39: Νέκταρ στάξει κατά ρινοῦ-

520

II., XIX, 30: Νέχταρ στάξει κατά ρινοῦ-530-534. Άστρον βέλος, le trait, les rayons des corps célestes, le soleil, la hune, Sirius etc. Je ne sais de quel droit quelques interprètes entendent la foudre. — Υπίρτερον οἰον ἐquivaut à ὑπέρτερον ἡ. L. Diadorf cite Eschyle, Prom., 629: Μάσσον ὡς ίησιν έχ χερών Έρως ὁ Διὸς παῖς.

Άλλως άλλως παρά τ' Άλφεῷ Φοίδου τ' ἐπὶ Πυθίοις τεράμνοις βούταν φόνον Ἑλλὰς ⟨αί'⟩ ἀέξε:, Έρωτα δὲ τὸν τύραννον ἀνδρῶν, τὸν τᾶς Ἀφροδίτας ςιλτάτων θαλάμων κλη-δοῦχον, οὐ σεδίζομεν, πέρθοντα καὶ διὰ πάσας ἰόντα συμφορᾶς θνατοῖς, ὅταν ἔλθη.

[Antistrophe 1.] 535

540

Τὰν μέν Οἰχαλία πῶλον Κυγα, λέκτρων ἄνανδρον τὸ πρὶν καὶ ἄνυμφον, οἴκων ζεύξασ' ἀπειρεσίαν, δρομάδα τὰν Ἄιδος ὥστε Βάκγαν [Strophe 2.] 545

550

AC. 33. χερών pour χειρών Musurus.— 537. α la inséré par Hermann.— 540. φί) τατον Lichhoff. — 546-547. l'ai changé la ponctuation. Eu liant άζυγα λέκτρων, on détruit imphore et on sait que le reste n'est plus qu'une cheville. Mais il saut άδαμνον, al sait on quelque synonyme au lieu de la glose άνανδρον. — 548-550. La conjecture inthia άτ' είρεσία a eu trop de succès. Elle gâte ces beaux vers. Faut-il écrire áx' al sait δρομάδα τιν', ou plutôt τὰν (νογ. l'antistrophe) 'Λιδος ώστε Βάκχαν ce helle correction de Musgrave, pour δρομάδα ναίδα δπως τε Βάκχαν. On dit qu'un macht porte τὰν άξδ'.

τουν. Theory., Id., IX, 35: γλυχετρο δοτον. Cf. Hom., Il., IV, 377: Ε εντικον ήστε πίσση.

Als. Alies; ne porte sur la première re qu'antant qu'elle est liée à la phrase sule. C'est en vain que la Grèce offre leatombes à Olympie et à Delphes, si révere pas Eros, le maître souverain hommes. — Ce dien était adoré à la prium; mais il n'avait de le carre a Parium; mais il n'avait de le carre a Athenes ni dans la plupart des la frece. Cet oubli est aussi si-sul, par Paston, Banquet, p. 189 C. Cf.

542-544. Διὰ πάσας ἰόντα συμφοράς ne signifie pas: Parcourant tous les malheurs. Cette phrase a pour complément le datif θνατοίς, et on dit en grec: δια πολέμου, διὰ φιλίας, διὰ δίκης ἰεναι τικί. Il faudone traduire: Tout à fait funeste aut mortels.

545-554. Comme τάν, τers 550, ne saurait être qu'un pronom relatif, les mots altérés ont dù renfermer un indicatif (ξεῦξ', ἐξευξ', ζεύγνυσ') dont le sujet était l'Amour, ce qui est d'autant plus probable que la puissance de ce dieu était ce'ebrée dans les stropbes précédentes. De plus, il

ΦΑΙΔΡΑ.

Πότερα δὲ χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον;

Οὐχ οἶδ' · ὄνασθαι, μὴ μαθεῖν βούλου, τέχνον.
ΦΑΙΔΡΑ.

Δέδοιχ' όπως μοι μή λίαν φανής σοφή.

Πάντ' αν φοδηθεῖσ' ἴσθι· δειμαίνεις δὲ τί;
ΦΑΙΔΡΑ.

Μή μοί τι Θησέως τῶνδε μηνύσης τόχφ.

τροφος. ταῦτ' ἐγὼ θήσω καλῶς.

520

525

530

\*Εασον, ὧ παῖ · ταῦτ' ἐγὼ θήσω καλῶς.
Μόνον σύ μοι, δέσποινα ποντία Κύπρι,
συνεργὸς εἴης. Τἄλλα δ' οἶ ἐγὼ φρονῶ
τοῖς ἔνδον ἡμῖν ἀρκέσει λέξαι φίλοις.

χορος.

Έρως Έρως, δ κατ' όμμάτων [Strophe 1.]
στάζων πόθον, εἰσάγων γλυκεῖαν
ψυχὰ χάριν οὖς ἐπιστρατεύση,
μή μοί ποτε σὺν κακῷ φανείης
μηδ' ἄρρυθμος ἔλθοις.
Οὕτε γὰρ πυρὸς οὕτ' ἄ—
στρων ὑπέρτερον βέλος,
οἶον τὸ τᾶς Άρροδίτας

NC. 525-526. στάζων Wecklein. στάζεις mss. δστις στάζεις A et Schol. δ pour δς ne se trouve pas chez les tragiques. Nauck avait proposé lείς; j'avais conjectaré στάξας. — 527. Variantes: ψυχαϊς et οίς, αξς.

démence. Comp. τρενοδλαβής. - Κακή a ici le sens de làche.

519. Πάντ'.... ἴσθι, sache qu'à ce compte tu aurais donc peur de tout.

525-527. C'est par les yeux que Cupidon fait entrer l'amour dans l'âme de ceux contre lesquels (ψογά ἐλείνων ους) il s'arme. Όμμάτων ne designe pas, ce me semble, les yeux de l'objet aimé, encore moins ceux du dieu, mais ceux de l'amant. Μαλ-

θακον ομμάτων βέλος, Δηξίθυμον έρωτος άνθος avait dit le vieil Eschyle. Quant au sens de στάζειν κατά τινος, cf. Hum.» Il., XIX, 39: Νέκταρ στάξει κατά βινού»

530-534. 'Αστρων βελος, le trait, les rayons des corps célestes, le soleil, la lune, Sirius etc. Je ne sais de quel droit quelques interprêtes entendent la foudre. — 'Υπίρτερον οίον équivaut à ὑπέρτερον ἡ. L. Dindorf cite Eschyle, Prom., 629: Μάσσον ὑ;

ίησιν έχ χερῶν Έρως ὁ Διὸς παῖς.

Άλλως άλλως παρά τ' Άλφεῷ [Antistrophe 1.] 535
Φοίδου τ' ἐπὶ Πυθίοις τεράμνοις
βούταν φόνον Ἑλλὰς ⟨αί'⟩ ἀέξε:,
Έρωτα δὲ τὸν τύραννον ἀνὸρῶν,
τὸν τᾶς Ἀφροδίτας
ςιλτάτων θαλάμων κλη- 540
δοῦχον, οὐ σεδίζομεν,
πέρθοντα καὶ διὰ πάσας
ἰόντα συμφορᾶς
θνατοῖς, ὅταν ἔλθη.

Τὰν μεν Οἰχαλία [Strophe 2.]
πῶλον ἄζυγα, λέκτρων
ἄνανὸρον τὸ πρὶν καὶ ἄνυμρον, οἴκων
ζεύξασ' ἀπειρεσίαν,
δρομάδα τὰν Ἅιδος ὥστε Βάκχαν

**5**50

545

\*\*RC. \$13. χερών pour χειρών Musurus.— 537. alz inséré ματ Hermann.— 540. φίλτατον Traboll. — 546-547. l'ai changé la ponctuation. Eu liant ἄζυγα λέκτρων, on détruit imphore et on fait que le reste n'est plus qu'une cheville. Mais il faut ἄδαμνον, suiter on quelque synonyme au lieu de la glose ἄνανδρον. — 548-550. La conjecture dan activation de la conjecture dan activation de succès. Elle gâte ces besux vers. Faut-il écrire dan activation de musurus, ou plutôt τὰν (νογ. l'antistrophe) 'Αιδος ῶστε Βάκχαν con dit qu'un activation de Musgrave, pour δρομάδα ναίδα ὅπως τε Βάκχαν. On dit qu'un activate τὰν ἀίδ'.

tap γίνευ. Theore., Id., IX, 26: γλυχετερο: 6270ν. Cf. Hom., II., IV, 377: Ελεντικον ζύτε πίσσχ.

A33. Aiju; ne porte sur la première ser qu'antant qu'elle est liée à la phrase set Cest en vain que la Grèce offre ser le maire de la Delphes, si le meière pas Eros, le maître souverain hommes. — Ce dieu était adoré à l'appe et a Parium; mais il n'avait de l'e la Athenes ni dans la plupart des de la Grèce. Cet oubli est aussi siper par Platon, Banquet, p. 189 C. Cf. P. 177 A.

542-544. Διὰ πάσας ἰόντα συμφοράς ne signifie pas: Parcourant tous les malheurs. Cette phrase a pour complément le datif θνατοίς, et on dit en grec : δια πολέμου, διὰ φιλίας, διὰ δίκης ἰέναι τινί. Il faudone traduire: Tout à fait funeste aut mortels.

545-554. Comme τάν, vers 550, no saurait être qu'un pronom relatif, les mots altérés ont dû renfermer un indicatif (ξευξ', δεύγνοσ') dont le sujet était l'Amour, ce qui est d'autant plus probable que la puissance de ce dieu était cc'ébrée dans les strophes précédentes. De plus, il

σύν αίματι, σύν καπνῷ φονίοις ὑρ' ὕμνοισιν ᾿Αλκμήνας τόκῳ Κύπρις ἐξέδωκεν • ὧ τλάμων ὑμεναίων.

\*Ω Θήβας ἱερὸν [Antistrophe 2.] 555
τεῖχος, ὧ στόμα Δίρχας,
συνείποιτ' ἀν ἀ Κύπρις οἶον ἔρπει.
Βροντῷ γὰρ ἀμφιπύρῳ
τοχάδα τὰν Διογόνοιο Βάχχου 560
νυμφευσαμένα πότμῳ
φονίῳ κατεύνασεν.
Δεινὰ γὰρ πάντα γ' ἐπιπνεῖ, μέλισσα δ'

NC. 552-553. J'ai corrigé la leçon φονίοις θ' ὑμεναίοις, qui ne répond pas au vers 562 et n'est qu'une glose tirée du vers 558. On sent assez que le même mot ne devait pas être répété ici. C'est à tort qu'on a voulu changer l'antistrophe en remplaçant κατεύναστν par un mot moins poétique. — Ensuite il faut peut-être transposer Κύπρις λλκμήνας τόκο ἐξέδωκεν (ἐδωκεν ἀποικεν ἐξόδωκεν (ἐδωκεν ἀποικεν ἐξόδωκεν (ἐδωκεν ἀποικεν επιπερονές με δετ. Νυμφευσαμένα, correction de Kirchhoff pour νυμφευσαμέναν. — 563. Les bons manuscrits ont πάντ' ἐπιπνεῖ et πάντα γε πιτνεῖ. J'ai suivi Κirchhoff.

est clair que le verbe ζευγνύναι faisait antithèse avec ἄζυγα. On peut donc traduire: Dans OEchalie, la jeune cavale qui n'avait point connu le joug, jeune fille vierge encore et étrangère à la couche nuptiale, fut jetée par Éros dans le lit du destructeur de sa maison (traduction conjecturale), quand (en grec : elle que) échevelée comme une Bacchante des enfers, parmi le sang et le feu, au son des cris de mort (les cris de mort remplaçant les chants), Vénus l'unit au fils d'Alemène. Infortunée, quel hymne nuptial! - L'histoire d'Iole, fille d'Eurytus, se trouve dans les Trachiniennes de Sophocle; il existait aussi une épopée qui avait pour titre Οίχαλίας άλωσις et qu'on attribuait à Homère ou à Créophyle de Samos. Πώλον, rappelle πώλε θρηκίη, Anacreon, fr. 75, et πωλικών έδωλίων, Eschyle Sept Ch., 464, ainsi qu'Horace, Odes, III, xi, 9. - Báxgai Aidou est dit des captives troyennes dans Hecube, vers 1076, Atoou βάκχος d'Hercule surieux, vers 1119.

- Καπνό; désigne souvent le seu ou platôt la slamme. Homère dit de la colère: λλορῶν ἐν στήθεσσιν ἀἐξεται, ἡδτε καπνό; (Il., XVIII, 110; cf. ib., 207), et Piadare dit: "Υὰωρ κακνῷ φέρειν ἀντίον (Υἐπ., I, 24). Ce sens du mot κακνῷς n'a pas été assez remarqué. — "Εξέδωκαν ne signific pas: livra. C'est le mot propre pour dire: marier une fille.

557. Έρπει (ἐπέρχεται σοδαρῶς, schol.) se dit d'un mal qui s'étend de proche en proche. "Hô' α36' ἔρπει, dit Hercale dévoré par le poison ardent, Soph., Trach. 1009.

558-562. Βροντα ἀμφιπύρφ (compose qui rappelle ἀμφήκη:) dépend de νυμφενσαμένα, πότμφ φονίφ de κατευναστν. La mère de Bacchus est unie su foudre enflammé, c'est-à-dire à Jupiter armé du foudre, et c'est ainsi que son lit nuptia se change en lit de mort. — Eachyle avait traité ce sujet dans sa tragédie de Semelé ou les Porteurs d'eus (Υδροφόροι).

563-564. Hávra est pour mávra. La

र्वेत्र राट्र महत्तरंत्रवादाः

ΦALΔPA.

Σιγήσατ', ω γυναίχες · έζειργάσμεθα.

565

χορος.

Τί δ' έσπ, Φαίδρα, δεινόν έν δόμοισί σοι;

Επίσχετ', αὐδην τῶν ἔσωθεν ἐχμάθω.

χορος.

Σιγω · τὸ μέντοι φροίμιον κακὸν τόδε.

ΦΑΙΔΡΑ.

Όμοι, αἰαῖ αἰαῖ · [Strophe ι.]
ὧ δυστάλαινα τῶν ἐμῶν παθημάτων. 570
ΧΟΡΟΣ.

Τίνα θροείς αὐδάν ; τίνα λόγον βοặς ;

[Strophe 2.]

Ένεπε τίς φοδεί

σε φάμα, γύναι, ορένας ἐπίσσυτος.

ΦΑΙΔΡΑ.

Άπωλόμεσθα. Ταϊσό' ἐπιστᾶσαι πύλαις ἀκούσαθ' οἶος κέλαδος ἐν δόμοις πίτνει.

575

ZOPOZ

Σύ πάρ κληθρα · σοί μέλει πομπίμα

Strophe 3.

M. 86. Έ. δόμοισί σοι, correction d'Elmsley pour èν δόμοισι σοῖς. — 569. l'ai min ûns: pour iú μοι, et j'ai indiqué la première strophe et plus has la première antistrophe. Quant aux autres strophes, Heath seul en avait entrevu la disposition. Des correions qui mettent en évidence les symétries antistrophiques ne Lisseront plus de dont a ce sujet. — 571-572. On lisait τινα βοᾶι λογον, que j'ai transposé, parce proprièdes dochmiaques n'admettent pas de syllabe indifférente à la fin des membres en vers les dont ils se composent. — Peut-être Ινισπ' α 206εί, ce qui rétablirait l'arord antistrophique. — 576. ἐν δόμοις πτυπεί Barthol I. — 577. l'ai mis πάρ peu αίρα.

emparation avec l'abeille, ailee et armée d'un dard, convient en effet moins à Veure qu'à e n fils, tel qu'il est peint aux vers 1270 et suivants.

345. Il n'est pis necessaire de suppléer si; ἐπίπριτ', ἐνιμόδω est dit d'après l'amaligie de 215; μάθω.

870-873. Twa Sporis abbav; de quel

bruit parles-tu? - "Evene & φάμα équivant à ένεπε την φήμαν ή.

577-578. Il ne faut pas oublier que Phèdre est sur la scène, près du palais, et le chœur plus has, dans l'orchestre. — Πουπίμα δωμάτων, transmise de la maison. Cf. Soph., Phd., 845: Βαιάν μοι πεμπε λογων φάμαν.

σύν αξματι, σύν καπνῷ φονίοις ὑφ' ὕμνοισιν ἀλκμήνας τόκῳ Κύπρις ἐξέδωκεν • ὧ τλάμων ὑμεναίων.

\*Ω Θήδας ἱερὸν [Antistrophe 2.]
τεῖχος, ὧ στόμα Δίρχας,
συνείποιτ' ἀν ἀ Κύπρις οἶον ἔρπει.
Βροντᾶ γὰρ ἀμφιπύρῳ
τοχάδα τὰν Διογόνοιο Βάχχου
νυμφευσαμένα πότμῳ
φονίῳ χατεύνασεν.
Δεινὰ γὰρ πάντα γ' ἐπιπνεῖ, μέλισσα δ'

NC. 552-553. J'ai corrigé la leçon φονίοις θ' ὑμεναίοις, qui ne répond pas au et n'est qu'une glose tirée du vers 554. On sent assez que le même mot ne de être répété ici. C'est à tort qu'on a voulu changer l'antistrophe en remplaçant κατι par un mot moins poétique. — Ensuite il faut peut-être transposer Κύκρις λλ τόκφ ἐξέδωκεν (ἔδωκεν dans les manuscrits de la première fam.). — 557. Ά Κύκη transposé par Monk pour οἴον ἀ Κύκρις. — 564. Νυμφευσαμένα, correction de hoff pour νυμφευσαμέναν. — 563. Les bons manuscrits ont πάντ' ἐπιπνεῖ et πε πιτνεῖ. Pai suivi Kirchhoff.

est clair que le verbe ζευγνύναι faisait antithèse avec ἄζυγα. On peut donc traduire: Dans OEchalie, la jeune cavale qui n'avait point connu le joug, jeune fille vierge encore et étrangère à la couche nuptiale, fut jetée par Éros dans le lit du destructeur de sa maison (traduction conjecturale), quand (en grec : elle que) échevelée comme une Bacchante des ensers, parmi le sang et le feu, au son des cris de mort (les cris de mort remplaçant les chants), Vénus l'unit au fils d'Alcmène. Infortunée, quel hymne nuptial! - L'histoire d'Iole, fille d'Eurytus, se trouve dans les Trachiniennes de Sophocle; il existait aussi une épopée qui avait pour titre Οίγαλίας άλωσις et qu'on attribuait à Homère ou à Créophyle de Samos. Πώλον, rappelle πώλε Θρημίη, Anacréon, fr. 75, et πωλικών έδωλίων, Eschyle Sept Ch., 454, ainsi qu'Horace, Odes, III, xI, 9. - Báxyai Atoou est dit des captives troyennes dans Hecube, vers 1076, Aιδου βάκχος d'Hercule furieux, vers 1119.

- Καπνό; désigne souvent le fea tôt la flamme. Homère dit de la 'Ανδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀξέκται, ἡ πνό; (Il., XVIII, 110; cf. ib., 207), dare dit: "Υζωρ καπνῷ φέρειν (Νέπ., I, 24). Ce sens du mot και pas été assez remarqué. — "Εξέδε signifie pas: livra. C'est le mot pour dire: marier une fille.

557. Έρπει (ἐπέρχεται σοδαρῶς se dit d'un mal qui s'étend de pe proche. Ἡδ' αδύ ἐρπει, dit Hercula par le poison ardent, Soph., Track.

558-562. Βροντῷ ἀμρικύρφ (ε qui rappelle ἀμρήκη:) dépend de ι σαμένα, πότμφ φονίφ de καττυνα mère de Bacchus est unie au fou flammé, c'est-à-dire à Jupiter at foudre, et c'est ainsi que son lies e change en lit de mort. — Eachtraité ce sujet dans sa tragédie de ou les Porteurs d'esa (Υδροφόροι) 563-564. Πάντα est pour πάι

φάτις δωμάτων. Ένεπε δ' ἔνεπέ μοι, τί ποτ' ἔδα κακόν;

580

ΦΑΙΔΡΑ.

Ὁ τῆς φιλίππου παῖς Ἀμαζόνος βοᾳς Ἱππόλυτος, αὐδῶν δεινὰ πρόσπολον κακά.

χορος.

Ἰὰν μὲν κλύω, σαρὲς δ' οὐκ ἔχω [Antistrophe 8.] 585 γεγωνεῖν ὁποῖ' ἔμολεν ἔμολε σοὶ διὰ πύλας [βοᾳ].

ΦΑΙΔΡΑ.

Καὶ μὴν σαφῶς γε τὴν κακῶν προμνήστριαν, τὴν δεσπότου προδοῦσαν ἐξαυδᾳ λέχος.

590

χοροΣ.

Προδέδοσαι, φίλα πρόδοτος ἐχ φίλων. [Antistrophe 2.] Τί σοι μήσομαι; Τὰ χρύπτ' ἀμπέφηνε, διὰ δ' ὅλλυσαι.

NC. 585-587. Les manuscrits ont laχάν. Mais le scholiaste dit : γρ. Ιωάν, άντὶ τοῦ φωνήν, παρά το lέναι και άναπέμπεσθαι. Cette étymologie doit se rapporter au mot poétique ιάν, que j'ai rétabli. Ensuite on lisait : γεγωνεῖν ὅπα ou ὅπα (leçon d'un scholiaste) διά πύλας έμολεν έμολε σοί βοά. On demande le sens indiqué par la scholie : Φωνήν μέν ἀκούω, αὐτὰ δὲ τὰ λεγόμενα οὐκ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν. Et en effet, dès que l'on transpose les mots de manière à ce que suolev suolé ou réponde symétriquement à ἔνεπε δ', ἔνεπέ μοι, on voit qu'il saut écrire όποι et que βοά, qui sait contre-sens, doit provenir de la scholie : διά τὸ μὴ ἀκούειν οὖν τῶν λόγων οὐδὲ εἰπεῖν δύναται τίς ή βοή. Le mot dont cette glose prit la place pouvait être μαθείν on έπη. - 594. On lisait ici : (Chœur) ώμοι έγω κακών προδέδοσαι, φίλα, et au vers 594 : (Phèdre) αἰαῖ, ἐ ἔ. -- (Chœur) πρόδοτος ἐχ φίλων. Le meilleur manuscrit donne ώμοι ἐγώ κακῶν à Phèdre, et ces mots ne peuvent appartenir qu'à la reine. Il fallait donc les mettre plus bas à la place des interjections qui rappellent la strophe première. Mais cette transposition en entrainait une autre, qui se trouve heureusement confirmée par la symétrie des tournures qu'on remarque maintenant entre : τίνα θροείς αὐδάν; τίνα λόγον βοάς; et προδέδοσαι, φίλα πρόδοτος έκ φίλων. Le substitution de δειλά à φίλα achèverait l'accord antistrophique. Si le texte a subi dans ce morceau, ainsi que dans quelques morceaux analogues, plus d'altérations que dans le dialogue iambique et même dans la plupart des grands chants du chœur, c'est qu'il ne se trouvait protégé contre l'invasion des gloses et paraphrases des interprètes ni par un mètre aussi connu que le mètre iambique, ni par l'accord antistrophique, que l'éloignement et l'entrelacement des strophes correspondantes avait fait perdre de vue. Mais cet accord même, encore saisissable quoique obscurci, nous a fourni le moyen de rétablir le texte. - 593. J'ai corrigé τὰ κρυπτὰ γὰρ πέρηνε, en biffant la conjonction interpolée et ca rétablissant le composé indiqué par le vers strophique.

# ΦAIΔPA.

τωμοι έγω κακών.

[Antistrophe 4.]

άπώλεσεν μ' είπουσα συμφοράς έμάς.

596

ΧΟΡΟΣ.

Φίλως, χαλῶς δ' οῦ τήνο' Ιωμένη νόσον. Πῶς οὖν; τί δράσεις, ὧ παθοῦς ἀμήγανα;

BAIAPA.

Ούχ οίδα πλήν εν : χατθανείν όσον τάγος τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἄχος μόνον. —

600

IBHOATTOE.

🖸 γαῖα μῆτερ ήλίου τ' ἀναπτικραὶ, σίων λόγων άρρητον εἰσήχουσ' όπα.

ΤΡΟΦΟΣ.

Σίγησον, ὧ παῖ, πρίν τιν' αἰσθέσθαι βοῆς. IIIIOATTOL

Ούχ έστ' ἀχούσας δείν' δπως συγήσομαι.

ΤΡΟΦΟΣ.

Ναί πρός σε τῆσδε δεξιᾶς εὐωλένου.

695

IIIIIOATTOS.

Ού μή προσοίσεις χείρα μηδ άψει πέπλων: TPO4OS.

🗘 πρός σε γονάτων, μηδαμώς μ' έξεργάση. ιππολέτος.

Τί δ', είπερ ώς φής μηδέν είσηκας κακόν:

TPOHOS.

Ο μύθος, Τό παῖ, κοινός ούδαμῶς δδε.

M. 197. La symetrie de ce morceau indique que le cherur presente ce sers (la le founit à Phèdre, qui est trop exaspèree pour juger sa : courries avec tant d'impartialité, -tinu; μέ, Α, Β. φ. ίω; μέν, ού και ώ; δ' ίωμε τ ί. 2 - 605. La vulgate τῆ: στ̄; αὐ el Pue glose de 17,58: (17,6 8: dans deux bous manuscrits). Voy, la note de Vankenser.

ton Les strophes lyriques ne sont pussales simuniquement confers for to tempidate urus men bereigtes et musues de deux termetres de Phedre et de de de de de de la prefuis par momostiques (565-566,,

Li seconde fois par distiques (597-190). cot. Histor aigntujai, l'eil ouvert du seleit Comp. Anungag nibere; nunroyai (Europ , I a. 1445), et mieux encore (bafabuan) auntrejai (Electre, 1664). 605, Cf. vers 213 et la mote.

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Τά τοι κάλ' ἐν πολλοῖσι κάλλιον λέγειν. 610 ΤΡΟΦΟΣ. 况 τέχνον, δρχους μηδαμῶς ἀτιμάσης. Ή γλῶσσ' ὀμώμοχ', ή δὲ φρὴν ἀνώμοτος. .2ΟΦΟΥΤ 🗘 παῖ, τί δράσεις; σούς φίλους διεργάσει; ιππολυτος. Άπέπτυσ' · οὐδεὶς ἄδικός ἐστί μοι φίλος. ΤΡΟΦΟΣ. Σύγγνωθ' • άμαρτεῖν εἰκὸς ἀνθρώπους, τέκνον. 615 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ. 📆 Ζεῦ, τί δη κίβδηλον ἀνθρώποις κακόν γυναῖχας εἰς φῶς ἡλίου χατώχισας; Εὶ γὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι γένος, ούχ έχ γυναιχών γρην παρασχέσθαι τόδε, άλλ' άντιθέντας σοΐσιν έν ναοίς βροτούς 620 η χρυσόν η σίδηρον η χαλκοῦ βάρος παίδων πρίασθαι σπέρμα, τοῦ τιμήματος

NC. 616. κακὸν m'est suspect, j'aimerais mieux un mot comme γάνος. On dit χρυσὸς κιβόηλος, mais non κιβόηλος μόλιβὸς. — 625-626. Nauck a prouvé que ces deux vers inconciliables avec ce qui suit et trop semblables aux vers 630 et 633, sont de la main d'un versificateur qui ne connaissait pas bien la prosodie des poètes attiques.

[Νῦν δ' εἰς δόμους μὲν πρῶτον ἄξεσθαι χαχὸν

τῆς ἀξίας ἕχαστον · ἐν δὲ δώμασιν ναίειν ἐλευθέροισι θηλειῶν ἄτερ.

μέλλοντες δλέον δωμάτων εκτίνομεν.]

640. Le scholiaste fait très-bien observer qu'Aristophane (Acharn., 398; Gren., 40?, 4471; Thesm., 275) dénature ce vers en le généralisant. Hippolyte dit qu'il a juré sans savoir de quoi il s'agissait; et cependant il se croit lié par ce serment : le vers 657 et toute sa conduite le prouvent, Il est curieux qu'un homme qui plaidait contre Euripide se soit servi de ce vers devant le

tribunal pour représenter le poète comme un impie. (Voy. Arist., Rhét., 3, 15.)

625

018-624. Euripide avait indiqué dans Médée, 573-575, l'idée singulière qu'il développe ici. — Τοῦ τιμήματος τῆ; ἀξίας Ελαστον, chacun suivant l'estimation de la valeur du don offert. Cf. Platon, Apol. de Socrate, p. 36 B: Τῆ; ἀξίας τιμήσομπ, je vais estimer la peine qui m'est due.

Τούτω δε δηλον ώς γυνή κακόν μέγα. προσθείς γάρ δ σπείρας τε καί θρέψας πατήρ οεργάς ἀπώχισ', ώς ἀπαλλαγθη κακοῦ. δ δ' αν λαδών άτηρον είς δόμους φυτόν 630 γέγηθε χόσμον προστιθείς άγάλματι χαλόν χαχίστω χαὶ πέπλοισιν έχπονεῖ δύστηνος, δλόον δωμάτων ύπεξελών. Έγει δ' ἀνάγχην, ὅς τε χηδεύσας χαλῶς γαμδροίσι χαίρων σώζεται πικρόν λέγος, 635 η γρηστά λέχτρα, πενθερούς δ' άνωφελείς λαδών πιέζει τάγαθῶ τὸ δυστυγές. 'Ράστον δ' ότω το μηδέν (ουσ'), άνωρελής εὐηθία κατ' οἶκον ίδρυται γυνή. Σος ήν δὲ μισῶ : μή γὰρ ἔν γ' ἐμοῖς δόμοις 640 είη φρονούσα πλείον' ή γυναϊκα γρή. Τὸ γὰρ κακοῦργον μᾶλλον ἐντίκτει Κύπρις έν ταϊς σοςαϊσιν : ή δ' άμήγανος γυνή γνώμη βραχεία μωρίαν άφηρέθη. Χρην δ' είς γυναίκα πρόσπολον μέν οὐ περάν. 645 άρθογγα δ' αὐταῖς συγκατοικίζειν δάκη θηρών, εν' είγον μήτε προσφωνείν τινα

30. 626. Avant l'interpolation, il y avait peut-être νῦν δ' οὐχ άδηλον. La transition το Μ est nécessaire. — 634-35. l'ai mis ὅς τε à la place de ὥστε, que le scholiaste a'mait pas sons les yeux et qui fait un faux sons : en effet, il ne s'agit pas ici d'une alterative inévitable, les vers 639-39 le disent assez. — χαλῶς Kirchhoff, χαλοῖς mss. — 600. εὖε' Kirchhoff, ἀλλ' leçon vicieuse des mss, provient peut-être de la répétition de ΔΝ. Ναω κ propose νωχελὰ; pour éviter la répétition du même adjectif. — 641. πλείον' απα correction de Dindorf pour πλείον, qui n'est pas conforme à l'usage attique.

634-37. Hippolyte dit que, même dans in mariages qui se recommandent par un turnin côté, le bien est balancé par un mal. · On porte un joug, soit que, s'étant im apparenté (κηδεισσε καλῶε), on mole, parce qu'on se félicite de ses aliés (γκαδοοῖσε χαίρων), une femme désagrable; soit que, syant une épouse verturne, mais des alliés fâcheux, on cherche aémaffer (τωτζε) un mal par un bien. · 630. Τὸ μηδεν οὖσ(α), insignifiante,

sans valeur. Locution usuelle. Cf. Sophoele, Ajax, 4275: Το μηδὲν δντας; Trachinicancs, 4107: Κὰν τὸ μηδὲν ὧ. Voyes la description que fait Simonide d'Amorgos (frag. VII, 24 sq.) de la femme toute de terre (γηξιη). — Τε et ἢ se répondent quelquefois, même en prose. Plat., Ion, p. 535 C: "O; ἀ· κ) αίη τε.... ἢ φοδῆται. Ιci ἢ equivaut à δ: τε.

611. Mosia signifie ici les désirs impudiques. Cf. vers 966.

μήτ' έξ έχείνων φθέγμα δέξασθαι πάλιν. Νῦν δ' αἱ μὴν ἔνδον νῶσιν αἱ κακαὶ κακά βουλεύματ', έξω δ' έχφέρουσι πρόσπολοι. — 650 'Ως καὶ σύ γ' ήμιῖν πατρὸς, ὧ κακὸν κάρα, λέχτρων άθίχτων ήλθες είς συνναλλαγάς. άγω ρυτοῖς νασμοῖσιν εξομορξομαι, εἰς ὧτα κλύζων. Πῶς ἄν οὖν εἴην κακὸς. δς οὐδ' ἀχούσας τοιάδ' άγνεύειν δοχῶ; 655 Εὐ δ' ἴσθι, τούμόν σ' εύσεδὲς σώζει, γύναι . εί μή γάρ δρχοις θεῶν ἄφραχτος ήρέθην, ούχ ἄν ποτ' ἔσχον μη οὐ τάδ' ἐξειπεῖν πατρί. Νον δ' έχ δόμων μέν, ἔστ' αν ἔχδημος γθονός Θησεύς, ἄπειμι · σῖγα δ' ἔξομεν στόμα. 660 Θεάσομαι δὲ σὺν πατρὸς μολών ποδὶ πῶς νιν προσόψει καὶ σὺ καὶ δέσποινα σή. της σης δε τόλμης είσομαι γεγευμένος. Ολοισθε. Μισῶν δ' οὖποτ' ἐμπλησθήσομαι γυναϊκας, ούδε φείσομαι λέγειν (κακώς). 665 άεὶ γὰρ οὖν πώς εἰσι κάκεῖναι κακαί. [ νύν τις αὐτὰς σωφρονεῖν διδαξάτω, η κάμ' εάτω ταῖσδ' επεμβαίνειν άεί.

NC. 649. l'ai écrit νώσιν pour δρώσιν: on ne peut pas dire δράν βουλεύματα. — 657. ήρεθην, correction de Pierson, pour εὐρέθην. Le scholisse explique ἐλήφθην. — 658. ἐπέσχον et ἐξειπεῖν κακά Α. οὐ τὰν ἐπέσχον Wecklein. — 659. ἢ 'κδημος Dawes. ἐκδημῆ Herwerden. — 663. εἴσομαι est altéré. — 665. οὐδ' εἴ φησί τίς μ' ἀεὶ λέγειν mss. Voyez Notes supplémentaires.

649. Nῶσω, elles filent, elles trament. Les Attiques donnaient au verbe νέω les formes νῶσι, νῶν, νῶσα, νώμενος. Voy. Thesaurus.

652. Εἰς συνα)λαγὰς λέπτρων πατρός, pour un commerce avec le lit (la feinme) de mon père. Cf. Ajax, 493 : Εύνῆς τε τῆς σῆς, ἡ συνηλλάχθης ἐμοί.

654. Ho; av ouv είνν κακός; Comment trahirais-je mon devoir? Ces mots ne se rapportent pas au caractère d'Hippolyte. Comment commettrais-je le crime, dit-il, puisque je me crois souillé pour en avoir entendu faire la proposition?

667. Άφρακτος, par surprise. Όρκοις dépend de ήρεθην.

661. La périphrase σὺν πατρὸς ποδί est en rapport avec le verbe μολών. S'il s'agissait d'un combat, il dirait σὺν πατρὸς τελῶν χικί.

663. Hopolyte avait dit: J'observerai, en revenant avec mon père, de quel front vous oserez l'aborder, toi et ta maltresse. (Ce dernier mot est à l'adresse de Phèdre, qui assiste à cette scène en témoin muet, et, ce me semble, en cachant son visage sous son voile.) Il ajoute: Quant à ton impudence a toi, je la connaîtrai après en avoir goûté dès maintenant. Mais cloques est suspect.

665. P.isouri divery, je m'abstiendrai de parler. Cf. Or., 393.

# ΦΑΙΔΡΑ.

Τάλανες ὧ χαχοτυχεῖς γυναιχῶν πότμοι. [Antistrophe.]
Τέχνας νῦν τίνας ⟨ἔτ'⟩ ἔχομεν ἢ λόγους, 670
σραλεῖσαι χάθαμμα λύειν [λόγου];
Ἐτύχομεν δίχας· ἰὼ γᾶ χαὶ φῶς.
Πᾶ ποτ' ἐξαλύξω τύχας;
πῶς δὲ πῆμα χρύψω, φίλαι;
Τίς ἀν θεῶν ἀρωγὸς ἢ τίς ἀν βροτῶν 675
πάρεδρος ἢ ξυνεργὸς ἀδίχων ἔργων
φανείη; Τὸ γὰρ παρ' ἡμῖν πάθος
παρὸν δυσεχπέρατον ἔρχεται βίῳ.
Καχοτυχεστάτα γυναιχῶν ἐγώ.

### ΧΟΡΟΣ

Φεῦ φεῦ · πέπρακται, κοὐ κατώρθωνται τέχναι, 680 δέσποινα, τῆς σῆς προσπόλου, κακῶς δ' ἔχει.
ΦΑΙΔΡΑ.

'Ω παγχαχίστη και φίλων διαφθορεῦ,

δ' εἰργάσω με. Ζεύς σ' δ γεννήτωρ ἐμός
πρόρριζον ἐχτρίψειεν οὐτάσας πυρί.

Οὐχ εἶπον, οὐ σῆς προυνοησάμην φρενός,

NC. 668, τά) ανες, correction de Barnes, pour τάλαινες. — 670, τίνας νῦν τέχνας variante maquée dans Ε. τίνα νῦν τέχναν vulg. Même fluctuation des manuscrits entre λόγους et lepes. Pai suivi la mesure du vers correspondant de la strophe. — 671, λύειν Monk. Εύτιν mas. — λόγου, ou λόγους, vient du v. 670; peut-être πάλιν. — 672, lù pour ũ, correction de Heath. — 678, Γècris βίω pour βίου. — 683. Probablement Ζεύς σε Γενέτως, proposé par G. Wolff.

649. L'antistrophe est séparée de sa firque (vers 362-374) par plusieurs réenes et an grand chant du cheur. Elle est tout entire chautée par Phèdre (le manuscrit de Paris E l'indique fort bien), comme la strophe tout entière était chantée par le torphe.

671. Σουλείσαι κάθαμμα λύτιν. Termes de la palestre. Il était difficile pour un latter reaversé (σφαλείτ) de se dégager de l'errinte (κάθαμμα). Cf. Plutarque, Mobade, 2 : Άναγαγών πρός το στομα τὰ Ευματα του πιέζουτος. Les commentateurs anciens se souviennent mal à propos du nœud gordien.

677-78. To.... βίφ, le malheur que j'éprouve est pour ma vie (s'avance contre ma vie comme) une chose difficile à traverser, c'est à-dire me conduit à une mort violente. Cf. Eschyle, Prom., 368: "11/9εν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βελος.

685-86. Oix... sprvóc; ne t'ai-je pas dit, en veillant avec prévoyance sur ton esprit, tes intentions...? σιγᾶν ἐφ' οἶσι νῦν ἐγὼ κακύνομαι;
Σὺ δ' οὐκ ἀνέσχου. Τοιγὰρ οὐκέτ' εὐκλεεῖς
θανούμεθ' · ἀλλὰ δεῖ με δὴ καινῶν λόγων.
Οὕτος γὰρ ὀργἢ συντεθηγμένος φρένας
ἐρεῖ καθ' ἡμῶν πατρὶ σὰς άμαρτίας,
[ἐρεῖ δὲ Πιτθεῖ τῷ γέροντι συμφορὰς,]
πλήσει δὲ πᾶσαν γαῖαν αἰσχίστων λόγων. —
"Ολοιο καὶ σὺ χὧστις ἄκοντας φίλους
πρόθυμός ἐστι μὴ καλῶς εὐεργετεῖν.

ΤΡΟΦΟΣ

Δέσποιν', ἔχεις μὲν τάμὰ μέμψασθαι κακά το γὰρ δάκνον σου τὴν διάγνωσιν κρατεῖ '
ἔχω δὲ κάγὼ πρὸς τάδ', εἰ δέξει, λέγειν.
ἔΕθρεψά σ' εὔνους τ' εἰμί · τῆς νόσου δέ σοι ζητοῦσα φάρμαχ', ηὖρον οὐχ ἀδουλόμην.
Εἰ δ' ἐξέπραξα, κάρτ' ἀν ἐν σοροῖσιν ἢ ·
πρὸς τὰς τύχας γὰρ τὰς φρένας κεκτήμεθα.
ΦΑΙΔΡΑ.

Η γάρ δίκαια ταῦτα κάξαρκοῦντά μοι, τρώσασαν ἡμᾶς εἶθ' όμόσε χωρεῖν λόγοις; ΤΡΟΦΟΣ.

Μαχρηγοροῦμεν · οὐχ ἐσωρρόνουν ἐγὼ, ἀλλ' ἔστι κἀχ τῶνδ' ὥστε σωθῆναι, τέχνον.

705

690

695

703

ΦΑΙΔΡΑ.

Παῦσαι λέγουσα · καὶ τὰ πρὶν γὰρ οὐ καλῶς

NC. 691. Ce vers, qui manque dans le manuscrit de Paris, a été avec raison retranché par Brunck. — 695. Le vers suivant indique, ce me semble, qu'il faut σοφά ου καδνά, que les copistes auront changé en κακά, faute de le comprendre. — 700. ἐξέκραξα Cobet. εὖ γ' ἐπραξα mss. — 702. Var.: ἢ καὶ. — 703. εἰθ' ὁμόσε χωρεῖν Τουτπίετ et, en quelque sorte, déjà Valckenaer. ἀτοπον τὸ καὶ ἐθέλειν σε Ισολογεῖν μοι καὶ ἐκ τῶν Ισων ἀμφισδητεῖν τρώσασάν με scholiaste. εἶτα συγχωρεῖν mss.

686. Κακύνομαι, je suis traitée de semme criminelle, je suis déshonorée, est opposé à εὐκλεεῖς.

696. Τὸ δάχνον, la douleur, le dépit. Cf. Soph., .Antig., 317. — Construisez τὴν διάγνωσίν σου. 701. Sous-entendez : dans l'opinion des nommes.

702-703. Est-il juste, peut-il me suffire, qu'après m'avoir blessée à mort, tu engages contre moi, en paroles, une lutte corps à corps? Cf. Or., 924.

ΧΟΡΟΣ.

Εύγημος ἴσθι.

ΦΑΙΔΡΑ.

Καὶ σύ γ' εὖ με νουθέτει.

Έγὼ δὲ Κύπριν, ἤπερ ἐξόλλυσί με,
ψυχῆς ἀπαλλαχθεῖσα τῆδ' ἐν ἡμέρᾳ
τέρψω · πιχροῦ δ' ἔρωτος ἡσσηθήσομαι.

᾿Ατὰρ χαχόν γε χἀτέρῳ γενήσομαι
θανοῦσ', ἵν' εἰδῆ μὴ 'πὶ τοῖς ἐμοῖς χαχοῖς
ὑψηλὸς εἶναι · τῆς νόσου δὲ τῆσδέ μοι
χοινῆ μετασχὼν σωφρονεῖν μαθήσεται.

ΧΟΡΟΣ.

Ἡλιβάτοις ὑπὸ κευθμῶσι γενοίμαν, [Stropbe 1.] ἔνα με πτεροῦσσαν ὄρνιν θεὸς ἐν ποταναῖς ἀγέλαις θείη · ἀρθείην δ' ἐπὶ πόντιον 735 κῦμα τᾶς Ἀδριηνᾶς ἀκτᾶς Ἡριδανοῦ θ' ὕδωρ,

NC. 733-34. Le premier de ces vers n'a pas de sens; et, chose enrieuse, l'un des derniers éditeurs, Hartung, est le seul qui en ait fait la remarque. (χθονὸς ἢ) πτ. δ. [ θεὸς ἔν με Herwerden. Ensuite Dindorf a corrigé la leçon ἀγέλαισι.

724. Phèdre arrête le chœur à ce mot. Si tu veux me donner des conseils, dit-elle, donne-m'en de hons, d'honorables, non de lâches et de honteux. Εὐ νουθέτει fait antithèse à εὐψημος.

730-34 Phèdre dit amèrement : L'orgueilleux qui méprise Vénus aura sa part de cet amour, c'est-à-dire des suites funestes de ma passion, et il apprendra à être sage, ce qui veut dire ici : à ne pas dédaigner l'amour. - Dans cette scène, la disposition symétrique du dialogue est frappante. Après une introduction de deux vers du chœur (680-81), Phèdre en prononce dix (3, 2, 2, 3). Plus loin, sept vers de la nourrice précédés et suivis de deux vers de Phèdre (693-703) trouvent leur pendant dans sept vers de Phèdre précédés et suivis de deux vers de la nourrice et du el œur (704-714). Enfin Phèdre prononce deux tirades, chacune de sept vers encore, lesquelles sont séparées par trois vers de dialogue entre le chœur et la reine.

725

730

732 sqq. Quoique le second de ces vers soit gâté, on devine aisément ce que le chœur disait. Pour échapper au spectacle de ces malheurs, il voudrait descendre au fond de la terre, ou s'élever dans les airs: double vœu familier aux poètes grecs. Exemple : vers 1290 sqq. - Comp. le vers 732 avec Hésiode, Théog., 483 : Avrpu ev ηλιδάτω ζαθέης υπό κεύθεσι γαίης. Mais Euripide semble s'être surtout souvenu des vœux que Pénélope fait dans l'Olyssée, XX, 63-80. Il a ajouté la description des merveilles de l'extrême Occident, la côte de l'Adriatique, que l'on regardait encore comme la patrie de l'ambre jaune, et le pays fortune au delà des limites du monde accessible aux hommes. Cette peinture contraste avec les misères de la réalité et transporte le spectateur dans un monde idéal. ένθα πορφύρεον σταλάσσουσ' εἰς οίδμα πατρὸς τάλαιναι χόραι Φαέθοντος οίχτω δαχρύων τάς ήλεχτροφαείς στάγας.

740

745

750

Έσπερίδων δ' ἐπὶ μηλόσπορον ἀκτὰν [Antistrophe 1.] άνύσαιμι τᾶν ἀοιδῶν. ζν' δ ποντομέδων πορφυρέας λίμνας ναύταις οὐχέθ' όδὸν νέμει. σεμνόν τέρμονα χύρων ούρανοῦ, τὸν Ατλας ἔχει, χρηναί τ' άμβρόσιαι χέονται Ζανός μελάθρων πρό κοιταν, εν' ολδιόδωρος αύξει ζαθέα γθών εύδαιμονίαν θεοίς.

'Ω λευχόπτερε Κρησία πορθμίς, α δια πόντιον χυμ' άλίχτυπον άλμας έπόρευσας έμαν άνασσαν

[Stropbe 2.]

755

NC 738. Les manuscrits ont σταλάσσουσιν et τάλαιναι. La vulgate τριτάλαιναι est arecraison abandonnée par les derniers éditeurs. Il faut corriger le vers antistrophique. -34. Γα corrigé la lecon ή) εκτροφαείς αθγάς, qui peut séduire par un faux air poétique. Cest a tort qu'on a voulu donner au dernier vers de l'antistrophe une chute qui n'est Pu de mise ici. - 713. doitor correction de Monk pour doitor. - 746. nopor (κίμο) est une ancienne variante pour ναίων. Bergk met la virgule avant ce participe the rapporte à Atlas. - 749-750. J'ai mis πρό κοιτάν (Hartung πρό κοίτας) pour παρά 19π2:: Hermann proposait παρ' εύναίς. Nauck : παροικοις. La variante ίνα (ἴν' ά) his usse a été préférée par Valekenaer.

719. Είς οίδμα πατρός. Le soleil se roche dans la mer d'Occident.

746-47. Etuvôv rísuova, extrême liide que les mortels ne peuvent franchir et qui est l'entrée du séjour des dieux. -Norwy, lorsqu'il atteint. Le poète dit du des de la mer ce qui, au fond, n'est vrai que des marins. - 16/.... ce relatif porte PIF tésugya.

748-54. Les sources de l'Ambroisie sor-

tent de la chambre nuptiale où Jupiter s'unit d'abord à Junon (voy. Preller, Griech. Mythol., I, p. 349); le jardin qu'arrosent ces sources nourrit les dieux de bonheur et d'immortalité. Voy., sur ces lieux mythiques, Bergk dans Jahibucher fur classische Philologie, 1860, p. 316 ss. Il cite Plaute Trinummur, 940: « Ad caput amnis e qui de cælo exoritur sub solio Jovis. » L'epithète à) 6: 65 wpos convient à cette terre.

δλείων ἀπ' οίχων,
κακονυμφοτάταν δνασιν.

Ή γὰρ ἀπ' ἀμφοτέρων ἦν
Κρησίας τ' ἐκ γᾶς δύσορνις,
ἔπταθ' ὡς κλεινὰς ᾿Αθάνας,
Μουνίχου τ' ἀκτᾶς ἴν' ἐκδήσαντο πλεκτὰς πεισμάτων ἀρχάς ἐπ' ἀπείρου τε γᾶς ἔδασαν.

700

Άνθ' ὧν οὐχ ἐσίων ἐρώ—

των δεινᾳ φρένας Ἀφροδί
τας νόσω κατεκλάσθη :

κᾳ καθαρμόζουσα δείρα,

συμρορᾳ, τεράμνων

ἀπὸ νυμριδίων κρεμαστὸν

συμρορᾳ, τεράμνων

συμρορᾳ, τεράμνων

συμρορᾳ, τεράμνων

συμρορᾳ, τέν καταιδε
σθεῖσα, τάν τ' εὐδοξον ἀνθαι
σουσά τ' ἀλγεινὸν φρενῶν ἔρωτα.

[Antistrophe 2.]

...

770

775

NC. 758-761. ἡ γάρ ἀπ' ἀ., ἡ κρησίας ἐκ γ. δ. ἔπτατ' ἐπὶ (ἔπτατο f. 2) κλ. ἐδ., μουνυχίου δ' ἀκταϊσιν ἐκδ. mss. J'ai corrigé cette mauvaise leçon d'après la scholle : δντως γάρ ἀπὸ τῶν δύο, ἀπό τε τῆς Κρήτης καὶ τῆς ᾿Αττικῆς, κακὰ σημεῖα ἐφάνησαν αὐτῷ. — Μουνύχου Hermann. Μουνίχου orthographe des inscriptions. — 771. δείρα, correction de Markland, pour δέρα. — 772. στυγνᾶν Α, d'où j'avais tiré δαίμονάς τ' εὐνᾶν.

757. Kaxovoµporárav ővagu, pour un bonheur trompeur. Littéralement: pour le bonheur de l'hymen le plus funeste. Cette alliance de mots fait ressortir le contraste de ce qu'on espérait et de ce qui arrive.

758-63. Construisez: Ἡ γαρ ἤν δύσορνις ἀκ' ἀμτοτέρων, Κρησίας τ' ἐκ γᾶς, ὡς (lorsque)..., Ινα τε Μουνίχου ἀκτᾶς (et à l'endroit de la côte de M. οὐ). Manvais auspices de côté et d'autre, et quand le raisseau partit de Crête, et quand il aborda dans l'Attique. — Dans l'ancienne leçon, les conjonctions disjonctives ἢ.... ἢ ſaussaient le sens de ce morceau. — Μούνιχος

était le héros éponyme du port de Munichie, d'après Hellanicos dans Harpocration. — Πεισμάτων ἀρχάς, le bout par lequel on commence à dérouler le câble, est une expression naturelle et conforme à l'usage. Ici elle est d'autant plus heureuse, que les augures se tirent toujours des commencements.

764. 'Av5' wv, conformement à ces au-

772. Δαίμονα στυγιόν παταιδεσθείσα, honteuse d'une passion fatale. — Άνθαιρουμένα équivant à ἀντιλαμδανομένα (schol.), choisissant et saisissant.

### ОЕРАПАІХА.

· ບຸດງ ຕຸດ],

βοηδρομείτε πάντες οἱ πέλας δόμων ἐν ἀγχόναις δέσποινα, Θησέως δάμαρ.

# ΧΟΡΟΣ.

Φεῦ çεῦ, πέπρακται · βασιλὶς οὐκέτ' ἔστι δὴ γυνὴ, κρεμαστοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένη.

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.

Οὐ σπεύσετ'; οὐχ οἴσει τις ἀμφιδέξιον σίδηρον, ῷ τόδ' ἄμμα λύσομεν δέρης; ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ.

Φίλαι, τι δρώμεν; η δοχεί περάν δόμους λύσαι τ' άνασσαν έξ ἐπισπαστών βρόχων; ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ.

Τὶ δ'; οὐ πάρεισι πρόσπολοι νεανίαι; Τὸ πολλά πράσσειν οὐκ ἐν ἀσφαλεῖ βίου.

# ӨЕРАПАІХА.

'Ορθώσατ' ἐχτείνοντες ἄθλιον νέχυν, παρόν τόδ' οἰχούρημα δεσπόταις ἐμοῖς.

# XOPOΣ.

Όλωλεν ή δύστηνος, ώς κλύω, γυνή · ἤδη γὰρ ώς νεκρόν νιν ἐκτείνουσι δή.

RC. 700, έχτείναντες est mieux autorisé. Mais, les deux actions étant simultanées es planôt identiques, le participe de l'aoriste ne serait de mise que si δρδώσατε était à l'indicatif. — 789. ή, γ. οία ν. έχτείνουσί νεν Nauck.

776-77. Ces vers, ainsi que les autres du même personnage, sont évidemment pronuccés derrière la scène, dans l'intérieur du palais. Le scholiaste det qu'on les attribue soit à la nourrice, soit à l'Exanguéla. Mais la nourrice a été chassée par na maîtresse, et ce personnage ne sort pas et ne fait pas de récit. l'ai donc donné ce séle à une servante, d'après un manuscrit de la seconde famille et les vieilles éditions. 780. 'Aparéagiog, ambideutre, se dit d'un homme qui se sert également hien des deux mains, et ici d'un fer qui est trancheme des deux côtés.

782-95. Il s'entend que ces vers ne sont pas prononcés par les demi-chœuis, mais par ceux qui les conduisent. C'est ainsi que dans le dialogue, XOPOZ ne désigne pas le chœur tout entier, mais seulement le co-

786-27. 'Ορδώσατ(ε) ἐκτείνοντες, redressez, en les étirant, les membres courlés ducadarre.—Πικρόν οϊκούρχημα. Le scholiaste dit bien: Τὸν (lisez τῆν) ἀτυ/ῆ οἰκουρόν. Au lieu de l'épouse gardinne de la maison, Thèsée ne trouvera qu'un triste cadarre. Quant au nom de chose pour le nom de personne, comp. vers 14.

730

765

#### ΘΗΣΕΥΣ.

Γυναϊχες, ἴστε τίς ποτ' ἐν δόμοις βοή; 790 'Ηχὴ βαρεῖα προσπόλων μ' ἀρίχετο.
Οὐ γάρ τί μ' ὡς θεωρὸν ἀξιοῖ δόμος πύλας ἀνοίξας εὐτρόνως προσεννέπειν.
Μῶν Πιτθέως τι γῆρας εἴργασται νέον; Πρόσω μὲν ἤδη βίοτός ἐστιν, ἀλλ' ὅμως 795 λυπηρὸς ἡμῖν τούσδ' ἄν ἐχλίποι δόμους.

Οὐα εἰς γέροντας ἥδε σοι τείνει τύχη, Θησεῦ · νέοι θανόντες ἀλγυνοῦσί σε.

ΘΗΣΕΥΣ

Οἴμοι · τέχνων μοι μή τι συλᾶται βίος; χορος.

Ζῶσιν, θανούσης μητρὸς ὡς ἄλγιστά σοι. ΘΗΣΕΥΣ.

Τί φής; δλωλεν άλοχος; ἐκ τίνος τύχης; χορος.

Βρόχον κρεμαστὸν ἀγχόνης ἀνήψατο.

Λύπη παχνωθεῖσ' ἢ 'πὸ συμφορᾶς τίνος; ΧΟΡΟΣ

Τοσοῦτον ἴσμεν · ἄρτι γὰρ κάγὼ δόμοις, Θησεῦ, πάρειμι, σῶν κακῶν πενθήτρια.

805

800

# ΘΗΣΕΥΣ.

Λίαῖ · τι δῆτα τοῖσδ' ἀνέστεμμαι κάρα

NC. 791. ἡχή correction de Nauck pour ἡχώ. — 791. εἴργασται est suspect. — 705. Nauck a corrigé la mauvaise leçon βίοτος, ἀλλ' δμω; ἔτ' ἄν au moyen de celle des meilleurs manuscrits όμως ἐστ' ἄν. Le verbe ἐστιν, oublié d'abord et ajouté à la marge, fut changé pour faire un sens quelconque.

792-93. Thésée revient d'un pieux voyage, d'un pèlerinage (θεωρίο), qu'il avait entrepris soit pour consulter un oracle, soit pour assister à une fête religieuse. Il s'étonne que la porte du palais ne s'ouvre pas, qu'on ne vienne pas le féliciter de son heureux retour (traduction prosaïque

de la belle poésie de ces deux vers). Bientôt il va jeter la couronne qu'il porte sur la tête en sa qualité de théore.

794. Γήρας est à l'accusatif. Le datif se trouve avec le même verbe έργάζομαι dans l'écube, 1085 : '11 τ) ήμον, ως σοι δύστορ' είργασται κακά. Cf. NC.

τλεκτείσι φύλλοις, δυστιγής θεωρός ών; Χαλάτε κλήθρα, πρόσπολοι, πυλωμάτων, έκλυθ' άρμους, ως ίδω πικράν θέαν γυνακός, ή με κατθανούο άπώλεσεν.

810

ZOPOZ

Scropbe 1.

£15

OHEETE.

'Όμοι έγω πόνων · έπαθον ων πολύς, τὰ μάχιστ' έμων χαχών. 'Ό τύχα, Stropk: 2.

ώς μοι βαρεία καὶ δόμοις ἐπεστάθης, κηλὶς άρραστος ἐζ ἀλαστόρων τονός.

820

RC. 809. Mas: ἐκλύσκο' et ŵ; tổω δυσλαίμονα ου τὸν δαίμονα. Mais les plus au
cemes editions, en répétant ce vers sprès 824, out ἐκλύκο' et ŵ; τδω πικραν δέαν. De
la le correction de Brunck. Si ou veut conserver ἐυσδαίμονα, il fast placer \$10 immedia
temes sprès 807: ἐκωρὸς γυναικός serait alors un douloureux jeu de mots. — 814. πίαι ὧ

Μεριία. πίαι σεῦ τόθμας Νοκό. — β.πίω Elmsley. β.πίως mos. — 814-16. Je pro
Parsun πάθει, pour συιφοςῆ. Enger a transposé la leçou σᾶς χιρὸς πάθα σαι πια
λες, α Μικά α écrit ζοάν (τόπι) pour ζωάν. — 817. ὧν ἐπαθον ὧ πόθιε (ὧ τάλατο Β.

τίλας L) mos. Les éditeurs ometteut ὧν avec C. Γαί essayê σ³απο autre cor
Peters.

109. Il capiro biaro semble faire allusion a trapic.

811. Le palais s'ouvre encore, comme m premier épisode, mais cette fois c'est le calavre de Phedre qu'on apercoit.

615 Dans l'Agamemnon d'Eschyle, Clytransstre appelle le cadavre d'Agamemnon τάπας δεξιάς γερός έργον, διακίας τέκτονας (νετο 1606). Πέλαισμα équivant à έργον να plubbt a άγιὰνισται. Le scho'iaste mage a un lutteur qui serre la gorge de son adversaire : c'est pousser trop loin l'analyse de la métapliore.

\$17-18. Exaber.... xaxer, de tous les

many que j'ai soullerts en grand nombre, voici le plus grand. Hobb; est rapporté a la personne, d'après un hellèmisme conn.; Comp. vers 4 et la note, ainsi que vers 4220.

819. Les distiques iambiques qui alterment trois fois avec les distiques doclimiaques, me sont pas chantes. Aussi n'extells point de formes doriennes : et, to it en se repondant de la strophe a l'artistrophe pur le nombre des vers, ils ne se répondent pas syllabe pour syllabe.

820. Kris; 2752570;. Comparez 831-833 avec la note, et 1350.

Καταχονά μέν οὖν ἀδίστος βίου · καχῶν δ' ὧ τάλας πέλαγος εἰσορῶ

τοσοῦτον ώστε μήποτ' ἐκνεῦσαι πάλιν μηδ' ἐκπερᾶσαι κῦμα τῆσδε συμφορᾶς.

Τίνα λόγον τάλας, τίνα τύχαν σέθεν βαρύποτμον, γύναι, προσαυδών τύχω;

826

Όρνις γάρ ως τις έχ χερων άφαντος εἶ, πήδημ' ἐς Ίιδου χραιπνὸν όρμήσασά μοι.

Αἰαῖ αἰαῖ, μέλεα μέλεα τάδε πάθη. Πρόσωθέν ποθεν δ' ἀνακομίζομαι τύχαν δαιμόνων ἀμπλακίαισι τῶν πάροιθέν τινος.

830

χορος.

Οὐ σοὶ τάδ', ὧναξ, ἤλυθεν μόνῳ κακά· πολλῶν μετ' ἄλλων δ' ὥλεσας κεδνὸν λέχος. ΘΗΣΕΥΣ.

835

Τὸ κατὰ γᾶς θέλω, τὸ κατὰ γᾶς κνέρας [Antistrophe 2.] μετοικεῖν συνὼν ὁ τλάμων σκότω,

τῆς σῆς στερηθεὶς φιλτάτης ὁμιλίας • ἀπώλεσας γὰρ μᾶλλον ἢ κατέρθισο.

NC. 821. Variante: κατοκονζ.... βίος. — 822. ὧ τάλας P². δ τάλας mss. Pent-être δυστάλας. — 826. Pent-être ποῖον ἔπος, au lieu de τίνα λόγον. Quant au vers interpolé avant celui-ci, voy. au vers 809. — 831. Je modifie la leçon πρόσωθεν δέ ποθεν. — 831. ἤλυθεν Heimsœth. ἦλθε δὴ mss. — 837. μιτοικεῖν σκότφ θανὼν ὁ τλάμων mss. συνὼν Reiske. La transposition est due à Enger.

821-24. Κατακονά, émoussement (?), équivant à διαφθορά, suivant Hesychios et d'autres grammairiens. Quant à la métaphore qui suit, comparez 470 et Eschyle Suppl., 470: "Ατης άδυσσον πέλαγος οὐ μάλ' εὐπορον Τόδ' ἐσδέδηκα, κοὐδαμοῦ λιμήν κακών.

826-27. En prose, on dirait τίνι λόγω την τύχην σου προσαγορεύων τύχω; ce dernier mot veut dire ici «rencontrer juste». Cf. Eschyle, Agam., 533; Cheiph., 418, 997; Suphocle, Phil., 223.

831-33. On connaît cette croyance qui fait le fond d'une soule de sables et de tra-

| 61               |
|------------------|
| 840              |
|                  |
|                  |
|                  |
| [Antistrophe 1.] |
|                  |

NC. 840-81. Kirchhoff et Nauck ont corrigé la leçon τίνος κλύως... σὰν ἐπέδα on ἐδα, τάλπινα, καρδίαν ; — 884. Peut-être ώμοι ἐγώ τάλκι στερόμενοι σίδεν. — 888-54. Ces vers qu'on donnait au chœur, ont été rendus à Thésée par Kirchhoff, qui vit le premier la disposition antistrophique de ce morceau. D'après son avis, j'ai ajouté les interjections qui manquent dans les manuscrits. Peut-être ἐμὲ, φίλα pour ὡ φίλα. Plus loin, je prop ise : ὁπόσας ὁρῷ Ἦ γλόγιον ἀλίου τ', ἡδὲ τὸ νυκτὸι. L'excellente correction de Jacobs ἀστερωπόν σελας, pour ἀστερωπος σελάνα, se justifie par Critias, Sizephe, fragm 4, v. 33 : Τὸ τ' ἀστερωπὸν οὐρανοῦ δέμας. — 852. ὡ, ου ἰώ, τάλας: ὡ ταλας ὁσον κακὸι ἔχει δόμος mas, ce que j'ai corrigé d'après la strophe.

gédies grecques. Comp. Eschyle, Eum., \$13: O.x οίδεν δύεν πληγαί β ότου. Τα γαρ έε προτιρών άπλακηματά νιν Πρός τάτδ' άταγει (le trainent devant les Fures).

650. Kilow est un subjonctif. Que fautd que j'entende? Qu'apprendrai-je?

986. Olor n'est pas exclamatif, mais relatif. Que je suis mallieureux de voir un tel spectacle! Cet hellénisme se trouve déjà dans l'Iliade, XVIII, 95 : 'Ω εύμορος δή μοι, τεκος, έσσεαι, οl' άγορεύεις.

850-51. Γυναικών se construit avec φί) α aussi blen qu'avec άρίστα. Cf. Alceste, 460: "U μονα ὧ φί) α γυναικών. Ηες., 716: "Ω κατάριτ' ἀνδρών. Homère déja avait dit δία γυναικών, δειλε ξενων, etc. 852-56. Le chœur plaint Thésée dans

Δάκρυσί μου βλέφαρα καταχυθέντα τέγτὸ δ' ἐπὶ τῷδε πῆμα φρίσσω πάλαι.

855

ΘΗΣΕΥΣ.

Έα ἔα ·

τί δή ποθ'; ήδε δέλτος ἐκ φίλης χερὸς

τί δή ποθ'; ήδε δέλτος ἐκ φίλης χερὸς

ἠρτημένη θέλει τι σημῆναι νέον;

ἀλλ' ἢ λέχους μοι καὶ τέκνων ἐπιστολὰς

ἔγραψεν ἡ δύστηνος ἐξαιτουμένη;

Θάρσει, τάλαινα · λέκτρα γὰρ τὰ Θησέως

οὐκ ἔστι δῶμά θ' ἤτις εἴσεισιν γυνή.

Καὶ μὴν τύποι γε σφενδόνης χρυσηλάτου

τῆς οὐκέτ' οὔσης τῆσὸε προσσαίνουσί με.

Φέρ', ἐξελίξας περιδολὰς σφραγισμάτων

ἴὸω τί λέξαι δέλτος ἦὸε μοι θέλει.

860

865

ΧΟΡΟΣ

Φεῦ φεῦ · τόδ' αὖ νεοχμὸν ἐκδοχαῖς ἐπιφέρει θεὸς κακόν. Ἐμοὶ μὲν οὖν ἀβίστος βίου τύχα πρὸς τὸ κρανθὲν εἴη τυχεῖν. Ὀλομένους γὰρ, οὐκέτ' ὄντας λέγω, çεῦ φεῦ, τῶν ἐμῶν τυράννων δόμους.

870

NC. 853-54. Peut-être δάχρυσι σᾶ τύχα χαταχυθέντα μου | βλέφαρα τέγγεται. — 860-61. Peut-être: θάρσει, τάλαινα, λέχτρα τάμά · Θισέως | οὐκ ἔστι δώμαθ · Ce pluriel est dans A et dans le scholiaste. — 866. Je crois qu'il faut insérer ώ: avant τόδ' αὐ. Voy. le passage d'Homère cité ci-dessous. Nauck propose τοῦτο δ' οὐ. — 868. Peut-être πρὸς τὸ χρανθίν οἱ ἀν τύχοι, « tels sont les maux qui peuvent arriver, à en juger par ce qui s'est accompli. »

Pantistrophe, comme il avait plaint Phèdre dans la strophe. La relation entre les deux morecaux est marquée par des debuts identiques. — Τὸ δ' ἐπὶ τῷλε πῆμο, le malheur qui viendra s'ajouter a celui-ci.

858-59. On voit par ce qui suit et dans Aleeste, vers 304-340, quelles pourraient être ces dernières volontés relatives au lit nuptial, désormais solitaire, et aux enfants des deux époux.

862-65. Τύποι σφενδόνη; est l'empreinte de la pierre gravée; περιδολαί σφραγισμάτων, c'est le cordon noué autour des tablettes et fixé par le cachet.

866. Έκδοχαίς équivant à κατὰ διαδοχάς (schol.). Comp. Hom. II. κικ 290 : 'Ως μοι δεχεται κακόν ἐλ κακοῦ αἰεί.

868. Le chœur doit dire que la vie lui est insupportable, parce que le malheur qui vient de s'accomplir lui en fait prévoir d'autres plus grands encore. C'est l'idée déjà exprince dans le vers 855, τὸ δ' ἐπὶ τῷῦς πῆμα φρίσσω πάλαι. Cf. NC.

\*Ω δαίμον, εί πως έστι, μή σφήλης δόμους, αἰτουμένης δὲ κλῦθί μου · πρὸς γάρ τινος δρνιθος, ώστε μάντις, εἰσορῶ κακόν.

ΘΗΣΕΥΣ

Οίμοι · τόδ' οίον άλλο πρός κακῷ κακόν. Οὐ τλητὸν οὐδὲ στεκτόν. <sup>\*</sup>Ω τάλας ἐγώ.

875

Τί χρῆμα; λέξον, εἴ τί μοι λόγου μέτα. ΘΗΣΕΥΣ.

Βοὰ βοὰ δέλτος ἄλαστα. Πὰ φύγω βάρος κακῶν; ᾿Απὸ γὰρ όλόμενος οἴχομαι, οἴον οἴον εἶδον ἐν γραφαῖς μέλος φθεγγόμενον τλάμων.

880

ΧΟΡΟΣ.

Αίαι, κακών άρχηγον έκςαίνεις λόγου.

Τόδε μέν ούκετι στόματος έν πύλαις καθέξω δυσεκπέρατον, όλοδν κακόν - ιω πόλις.

Ίππόλυτος εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη θιγεῖν βία, τὸ σεμνὸν Χηνὸς ὄμμ' ἀτιμάσας. "Υλλ' ὁ πάτερ Πόσειδον, ᾶς ἐμοί ποτε

885

NC. 871. Hartung a rétabli la phrase en écrivant δρυίθος pour olovóv, glose explicitive ajoutre pour indiquer que δρυίς a ici le sens de présige. — 874. Peut être πρός παθεί παθος. — 875. στεντόν Reske. Σεκτόν mes. Avec cette correction, il est inuale de transposer ou de supprimer ce vers. — 877-79. Peut être Βυᾶ βυᾶ Ε άλαστα δίλτες. Πᾶ.... κυνῶνς ΄ Από.... οίχουσι, ΄ πόδ΄ σίον σίον επ τον τον' σίον κτο. — 884. Les manuscrits ont κακόι ἄ πόλις, si ce n'est que quelques uns portent πολίς πολίς, et plus l'aut όλοον όλοον. Πολίς est tout à fait deplicé ici, où il s'agit de molleurs domestiques. Dindorf écrit lò τάλας. L'aimerais mieux lò πόποι.

882-83. Homère avait dit, pour exprimer le contraire, πολόν σε έπος φύρεν Εσχος δδοντών. Hiade, IV, 350, et param.

886. Tov 6569ev oxonov entoxonet, disent les Suppliantes d'Eschyle, vers 384

avelr me part, de l'entendre,

<sup>879,</sup> Voy, 848 et la note. — Cf. avec • Fan qui c'ante (se fait entenfre) dans cete centure », 1478, et Hécule, 841° IIEC. 8- passa possos possala.

άρὰς ὑπέσχου τρεῖς, μιᾶ κατέργασαι τούτων ἐμὸν παῖδ', ἡμέραν δὲ μὴ φύγοι τήνδ', εἴπερ ἡμῖν ὤπασας σαφεῖς ἀράς.

800

# ΧΟΡΟΣ.

"Αναξ, ἀνεύχου ταῦτα πρὸς θεῶν πάλιν·
γνώσει γὰρ αὖθις ἀμπλακών. Ἐμοὶ πιθοῦ.

# ΘΗΣΕΥΣ.

Οὐκ ἔστι · καὶ πρός γ' ἐξελῶ σρε τῆσδε γῆς, δυοῖν δὲ μοίραιν θατέρα πεπλήξεται · ἢ γὰρ Ποσειδῶν αὐτὸν εἰς Ἅιδου πύλας θανόντα πέμψει τὰς ἐμὰς ἀρὰς σέδων, ἢ τῆσδε χώρας ἐκπεσὼν ἀλώμενος ξένην ἐπ' αἶαν λυπρὸν ἀντλήσει βίον.—

895

# ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν ὅδ' αὐτὸς παῖς σὸς εἰς καιρὸν πάρα, Ἱππόλυτος · ὀργῆς δ' ἐξανεὶς κακῆς, ἄναξ Θησεῦ, τὸ λῷστον σοῖσι βούλευσαι δόμοις.

900

### ZOTE A ORDI

Κραυγῆς ἀχούσας σῆς ἀρικόμην, πάτερ, σπουδῆ · τὸ μέντοι πρᾶγμ' ἐρ' ῷ τὰ νῦν στένεις οὐκ οἰδα, βουλοίμην δ' ἀν ἐκ σέθεν κλύειν. Έα, τί χρῆμα; σὴν δάμαρθ' ὁρῶ, πάτερ, νεκρόν · μεγίστου θαύματος τόδ' ἄξιον · δν ἀρτίως ἔλειπον, ἢ σάος τόδε

905

NC. 891. ἀνεύχου Cobet. ἀπεύχου mss. — 895. La vulgate δόμους est la glose de πύλας, conservé dans A. — 896. σέδων ἀρὰς Nauck. — 903 est corrigé d'après le Χριστὸς πάσχων, vers 844. Les manuscrits d'Euripide ont ἐρ' ιτιν (forme étrangère aux tragiques) on ἐρ' ιν νῦν.

890. Σαρεῖς, véritables, efficaces. Cf. Soph., OEd. Col., 623 : Εί Ζεὺς ἔτι Ζεὺς χῶ Διὸς Φοῖδος σαρής.

891. Άνεύχου ταῦτα, reviens sur cette prière.

898. Cette scène se termine par deux couplets de Thésée (888-890 et 8°3-898), chacuu de deux et quatre vers, qui sont séparés par un distique du chœur. Eu remontant plus haut, on trouve d'abord cinq distiques de Thésée, 856-65, qui sont comme la suite des distiques insérés dans les strophes chantées par le même personnage. Ensuite viennent des vers lyriques, qui sont comme l'épode des deux couples de strophes qui précèdent. Ceux du chœur sont séparés de ceux de Thésée par deux fois trois trimètres (871-876), répartis entre les deux interlocuteurs; et l'intervalle pendant lequel Thésée se recueille pour prendre une décision, est rempli par un nouveau trimètre du chœur (881).

910

915

920

σύπω χρόνον παλαιόν εἰσεδέρχετο.
Τί χρῆμα πάσχει; τῷ τρόπῳ διόλλυται;
Πάτερ, πυθέσθαι βούλομαι σέθεν πάρα ·
ἡ γὰρ ποθοῦσα πάντα χαρδία χλύειν
κὰν τοῖς χαχοῖσι λίγνος οὖσ' ἀλίσχεται.
Σιγῆς; σιωπῆς οὐδὲν ἔργον ἐν χαχοῖς ·
ενρῶττειν δίχαιον σὰς, πάτερ, δυσπραζίας.

Ο πολλά μαστεύοντες άνθρωποι μάτην, τι δή τέχνας μέν μυρίας διδάσκετε καὶ πάντα μηχανᾶσθε κάξευρίσκετε, δι δ' είν έπισταθί είν έθνος αποθέ που

εν δ' ούχ επίστασθ' ούδ' εθηράσασθε πω, φρονείν διδάσχειν οίσιν ούχ ένεστι νοῦς;

# ΙΠΠΟΛ)ΤΟΣ.

Δεινόν σοφιστήν εἶπας, δστις εὖ φρονεῖν τοὺς μὴ ⇒ρονοῦντας δυνατός ἐστ' ἀναγκάσαι. ἀλλ' οὐ γὰρ ἐν δέοντι λεπτουργεῖς, πάτερ, δέδοικα μή σου γλῶσσ' ὑπερδάλη κακοῖς.

NC. 911-13 se suivaient dans cet ordre: 913, 11, 12. La marche naturelle des idées et les particules οὐ μήν γε au vers 914 demandent la transposition proposée par Markland et centrarie par Χρ. π. 869-70. — σωπής Β et C. σωπής δ' valg. — 916. On lisait π:// έμαρτάνοντες, qui ne dit pas ce que l'on attend ici, et fait double emploi avec μάτην. Le scholisste semble avoir eu une variante πολλά μανθάνοντες, qui ne s'accorde pas avec &čagnera. Les vers d'Hécube, 814 ss., m'ont fourni le mot qu'il faut : μαστεύοντες.

204. Comp. Ιρά. Απί., 419: Χρόνον παλαιόν δωμάτων Εκδημος ών.

911-12. Aiyvo;. Le cœur humain est fruind même de mauvaises nouvelles.

943-45. Il ne faut pas renfermer sa douleur en soi-même, surtout (οὐ μήν.... γι) quand on peut s'ouvrir à des amis. — Les m-t-s zit μ2λλον ἢ φίλους doivent sonner co-mne une sanglante ironie à l'oreille de Thesee. — Ici encore, ainsi que dans le reste de la secne, il y a disposition symétrique. Les trois vers du cheur sont suivis de 3, 8, 8, 3 vers d'Hippolyte.

916 20. On compare Théognis 430 : Ούδες πω τούτο γ' έπιρράσατο, Όστις Επορρον έδημε τον άρρονα κάκ κακού \$35) óy. Euripide se souvenait certainement de ces vers; mais il leur a donné un tour qui me fait croire qu'il voulait faire ici ce qu'on appellerait aujourd'hui une réclame pour les philosophes, les professeurs de sugesse, comme il en fera plus tard dans Hecube, 814-19, en faveur des professeurs d'éloquence.

921-24. Le mot σοςιστής n'a rien de fâcheux ici. On donnait ce nom à ceux qui s'occupaient de théories, de speculations, de tout ce qui sortait de la vie pratique du père de famille et du citoyen. — χαλοίς. Des réflexions si subtiles dans un tel moment inspirent au fals la crainte que le malheur ne fasse divaguer

Σχέθασθε δ' είς τόνδ', δστις έξ έμοῦ γεγώς ήσγυνε τάμα λέχτρα κάξελέγγεται πρός τῆς θανούσης ἐμφανῶς κάκιστος ὤν. 945 Δείζον δ', ἐπειδή γ' εἰς μίασμ' ἐλήλυθας, τὸ σὸν πρόσωπον δεῦρ' ἐναντίον πατρί. Σύ δή θεοίσιν ώς περισσός ῶν ἀνήρ ξύνει; σύ σώςρων καὶ κακῶν ἀκήρατος; Ούχ αν πιθοίμην τοῖσι σοῖς χόμποις ἐγὼ 950 θεσίσι προσθείς άμαθίαν φρονείν κακώς. ΄Ποη νυν αύγει καὶ δι' ἀψύγου βορᾶς τροφάς καπήλευ', 'Ορφέα τ' ἄνακτ' ἔγων βάκγευε πολλών γραμμάτων τιμών καπνούς. έπεί γ' έλήφθης. Τούς δὲ τοιούτους ἐγὼ **955** σεύγειν προφωνώ πάσι: θηρεύουσι γάρ σεμνοῖς λόγοισιν, αἰσγρά μηγανώμενοι. Τέθνηκεν ήδε τοῦτό σ' ἐκσώσειν δοκεῖς;

Nt. 946. Musgrave et d'anties écrivent ἐλήλυθα. Mais la seconde personne donne le m. ems. — 953. Les manuscrits ont σίτοις καπήλευ. On a proposé toutes sortes de et ons, sins s'apercevoir que la vraie leçon, τροφάς, se trouve en toutes lettres dans et schohe d'ailleurs absurde, σίτοις est la glose de τροφαίς. Mais le verbe καπηλεύειν d'antie na régime direct. — 954, πολιών γραμμάτων Musgrave.

1. Operation (2 cost. Tes funfaroncontrol proceedings) of the function of an exson recognition of the Figure and the section processing the statement described as a transfer of the second described as a funcdensity of the second described as a second as a functional function of the second description of the second described as a function of the second described as a function of the second described described as a second transfer of the second described describ parade d'une piété exagéree pour cacher les vices les plus honteux. Voyez, sur cette secte, qu'il est difficile de distinguer des Pythagoriciens et qui a certainement emprunté a l'Orient une grande partie de ses doctrines, les ouvrages sur la religion des Grees et particuliere nent l'Aglaoph. de Lobeck. - Kanthevery se dit des marchands forains qui vantent (venditant) leur marchandise pour la dibiter. C'est ainsi que les Orphiques se vantent de vivre de nourriture végétale (τροφάς δι' ἀψύχου βορᾶς) afin d'abuser les simples. - Bázzeue, prétends être un βραχρε, un initié, un saint homme. Nauck compare Eurip. fr. 175, 15 : Καί Κουρήτων βάλχος έκλήθην onimbrig. Ces sectaires adoraient un Bacchus mystique. — Πολλών γρασμάτων. Platon, Republ., II, p. 364, se moque aussi de ce tas (ouxoc) de prétendus livres de Musée et d'Orphée dont se réclamaient les Orphéotélestes, charlatans entrepreneurs en rites expiatoires.

### ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ.

έν τῶδ' άλίσχει πλεῖστον, ὧ χάχιστε σύ• ποίοι γάρ δρασι αρείσσονες, πίνες λόγοι 960 τζοδ' αν γένοιντ' αν ώστε σ' αιτίαν συγείν; Μισείν σε σήσεις τήνδε και το δή νόθον τοῖς γνησίοισι πολέμιον πεφυχέναι. χαχήν άρ' αὐτην ἔμπορον βίου λέγεις, εί δυσμενεία ση τά σίλτατ ώλεσεν. 965 'Αλλ' ώς τὸ μῶρον ἀνδράσιν μὲν οὐχ ἔνι, γυναιξί δ' έμπέφυχεν; οίδ' έγω νέους ουδέν γυναιχῶν ὄντας ἀσφαλεστέρους, δταν ταράξη Κύπρις ήδῶσαν φρένα. Τὸ δ' ἄρσεν αὐτούς ώφελεῖ προσκείμενον.] 970 Νῦν οὐν τί ταῦτα σοῖς ἁμιλλῶμαι λόγοις νεχροῦ παρόντος μάρτυρος σαφεστάτου; \*Εξερρε γαίας τῆσδ' όσον τάγος φυγάς. καὶ μήτ' Ἀθήνας τὰς θεοδμήτους μόλης, μήτ είς δρους γης ής έμον χρατεί δόρυ. 975 Εί γάρ παθών γε σοῦ τάδ' ήσσηθήσομαι, ού μαρτυρήσει μ' Ισθμιος Σίνις ποτέ χτανεῖν έαυτὸν, ἀλλὰ χομπάζειν μάτην, ούδ' αί θαλάσση σύννομοι Σχειρωνίδες σήσουσι πέτραι τοῖς χαχοῖς μ' είναι βαρύν. 980

NC. 981. L'ai effacé la virgule avant ώστε, et je soupconne que τῆσδ' dv, qui est trop faible, est une glose qui a pris la place de νεκροῦ. Cf. 972. — 969. χαράσση Nauck.—970. Hitzel a vu que ce vers, qui est déplacé ici, doit être de la main d'un lecteur.

960-61. Construises : κρείσσονες (αιτίας τῆσδε) ὥστε σε φυγεῖν αἰτίαν (l'accusation) τῆσδε (ου νεκροῦ, si ma conjecture est vraie). Aucun serment ne serait assez fort pour l'emporter sur l'accusation de ce cadavre.

964-65. Καχήν.... ) έγεις. A t'entendre, elle ne sait donc pas à quel prix il faut vendre sa vie, elle a fait un mauvais marché. — Τὰ φίλτατα, ce que l'homme a de plus cher, la vie, comme Alceste, s40. Brumoy compare Ovide, Hér., VII, 47: Exerces pretiosa olia et constantia magne, Si, dum me careas, est tibi vile mori,

966. 'Αλλ' ώς. Sous-entendez çήσεις. Nais, diras-tu.... — Τὸ μῶρον. Cf. 614

974. Si Athènes ne fut pas construite de la main des dieux, elle fut du moins fondée par eux, sous leurs auspices.

977-79. On connaît les brigands Sinis et Sciron. Ce dernier fournit à Euripide le titre et le sujet d'un drame satyrique dans lequel le poète attribuait à ce géant ce que l'on raconte ordinairement de Procruste.

980. Voici la coupe de cette tirade, depuis le vers 943, où Thésée arrive au fait. Après trois vers d'introduction, Thésée

#### ΧΟΡΟΣ.

Ούχ οίδ' ὅπως εἰποιμε ἀν εὐτυχεῖν τινα θνητῶν τὰ γὰρ δὴ πρῶτ' ἀνέστραπται πάλιν.

### ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

Πάτερ, μένος μέν ξύστασίς τε σῶν φρενῶν δεινή · τὸ μέντοι πρᾶγμ' ἔγον χαλούς λόγους, εί τις διαπτύξειεν, ου καλόν τόδε. 935 Εγώ δ' ἄχομψος εἰς ὄγλον δοῦναι λόγον. είς ήλιχας δε χώλίγους σοφώτερος. Εγει δε μοιραν και τόδ' οι γάρ εν σοροίς φαῦλοι παρ' όχλω μουσικώτεροι λέγειν. Ομως δ' ανάγχη, συμρορᾶς αριγμένης, 000γλῶσσάν μ' ἀφεῖναι. Πρῶτα δ' ἄρξομαι λέγειν, δθεν μ' ύπηλθες πρώτον ώς διαφθερών ούχ αντιλέξοντ'. Εἰσορᾶς φάος τόδε καὶ γαῖαν ἐν τοῖσδ' οὐκ ἔνεστ' ἀνὴρ ἐμοῦ, ούδ' ην σύ μη φης, σωφρονέστερος γεγώς. 995 Επίσταμαι γάρ πρῶτα μὲν θεούς σέβειν, **ςίλοις τε γρησθαι μή άδιχείν** πειρωμένοις, άλλ' οίσιν αίδως μήτ' έπαγγέλλειν κακά μήτ' ανθυπουργείν αίσχρά τοίσι χρωμένοις.

ΝC. 983. ξύντασίς τε Herwerden. — 990. έριγμένης Tournier. — 993. ούχ Markland. 20ύς mes. — 995. έπαγγέλλειν Milton. ἀπαγγέλλειν mes.

démasque en deux sixains l'hypocrisie des font saints, 946-957. Ensuite il réfute d'avance en douze autres vers, coupés en trois quatrains, 958-60, les arguments dont Bippolyte pourrait se servir. Enfin il le chasse du pays, et il motive cet arrêt en deux fois conq vers.

582. Τὰ πρῶτ(2), les p'us grandes réputatois. — 'Αναστρέφειν πάλιν, renverser ten dissus dessous.

201-86 Ευστασις, contraction, contention. Cl. Ale., 707: Τού νύν σχυθοωποῦ και ξυνεστώτος σοινώ. — Τὸ πραγμα, is rause que to defends, et qui fournit des discours spécieux, χαλούς λόγους.

986 E. 6/109. Dans les trigédies grecques, les rois arrivent tonjours avec

leur suite; de plus le chœir est présent-La cause se plaide donc en public.

988. Moigav, la part déterminée. Il en est, dit-il, du talent de la parole (καὶ ποδα) comme des autres choses : ceux qui le possèdent ne l'ont que dans une certaine meme; chacun a sa sphère, où il peut quelque chose, mais qu'il ne saurait dépasser.

992-93. A appressive oux dereixteura, allant détruire d'avance les argur ents de l'adversaire, de manière à ce qu'il ne trouve rien a résondre.

908-99. 'Ανγ' οίσιν... χεωμένοιε, qui ont assez de pudeur pour ne pas demander à leurs am's (τοίσι χεωμένοιε) une chose milhonnète, ni s'acquitter envers eux en leur rendant à leur tour un service honteux.

ούχ έγγελαστής τῶν ὁμιλούντων, πάτες, 1000 άλλ' αύτὸς οὐ παροῦσι κάγγὺς ὢν φίλος. Ενός δ' άθικτος, οδ με νῦν έλεῖν δοκεῖς. λέγους γὰς άγνὸν εἰς τόδ' ἡμέρας δέμας. ούχ οίδα πρᾶξιν τήνδε πλήν λόγω χλύων γραρή τε λεύσσων κούδε ταῦτ' ἄγαν σκοπεῖν 1005 πρόθυμός είμι, παρθένον ψυχήν έχων. Καὶ δή τὸ σῶφρον τουμόν οὐ πείθει σ' ίσως . δεί δή σε δείξαι τῷ τρόπῳ διεφθάρην. Πότερα τὸ τῆσδε σῶμ' ἐχαλλιστεύετο πασῶν γυναικῶν; ἢ σὸν οἰκήσειν δόμον 1010 έγχληρον εύνην προσλαδών ἐπήλπισα; μάταιος ἄρ' ἦν, οὐδαμοῦ μέν οὖν φρενῶν. Άλλ' ώς τυραγγεῖν ήδύ; τοῖσι σώρροσιν ήχιστα τιμή τάς φρένας διέφθορεν, θνητών δσοισιν άνδάνει μοναργία. 1015 'Εγώ δ' άγῶνας μὲν κρατεῖν 'Ελληνικούς

NC. 1001. Valckenaer a corrigé la leçon αὐτός. — 1002. oǔ Tournier. ῷ mss. — 1003. J'ai préféré cet ordre de mots, qui se trouve dans le Χριστὸς πάσχων, vers 521, à la vulgate, εἰς τόδ' ἡμέρας ἀγνόν. C'est l'idée de chasteté, et non la restriction, qui doit être mise en relief. — 1005. κοὐδὲ ταῦτ' ἄγαν Kirchhoff. οὐδὲ ταῦτα γὰρ mss. — 1007. Var.: κιὶ μή. Peut-être καὶ μήν avec Hartung. — 1013. Markland a corrigé la leçon φρονῶν, d'après le scholiaste. — 1014. J'ai corrigé la leçon ῆκιστά γ', εἰ μτ. Les lettres γειΜη proviennent de τειΜη, c'est-à-dire τιμή. D'un côté, la particule γε et la liaison des phrases par εἰ μή sont inadmissibles; de l'autre côté, le verbe διάφθορεν a besoin d'un sujet.

1001. Κάγγυς ων équivant à καὶ παρούσι.

1007. Καὶ δὴ, eh bien, supposons que.... (καὶ μὴν, atqui, conviendrait mieux).

(καὶ μὴν, atqui, conviendrait mieux).

4011. "Εγκλησον équivaut à ἐπίκλησον.
Phèdre n'était pas fille des rois d'Athènes: elle n'était donc pas héritière de leur fortune, et Hippolyte ne pouvait espérer de s'enparer de cette fortune par suite de l'inceste (ἐπήνπ.σα), en tuant Thèsée et épousant sa veuve.

4042. Ούδαμοῦ φρενῶν est dit comme ποῦ ποτ' εἶ φρενῶν; ποῖ φρενῶν έλθω; (Sophocle), et équivant à ἐκτὸς φοενῶν.
4013-15. Άλλ' ὡς.... Cf. 966 et li note.

- Τοΐσι σώρροσιν.... μοναρχία, pour

Phomme qui a l'esprit sain, le ponvoir souverain n'a aucun charme; les honneurs ont corrompu l'esprit de quiconque aspire à régner. Le grec dit « les honneurs », τιμή, οù nous dirions « l'ambition ». Cf. Thue., I, 76: "Γπὸ τῶν μεγίστων νικη-δέντες, τιμή; καὶ δένυς καὶ ὡφελείος. Quant à l'asyndète après η ειστα, cf. Sappl., 538.

4016-20. Hippolyte dit que, tout en désirant être le premier aux grands concours de la Grèce, il voudrait, dans sa cité, n'être qu'ad second rang, en jouissant du commerce et de l'amitié des chefs. Il aurait ainsi les avantages du pouvoir, sans être exposé à ses daugers. Les deux derniers

πρώτος θέλοιμ' αν, έν πόλει δε δεύτερος σύν τοῖς άρίστοις εύτυγεῖν ἀεὶ φίλοις. Πράσσειν τε γάρ πάρεστι, χίνουνός τ' ἀπών χρείσσω δίδωσι της τυραννίδος γάριν. 1020 Έν οὐ λέλεχται τῶν ἐμῶν, τὰ δ' ἄλλ' ἔγεις: εί μέν γάρ ήν μοι μάρτυς οίός είμ' έγώ, καὶ τῆσδ' δρώσης φέγγος ήγωνιζόμην, έργοις αν είδες τούς κακούς διεξιών. νῦν δ' δρχιόν σοι Ζῆνα καὶ πέδον γθονός 1025 ζμνυμι τῶν σῶν μήποθ' ἄψασθαι γάμων μηδ' αν θελησαι μηδ' αν έννοιαν λαδείν. "Η τἄρ' ὀλοίμην ἀκλεής ἀνών μος, άπολις ἄοιχος, φυγάς άλητεύων γθονός, καὶ μήτε πόντος μήτε γῆ δέξαιτό μου 1030 σάρκας θανόντος, εί κακὸς πέφυκ' ἀνήρ. Τί δ' ήδε δειμαίνουσ' απώλεσεν βίον ούχ οίδ' εμοί γάρ ού θέμις πέρα λέγειν. Έσωρρόνησε δ' ούχ έχουσα σωρρονείν, ήμεις δ' έχοντες οὐ καλῶς ἐγρώμεθα. 1035

M. 1018. Je propose: συνών ἀρίστοις ἐντυχεῖν ἀεὶ φίλοις, « vivant au second rang avec les premiers de la cité, trouver toujours (a chaque demande, ἔντευξις) des amis ta est » Μα ε criection suppose la leçon intermédiaire συνών τοῖς. — 1019. ποάσσειν τι Voy. Λοι. της Ι. — 1024. είλες Reiske. — 1026. λεχών Nauck. — 1029. χθονός, ε trecton de Eoissonade pour χρόνα. Depuis Valchenier, la plupart des éditeurs condomaient ce vers à cause du vers 1047, qui fournit maintenant, à la place que je lui ai came, la preuve de l'authenticité de celui-ci. — 1032. τί Nauck. εί mss. — 1041-35. L'étetrais ers vers, avec Nauck, s'ils n'étaient pas altérés. Faut-il écrire οὐχ ἔχουσ' ἀλλω του, είνει οὐ χαχώς?

'es se rattachent parfaitement au raisonsement, qu'u qu'on en ait dit. Cf. Soph., & L. est. \$84-508.

(648. Apiato ς, les premiers de la cité, Arant piλοις, sous-entendez οδαίν. La phrase est mal tournée. Εὐτυχεῖν ἀεί en ch trop ; es sœu renferme tous les autres, εξ. ΝΕ.

6019. Hpżostav, agir, ariiver à ses fai.

0-22. Si j'asais un témoin pour dire quel je suis, un temoin de ma vertu. Ne Caduses pas : un témoin pareil à moi, 1033. La forme pleine ¿µoí, placée ea tête de la phrase, indique que le chœur pourrait en dire davantage. Aussi s'empressera-t-il de déclarer la justification d'Hippolyte satisfaisonte.

1034-35. En adopt int la conjecture proposée, Hippolyte dirait: Phidre lut chaste, n'ayant pas eu l'occasion de manquer à la chasteté; moi, qui l'eus, je n'en ai pas abuse. — Le discours d'Hippolyte, qui est suivi, comme celui de Thesee, d'un distique du chœur, se décompose ainsi, Le préambule est de sept vers. Ensuite le jeune

### ΧΟΡΟΣ.

Άρχοῦσαν εἶπας αἰτίας ἀποστροφήν, ὅρχους παρασχών, πίστιν οὐ σμιχράν, θεῶν.

#### ΘΗΣΕΥΣ

Αρ' οὐκ ἐπωδὸς καὶ γόης πέφυχ' ὅδε, δς τὴν ἐμὴν πέποιθεν εὐοργησία ψυχὴν κρατήσειν τὸν τεκόντ' ἀτιμάσας; ΠΠΟΛΥΤΟΣ.

1040

Καὶ σοῦ γε κάρτα ταῦτα θαυμάζω, πάτερ εἰ γὰρ σὸ μὲν παῖς ἦσθ', ἐγὼ δὲ σὸς πατὴρ, ἔκτεινά τοί σ' ἄν κοὐ φυγαῖς ἐζημίουν, εἴπερ γυναικὸς ἢ ίους ἐμῆς θιγεῖν.

#### ΘΗΣΕΣΣ

'Ως ἄξιον τόδ' εἶπας· οὐχ οὕτω δ' όλεῖ
(ταχὺς γὰρ Ἅιδης ρᾶστος ἀνδρὶ δυσσεβεῖ),
ἀλλ' ἐκ πατρώας φυγὰς ἀλητεύων χθονὸς,
ὥσπερ σὺ σαυτῷ τόνδε προύθηκας νόμον.
[Ξένην ἐπ' αἶαν λυπρὸν ἀντλήσεις βίον·
μισθὸς γὰρ οὖτός ἐστιν ἀνδρὶ δυσσεβεῖ.]

1045

1050

#### ΙΠΟΛΥΤΟΣ

Οἴμοι, τί δράσεις; οὐδὲ μηνυτὴν χρόνον δέξει καθ' ἡμῶν, ἀλλά μ' ἐξελᾳς χθονός;

NC. 1011. θαυμάσας έχω Nauck. — 1044. Variante: ἢξίουν σ'. — 1048-50. On lisait οὐχ οὕτω θανεῖ. J'ai rétabli la particule adversative, qui fut omise par suite de la substitution d'une glose au mot primitif. Les deux derniers vers avaient déjà été condamnés par Bergk et Nauck. J'ai, de plus, rendu sa place véritable au vers 1048, que les copistes avaient transposé après 1045, afin de rapprocher ὥσπερ de οὕτω. Alors on s'avisa de compléter le sens, en apparence imparfait, du vers 1047 au moyen de 1049=898, qui est tout à fait déplacé ici. Plus tard seulement un lecteur s'amusa à composer 1050, qui manquait autrefois dans plusieurs manuscrits d'après le scholiaste de Paris.

homme affirme son innocence en deux aixains (990-95, 996-1001), suivis de cinq vers. Ces cinq vers (1002-6), qui attestent la chasteté de toute sa vic, sont placés au milieu de l'argumentation. La réfutation des arguments qu'on pourrait lui opposer, se fait en deux autres sixains (1007-12, 1013-20). Une dernière considération a sept

vers, comme le début (1021-27). Enfin la péroraison se compose de deux quatrains (ou de six vers, si les deux derniers sont interpolés).

4039. Εὐοργησία. πραότητι (schol.), 4047-48. C'est une allusion aux imprécations qu'Hippolyte a faites contre luimême au vers 1029.

### ΘΗΣΕΥΣ.

Πέραν γε πόντου τερμόνων τ' Άτλαντικῶν, εί πως δυνάμην, ως σὸν ἐχθαίρω κάρα.

### ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ

1055

#### ΘΗΣΕΥΣ

Ή δέλτος ήδε κλήρον οὐ δεδεγμένη κατηγορεί σου πιστά· τοὺς δ' ὑπὲρ κάρα φοιτῶντας ὄρνεις πόλλ' ἐγὼ χαίρειν λέγω.

### ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

'Ω θεολ, τί δῆτα τοὺμὸν οὐ λύω στόμα, ὅστις γ' ὑρ' ὑμῶν, οῦς σέδω, διόλλυμαι; Οὐ δῆτα· πάντως οὐ πίθοιμ' ἀν οῦς με δεῖ, μάτην δ' ἀν ὅρχους συγχέαιμ' οῦς ὤμοσα.

# ΘΗΣΕΥΣ.

Οἴμοι· τὸ σεμνὸν ὡς μ' ἀποχτείνει τὸ σόν. Οὑχ εἶ πατρώας ἐχτὸς ὡς τάχιστα γῆς;

1065

1060

# ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Ποῖ δῆθ' ὁ τλήμων τρέψομαι; τίνος ξένων δόμους ἔσειμι τῆδ' ἐπ' αἰτία φυγών;

# ΘΗΣΕΥΣ.

Όστις γυναιχῶν λυμεῶνας ἥδεται ξένους χομίζων χαὶ συνοιχούρους χαχῶν.

### ΠΙΠΟΛΥΤΟΣ.

Αἰαῖ : πρὸς ἤπαρ δακρύων τ' ἐγγὺς τόδε,

1070

SC. 1664. ἐποκναίει Cobet. Xénophon (Cyr., I, 3, 14) me suggère με παρατείνει. — 1669. Peut-être συνοικούρου; καλών. Le correcteur aura pris ce participe pour le geniuf de καλύ. — 1070. Peut-être χωρεί (Valchenaer) ou έρπει πρὸς ήπαρ.

1053 54. Cf. 3 et la n.—'Ως cò. tyθ siçu mica, quo te o lio prosequor (Matthia'), 4 57 - 58. 'Η δελτος.... πιστά. Cs tallettes ne sont pas comme les tallettes en la retins des devins, que l'on tire au net pour obtenir un oracle trompeur, Alumna a la πληρομαντεία. — On remarquera que ce morces (1038-59) commence

et finit par trois vers de Thésée, lesquels encadrent un dialogue de deux quatrains et de trois distiques.

1054. Άποκτείνει, enecat, est familier 1069. On vent que συνοικούρους ait le sens de συνεργάτας. Voy. NC. 1070. Προ. ήπαρ. Sous-ent. χωρεί, qui

1070. Π.ο. ήπαρ. Sous-ent. χωρεί, qui est ajouté dans Suphuele, Ajex, 938. Le

εί δή κακός γε ςαίνομαι δοκῶ τέ σοι.

Τότε στενάζειν καὶ προγιγνώσκειν σ' έχρῆν, ὅτ' εἰς πατρώαν ἄλοχον ὑδρίζειν ἔτλης. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Ω δώματ', εἴθε ςθέγμα γηρύσαισθέ μοι καὶ μαρτυρήσαιτ' εἰ κακός πέφυκ' ἀνήρ. ΘΗΖΕΙΣ.

Εἰς τοὺς ἀφώνους μάρτυρας φεύγεις; σαφῶς τόδ' ἔργον οὐ λέγον σε μηνύει κακόν.

ΙΙΙΠΟΛΥΤΟΣ.

Φεῦ.

είθ' ἢν ἐμαυτὸν προσδλέπειν ἐναντίον στάνθ', ὡς ἐδάκρυσ' οἶα πάσχομεν κακά. ΘΗΣΕΥΣ

Πολλῷ γε μᾶλλον σαυτὸν ἤσκησας σέδειν ἢ τοὺς τεκόντας ὅσια δρᾶν, δίκαιος ὤν.

ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

 $\Omega$  δυστάλαινα μῆτερ,  $\tilde{\omega}$  πιχραὶ γοναί· μηδείς ποτ' εἴη τῶν ἐμῶν φίλων νόθος.

ΘΗΣΕλΣ

Οὺχ ἔλξετ' αὐτὸν, δμῶες; οὐx ἀκούετε πάλαι ξενοῦσθαι τόνδε προυννέποντά με;

1085

NC. 1070-77. La variante citée par le scholiaste φεύγεις σοφώς το δ' έργον a été adoptée par les derniers éditeurs. — οὐ λέγον est peut-être la glose de ἄφθογγον. Le scholiaste explique μὴ φθεγγόμενον.

foie était considéré comme le siège des affections de l'âme.

1071. Κακός φαίνομαι, les apparences m'accusent, δοκῶ τέ σοι, et tu les crois.

1077. Tôb' Egyov ne désigne pas les tablettes, mais le suicide, ou plutôt l'effet du suicide, le corps qu'on a sous les yeux. Tu as recours aux témoins muets? dit Thésée. Mais ils t'accablent.

1078-79. Comme Hippolyte ne rencontre aucune sympathie, il désire pouvoir se contempler soi-même afin de s'apitoyer sur ses malheurs. Brunck rappelle à propos Hécube, 807-8. — Hippolyte dit ὡς ἐδά-κουσα, à l'indicatif de l'aoriste, parce que la chose est impossible. Cf. Soph., OEd. roi, 1301: Τί μ' οὐ λαδὰν Έπττινας εὐθυς, ὡς ἐδαιξα μήποτε Έμαυτὸν ἀνθρώποτοτυς.

1081. Δίχαιος ών (δράν τοῦτο), comme tu le devrais.

t085. Je dis depuis longtemps qu'il a cessé d'être citoyen, qu'il est exilé, ξένος. Le verbe ξενοῦσθαι ne veut pas dire « expulser », comme on le traduit ordinaire» ment,

1075

1080

### ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Κλαίων τις αὐτῶν ἀρ' ἐμοῦ γε θίξεται. σύ δ' αὐτὸς, εί σοι θυμός, έξώθει γθονός.

### ΘΗΣΕΥΣ.

Δράσω τάδ', εὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείσει λόγοις. ού γάρ τις είχτος σῆς μ' ὑπέρχεται φυγῆς. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Άραρεν, ώς ἔοιχεν. 🖸 τάλας ἐγώ· 1090 ώς οίδα μέν ταῦτ', οίδα δ' ούγ ὅπως φράσω. — 🖰 φιλτάτη μοι δαιμόνων Λητοῦς κόρη, σύνθακε, συγκύναγε, φευξούμεσθα δή κλεινάς 'Αθήνας. 'Αλλά γαίρετ', ὧ πόλις καὶ γαῖ Ἐρεγθέως ὁ πέδον Τροιζήνιον, ώς έγχαθηβάν πόλλ' έγεις εβδαίμονα, γαίρ' υστατον γάρ σ' είσορων προσεθέγγομαι. Ίτ', ὦ νέοι μοι τῆσδε γῆς όμήλιχες, προσείπαθ' ήμας καὶ προπέμψατε χθονός. ώς ούποτ' άλλον άνδρα σωρρονέστερον εψεσθε, κεί μή ταῦτ' ἐμῷ δοκεῖ πατρί.

ΧΟΡΟΣ.

iftrophe 4.]

1095

1100

📶 μέγα μοι τὰ θεῶν μελεδήμαθ', ὅταν ορένας ἔλθη. λύπας παραιρεί. ζύνεσιν δέ τιν έλπάδι κεύθων λείπομαι έν τε τύγαις θνα-

3C. 1086, έμου τεθίξετα: A. -- 1091, δ; γ' οίδα μέν τάργ' Tournier, -- 4094, Pors in er erige L lecon χαιρέτω πόλις. — 1401, Nauck propose τούς. l'aimerais mieux 120 α Cocomi zatși.

1086 Kraisse, mallieur à qui..., formile trés mitter, comme où gaigar, Soph., (£4, roi, 361,

1091. En remontint à 1060, on trouve Calmed un quatrain d'Hippolyte, et enore deux fois sept distiques de dialogue. quality at separes par l'interjection 215. La seeme se termine par les dix vers suivants, 🕶 🌬 deux d Hippolyte.

1626. Le scholciste rappelle à proposd. mot ivezbrőże que les gymnasis s'ap--Limit anni förersiz.

1102-10. Le chaur oublie son serc.

Il pale au nom du poète, ou, si l'on aime micux, au nom de tout le monde, pulsqu'il dit κευθών, λεύσσων au hon de κεύθουσα, Γεύσσουσα, (Observation du scholiaste.) - Τα θεών σελελή ιατό equivant à τὰ περί! τον μελεύηματα (Schol.) Les mots 6500 55500; Dby viennent a l'appui de cette explication. L'idée de la Providence est énoncée dans la plurase suivante. Car ξυνέσεν ne se rapporte pas, comme on croit generalement, a l'intelligence du cheur, mais a l'intelligence qui dirige le monde. l'espère, dit le chœur, trouver τῶν καὶ ἐν ἔργμασι λεύσσων · ἄλλα γὰρ ἄλλοθεν ἀμείδεται, μετὰ δ' ἴσταται ἀνδράσιν αἰὼν πολυπλάνητος ἀεί.

1110

Είθε μοι εὐζαμένα Χρόνον ἀεὶ δάδια δ΄ ἤθεα τὸν αῦριον δόξα δὲ μήτ' ἀτρεκής μήτ' δόξα δὲ μήτ' ἀτρεκής μήτ' 1115 1115 βίστον εὐζαμένα θεόθεν τάδε μοῖρα παράσχοι, [Amistr.1.]

Οὐχέτι γὰρ καθαρὰν φρέν' ἔχω <τὰ>παρ' ἔλπίδα [Stropbe 2.]
λεύσσων, 1120
ἐπεὶ τὸν Ἑλλανίας
φανερώτατον ἀστέρ' Ἀθάνας
εἴορμεν εἴδομεν ἐχ πατρὸς ὀργᾶς
ἄλλαν ἐπ' αἴαν ἱέμενον. 1125

N.3. 1115. τὸν ῶριον (opportun) Châtelain, dans Tournier, Exerc. erit., p. 94. — 1117. Je corrige la leçon βίον συνευτυχοίην. La préposition συν ne s'explique pas. Le veis doit commencer par trois syllabes brèves, car il est à croire que dans le vers correspondant de la strophe la seconde syllabe de πολυπλάνητος doit être considérée comme brève, s.ivant l'usage des poêtes attiques. — 4120. τὰ, supplément de Hartung. — 1123. ἀστ.ρα γαία; Hartung.

une intelligence suprême, je la pressens obscurément (ἐλπιδι κεύθων); mais quand je porte mes regards sur les faits (ἐργμασι), sur le sort des humains, je ne sais que dire (ἐείπομαι): il me semble voir les caprices d'un hasard aveugle.

4111. Θεόθεν μοϊρα, la part que les dicux font aux mortels. Dep ils Homère, le Destin est tantôt confondu avec la volonté des dieux, tantôt considéré comme indépendant de cette volonté.

4413-44. On explique : Je ne veux ni d'un nom brillant ni d'un nom obscur. Cependant ἀτρεκής veut dire véritable, et παράσημος de mauvais aloi. Encore faudiait-il ἐπείη plutôt que ἐνείη. Je crois que le poète dit : Je ne veux avoir sur l.: co irs des choses humaines ni des opinions trop vraies ni des erreurs trop grossières. Je ne veux ni perdre toutes mes illusions ni donner dans la superstition.

1115-17. Grotius traduit élégamment : Mores sel faciles habens, et quos crastina molliter Immutet veniens dies, Tuto perfruar otio.

1120. Οὐκέτι γὰρ.... τὰ παρ' ἐλπίδα λιύσσων, je n'ai plus l'esprit serein, il se trouble en voyant ce malheur inattendu.

1121-22. Τὸν Ἑλλανίας (suppl. γᾶς) φανερώτατον ἀστέρ' Ἀθάνας (pour Ἀθηνῶν, comme Hom., Od., VII, 80), cette \*Ω ψάμαθοι πολιήτιδος άκτᾶς δρυμός τ' δρειος, δθι κυνῶν ἀκυπόδων μέτα θῆρας ἔναιρεν Δίκτυνναν ἀμφὶ σεμνάν.

1130

Οὐκέτι συζυγίαν πώλων Ἐνετᾶν ἐπιδάσει [Antistrophe 2.]
τὸν ἀμφὶ Λίμνας τρόχον
κατέχων ποδὶ γυμνάδος ἵππου.
Μοῦσα δ΄ ἄϋπνος ὑπ΄ ἄντυγι χορδᾶν
1135
λήξει πατρῷον ἀνὰ δόμον.
ἀστέρανοι δὲ κόρας ἀνάπαυλαι
Λατοῦς βαθεῖαν ἀνὰ χλόαν.
νυμριδία δ΄ ἀπόλωλε φυγᾶ σᾶ 1140
λέκτρων ἄμιλλα κούραις.

Έγω δὲ σὰ δυστυχία [Εροde.] δάκρυσι διοίσω πότμον ἄποτμον· ὧ τάλαινα μᾶτερ, 
ἔτεκες ⟨άρ'⟩ ἀνόνατα· φεῦ, 1145
μανίω θεοῖσιν·
τί τὸν τάλαν' ἐκ πατρώας

SC. 1128. δρυμό; τ' Musurus. ὧ δρυμὸ; mss. — 1129. Elmsley a corrigé la leçon ἐπισόλων ἐπίδας θεᾶς μέτα θήρας ἐναίρων. Celui qui inséra ἐπίδας (cf. 1131), croyait um donte que ὧπυπόλων désignait des chevaux, et cette première addition entralna la erronde, θεᾶς, afin que μέτα eût un régime. — 1133, γυμνάδος ἔππου Reiske. γυμνάδας ἔππου Βοια οι Βοια οι Επισού που Επισού Επι

riere d'Athènes, la plus brillante de la

<sup>1131-34.</sup> Il a déjà été question aux vers 2:8 es de l'hippodrome (πρόχοι), qui es trouvait dans le lieu dit Limna, aintique des chevaux vénètes. Le singulier ποδίπευν pour ποριν [ππων est conforme à l'u age poetuque.

<sup>1140-41.</sup> La chasteté d'Hippolyte n'empêchait donc pas les jeunes filles de songer à lui.

<sup>4147-50.</sup> Zúyızı Xásıtas, amour conjugal. La tendresse crédule de Thésée pour Phèdre est cause de l'exil d'Hippolyte.

<sup>1148-49.</sup> Ές πατρώπς άτας. Cf. 1124: ἐκ κατρὸς ὀργάς.

ἄτας, τὸν οὐδὲν αἴτιον, πέμπετε τῶνδ' ἀπ' οἴκων;

1150

Καὶ μὴν ὀπαθὸν Ἱππολύτου τόνδ εἰσορῶ πουδῆ σχυθρωπὸν πρὸς δόμους ὁρμώμενον.

Ποῖ γῆς ἄνακτα τῆσδε Θησέα μολών εὕροιμ' ἀν, ὧ γυναῖκες; εἴπερ ἴστε, μοι σημήνατ' · ἄρα τῶνδε δωμάτων ἔσω;

1155

"Οδ' αὐτὸς ἔξω δωμάτων πορεύεται.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

Θησεύ, μερίμνης άξιον φέρω λόγον σοὶ καὶ πολίταις οι τ' Αθηναίων πόλιν ναίουσι καὶ γῆς πέρμονας Τροιζηνίας.

ΘΗΣΕΥΣ.

Τί δ' ἔστι; μῶν τις συμφορά νεωτέρα δισσάς κατείληρ' ἀστυγείτονας πόλεις;

1160

ΑΓΓΕΛΟΣ.

'Ιππόλυτος οὐκέτ' ἔστιν, ώς εἰπεῖν ἔπος· δέδορκε μέντοι ρῶς ἐπὶ σμικρᾶς ῥοπῆς.

Πρός τοῦ: δι' ἔχθρας μῶν τις ἢν ἀριγμένος, ὅτου κατήσχυν' ἄλοχον, ὡς πατρός, βία;

1165

ΑΓΤΕΛΟΣ.

Οίχεῖος αύτὸν ὤλεσ' ἄρμάτων ὄχος ἀραί τε τοῦ σοῦ στόματος, ᾶς σύ σῷ πατρὶ πόντου κρέοντι παιὸὸς ἢράσω πέρι.

NC. 4151. όπα ζών dans Χριστός πάσχων, v. 1000.

4458-9. Οξ τε...κεί pour οξ τε...κεί οξ. 4463. Έπι σμικρές έρπης. La moindre impulsion, un rien suffit pour lui ôter la vie. Platon, Rep., p. VIII, 556: Σῶμα νοσοδέες μικρές έρπης. ἐξοθείν δείνει προτλαδέοθει πρός τὸ κάμνειν. Plutarque,

Artax. 30: "Ilv έπὶ σμικράς βοπής 6 λοταξερίης.

4161. Πρός του; 'Απώλετο δηλονότι. (Schol.) — Δι' έχθρος άφιανείαθαι, ίέναι, έρχεσθαι, βαίτειν, τινί, hellenisme pour dire: devenir l'ennemi de quelqu'un.

#### ΑΗΣΕΥΣ.

Ο θεοί Πόσειδόν θ', ώς ἄρ' ἦσθ' ἐμός πατήρ

δρθώς, ακούσας των έμων κατευγμάτων. 1170 Πῶς καὶ διώλετ'; εἰπέ· τῷ τρόπῳ Δίκης έπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον αἰσχύναντ' ἐμέ; ΊΙμεῖς μὲν ἀχτῆς χυμοδέγμονος πέλας ψήχτραισιν ίππων έχτενίζομεν τρίγας κλαίοντες ήλθε γάρ τις άγγελος λέγων 1175 ώς οὐκέτ' ἐν γῆ τῆδ' ἀναστρέψοι πόδα Ίππόλυτος, έχ σοῦ τλήμονας φυγάς ἔ, ων. Ο δ' ήλθε ταύτό δακούων φέρων μέλος ήμιν επ' άχταις. μυρία δ' όπισθόπους ςίλων αμ' έστειγ' ήλίχων όμηγυρις. 1130 Χρόνω δὲ δήποτ` εἶπ' ἀπαλλαγθεὶς γόων. Τί ταῦτ' ἀλύω; πειστέον πατρὸς λόγεις. Έντύναθ ἵππους άρμασι ζυγηφόρους, διιώες πόλις γάρ οὐκέτ' ἔστιν ήδε μοι. Τούνθένδε μέντοι πᾶς ἀνὴρ ἡπείγετο, 1185 καὶ θᾶσσον ἢ λέγοι τις ἐξηρτυμένας πώλους παρ' αὐτὸν δεσπότην ἐστήσαμεν. Μάρπτει δὲ χερσίν ήνίας ἀπ' ἄντυγος, αύταῖσιν ἀρδύλαισιν άρμόσας πόδε.

NG. 1174. στρων P. έχων vulg. — 1179. ἀκτάς Kirchhoff. — 1183. Cf. Notes supplementar e., — 1189. Des variantes ποδα et πόδας, Kirchhoff a tiré ποδε.

446). [Ω, Δ] ησθα, Pour assirmer une serte qui us it eté méconnie ou d'int on stat de les a tort, les Grees se servent bajours de l'anjusfait dans les phrases de rete torones.

4472. On peut comparer avec cette rames de la Justice la pi che, µ221772, 56 Esel y'e, Agam., 510, attribue a Jupiter ; sticer renversant les murs de Troie.

1976. Avantifete nodu équivant à antiquetair, enculer, sejouiner, cer-

4478, Tulito ... uniog. Cf. vers 879.

Sophoele, vers 405. Dione de se dit même en prose de cho-es qui sont d'accord, ca harmon e : Euripide n'a fait que développer ce trope.

4183. Zoynzogou; ne s'a corde pas avce l'exictitude qu'on remarque dans ce morc au. Hipp-lyte conduira un quadrige (4212 : il y avait donc deux gespapojos a côté des doux timonicis.

4488-89. Hippolyte saisit les rênes acerceliées au boid du char (2010), après s'être élance sur le char (emicut in currum) d'un bond si sur, que ses pieds sont senus se placer juste (2012/201) dans les

Καὶ πρῶτα μὲν θεοῖς εἶπ' ἀναπτύξας γέρας. 1190 Ζεῦ, μηκέτ' εἴην, εἰ κακὸς πέφυκ' ἀνήρ: αίσθοιτο δ' ήμᾶς ώς άτιμάζει πατήρ ήτοι θανόντας ή φάος δεδορχότας. Κάν τῷδ' ἐπῆγε κέντρον εἰς γεῖρας λαδὼν πώλοις όμαρτη · πρόσπολοι δ' ύφ' άρματος 1195 πέλας γαλινών είπόμεσθα δεσπότη την εύθυς Αργους καπιδαυρίας όδόν. 'Επεὶ δ' ἔρημον χῶρον εἰσεδάλλομεν, άχτη τίς έστι τοὐπέχεινα τῆσδε γῆς πρός πόντον ήδη χειμένη Σαρωνικόν. 1200 "Ενθεν τις ήχώ, χθόνιος ώς βροντή Διός, βαρύν βρόμον μεθήχε φριχώδη χλύειν. όρθον δε χράτ' έστησαν ούς τ' ές ούρανον ίπποι παρ' ήμιν δ' ήν φόδος νεανικός, πόθεν ποτ' είη φθόγγος. Είς δ' άλιρρόθους 1205 άχτας ἀποδλέψαντες ίερον είδομεν χυμ' οὐρανῷ στηρίζον, ώστ' ἀρηρέθη

NC. 1195. πώλοις όμαρτη ponetuation de Reiske. Nauck voudrait que les mots όμαρτη et ἐπητε changeassent de pluce. — Les manuscrits flottent entre ὑρ' ἄρματος (P), ἐρ' ἄρματος, ἐρ' ἄρματος, ἐμρ' ἄρματος. Le Marcianus a de première main ἐράσκομ. — 1197. Blaydes propose εὐθύ τ' Ἄργους. Il paraît que εὐθύ; pour εὐθύ n'est pas d'un bon atticisme, et Photios (p. 32, 42) critique ce passage d'Euripide. — 1201. ἡχὴ Nauck.

empreintes (ἀρδύ) αισιν) faites pour les recevoir. On voit que la leçon αυταίσιν, confirmée par les citations de quelques grammairiens, est à tort suspectée par les critiques qui se sont occupés de cette pièce.

1197-1200. Il parle de la route qui conduit de Trézène à Argos par le pays d'Épidaure. Après être sortis du territoire de
Trézène, ils arrivent au golfe Saronique,
séparé de l'Archipel par la presqu'ile de
Méthane. Ils ont en face, de l'autre côté
du golfe, les rochers de Sciron près de Mégare, un peu plus à gauche l'isthme, et
devant eux, du même côté du golfe, le roc
d'Épidaure consacré à Esculape (rupes,
numen Epidauri dei, Séueque, Hipp., 1023).

Ces localités vont être, du reste, nommées un peu plus bas.

1201-63. Cf. Él., 748, et Soph., Œd. Col., 1608: Κτύπησε μέν Ζτύς χθόνιος, et la suite de ce morceau, qui a quelque rapport avec le nôtre.

1204. Νεανικό: Ισχυρός, μέγας (Schol.). 1206. ¹Ιερόν (ἀντί τοῦ μέγα, schol.), grand et merveilleux. Eschyle appelle l'immense troupeau d'hommes que le roi des Perses pousse devant lui, πο: μενόριον θεῖον (Pers., 75).

1207. Οὐρανῷ στηςίζον. Location homerique. Dans l'Iliade, IV, 443, la Discorde grandit jusqu'à ce que sa tête toucheles cieux, Αὐτάρ ἔπειτα Οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη. Σχείρωνος άχτας όμμα τούμον είσορᾶν. ξχρυπτε δ' Ισθμόν και πέτραν Άσκληπιοῦ. Κάπειτ' άνοιδησάν τε και πέριξ άφρον 1210 πολύν χαγλάζον ποντίω φυσήματι γωρεί πρός άχτας, οδ τέθριππος ήν όγος. Αὐτῷ δὲ σὺν κλύδωνι καὶ τρικυμία [χῦμι] ἐξέθηκε ταῦρον, ἄγριον τέρας, ού πάσα μέν χθών φθέγματος πληρουμένη 1215 φριχώδες άντεφθέγγετ', είσορῶσι δὲ χρεῖσσον θέαμα δεργμάτων ἐφαίνετο. Εύθύς δὲ πώλοις δεινός ἐμπίτνει φόδος. και δεσπότης μεν ίππιχοισιν ήθεσιν πολύς ξυνοιχών ήρπασ' ήνίας γεροίν, 1220 έλχει δε χώπην ώστε ναυβάτης άνηρ ίμασιν είς τούπισθεν άρτήσας δέμας. αί δ' ένδαχούσαι στόμια πυριγενή γναθμοίς βία φέρουσιν, ούτε ναυκλήρου χερός, ούθ Ιπποδέσμων, ούτε χολλητῶν όγων 1225 μεταστρέφουσαι. Κεί μέν είς τὰ μαλθακά

ΜC. 1208. Probablement Σπείρωνος άπρας ου Σπειρωνίδ' άπραν, conjectures de Lume et de Kirchhoff. σπείρωνος δ' άπτας Α. τὸ δρος τοῦ Σπείρωνος Schol. Sénèque tradait petra Scironides, v. 1024. — 1214. Peut-être οίδμ' (Tournier) ου πεῖσ' ἐξέθηπε. — 1214. ἐμπίτνει Α. ἐμπίπτει vulg. — 1219. Ιππικοῖσιν Valckenaer. Ιππικοῖς ἐν vulg.

121.1. Terrouse est la grosse vague qui virat après plusieurs autres plus petites, factus decumanus.

1217. Κρείσσον θέαμα δεργμάτων, εί. OE !. Col., 1651: Φοβου... ούκ άνασγετου Shinery. Thue., II, 50 : Konissov loyou. Apolee, Metam., XI, 23: «Voce meliora ». Apres avoir décrit avec tant de détail le départ Elippolyte, le lieu de la scène, tout ce qui reorde et annonce l'apparition du monstre, Emparte s'abstient de faire la description dece monstre lui-même. A l'approche d'un danger imminent, on regarde, on examine bet wee une attention inquiete; la preware du mervei leux frappe de stupeur et ne lausse plus a l'esprit la liberte d'observer. Aussi l'esclave gree reste til ici dans le vague, et ce trait de verité fait, ce me semble, plus d'ellet sur notre imagination

que les morceaux brillants de Sénèque et de Racine. Le taureau d'Euripide est-il un être réel on un fantôme? On ne saurait le dire. Il ne touche ni le char ni les chevaux, a plus forte raison n'est-il pas blessé par llippolyte : il ne fait que se montrer, il fascine, il agit par la terreur de sa présence, et il disparalt soudain, comme il était venu. Tout est vague et mystérieux dans cet évé-cement surnaturel.

1220. Πολος est employé ici comme aux v. 2, 817.

1221-22. Hippolyte se rejette en arrière, comme un matelot qui ramène la rame; et il se suspend aux rênes de tout le poids de son corps.

1223-26. Πυριγενή, nés dans le feu, forges : épithète épique, dont Eschyle s'est servi dans les Sept Chefs, vers 207, s'il n's

γαίας έγων οίαχας ιθύνοι δρόμον, προυφαίνετ είς τούμπροσθεν, ώστ άναστρέσειν. ταῦρος φόδω τέτρωρον ἐχμαίνων όγον. εί δ' είς πέτρας φέροιντο μαργώσαι φρένας. 1230 σιγή πελάζων άντυγι ξυνείπετο, είς τοῦθ' ἔως ἔσφηλε κάνεγαίτισεν, άὐιὸα πέτοω προσθαλών ὀγήματος. Σύμουστα δ' ήν άπαντα σύριγγές τ' άνω τρογών επήδων άξόνων τ' ενήλατα. 1235 Αύτός δ' ὁ τλήμων ήνίαισιν έμπλακείς δεσμόν δυσεξήνυστον έλχεται δεθείς. σποδούμενος μέν πρός πέτραις οίλον κάρα, έρανων δὲ σάρχας, δεινά δ' ἐξαυδῶν χλύειν: Στητ. ω σάτναισι ταϊς έμαϊς τεθραμμέναι, 1240 ας α έξαλειίττι ω πατρός τάλαιν άρά. Τις ένδο άριστον βούλεται σώσαι παρών: Πολλοί δε βουληθέντες ύστέρω ποδί έλειπομεσθα. Χώ μέν έχ δεσμών λυθείς τμητών ξιμάντων ου κάτοιδ' ότιο τρόπιο 1245 πίπτει, βραγύν δή βίστον έμπνέων έτι: ίπποι δ' έχρυσθεν καὶ τὸ δύστηνον τέρας ταμοσυ λεπαίας ού κάτοιδ' όπου γθονός. Δείλες μέν είν έγωγε σων δόμων, άναξ, έτας τοσούτον γ΄ ου δυνήσομαί ποτε 1250

Νζ. (128. ἐκ τεθμπροσθέν Tournier. — 4237. δυσεξήνυστον Heath. δυσεξήνυτον του — (147. ἐκρατόκ), forme epique et lyrique, dont l'analogue ne se retrouve pas μετος ε μετος des trageques. Χωκά: ἐκποι δὲ τροῦδοι. Peut-être δχος δ' ἐκρύτδη.

process municipations of galaxies. — Of connecting the action of the second decimal control of the second decimal of the second decimal of the second decimal of the second decimal de

127. Έχων σίακαι. Ce trope est prepare par o la main du pilote, e νακαλήρου 16.00. Per contre. Piudare appelle l'amre 10.100. Als oct du vaisseau. Pyth., VV, 25. 1200. Als Ce regume des deux verbes 10.2 μαχ. contenu dans le genitif δχήματι. Quant au sujet, je me suis si c'est le taureau, ou si ce n'est pas plutôt le quadinge, τετροκροι δχοι, malgré le pluriel gécotvto, qui se trouve au milieu. Dans ce dernier cas, àveyxittors conserverait si signification véritable : renverser le cavalier ou le char en se cabrant et seconant la crimère. Sénèque semble l'avoir entendu ainsi, — 'Aţiç désigne ici la roue.

4234-38. Συριτγες τροχών sont les moyeux des roues; άξονων ενήλατα sont les clavettes, qui retiennent l'essieu.

1215. Τμητών, épithète épique, dont Suphocle se sert aussi dans le récit de la mort d'Oreste, Électre, 717. τὸν σὸν πιθέσθαι παῖδ' ὅπως ἐστὶν κακὸς, οὐδ' εἰ γυναικῶν πᾶν κρεμασθείη γένος καὶ τὴν ἐν Ἰδη γραμμάτων πλήσειέ τις πεύκην, ἐπεί νιν ἐσθλὸν ὄντ' ἐπίσταμαι.

#### ΧΟΡΟΣ.

Αἰαῖ · κέκρανται συμφορὰ νέων κακῶν, οὐδ' ἔστι μοίρας τοῦ χρεών τ' ἀπαλλαγή.

1255

Μίσει μέν ἀνδρός τοῦ πεπονθότος τάδε λόγοισιν ήσθην τοῖσδε: νῦν δ' αἰδούμενος θεούς τ' ἐχεῖνόν θ', οὕνεχ' ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ, οῦθ' ἦδομαι τοῖσδ' οὕτ' ἐπάχθομαι κακοῖς.

1260

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

Πῶς οὖν; χομίζειν ἢ τί χρὴ τὸν ἄθλιον ὸράσαντας ἡμᾶς σῆ χαρίζεσθαι φρενί; Φρόντιζ΄ ἐμοῖς δὲ χρώμενος βουλεύμασιν οὺν ὡμὸς εἰς σὸν παῖδα δυστυχοῦντ' ἔσει.

#### ΘΗΣΕΥΣ.

Κομίζετ' αὐτὸν, ὡς ἰδὼν ἐν ὄμμασιν τὸν τἄμ' ἀπαρνηθέντα μὴ χρᾶναι λέχη λόγοις τ' ἐλέγξω δαιμόνων τε συμφοραῖς.

1265

# ΧΟΡΟΣ.

Σύ τὰν θεῶν ἄκαμπτον ορένα καὶ βροτῶν ἄγεις, Κύπρι: σὺν δ' ὁ ποικιλόπτερος ἀμοιβαλών

1270

- W. 1255. Συμρορά, correction d'Elmsley, pour συμφοραί. — 1266. Ce vers est placé - Φείν 1267 dans B et E. Il pourrait bien être interpolé. — 1270. ἀμφιβάλλων Hartung.

1268. On a discuté l'à-propos de ce morceau lyrique. Il me semble que le chœur s'empresse de reconnaître et d'exaîter la puissance de la terrible décsse qui vient d'infliger à son détracteur un châtiment si rélatant. La douce apparition de la chaste Diane contraste avec cet hymne en l'honneur de la mère des passions.

4270. Ποικιλόπτερος, Sapho avait donné à Vénus un trône aux mille conleurs : Ποι-

<sup>1251.</sup> Cette construction qui se rapprode de celle de l'accusatif avec l'infinitif

<sup>12:3-54.</sup> Hebery, au singulier, comme en nom collectif. On faisait des tablettes de lois de pin, et il y avait de grandes forets de pins sur le mont da dans la Troade. C'est à re forets celebres qu'il fout songer, et non a celles de l'Ida de Crète. Peu importe que l'autre soit née dans cette lle.

ώχυτάτω πτερῷ ποτᾶται ἀ γαῖαν εὐάχητόν θ' άλμυρὸν ἐπὶ πόντον.
Θέλγει δ' Έρως, ῷ μαινομέναν κραδίαν πτανὸς ἐφορμάση χρυσοφαής, 1275 φύσιν ὀρεσκόων <τε> σκυλάκων πελαγίων θ' ὅσα τε γᾶ τρέφει, τὰν Ἅλιος αἰθόμενος δέρκεται ἄνδρας τε συμπάντων βασιληίδα τιμὰν, 1280 Κύπρι, τῶνδε μόνα κρατύνεις.

ΑΡΤΕΜΙΣ.

Σὲ τὸν εὐπατρίδαν Αἰγέως κέλομαι
παῖδ' ἐπακοῦσαι :
Λητοῦς δὲ κόρη σ' Ἄρτεμις αὐδῶ.
Θησεῦ, τί τάλας τοῖσδε συνήδει,
παῖδ' οὐχ ὁσίως σὸν ἀποκτείνὰς,
ψευδέσι μύθοις ἀλόχου πεισθεὶς
ἀρανῆ ; φανερὰν δ' ἔσχεθες ἄτην.
Πῶς οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεις
290
δέμας αἰσχυνθεὶς,

NC. 1272. Nauck a corrigé la vulgate ποτᾶται δ' ἐπί. Le meilleur manuscrit omet δέ.

— 1274. Variantes: φλέγει et μαινομένα καρδία. J'ai préféré l'accusatif avec Valchenaer.

Le mot ερως pourrait être une glosc. Telle était l'opinion de Scidler. — 1276. J'ai inséré τε après ὁρεσκόων. — 1279. Variante: αἰθομέναν. J'ai préféré αἰθόμενος à cause du passage d'Homère cité ci-dessous. — 1280. J'ai retranché, avec Dindorf, δέ (variantes: τε, γε) après συμπάντων. — 1289. ἔσχεθες, correction de Markland, pour ἔσχες. Kirchhoff lie ἀρανῆ τανεράν. L'ancienne ponctuation m'a semblé plus satisfaisante à tout égard. Nauck y est revenu.

πιιόθεον' ἀθάνατ' Άφροδίτα. — Le scholiaste explique ἀμφιδαλών, couvrant de ses ailes les yeux des amants, afin de les aveugler. L'epithète ὼχυτάτω serait mal choisie. Le poète semble dire que le vol de l'Amour embrasse toute la terre.

4276. Le poète énumère les êtres sujets à l'Amour, qu'il avait d'abord désignés en général par φ.... ἐφορμάσχ.

4278-79. Les pays éclairés par le soleil, par opposition à ceux qu'on se figurait au dela de l'extrême Occident et dont Homère dit : Οὐθέ ποτ' αὐτοὺς 'Ἡελιος φαέθων καταδέρκεται ἀπτίνεσσιν (Odyses, XI, 46), Cf. vers 4. Quant à αἰθόμενος, αμ'Euripide a mis à la place de φαίθων, Musgrave compare Quintus de Smyrne, II, 664: Αἰθομενων Εδος ἀστρων. Homère et Pindare disent αἰθόμενον πῦρ.

1288-89. Πεισθεις άφανῆ, t'ayant laissé persuader des choses obscures et incertaines. η πτηνός άνω βίοτον, μεταδάς πήματος έξω πόδα τοῦδ', ἀπέχεις; ὡς ἐν χρηστοῖς ἀνδράσιν οὐ σοι κτητὸν βίοτου μέρος ἐστίν.

1295

Αχουε, Θησεῦ, σῶν χαχῶν χατάστασιν χαίτοι προχόψω γ' οὐδὲν, ἀλγυνῶ δὲ σέ. ᾿Αλλ' ἐπὶ τόδ' ἤλθον, παιδὸς ἐχδεῖξαι φρένα τοῦ σοῦ διχαίαν, ὡς ὑπ' εὐχλείας θάνη, καὶ σῆς γυναιχὸς οἶστρον ἢ τρόπον τινὰ γενναιότητα τῆς γὰρ ἐχθίστης θεῶν ἤμῖν, ὅσαισι παρθένειος ἡδονὴ, δἰμηθεῖσα χέντροις παιδὸς ἤράσθη σέθεν. Γνώμη δὲ νιχᾶν τὴν Κύπριν πειρωμένη τροφοῦ διώλετ' οὐχ ἐχοῦσα μηχαναῖς, ἢ σῷ δι' ὅρχων παιδὶ σημαίνει νόσον.

1300

1305

MC. 1292-93. μεταδάς βίστον mss. Je transpose ces mots. μεταδάς dolt avoir pour remplément πόλα et non βίστον. — τοῦδ' Wakesield. τόνδ' mss. — Var.: ἀνέχεις. — 1294-95. ἐν γ' ἀγαθοῖς vulg. Mais les meilleurs manuscrits n'ont pas le remplissage γε. Γεί ἐκπὶ χρηστοῖς, dont ἄγαθοῖς est la glose. — κτητόν m'est suspect. Les scholies κατατακμάνον et εἰς ἀγαθοῦς ἄνδρας οὐκέτι μετρηθήσεται σου ὁ βίος ne ε'y rapportent pas. ταπτόν Herwerden. Peut-être νεμετόν, forme qui se justifie par le mot νεμέτωρ. — 1398. ἐπὶ Εθειwerden. εἰς mss. — 4302. Peut-être δσαις τε. Nauck considère comme interpolè ce vers, anquel Eustathe (in Il., p. 801, 31) fait nillusion. — 4303. On lisait ἐτριείση, qui se dit bien de l'amour, mais ne s'accorde pas avec le trope κέντροις. Τ.Ι.che : er voulait πληγείσα, Porson πληγείσα. La paraphrase du scholiaste συσχεθείς τικες indique διηθείσα. Une autre scholie, οὐ δαμείς est expliqué par κατασχεθείς τ' exte, θ43), consirme ma correction.

1203-03. Μεταβάς.... πόδα. Cf. Électre, 64. βαίνω ποδα; 73, βαίνουστν.... πόδα, 6τε les notes. — Κακών, πημάτων, τεπταστωτ εξω πόξα έχειν sont des planes montles. Cf. Héraclides, 100, Exhyle, Prom... 263, et l'équivalent poétique, Chaph., 607: "Εξω κιμίζων όλου ποζα.

6.9: 97 Krizatogiv, la manière dont se sont établis, dont sont arrivés tes milheurs. — Le vers 1297 a dù étre empreste par M-nandre, grand admirateur Étai-pide, puisqu'on lit dans l'Audeienne, de Te v. ce. 1V, 4, 48: Atqui aliquis dirate aut pro noveris »: Multum: molestus certe ei fuero. Cette observation est de Valckenger.

1209. Υπ' εὐκλεία: équivaut à εὐκλεῶς. C'est ainsi qu'on trouve depuis Homère ὑπο δαίδων, ὑπ' αὐλοῦ, ὑπὸ συρίγγων, ὑπὸ κλαυθμών, ὑπὸ κπρύκων, phrases dans lesquelles ὑπο marque plus particulièrement l'accompagnement, et chez Euripide: "Εὐεέφῆκν εὐπίων καλῶν ὑπο Βαπίξευστ κουρη (Hecule, 351).

4 102. "Οσαιτι παρθένειος ήδονή έquivant a σσοι παρθένε α ήδομιθα.

1000. Comp. Herc. For , 20 : "Πρα; ῦπο Κεντροις δαματθείς. C'est ainsi qu'un cheval est dompté par son cavalier.

ωχυτάτω πτερῷ ποτᾶται 'πὶ γαῖαν εὐάχητόν θ' άλμυρον έπὶ πόντον. Θέλγει δ' Έρως, ῷ μαινομέναν χραδίαν πτανός έφορμάση χρυσοφαής, 1275 σύσιν δρεσκόων (τε) σχυλάχων πελαγίων θ' δσα τε γᾶ τρέφει, τὰν Αλιος αἰθόμενος δέρχεται άνδρας τε συμπάντων βασιληίδα τιμάν, 1280 Κύπρι, τῶνδε μόνα χρατύνεις.

ΑΡΤΕΜΙΣ.

Σὲ τὸν εὐπατρίδαν Αἰγέως κέλομαι παιο' ἐπαχοῦσαι. Λητοῦς δὲ χόρη σ' "Αρτεμις αὐδῶ. 1285 Θησεῦ, τί τάλας τοῖσδε συνήδει, παιδ' ούγ δσίως σὸν ἀποκτείνας, ψευδέσι μύθοις άλόγου πεισθείς άφανή; φανεράν δ' έσγεθες άτην. Πῶς οὺγ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεις 290 δέμας αίσγυνθείς,

NC. 1272. Nauck a corrigé la vulgate notătat 8' êni. Le meilleur manuscrit omet ce. - 1274. Variantes : φλέγει et μαινομένα κορδία. J'ai préféré l'accusatif avec Valckenaer. Le mot Fou; pourrait être une glose. Telle était l'opinion de Seidler. - 1276. J'ai inséré τε après ορεσκέων. - 1279. Variante : αίθομέναν. J'ai préféré αίθόμενος à cause du passage d'Homère cité ci-dessous. - 1280, J'ai retranché, avec Dindorf, & (variantes: τε, γε) après συμπάντων. — 1289. έσχεθες, correction de Markland, pour έσχες. Kirchhoff lie ἀρανή τανεράν. L'ancienne ponctuation m'a semblé plus satisfaisante à tout égard. Nauck y est revenu.

πιλόθοον' άθάνατ' Άφροδίτα. — Le scholiaste explique ἀμφιδαλών, couvrant de ses ailes les yeux des amants, afin de les aveugler. L'épithète ώχυτάτω serait mal choisie. Le poète semble dire que le vol de l'Amour embrasse toute la terre.

4276. Le poête énumère les êtres sujets à l'Amour, qu'il avait d'abord désignés en général par φ.... ἐφορμάστ. 4278-79. Les pays éclairés par le soleil,

par opposition à ceux qu'on se figurait au

delà de l'extrême Occident et dont Homère dit : Ούδε ποτ' αύτους 'Ηέλιος φαέθων natabépneta: antivecoty (Odyss., XI, 16). Cf. vers 4. Quant à αἰθόμενος, qu'Euripide a mis à la place de pasteuv, Musgrave compare Quintus de Smyrne, 11, 664 : Alθομένων Εδος άστρων. Homère et Pindare disent aitousvov nup.

1288-89. Herobeic doarn, t'ayant laises persuader des choses obscures et incerη πτηνός άνω βίστον, μεταδάς πήματος έζω πόδα τοῦδ', ἀπέχεις; ὡς ἐν χρηστοῖς ἀνδράσιν οῦ σοι ατητὸν βίστου μέρος ἐστίν.

1295

Αχουε, Θησεῦ, σῶν χαχῶν χατάστασιν καίτοι προχόψω γ' οὐδὲν, ἀλγυνῶ δὲ σέ. ᾿Αλλ' ἐπὶ τόδ' ቭλθον, παιδὸς ἐκδεῖξαι ορένα τοῦ σοῦ διχαίαν, ὡς ὑπ' εὐκλείας θάνη, καὶ σῆς γυναικὸς οἶστρον ἢ τρόπον τινὰ 1300 γενναιότητα τῆς γὰρ ἐγθίστης θεῶν ἡμῖν, ὅσαισι παρθένειος ἡδονὴ, δμηθεῖσα κέντροις παιδὸς ἡράσθη σέθεν. Γνώμη δὲ νικᾶν τὴν Κύπριν πειρωμένη τροροῦ διώλετ' οὐγ ἐκοῦσα μηγαναῖς, 13.5 ἢ σῷ δὶ ὅρχων παιδὶ σημαίνει νόσον.

BC. 1292-93. μεταδάς βίστον mss. Je transpose ces mots. μεταδάς dolt avoir pour complément πόδα et non βίστον. — τοῦδ' Wakefield, τόνδ' mss. — Var.: ἀνέχεις. — 1294-95. Γν γ' ἀγαθοῖς vulg. Mais les meilleurs manuscrits n'ont pas le remplissage γε. Γκί ἀκτίε χρηστοῖς, dont ἀγαθοῖς est la glose. — κτητόν m'est suspect. Les scholies καταπανμένου et εἰς ἀγαθοῖς ἀνδρις οὐκέτι μετρηθήσεται σου δ βίος ne ε'γ rapportent pm, ταπτόν Herwerden. Ρεμι-άιτε νεμετύν, forme qui se justifie par le moit νεμέτωρ. — 1396. ἐκὶ Βω-werden, εἰς mss. — 1302. Γεμι-ἐττε δραίς τε. Nanck considère commerciale en vers, anquel Eastathe (in II., p. 501, 31) fait allusium. — 1303. On lisait δηγαίσα, qui se dit bien de l'amour, mais me s'accorde pas avec le trope κέττρος. Viche ver voulait πληγείσα, Porson πληγλείσα. La paraphrase du scholisste συσχεθείς τουες indique διηθείσα. Cae autre scholle, οὰ δαμείς est expliqué par κατασχεθείς 'Ο επε, 805), confirme ma correction.

(292-93 Mernéag.... nóda. Cf. Électre, 16 faiss noda; 73, Baissususus.... nóda, see les notes. — Karses, merátusu, terrantus lies nóda fettu sont des sèrases muelles. Cf. Héraelides, (00, Ladyk, Prom., 263, et l'équivalent prédage, Cherph., 697: "Els nipitus électres par exprés noda et l'équivalent prédage, Cherph., 697: "Els nipitus électres par exprés noda.

1959" Kuinnaur, la maniere dont mant era'uis, d'et sont arrives tes milhense, — Le vers 1297 a dù étre emprante par Minandre, grand admirateur Étampide, puisqu'on lit das s'ifficience, de Treire, IV, 4, 46 : Apai al qui dieste aut promoceris » : Multam : molestus certe ei fuero. Cette observation est de Valckenaer.

1299. Υπ' εὐκλεία: équivanta εὐκλειῶς. C'est ainsi qu'on trouve depuis Homère ὑπο ἀλούν, ὑπ' κιλοῦ, ὑπο συρεγγαν, ὑπο κλαιθαίν, ὑπο κηρύκων, phrases dins lesquelles ὑπο marque plus particularient l'accompagnement, et chez Euriquie. Εὐτέφης εππίλου καλάν ὑπο Βαρικευστούνους (Heade, 351)

4 (2. "Oσα, τι παρδέν της ήθουή equisunt a όσας παρθένε α ήθουςθα-

( 6). Comp. Herc. F = ,20 : "Hpa;
 όπο Κεντροις δαμαρθείς. C'est ainsi qu'un cheval est dompte par son cavalier.

'Ο δ' ώσπερ ῶν δίχαιος οὐχ ἐφέσπετο λόγοισιν, οὐδ' αὖ πρὸς σέθεν χαχούμενος ὅρχων ἀρείλε πίστιν, εὐσεδὴς γεγώς.
'Η δ' εἰς ἔλεγχον μὴ πέση φοδουμένη ψευδεῖς γραφὰς ἔγραψε χαὶ διώλεσεν δόλοισι σὸν παῖδ', ἀλλ' ὅμως ἔπεισέ σε.

1310

ΘΗΣΕΥΣ.

Οίμοι.

### APTEMIS.

Δάχνει σε[, Θησεῦ,] μῦθος; ἀλλὰ ἔχ' ήσυχος, τοὐνθένδ' ἀχούσας ὡς ἄν οἰμώξης πλέον. Ἡρ' οἶσθα πατρὸς τρεῖς ἀρὰς ἔχων σαρεῖς; 1315 Ὠν τὴν μίαν παρεῖλες, ὡ χάχιστε σὺ, εἰς παῖδα τὸν σὸν, ἐξὸν εἰς ἐχθρῶν τινα. Πατὴρ μὲν οὖν σοι πόντιος φρονῶν χαλῶς ἔδωχ' ὅσονπερ χρῆν, ἐπείπερ ἤνεσεν σὸ δ' ἔν τ' ἐχείνω χἀν ἐμοὶ φαίνει χαχὸς, 1320 δς οὖτε πίστιν, οὖτε μάντεων ὅπα ἔμεινας, οὐχ ἤλεγξας, οὐ χρόνω μαχρῷ σχέψιν παρέσχες, ἀλλὰ θᾶσσον ἤ σ' ἐχρῆν ἀρὰς ἐρῆχας παιδὶ χαὶ χατέχτανες.

ΘΗΣΕΥΣ.

Δέσποιν', δλοίμην.

ΑΡΤΕΜΙΣ.

Δείν' ἔπραξας, ἀλλ' ὅμως

1325

έτ' έστι σοι καὶ τῶνδε συγγνώμης τυχεῖν.

NC. 4307. ὥσπερ οὖν δίχαιον mss f. 2. — 4313. Θησεῦ est omis dans P. — 4314. Nauck propose ἀνοιμώξει. — 4315. ἄρ' ἦσθα Tournier. On pourrait aussi écrire λαχών pour ἔχων, ου ὡς pour ὧν. ἔχων σαρεῖς Ε. σαρεῖς ἔχων vulg. — 4317. Elmsley a corrigé la leçon ἔχθρόν. — 4324-26. Nauck a rétabli, d'après le manuscrit de Copenhague, ἔρῆχας pour ἀφῆχας, et plus bas σοι καὶ τῶνδε pour καὶ σοὶ τῶνδε.

4311-12,Δ:ώλεσεν, elle tenta de perdre. En expliquant autrement, ἀλλ' δμως ne se comprendrait plus.

4320. Έν τ' ἐκείνφ κάν ἐμοί, à ses yeux et aux miens. Cf. Sophocle, Antig.,

916: El τάο' ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά. D'autres expliquent: envers lui et envers moi. 4321-23. Ces reproches sont d'antant plus navrants, qu'Hippolyte avait presque dans les mêmes termes (1081 sq. et 4058 sq.)

Κύπρις γαρ ήθελ' ώστε γίγνεσθαι τάδε, πληρούσα θυμόν. Θεοίσι δ' ώδ' έχει νόμος: ούδεις απανταν βούλεται προθυμία τη του θέλοντος, άλλ' άριστάμεσθ' ἀεί. 1330 Έπει σάφ' ίσθι, Ζῆνα μή φοδουμένη ούχ ἄν ποτ' ήλθον εἰς τόδ' αἰσγύνης ἐγὼ **ώστ' άνδρα πάντων φίλ**τατον βροτῶν ἐμοὶ λανείν έᾶσαι. Την δε σην άμαρτίαν τό μη είδεναι μέν πρώτον έχλύει χάχης. 1335 ξπειτα κατθανοῦσ' ἀνήλωσεν γυνή λόγων έλέγχους ώστε σην πείσαι φρένα. Μάλιστα μέν νυν σοί τάδ' ἔρρωγεν κακά, λύπη δὲ κάμοί τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς θεοί θνήσχοντας οὐ χαίρουσι \* τούς γε μὴν χαχούς 1340 αὐτοῖς τέχνοισι χαὶ δόμοις ἐξόλλυμεν.

ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὲν ὁ τάλας εδε δη στείχει,
σάρκας νεαράς
ξανθόν τε κάρα διαλυμανθείς.
ΤΩ πόνος οἴκων, οἶον ἐκράνθη
εἴουμον μελάθροις
πένθος θεόθεν καταληπτόν.

1345

ΙΠΙΙΟΛΥΤΟΣ.

Χρησιμοῖς ἀδίχοις διελυμάνθην.

NC. 4336. έπειτα δ' ή θανούσ' mss. J'ôte l'article dans l'intérêt du sens. — 4346. κατελημικό: Herwerden et Tournier. κατάπαλτον Gomperz.

denandé à son père qu'il fit ce que Diane l'accuse d'avoir négli<sub>n</sub>é,

4834. Ζήνα μή φοδουμένη, si je ne rraignam Jupiter.

elle-at. Entita..., poéva, en se donnent la mort, Phèdre detinuit l'elfet des egumen's o'll ppolyte et rendit ton esprit macresolble a la persuasion. Le sujet de Elisar n'est pas aûtiys, mais dépass élépχους. C'est ainsi qu'on pourrait dire έχώγυσεν έγεγχους (ώστε) σε πείσας.

1342. Le mot orriget, ainsi que D'arra (v. 1361), prouve qu'Hippolyte n'est pas apporté sur la scène, mais qu'il se tralue péniblement, appuyé sur les bras de ses serviteurs.

1316. Καταληπτόν. Cet adjectif verbal aurait-il ici le sens actif? Cf, NC.

4349. Si χρησμός n'est pas ici l'équiva-

Ό δ΄ ώσπερ ῶν δίχαιος οὐχ ἐφέσπετο λόγοισιν, οὐος αὖ πρὸς σέθεν χαχούμενος ὅρχων ἀρείλε πίστιν, εὐσεθὴς γεγώς. Ἡ δ΄ εἰς ἔλεγγον μὴ πέση φοδουμένη ψευδείς γραφὰς ἔγραψε χαὶ διώλεσεν δόλοισι σὸν παιδς, ἀλλς ὅμως ἔπεισέ σε.

1310

ΘΗΣΕΥΣ.

Οἴμοι.

### ΑΡΤΕΝΙΣ.

Δάχνει σε[, Θησεῦ,] μῦθος; ἀλλ' ἔχ' ήσυχος, τοὐνθένδ' ἀχούσας ὡς ἄν οἰμώξης πλέον. Αρ' οἶσθα πατρὸς τρεῖς ἀρὰς ἔχων σαρεῖς; 1315 Ὁν τὴν μίαν παρεῖλες, ὡ χάχιστε σὺ, εἰς παῖδα τὸν σὸν, ἐξὸν εἰς ἐχθρῶν τινα. Πατὴρ μὲν οὖν σοι πόντιος φρονῶν χαλῶς ἔδωχ' ὅσονπερ χρῆν, ἐπείπερ ἤνεσεν σὸ δ' ἔν τ' ἐχείνω χἀν ἐμοὶ φαίνει χαχὸς, 1320 ὁς οὅτε πίστιν, οὕτε μάντεων ὅπα ἔμεινας, οὐχ ἤλεγξας, οὐ χρόνω μαχρῷ σχέψιν παρέσχες, ἀλλὰ θᾶσσον ἤ σ' ἐχρῆν ἀρὰς ἐρῆχας παιδὶ χαὶ χατέχτανες.

ΘΗΣΕΥΣ.

Δέσποιν', δλοίμην.

APTEMIΣ.

Δείν' ἔπραξας, ἀλλ' ὅμως

1325

έτ' έστι σοι καὶ τῶνδε συγγνώμης τυχεῖν.

NC. 1307. ώσπερ οὖν δίκαιον mss f. 2. — 1313. Θησεῦ est omis dans P. — 1314. Nauck propose ἀνοιμώξει. — 1315. ἄρ' ἦσθα Tournier. On pourrait aussi écrire λαχών pour ἔχων, ου ὡς pour ὧν. ἔχων σαρεῖς Ε. σαφεῖς ἔχων vulg. — 1317. Elmsley a corrigé la leçon ἔχθρόν. — 1324-26. Nauck a rétabli, d'après le manuscrit de Copembague, ἔτῆκας pour ἀφῆκας, et plus bas σοι καὶ τῶνδε pour καὶ σοὶ τῶνδε.

4341-12.Δ:ώλεσεν, elle tenta de perdre. En expliquant autrement, ἀλλ' δμως ne se comprendrait plus.

4320. Έ, τ' ἐκείνω κάν ἐμοί, à ses yeux et aux miens. Cf. Sophocle, Antig., 916: El τάο' toτiv ev θεοίς καλά. D'autres expliquent: envers lui et envers moi.
4321-23. Ces reproches sont d'autant
plus navrants, qu'Hippolyte avait presque
dans les mêmes termes (1051 sq. et 1038 sq.)

1345

Κύπρις γαρ ήθελ' ώστε γίγνεσθαι τάδε. πληρούσα θυμόν. Θεοίσι δ' ωδ' έχει νόμος. σιδείς άπανταν βούλεται προθυμία τι του θελοντος, άλλ' άριστάμεσθ' άεί. 1330 Έπει σάς ίσθι. Ζήνα μη ροβουμένη σύα άν ποτ' ήλθον είς τόδ' αίσγύνης έγω ώστ' άνδρα πάντων ρίλτατον βροτών έμολ **Ανείν έᾶσαι. Τὴν δὲ σὴν άμα**ρτίαν τὸ μή εἰδέναι μέν πρῶτον ἐχλύει κάκης. 1335 בבודם אמדלמיטטס' מייוֹגשסבי שייוֹג λόγων έλέγγους ώστε σὴν πείσαι ορένα. Μάλιστα μέν νυν σοὶ τάο' ἔρρωγεν κακά, γιμών εξε κάποι. Δορά λαό εραερείς θεος θνήσχοντας ού χαίρουσι τούς γε μήν χαχούς 1340 σύτοις τέχνοισι και δόμοις έξολλυμεν.

K यो मारेप ठ नबी.बद रहेर होते इत्तर्शाप्ता, SÁSKAS VEASÁS Εανκίν τε χάρα διαλυμανθείς. 👊 πόνος οίχων, οίον έχράντη द्धेंद्रेज्यद्य प्रह्मे.चंप्रदर्भ הבילים לבילבי אמדמות הבילים

INHOATTOE.

Aizi zizi . δύστανος έγω, πατρός εξ άδικου אַריבענוב בופונים ביינים ביינים ביינים אורים ביינים אורים ביינים אורים ביינים אורים ביינים ב

SC. eine fen en & f baiebr' miss. Dite lum in dies l'exterer in sens, - 404., unmierralig Bernerien et Teurent, natünnets. Compern.

manage a con provinció foi re que Diane ... your, C'est anic qu'un prorrait dire éxis-ATTENDED TO STATE OF

ed a Zeite um enfount mit bill je be-

enumentaria Temperatura de la serva en se una comparatura de la serva en se una comparatura de la serva della serv many and a second of the second of Martin & est jun aufmer Mater Chara Litte. Australityse, jaste ine meins .

Abenie mit er: e mitte que botte e. et a la le qu'il preside per preside permission a seeme may equilate transcripeme has mount, over the next feet to be the sees of the territory. of the Kanademitals, Cethological sector authorized in senso actiff Ci. No.

that, b. garman n'est par an l'equate-

1350

אַרְעָי אַרְעָי וֹיִתְעָר וֹהַהַבּוּנִיע, בּעְתָּקְּ

1055

e elipar jepari

Τε ρεύ προς θεών, άτρέμας, δμῶες,
γρος έλχωσους άπτεσθε γεροῖν.
Τε ἐρεστηχεν δεξιὰ πλευροῖς;
1360
Προσφορά μ' αἴρετε, σύντονα δ' έλχετε
τὸν χαχοδαίμονα καὶ κατάρατον
πατρὸς ἀμπλαχίαις. Ζεῦ Ζεῦ, τάδ' ὁρᾶς;
ὅδ' ὁ σεμνὸς ἐγὼ καὶ θεοσέπτωρ,
ὅδ' ὁ σωφροσύνη πάντας ὑπερσχὼν
1365
προῦπτον ἐς Ἅιδαν στείχω, χατάραις
ὀλέσας βίοτον μόχθους δ' ἄλλως
τῆς εὐσεδίας
εἰς ἀνθρώπους ἐπόνησα.

Αίαῖ, αἰαῖ · καὶ νῦν ὀδύνα μ' ὀδύνα βαίνει. Μέθετέ με τάλανα, 1370

NC. 4354. Interjections omises dans C et B. — 4360. Variante : ἐξέστηκ' ἐνδέξια. Hermann : διξιόπλευρος. — 4365. Valekenaer a corrigé la leçon ὑπερέχων. — 4366-67. On écrivait κατὰ γᾶς, δλέσας βίστον : deux chevilles; mais la leçon flotte entre κατὰ γᾶς et κατ' ἀιρας. J'en tire κατάραις, qui complète le sens de δλέσας βίστον. — 4369. εἰς ἀιθρώπους. Peut-être θεοῖς τ' ἀνθρώπους τ'.

lent de xosia et de l'ionique xosia; « vœu, » il faut croire que la malediction d'un père est appelée un oracle à cause de son infaithibilité.

4353. Άναπαύσω est au subjonctif. Cf. 567 et la note.

4300-01. Actici, qui est un accusatif pris adverbialement, vent dire ici, si je no me trompe, habilement, plutôt qu'à droite.

—Πρότροτα, convendblement. — Σύντονα, « également, en vous accor laut les uns arec les autres, sins me tirailler en sens divers ». Cette signification de σύντονος se retrouve dans Iph. Aul., 416.

13e6. Katápais. Cf. Électre, 1321; Il.cule, 115.

καί μοι Θάνατος Παιὰν ἔλθοι. Προσαπόλλυτέ μ' δλλυτε τὸν δυσδαίμον'. ... άμφιτόμου λόγχας έραμαι 1375 διαμοιρᾶσαι, διά τ' εὐνᾶσαι τὸν ἐμὸν βίοτον. 🗘 πατρός έμοῦ δύστανος άρά, μιαιρόνων τε συγγόνων, παλαιών προγεννητόρων 1380 έξορίζεται χαχόν ούδὲ μέλλει, ξμολέ τ' ἐπ' ἐμὲ τί ποτε τὸν οὐδὲν ὄντ' ἐπαίτιον χαχῶν; 'Ιώ μοι, τί çῶ; Πῶς ἀπαλλάξω βιοτάν 1385 [ἐμὰν] τοῦδ' ἀναλγήτου πάθους; Είθε με χοιμίσειε τον δυσδαίμονα Άιδου μέλαινα νύχτερός τ' ανάγχα.

NC. 1374-75. τὸν δυσβαίμονά μ' ἀμριτόμου | λόγχας Markland. — 1379-81. Je propose μιαιρό-ων τι συγγόνων παλαιών τέ που προγεννητόρων ἐπουρίζεται κακὸ εδελεμέλλει. Η ippolyte ne peut faire ici qu'une conjecture. Le trope, familier aux tragiques, ἐπουρίζεται s'accorderait parfaitement avec οὐδὲ μέλλει. — 1386. ἐμάν mauque dam C. Faut-il écrire ἀνάλγητον ου, d'après Nauck, ἀνάλγητος? — 1387. Peut-être τὸν δυσποτικον.

(373. Valckenaer rapproche de ces mots les lesaux vers qu'Eschyle plaçait dans la beache de son Philoctète : `Ω Θάνατε Παιάν, μή μ' ἀτιμάσης μολεῖν. Μόνος γας εἰ σὐ τῶν ἀνηχίστων κακῶν Ἰατρός' ὧνες δ' οὐδίν ἄπτεται νεκρῶν (Stobée, Anth., (20, 12).

4374. Hippolyte dit : Je suis un homme mort, et vous me tuez encore en me tourhait maladroitement. Le composé προσπατολλατε indique que tel est la sens de ces mots, qu'il ne faut pas preudre pour des imperatifs. Cependant le mauvais état du trate en rend l'interprétati in douteuse.

1376-70. Λόγχα: έραμαι διαμοιράσει: est la construction grecque pour έραμα. διαμοιράσαι λόγχα, qui serait bien mans poétique. Comp. Médée, 1300. — Διοιάται, qui est amené par διαμοιράσαι, a d'apres l'observation de Valchenaer, le même sens que θατατον τύνάται ches Suphade, Trachiniennes, v. 1006, dans les

plaintes d'Hercule, morceau qui a tant d'analogie avec le nôtre.

1379-81. Les σύγγονοι sont évidemment les Pallantides, dont il a été question an vers 35. Ces cousins de Thésée lui avaient disputé le pouvoir et avaient été tués par lui. Je ne sais si μαιφόνων doit s'expliquer μιαιφονησάντων ου μιαιφονηθέντων. Quoi qu'il en soit, les commentateurs modernes ont tort de songer à Thyeste et Atrée, frère de Pitthée, et de s'écarter de l'opinion du scholiaste. -Quant aux ancêtres, προγεννητόρων, il est oiseux de rechercher qui Hippolyte a en vue, puisqu'il ne peut faire à ce sujet qu'une conjecture vague, comme Thésée en avait fait v. 834-33. Ehopiterat, si la leçon est lionne, doit signifier ici : provient.
(386. Τουδ' ἀναλγήτου πάθους, de

(386. Τουδ' αναντήτου πάθους, de cette souffrance insensible, impitoyable, est une phrase bien plus obscure et plus recherchée que l'homerique νηλεί διαμφ.

#### ΑΡΤΕΜΙΣ.

 $^{4}\Omega$  τλήμον, οίαις συμροραϊς συνεζύγης  $^{4}$ τὸ δ' εὐγενές σε τῶν φρενῶν ἀπώλεσεν.

1390

1395

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

F.α.

ὦ θεῖον ὀδμῆς πνεῦμα· καὶ γὰρ ἐν κακοῖς ὢν ἠσθόμην σου κἀνεκουςίσθην δέμας. — Ἐστ' ἐν τόποισι τοισίδ' Ἄρτεμις θεά;

ΑΡΤΕΜΙΣ.

τΩ τλημον, ἔστι, σοί γε φιλτάτη θεῶν. ΠΠΙΟΛΥΤΟΣ.

Όρᾶς με, δέσποιν', ώς ἔχω, τὸν ἄθλιον;

APTEMIS.

'Ορῶ· κατ' ὄσσων δ' οὐ θέμις βαλεῖν δάκρυ. ππολιτος.

Οὐχ ἔστι σοι χυναγός οὐδ' ὑπηρέτης,

APTEMIΣ.

Οὐ δῆτ' : ἀτάρ μοι προσφιλής γ' ἀπόλλυσαι. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

οὐδ' ἱππονώμας οὐδ' ἀγαλμάτων φύλαξ.

ΑΡΤΕΜΙΣ.

Κύπρις γὰρ ἡ πανοῦργος ὧδ' ἐμήσατο. — 1400 ΙΠΙΙΟΑΥΤΟΣ.

Ωμοι · φρονῶ δὴ δαίμον 'ἤ μ' ἀπώλεσεν.
ΑΡΤΕΜΙΣ.

Τιμής εμέμφθη, σωφρονούντι δ' ήχθετο.

# ιππολυτος.

Τρεῖς ὄντας ήμᾶς ὤλεσ', ἤσθημαι, μία.

NC. 4'03. Les manuscrits de la première famille ont ὥλεσ' ἤσθημαι (Ισημι) κύπρις; un de ceux de la seconde, ὧλεσεν, μία κύπρις. La correction est due à Valchenaer.

4391 On compare Virg., Én., I, 507:
Ambrosizque comæ divinum vertice odorem
Spiravere. Ovide, Fast., V, 375. Eschyle,
Prom., 115. — 'Avexouçionav déuac, j'ai
éprouvé un soulagement dans mon corps.

1396. Ovide, Métam., 11, 621: Neque enim exlestia tingi Ora decet lacrimis.
1401-2. Φρονώ, je reconnais. — Τισικό τικίμεθο ne differe pas de ármias

μη: ἐμέμτθη ne differe pas de ἀτιμίας ἐμέμτθη. Cf. Hom., 11., I, 93 : Οὐτ' ἀρ'

### ΑΡΤΕΜΙΣ.

Πατέρα γε καὶ σὲ καὶ τρίτην ξυνάορον.

ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

"Ομωξα τοίνυν και πατρός δυσπραξίας.

1405

APTEMIS.

Έξηπατήθη δαίμονος βουλεύμασιν. — ΠΠΙΟΛΥΤΟΣ.

\*Ω δυστάλας σὺ τῆσδε συμφορᾶς, πάτερ. ΘΗΣΕΥΣ.

Ολωλα, τέχνον, οὐδέ μοι χάρις βίου.

ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

Στένω σὲ μᾶλλον ἢ 'μὲ τῆς άμαρτίας.

**ΘΗΣΕΥΣ** 

Εὶ γὰρ γενοίμην, τέχνον, ἀντὶ σοῦ νεχρός.

1410

ΙΠΠΟΛΎΤΟΣ.

 $^{ au}\Omega$  δῶρα πατρός σοῦ Ποσειδῶνος πιχρά.

ΘΗΣΕΥΣ.

**Ως μήποτ' έλθεῖν ὤφελ' εἰς τοὐμόν στόμα.**ΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Τί δ'; ἔχτανές τἄν μ', ὡς τότ' ἦσθ' ὡργισμένος.

Δόξης γάρ ήμεν πρός θεῶν ἐσραλμένοι. — ΙΠΙΟΛΥΤΟΣ.

Φε~.

είθ ήν άραιον δαίμοσιν βροτών γένος.

1415

NC. 1404. 38 Kirchhoff, 78 mss.

δη' εύχωλης έπιμέμεται ούθ' έκατόυδης.
4406. Απίμονος de la deesse.

1406. Δείμονος, de la déesse.

1412. Scholiaste: Τί μέμρη τὰς κατάρας;

250 κορες γαρ ἄν με και χωρίς αὐτῶν "οῦτως

250 κορες και να εst pour τοι ἄν.

1414. Cf. Echyle, Εμπ., 717: Σραλλεται βολουμάτων. — En remontant au

1719. on trouve, après deux distiques

1719. on trouve après deux distiques

1719 κορες par une interjection, deux fois

1710 quetre monostiques de plaintes et de consolations rethongres entre Hippolyte et Diane

(1314-1400); pais, an milieu, six monosti-

ques sur les malheurs causés par Vénus (1401-6); enfin deux fois quatre monostiques de consolations et de plaintes échangées entre Hippolyte et Thésée (1407-11).

1415. L'explication: ah! si les hommes pouvaient maudire les dieux! est inexacte. Hippolyte voudrait que les hommes pussent devenir pour les dieux une cause de malédiction (aussi bien qu'ils peuvent le devenir pour leurs semblables), que les maux infliges injustement aux humains par les immontels pussent retomber aux leurs

#### ΑΡΤΕΜΙΣ.

Έασον ου γάρ ουδέ γῆς υπό ζόρω θεοῖς ἄτιμον Κύπριδος ἐχ προθυμίας **ἄται χατασχήπτουσιν είς τὸ σὸν δέμας** [σῆς εὐσεβείας κάγαθῆς φρενὸς χάριν]. Έγω γαρ αύθις άλλον έξ έμης γερός 1420 δς αν μάλισθ' οἱ φίλτατος χυρή βροτῶν τόξοις αφύχτοις τοῖσδε τιμωρήσομαι. Σοὶ δ', ὧ ταλαίπωρ', ἀντὶ τῶνδε τῶν κακῶν τιμ. ας μεγίστας εν πόλει Τροιζηνία δώσω · χόραι γάρ άζυγες γάμων πάρος 1425 χόμας χερούνταί σοι, δι' αίῶνος μαχρού πένθη μέγιστα δαχρύων χαρπουμένω: άει δε μουσοποιός είς σε παρθένων έσται μέριμνα, χούχ ἀνώνυμος πεσών έρως ο Φαίδρας είς σε σιγηθήσεται. 1430

KC. 1416. Variante ζόφον. - 1417. Pai corrigé la leçon θεᾶς ἄτιμοι, qui pourrait à peine se désendre s'il y avait une négation simple, mais qui est inconciliable avec oùôé. Qu'est-ce, en esset, que la colère d'une déesse ne restant pas même dans les ensers sans vengeance? - 1418. Je substitue αται à δργαί, qui ne va pas avec la locution Κύπειδος έκ προθυμίας. - κατασκήψουσιν mss f. 1. - 1419. Interpolation provenant du vers 1454 [Valckenaer]. Ici aussi il faut probablement εὐσεβοῦ; τε. - 1420-21. Je modifie les leçons αὐτῆς et μάλιστα. Omission de ot après α. - 1427, πένθη est peut-être une glose pour τέλη. - καρπούμε αι mss. καρπουμένω Valckenaer. - 1430. είς σε semblent venir de 1428. παισ: Tournier. Peut-être περί σὲ.

auteurs. C'est ainsi que Médée dit à Jason (vers 608): Καὶ σοῖ; ἀραία γ' οὖσα τυγχάνω δόμοις. Cf. Eschyle, Agam., 4565; Soph., Trach., 4202. Hippolyte pardonne à son père, qui n'a été que l'instrument de la colère de Vénus; mais il ne pardonne pas à cette déesse, et ce sentiment, peu chrétien sans doute, ne doit pas nous étonner de sa part : certes, il n'a pas lieu d'être maintenant plus respectueux pour Vénus qu'il ne l'a été au début de la pièce. Ce vers, qui caractérise si bien les idées que les Grecs se faisaient des rapports entre les hommes et les dieux, n'est pas altéré, comme plusieurs critiques l'ont pensé. La réponse de Diane, qui s'y rapporte parlaitement, démontre qu'Hippolyte ne disait pas autre chose.

1416-18. Οὐ γάρ.... δέμας, non, dans les ténèbres mêmes des enfers, les dieux ne laisseront pas sans honneur (sans vengeance) ton corps frappé d'un mal destructeur par le bon plaisir de Vénus. Quant à άπιμον équivalant à άπιμώρητον, νογ. Eschyle, Agamemnon, 1279: 00 uhv attμεί γ' έκ θεών τεθνήξομεν.

1421. Μάλιστα φίλτατος. Cf. μᾶλλον άλγίων, 485. - Il s'agit sans doute d'Adonis, victime de la colcre de Diane, d'après Apollodore, III, 14. Valckenser cite ces vers de Claudien (Fescenn., 1, 16) : Venus reversum spernat Adonidem, Damnet reductum Cynthia Virbium.

1423-30. Les honneurs dent Hippolyte jouit à Trézène, sont attestés par le scholieste, par Diodore, IV, 62, par Pausanias, Σύ δ', ώ γεραιοῦ τέχνον Αίγέως, λαβέ

1435

σὸν πείδ' ἐν ἀγκάλαισι καὶ προσέλκυσαι·

θεῶν διδόντων εἰκὸς ἐξαιμαρτάνειν.

Καὶ σοὶ παραινῶ πατέρα μὴ στυγεῖν σέθεν,

Ἰππόλυτ' · ἔχεις γὰρ μοῖραν ἢ διερθάρης.

Καὶ χαῖρ' · ἐμοὶ γὰρ οὐ θέμις φθιτοὺς ὁρᾶν

οὐδ' ὅμμα χραίνειν θανασίμοισιν ἐκπνοαῖς.

'Ορῶ δέ σ' ἤδη τοῦδε πλησίον κακοῦ.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

Χαίρουσα καὶ σὰ στεῖχε, παρθέν' ὀλθία.

Λύω δὲ νεῖκος πατρὶ χρηζούσης σέθεν.

Αἰαῖ, κατ' ὅσσων κιγχάνει μ' ἤδη σκότος.

Αιαῖ, πάτερ, μου καὶ κατόρθωσον δέμας.

1445

1440

"Ωμοι, τέχνον, τί δρᾶς με τὸν δυσδαίμονα; ΠΠΙΟΛΥΤΟΣ.

Ολωλα, καὶ δὴ νερτέρων όρῶ πύλας.

Η την έμην άναγνον εκλιπών φρένα ; μπολητος.

Οὐ δῆτ', ἐπεί σε τοῦδ' ἐλευθερῶ φόνου. ΘΗΣΕΥΣ.

Τί φής; ἀφίης αξματός μ' έλεύθερον;

1450

XI. 14 %. Vers suspecté par Cobet. L'auteur du Χριστός πάσχων le connaissait, témoin sen vers 112. — 1414. Porson a rectifie la leçon κιχάνει. — 1450. Var.: ἀρήσεις.

H, 22, par le Pseudo-Lucien, de Syria D·a, 60. — Καρπουρένω, recueil aut, jouissant, Cf. vers 432.

1634, (4. 200 2022) and telle est la volonte des dieux, qu'ind les dieux les avengient. « Les maux, comme les biens, sont appeles 2022 9. 202.

4437--8. Le schotiave suppelle les pa-

roles d'Apoll a dans Alceste (vers 22 sq.): Ένθο δημιά μελαθμά με το δόμους κίχη, Αυπω μελαθρών τώνδε φιλιατην στοντή.

1118 Avayyoy équivant à axá0agroy. Thèsée dem inde à son fils vil mourra sans le laver de la somilore, sans l'absoudre du crime d'avoir causé sa mort. ώχυτάτω πτερῷ ποτᾶται κὶ γαῖαν εὐάχητόν θ' άλμυρὸν ἐπὶ πόντον.
Θέλγει δ' Έρως, ῷ μαινομέναν χραδίαν πτανὸς ἐφορμάση χρυσοφαής, 1275 φύσιν ὀρεσχόων <τε> σχυλάχων πελαγίων θ' ὅσα τε γᾶ τρέφει, τὰν Ἅλιος αἰθόμενος δέρχεται ἄνδρας τε: συμπάντων βασιληίδα τιμὰν, 1280 Κύπρι, τῶνδε μόνα χρατύνεις.

### ΑΡΤΕΜΙΣ.

Σὲ τὸν εὐπατρίδαν Αἰγέως κέλομαι
παῖδ' ἐπακοῦσαι :
Αητοῦς δὲ κόρη σ' Ἄρτεμις αὐδῶ.
Θησεῦ, τί τάλας τοῖσδε συνήδει,
παῖδ' οὐχ ὁσίως σὸν ἀποκτείνὰς,
ψευδέσι μύθοις ἀλόχου πεισθεὶς
ἀρανῆ; φανερὰν δ' ἔσχεθες ἄτην.
Πῶς οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεις
290
δέμας αἰσχυνθεὶς,

NC. 1272. Nauck a corrigé la vulgate ποτᾶται δ' ἐπί. Le meilleur manuscrit omet δέ.

— 1274. Variantes: φλέγει et μαινομένα καρδία. J'ai préféré l'accusatif avec Valckenaer.

Le mot Έρως pourrait être une glose. Telle était l'opinion de Seidler. — 1276. J'ai inséré τε après ὀρεσκόων. — 1279. Variante: αἰθομέναν. J'ai préféré αἰθόμενος à cause du passage d'Homère cité ci-dessous. — 1280. J'ai retranché, avec Dindorf, δέ (variantes: τε, γε) après συμπάντων. — 1289. ἔσχεθες, correction de Markland, pour έσχες. Kirchhoff lie ἀρανῆ εανεσάν. L'ancienne ponctuation m'a semblé plus satisfaisante à tout égard. Nauck y est revenu.

κινόύρον' ἀθάνατ' Άφροδίτα. — Le scholiaste explique ἀμφιδαλών, couvrant de ses ailes les yeux des amants, afin de les aveugler. L'épithète ὼχυτάτω serait mal choisie. Le poète semble dire que le vol de l'Amour embrasse toute la terre.

4276. Le poēte énumère les êtres sujets à l'Amour, qu'il avait d'abord désignés en général par φ.... ἐφορμάστ.

1278-79. Les pays éclairés par le soleil, par opposition à ceux qu'on se figurait au delà de l'extrème Occident et dont Homère dit : Οὐ∂ὲ ποτ' αὐτοὺς 'Ἡέλιος φαέθων καταδέρκεται ἀχτίνεσσιν (Odyse., XI, 16), Cf. vers 4. Quant à αιθόμενος, qu'Euripide a mis à la place de φαέθων, Musgrave compare Quintus de Smyrme, II, 664 : Αἰθομένων ἔδος ἄστρων. Homère et Pindare disent αἰθόμενον πῦρ.

1288-89. Πεισθείς άφανῆ, t'ayant laissé persuader des choses obscures et incertaines.

η πτηνός άνω βίστον, μεταδάς πήματος έξω πόδα τοῦδ', ἀπέχεις; ὡς ἐν χρηστοῖς ἀνδράσιν οἴ σοι πτητὸν βίστου μέρος ἐστίν.

1295

1300

1305

Αχουε, Θησεῦ, σῶν κακῶν κατάστασιν καίτοι προκόψω γ' οὐδὲν, ἀλγυνῶ δὲ σέ. 'λλλ' ἐπὶ τόδ' ἡλθον, παιδὸς ἐκδεῖξαι φρένα τοῦ σοῦ δικαίαν, ὡς ὑπ' εὐκλείας θάνη, καὶ σῆς γυναικὸς οἰστρον ἢ τρόπον τινὰ γενναιότητα τῆς γὰρ ἐχθίστης θεῶν ἡμῖν, ὅσαισι παρθένειος ἡδονὴ, δμηθεῖσα κέντροις παιδὸς ἡράσθη σέθεν. Γνώμη δὲ νικᾶν τὴν Κύπριν πειρωμένη τροφοῦ διώλετ' οὐχ ἐκοῦσα μηγαναῖς, ἢ σῷ δι' ὅρκων παιδὶ σημαίνει νόσον.

ΝC. 1292-93. μεταδάς βίστον mss. Je transpose ces mots. μεταδάς dolt avoir pour complément πόδα et non βίστον. — τοῦδ' Wakefield, τόνδ' mss. — Var.: ἀνέχεις. — 1294-95. ἐν γ' ἀγαθοῖς valg. Mais les meilleurs manuscrits n'ont pas le remplissage γε. Γεὶ ἐκπὶ χρηστοῖς, dont ἀγαθοῖς est la glose. — κτητόν m'est suspect. Les scholies καταταχημένον et εἰς ἀγαθοῦς ἄνδρας οὐκέτι μετρηθήσεταί σου δ βίος ne s'y rapportent pas, τακτόν Herwerden. Peut-être νεμετόν, forme qui se justifie par le mot νεμέτωρ. — 1398. ἐπὶ Εισ-werden. εἰς mss. — 4302. Γευt-être δσαις τε. Nauck considère comme interpolé ce vers, anquel Eustathe (in Il., p. 501, 31) fait allusion. — 4303. On lisait διγθείσα, qui se dit bien de l'amour, mais ne s'accorde pas avec le trope κέντροι Χικλει τεν νοιλείται πληγείσα. La paraphrase du scholiaste συσχεθείσα πονες indique διηθείσα. Une autre scholie, οù δαμείς est expliqué par κατασχεθείς (O este, 848), confirme ma correction.

1292-92. Μεταδάς.... πόδα. Cf. Électre, 94. ξαίνω πόδα; 73, βαίνουσιν.... πόδα, ονεε les notes. — Κακών, πημάτων, πραγμάτων έξω πόδα έχειν sont des phraves unelles. Cf. Héraclides, 109, E-chyle, Prom., 263, et l'équivalent poémese, Cheph., 697: "Εξω πιμίζων όλου σοδα απλού ποδα.

6126 97 Katáataguv, la manière dont se sont établis, dont sont arrivés tes milheurs. — Le vers 1297 a dà être emprenté par Minandre, grand admirateur Œlaripide, puisqu'on lit dans l'Andrienne, de Te ence, IV, 4, 46: Atqui aliquis dicate auf promoveris »: Multama: molestus certe ei suero. Cetto observation est de Valckenger.

1200. 'Γπ' εὐκ) εία: équivant a εὐκ) εῶς. C'est ainsi qu'on trouve depuis Homère ὑπὸ ἐπίδων, ὑπὶ αὐλοῦ, ὑπὸ συρίγγων, ὑπὸ κλαυθμῶν, ὑπὸ κπρύκων, phrases dans lesquelles ὑπο marque plus particulièrement l'accompagnement, et chez Euripide: 'Εὐρέφην ἐπάδων καλῶν ὑπὸ Βαπίλευσε νύμψη (Hecuhe, 351).

4 102. "Οσαισι παρθένειος ήδονή équivant a όσαι παρθένεια ήδομιθα.

1003. Comp. Herc. Fur, 20: "Ηρας υπο Κεντροις δαμασθείς. C'est ainsi qu'un cheval est dompte par son cavalier. Ό δ΄ ώσπερ ῶν δίχαιος οὐχ ἐφέσπετο λόγοισιν, οὐοὰ αὖ πρὸς σέθεν χαχούμενος ὅρχων ἀρεῖλε πίστιν, εὐσεδὴς γεγώς.
Ἡ δ΄ εἰς ἔλεγχον μὴ πέση φοδουμένη ψευδεῖς γραφὰς ἔγραψε χαὶ διώλεσεν δόλοισι σὸν παῖδ', ἀλλ' ὅμως ἔπεισέ σε.

1310

ΘΗΣΕΥΣ.

Οἴμοι.

### APTEMIS.

Δάχνει σε[, Θησεῦ,] μῦθος; ᾿Αλλ΄ ἔχ΄ ήσυχος, τοὐνθένδ' ἀχούσας ὡς ἄν οἰμώξης πλέον. Ἦρ' οἶσθα πατρὸς τρεῖς ἀρὰς ἔχων σαρεῖς; 1315 Ὠν τὴν μίαν παρεῖλες, ὡ χάχιστε σὺ, εἰς παῖδα τὸν σὸν, ἐξὸν εἰς ἐχθρῶν τινα. Πατὴρ μὲν οὖν σοι πόντιος φρονῶν χαλῶς ἔδωχ᾽ ὅσονπερ χρῆν, ἐπείπερ ἤνεσεν σὸ δ΄ ἔν τ' ἐχείνω χἀν ἐμοὶ φαίνει χαχὸς, 1320 δς οὖτε πίστιν, οὖτε μάντεων ὅπα ἔμεινας, οὐχ ἤλεγξας, οὐ χρόνω μαχρῷ σχέψιν παρέσχες, ἀλλὰ θᾶσσον ἤ σ' ἐχρῆν ἀρὰς ἐρῆχας παιδὶ χαὶ χατέχτανες.

ΘΗΣΕΥΣ.

Δέσποιν', όλοίμην.

ΑΡΤΕΜΙΣ.

Δείν' ἔπραξας, ἀλλ' ὅμως

1325

έτ' έστι σοι καὶ τῶνδε συγγνώμης τυχείν.

NC. 4307. ώσπερ οὖν δίχαιον mss f. 2. — 4313. Θησεῦ est omis dans P. — 4314. Nauck propose ἀνοιμώξει. — 4315. ἄρ' ἦσθα Tournier. On pourrait aussi écrire λαχών pour ἔχων, ου ὡς pour ὧν. ἔχων σαρεῖς Ε. σορεῖς ἔχων vulg. — 4317. Elmsley a corrigé la leçon ἔχθρόν. — 4324-26. Nauck a rétabli, d'après le manuscrit de Copenhague, ἔχῆχας pour ἀφῆχας, et plus bas σοι καὶ τῶνδε pour καὶ σοὶ τῶνδε.

4311-12.Δ:ώλεσεν, elle tenta de perdre. En expliquant autrement, ἀλλ' δμω; ne se comprendrait plus.

4320. Έν τ' ἐκείνφ κάν ἐμοί, à ses yeux et aux miens. Cf. Sophoele, Antig.,

016: El τάο' ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά. D'autres expliquent: envers lui et œuvers moi. 4321-23. Ces reproches sont d'autant plus navrants, qu'Hippolyte avait presque dans les mêmes termes (1051 sq. et 1055 sq.)

Κύπρις γὰρ ἤθελ' ὥστε γίγνεσθαι τάδε, πληρούσα θυμόν. Θεοίσι δ' ώδ' έγει νόμος: οὐδεὶς ἀπαντᾶν βούλεται προθυμία τη του θέλοντος, άλλ' άφιστάμεσθ' άεί. 1330 Έπει σάφ' ίσθι, Ζῆνα μή φοδουμένη ούχ ἄν ποτ' ήλθον είς τόδ' αίσγύνης έγω ωστ' άνδρα πάντων φίλτατον βροτων έμοι **)ανεῖν ἐᾶσαι. Τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν** τὸ μὴ εἰδέναι μὲν πρῶτον ἐκλύει κάκης: 1335 ξπειτα κατθανοῦσ' ἀνήλωσεν γυνή λόγων ελέγχους ώστε σήν πείσαι φρένα. Μάλιστα μέν νυν σοὶ τάδ' ἔρρωγεν κακὰ, λύπη δὲ κάμοί τοὺς γὰρ εὐσεδεῖς θεοί θνήσκοντας οὐ χαίρουσι τούς γε μήν κακούς 1340 αύτοῖς τέχνοισι χαὶ δόμοις ἐξόλλυμεν.

ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὲν ὁ τάλας εδε δὴ στείχει, σάρχας νεαρὰς ξανθόν τε χάρα διαλυμανθείς. ΤΩ πόνος οἴχων, οἶον ἐχράνθη δίδυμον μελάθροις πένθος θεόθεν χαταληπτόν.

1345

ΙΠΙΙΟΛΥΤΟΣ.

Αίαι αίαι · δύστανος έγὼ, πατρός έξ άδίκου κοις διελυμάνθην.

NC. 4336. έπειτα δ' ή θανούσ' mss. J'ôte l'article dans l'intérêt du sens. — 4346. 200-

demandé à son père qu'il fit ce que Diane l'accuse d'avoir nègligé.

43.14. Ζήνα μή φοδουμένη, si je ne resignais Impiter.

4316-37. "Επειτα.... φρένα, en se donment la mort, Phèdre détruisit l'effet des «guments o'H-ppolyte et rendit ton esprit marcessible a la persuasion. Le sujet de Cioni n'est pas αὐτήν, mais λόγων ἐλέγχους. C'est ainsi qu'on pourrait dire έχώλυσεν έλεγχους (ώστε) σε πείσαι.

4352. Le mot ortiget, ainsi que Extra (v. 4361), prouve qu'Hippelyte n'est pas apporte sur la scène, mais qu'il se tralne péniblement, appuyé sur les bras de ses serviteurs.

4316. Καταληπτόν. Cet adjectif verbal aurait-il ici le sens actif? Cf, NC.

4319. Si χρησμός n'est pas ici l'équiva-

Άπόλωλα τάλας, οἴμοι μοι. 1350 Διά μου κεςαλᾶς ἄσσουσ' όδύναι, κατά δ' εγκέφαλον πηδά σφάκελος. Σγές, ἀπειρηχός σῶμ' ἀναπαύσω. [ E &.] 🗘 στυγνόν ἔχημ' ἔππειον, ἐμῆς 1255 βόσχημα γερός, διά μ' ἔφθειρας, χατά δ' ἔχτεινας. Φεῦ φεῦ πρὸς θεῶν, ἀτρέμας, δμῶες, γροός έλχιώδους άπτεσθε γεροίν. Τίς ἐφέστηκεν δεξιὰ πλευροῖς; 1360 Πρόσφορά μ' αἴρετε, σύντονα δ' ελχετε τὸν χαχοδαίμονα καὶ χατάρατον πατρός άμπλαχίαις. Ζεῦ Ζεῦ, τάδ' ὁρᾶς; δδ' ό σεμνός έγω και θεοσέπτωρ, δδ' δ σωφροσύνη πάντας ύπερσχών 1365 προϋπτον ες Αιδαν στείχω, κατάραις δλέσας βίοτον: μόχθους δ' άλλως της εύσεβίας είς ανθρώπους ἐπόνησα.

Alaĩ, alaĩ · 1370 καὶ νῦν ὀδύνα μ' ὀδύνα βαίνει. Μέθετέ με τάλανα,

NC. 4364. Interjections omises dans C et B. — 4360. Variante : ἐρέστηκ' ἐνδέξια. Hermann : δεξιόπλευρος. — 4365. Valchenaer a corrigé la leçon ὑπερέχων. — 4366-67. On écrivait κατὰ γᾶς, δλέσας βίοτον : deux chevilles; mais la leçon flotte entre κατὰ γᾶς et κατ' ἀκρας. J'en tire κατάραις, qui complète le sens de δλέσας βίοτον. — 4369. εἰς ἀνθρώπους. Peut-être θεοῖς τ' ἀνθρώπους τ'.

lent de xpria et de l'ionique xonun « vœu, » il faut croire que la malédiction d'un père est appelée un oracle à cause de son infaillibilité.

4853. Άναπαύσω est au subjouctif. Cf. 567 et la note.

1360-61. Δεξιά, qui est un accusatif pris adverbialement, veut dire ici, si je ne me trompe, habilement, plutôt qu'à droite.

— Πρόττορα, convensiblement. — Σύντονα,
« également, en vous accor laut les uns avec
les autres, s ins me tirailler en sens divers».
Cette signification de σύντονος se retrouve
dans Iph. Aul., 416.

1366. Κατάραις. Cf. Electre, 1321;

καί μοι Θάνατος Παιάν έλθοι. Προσαπολλυτέ μ' δλλυτε τον δυσδαίμον'. ... άμφιτόμου λόγχας έραμαι 1375 διαμοιράσαι, διά τ' εὐνᾶσαι τὸν ἐμὸν βίοτον. 🗓 πατρὸς ἐμοῦ δύστανος ἀρὰ, μιαιρόνων τε συγγόνων, παλαιῶν προγεννητόρων 1380 έξορίζεται χαχόν ούδε μέλλει, ξμολέ τ' ἐπ' ἐμὲ τί ποτε τὸν οὐδὲν ὄντ' ἐπαίτιον χαχῶν; 'Ιώ μοι, πί οῶ; Πῶς ἀπαλλάξω βιοτάν 1385 [έμαν] τοῦδ' ἀναλγήτου πάθους; Είθε με χοιμίσειε τον δυσδαίμονα **Άιδου μέλαινα νύχτερός τ' ἀνάγχα.** 

ΝC. 1374-75. τὸν δυσδαίμονά μ' ἀμφιτόμου | λόγχας Markland. — 1379-81. Je propose μιαιφόνων τι συγγόνων παλαιών τέ που προγεννητόρων ἐπουρίζεται κακὸν εδὰ μέλλει. Η ippolyte ne peut faire ici qu'une conjecture. Le trope, familier aux tragiques, ἐπουρίζεται ε'socorderait parfaitement avec οὐδὶ μέλλει. — 1386. ἐμάν mauque dam C. Faut-il écrire ἀνάλγητον ου, d'après Nauck, ἀνάλγητος? — 1387. Peut-être τὸν ἐυσποτωον.

4373. Valckenser rapproche de ces mots les besens vers qu'Eschyle plaçait dans la bosche de son Philoctète: 'Ω Θάνατε Παιάν, μή μ' ἀτιμάσης μολείν. Μόνος γας εί σὰ τῶν ἀνημέστων κακῶν Ἰατρός' ἄντες δ' οὐδίν ἄπτεται νεκρῶν (Stobéc, Διέλ., 420, 12).

#374. Hippolyte dit: Je suis un homme mort, et vous me tuez encore en me touchant maladroitement. Le composé προσππολλυχε indique que tel est le sens de ces mots, qu'il ne faut pas prendre pour des reperatus. Cependont le manyais etat du texte en rend l'interprétation douteuse.

1276-76. Λόγχα: ἔραμαι διαμοισάea: est la construction grecque pour ἔραaa. ἔαμοισάπαι λόγχα, qui serait bien mans poétique. Comp. Médée, (399. — Δ πονἔπαι, qui est amene par διαμοισάπαι, d'apres l'observation de Valckenaer, le même seus que δραατον εύνάπαι cher Sophode, Trachiniennes, v. 1006, dans les plaintes d'Hercule, morceau qui a tant d'analogie avec le nôtre.

1379-81. Les σύγγονοι sont évidemment les Pallantides, dont il a été question au vers 35. Ces cousins de Thésée lui avaient disputé le pouvoir et avaient été tués par lui. Je ne sais si μιαιφόνων doit s'expliquer μιαιφονησάντων ου μιαιφονηθεντων. Quoi qu'il en soit, les commentateurs modernes ont tort de songer à Thyeste et Atrée, frère de Pitthée, et de s'écarter de l'opinion du scholiaste. Quant aux ancêtres, προγεννητόρων, il est oiseux de rechercher qui Hippolyte a en vue, puisqu'il ne peut faire à ce sujet qu'une conjecture vague, comme Thésée en avait fait v. 831-33. Ehoofterat, si la leçon est bonne, doit signifier ici : provient.

(386. Τοὐδ' ἀναλγήτου πάθους, de cette souffrance insensible, impitoyable, est une phrase bien plus obscure et plus recherchée que l'homerique νηλεί διαμφ.

### ΑΡΤΕΜΙΣ.

\*Ω τλημον, οίαις συμφοραίς συνεζύγης · τὸ δ' εὐγενές σε τῶν φρενῶν ἀπώλεσεν. ππολιτος.

1390

1395

Ĕα.

ὦ θεῖον ὀδμῆς πνεῦμα καὶ γὰρ ἐν κακοῖς ὢν ἠσθόμην σου κάνεκουςίσθην δέμας. — Ἐστ' ἐν τόποισι τοισίδ' Ἄρτεμις θεά;

ΑΡΤΕΜΙΣ

<sup>3</sup>Ω τλημον, ἔστι, σοί γε φιλτάτη θεῶν. ΙΠΗΟΛΥΤΟΣ.

'Ορᾶς με, δέσποιν', ώς ἔχω, τὸν ἄθλιον; ΑΡΤΕΜΙΣ.

'Ορῶ· κατ' ὄσσων δ' οὐ θέμις βαλεῖν δάκρυ. ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

Οὐχ ἔστι σοι χυναγός οὐδ' ὑπηρέτης, ΑΡΤΕΜΙΣ.

Οὐ δῆτ' · ἀτάρ μοι προσφιλής γ' ἀπόλλυσαι.

ΠΠΟΛΥΤΟΣ.

οὐδ' ἱππονώμας οὐδ' ἀγαλμάτων φύλαξ.

Κύπρις γὰρ ἡ πανοῦργος ὧδ' ἐμήσατο. — 1400

'Ωμοι ' φρονῶ δη δαίμον' ή μ' ἀπώλεσεν.
ΑΡΤΕΜΙΣ.

Τιμής εμέμφθη, σωφρονούντι δ' ήχθετο.

### .2ΟΤΊΛΟΠΙΙ

Τρεῖς ὄντας ήμᾶς ὥλεσ', ἤσθημαι, μία.

NC. 1'03. Les manuscrits de la première samille ont ώλεσ' ήσθημαι (Ισημι) χύπρις; un de ceux de la seconde, ώλεσεν, μία χύπρις. La correction est due à Valckenaer.

4391 On compare Virg., Én., I, 507:
Ambrosizque comz divinum vertice odorem
Spiravere. Ovide, Fast., V, 375. Eschyle,
Prom., 415. — 'Avexourisday déuas, J'ai
éprouvé un soulagement dans mon corps.

1396. Ovide, Métam., II, 621: Neque enim exlestia tingi Ora decet lacrimis.
1401-2. Φρονώ, je reconnais. — Τιμῆ; ἐμέμτθη ne differe pas de ἀτιμίας ἐμέμτθη. Cf. Hom., II., I, 93: Οὕτ' ἄρ'

### ΑΡΤΕΜΙΣ.

Πατέρα γε καὶ σὲ καὶ τρίτην ξυνάορον.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

"Ομωξα τοίνυν και πατρός δυσπραξίας.

1405

ΑΡΤΕΜΙΣ.

Έξηπατήθη δαίμονος βουλεύμασιν. — ΙΠΠΟΛΙΤΟΣ.

\*Ω δυστάλας σὺ τῆσδε συμφορᾶς, πάτερ. ΘΗΣΕΥΣ.

Όλωλα, τέχνον, οὐδέ μοι χάρις βίου.

ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

Στένω σὲ μᾶλλον ἢ 'μὲ τῆς άμαρτίας. ΘΗΣΕΥΣ

Εί γάρ γενοίμην, τέχνον, άντί σοῦ νεκρός.

1410

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ. <sup>™</sup>Ω δῶρα πατρὸς σοῦ Ποσειδῶνος πικρά.

ΘΗΣΕΥΣ.

**Ως μήποτ' έλθεῖν ὤφελ' εἰς τοὐμόν στ**όμα. ΗΠΙΟΛΥΤΟΣ.

Tí δ'; ἔχτανές τάν  $\mu$ ', ώς τότ' ήσθ' ώργισ $\mu$ ένος.

Δόξης γὰρ ἦμεν πρὸς θεῶν ἐσραλμένοι. — ΙΠΙΟΔΥΤΟΣ.

Φε٠̈ς .

είθ ζη άραῖον δαίμοσιν βροτῶν γένος.

1415

NC, 4404. 3g Kirchhoff, 7g mss.

δη' εύχωλης επιμέμφεται ούθ' έκατόμθης. 1406. Δαίμονος, de la décese.

4613. Scholiaste: Τί μέμςη τὰς κατάρας; ἐεόνευσας γαρ ἄν με καὶ χωρίς αὐτῶν οῦτως ἦ 302 ὧργισμένος. — τάν est pour το: ἄν.

4444. Cf. E-chyle, Eum., 717: Σρχλλεται βουλευμάτων. — En remontant au vers 1589, on trouve, après deux distiques sequres par une interjection, deux fois quatre monostiques de plaintes et de consociations echangées entre Hippolyte et Diane (1394-1400); puis, an milien, six monosti-

ques sur les malheurs causés par Vénus (1401-6); enfin deux fois quatre monostiques de consolations et de plaintes échangées entre Hippolyte et Thésée (1407-14).

4415. L'explication: ah! si les hommes pouvaient maudire les dieux! est inexacte. Hippolyte voudrait que les hommes pussent devenir pour les dieux une cause de malédiction (aussi bien qu'ils peuvent le devenir pour leurs semblables), que les manx infliges injustement aux humains par les immortels pussent retomber sur leurs

### ΑΡΤΕΜΙΣ.

Έασον ου γάρ ουδέ γης υπό ζόρω θεοῖς ἄτιμον Κύπριδος ἐχ προθυμίας [σῆς εὐσεδείας κάγαθῆς φρενός χάριν]. Έγω γαρ αύθις άλλον έξ έμης χερός 1420 δς αν μάλισθ' οἱ φίλτατος χυρή βροτῶν τόξοις ἀφύχτοις τοῖσδε τιμωρήσομαι. Σοί δ', ὧ ταλαίπωρ', ἀντὶ τῶνδε τῶν κακῶν τιμάς μεγίστας ἐν πόλει Τροιζηνία δώσω · κόραι γὰρ ἄζυγες γάμων πάρος 1425 κόμας κερούνταί σοι, δι' αἰῶνος μακρού πένθη μέγιστα δαχρύων χαρπουμένω: άει δε μουσοποιός είς σε παρθένων έσται μέριμνα, χούχ ἀνώνυμος πεσών έρως δ Φαίδρας είς σὲ σιγηθήσεται. 1430

KC. 1416. Variante ζόφον. — 1417. J'ai corrigé la leçon θεᾶς ἄτιμοι, qui pourrait à peine se désendre s'il y avait une négation simple, mais qui est inconciliable avec οὐδέ. Qu'est-ce, en esset, que la colère d'une déesse ne restant pas même dans les ensers sans vengeance? — 1418. Je substitue ἄται à ὀργαὶ, qui ne va pas avec la locution Κύπςιλος ἐκ προθυμίας. — κατασκήψουσιν mss s. 4. — 1419. Interpolation provenant du vers 1454 [Valckenaer]. Ici aussi il saut probablement εὐσεδοῦς τε. — 1420-21. Je modifie les leçons αὐτῆς et μάλιστα. Omission de οι après α. — 1427. πένθη est peut-être une glose pour τέλη. — καρπούμε αι mss. καρπουμένω Valckenaer. — 1430. εἰς σὶ semblent venir de 1428. παισὶ Τουιπιέτ. Peut-être περὶ σὶ.

auteurs. C'est ainsi que Médée dit à Jason (vers 608): Kai σοῖ; ἀραία γ' οὖσα τυγχάνω δόμοις. Cf. Eschyle, Agam., 4565; Soph., Trach., 1202. Hippolyte pardonne à son père, qui n'a été que l'instrument de la colère de Vénus; mais il ne pardonne pas à cette déesse, et ce sentiment, peu chrétien sans doute, ne doit pas nous étonner de sa part : certes, il n'a pas lieu d'être maintenant plus respectueux pour Vénus qu'il ne l'a été au début de la pièce. Ce vers, qui caractérise si bien les idées que les Grecs se faisaient des rapports entre les hommes et les dieux, n'est pas altéré, comme plusieurs critiques l'ont pensé. La réponse de Diane, qui s'y rapporte parfaitement, démontre qu'Hippolyte me disait pas autre chose.

1416-18. Οὐ γὰρ.... δέμας, non, dans les ténèbres mêmes des enfers, les dieux ne laisseront pas sans honneur (sans vengeance) ton corps frappé d'un mal destructeur par le bon plaisir de Vénus. Quant à ἀτιμώρητον, νογ. Exchyle, Αςαπεπιοπ, 1279: Οὐ μὴν ἄτιμός γ' ἐκ θιῶν τεθνήξομεν.

1421. Μάλιστα φίλτατος. Cf. μᾶλλον άλγίων, 485. — Il s'agit sans doute d'Adonis, victime de la colère de Diane, d'après Apollodore, III, 44. Valchenaer cite ces vers de Cloudien (Fescenn., 1, 46): Venus reversum spernat Adonidem, Damnet reductum Cynthia Virbium.

4423-30. Les honneurs d'nt Hippolyte jouit à Trezène, sont attestés par le schulisste, par Diodore, IV, 62, par Pansanias,

1435

Σὶ δ', ὡ γεραιοῦ τέχνον Αἰγέως, λαθὲ σὸν παῖδ' ἐν ἀγκάλαισι καὶ προσέλχυσαι .
ἄκων γὰρ ώλεσάς νιν · ἀνθρώποισι δὲ θεῶν διδόντων εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν.
Καὶ σοὶ παραινῶ πατέρα μὴ στυγεῖν σέθεν, 'Ιππόλυτ' · ἔχεις γὰρ μοῖραν ἢ διερθάρης.
Καὶ χαῖρ' · ἐμοὶ γὰρ οὐ θέμις φθιτοὺς ὁρᾶν σὸδ' ὅμμα χραίνειν θανασίμοισιν ἐχπνοαῖς.
'Ορῶ δέ σ' ἤδη τοῦδε πλησίον χαχοῦ.

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ.

Χαίρουσα καὶ σὰ στεῖχε, παρθέν' ὀλθία ·
Λύω δὲ νεῖκος πατρὶ χρηζούσης σέθεν ·
καὶ γὰρ πάροιθε σοῖς ἐπειθόμην λόγοις. —
Λὶαῖ, κατ' ὅσσων κιγχάνει μ' ἤδη σκότος ·
Λαδοῦ, πάτερ, μου καὶ κατόρθωσον δέμας.

1445

1440

"Ωμοι, τέχνον, τί δρᾶς με τὸν δυσδαίμονα; ΠΠΙΟΔΥΤΟΣ.

Ολωλα, καὶ δὴ νερτέρων όρῶ πύλας.

Ή την έμην ἄναγνον έκλιπών φρένα ; ππολητος.

Οὐ δῆτ', ἐπεί σε τοῦδ' ἐλευθερῶ φόνου. ΘΗΣΕΥΣ.

Τί φής; άφίης αξματός μ' έλεύθερον;

1450

NC. 11 9. Vers suspecté par Cobet. L'auteur du Χριστός πάσχων le connaissait, témoin sen vers 149. — 1414. Porson a rectific la leçon χιχανει. — 1450. Var.: ἀρήσεις.

II. 32, par le Pseudo-Lucien, de Syria D-a, 60. — Καρπουτείος, recueillant, jouissant, Cf. vers 132.

1634, 49.55 διδόντους a quand telle est la volonte des dieux, quand les dieux les arenglent. » Les maux, comme les biens, sont appeles δύρο 9.55.

4447--8. Le scholiaste suppelle les pa-

roles d'Apoll a dans Alceste (vers 22 sq.): Έγδι δι, μέ μελαμά με εν δόμοις κίχη, Ατιπω μεναθρών τώνδε φιλτάτην στεγην.

1418 'Avayou équivant à axá0agrou. Thèsee demande a son fils s'il mourra sans le laver de la somiliore, sans l'absondre du crime d'avoir causé sa mort.

### ΙΠΠΟΑΥΤΟΣ.

Τὴν τοξόδαμνον παρθένον μαρτύρομαι.

ος φίλταθ', ώς γενναΐος έχφαίνει πατρί.

Τοιῶνδε παίδων γνησίων εύχου τυχείν.

\*Ωμοι φρενός σῆς εὐσεδοῦς τε κάγαθῆς.
1000 ορτος.

Ωχωχε, καὶ σὺ χαῖρε πολλά μοι, πάτερ. ΘΠΣΕΥΣ.

Μή νυν προδῷς με, τέχνον, ἀλλὰ καρτέρει.

Κεχαρτέρηται τάμ' · όλωλα γάρ, πάτερ · χρύψον δέ μου πρόσωπον ώς τάχος πέπλοις.

<sup>3</sup>Ω κλείν' 'Αθηνῶν Παλλάδος θ' ὁρίσματα, οἴου στερήσεοθ' ἀνδρός. <sup>3</sup>Ω τλήμων ἐγώ· ὡς πολλὰ, Κύπρι, σῶν κακῶν μεμνήσομαι.

1460

1455

NC. 1451. On lisait τὴν τοξόδαμνον Ἄρτεμιν. Nauck a reconnu la glose, et a rétabli le vrai texte au moyen de ce fragment d'une comédie de Diphile (IV, p. 389 Meineke): Αητοῦς Δ:ός τε τοξόδαμνε παρθένε, 'Ως οἱ τραγωδοί φασιν. — 1453. Ce vers se lisait à la place du vers 1455, et vice versd. Wilamowitz-Mællendorff a rétabli la suite naturelle des idées. — 1455. Les manuscrits portent : ὧ χαῖρε καὶ σύ, coume si Hippolyte répondait à un χαῖρε de son père, et c'est ce qui fit penser à Kirchhoff qu'il manquait deux vers avant celui-ci. Mais Nauck a très-bien prouvé qu'on ne disait jamais adieu à un mourant, que ce serait en quelque sorte le presser de s'en aller. Sa conjecture : ὧ χαῖρε καὶ ζῆ serait bonne si Thésée faisait mine de se donne la mort. Le vers précédent semble demander ce que je mets. Herwerden propose ἄπειμι. — 1459. Les meilleurs manuscrits ont 'λθῆναι, et je ne doute pas que ce ne soit la vraie leçon. Un antre trouvera le mot à mettre à la place de θ' ἀρίσματα. — 1460. 'στερήσεσθ' Tournier.

1455. "Ωιχωκε a pour sujet φρήν.

1457. Κιχαρτέρηται.... γάρ. Je suis arrivé au terme de ma fermeté, puisque je sais arrivé au terme de la vie. — Le dialogue stichomythique entre Hippolyte ct Thésée commence et finit par un distique

du premier de ces interlocuteurs, 4444 sq. et 1457 sq. La tragédie se termine par une double conclusion: trois trimètres de Thésée et une période anapestique promonée par le coryphée pendant que le chœur sort de l'orchestre.

ΧΟΡΟΣ.

Κοινόν τόδ' άχος πᾶσι πολίταις ἢλθεν ἀέλπτως.
Πολλῶν δαχρύων ἔσται πίτυλος τῶν γὰρ μεγάλων ἀξιοπενθεῖς

ςῆμαι μᾶλλον χατέχουσιν.

1465

4464-66. Πίτυλος, proprement le mouvement (nom pas le bruit) des rames retumbant sur l'eau à intervalles égaux est appliqué, dans Troy., 1235 (cf. Eschyle, Sept Chofs, 856), aux coups dont on se frappait en signe de deuil, et ici aux larmes qui tombent les unes après les autres. Hésychios a une glose πιτύλοις απαφοραίς εδάτων. — Καττέχουστν équivant à ἐπικρατεύστν (acholiaste). On trouve en prose λόγος, κληδών πατέχει. — Périclès venait de mourir quamd cette tragédie fut jouée,

et en entendant ces vers, les Athéniens durent penser à leur grand concitoyen. On peut croire avec Bœckh (Græcorum tragicorum principes, page 180 sqq.) que c'est dans cette vue que le poête substitua ce morceau aux vers qui avaient terminé son premier Hippolyte et que nous avons cités plus haut dans la notice sur cette pièce perdue. Ils sont en effet moins généraux, s'appliquent plus directement au héros de la tragédie que les réflexions qu'on lit ici, et qui se prétent à l'allusion contemporaine.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | · |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# MHAEIA

# NOTICE

# SUR LA MÉDÉE DE NÉOPHRON DE SICYONE.

L'auteur du premier argument de la Médée d'Euripide rapporte, d'après Aristote et Dicéarque, que ce poëte s'appropria la tragédie de Scophron en la remaniant. Diogène de Laërte et Suidas, dont le temoignage ne peut, à la vérité, rien ajouter à celui de ces deux auteurs, mentionnent le même fait en termes grossièrement impropres : ils disent que, suivant quelques-uns, la Meidee d'Euripide appartient à Néophron de Sicyone 1. Une erreur évidente du même Suidas ne peut etre invoquée pour infirmer un fait si bien attesté. Le lexicographe ajoute à la fin de son article que Néophron était ami de Callisthène et tut tué avec ce philosophe par ordre d'Alexandre. Il ne s'aperçoit pas de la contradiction dans laquelle il tombe. En esset, s'il est vrai que Néophron fournit à Euripide l'ébauche de sa Médée, et que, le premier, il mit des esclaves gouverneurs (παιδαγωγούς) sur la scène (autre détail rapporté par Suidas), il était antérieur à Euripide, et ne peut avoir vecu jusqu'au temps d'Alexandre. Suidas le contondit évidemment avec un autre Neophron ou Nearque (c'est le nom qu'il lui donne dans l'article « Callisthene »], plus jeune d'un siecle et peutêtre son descendant. Les erreurs de ce genre sont trop fréquentes dans la compilation de ce grammairien, pour qu'il soit permis de tirer de celle-ci la conclusion que la Medée de Néophron fut non pas le modele, mais l'imitation de celle d'Euripide. Pour réfuter cette hypothèse, il suffit du temoignage explicite d'Aristote et de Dicearque, et il est a peine necessaire d'ajouter qu'on ne comprendrait pas que, dans un temps où la Médée d'Euripide était jouce sur tous les theâtres de la Grece et adoptée par la nation, un poete eut pu avoir la malencon-

Artis dem ta Max dont, nai diate pida; q. Kaidiadent im quescono, aos desimp no action action action. Action of the configuration action. Les mots chargings naidangues persons dans la Meles de Résphron.

<sup>4.</sup> Ding. Liert., 11, 434. Voici l'article de Suidas: Νιορρων ή Νιοριών Σικούν συ τριγκός, 60 κατο τίναι την Ιιροπίρου Μηρείαν τός πρώτος σημαγά πατοαμών με συ κατα μεταίτα με το τριγκό δι αιτο τούτα τραγαβίας ρε'. Συικε δι αιτο τούτα

treuse idée d'opposer aux vers immortels du grand tragique des vers pareils à ceux que nous allons citer<sup>4</sup>.

Mais tout en ne pouvant supporter une comparaison écrasante, ces vers font le plus grand honneur à Néophron, si nous le prenons pour ce qu'il était en effet, le précurseur du plus tragique des poëtes de la Grèce. Néophron conçut d'abord l'idée de ce qui fait la beauté et, encore aujourd'hui, l'originalité de l'ouvrage d'Euripide. Il mit le premier sur la scène une mère qui tue ses enfants tout en les aimant avec tendresse, qui pleure le crime qu'une passion plus forte que cette tendresse lui fait commettre, une mère, enfin, qui est à la fois l'objet de notre horreur et de notre pitié. Les vers suivants prouvent qu'Euripide lui emprunta les traits les plus essentiels de sa tragédie:

Εΐεν · τί δράσεις, θυμέ; βούλευσαι καλῖος, πρὶν ἢ 'ξαμαρτεῖν καὶ τὰ προσφιλέστατα ἔχθιστα θέσθαι. Ποῖ ποτ' ἐξῆξας, τάλας; κάτισχε λῆμα καὶ σθένος θεοστυγές. Καὶ πρὸς τί ταῦτ' ὀδύρομαι, ψυχὴν ἐμὴν ὁρῶσ' ἔρημον καὶ παρημελημένην πρὸς ὧν ἐχρῆν ἥκιστα; μαλθακοὶ δὲ δὴ τοιαῦτα γιγνόμεσθα πάσχοντες κακά; Οὐ μὴ προδώσεις, θυμὲ, σαὐτὸν ἐν κακοῖς. Οἴμοι, δέδοκται · παῖδες, ἐκτὸς ὀμμάτων ἀπέλθετ' · ἤὸη γάρ με φοινία μέγαν δέδυκε λύσσα θυμόν. "Ω χέρες, χέρες, πρὸς οῖον ἔργον ἔξοπλιζόμεσθα · φεῦ, ταλαινα τόλμης, ἡ πολὺν πόνον βραχεῖ διαφθεροῦσα τὸν ἐμὸν ἔρχομαι χρόνῳ ²

Voilà bien les sentiments qui agitent ce cœur passionné, qui le déchirent en luttant les uns contre les autres. Ils sont bien saisis, parfaitement indiqués, mais ils ne sont pas développés. C'est Euripide qui donna à ces contours la couleur, la vie, qui sut non-seulement se rendre compte d'une manière générale de ce que devait éprouver Médée, mais voir les nuances et la suite de tous ses sentiments, les ressentir en quelque sorte à son tour et se mettre si vivement à la

tionnés et le texte bien établi, on doit reconnaître, comme un fait constant, que Néophron précéda Euripide.

<sup>4.</sup> J'al longuement réfuté cette hypothèse, parce que M. Patin, critique d'ailleurs si fin et si judicieux, s'en est fait le défeuseur dans ses Études sur les tragiques grecs, III, p. 149 sqq., troisième édition. Il me semble qu'elle n'était pas trop justifiée même lorsque la leçon du passage de l'Argument grec de Medec pouvait sembler douteuse. Aujourd'hui que les manuscrits ont été soigneusement colla-

<sup>2.</sup> Ces vers ont été conservés par Stobée, Florilegium, XX, 34. Le troisième vers avant la fin est terminé par çeü, contrairement à l'usage des tragiques. Meineke propose έξοπλιζομεσθ' άρα ou έξοπλιζόμεσθα δή, en mettant l'interjection en dehors du vers.

place de son héroîne, qu'il put lui prêter le langage, l'accent de la nature elle-même.

Si Euripide trouva chez Néophron le germe des plus grandes beautés de sa tragédie, il lui emprunta aussi ce que l'on y trouve de plus faible, de plus sujet à la critique. L'intervention d'Egée est insuffisamment motivée, et ne semble pas bien nécessaire. Tout le monde en convient; et l'idée de mèler à l'action un personnage tout à fait épisodique ne peut s'expliquer que par le désir de rattacher la fable aux traditions attiques et de montrer une fois de plus qu'Athènes fut toujours l'a-ile des malheureux. Or Égée avait déjà son rôle dans la pièce de Néophron, et voici quelques-uns des vers qu'il y prononçait:

Καὶ γάρ τιν' αὐτὸς ἄλυθον λύσιν μαθεῖν σοῦ · Ηυθίαν γὰρ ὅσσαν, ἢν ἔχρησέ μοι Φοίδου πρόμαντις, συμδαλεῖν ἀμηχανῶ · σοὶ δ' εἰς λόγους μολὼν ἄρ' ἄλπιζον μαθεῖν'.

Chez Euripide, Égée passe par Corinthe pour se rendre à Trézène. Il rencontre Médée sans la chercher; car ce n'est pas elle, mais Pitthée, qu'il veut consulter sur le sens de l'oracle qu'il a reçu<sup>2</sup>. Euripide a donc fait la part du hasard un peu plus grande encore. Au fond, la difference n'est pas considérable. Le poête athénien tenait sans doute à respecter la tradition relative à la naissance de Thésée, le héros national de l'Attique<sup>3</sup>.

Un troisième et dernier fragment nous apprend que la tragédie de Neophron se terminait, comme celle d'Euripide, par une scène de récriminations et d'imprécations échangées entre Jason et Médée. Celle-ci predisait à son ancien epoux qu'il finirait par le suicide.

> Τέλος φθερεί γλο αύτος αίσχιστοι μόροι βροχυτόν άγχόσην έπισπάσας δέρη. Τοία σε μοίρα σῶν κακῶν ἔργων μένει, δίδαξες άλλοις μυρίοις ἐφημέροις δεῶν ὅπερθε μέποτ' αἴρισθαι (ρροτούς ').

Je ne comprends pas bien le dernier vers. Qu'y a-t-il de commun entre Jason et ces mortels orgueilleux qui se croient supérieurs aux dieux? S'il a trahi ses serments, il ne l'a pas fait par orgueil. Quoi

d'Ilmsley et de Hermann, ce fragment fort matraite dans les manuscrits. Le schohaste d'Impide le cité a propos du vers 1787, en le faisant précède de ces mots : Νιοσρών δε ξενικώτερον άγχόνη στοί τελευτήσαι την γαρ Μηδείαν παράγει πρός αυτόν είπουσαν....

N us devons ce fragment au schoi ice d'Eurspide, v. 666. Valckenaer en eurogea le texte, altere dans les manuscrits.
 McEre, 682-687.

<sup>3.</sup> Voy. Apollodore, III, 45, 7; Plutarque, Theore, ch. ii.

<sup>4.</sup> Nous donnous, d'après la restitution

qu'il en soit, le poëte faisait sans doute sentir que l'homme qui abandonna les siens, abandonné et délaissé à son tour, mènera une triste vicillesse et sera poussé par le désespoir à se donner une mort ignominieuse. Euripide n'a pas précisé le genre de mort (le vers 1387 est interpolé), mais on trouve chez lui la même idée et la même leçon.

On voit par ce qui précède qu'Euripide, tout en ne conservant peut-être pas un seul vers de Néophron, en jetant dans la tragédie son style, sa puissance dramatique, le don qu'il possédait d'animer ses personnages et d'émouvoir le spectateur, suivit de très-près, et peutêtre scène pour scène, le plan de son prédécesseur, l'économie et la conduite de sa pièce. Un autre fait nous confirme dans cette opinion. Dans la Médée d'Euripide, il n'y a jamais plus de deux interlocuteurs en scène, et il suffisait de deux acteurs pour jouer la pièce. Cependant les poëtes qui concouraient aux Dionysiaques d'Athènes disposaient depuis longtemps d'un troisième acteur, que Sophocle avait le premier obtenu, et qu'Eschyle avait utilisé dans ses dernières tragédies. En examinant le théâtre d'Euripide, on trouve que le Cyclope et Alceste ne demandaient non plus que deux acteurs. Mais le Cyclope est un drame satyrique, et Alceste tenait lieu d'un drame satyrique. Dans aucune de ses tragédies, Euripide ne s'est passé du troisième acteur, auquel il avait droit; et l'une de celles qui furent jouées avec Médée, le Philoctète, exigeait le concours de trois acteurs : on peut presque l'assurer avec certitude 1. Si Médée seule fait exception à la règle, cela ne tiendrait-il pas à ce que Néophron avait composé sa pièce à l'époque de l'ancien règlement, et qu'Euripide en conserva toute l'économie? Si cette conjecture est fondée, on peut présumer que la première *Médée* fut représentée avant l'*Orestie* d'Eschyle, et qu'elle pouvait être d'à peu près trente ans plus ancienne que la Médice défiritive.

Est il besoin d'ajouter un mot au sujet d'une anecdote sans valeur? Il existait une légende suivant laquelle les Corinthiens auraient mis à mort les enfants de Médée, placés par leur mère sous la protection du temple de Junon Acrea. Tout le monde comprend pourquoi les poetes tragiques préférèrent la version qui faisait tuer les enfants par la mère, et Euripide l'aurait sans doute choisie, quand même Néophron ne lui en eût pas donné l'exemple. Néanmoins, certains grammairiens grecs<sup>2</sup>

<sup>4.</sup> Une ambassade troyeme y cherchait à gagner Philoctète. Ulysse la combattait en s'écriant : Αίσχοδν στωπάν, βρρδά-ρους δ' έὰν λέγειν. Ulysse, Philoctète et

le chef de l'ambassade troyenne avaient donc des rôles dans cette scène.

<sup>2.</sup> Voy. Parménisque, chez le scholiaste de Médee, au vers 10 et au vers 273;

prétendent qu'Euripide en agit ainsi pour faire plaisir aux Corinthiens, et qu'il reçut cinq talents d'eux pour les décharger de ce crime légendaire. Disons que les Corinthiens s'en crurent si peu déchargés, qu'ils continuèrent, jusqu'à la destruction de leur ville par Mummius, d'accomplir les rites expiatoires que l'oracle leur avait imposés . Cette anecdote, qui n'a pas même le mérite d'être piquante, est une des nombreuses inventions dont des Grecs désœuvrés s'amusèrent à broder l'histoire et particulièrement l'histoire littéraire de leur pays. On lit ailleurs comme quoi Hérodote modifia son récit de la bataille de Salamine pour dénigrer les Corinthiens, qui n'avaient pas voulu payer ses éloges. Les deux anecdotes ont un air de famille : on les dirait sortiex de la même fabrique.

On a cherché à rapprocher de cette anecdote l'hypothèse d'une double édition de la Médée d'Euripide, la première jouée en 431 avant notre ère, comme l'atteste l'argument d'Aristophane de Byzance; la seconde, celle que nous possédons, revue depuis et corrigée par l'auteur. Cette hypothèse, qui ne repose d'ailleurs sur aucune donnée positive, sur aucune preuve solide , ne peut s'étayer d'une anecdote aussi futile que celle que nous venons de rappeler, et ceux qui supposent qu'Euripide avait d'abord suivi la légende corinthienne lui font composer une pièce qui mériterait à peine le nom de tragédie.

Flien, Far, Hist., V, 21. La légende coernthienne est mentionnée en passant par Apollodore, I, 9, 28, et racontée par Pausamas, 11, 3, c. Les deux versions de la faide donnerent a Carcinos l'idee de faire antenter a Medée un procès capital, qui se plaid et sur le theâtre. Dans la tragedie de er prote (voy. Aristote, Rhetor., 11, 21, Mede etait accusée d'avoir tue ses enfints. Car, disat-on, ils ont disparu, et Medee · est servie d'eux pour accomplir un crime en les envoyant clora la princesse tel doit erre le sens des mots : quapte pro è Μη ίε α περί την άποστολην τών παιδών). I i répondot qu'elle surait plutôt tué Lasin et qu'elle eût eté coupable de l'éparguer se elle avait en effet tué ses enfants i den jas funster ar un moinsus , g ties was batesov incinger).

- · Pausinias, II, 3, 7.
- \_\_ Cf, le Pseudo-Dion Chrysostome, XXVII, p. 003 Reiskej.
- 3. S'il y avait en deux editions de la Metre d'Europide, les scholistes, qui nous

rapportent tout ce qu'on disait de vrai et de faux au sujet de cette pièce, ne passeraient pas ce fait sous silence. Quant aux inductions qu'on a voulu tirer des vers 298, 4317, 4381 sqq., voyez nos observations sur ces vers. Il est vrai que le scholiaste d'Aristophane. Acharmens, v. 449, cite comme etant tires de la Medée d'Enripide les mots: "Ο δεεμοδούλον σπλάγyear, et que ces mots ne s'y lisent pas, C'est la, en définitive, le sent indice réel que passent invoquer les defensents de la deuble édition. Mus il est trop isolé, er Lismley a fait observer avec raison que ces mots pouvaient se trouver dans les Peliades on dans PLace d'Enripide, tragedies dont Modée était également le personnage principil, Wecklein (Ausgewandte Traga do e des Lucquiles, 1, p. 25. Loqzig, (573) allegue des vers qui font don le emploi (723-7 0) comme indice d'une double edition, Il place la Medee de Nesspluon entre la première et la doccione Veter d'Europide.



# **SOMMAIRE**

# DE LA MÉDÉE D'EURIPIDE.

L'action se passe à Corinthe, devant la maison de Jason.

Πρόλογος. Prologue proprement dit. La vieille nourrice de Médée raconte les malheurs de sa maîtresse et exprime la crainte que celle-ci ne médite quelque vengeance terrible. Trimètres iambiques (1-45).

Les ensants de Jason sont ramenés à la maison par l'esclave qui les garde. Cet esclave raconte à la nourrice qu'on dit que le roi se propose de bannir de Corinthe la mère et les ensants. Dialogue iambique entre ces deux personnages (46-95).

Πάροδος. Médée, dans le palais, pousse des cris de désespoir et de vengeance, auxquels se rattachent les réflexions de la nourrice, qui est sur la scène. Les anapestes prononcés par ces deux personnages précèdent et séparent les strophes chantées par les choreutes (proode, strophe, antistrophe et épode): ils accompagnent leur entrée et leurs évolutions dans l'orchestre. Les femmes de Corinthe, qui forment le chœur, prennent part à la douleur de Médée et demandent à la voir pour l'apaiser (96-212).

'Eπεισόδιον α'. Médée intéresse le chœur à ses projets de vengeance en lui montrant que sa cause est la cause de toutes les femmes. Discours de Médée suivi d'un quatrain du chœur (213-270) 1.

Créon ordonne à Médée de quitter aussitôt le pays de Corinthe avec ses enfants (un couplet). Ni les raisonnements de Médée (quatre couplets échangés entre les deux interlocuteurs), ni ses prières (stichomythie) ne le fléchissent. Il finit cependant par leur accorder un jour de délai (deux couplets) (271-356).

Une période anapestique du coryphée accompagne le départ du roi (357-363). Médée précise ses projets de vengeance pour le cas où elle réussirait à s'assurer un lieu d'asile et pour celui où cela ne lui serait pas possible. Morceau adressé au chœur, mais qui tourne au monologue (364-408).

Στάσιμον α'. Les femmes peuvent à leur tour faire aux hommes le reproche de ruse et de perfidie : première couple de strophes. La trahison de Jason, le délaissement de Médee le prouvent : deuxième couple de strophes (410-445).

4. Tous les morceaux pour lesquels nous ne donnons pas d'autre indication sont en trimètres iambiques.

- Ext:26δεον β'. Jason reproche à Médée ses emportements et lui offre des secours (446-464). Médée accable le traitre, Jason se défend : la chaleur de la passion opposée aux froids raisonnements de l'égoïsme : deux plaidoyers séparés par un distique du coryphée (465-575).
- Après un tristique du coryphée, la querelle continue en petits couplets dont l'étendue décroit jusqu'au milieu de ce morceau, où l'on trouve une courte stichomythie, puis s'accroît de nouveau dans la seconde partie (576-626).
- Στάσιμον 3'. Il y a deux amours, l'un funeste, l'autre bienfaisant : première couple de strophes. Vivre loin de sa patrie est le plus grand des malheurs, le sort de Médée le prouve : deuxieme couple de strophes (627-662).
- 'Eπεισίδιον γ'. Egée arrive. Il échange avec Médée deux distiques et une longue suite de monostiques. Exposition du but de son voyage : première partie de la stichomythie (663-638). Exposition du triste état où Medée se trouve réduite : seconde partie de la stichomythie (689-708).
- Médée conjure le roi d'Athènes de lui ouvrir un asile dans son pays ; il le promet, et consent même à s'engager par un serment à ne pas livrer la fugitive : échange de quatre couplets, coupés par un distique et un non-stique (709-745). Médée dicte le serment et Égée le répète : échange de distiques, monostiques et tristiques (746-758.
- Le coryphée fait des vœux pour Égée: ses anapestes accompagnent la sortie du roi (759-763).
- Assurée d'une retraite, Médée mûrit son plan et arrête tous les détails de sa vengeance (764-810). Le chœur proteste en vain contre le meurtre des enfants : petit dialogue entre le coryphée et Médee (811-819). Elle fait appeler Jason (820-823).
- Στάτιμον γ'. Éloge d'Athènes: première couple de strophes. Comment ce pays aimé des dieux pourra-t-il accueillir une femme soullée du sang de ses propres enfants? comment la main d'une mère pourra-t-elle accomplir une action si atroce? deuxieme couple de strophes (824-865).
- Thursikon à'. Seconde scène entre Jason et Médée. Après un échange de deux tristiques, Médee feint de reconnaître ses torts et de s'incliner devant la haute sagesse de Jason. Elle appelle ensuite ses enfants, qui auront leur part de cette paix conclue entre les auciens époux. Après un distique du coryphée, réponse de Jason également divisée en deux parties : il lone M dée et adresse des paroles affectueuses à ses enfants (860-921).
- Dialoque rapide, amené par les larmes de Médée (922-931).
- Modee vent que Jason demande la grâce des enfants. Elle remet entre Jeurs mains les presents qu'ils offriront à la fille de Creon, afin d'obtenir de rester à Corinthe. Elle repond aux objections de Jason et presse le départ et s'enfants. Trois couplets de Medee, separes par un petit dialogue avec Jason et un petit couplet de ce dernier 532-975).
- 2122/409 67. Le chour deplore le sort de la princesse : première couple de strophes; celui de Jason et de Medée : deuxième couple de strophes (976-1001).
- "Econs. Le gouverneur ramène les enfants et aunonce qu'ils ont obteau leur

grâce: un tristique. Dialogue entre lui et Médée, dans lequel deux monostiques et un distique alternent trois fois (1002-1020).

Médée dit adieu à ses enfants: lutte entre la tendresse de la mère et le ressentiment de la femme outragée (1021-1080).

Réflexions du coryphée. On est plus heureux de ne pas avoir d'enfants que d'en avoir. Quatre périodes anapestiques (1081-1115).

Un messager arrive. Dialogue rapide entre Médée et lui. Récit de la mort de Glaucé et de Créon. Quelques vers du coryphée (1116-1235).

Médée s'arme de courage et rentre pour tuer ses enfants (1236-1250).

Quatre strophes dochmiaques. Les choreutes, qui chantent alternativement, demandent au Soleil de sauver des enfants issus de son sang; ils apostrophent la mère dénaturée: première couple de strophes. La deuxième strophe, chantée pendant que le crime s'accomplit, est précédée et coupée par les trimètres iambiques des enfants, que l'on entend crier derrière la scène. La deuxième antistrophe, chantée après l'accomplissement du crime, est coupée par des trimètres prononcés par des choreutes: l'action de Médée y est comparée à celle d'Ino (1251-1292).

Jason vient soustraire ses enfants à la vengeance de la famille de Créon (1293-1305). Le coryphée lui apprend qu'ils ont été tués par leur mère: stichomythie précédée d'un distique et suivie d'un tristique (1306-1316).

Médée parait dans les airs, sur un char trainé par des dragons ailés. Elle déclare que le Soleil, son aïeul, lui a procuré ce moyen de salut. Jason lui répond, la maudit, et déplore son propre sort (1317-1350). Dialogue stichomythique entre Jason et Médée, précédé et suivi d'un couplet décastique de cette dernière (1351-1388).

Longue période anapestique, composée de vers rapides échangés entre Jason et Médée et terminée par une protestation de Jason, que la meurtrière empêche d'embrasser et d'ensevelir les corps de ses enfants (1389-1414). Conclusion. Petite période anapestique du coryphée (1415-1419).



# ΥΠΟΘΕΣΙΣ'.

Ίσων εἰς Κόρινθον ελθών, ἐπαγόμενος καὶ Μήδειαν, ἐγγαται καὶ τὰν Κρέοντος τοῦ Κορινθίων βασιλέως θυγατέρα Γλαύκην πρὸς γάμον. Μελλουσα δὲ ἡ Μήδεια φυγαδεύεσθαι ὑπὸ Κρέοντος ἐκ τῆς Κορίνθου, παραιτκσαμένη πρὸς μίαν ἡμέραν μεῖναι καὶ τυγοῦσα, μισών τῆς χάριτος δῶρα διὰ τῶν παίδων πέμπει τῆ Γλαύκη ἐσθῆτα καὶ γρυσοῦν στέφανον, οἰς ἐκείνη χρησαμένη διαφθείρεται καὶ ὁ Κρέων δὲ περιπλακεὶς τῆ θυγατρὶ ἀπώλετο. Μήδεια δὲ τοὺς ἐαυτῆς παῖδας ἀποκτείνασα ἐπὶ ἄρματος δρακόντων πτερωτῶν, ὁ παρ' Ἡλίου Ελαδεν, ἔπογος γενομένη ἀποδιδράσκει εἰς λθήνας, κάκεῖ Λίγεῖ τῷ Πανδίονος γαμεῖται.

Βερεχύδης δε και Σιμωνίδης φασίν ώς ή Μήδεια άνεψήσασα τον Τάσονα νέον ποιήσειε. Περί δε τοῦ πατρός αὐτοῦ Αἴσονος ο τοὺς Νό-

בינייל ביניגעמל לעינוא נייבוא בינייל

Αλτίκα δ' Αίσονα θήκε φίλον κόρον ήδώοντα, γήρης ἀποξύσασα ίδυίησε πραπίδεσσεν, φάρμακα πόλλ' έψουσ' ἐπὶ χρυσείσισε λέδησεν.

- 6. Un manuscrit attribue à Dicéarque est argument, ainsi que le premier argument d'Alceare. Il est évident que le troisième alorea, où le grammairien Timachidas et tre earque lui-même sont cités, ne saurait erre de lui. Toutefois, ce disciple d'Aristice es rivit certainement des Arguments des porces d'Europide et de Sophoele, fait atteste par Sextus Empirieus (Πρὸς μαθημαστούς, ΠΙ, 3/; et les citations qu'on trouve dans l'argument du Rheass et dans coux de l'Apax et de l'Olldige roi de sophoele sont, saus aucun doute, tirces de cet ourrage.
- 2 Seneque et d'antres l'appellent Créuse. Dans la piece d'Euripide, le nom de la p acresse n'est pas promoté. Les deux arguments et les scholies l'appellent contramment clauce.
  - 2. Ceu est mexact. Meder envoie des

- présents à la princesse sons prétexte d'obtenir que ses enfants puissent rester à Corinthe.
- 4. Il faut entendre Phérécyde de Léros on d'Athènes, un de ces historiens ou chroniqueurs antérieurs à Thucydide, que tout le monde appelle aujourd'hui les logographes, sans autre raison qu'une erreur de Creuzer. Il est vrai que Thucydide se soit, en parlant d'eux (I, 24), du mot λογογέξος. Mais ce mot, qu'il oppose à ποιχτές, a chez lui le sens de prosateur; et il ent ete bien etonne d'apprendre qu'un jour les barbares du pays des Celtes lui feraient. Phonneur de declarer qu'il état autre chose qu'un λογογράζος. Simonule est le fameux poete lyrique, rival de Pindare.
- 8 On sait que les Vostez, épopée attribure a Agias de Trezene, avaient pour sujet

N!

70, 1941 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 10000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

... διασκευάσας δός
... τοτέλης εν όπορυνή... την ύπόκρισεν τῆ Μητε Ευλευσεν Ίασονι καὶ τῆ
τι πείπτικὸς ἄγαν ἔχειν και
τε εξής. Όπες άγνοήσας Τεμα..... ώς Όμπρος Τ

ι ται λιύτατα.

# ΜΝΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

- συκειται έν Κορίνθος, ό δε χορός συν-

nis. . . supra

sar que de combinado de combina

Brunck yzyox (2020). Nous ox parce qu'or Sen doutement pour chancie a taire de cutuque Voy, l'In-

. or Dicearque, dont

C. Muller a discuté le plan et recucilli les fragments (l. c., 11, p. 228 sq. ... presentait l'histoire des nœurs de 11 Grece en suivant l'ordre des temps. On voit que les lettres n'y étaient pas oublaces. Le de l'ita populi Romani de Vairon était conçu d'après le même plan.

5. Cette critique peu judiciense est reproduite par un scholiaste, au vers 922, ou nous l'avons relevee.

6. Atherese cite les Γ. 657721 et le Δ21πνον de Timachidas de Rhodes. L'observation rapportée ici pouvait se trouver dans ce deriner ouvrage, qui ressemblait sans doute a celui d'Athenée lui mémovoy, d'ailleurs, c'i-dessous, la note sur les premièrs vers de la tragedie.

7. Odyssie, V, 264

8. H22' ονδετερφ, ni chez Eschyle ni chez Sophocle. Ceci ne contredit pas le fait que Sophocle mit sur la scene d'autres parties de la fable de Medee

อรางเลง อัน ทุกงานเลือง สามารถโดก. ออุทักงาน อิย การอยุ่น Medeine. Ediδάγθη ἐπὶ Πιθηδώρου άρχοντικ διομπικόκς πη ἔτει κ'ι. Πρώτος Εὐpictur', debrepa Sopalita, toites Eigenides Medein, Gilantett, MATH, BESUSTAL SATIONS. OF SULETAL!

- 1. Certe tragedie fut donc pore su il estat quatre fois des contonnes pour mancracement de l'annece memorable qui des drames nota encore pour d'Esclude. vir eclater la guerre du Pelopounne,

  3. Les mas su métre les rapportent un drame saturique. Les Mossonnesses en drame saturique. Les Mossonnesses en

- 421 ans avant notre ère.

  2. Emphorion etait fils d'Eschyle, et il se tr-avaient possible qu'il ait remporté ce prix avec des tragedies de son pere. D'apres buids, s'est perdu de bonne heure.

# ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

трофох.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

МНДЕЛА.

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

KPEON.

ΙΑΣΩΝ.

ΑΙΓΕΥΣ.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

ΠΑΙΔΕΣ ΜΠΔΕΙΑΣ.

# ΜΗΔΕΙΑ.

### ΤΡΟΦΟΣ.

Είθ' ώρελ' Άργους μή διαπτάσθαι σκάφος Κόλχων ές αίαν κυανέας Συμπληγάδας, μηδ' εν νάπαισι Πηλίου πεσείν ποτε τμηθείσα πεύκη, μηδ' ερετμώσαι χέρας ανδρών άριστέων οι τό πάγχρυσον δέρος Πελία μετήλθον. Οὺ γάρ αν δέσποιν' εμή

5

NC (notes critiques). 6. ἀριστέων, pour ἀρίστων, correction de Wakefield. — δέρος, an ienne leçon attestée par Eustaille, in Iliud., p. 600, et conservée dans un manuscrit de la seconde famille, a été rétabli par Porson, à la place de la vulgate δέρας.

4-6 Deja dans l'antiquité on reprochait a Enripide de parler d'abord de l'arrivée do nostre Argo dans la Colchide, et ensuite wale ment de la construction et du départ de es navire. Le scholiaste a fait justice de certe critique pen intelligente (voy, la fin du ; enuer argument). L'ordre suivant lequel So obes se presentent a notic espit n'est. ... toujours conforme à l'ordre des faits, same il u'en est pas moins naturel, et c'est cena que le poéte dramatique doit saisa et reproduire. Euripide l'a compris; son traducteur, Funns, l'a meconni. En croyant coruger son modele, il en a efface exquise vente. Voici les vers latins (l'érique à Heremius, II, n. 39) d'après Parteck : Ctinam ne in nemore Pelio scentilos Cesa cecidisset abiegna ad terran trabes. Neve indenavis inchounds . exardisia Capassit, que nanc nominatur zozane Argo, qua Argivi in ca delecti sar Vecti petebaut pellem inaniatien arretis t lehis, imperio regis Pelie por delium. Phedre, P.P. IV, vo. 6-47. fig alteren a l'imitation litine, et non i l'original gree, Cf. d'ailleurs Helen. 229 sqq , où Euripide s'est imité lui-même. - Les Symplegades ou Cyanées, qui, d'après la légende, fermaient autrefois le Pont-Euxin, sont le pendant des Roches creantes, Πλαγκταί, qu'Homère place dans Ir mer d'Occident, Voyez Odrissee, XII, 6). - Le mont Pelion borde la Thessalie do côté de la mer. Il avait fourni aux Argoantes le bois de construction, et les plannes épiques s'arrétaient sur ce detail, pare que l'Ago passait pour le premier novire que l'on eut construit, Catolle dir cacate fa Peliaco quondam prognate ver-« tice pinus Dienutur liquidas Neptula o naise per undas Phasidos ad fluetus et fines Æeteos, \*(LNIV, t sqq.) — \*Epr; morat gigat beiert, ort, armer de tames les mains des heros. Le sujet de cet infimili est πευώς, qui equivant a λργους akapaç. Eştruman, different de frean, est expliqué par Hesychios χωπαίς άρμο-O. pariobox qui allerent therefor Le toron d'or pour Pélico (10) d'Inleus).

Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ' Ἰωλκίας ἔρωτι θυμὸν ἐκπλαγεῖσ' Ἰάσονος, οὐδ' ἄν κτανεῖν πείσασα Πελιάδας κόρας πατέρα κατώκει τήνδε γῆν Κορινθίαν ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέκνοισιν, ἀνδάνουσα μὲν φυγῆ πολιτῶν ὧν ἀρίκετο χθόνα, αὐτή τε πάντα ξυμφέρουσ' Ἰάσονι ἤπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, ὅταν γυνὴ πρὸς ἄνδρα μὴ διχοστατῆ. ὑῦν δ' ἐχθρὰ πάντα, καὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα. Προδούς γὰρ αὐτοῦ τέκνα δεσπότιν τ' ἐμὴν γάμοις Ἰάσων βασιλικοῖς εὐνάζεται,

NC. 44. Nombreuses conjectures. Nauck lit, après avoir très-bien réfuté les autres, λαιθάνουσα pour άνδάνουσα, mot que l'antithèse νῦν δ' ἐχθρὰ πάντα défend contre tout soupçon. ἀνδάνουσα πρίν J. Steup et Prinz. — 43. τέως δὲ πάντα Ritschl. πάντη τε πάντα Nauck.

8. 'Εκπ) αγεῖσ[α], ottonita. Cf. 639; Hipp. 38; Hélène, 1417. Ennius dit énergiquement: « Medea animo ægra, amore « sævo saucia. »

9-16. Médée se vit forcée de quitter Iolcos, la patrie de Jason, après avoir fait mourir Pélias, l'ennemi de son époux, par les mains de ses propres filles, qui croyaient le rajeunir au moyen de procédés magiques. Euripide avait traité ce sujet dans sa tragédie des Peliades, qui était son début au theatre. - L'établissement à Corinthe est un nouveau malheur pour Médée. Le vers 16 ne doit donc pas être séparé de l'ensemble de cette période, dont le sens général est, que Médée, après avoir été d'abord bien vue du roi et du peuple de Corinthe, et avoir vécu dans un parfait accord (πάντα συμφέρουσα) avec Jason, a maintenant tout le monde pour ennemi et se trouve délaissée par son époux même (νοσεῖ τὰ φιλτατα). — 'Ανδάνουσ.... χθένα. Construisez: Ανδάνουσα μεν πολίταις, ών χθόνα άφίκετο φυγή. Le genitif πολιτών s'accorde avec ών, par une attraction qui paraltrait plus naturelle et plus conforme à l'usage, si άνδάνουσα, qui régit le datif, n'arrivait qu'à la fin de

la phrase. On trouve une construction analogue dans Sophocle, Trach., 150 sq.; le verbe εἰσίδοιτο y précède κακοίσιν (pour κακά) οξ; έγω βαρύνομαι : mais je n'en vois pas d'autre exemple. Pourquoi donc Euripide n'a-t-il pas écrit πολίταις? pourquoi a-t-il ajouté πολιτών, mot qui semble inutile? L'idée de l'exil de Médée appelait celle des indigènes, citoyens du pays : l'antithèse est la même que dans cette phrase de Sophocle (OEd. Col., 42): Mevθάνειν γορ ήχομεν ξένοι πρός άστων. Mais comme cui ji suit partie de la phrase incidente, πολίται, qui ne devait venir qu'après, ne pouvait plus se construire avec avoaveuca, sous peine d'une confusion inextricable, mais devait entrer aussi dans la l brase incidente, c'est-à-dire subir la loi de l'attraction. - Les vers 13 et 14 forment une espèce de parenthèse (ήπερ.... et c'est la....). La pensee qu'ils renferment avait été exprimée dans ces vers charmants de l'Odyssee, VI, 182 sqq. : Où più yap τούγε κρείσσον και άσειον, "Il 60' όμοτρονέοντε νοήμασιν οίχον έχητον Άνηρ χάρματα δ' ευμενέτησι · μάλιστα δι καρματα δ' ευμενέτησι · μάλιστα δι τ' έχλυον αὐτοί.

10

15

γήμας Κρέοντος παιδ', ός αλσυμνά γθονός: Μήδεια δ΄ ή δύστηνος ήτιμασμένη 20 βοά μέν δρχους, άναχαλει δε δεξιάς πίστιν μεγίστην, καὶ θεούς μαρτύρεται οίας αμοιδής εξ 'Ιάσονος χυρεί. Κείται δ' άσιτος, σώμ' ύρεις' άλγηδόσιν, τὸν πάντα συντήχουσα δαχρύοις γρόνον, 25 έπεὶ πρός ανδρός ἤσθετ' ἤδιχημένη. ούτ' όμμ' έπαίρουσ' ούτ' άπαλλάσσουσα γῆς ποόσωπον: ώς δὲ πέτρος ζ θαλάσσιος κλύδων ακούει νουθετουμένη ςίλων. ην μή ποτε στρέψασα πάλλευκον δέρην 30 αύτη πρός αύτην πατέρ' ἀποιμώζη φίλον καί γαίαν οίκους θ', ούς προδούσ' άρίκετο μετ' άνδρός ός οφε νύν άπιμάρας έγει. "Εγ.ωκε δ' ή τάλαινα συμφοράς ύπο οίον πατρώας μή πολείπεσθαι γθονός. 35 Στυγεί δέ παίδας ούδ' όρωσ' εύφραίνεται. Δέδοικα δ΄ αύτην μή τι βουλεύση νέονβαρεία γάρ φρήν, ούδ' ανέξεται κακώς πάσχουσ' εγώδα τήνδε, δειμαίνω τέ νιν.

MC. 24. Variante : Sefing. - 38-39. Ces vera sout écutés par Dindorf et Pring, peute se avec raison.

19. Le mot aisvavante, dont Homère e e t : Olyssee. VIII, 258, pour designer tes juges des combats dans les jeux pu-Lites, etait le nom qu'on donnait à cetvius magistrats de Cumes et aussi a des detateurs, comme Pittacos de Lesbos. Ennycle dit aisogrā dans le sens géneral er asyri, de même que poso oi, rayou Tratavit, Tauiar, sont poetiquement employes pour Sagiterie

21-22. Un cite Soph , Phil., 813: "Eu-(2) 1 yeisse \$1770. Chilip. Cel., 1032 1.384 aft nieter. L'antique saintele de l'anon des mains est attestee par I home. nque bifigi, g. ananibuss. De la ces de crisen metal qu'on voit dans nos musees et qui -tarent le symbole d'une alliance conclue 25-26. Sontriouna Novion est dit

comme zákei Sistáv, v. 111. Nous trouvons plus naturel le trope inverse : 'Eug & govietion voktet huerai te bangueis (I, h. Aul., 398). D'autres s.-entend. σώμα apres συντηχός σχ. -- "Επεί, depuis que.

28-29, Cl. Hup. 305; Androm., 5.7: Τε με προσπίτιε ε άνταν πέτραν 1Η νύμα žitoje ώς iketeύω. , Seneque, Hipp., 584 : « Ut dura cautes undique intractabilis « Resistit undis et lacessentes aquas Longe « remitte, verba sa spernit mea, »

30 sqq sout mis en action 800 sqq. 33. Amagariya Cf. Hup., 932.

a7-39. On devine saus peine ce que la noorra e ne veut pas dire plus clairement, l'île craint que Medec ne se venge sur ses entants de l'infidelite de Jason, Le vers 36, qui procede numediatement, i'mdique assez.

40

45

50

55

κακῶν · νέα γὰρ φροντὶς οὐα ἀλγεῖν φιλεῖ.

### ΠΑΙΔΛΓΩΓΟΣ.

Παλαιόν οίχων κτημα δεσποίνης έμης, τί πρός πύλαισι τήνδ' άγουσ' έρημίαν έστηκας, αὐτή θρεομένη σαυτη κακά; Πῶς σοῦ μόνη Μήδεια λείπεσθαι θέλει;

### .20ФОЧТ

Τέχνων όπαδὲ πρέσδυ τῶν Ἰάσονος,
χρηστοῖσι δούλοις ξυμρορὰ τὰ δεσποτῶν
κακῶς πίτνοντα καὶ φρενῶν ἀνθάπτεται.
Έγὼ γὰρ εἰς τοῦτ' ἐκδέδηκ' ἀλγηδόνος,
ωσθ' ἵμερός μ' ὑπῆλθε γῆ τε κοὐρανῷ

NC. 40-43. Les deux premiers de ces vers reviennent 379 et suivant, où ils sont à leur place, tandis qu'ici on ne voit pas même quel est le sein menacé du fer de Médée. Celui qui ajouta les deux autres, mit évidenment τύραγγον pour τὴν τύραγγον, la princesse, ce que le lecteur ne peut deviner, et ne s'aperçut pas que le vers 43 ne s'accordait pas avec les deux suivants. Musgrave avait condamne 41; Nauck vit que les quatre vers ont été interpolés pour préciser δειμαίνω τέ νιν, qui reste mieux dans le vague. Il suffisait d'avoir dit plus haut μη τι βουλεύση νέον. Voy, les notes explicatives.— 48. Beaucoup d'éditeurs écrivent καλλίνικον ἄπεται (conjecture de Muret), en sous-entendant φὸδήν.

et 90 sqq, ne laissent aucun donte sur les appréhensions de la nourrice. C'est la l'événement tragique. Le poète le prépare dès le début de la piece, et l'on voit combien les vers interpoles sont contraires a son intention.

46. Καλλινικον, sous-entendez στεφανον (schol.). Gf. *Iph. Taur.*, 42: Τον καλλίνεπον στέφανον Ίλίου θέλων Λαδείν.

66-68. Τρόχων equivant a δρόμων (schol.). Τρόχων, que certain grammai-

rien grec semble avoir voulu lire ici, désignerait des cerceaux. — Φιλεί, solet.

49-52. Voici comment Ennius traduisit les deux ou trois premiers deces vers: « Anatiqua herilis fida custos corporis, Quid » sie te extra dedis examinata climinas? »

— Le quatrième vers rappelle : Πῶς ἀν ἔπειτ' ἀπό σεῖο, φίλον τένος, αὐθι λιποίμην Οἰος; Ηομι./L, ΙΧ, 437.

55. Historex équivant à éxobativovra (schol.). Voy. Hipp., 41 et la note.

λέξαι μολούση δεύρο δεσποίνης τύχας.
ΠΛΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Ούπω γὰρ ή τάλαινα παύεται γόων; ΤΡΟΦΟΣ.

Ζηλῶ σ' ἐν ἀρχῆ πῆμα κοὐδέπω μεσοῖ.

60

70

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

'Ο μῶρος, εἰ χρὴ δεσπότας εἰπεῖν τόδε ' ὡς οὐδὲν οἶδε τῶν νεωτέρων κακῶν.

ΤΡΟΦΟΣ

Τί δ' ἔστιν, ὧ γεραιέ; μὴ οθόνει φράσαι. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Ο δέν μετέγνων καὶ τὰ πρόσθ' εἰρημένα.

ΤΡΟΦΟΣ

Μή, πρός γενείου, χρύπτε σύνδουλον σέθεν · 65 στγήν γάρ, εί γρή, τῶνδε θήσομαι πέρι.

### ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

"Η κουσά του λέγοντος ού δοκών κλύειν,
πεσσούς προσελθών, ένθα δή παλαίτεροι
θάσσουσι, σεμνόν άμφὶ Πειρήνης ὕδωρ,
ώς τούσδε παΐδας γῆς έλᾶν Κορινθίας
σύν μητρὶ μέλλοι τῆσδε κοίρανος χθονός

5.6 Variante: Μηδεία, τυχά, Cette glose semble vetre deja trouvce dans le ve dont se servit Emmis — 68. Παλαίτερου legon du Christus γ είνου 1478. Crique, rais la prefere a παλαίτατοι par Pearson et d'antre

La grammaire demande μολούσο.

Maio les Greco, qui écrivaient fort bienants avoir apprès la grammaire, trouvaient ann doute le datif plus naturel. En effet, in nouveient autil e desir, le desir ctait a sièc, [μετοί μου ήν. Cf. Iph. tul., 191 [Αρ. και τι α΄ έλιος. ... είσηλης, συγγετικών είνουουμενο. — Επιπίο ches Cicerton, f. ... . 111, xxvr. οῦ : «Cupido cepit missistem nune me, proloqui Cado atque si terra Modean miseria».

 d and tellicingne. Les Grees disacut avec la même ironie : Ευδαίμων ει (Platon, Rep., IV, p. 422 Ει, ησεάριος Ε (schol.).

67-68. Or δοκοι κίνει», leignant de pas entendre, comme μή δοκείν δοας. Πηρ. 366. — Ηεστορί. Les prétendants de Penelope Cannisent deja a ce jen (Olysse, L. 407), que l'on considérant dans la pluprot des voles grecques comme un delassement permits aux vieillaris. Ici πίσσοι designe le heu ou l'on avait l'habitude d'y pote, par une bractivlogie familière aux Arieneas, qui appelaient obov, μονος cendrois ou von vendait du poisson, des parlimentes, du un

Κρέων. Ὁ μέντοι μῦθος εἰ σαφής ὅδε οὐχ οἶδα · βουλοίμην δ' ἄν οὐχ εἶναι τάδε.

Καὶ ταῦτ' Ἰάσων παῖδας έξανέξεται πάσχοντας, εἰ καὶ μητρὶ διαρορὰν έχει;

Παλαιὰ καινῶν λείπεται κηδευμάτων, κοὺκ ἔστ' ἐκεῖνος τοῖσδε δώμασιν φίλος.

ΤΡΟΦΟΣ.

Άπωλόμεσθ' ἄρ', εἰ κακὸν προσοίσομεν νέον παλαιῷ, πρὶν τόδ' ἐξηντληκέναι.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Άτὰρ σύ γ', οὺ γὰρ καιρὸς εἰδέναι τάδε δέσποιναν, ἡσύχαζε καὶ σίγα λόγον.

ΤΡΟΦΟΣ

'Ω τέχν', ἀχούεθ' οἶος εἰς ὑμᾶς πατήρ; Ὁλοιτο μὲν μή· δεσπότης γάρ ἐστ' ἐμός· ἀτὰρ καχός γ' ὧν εἰς φίλους άλίσκεται.

ΗΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Τίς δ' οὐχὶ θνητῶν; ἄρτι γιγνώσκεις τόδε, ώς πᾶς τις αύτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον ριλεῖ, [οἱ μὲν δικαίως, οἱ δὲ καὶ κέρδους χάριν,]

85

NC. 73 et 80. Var.: τόδε. — 77. ἐκεῖνα... φίλα Tournier. — 84. κακὸς ὧν ſ. 4. — 87. Le scholiaste déclare ce vers περισσός. Brunck pensa avec raison que, tout en étant peut-être d'Euripide, il dut être noté en marge par quelque lecteur et plus tard admis dans le texte par erreur. L'interpolation se trahit assex. Elle détruit la malice de l'observation en introduisant l'égoisme légitime dont il ne peut être question ici. Elle fait dire au poête que l'égoisme est la suite de vues intéressées, tandis qu'il en est la cause.

75-76. Εἰ καί, etsi, s'explique par le sens negatif de l'interrogation. — Λείπεται equivaut à ήτιαται, έλαττοῦται (schol.).

78-79. La métaphore est tirée d'un navire où il entre des eaux nouvelles avant que les premières aient été vidées (Jacobs). — Προσφέρειν veut dire : ajouter, et non pas : recevoir en sus. On ne peut donc Pentendre que de la nouvelle apportée par la nourrice à sa maîtresse; et la réponse du gouverneur semble confirmer cette explication.

85-88. La phrase el τούσζε.... (v. 88) se rattache à άρτι, dont elle est en quelque sorte le développement. L'esclave dit: « Que tout homme s'aime plus que son prochain, parce que Jason n'a plus d'affection pous ses enfants afin de plaire à sa femme? » — Comme et à ici le sens de ôτε ou de ôτι, il est suivi de la negation οὐ (Kruger, Gramm. gracque, 1, § 67, 4, 4). — Le vers b6 semble ètre devenu proverbial. On lit chez Terence-Menandre, Ando., 11,

75

8ú

0.)

95

εί τούσδε γ' εὐνῆς είνεχ' οὐ στέργει πατήρ; ΤΡΟΦΟΣ.

Ττ', εὐ γὰρ ἔσται, δωμάτων ἔσω, τέχνα. Σὰ δ' ὡς μάλιστα τούσδ' ἐρημώσας ἔγε καὶ μὴ πέλαζε μητρὶ δυσθυμουμένη.

Ἡδη γὰρ εἴδον ὅμμα νιν ταυρουμένην τοῖσδ' ὡς τι δρασείουσαν οὐδὲ παύσεται χόλου, σάρ' οἶδα, πρὶν κατασκῆψαί τιντ.

Ἐχθρούς γε μέντοι, μὴ ҫίλους, δράσειέ τι.

'lώ, δύστανος έγω μελέα τε πόνων, ἰώ μοί μοι, πῶς ἄν ὀλοίμαν; ΤΡΟΦΟΣ.

Τόδ' ἐκεῖνο, φίλοι παῖδες : μήτης κινεῖ κραδίαν, κινεῖ δὲ χόλον. Σπεύδετε θᾶσσον δώματος εἴσω

100

NC. 94. κατασκήψαί τινι. proposé par Blomfield, serait plus conforme a l'usage.

 w. 48 : « Verum illud verbum est, volgo qued dici solet, Omnes sibi malle melius esse quam alteri. »

20. Τούτδ΄ έρτμώτα: ἔχε, tiens ces enfants a part. Le sens du verbe ἔχειν est plus marque ici qu'au vers 33.

92-94. Όμα τουρουσενην est expliqué par le schol. ἀνοιουσενην καὶ δ.ά του βυσιακτος τό δυγίλον ἐπιδεικνύσαν. Les vers (87 sq. montrent qu'on ne songeait plus guere au sens étymologique de ce serbe. — Ποίν κατασκήψεί των, avant que sa colère tombe sur quelqu'un, comme la fondre, σκηπτός. Le régime direct, au heu de είς των ου τενί, est insolite : on εberche a le justifier par αύτους ἄν ἔυπετος ζένος. Sophoele, OFA, COA, 912, exemple douteux.

95 On remarquera au milieu de cette sone le recit de l'esclave gouverneur. C'est la le morreau principal, et il se compose des sept vers 67-73. Il est precede et suivi de huit vers de dialogue: 59-66, deux mosostiques et un distique, deux monostiques et un distique; 74-91, quatre distiques La scène commence par sept et six vers, 46-58, trois de la nourrice, quatre du gouverneur, et deux-fois trois de la nourrice. Elle se termine aussi par six et sept vers, 82-95; mais ici les six sont partagés entre les deux interlocuteurs, tandis que les sept, quoique encore divisés en trois et quatre, appartiennent a un même personnage. On voit que les éléments de cette scène se trouvent symétriquement groupés autour d'un centre, et que ce centre a le même nombre de vers que les deux morceaux periphériques. Hirzel (dissertation citée plus haut la signale une partie de ces symetries; il les aurait vues toutes, s'il n'avait pas compte le vers 87.

96-97 Medecest dans lepalais : on l'entend sans la voir. Elle ne sortira qu'au vers 214 — Πώ: ἀν ολού22ν ne differe guère de εθ' όλού22ν. Voy Ηηγ., 230 et 345.

98 Tob (xe) o, voils ce que je disais Chez Sophoele, Olchpe s'ecrie en se montrant aux vieillards de Colone (v. 438): "Ob (xe)vo; évos, voici l'homme dont vous parliez, c'est moi. καὶ μὴ πελάσητ' ὄμματος ἐγγὺς, μηδὲ προσέλθητ', ἀλλὰ φυλάσσεσθ' ἄγριον ἦθος στυγεράν τε φύσιν φρενὸς αὐθάδους.

Ττε νῦν χωρεῖθ΄ ὡς τάχος εἴσω.

Δῆλον δ' ἀρχῆς έζαιρόμενον

νέφος οἰμωγῆς ὡς τάχ' ἀνάψει

μειζονι θυμῷ τί ποτ' ἐργάσεται

μεγαλόσπλαγχνος δυσκατάπαυστος

ψυχὴ δηχθεῖσα κακοῖσιν;

ΜΗΔΕΙΑ.

Λίαῖ, ἔπαθον τλάμων ἔπαθον μεγάλων

άξι' δδυρμῶν' ὧ κατάρατοι παΐδες δλοισθε στυγερᾶς ματρὸς σὺν πατρὶ, καὶ πᾶς δόμος ἔρροι.

### ΤΡΟΦΟΣ

Ἰω μοί μοι, ἰὼ τλήμων.
Τί δέ σοι παῖδες πατρὸς ἀμπλαχίας
μετέχουσι; τί τούσδ΄ ἔχθεις; Οἴμοι,
τέχνα, μή τι πάθηθ΄ ὡς ὑπεραλγῶ.
Δεινὰ τυράννων λήματα χαί πως
ὸλίγ΄ ἀρχόμενοι πολλὰ χρατοῦντες
χαλεπῶς ὀργὰς μεταδάλλουσιν.

NC. 406. δηλοί Musgrave. — Faut-il écrire άρχαῖς? Quelques manuscrits donneut έξ άρχῆς, en dépit du mêtr. όργῆς Witzschel et Prinz. — 407. οἰμωγαῖς Plüm et Prinz. — Le scholiaste atteste les deux leçons ἀνάψει et ἀναξει (L.). De cette dernière Elmsley a tiré ἀνάξει, qui répond parfaitement à ἐξαιρόμενον. — 409. μελανόσπλαγχνος Herwerden.

406-108. Δ7/ον.... θυρῷ, il est clair dès l'abord (ἐρχῆς. voy. NC.) que cette nuée de plaintes qui s'élève, Medèe l'allnerra hieutôt avec plus de fureur. 'Aναψει fait allusion à l'éclair qui embrase le nuage.

113, Ici Medee aperçoit les enfants qui rentrent avec leur gouverneur,

118. 'Υπεραλγῶ (j'ai une douleur extrême) est construit avec μή, comme ύπερεοδούμαι, j'ai une crainte extrême.

105

110

206ούμαι, j'ai une crainte extrême. 420-121. 'Ολίγ' ἀοχόμενοι... μεταδάλλουσιν, obéissant peu, commandant beaucoup, ils ont peine à déposer leurs ressentiments. Τὸ γὰρ εἰθισθαι ζῆν ἐπ' ἴσοισιν κρεῖσσον : ἐμοὶ γοῦν ἐπὶ μὴ μεγάλοις ὁχυρῶς εἴη καταγηράσκειν.
Τῶν γὰρ μετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν τοὔνομα νικᾳ, χρῆσθαί τε μακρῷ λῷστα βροτοῖσιν : τὰ δ' ὑπερθάλλοντ' οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοῖς : μείζους δ' ἄτας, ὅταν ὀργισθῆ δαίμων, οἴκοις ἀπέδωκεν.

125

1.,0

### ΧΟΡΟΣ.

Έκλυον ζωνάν, ἔκλυον δε βοάν [Proode.]
τᾶς δυστάνου
Κολχίδος, οὐδέ πω ἤπιος ἀλλά, γεραιά, λέξον
[ἐπ'] ἀμριπύλου γὰρ ἔσω μελάθρου γόον 135
ἔκλυον οὐδὲ συνήδομαι, ὧ γύναι, ἄλγεσι δώματος,
ἐπεί μοι ρίλον κέκρανται.

### TPOΦ0Σ.

Ούχ εἰσὶ δόμοι φροῦδα τάδ' ἤδη.

MC. 423-24. On lisait έμοὶ γοῦν, εἰ μὴ μεγέλως, ὀχαρῶς γ' (les manuscrits portent τ', εἰη. Si l'expression laissait à désirer (Nauck, choque par μεγελως κοτυγηράσκευν, demandait λιπαρῶς), le sens est encore plus en défaut : car la médiocrité ne doit pas être τι présentée ici comme un pis-aller. Je me suis rencontré pour la correction de ce passage see Berthold, Rhein, Mus., XXI, p. 63. — 433. Hermann a retranché δ avant γερειά. — 135. Je retranche ân', et je modifie la division des vers. — γόον, correction d'Edmsley i our βοέν, glose provenant du vers 431.

425-430. Hérodote, III, 80, commence a peu piès de la même figen Pelige de l'égalité publique: Πλέθος δε άρχον ποῶτα με ε δυνουα καντων κάλλυπτον έγει, Ισσονομίαν (μεκεδολουτί οὐδικα καιρον δύνατοι, ce qui dépasse la mesure n'a la valeur d'aucun a-propos, c.-a-d. ε διέν καιρον δύναται, n'a jamais une ii fluence approprier a de circonstance. Mais, comme le pos te a de, a signale plus hait l'influence timeste de la grandeur dans la prosperite, il n'insisti ser que sur l'adversire, en disant que la grandeur rend les chutes plus rudes. Le sujet de ἀπέδωκεν est τα ὑπαρδαλλοντα, et non ἔχίμω.

131. Echnon... Cf. Ennius, fr. 4 : • Flattus verborom aures ancopiut ».

(33-437. O. ži πω ἤπιοτ, et elle ne a'est pas encore apaisée. — L'adjectif ἀμπιπόλου, «a deux portes », ne peut être séparé du substantil μπλοδοού, lequel designe le plans habite por Med e. En retranchant la glesse επί) on réalout a li fois le sens et le metre. — Κικρονίου equivaut a πετελίπτου, ὑπποχιά (schol.).

(38). Obx.... 7/3, Comme le chœur dit qu'il prend part aux mallieurs d'une maison qui lui est chère, la nourrice repond :

Il n'y a plus de mason, c'en est fait de « cela (1281) », c.-a-d, de ce qui constitue une mason.

Τὸν μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων, ἡ δ' ἐν θαλάμοις τήκει βιοτήν δέσποινα, ςίλων οὐδενὸς οὐδὲν παραθαλπομένη ορένα μύθοις.

140

Alaĩ,

διά μου κεφαλᾶς φλόξ οὐρανία βαίη τί δέ μοι ζῆν ἔτι κέρδος; φεῦ φεῦ θανάτω καταλυσαίμαν βιοτάν στυγεράν προλιποῦσα.

145

ΧΟΡΟΣ

Αΐες, ὧ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ ςῶς, ἀχὰν οῖαν ά δύστανος μέλπει νύμφα;
Τίς σοί ποτε τᾶς ἀπλάτου κοίτας ἔρος, ὧ ματαία;
Σπεύσει θανάτου τελευτά μηδὲν τόδε λίσσου.
Εὶ δὲ σὸς πόσις καινὰ λέγη σεδίζει,

150

Strophe.

155

NC. 140. Τὸν μὲν, simple et excellente correction de Musgrave, pour ὁ μέν. La conjecture de Porson φροῦδα γὰρ ἦδη ἢτάδ' ' ὁ μὲν.... introduit une particule dont on n'a que taire, et ne peut s'étajer séricusement de la paraphrase des scholisstes. — ἔχει δῶμα f. 2. — 144. τάχει βιοτάν mas, rectifiés par Dindorf. — 148. Peut-être καὶ γαῖα φάος τ'. Voy. l'antistrophe. — 149. ἀχὰν, correction d'Elmsley pour ἰχχάν. — 181-154. On lissit τίς (οη τί) σοί ποτε τᾶς ἀπλάστου (ου ἀπλήστου) χοίτας ἔρος (ου ἔρως), ὧ ματαία, σπεύσει θανάτου τελευτάν; Pour faire un sens quelconque, il faudrait au moins σπεύδει. Au lieu de τᾶς ἀπλάστου (forme trop dorienne) χοίτας, qu'on expliquait a lit dont tu ne peux te rassasier », Elmsley a proposé τᾶς ἀπλάτου χοίτας. La faute est commune (νογ. Eschyle, Prom., 371; Εμπ., 53) et la correction est juste, quoique l'interprétation du critique anglals, τᾶς ἀνάνδρου χοίτας, soit inadmissible. Le chœur arrivera à l'infidélité de Jason aux vers 454 et suivants : ici il n'en est pas encore question, et tout s'éclairelt en écrivant τελευτά et en changeant la ponetuation.

146-147. Θανάτω.... στυγεράν. Cf. Suppl., 1004: 'Ε: 'Αιδαν καταλύσουσ' Εμμοχθον βίοτον αἰῶνός τε πόνους. — Προλιπούσα: sons-ent. αὐτήν.

454-154. Tiç.... λίσσου, pourquoi done désires-tu le sommeil redoutable (dont on

n'ose approcher), insensée que tu es? La mort ne viendra que trop vite; ne la réclame pas. — Τᾶς ἀπλάτου κοίτας, trope amené par le mot de Médée θανάτω καταλυσαίμαν βιστάν, équivant à τύμβου ου θανάτου. Voy. d'ailleurs la mote critique.

τάπου δυρομένα σὸν εὐνάταν. Χεύς σοι [τόδε] σύνδιπος ἔσται· μὴ λίαν

### ΜΗΔΕΙΑ.

\*Ο μεγάλε Ζεῦ καὶ Θέμι πότνια,

λεύσσεθ ἀ πάσχω, μεγάλοις ὅρκοις
ἐνὸησαμένα τὸν κατάρατον
πόσιν; ὅν ποτ ἐγὼ νύμφαν τ ἐσίδοιμ ἀ
αὐτοῖς μελάθροις διακναιομένους,
οῖ γ ἐμὲ πρόσθεν τολμῶσ ἀδικεῖν.
165
\*Ο πάτερ, ὧ πόλις, ὧν ἀπενάσθην
αἰσχρῶς, τὸν ἐμὸν κτείνασα κάσιν.

### ΤΡΟΦΟΣ.

Κλύεθ' οία λέγει κάπιδοᾶτα Θέμιν εὐκταίαν Ζῆνά θ', δς ὅρκων θνητοῖς ταμίας νενόμισται:

170

NG. 488. τόδε (τάδε f. 2) vient du vers précédent, et cette erreur a pu amener la substitution de συνδινήτει à σύνδικος Εσται (Nauck), que j'ose introduire dans le texte. f. 483. — 489. La loçon δόυσομένα a été corrigée par Musgrave, et εὐνέταν par Brunck. — 460. J'ai corrigé la leçon eacophone ὁ μεγάλα Θεμι καὶ ποτνι' 'Αστεμι, qui n'est pas d'accord avec 469, où la nourrice dit que Médée invoque Thémis et Jupiter, qui sont en effet les vengeurs des parjures, tandis que Diane, quand même on voudrait l'alentifier avec Hécate, n'est guère de mise dans cette circonstance. Il y a ici une fante tres-ancienne : les grammairiens grecs (cf. scholies) étaient déjà fort embarrassés de cette difficulte (Δπορία) et proposaient toutes sortes de solutions (δύσεις) qui ne font pas grand lenneur a leur jugement. Voici comment j'explique l'origine de la faute. Le manuscret primitif portait : KAHIOTNIADEMI, et comme les anapestes réguliers n'admettent pas de pied de quatre brèves, on avait ajonte ΘΕΜΙ an-dessus de ΚΑΙ, afin d'indiquec la transposition nécessaire. Mais cette indication ayant été mil comprise, ΘΕΜΙ fut insérié avant ΚΑΙ, ce qui entraîna le changement de HOTNIADEMI en HOTNIAPTEMI. — 466-467. ὧν κασιν αἰσγρῶς ; τὸν ἐνὸν καείνασ' ἀπενάμθης (parœmiaque). Heimsæth,

457. X2227525021 équivant à Oficeolor, et vent dire : être acéré, c'est-a-dire exesperé contre quelqu'un. Cf. Hérodote, VII. 4 : Meyalor; x1/222/12/20 toist l'Oficeolor.

658. Le chœur veut que Mé lée s'en reriette de sa vengeauce à Jupiter, qui sera le defenseur de son droit, σύνδικοι.

144-165. Aútoig uzzáfissig, C'est ainsi qu'on det qu'un vairseau périt aútoig àvδοάσεν ου αύτανδρος. Il n'est pas d'usage d'ajonter la préposition σύν dans ces locutions. — Πρόσθεν άδιατέν. Jason a mis les torts de son côté, en violant le premier la foi des serments. Hermann cite a propos Homere, H., III, 29 : 'Οπποτεροί πρόπτροι όπεο δονία πραήνείαν.

(69-170). Thomis est appelée εὐκταία comme veillant sur la sainteté des væix, εὐχαι. La phrase Ζἦνά δ'.... νανομισται Οὐχ ἔστιν ὅπως ἔν τινι μιχρῷ δέσποινα χόλον καταπαύσει.

### ΧΟΡΟΣ.

| Πῶς ἀν ἐς ὄψιν τὰν άμετέραν        | Antistrophe.] |
|------------------------------------|---------------|
| έλθοι μύθων τ' αὐδαθέντων          |               |
| δέξαιτ' όμφάν,                     | 175           |
| εί πως βαρύθυμον όργαν             |               |
| καὶ λημα φρενών μεθείη.            |               |
| Μήτοι τό γ' ἐμὸν πρόθυμον          |               |
| φίλοισιν ἀπέστω.                   |               |
| Άλλὰ βᾶσά νιν                      | 130           |
| δεῦρο πόρευσον οἴχων               |               |
| έξω, φίλα καὶ τάδ' αύδα.           |               |
| Σπεύσον πρίν τι κακώσαι τούς εἴσω. |               |
| πένθος γάρ μεγάλως τόδ' όρμαται.   |               |
| ΤΡΟΦΟΣ.                            |               |
| Δράσω τάδ' · άτὰρ φέδος εἰ πείσω   |               |
| δέσποιναν εμήν:                    | 185           |

MC. 183. Ce vers a été l'objet de plusieurs conjectures inutiles ou mauvaises. Il fallait rectifier le vers strophique 158.

est calquée sur le vers d'Homère (II., IV, 84 et ailleurs) : Ζεύς, ὅστ' ἀνθρώπων ταμίας πολεμοιο τέτυκται.

476. Εί πως, ellipse facile à comprendre. Le chœur dit : « Je voudrais la vo.r et lui parler, pour essayer si....»

178. Τὸ ἐμὸν πρόθυμον équivaut à ἡ ἐμὴ προθυμία. Voy. Hipp., 248 et la note.

482. Construisez καὶ αύδα τάθε φίλα (δντα): et annonce que ceux qui se trouvent ici sont amis. Cf. Eschyle, Perses, 4 : Tiot phe Mepowe... moti

484-186. Φόδος al πείσω équivant à coδούμαι μή ού πείσω, eereor ut persuadeam. — Μόχθου.... ἐπιδώσω, je me donnerai cette peine (non pas : cette nouvelle peine) pour te plaire. <sup>3</sup>Επιδούναι veut souvent dire : accorder volontairement, comme ἐπίδοσις désigne un don volontaire.

488. Άποταυρούται. Voy. vers 92 et la note.

οῖτινες ῦμνους ἐπὶ μὲν θαλίαις ἐπὶ τ΄ εἰλαπίναις καὶ παρὰ δείπνοις ηῦροντο βίου τερπνὰς ἀκοάς : στυγίους δὲ βροτῶν οὐδεὶς λύπας ηῦρετο μούση καὶ πολυγόρδοις ῷδαῖς παύειν, ἐξ ὧν θάνατοι δειναὶ τε τύχαι σφάλλουσι δόμους. Καίτοι τάδε μὲν κέρδος ἀκεῖσθαι μολπαῖσι βροτούς · ἵνα δ' εὕδειπνοι δαῖτες, τί μάτην τείνουσι βοήν; τὸ παρὸν γὰρ ἔγει τέρψιν ἀρ' αὐτοῦ δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν.

195

200

#### KOPOT

Ίαγὰν ἄῖον πολύστονον γόων, λιγυρὰ δ' ἄγεα μογερὰ βοᾳ τὸν ἐν λέγει προδόταν κακόνυμφον ' Θεοκλυτεῖ δ' ἄδικα παθοῦσα τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν Θέμιν, ἄ νιν ἔδασεν 'Ελλάδ' ἐς ἀντίπορον

205

[Epode.]

210

NG. 206. dzáv W. Dindorf. Faut-il lire láv., comme Hipp., 585? Le mètre est douteux. — 207. ĉi s' dĉixa B.

204-203. Bof ne désigne pas senlement d— exis : les portes disent პავდა, დაადა, Su . 30f. - Jairo; mirjoupa, qui est ume apposition explicative de τὸ πασόν, doit pas s'entendre, je crois, de tontes les choses qui composent et complétent ma hanquet, encore moins (d'apres une seholie) du nombre des convives, il s'agit de la satisfaction physique, du plaisir de manger : les mots gubginvoi brite; l'indiguent assex Cf. Ion, 1470 : Books رير کي تاريخ - Voice la seconde digres philosophique ou la nourrice se laisse affer. La première se trouve 119-130, Il est a remarquer que dans une seine d'Hip-.. Lyte, semblable a celle-ci par les enconstances et par le mêtre, la nomifice de Ptadre s'egare aussi deux fois dans des re-Passina generales, v. 186-197 et 252-266

208-206. La phrase Son ágra birrosa portos (les deux adjectifs sont au neutro et se rapportent à άχεα) régit un antre accusatif, τόν.... κακόνομφον, comme pourrait faire la phrase équivalente θοηνεί διγυρώς. Cf. Soph., El., 123 : Τάκεις οἰπωγαν Άγαμέμνονα. — Προδόταν ἐν δέχει est dit comme ἐν τοῖς οἰκειοισιν χρησιό., Soph., Antig., 661. — Κακόνομφον, manyais èpoux.

208-210. Zeobe δρχίσο θέγεν. Thémis gardienne des serments est intimement lice à Jupiter, vu qu'elle n'est qu'un attribut personnté du dieu souverann Etle siègeat a côté de lui, était sa πορεδρος. Eschyle dit en parlant de l'hemis, gardienne du droit des suppliants: 'Ίκεσία θέγεις Διος αλασίου, Suppl., 360, et Sophocle appelle le Serment: 'Ό πάντ' ἀθον Διός 'Όρνος, Οθυθ, Col., 1767. — C'est la conhance que Me de accordait aux serments de Jason et a la de sse gardienne de la foi jurge, qui la pouta a quitter son pays, 5 vir tôποτες.

δι' άλα μύχιον έρ' άλμυρὰν πόντου κλῆδ' ἀπέραντον.

MHAEIA.

Κορίνθιαι γυναϊκες. εξήλθον δόμων,
μή μοί τι μέμησθ' · οἶδα γὰρ πολλούς βροτῶν 215
σεμνούς γεγῶτας, τοὺς μὲν διμιάτων ἄπο.
τοὺς δ' ἐν θυραίοις · οἱ δ' ἀρ' ήσύχου ποδὸς
δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ βάθυμίαν.
Δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστιν ὀρθαλμοῖς βροτῶν.
ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγγνον ἐκμαθεῖν σαρῶς 220
στυγεῖ δεδορκώς, οὐδὲν ἤοικημένος.
'Χρὴ δὲ ξένον μὲν κάρτα προσγωρεῖν πόλει ·
οὐδ' ἀστὸν ἤνεσ' ὅστις αὐθάδης γεγώς

NC. 211. μύχιον Leating, νύχιον msa. — 215. Variantes : μέμφοισθ', μέμψησθ'. — 218. δύσνοιαν Prinz. — 219. ένεστιν B et scholiaste. ένεστ' έν vulg.

244-212. Δι' άλα μύχιον: le Pont-Euxin, on bien la Propontide, μυχία Προποντίς, Εκιh., Perses, 876. — Πόντου κὶξὰ ἀπέραντον, cf. Hiade, XXIV, 646: τὰ λήσκοντος ἀπειρων. [Wecklein.] On comprendrait mieux ἀπεράντου.

214-218. Médée, avertie que des femmes de Corinthe voudraient lui parler et lui donner de hons conseils, sort, de crainte de les blesser par un refus. Car, dit-elle, je sais beaucoup d'hommes, soit de ceux que j'ai vus moi-même, soit parmi les étrangers dont j'ai entendu parler (του; μέν... θυραίοις, d'après l'explication de Seidler), qui se sont renfermés dans une réserve orgueilleuse (σεμνούς γεγώτας), et qui, par cette repugnance à se montres et à converser en public (άφ' ήσύχου ποδός), se sont fait une mauvaise réputation et ont passé pour dédaigneux. Quant à σεμνούς, voy. Hipp., 93, 99 et la note. - Ol & n'indique pas, à mon avis, une autre classe de personnes, mais reprend le fil du discours interrompu par la double phrase incidente. - 'Pαθυμία designe ici l'insouciance dedaigneuse de ceux qui ne descendent pas a se communiquer aux autres, et βαθυμίαν έχτήσαντο, équivalent a ραθυμίας δόξανέκτ., est dit comme άδικίαν, μωρίαν όρλειν, et, pour citer un exemple tout à fait paral-

lèle, comme thy duocifician cuccouo' ixτησάμην, Soph., Ant., 924. - Le sens de ce passage a été beaucoup discuté par les commentateurs tant anciens que modernes. Personne ne s'y est trompé plus lourdement que le bon Ennius Il prenait course dans le sens de « patrie » et croyait que Medee se justifiait d'avoir quitté son pays Certe première erieur dut en entialner plusieurs autres. Voici les vers qu'on a tires de Ciceron (Ad famil., VII, 6) : . Que Co-« rinthi altam arcem habetis, matrone o opulentæ, optumates, Ne mihi vitio vos e vortatis, a patria quod absiem. Multi « suam rem bene gessere et publicam patria a procul, Multi, qui domi atatem agerent. a propterea sunt improbati. . (Le second vers, refait par Elmsley avec la prose de Cicéron, est sujet a caution.) Je ne pense pas que le texte qu'Ennius avait sous les yeux différat du nôtre. Comme il me comprenait pas la phrase, assez obscure : τους μέν όμα άτων άπο, τους δ' έν θυραίοις. Ennius ne s'attacha qu'à ces derniers mots, qui pousaient se rapporter à ce qu'il croyait être le sens général du passage, et il négligea le reste.

219-224. Si les personnes qui vivent à l'écart sont mal famées, la faute en est, en partie, aux jugements précipités des bommes

| πιχρός πολίταις ἐστὶν ἀμαθίας ὕπο.        |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Έμοι δ' ἄελπτον πράγμα προσπεσόν τόδε     | 225 |
| ψυχήν διέρθαρα · οίχομαι δέ και βίου      |     |
| γάριν μεθείσα κατθανείν χρήζω, φίλαι      |     |
| έν ῷ γὰρ ἦν μοι πάντα, γιγνώσκω καλῶς,    |     |
| κάκιστος ανδρών εκδέδηχ' ούμος πόσις. —   |     |
| Πάντων δ' δσ' έστ' έμψυχα καὶ γνώμην έγει | 230 |
| γυναϊκές έσμεν άθλιώτατον φυτόν.          |     |
| Ας πρώτα μεν δει χρημάτων ύπερδολή        |     |
| πόσιν πρίασθαι δεσπότην τε σώματος        |     |
| λαξείν · κακού γὰρ τοῦτό γ' ἄλγιον κακόν. |     |
| Κάν τῷδ' ἀγὼν μέγιστος, ἢ κακὸν λαβεῖν    | 235 |
| ή χρηστόν ου γάρ ευκλεεῖς ἀπαλλαγαί       |     |
| γωναιζίν, ουδ' οίδν τ' ανήνασθαι πόσιν.   |     |
| Είς καινά δ' ήθη καὶ νόμους άφιγμένην     |     |
| δεί μάντιν είναι, μή μαθούσαν οίκοθεν,    |     |
| <b>όπως μάλιστα χρήσεται συνευνέτη.</b>   | 240 |

NC. 22b. γιγνώσαω Canter. γιγνώσαεις Musgrave. γιγνώσαειν mss. Le scholiaste (apparenment d'apres Didymos) met cette leçon sur le compte des acteurs. Il ne dit pas, il est vrai, quelle est la boune leçon; mais on voit que les deux mots formaient une parentese. — 23t. Variantes: τοῦτ', τοῦδ' ἐτ'. Brunck: τοῦτ' ἔτ'. Prinz supprime ce vers. — 236. Ρουτ-έττε 22ὸλον λαθείν. — 236. εὐχερεῖς Nauck. — 240. ὁπως, correction de Nameke, pour οτω.

que condamnent sans connultre : c'est la ce que disent les trois premiers vers. Mais em parsonnes aussi ont tort de luir le conmet de leurs semblables : c'est la ce qui se 
trouve explique dans les trois vers suivants.
L'erranger surtout doit s'accommoder aux 
marits de la ville où il v'est établi : Meces moste sur ce cas qui est le sien, ξέιον 
μεν πέρτω... Mais l'indigeue aussi doit 
ester de blesser ses concitoyeus en delaimant de se mèter a cux : πόθπλη γερώς, 
εί πέρτων τηνώτες, 216.—' Οπτίς, ν. 220, 
επαρροτίε au ploriel βρεπών Hellenisme, 
εί Μερέν, 79. — 'Αμαδίας όπος faute d'etre 
είαπω. († 10π. 916.

-2%. Γ.γ.ώσκω καλώς, je ne le sais que trop.

220. Ex6:65xt, evasit, il est devenu, u s'est change en. .

250-31. Meder vient de donner les ex-

plications que sen préambule annonçait, Maintenant, elle montrera que sa cause est la cance de toutes les femmes, afin d'aller au-devant des observations du chœur et de mettre dans son parti les conseilleres. — "Virturator portor. Le misogène llippolyte appelle les femmes attaches portor, v. 630, et toute sa tirade est en quelque sorte la contrepartie de celle ci. Les trois vers suivants roulent sur le meme fait que llippe, 627-20, mas ils en tirent des consequences tout opposées.

236-37. Ο ε γ25.... ποστε. Quitter son mari est scandaleux, le repudier impossible. Le droit de repudiation n'appartenait qu'au mari. La femme pouvait dem inder a l'archonte le droit de quitter son mair (ἐπο-λετψ...; mais elle devait faire sa plainte personnellement, et l'opinion la condamnait pressure toulours.

δι' άλα μύχιον έφ' άλμυρὰν πόντου κλῆδ' ἀπέραντον.

#### ΜΗΔΕΙΑ.

Κορίνθιαι γυναϊκες, εξήλθον δόμων,

μή μοί τι μέμρησθ' · οίδα γάρ πολλούς βροτῶν 215

σεμνούς γεγῶτας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο,

τοὺς δ' ἐν θυραίοις · οἱ δ' ἀφ' ήσύχου ποδὸς

δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥάθυμίαν.

Δίκη γάρ οὐκ ἔνεστιν ὀφθαλμοῖς βροτῶν,

ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐκμαθεῖν σαρῶς 220

στυγεῖ δεδορκὼς, οὐδὲν ἠδικημένος.

Χρὴ δὲ ξένον μὲν κάρτα προσχωρεῖν πόλει ·

οὐδ' ἀστὸν ἤνεσ' ὅστις αὐθάδης γεγὼς

NC. 244. μύχιον Lenting. νύχιον mss. — 215. Variantes : μέμφοισθ', μέμψησθ'. — 248. δύσνοιαν Prinz. — 249. ένεστιν B et scholisste. ένεστ' έν vulg.

214-212. Δι' ἄλα μύχιον: le Pont-Euxin, ou bien la Propontide, μυχία Προποντίς, Esch., Perses, 876. — Πόντον κ)ἢ ἀπέραντον, cf. Hiade, XXIV, 665: Ἑλλήσκοντος ἀπείρων. [Wecklein.] On comprendrait mieux ἀπεράντου.

214-218. Médée, avertie que des femmes de Corinthe voudraient lui parler et lui donner de bons conseils, sort, de crainte de les blesser par un refus. Car, dit-elle, je sais beaucoup d'hommes, soit de ceux que j'ai vus moi-même, soit parmi les étrangers dont j'ai entendu parler (τοὺ; μέν.... θυραίοις, d'après l'explication de Seidler), qui se sont renfermés dans une réserve orgueilleuse (σεμνούς γεγώτας), et qui, par cette répugnance à se montrer et à converser en public (ἀφ' ἡσύγου ποδός), se sont fait une mauvaise réputation et ont passé pour dédaigneux. Quant à σεμνούς, voy. Hipp., 93, 99 et la note. - Ol ce n'indique pas, à mon avis, une autre classe de personnes, mais reprend le fil du discours interrompu par la double phrase incidente. - Pαθυμία désigne ici l'insouciance dédaigueuse de ceux qui ne descendent pas a se communiquer aux autres, et ραθυμίαν έχτήσαντο, équivalent a ραθυμίας δοξανέκτ., est dit comme άδικίαν, μωρίαν ότλεϊν, et, pour citer un exemple tout à fait paral-

lèle, comme Thy δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ' ἐχτησάμην, Soph., Ant., 924. — Le sens de ce passage a été beaucoup discuté par les commentateurs tant anciens que modernes, Personne ne s'y est trompé plus lourdement que le bon Ennius. Il prensit course dans le sens de « patrie » et croyait que Médée se justifiait d'avoir quitté son pays. Cette première erreur dut en entraîner plusieurs autres. Voici les vers qu'on a tirés de Ciceron (Ad famil., VII, 6) : « Que Co-« rinthi altam arcem habetis, matronæ a opulentæ, optumates, Ne mihi vitio vos « vortatis, a patria quod absiem. Multi « suam rem bene gessere et publicam patria a procul, Multi, qui domi ætatem agerent, « propterea sunt improbati. » (Le second vers, refait par Elmsley avec la prose de Cicéron, est sujet à caution.) Je ne pense pas que le texte qu'Ennius avait sous les yeux différât du nôtre. Comme il ne comprenait pas la phrase, assez obscure : τούς μεν όμματων άπο, τους δ' έν θυραίοις. Ennius ne s'attacha qu'à ces derniers mots, qui pontaient se rapporter à ce qu'il croyait être le sens général du passage, et il negligea le reste.

219-224. Si les personnes qui vivent à l'écart sont mal famées, la faute en est, en partie, aux jugements précipités des bommes

empres 🛬

| πιχρός πολίταις έστὶν ἀμαθίας ὕπο.             |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Εμιοί δ' ἄελπτον πρᾶγμα προσπεσόν τόδε         | 223 |
| יייי אָרְעיייִ διέςθαρχ' · σίχομαι δὲ καὶ βίου |     |
| γάριν μεθείσα κατθανείν χρήζω, φίλαι ·         |     |
| έν ῷ γὰρ ἦν μοι πάντα, γιγνώσκω καλῶς,         |     |
| κάκιστος ανδρών εκδέθηγ' ούμος πόσις. —        |     |
| ΙΙ άντων δ' όσ' έστ' έμψυχα καὶ γνώμην έγει    | 230 |
| γωναϊκές έσμεν άθλιώτατον φυτόν.               |     |
| Ας πρώτα μέν δεί χρημάτων ύπερδολή             |     |
| πόσιν πρίασθαι δεσπότην τε σώματος             |     |
| λ. αδείν · κακού γάρ τοῦτό γ' ἄλγιον κακόν.    |     |
| Αάν τῷδ' ἀγῶν μέγιστος, ἢ κακὸν λαβεῖν         | 235 |
| τ, γρηστόν : οὐ γὰρ εὐκλεεῖς ἀπαλλαγαὶ         |     |
| γωναιζίν, ούδ' οίόν τ' ανήνασθαι πόσιν.        |     |
| Είς καινά δ' ήθη καὶ νόμους ἀριγμένην          |     |
| อิธริ แล่งระง ธรังละ, แห่ แลใจวังสง อรัสธประง  |     |
| <del>όπως μάλιστα χρήσεται συνευνέτη.</del>    | 240 |
|                                                |     |

NC. 228. γιγνωσκω Genter, γιγνώσκει; Musgrave, γιγνώσκειν mss. Le scholiaste (apperemment d'apares Didymos) met cette leçon sur le compte des acteurs. Il ne dit pas, il set vras, quelle est la boune leçon; mais on voit que les deux mots formaient une parentere. — 254. Variantes: τοῦτ', τοῦδ' ἐτ'. Brunck: τοῦτ' ἔτ'. Prinz supprime ce vers. — 178. Peut-être φαθλον λαθείν. — 230. εὐχερεί; Nanck. — 240. ὁπως, correction de Ve zeke, pour ο.φ.

ein famnent saus connaître ; c'est la cei ac disent les trois premièrs sers. Mais en parsonnes aussi ont tort de foir le consert de feurs semblables ; c'est la ce qui se passe expétique dans les trois vers suivants alorsanger surtont doit s'ac ommoder aux en la ville où il s'est établi ; Médière misste sur ce cus qui est le sieu, £2.69 arc 2007. Mais l'indigène aussi doit esper de hiesser ses concloyens en defangant de se metri a cux : 20/2002, 90002, 22.6502/92/6002. 200.— Outre, v. 220,

- rapporte au plurel βρότων Helienisme, Η γγ. τυ. — Άμαθιας όπο, faute d'ene cana Cf. Los. 916.

12°. Гузмоко хайбі, je ne le sais que тэр

2.4 Treb. Crat, evasit, il est devenu.

Luc 31. Meuce vient de donner les ex-

pheations que sen préambule annoneait, Maintenant, elle montrera que sa cause est la carse de toutes les femmes, afin d'allei au-devant des observations du claveur et de mettre dans son parti les conseillères, — "Vizintatate aprèle les femmes attaces parties, se 630, et toute sa tirade est en quelque sorte la contre-partie de celle ei. Les trois vers suivants roulent sur le nome fait que Hipp., (e27-29, mas de en tirent des consequences tout opposées.

236-37. Ο 2 γ25.... π5719. Quitter son mair est scanda'cux, le repudier impossible. Le droit de repudiation in appartenait q'ou mair. La femme pouvait diminder à l'archonte le droit de quitter son mair (2πε-2022), mais elle devait faire sa plainte personnellement, et l'opinion la condamnait presque t 20,0 (18).

Kin ien tre? fuer extenducioner el TOTAL BUYERS ME SEE SEEM BUYEN. Exhautic nicht : ei de jut. Beveir ygener. भिष्या है। हेरका रखंद हेरहेडा क्रिक्सिका देखलेडा. žīn uchdo šnause aasdiau žong. 2.5 י אַ הַבְּבֶּבְ בּנְאָפִי הַיּי אַ הַבְּבָּבְ אָלְאָנָאָבָ הַבְּאַבְיבִי יִיּיִ לעוֹן כן באיביתן הסבר עוֹשי לטורף אובהבוי. Λέγουσι ο ήμιλε δις απίνουνον βίον रिलेयहर प्रवन औप्रवाद, वां विदे प्रवास्वयन्त्रा वेदली אבאותים בשטיים אידוב בי תוב השוב אי הואם אביווים באותים אות אותים אותי 250errivai bedeiul av uddidov fi rexeiv anaži. — Άλλ' εθ γιλε αθτός πεός σε κάμι ήκει λόγος : σει μέν πελις θ' τ'ς έστι και πατρός όδιμοι σιου το σίνησις καὶ σιλων συνουσία, ενώ δ' έργωρς άπελις ούσ' ύδρίζουαι 255 πρός άνδρός, έχ γής βαρδάρου λελησμένη, τύ μητέρι, ούχ άδελφόν, ούγλ συγγενή עבליסטעוכעסלע: דאָסס׳ בֿץסטסע סטעסססענ. Τοσούτον ούν σου τυγγάνειν βουλήσομαι. ήν μοι πόρος τις μηγανή τ' έξευρεθή 260 πέσιν δίχην τωνδ' άντιτίσασθαι χαχών ιτον δόντα τ' αύτω θυγατέο' ήν τ' εγήματο],

NC. 245. Var : ππρδίπς άσην. — 246. φιλων et ήλιπας C. Wilamowitz a recuma q ce vers est d'un interpolateur naif. — 252. πύτός Porson. πύτός mss. — 259. τοσούτου δε f. 4. — 264. δίπην, correction d'Elmsley, pour δίπη. — 262. Porson écrit f. τ' έγήματα, ce qui rétablit la grécité, mais n'empêche pas que ce vers soit mal écrit et que les deux nouveaux régimes arrivent quand on ne les attendait plus. Lenting a reconnu la main d'un interpolateur, qui voulait faire dire à Médèe ce qu'elle ne deit pos dire ici, et qui du beau vers 288 en fit un mauvais.

283. Mr. ... ζυγόν, ne portant pas a contre-cœur le joug de l'hymen. Le joug n'indique pas la servitade, puisqu'il est question du mari, mais l'union des époux attachés ensemble comme deux chevaux qui traineant le même char.

245. 'Είω μολών. Le mari se console par d'antres amours, non par l'amitié.

247. Πεὸς μίαν ψυχήν· τὴν τοῦ ἀνδεός (schol.). 250-54. Κακῶς φρονούντες, ils ont tort
— 'Ως.... ἀπαξ. Ennius : « Nam ter sul-« armis malim vitam cernere, Quam semel « modo parere. »

258. Mebsoulougualu, chercher un autre mouillage pour se mettre à l'abri du gros temps, opussour.

temps, συμεροράς.
261. De même qu'on dit du coupable
τίνει δίκην, on dit du vengeur τίνετα: τὸν
αίτιον δίκην τῶν ἀδικημέτων, il fait que

σιγάν. Γυνή γάρ τάλλα μέν φόδου πλέα, κακή τ' ές άλκην καὶ σίδηρον εἰσοράν ' ὅταν δ' ἐς εὐνήν ἢδικημένη κυρῆ, οὐκ ἔστιν άλλη φρήν μιαιρονωτέρα.

265

### XOPOX

Αράσω τάδ' · ἐνδίχως γὰρ ἐχτίσει πόσιν,
Μήδεια. Πενθεῖν δ' οὐ σε θαυμάζω τύχας.
Όρῶ δὲ καὶ Κρέοντα τῆσδ' ἄνακτα γῆς
στείχοντα, καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων.

270

Σὲ τὴν σχυθρωπὸν καὶ πόσει θυμουμένην, Μήδειαν, εἶπον τῆσοὲ γῆς ἔζω περᾶν ςυγάδα, λαδούσαν δισσὰ σὺν σαυτῆ τέκνα, καὶ μή τι μέλλειν · ὡς ἐγὼ βραβεὺς λόγου τοῦδ` εἰμὶ, κοὺκ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν, πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔζω βάλω.

275

### MHAEIA.

Αίαι · πανώλης ή τάλαιν' ἀπόλλυμαι. Έχθροι γὰρ ἐξιᾶσι πάντα δὴ κάλων,

NC. 264. κακή τ' Tyrwhitt, κακή δ' mss. — 267. Var. : δράσον. — 278. Au lieu de cauth, les manuscrits, souf L, portent αύτή ου 201ή. — 269. δέ σοι Herwerden.

e companie paye la rançon (subisse la perio de ses crimes. Elinsley a recueilli parrecurs exemples de cette construction.

266. Le discours de Médèe se composde trois parties. Elle dit pourquoi elle
sient s'expliquer et quelle est sa situation
en canq, trois, trois, ciuq vers, 243-229.
Visent ensuite le morceau sur la triste conauton des femmes, 230-254, lequel se disections après deux vers qui contienser! l'enonce géneral du sujet, il y a
gentre ferrets et deux quatrains. Enfoi
Mesies revient a sa propue situation et de
tien per jets qu'elle medite, morceau qui
contient deux fois sept vers, 252-260
tente disposition a ete signidec pai flired
267. En arrivant, les femmes de Coanthe avaient manifeste d'autres intentante.
Voyez 155 et soivants, 176 et sui-

Latte Moder nes a gagures en leur presen-

tant sa cause comme la cause de tontes les femmes,

271-72. Dans Eschyle, Mercure interpelle Promethée par les mots: Σε τον σοριστήν. Créon, chez Sophocle, aborde Antigone en lui disant: Σε δή, σε τήν νεύουσαν ε, πέλον κάρα, et cette manière impérieuse d'entrer en matière est fréquente chez les tragiques. — Είπον pour λεγω, hellénisme qui marque que la resolution a ete prise anterieurement. Cf. 223 et passim.

274-75. Boxbisst Novos topol circ. To seillerar a l'execution de cet ordre. On appellart pacarit, ceux qui presidiient et juquaent les concours gynomiques, le verbe discoussipper president de president la sense check et prosidents.

278-79. Exapor. example. Il est vial que maita xazios efficas, extensero, xivero sont des phrases proverbiales pour dire : tenter tous les moyens, laire tous

χούχ έστιν άτης εύπρόσοιστος έχβασις. 'Ερήσομαι δὲ καὶ κακῶς πάσγουσ' ὅμως, τίνος μ' έχατι γῆς ἀποστέλλεις, Κρέον;

280

Δέδοικά σ', οὐδὲν δεῖ παραμπέγειν λόγους, μή μοί τι δράσης παῖδ' ἀνήχεστον κακόν. Συμβάλλεται δέ πολλά τούδε δείματος: σος ή πέρυχας καὶ κακῶν πολλῶν ἔδρις, λυπει δε λέχτρων ανδρός εστερημένη. Κλύω δ' ἀπειλεῖν σ', ώς ἀπαγγέλλουσί μοι, τὸν δόντα καὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην δράσειν τι. Ταῦτ' οὖν πρὶν παθεῖν φυλάξομαι. Κρεῖσσον δέ μοι νῦν πρός σ' ἀπεγθέσθαι, γύναι, η μαλθαχισθένθ' ύστερον μέγα στένειν.

285

**290** 

#### MHAEIA.

Φεῦ φεῦ.

ού νῦν με πρῶτον, ἀλλὰ πολλάχις, Κρέον, ἔθλαψε δόξα μεγάλα τ' εἴργασται κακά. Χρή δ' ούποθ δστις άρτίρρων πέρυκ' άνήρ παιδας περισσως έχδιδάσχεσθαι σοςούς :

295

NC. 279. εὐπρόσορμος Wecklein. — 284. τοῦδε δείγματα Wieseler et Prinz. Ce ne serait pas le mot propre, ce me semble. - 287. ἀπειλείν σ' L. ἀπειλείς a. ἄπειλείν les antres mss. - 290. ἀπεγθέσθαι Elmsley, ἀπέγθεσθαι mss. - 291, μεταστένειν Nauck, sans necessité. μέγα στένειν est aussi dans Plutarque, de Tuenda sanitate, v, p. 124, et de Vitioso pudore, 1v, p. 630. — 292. με est omis par E1. νῦν γε Hirzel.

ses efforts. Mais ici il ne faut pis perdre de vue le sens premier de ce trope emprunté, comme tant d'autres, a la marine. Il y a une métaphore suivie et comme l'image en raccourci d'un combat naval. Les ennemis, dit Medee, courent sur moi a toutes voiles, et il n'est pas facile d'atteindre (oux εύπρόσοιστος: un lieu pour debarquer (ἐκδασις) et se soustraire au danger (ἀττ,ς).

280. Κα: κακώς πάσχουσ' όμως, toute malheureuse, tout opprimee que je suis.

282. Δεδοικά σε μή δράσης. Comp. pour la construction, v. 248.

284. Συμφαίθετοι.... δείματος, beaucoup

de choses contribuent a cette crainte. Mais on dit συμδαλλεσθαι είς τι, et le génitif Saugato; ne semble se justifier par aucune an dogie. Voyez la note critique.

287. Κλύω.... ώς ἀπαγγελλουσί μοι, pleonasme qui se retrouve Phenic, 737 : Έττ ανέρας φασιν, ώς ήπουσ' έγώ. passage cité par Elmsley

288. l'auxiv se dit de l'époux, yauxiobai de l'épouse.

290. 'Απεχθέσθαι soriste de άπεχθανεοθαι. Le present άπεχθεοθαι n'est pus

295. Ilaida;... oopour, faire de ses eu-

χωρίς γὰρ ἄλλης ής ἔχουσιν ἀργίας

Σκαιοῖσι μὲν γὰρ καινὰ προσφέρων σοφὰ

δόζεις ἀχρεῖος κοὺ σοφὸς πεφυκέναι :

τῶν δ' αὖ δοκούντων εἰδέναι τι ποικίλον

Χρείσσων νομισθεὶς λυπρὸς ἐν πόλει φανεῖ.

Έγὼ δὲ καὐτὴ τῆσὸε κοινωνῶ τύχης.

Σοφὴ γὰρ οὖσα, τοῖς μέν εἰμ' ἐπίφθονος,

[τοῖς δ' ήσυχαία, τοῖς δὲ θατέρου τρόπου,]

τοῖς δ' αὐ προσάντης : εἰμὶ δ' οὐκ ἄγαν σοφή.

NG. 294. altia; Wyttenbach. — 298. προσχέρων έπη a² et a³. Porson n'aurait pas dù attribuer cette manvaise leçon à une seconde édition de la pièce. On ne voit pas comment la parodie d'Aristophane, Thermoph., 4130, aurait pu engager Euripide a gâter un sers heurens. — 304. Ce vers est le vers 808 lègerement modifié. Mais autant le vers 808 est a sa place, autant celui-ci est inséré en dépit du bon sens. L'interpolation a été re-ronnue par Pierson. — 305. Prinz écarte les mots είμί.... σορή: ef. 583. Hitzel condamnait le vers tout entier.

tints des hommes d'une science extraoi dinaire par l'enseignement qu'i n leur fait donner. Le prefixe ix iudique le résultat obtenu, la voix noyenne marque l'action indirecte, l'idée de faire donner. Le bonhomme Strepsiade ne put enseigner lui-même à son fils l'art de la chicane, mais il le lui fit enseigner; aussi dit-il: "Edidat jury et voitus disciplire, aussi dit-il: "Edidat jury et voitus disciplire, aussi dit-il: "Edidat jury et voitus disciplire,

296-301. Les deux premiers vers sont expliques par les quatre suivants. Coux ju s'o enpaient de sciences spéculatives, de dicories, de ce qui ne semblait pas directernent pratique ou qui n'avait pas, cou me la porsie, sa place marquer dans les institutoms publiques, coux entin qu'on appelait ser le stes (en prenant ce mot soit en bonne sor en mauvose part, etaient traites par le sulg ore ignorant (rois exercis) de desautres, de faneants (2070i), accusés de n'etre bons a rien (2/52/61). Que ne s'occu parentals de leur maison on des affaires paralogues en bons citoyens et honnétes peres de famille? Aristophane Lat adorer · Vices par les laineants, 20 525.0 25. . ... v. 316. D'un autre rote, en em reparahait d'en savoir trop, d'etie des le momes dangereux ; on se definit de leur sesence et on les bassait. Pourquet, cu et-», ne pas se contruter de la signise pois trace des ancetres, pourquor vouloir ailer

au dela de ce que savaient les hommes réputés habiles au bon vieux temps et ceux qui leur ressemblaient dans le présent (των δοκουντων εξδέναι τι ποικίλον)? Επ ècrivant ces vers, Euripide songeait a son maître Anaxagore (déja menace alors du proces que l'on sait', a son ami Socrate, a ses contemporains cofin; et plus tard il développa ces accusations, en les réfutant victorieusement, dans sa tragédie d'.Intiepe. Les freres Zethos et Amphion, dont la querelle acquit tant de célebrite parmi les anciens (voyez Platon, Gagazs, p. 1853q. Horac, Eptic A, xvm, 39 sqq. \, ctaient les types. L'un de l'esprit pratique et mate-10-1. l'autre de l'intelligence large et vraiment humaine - Exxist est oppose a 65-29. comme au vers 190. - Xugig.... 263123, (296) outre le desanviement qu'on leurreproche. Aşşûx equivant a zîrix zişixi, comme 5290012. v. 218. a atria 52900122. C'est ainsi que àpair, veut dire réputation de vertu dans Thue., 1, 33 (πέρουσα έ; μὶν τού: πολλού: όρ τη ) et ailleurs. "Αλλης, qui repéte l'idee de χωρίς, est aparte par un hellenisme connu.

aiol-5. Yozi, ... 8027, ma science, mon habilete, me rind oditore aux uns, ext un sujet de scandale (1, 1911-1911) pom lex unters (mass on l'exigere le ne merite « m extersis d'homeur, in cette indignité, » Σὺ δ' οὖν φοδεῖ με μή τι πλημμελές πάθης Οὺγ ὦο' ἔχει μοι, μὴ τρέσης ἡμᾶς, Κρέον, ὥστ' εἰς τυράννους ἄνδρας ἐξαμαρτάνειν. Τί γὰρ σύ μ' ἠδίκηκας; Ἐξέδου κόρην ὅτῳ σε θυμὸς ἦγεν. ᾿Αλλ' ἐμὸν πόσιν μισῶ · σὺ δ', οἶμαι, σωρρονῶν ἔδρας τάὸε. Καὶ νῦν τὸ μὲν σὸν οὐ φθονῶ καλῶς ἔχειν. Νυμρεύετ', εὖ πράσσοιτε · τήνδε δὲ χθόνα ἐᾶτέ μ' οἰκεῖν · καὶ γὰρ ἠδικημένοι σιγησόμεσθα, κρεισσόνων νικώμενοι.

315

310

#### KPEON

Λέγεις ἀχοῦσαι μαλθάκ', ἀλλ' εἴσω φρενῶν ὀρρωδία μοι μή τι βουλεύης χαχὸν, τοσῷδε δ' ἦσσον ἢ πάρος πέποιθά σοι · γυνὴ γὰρ ὀξύθυμος, ὡς δ' αῦτως ἀνὴρ, ῥάων φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς σοφός. ᾿Αλλ' ἔξιθ' ὡς τάγιστα, μὴ λόγους λέγε · ὡς ταῦτ' ἄραρε, χοὐχ ἔγεις τέχνην ὅπως μενεῖς παρ' ἡμῖν οὖσα δυσμενὴς ἐμοί.

320

### MHAEIA

Μή, πρός σε γονάτων τῆς τε νεογάμου κόρης.

NC. 306. La variante σὺ δ' αὖ semble provenir du vers 305. — 317. Elmaloy a corrigó la loçon βουλεύστς. — 321. λόγους πλέπε Valckenaer.

306-308. Πημμελές, opposé à ἐμμτ)ή;, désigne au propre une fausse note que l'on chante. Médée dit à Créon: Toi, tout d'abord, tu redoutes quelque attentat de ma part. N'appréhende rien: je ne suis pas dans une situation (οὐχ ὧδ' ἔχει μοι) qui me permette de m'attaquer à des princes.

313-15. Νυμφτύετε, épousez. Il est vrai que ce verbe se dit aussi d'un père qui marie sa fille: mais Mèdee s'adresse ici à Glaucé aussi bien qu'à Créon.— Κρεισσόνων νικώμενοι donne la raison de σιγησόμεσθα. Il est naturel que le fort l'emparte sur le faible : je supporterai donc l'injustice en silence. Quant au masculin, voy. Hipp., 349.

316-17. Les mots είσω φρενών, qui se rapportent à βουλεύης κακόν, en sont séparés pour faire antithèse à ἀκούσαι. — Créon dit : je crains que ta ne médites, μή βουλεύης, quelque mal en tenant un langage si accommodant, et non pas : je crains que ta ne viennes à en méditer plus tard, μή βουλεύσης (Voyez notes critiques).

319. 'Οξύθυμος irascible, prompt a s'emporter. Medée était βαρύθυμος (v. 176): elle nourrissait de profonds ressentiments.

321. Aéyeo; léyety, dire des paroles qui ne sont que des paroles, qui ne répondent pas aux sentiments.

324, Soussent, Increve.

## KPEQN.

Λόγους αναλοῖς: οὐ γὰρ αν πείσαις ποτέ. ΜΗΔΕΙΑ.

325

330

'Αλλ' έξελᾶς με χουδέν αιδέσει λιτάς; ΚΡΕΩΝ.

Φιλῶ γὰρ οὐ σὲ μᾶλλον ἢ δόμους ἐμούς.

\*Ω πατρίς, ώς σου κάρτα νῦν μνείαν ἔγω. ΚΡΕΩΝ.

Πλήν γὰρ τέχνων ἔμοιγε φίλτατον πολύ. ΜΠΔΕΙΑ.

Φεῦ φεῦ, βροτοῖς ἔρωτες ὡς χαχὸν μέγα. ΚΡΕΩΝ.

"Οπως αν, οίμαι, καὶ παραστῶσιν τύχαι.

**Ζεῦ, μὴ λάθοι σε τῶνδ' ός αἴτιος κακῶν.** ΚΡΕΩΝ.

Έρπ', ὧ ματαία, καί μ' ἀπάλλαξον πόνων. ΜΗΔΕΙΑ.

Πονούμεν ήμεῖς κάμπνοῶν κεχρήμεθα.

Τάχ' εξ όπαδων χειρός ωσθήσει βία.

305

ΚC. 328. ἀναπείσεις J. M. Stabl. — 320. χ άμοιγε Bothe. — φθτατον πόλις α².
 — 334. πάμπνοῶν Prinz. χοῦ πόνων mss. Cette leçon offre un sens, mais non celui que Fon attend après le vers précédent.

nation de son amour pour las suites funestes de son amour pour Jason; son exclamation est donc naturelle. Cependant, de même que le touvenir de la patrie, vers 328, vient d'être reveillé en elle par le mot de Créon Sópous, épous, cette evclamation de Medée est amenée par la tenirense que le roi marque pour ses enfants. Je crois donc qu'ellene songe pas seulement a von propre malheur, mais aussi a celui qui menace les mouvelles amours de Jason; et Creon dit plus visi qu'il ne peuse, en orpondant : « Cela depend, ce me semble, d's taro-instances, ». Chez seneque, quand i ». son dit qu'il ne som it se sépaier de ses enfants, Medee dit a part : « Sie natos « amat? Bene est : tenetur; vulneri pa-« tuit locus » (vers 654).

332. Airtot, Suppleezégriv, et non el. Médée veut que Jupiter remarque l'auteur de ces maux, le vrai compable. Par « ces maux », elle carend donc et ceux qu'elle subit et ceux qu'elle p. epare. Deja preoccupée de projets de vengeauce, elle de mande a Jupiter Se les haire reussu et de n « pas l'en punir,

 Creon vont de dire. Pais et dele como des peines, des socis que me nome ta prisence. Medee repond. Fu MHAEIA.

Μη δητα τοῦτό γ', ἀλλά σ' αἰτοῦμαι, Κρέον — ΚΡΕΩΝ.

Οχλον παρέξεις, ώς ἔοικας, ὧ γύναι.

MHAEIA.

Φευξούμεθ' · οὐ τοῦθ' ἰχέτευσα σοῦ τυχεῖν. ΚΡΕΩΝ.

Τί δ' αὖ βιάζει κοὺκ ἀπαλλάσσει χθονός;

Μίαν με μεῖναι τήνδ' ἔασον ἡμέραν καὶ ξυμπερᾶναι φροντίδ' ἡ φευξούμεθα, παισίν τ' ἀφορμὴν τοῖς ἐμοῖς, ἐπεὶ πατὴρ οὐδὲν προτιμᾶ μηχανήσασθαι τέχνοις.
Οἴχτειρε δ' αὐτούς · χαὶ σύ τοι παίδων πατὴρ πέφυχας · εἰχὸς δ' ἐστὶν εὕνοιάν σ' ἔχειν.
Τοὐμοῦ γὰρ οὕ μοι φροντὶς, εἰ φευξούμεθα, χείνους δὲ χλαίω συμφορᾶ χεχρημένους.

KPEQN.

"Πχιστα τοὺμὸν λῆμ' ἔςυ τυραννιχόν, αιδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέςθορα :

NC. 336-337. Prinz voudrait intervertir l'ordre de ces deux vers et les placer avant 335 — 339. Τί δ' οδν P. Peut-être τί οδν: l'hiatus est légitime. τί δη Herwerden. — ἀπαλλάσσει χερὸς Wilamowitz. — 344. J'aimerais mieux οί φευξούμεθα. — 344-345. Prinz voudrait placer ces deux vers après 347.

parles de tes peines! C'est moi qui en ai, et qui ai besoin d'en être délivrée. Littéralem.: qui ai besoin de respirer (ἀμπνοῶν, génit. plur. syncopé d'ἀναπνοή, « respiration, trêve, soulagement »).

337-39. Les mots δχ) ον παρέξεις et β.άζει semblent indiquer que Médée se jette ici aux pieds de Créon. Le vers 324 l'avait fait prévoir, et le vers 370 y fait allusion. — On remarquera que cette stichomythie, qui se décompose en deux fois luit vers (324-331 et 332-339), est précédée de huit vers de Créon et suivie de huit vers de Médée. Cette observation est emcore de Hirzel, ainsi que la plupart de celles qu'on trouvera plus loin sur la dispositi n symétrique du dialogue.

341-43. 'Hι n'équivant pas à ∯ φροντίδι, mais veut dire : « comment » ou, si l'on aime mieux, « par quel chemin ». Cependant, il seraig plus important de songer au lieu où elle se rendra (voy. NC). C'est la probablement ce qui porta Heath à donner à ἀφορμή le sens d'asile. Mais ce mot veut dire : ressources. — Προτιμά, il se soncie, il daigne.

347. Sénèque a amplifié ce vers en faisant dire à son Créon (Médée, 252) : « Non « e-se me qui sceptra violentus geram,

Nec qui superbo miserias calcem pede,

« Testatus equidem videor.... »

349. Αἰδούμανος, par pitié. Les idées de respect (pour les malheureux, pour les prières) et de pitié sont confondues par les Grecs.

340

345

χαὶ νῦν όρῶ μὲν ἐξαμαρτάνων, γύναι, 350 διιως δε τεύξει τοῦδε προυννέπω δέ σοι, εί σ' ή 'πιούσα λαμπάς όψεται θεού χαὶ παιδας έντος τῆσδε τερμόνων γθονός, θανεί · λέλεκται μύθος άψευδής όδε. Νου δ', εί μένειν δεί, μίμν' έρ' ήμέραν μίαν. 355 ου γάρ τι δράσεις δεινόν ών φόδος μ' έχει.]

χορος.

Δύστανε γυναι, **ρε**ῦ ρεῦ, μελέα τῶν σῶν ἀγέων. Ποῖ ποτε τρέψει; τίνα πρὸς ξενίαν η δόμον η χθόνα σωτήρα κακῶν [έξευρήσεις]; ώς είς άπορόν σε κλύδωνα θεός, Μήδεια, κακῶν ἐπόρευσεν.

Καχῶς πέπρακται πανταχή τις άντερεί; άλλ' οὔτι ταύτη ταῦτα, μὴ δοχεῖτέ πω.

365

360

N., 355-56, δράσμις B. Nauck a débarrasse de ces deux vers le discours de Créon, ant la fin est si clairement marquée par les mots λέλεκται μύθος άψευδής όδε. Cette a laist on est si mauvaise que je me demande si l'interpolateur n'aurait pas destiné ces vers a remplacer 350 et 351, ce qui pourrait se faire en écrivant ensuite : εί δ' ή 'πιούσα - Sonas dagna; θεού. Il était peut-être choqué de voir Créon exprimer des scrupules tres-légitimes, tout en accordant la demande de Médée. D'ailleurs le scholiaste nous apprend qu'anciennement certaines copies ajoutaient à ces deux vers un troisième, le vers 380, que mons avons deja vu figurer dans une autre interpolation, 40-43. - 359. Var. : προξενίαν. - 361. Eguphous était déja suspect à Elmsley.

350. Όςω έξαμαρτάνων, je vois que pomie mal, comme olda έξαμαςτάνων. Ετ -u effet, comme on dit όςῷ σ' έξαμαςτα-... : on doit se seivir du nominatif quand le sujet du participe est le même que celui da verbe qui le regit.

352-54. Ennius i tradoit, en imitant le rejet : a Si te secundo lumine hie offens dero, Moriere, o L'imitation de Sénèque est moins hencuse (vers 297' ; a Capite - supplicium lucs, Clarus priusquam Phobus attollat de m. Nisi cedis Isthmo, o

262-63. Citte metaphore n'est pas tout a fait la même que celle dont Medec s'était servie, en parlant de ses malhenis, aux vers 278 sq. Celle-la faisait penser a un combat naval, celle ci est firee d'un voy que de mer. On peut comparer Eschyle,  $\Delta u_{ij} T_{ij}$ 470 : 'Ατης αθυσσον πελαγος ού μαν' εύπορον Τοδ' εξοδεόςκα, κούδαμού λιμήν κακών.

365.  $\langle \chi \rangle \rangle \langle \tau \rangle \dots \pi \omega$ , mais les cheses ne se passeront pas ainsi fon peut sous entendre totat, anoficottat) : ne le croyer pas encore. Les mots où tabta tabin se trouvent rapproches de la même manière chex Eschyle, Prom., 511, et cher Aristophane, Chevatters, 843. Lunius phez Ciceron, de

Έτ' εἴσ' ἀγῶνες τοῖς νεωστὶ νυμφίοις, χαὶ τοῖσι χηδεύσασιν οὐ σμιχροὶ πόνοι. Δοχεῖς γὰρ ἄν με τόνδε θωπεῦσαί ποτε, εί μή τι χερδαίνουσαν ή τεχνωμένην; ούδ' αν προσείπον ούδ' αν ήψαμην χεροίν. 370 Ο δ' εἰς τοσοῦτον μωρίας ἀφίχετο ῶστ' έξὸν αὐτῷ τἄμ' έλεῖν βουλεύματα γης ἐχβαλόντι, τήνδ' ἀφηχεν ήμέραν μεῖναί μ', ἐν ἢ τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν νεχροὺς θήσω, πατέρα τε καὶ κόρην πόσιν τ' ἐμόν. 375 Πολλάς δ' ἔχουσα θανασίμους αὐτοῖς όδοὺς, ούχ οίδ' όποία πρώτον έγχειρώ, φίλαι, πότερον ύφάψω δώμα νυμφικόν πυρί, η θηκτον ώσω φάσγανον δι' ήπατος, σιγή δόμους είσδασ' ίν' έστρωται λέχος. 380 Άλλ' εν τί μοι πρόσαντες ει ληφθήσομαι δόμους ύπερδαίνουσα χαὶ τεχνωμένη, θανοῦσα θήσω τοῖς ἐμοῖς ἐχθροῖς γέλων. Κράτιστα την εύθεῖαν, ή πεφύχαμεν

NC. 368, ποτ' ἄν f. 2. — 373. Nauck : ἐφῆκεν. Voy. notes explicatives. — 393. θα-νοῦσ' ὀφλήσω Nauck. — 384. Faut-il écrire τὴν οἰκείαν?

Nat. Deor., III, xxv, 66) traduisit ce vers et le suivant : « Nequaquam istue istae « ibit : magna inest certatio. »

366-67. Νυμφίοις se rapporte à Jason, κηδεύσαντες à Créon. Le pluriel généralise, tout en ne désignant au fond qu'une seule personne.

368-70. Ennius, ib.: « Nam ut ego illis « supplicarem tanta blandiloquentia? » — Οὐδ' ἀν τ',ψάμπν χεροϊν, et je ne l'aurais pas touché (je n'aurais pas touché ses genoux) de mes mains. Χεροϊν est au datif. Au génitif, le poète aurait dit χερός ou δεξιά; : car on ne touchait pas les deux mains, mais la main droite de celui qu'on suppliait.

374-75. Τἄυ' έλεῖν βουλεύματα, vaincre, mettre à néant mes projets. — 'Αφῆκεν « il me laissa libre », ne diffère que par une légère nuance de ἐφῆκεν,« il me permit ». — Médée ne tuera pas Jason, mais elle le frappera plus sensiblement encore. Il ne faut pas s'étonner si ses projets de vengeance varient au gré de sa passion, ni écouter le scholiaste qui prétend que si Médée ne donne pas suite à cette idée, c'est que la précipitation de sa fuite ne le lui permet pas. — Les vers correspondants d'Ennius (ib.,66) ne manquent pas d'énergie. « Ille « transversa mente mi hodie tradidit re- « pagula, Quibus ego iram omnem recludam atque illi perniciem dabo: Mihi « mærores, illi luctum, exitium illi, exi- « lium mihi. »

384-85. Τὰν εὐθεῖαν (s.-ent. ὁδόν)....
μάλιστα, tout droit, par la voie où nous
excellons naturellement, nous autres femmes.
Si Médée parlait des femmes en général, au
lieu de parler d'elle-même, elle aurait dit
πεφύπαμεν σοφαί. Cf. Hipp., 349.

σοςοί μάλιστα, φαρμάχοις αὐτοὺς έλεῖν. 385 Fier ' χαί δή τεθνάσι · τίς με δέξεται πόλις: τίς γην άσυλον καὶ δόμους έχεγγύους ξένος παρασχών ρύσεται τούμον δέμας; Οὐχ ἔστι. Μείνασ' οὖν ἔτι σμιχρόν χρόνον, ην μέν τις ήμιν πύργος ἀσφαλής φανή, 390 δόλω μέτειμι τόνδε καί σιγή φόνον ην δ' έξελαύνη ξυμφορά μ' άμηχανος, αὐτή ξίρος λαβοῦσα, κεὶ μέλλω θανεῖν. **χτενῶ σ**οε, τόλμης δ' εἶμι πρὸς τὸ χαρτερόν. Ού γάρ μά την δέσποιναν ην έγω σέδω 395 μάλιστα πάντων καὶ ξυνεργόν είλόμην. Έχατην μυχοῖς ναίουσαν έστίας ἐμῆς, γαίρων τις αὐτῶν τοὺμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ . πιχρούς δ' έγώ σφιν καὶ λυγρούς θήσω γάμους. πικρόν δὲ κῆδος καὶ φυγάς ἐμάς χθονός. 40ú Άλλ' εία · φείδου μηδέν ών ἐπίστασαι, Μήδεια, βουλεύουσα καὶ τεγνωμένη έρπ' είς το δεινόν · νῦν ἀγών εὐψυγίας. Όρᾶς & πάσγεις: οὺ γέλωτα δεῖ σ' ὀολεῖν τοῖς Σισυρείοις τοῖς τ' Ίάσονος γάμοις, 405

ΝC. 385. σοροί Elmsley. σοροί miss. — 388. Pent-être ρύσεται δέμας τόδε, leçon du Christ. pat., v. 890. — 404. καὶ γέλωτα L. — 405. τοῖσδ' Ἰάσονο; Herwerden. Pent-être : τοῖς τ' ἀπ' Αἴσονος γόνοις.

386. Kai δή énonce vivement une supposition : a ch bien, ils sont morts; et après? » On a la même tournure. Helène, 1059 : Kai δή παρείκεν είτα πῶς ἀνευ ντώς Σωθησόμεσθα; Eschyle, Eumén., 894 : hai δή δεδεγμαι τίς δέ μοι τιμή μένει; 390. Πύργος, un rempart, métaphori-

392-96. Ευμφορά ἀυήχανος, un malheur sans ressource, un exil sans lieu de sárrié. — Τόλμες είμε πρός τὸ καρτερόν, με recourse à l'emploi audacieux de la torce ouverte. C'est ainsi qu'Eschyle joint πιος τὸ καρτερόν à νατ' ἰσχύν et l'oppose a δόλμ. Prom., 212.

395-98. Où yaisev, non impuniment.

équivaut à κλαίων. Cf. Soph., ΟΕΔ. Roi, 401: Κλαίων δοκεῖς μοι.... άγηλατήσειν. 399-100. Fn disant γάμους elle pense à Jason; en disant κῆδος (ἐπιγαμβρεία schol) et φυγάς (expulsion), elle pense à Créon. Cf. 300 sq.

104-405. Γελωτα δολεῖν, être condamné à la risée, se dit d'après l'analogie de δολεῖν δίακν, devoir une amende, être condamné à une amende. De même δολεῖν αακίαν, μωρίαν, ἀμαθίαν, etc. — Τοῖς Σισυρείοι..... γάμοις, l'hymen de la postérité de Sisyphe et de Jason (voy. NC). Médée, petite-fitle du Soleil, rappelle avec mépris que la famille royale de Corinthe descend du rusé brigand Sisyphe.

γεγῶσαν ἐσθλοῦ πατρὸς 'Ηλίου τ' ἄπο. Ἐπίστασαι δέ · πρὸς δὲ καὶ περύκαμεν γυναῖκες εἰς μὲν ἔσθλ' ἀμηχανώταται, κακῶν δὲ πάντων τέκτονες σορώταται.

χορος.

Ανω ποταμῶν ἱερῶν χωροῦσι παγαὶ. [Strophe 4.] 410 καὶ δίκα καὶ πάντα πάλιν στρέρετα 'Ανδράσι μὲν δόλιαι βουλαὶ, θεῶν δ' οὐκέτι πίστις ἄραρεν.
Τὰν δ' ἐμὰν εὕκλειαν ἔχειν βιοτὰν 415 στρέψουσι ςᾶμαι ·
ἔρχεται τιμὰ γυναικείω γένει ·
οὐκέτι δυσκέλαδος ράμα γυναῖκας ἕξει. 420

Μοῦσαι δὲ παλαιγενέων λήξουσ' ἀοιδᾶν

[Antistrophe 1].

405

NC. 407. l'ai effacé la virgule après γυναϊκες. Avec la ponetuation ordinaire, le passage de la seconde à la première personne ne se justifie pas. — 416. στρέψουσι, correction d'Elmsley pour στρέφουσιν, est confirmé par le vers antistrophique et par le futur ξξει an v. 420. "Ερχετα: (vient, est en chemin), v. 419, doit être au présent. — 421. Heath a rectifié la leçon λήξουσιν.

406-7. Ἐπίστασαι.... γυναῖκε:.... Τα sais tramer une vengeance, tu as appris à composer des poisons, et de plus la nature nous a créées, nous autres femmes,... Tuvaixe; est le sujet, et non le complément, de πεςύχαμεν. - Ce monologue de Médee (on peut l'appeler ainsi, quoique les premiers vers s'adressent au chœur) se compose de deux parties séparées par la formule elev. La première se divise en une introduction de deux vers et quatre membres de cinq vers chacun. Dans la seconde, trois fois trois vers, 386-393, sont opposés à trois fois trois vers, 400-408, et eutourent six vers qui contiennent le serment de Médec. morceau pathétique placé au centre.

440. Depuis Homère et Hésiode, les poêtes grees avaient dit et redit qu'il ne fallait pas se fier aux femmes (vers 422). Ός δὲ γυναικὶ πέποιθε, πέποιθ ὅγε φηλήτηστιν et l'un des aphorismes du poème des Œuvres et Jours, vers 373. La conduite de Jason autorisera désormais les femmes a rétorquer contre les hommes le reproche

d'inconstance et de perfidie. Un autre cheur d'Euripide, également composé de femmes, fait à peu près les mêmes réflexions à propos de la trahison d'un amant divin. Voy. Ion.1090 sqq. — 'Aνω ποταμών.... Le monde est renversé, tout se fait au relours de l'ordre naturel. Euripide, pour ne citer que notre poète, fait allusion au même proverbe dans les Suppl., v. 520. — 'Ιεζών est une épithète épique, qui ne désigne pas certains fleuves, mais qui convient a tous. Cf. veis 846.

412-13. 'Ανδρασ:.... άραρεν. Le verbe άραρεν, qui veut dire: est solidement joint, est immusblement strété (cf. v. 322), ne convient qu'au second membre de phrase; le premier demande l'idée d'ap-

415-16. Tàv.... çᾶμαι, la renommée renversera les choses de manière à ce que la louange se répande sur notre conduite, ut nostram vitum laus teneat. Je evois que εὐκλειαν est le sujet, et que βιοτάν est le régime de έχειν. Cf. vers 420.

τὰν ἐμὰν ὑμνεῦσαι ἀπιστοσύναν.

Οὐ γὰρ ἐν άμετέρὰ γνώμα λύρας

ὤπασε θέσπιν ἀοιδὰν

ἀριβος, ἀγήτωρ μελέων · ἐπεὶ ἀντ—

άχησ' ἀν ϋμνον

ἀρσένων γέννα · μαχρὸς δ' αἰὼν ἔγει

πολλὰ μὲν ἀμετέραν ἀνδρῶν τε μοῖραν εἰπεῖν.

430

Σὺ ὅ' ἐχ μὲν οἴχων πατρίων ἔπλευσας [Strophe 2.]
ματνομένα χραδία, διδύμους όρισασα πόντου
πέτρας · ἐπὶ δὲ ξένα
ναίεις χθονὶ, τᾶς ἀνάνδρου 435
κοίτας δλέσασα λέχτρον,
τάλαινα, ςυγὰς δὲ χώρας
ἄτιμος ἐλαύνει,

Βέδακε δ' δρκων χάρις, οὐδ' ἔτ' αἰδὼς [Antistrophe 2.] Έλλάδι τῷ μεγάλᾳ μένει, αίθερία δ' ἀνέπτα. 440

NC. 426-27. Les manuscrits portent ἀντάχησαν. Scaliger a divisé les mots. — 424. Musurus a corrigé la leçon πατρώων. — 432. διδυμους L et a. διδύμας les autres — 433. Musurus a rectifié la lecon ξεινα.

422. Therefore, pour Episosor, est nac des formes ionieunes que l'on rencontre de loin en loin chez les tragiques. Citons autrino Hun. 167.

23-100. Παρει θέσπεν 20:δ2ν est une phrase homenque, qui se lit dans l'O-levace. VIII, 198. Le verbe règit genéralement le ditif sans preposition, mais Apadon met le don de la poesse dans l'esprit des hommes, et av άμετεξα γνωμα equivanta ήμεν εντή γνώμα. Cf. Iph. Aul., 886: Τέις Έλενας είν άντωποις βέεταστον έποιτα δέτωσας. — Αγήτως μετιών fait allusion à Αγήτως Μουσών: 4p-llon était Musagète. — Επτέ... είτει, car autrement (si les femmes avaient seu le don de la poésie) nous aurions chansonné a notre tour la race des hommes, et la matière ne nous aurait pas fait défort.) La suite des temps en fournit long a dice, non-seulement sur le compte des dire, non-seulement sur le compte des

femmes, mais aussi sur celui des hommes. Cf. Παλίμεμμος ἀσιόα αυτ μούσ' είς άνδρας του δυσαέλαδος άμει λέατρων. Ion, 1096,

132. Μαινομένα πραδία μανίαν έχούση του έρωτος (schol.). Sophocle, Antig., 790, dit en parlant de l'amour : 'Ο δ' έχων μέμητεν. — 'Όρισασα, marquant les limites de..., c'est-a-dire: passant par.... Le verbe oριζείν a le même sens dans Eschyle, Soppl., 546.

135-36. Avávôρου est une de ces épithetes si familieres aux portes grees et latins, lesquelles marquent l'effet de l'action exprimée par le verbe. Pour le luxe de la diction, comparez Ale., 925 : Λέπτρων ποιτας ές έργμους.

439-40. Le poète fait allusion à ces vers d'Hésiode (OEucres et J., 195 sqq.), cetes par le scholiaste : Καὶ τοτε ἐχ πρὸς Όνομπον ἀπὸ χθονὸς εύρυοδεικς, Λευκουσίν

# المانية الماني المانية الماني

... ων τε λέχτοων

# .. :.. YEIGGWY

i. i. ia.

ΙΑΣΩΝ.

😔 τχρόν γῆν τήνδε καὶ δόμους ἔχειν . ως φερούση χρεισσόνων βουλεύματα, ...ων ματαίων είνεκ' ἐκπεσεῖ γθονός. 450 λ νιοί μεν οὐδεν πράγμα : μή παύση ποτέ λεγουσ' Ίάσων ώς κάκιστός έστ' ἀνήρ λ δ΄ είς τυράννους έστί σοι λελεγμένα, παν χέρδος ήγου ζημιουμένη συγή. Κάγω μέν άει βασιλέων θυμουμένων 455 έργας ασήρουν καί σ' έβουλόμην μένειν. σύ δ' ούχ ανίεις μωρίας, λέγουσ' αεί κακῶς τυράννους τοιγάρ ἐκπεσεῖ χθονός. Όμως δὲ κάκ τῶνδ' οὐκ ἀπειρηκώς φίλοις ήχω, τὸ σὸν δὲ προσκοπούμενος, γύναι. 460 ώς μήτ' άγρήμων σύν τέχνοισιν έχπέσης

ΚC. 443. σῶν τε Porson. τῶν τε Elmsley. τῶνὸς mas. — 444. ἄλλα, correction de Heath pour ἀλλά. — 446. Le l'aticanus a δόμοις ἀνέστη, les autres δόμοις, ου δόμοισιν, ἐπεστη. Κινchhoff en a thé δόμοις ἐπανεστα. — 451. πρᾶγμα, μὴ οὐ Sauppe. — 462. Elmsley propose Ἰάσον' ὡς, en comparant v. 248. — 460. L'ancienne vulgate τὸ

φορέεσσι καλυψαμένω χρόα καλόν, Άθανατων μετά φύλον Ιτην, προλιπόντ' άνθρώπους, Αδόως καὶ Νεμεσις.

σόν γε a fait place à la leçon de presque tous les manuscrits,

442-45. Μεθορμίσασθαι μόχθων. Voy. 258 et la note. — Σῶν τε λέπτρων.... ἐπανέστα, et une autre reine plus puissante que ton lit (que l'hymen qui t'unit à Jamu) a surgi pour (gouverner) la maison.

417. Τραχείαν οργήν. La construction est la même qu'aux vers 248 et 282.

461. Κάμοὶ μὲν οὐδὲν πρᾶγμα, et peu m'importe à moi (littéralement : cela n'est pre un objet pour moi).

453-54. "A.... φυγέ, mais, pour ce qui est de tes propos contre les princes (le roi et sa fille), estime tout profit (tu peux te féliciter) de n'être frappée que de bannissement.

459. Κάκ τῶνδε, même après ceci, ne diffère guère de και εύτω, vel sic.

445

μήτ' ἐνδεής του (πόλλ' ἐφέλχεται φυγή καχὰ ξὺν αὐτῆ) · χαὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς, οὐχ ἄν δυναίμην σοὶ χαχῶς φρονεῖν ποτε.

MHAEIA.

\*\*Ω παγκάκιστε, τοῦτο γάρ σ' εἰπεῖν ἔγω 165 γλώσση μέγιστον εἰς ἀνανδρίαν κακὸν ἤλθες πρὸς ἡμᾶς, ἦλθες ἔχθιστος γεγώς; [θεοῖς τε κάμοὶ παντί τ' ἀνθρώπων γένει; ]
Οὐτοι θράσος τόδ' ἐστὶν οὐο' εὐτολμία, 470 ἀλλ' ἡ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων πασῶν, ἀναίδει' · εὐ δ' ἐποίησας μολὼν, ἐγώ τε γὰρ λέξασα κουρισθήσομαι ψυχὴν κακῶς σε καὶ σὺ λυπήσει κλύων.

Έκ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 475 Εσωσά σ', ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι

NC. 462-63. Les mots que j'ai mis en parenthèse, πόλλ'.... αύτη, sont regardés par Eirchhoff comme une réminiscence notée en marge et mal à propos insérée dans le texte. — 466. La conjecture εξ; ἀναίδεταν (Wyttenbach) ne suffit pas. γλώσση demande une autithèse; je propose: μεγίστων εξ; ἐνάργεταν κακών. — 468. Brunck et la plapart des critiques retranchent avec raison ce vers qui revient plus bas, v. 4324, où il est à sa place.

465-66. Tobto yas o' cinciv cyo.... zazov. On traduit : « Voilà la plus grande injure (uzytotov zaxov) que je pnisse te dire avec la langue pour désigner la làcheté, » Mais il ne s'agit pas ici de là heté, 2. 2.3piz, et ylwson est une cheville. Si on adoptait la conjecture proposee dans la note critique, Médee dirait : « O le plus mechant des hommes, car c'est ainsi que je pais te désigner en paroles pour (naiquer) la realité évidente : s. ásystav) des plu, grandes méchancetés, » Le mot pinare, arat a raison d'être, se trouvant oppose a śvásystas, comme dáy@ l'est si souvent a is-m. Les mots actientes xaxes ser. wat dans une relation étroite avec mayna-2: gra. dont ils reproduiraient l'idec.

569 Les grammairiens disent que 60 áso; se prend en mauvaise part et 620 so; en lumne part. On voit par en passige et pas quelques autres que cette distinction n'est pas toujours observée. 471-72. Μενίστη.... ἀναίδει(α), Cf. Ménandre ap. Stobée, Anth., 32, 7: "Ω μεγίστη, τών θεών ; νῦν οδι" 'Αναίδει', εί θεον καλεῖν σε δεῖ. — Εὐ δ' ἐποίησας μολών est, au participe près, notre français: Tu as bien fait de venir.

473-74. Il n'y a point de licence ni de dureté dans l'ordre des mots. Le po te les a disposés de la manière la plus expressive et la plus favorable à la déclamation. Λείπσα, qui fait antithèse à πτόπο, devait être mis en avant, suivi immédiatement de πουπεράγσοσαι et separé de ππερατέ de ππροτέ aussi bien a πλύων qu'à λείπσα, se plaquit avantageusement au milieu.

476. Les comiques d'Athènes se moque rent heaucoup de ce vers creophone (il ne l'est pent-être pis sans intention), ainsi que d'un autre qui se trouvait dans l'. La homè le d'Euripide: "Ω παρθεν', r' Σοὶ δ' οὐτε πατρὸς δόμοι, δύστανε, μεθορμίσασθαι μόχθων πάρα, σῶν τε λέκτοω ἄλλα βασίλεια κρείσσων δόμοις ἐπανέστα.

445

#### ΙΑΣΩΝ.

Οὐ νῦν κατεῖδον πρῶτον ἀλλὰ πολλάκις τραχεῖαν ὀργήν ώς ἀμήχανον κακόν. Σοὶ γὰρ παρὸν γῆν τήνδε καὶ δόμους ἔγειν χούσως φερούση χρεισσόνων βουλεύματα, λόγων ματαίων είνεκ' έκπεσεί χθονός. 450 Κάμοι μέν οὐδεν πρᾶγμα · μή παύση ποτέ λέγουσ' 'Ιάσων ώς κάκιστός ἐστ' ἀνήρ · ά δ' είς τυράννους έστί σοι λελεγμένα. παν χέρδος ήγοῦ ζημιουμένη φυγή. Κάγω μέν ἀεὶ βασιλέων θυμουμένων 455 όργας αφήρουν καί σ' έβουλόμην μένειν. σύ δ' ούχ άνίεις μωρίας, λέγουσ' άεὶ κακώς τυράννους τοιγάρ έκπεσει χθονός. "Ομως δὲ κάκ τῶνδ' οὐκ ἀπειρηκώς φίλοις ήχω, τὸ σὸν δὲ προσχοπούμενος, γύναι, 460 ώς μήτ' άχρήμων σύν τέχνοισιν έχπέσης

NC. 443. σῶν τε Porson, τῶν τε Elmsley, τῶνδε mas. — 444. ἄλλα, correction de Heath pour ἀλλα, — 446. Le Vaticanus a δόμοις ἀνέστη, les autres δόμοις, ου δόμοιστν, ἐπάστη. Kirchhoff en a the δόμοις ἐπανέστα. — 451. πρᾶγμα, μὰ οὐ Sauppe. — 452. Elmsley propose Ἰάσον' ὡς, en comparant v. 248. — 460, L'ancienne vulgate τὸ σόν γε a fait place à la leçon de presque tous les manuscrits.

φαρέεσσι καλυψαμένω χρόα καλόν, Άθανάτων μετά φῦλον Ιτην, προλιπόντ' ἀνθρώπους, Αίδως καὶ Νέμεσις.

442-45. Μεθορμίσασθαι μόχθων. Voy. 258 et la note. — Σῶν τε λέκτρων.... ἐπανέστα, et une antre reine plus puissante ene ton lit (que l'hymen qui t'unit à Jasun) a surgi pour (gouverner) la maison.

447. Τραγείαν δργήν. La construction est la même qu'aux vers 248 et 282.

451. Κάμοὶ μὶν οὐδὶν πρᾶγμα, et peu m'importe à moi (littéralement : cela n'est pas un objet pour moi).

453-54. "A.... φυγζ, mais, pour ce qui est de tes propos contre les princes (le roi et sa fille), estime tout profit (tu peux te féliciter) de n'être frappée que de bannissement.

459. Kán táivõs, même après ceci, ne diffère guère de nat cúrso, vol sic.

μήτ' ενδεής του (πόλλ' εφέλχεται φυγή χαχὰ ζύν αύτῆ) · χαὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς. ούκ αν δυναίμην σοί κακώς φρονείν ποτε.

MIIAEIA.

📆 παγχάχιστε, τούτο γάρ σ' εἰπεῖν ἔγω 465 γλώσση μέγιστον είς ανανδρίαν κακόν ήλθες πρός ήμας, ήλθες έγθιστος γεγώς: [θεοίς τε χάμοὶ παντί τ' άνθρώπων γένει;] Ούτοι θράσος τόδ' έστην οὐδ' εὐτολμία, οίλους κακῶς δράσαντ' ἐναντίον βλέπειν, 470 άλλ' ή μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων πασῶν, ἀναίδει' · εὖ δ' ἐποίησας μολών, έγώ τε γάρ λέξασα χουρισθήσομαι ψυγήν κακώς σε καί σύ λυπήσει κλύων. **Εχ τῶν δὲ πρώτων** πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 475 **Έσωσά σ', ώς ἴσασ**ιν Έλλήνων ὅσοι

NC. 482-63. Les mots que j'ai mis en parenthèse, πόλλ'.... αὐτἤ, sont regardés par Rischhoff comme une réminiscence notée en marge et mal à propos insérée dans le texte. - 466. La conjecture el; άναίδειαν (Wyttenbach) ne sussit pas, γλώσση demande une matathèse; je propose: μεγίστων είς ἐνάργειαν κακῶν. — 468. Brunck et la plupart des critiques retranchent avec raison ce vers qui revient plus bas, v. 1324, où il

\$65-66. Τούτο γάο σ' είπειν έχω.... 2229v. On tradnit : « Voilà la plus grande injure (aryrotov vaxov) que je pnisse te dire avec la langue pour désigner la lâcheté, » Mais il ne s'agit pas ici de là heté, z . z . žķiz, et y) wroz est une cheville. Si on doptait la conjecture proposée dons la note eratique, Medee dirait : « O le plus mechant des hommes, car c'est noisi que je pue te designer en paroles pou. (marquer) la tralité evidente (s. asveray) des plugrindes mechanceles, a Le mot vinare, wrat ta riison d'etre, se trouvant opposa lvasystan, comme loym l'est si souvent . Israe. Les mots asyesteev xaxeev sewat dans une relation étroite avec may ca-. 272, dont ils reproduiraient l'iden.

100 Im grammainens disent que 95%-55; ee prend en manyaise part et basas; em bonne part. On voit pir en passige et per quelques autres que cette distinction a est pas toujours observée.

471-72. Maristn .... avaisei(a), Cf. Menaudre ap. Stober, Anth., 32, 7 : 'Q usγίστη τών θεών νὸν οὐτ' 'Αναίδει', εἰ θεον καλείν σε δεί. — Εὐ δ' ἐπνίησας μολών est, au participe près, notre françiis : Tu as b'en fait de venir,

473-74. Il n'y a point de licence ni de dureté dans l'ordre des mots. Le po-teles a disposes de la manière la plus expressive et la plus favorable à la déclamation. A.1222, qui fait antithèse à 20000, devait être mis en avant, suivi immédiatement de Rousis9650 au ct separe de vazión, tandis que ce dernier mot, qui se rapporte aussi hien a χλύων qu'a linera, et plor it avantagensement an milieu.

476. Les comiques d'Athènes se moqui tent bianconp de ce vers encophone al ne l'est pont-être pix sans intention", amsi que d'un autre qui se trouvait dans l' la home le d'Euripide : "Q xxxbiv", e

ταὐτὸν συνεισέβησαν Αργῶον σχάφος. πεμφθέντα ταύρων πυρπνόων ἐπιστάτην ζεύγλαισι καὶ σπεροῦντα θανάσιμον γύην δράχοντά θ', δς πάγχρυσον άμπέγων δέρας 480 σπείραις έσωζε πολυπλόχοις άϋπνος ὢν **χτείνασ' ἀνέσγον σοὶ φάος σωτήριον.** Αύτη δὲ πατέρα καὶ δόμους προδοῦσ' ἐμοὺς την Πηλιῶτιν εἰς Ἰωλκὸν ἰκόμην σύν σοί, πρόθυμος μᾶλλον ή σοφωτέρα, 485 Πελίαν τ' ἀπέχτειν', ώσπερ άλγιστον θανείν, παίδων ύπ' αὐτοῦ, πάντα δ' ἐξεῖλον φόδον. Καὶ ταῦθ' ὑρ' ἡμῶν, ὧ κάκιστ' ἀνδρῶν, παθών προύδωκας ήμᾶς, καινά δ' ἐκτήσω λέγη, παίδων γεγώτων εί γαρ ήσθ' άπαις έτι, 490 συγγνώστ' αν ήν σοι τοῦδ' ἐρασθῆναι λέγους. "Ορχων δὲ φρούδη πίστις, οὐδ' ἔχω μαθεῖν, η θεούς νομίζεις τούς τότ' ούχ άργειν έτι,

NC. 480. La vulgate ἀμρέπων est une conjecture de Musurus. Quelque plausible qu'elle puisse paraltre, les derniers éditeurs ont eu raison de revenir à la leçon des manuscrits. — 487. Variante ἐξεῖλον δόμον, mentionnée par le scholiaste. — 491. σύγγνωστ' ἀν ἢν f. 2. συγγνωστὸν ἦν f. 4. — 493. Beaucoup d'éditeurs substituent εἰ à ἦ.

σώσαιμί σ', είσει μοι χάριν; II suffira de citer ce que disait un personnage de Platon le comique à un autre qui s'était servi de plusieurs mots dans lesquels τι remplace σσ: Εὐ γέ σοι γένοιδ', ὅτι Ἔσωσας ἐκ τῶν σῖγμα τῶν Εὐριπίδου.

480. 'Auπέχων..., couvrant la toison de ses replis tortueux, est plus précis que àμφέπων (voyez la note critique). Cf. Suppliantes, 465: Γόνυ σὸν ἀμπίσχειν χερί. La fable de ce dragon, ainsi que celle des taureaux au souffle de feu et des géants issus de la semence des deuts de serpent, est connue de tout le monde. Voy. Sénèque, vers 467 sqq.

482. Φαος σωτήριον ου φάος tout court, pour dire le salut, sont des tropes très-usités. Mais ici le verbe ἀνεσχον, qui s'applique à un flambeau, un signal (λαμπάδα, πυρσόν), fait penser à ces feux

qu'on allumait en signe d'allégresse. Voy. Eschyle, Choéph., 863: Πῦρ καὶ çῶ; ἐπ' ἐλευθες ἐα ἐκιων. — Ἀνέσχον. Cf. Ion, 716: 'Αυριπύρους ἀνέχων πιύχας. Cependart Wecklein veut que ce verbe soit ici employé intransitivement, « je surgis pour toi, je me levai pour toi », comme on dit ἀνέσχεν ἥλιος.

485. Πρόθυμος μάλλον ή σορωτέρα έquivant à προθυμοτέρα ή σορωτέρα, promptior quam sapientior.

492. "Ορκων. Que le lecteur moderne ne songe pas aux serments de fidélité que les époux se prêtent aujourd'hui. Il s'agit de serments extraordinaires, « ces grands serments » que Médée rappelle au vers 161, et par lesquels Jason s'était engagé à emmener Médée dans la Grèce, à la prendre pour femme et à ne jamais l'abandonner.

493-95. "H.... ħ.... dans une double

τι καινά κεισθαι θέσμι' άνθρώποις τὰ νῦν, έπεὶ σύνοισθά γ' εἰς ἔμ' οὐχ εὔορχος ὤν. 495 Φεῦ δεξιά γεὶς ής σὸ πολλ' ελαμδάνου, καὶ τῶνδε γονάτων, ὡς μάτην κεγρώσμεθα κακοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ἐλπίδων δ' ἡμάρτομεν. Αγ', ώς φίλω γάρ όντι σοι χοινώσομαι, δοχούσα μέν τί πρός γε σοῦ πράξειν χαλῶς ; 500 **όμως δ' · έρωτηθείς** γάρ αισχίων φανεί. Νον ποι τράπωμαι; πότερα πρός πατρός δόμους ούς σοί προδούσα καί πάτραν άρικόμην; η πρὸς ταλαίνας Πελιάδας; καλῶς γ' ἄν οὖν δέξαιντό μ' οίχοις ών πατέρα χατέχτανον. 505 Εχει γάρ ούτω · τοίς μέν οίχοθεν φίλοις έγθρα καθέστηχ', ους δέ μ' οὐκ ἐγρῆν κακώς δράν , σοὶ γάριν φέρουσα πολεμίους ἔγω. Τοιγάρ με πολλαίς μαχαρίαν ἀν' Ἑλλάδα **ἔθηχας ἀντὶ τῶνδε · θαυμαστόν δέ** σε 510 έγω πόσιν καὶ πιστὸν ή τάλαιν' ἐγώ,

3C. 191. Variantes: θέσμ' èv et θέσμι' èv. Comme cette dernière teçon est ce'le du mettleur manuscrit, il faut peut-être écrire θέσμι' έν βροτοῖς. — 500. μέν τι Elmsley avec BE. μέν τι (ου μή τι) vulg. — 509. Variantes: χαθ' Έλλάδα et Έλληνίδων. — 511. Le rhèteur Alexandre, qui cite ces vers dans son Truité des figures, t. VIII, p. 500 du recueil de Walz, met σεμνόν à la place de πιστόν. Nanck pense que l'un et l'autre proviennent de σεπτόν.

question indirecte, pour ti.... ζ.... on πόπτον.... ζ...., se trouve souvent chez Homère, quelquefois chez les tragiques, s'il fast s'en rapporter aux manuscrits. Grammatics certant. — Συνοισθα δου Voy. πτο 350.

497. Καὶ τῶνδε γονάτων. Le génitif est nas a cause du verbe ἐναμβάνου : la logique demanderait le vocatif.

10.0. Δοχούστω... χόρος; en agissant ansi, quel linen puis-je, a la vérité, attendre d'un homme tel que toi (πρός γε σου ? Le tour interregatif, que la souplesse de la longue greeque permet d'amener un misea d'ame phrase, equivant au tour négatif, mais il est plus pathétique. Η 20 σε τον εξενού δε τέ, dit le scholiaste.

So2 4. Limius chez Ciceron, de Orar.

111, 58 : « Quo nune me vortam? Quod « iter incipiam ingredi? Domum paternam- » ne anne ad Pehæ filias? »

207. Oʻz cʻz gʻ oʻx t'yoʻz,... ne vent pas dire ici : Ceux a qui je n'aurais pas dù taire de mal "ce se aent la encore les parents), mais : Ceux que je n'avaus pas besoni d'outrager, qui ne m'avaient pas provoquee. la tamille de Pelas). Senèque, qui a imité ce passage patherique, le term ne par ce vers ingenieux (159) : : Quascursique aperui tibi vias, closi mihi. »

569. Evidenment Medec rappelle ici a Jason les propos qu'il lui avait tenns antrelois, quand il vonlait la gagner : tontes les femmes de la Grece envieraient son bouheur. Elle lui reproche les illusions dont il Favait al us beroce. εὶ ζεύζομαί γε γαῖαν ἐκδεδλημένη,

φίλων ἔρημος, σὺν τέχνοις μόνη μόνοις,

καλόν γ' ὄνειδος τῷ νεωστὶ νυμφίῳ,

πτωχοὺς ἀλᾶσθαι παῖδας ἥ τ' ἔσωσά σε.

Ό Νεῦ, τί δὴ χρυσοῦ μὲν ὃς χίδοηλος ἢ

τεχμήρι' ἀνθρώποισιν ὤπασας σαρῆ,

ἀνὸρῶν δ' ὅτῳ χρὴ τὸν χαχὸν διειδέναι,

οὐδεὶς χαραχτὴρ ἐμπέρυχε σώματι;

1.15

ΧΟΡΟΣ

Δεινή τις όργη καὶ δυσίατος πέλει, όταν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ' έριν. 520

525

#### ΙΑΣΩΝ

Δεῖ μ', ὡς ἔοικε, μὴ κακὸν φῦναι λέγειν,
ἀλλ' ὥστε ναὸς κεδνὸν οἰακοστρόφον
ἀκροισι λαίφους κρασπέδοις ὑπεκδραμεῖν
τὴν σὴν στόμαργον, ὧ γύναι, γλωσσαλγία.
Ἐγὼ δ', ἐπειδὴ καὶ λίαν πυργοῖς χάριν,
Κύπριν νομίζω τῆς ἐμῆς ναυκληρίας
σώτειραν εἶναι θεῶν τε κἀνθρώπων μόνην.
Σοὶ δ' ἔστι μὲν ἐμὸς λεπτὸς, ἀλλ' ἐπίφθονος

NC. 512. Αρκός φεύξομαι, les manuscrits ont τε, γε ου δὶ. Hartung δὴ. Elmsley ἡ φεύξομαί γε. — 526. ἐπεὶ σὴν Nauck. — 527-28. Nauck propose σωτηρίας ναύκληρον, conjecture séduisante. Mais σωτὴρ et φύλαξ sont des idées voisines, et ναυκληρίας σώτειραν peut se défendre. — 529. On lisait : σοὶ δ' ἔστι μὲν νοῦς λεπτός, phrase qui n'a pas trop de sens ici et qui ne pourrait se lier à la suivante que si on y lisait, par impossible, λόγος ἀκοῦσαι. Je tire ma correction de la scholie: 'Εμός λόγος, φησὶ, λεπτὸς μὲν, ἐπφθονος δέ..... Peut-être σοὶ δ' ἔστι λεπτὸς μὲν ἔμὸς.

814. Καλόν γ' δνειδος ne pourrait guere se dire ironiquement, si le mot δνειδος se prenaît nécessairement en mauvaise part. Mais il désigne aussi la renommée en général, et on lit dans les *Phenic.*, vers 821, δέδεις κάλλιστον δνειδος, la plus belle gloire de Thèbes. C'est ainsi qu'Eschyle a pu écrire: Τοιάδ' έξ ἐμοῦ 'Ο τῶν θεῶν τύρανιος ὡρελημένος Κακαῖσι ποιναῖς ταῖσδε μ' ἀντημείψατο (*Prom.*, 223), parce que ποινή peut avoir le sens de récompense.

816, 'Η τ' έσωσα σε equivant à xai έμε ή σ' έσωσα.

516-19. Euripide a repris et développé cette réflexion dans Hipp., vers 935-31. Cf. Théognis, 119 sqq. et Hypéride, fragm. 229 (198): Χαρακτήρ οὐδείς ἔπεστιν ἐπὶ τοῦ προσώπου τῆς διανοίας τοῖς ἀνθεώποις.

521. Συμδα) είν έσιν, conseiere altercationem, est dit d'après l'analogie de l'homérique σύν φ' έδαλον βινούς, σύν δ' έγχεα και μίνε' ανόρων. Euripide a dit ailleurs συμδαλείν άγωνα, et Sophoele συμδαλείν έπη κακα.

523-29, Jason dit qu'il faut qu'il fasse comme les marins expérimentés qu'il di-

| λόγος διελθείν, ώς "Ερως σ' ήνάγκασεν      | <b>5</b> 30 |
|--------------------------------------------|-------------|
| τόξοις αφύκτοις τουμόν έκσωσαι δέμας       |             |
| Άλλ' ούχ άχριδως αύτό θήσομαι λίαν         |             |
| όπη γάρ ουν ώνησας, ου κακῶς έχει ·        |             |
| μείζω γε μέντοι της έμης σωτηρίας          |             |
| είληρας η δέδωκας, ώς έγω ρράσω.           | 535         |
| Πρώτον μέν 'Ελλάδ' αντί βαρδάρου χθονός    |             |
| γαΐαν κατοικείς καὶ δίκην ἐπίστασαι        |             |
| νόμοις τε χρῆσθαι μή πρός ἰσχύος χάριν.    |             |
| πάντες δέ σ' ήσθοντ' ούσαν "Ελληνες σος ήν |             |
| και δόξαν έσχες ει δε γης επ' εσχάτοις     | 540         |
| σροισιν ώχεις, ούχ αν ήν λόγος σέθεν.      |             |
| Είη δ' εμοιγε μήτε χρυσός εν δόμοις        |             |
| μήτ' 'Ορρέως κάλλιον ύμνησαι μέλος,        |             |
| εί μὴ 'πίσημος ή τύχη γένοιτό μοι.         |             |
| Τοσαύτα μέντοι των έμων πόνων πέρι         | 545         |
| • • •                                      |             |

NC 831. τόξοις άρύπτοις est mieux autorise que la var. πονων άρύπτων (f. 2), et convient mieux aux intentions de Jason, qui doit iusister sur l'idée que Médée n'était qu'un instrument dans la main des dieux, plutôt que sur la grandeur du danger qu'il conrait. - 538. Le scholiaste mentionne la variante πρός Ισχύος θράσει, qui n'était probablement qu'une conjecture. Blaydes : ίσχύος χράτος. - 545, μέν σοι f. 2, lecon adoptée par quelques éditeurs. Mais µévtot s'emploie très-bien quand on résume ce qui précède poor l'opporer à ce qui suivra. Voy. vers 790. Eschyle, Agan., 611, Sept Chefs, 516.

mane de voile pour se soustraire a la fureur de la tempéte, Matthiæ cite a propos Aristojehane Gremmilles, 4000 : λλλ, όπω:. ω γενομότι, με πρός όργεν άντιλέξεις, άλλα svereile: exposer χρώμενος τοις Ιστίοι-22... où le scholiuste explique très bien ces termes nautiques. - Le vers 523 se trouve aussi chez Eschyle, Sept Chefs, 62. - Λεπτός. C'est le poëte lui-même qui se pique de trouver des arguments ingénieux.

630. On peut rapporter ici ce tétrametre d'Eunius, conservé par Cicéron, Tus-. al., 1V, 32 : a Tu me amoris magis quam - honoris servavisti gratia, »

532-48. Axpi6m; rifterfat, traiter un esjet rigoureusement, y regarder de pres. — One, dengaz, en tant que tu m'as secouru.

534-15. Meilw. .. Bedware, tu an reen pour 'prix de) monsilut plus que tu n'ac domme The jung porrpiae equivant a

unt the euch swinging, et depend de tiληφος. Le comparatif μειζονα a pour complement & Siscuxx;

538. Hoo; ingós; yastv, au gré de la force. Dans cette locution, et dans beaucoup d'autres, le sens premier de χάρις s'est émoussé et généralisé, comme celui du b.tin gratia et du français gre. Sophoele dit προς Ισχύος κρατος, Phil., 594. On voit d'ailleurs par ces vers et les suivants, combien les Grees étaient persuades qu'en dehors de la Grèce il n'y avait ni foi, ni loi, ni renommée ou gloire veritable, et sur ce dernier point ils n'avaient pas tout a fait tort.

344. Η τοχη, cette fortune on plutot er let. to layo; on itayor.

- 545. Tison vient de parlei de ce qu'il d at a Meocc, sujet fort design able causa hisplait del le designer is que la periphrase :

έλεξ' · άμιλλαν γάρ σύ προύθηχας λόγων. Α δ' είς γάμους μοι βασιλιχούς ώνείδισας, έν τῷδε δείξω πρῶτα μέν σοφός γεγώς, έπειτα σώφρων, είτα σοί μέγας φίλος καὶ παισὶ τοῖς ἐμοῖσιν : ἀλλ' ἔχ' ήσυχος. 550 'Επεὶ μετέστην δεῦρ' Ἰωλχίας γθονὸς πολλάς ἐφέλχων συμφοράς άμηγάνους, τί τοῦδ' ἄν εύρημ' ηὐρον εὐτυχέστερον ἢ παιδα γῆμαι βασιλέως φυγάς γεγώς; ούχ, ή σύ χνίζει, σὸν μὲν ἐχθαίρων λέχος, 555 καινής δε νύμφης ίμερω πεπληγμένος, ούδ' είς αμιλλαν πολύτεχνον σπουδήν έγων: άλις γὰρ οἱ γεγῶτες, οὐδὲ μέμφομαι: άλλ' ώς τὸ μὲν μέγιστον οἰχοῖμεν χαλῶς καὶ μὴ σπανιζοίμεσθα, γιγνώσκων ὅτι 560 πένητα φεύγει πᾶς τις ἐκποδών φίλος, παιδας δε θρέψαιμ' άξίως δόμων εμών σπείρας τ' άδελφούς τοῖσιν έχ σέθεν τέχνοις είς ταὐτὸ θείην καὶ ξυναρτήσας γένος εὐδαιμονοίην. Σοί τε γάρ παίδων τί δεῖ, 565

NC. 565. εὐδαιμονοῖμεν Elmsley.

« mes travaux, » τῶν ἐμῶν πόνων πέρ:. c'est-à-dire, les épreuves dont il ne se serait pas tiré sans le secours de son amante. — Quant au sons de μέντοι, voy. NC.

548. Δείξω γεγώς. Les verbes qui signifient « faire comprendre », se construisent avec le participe, comme ceux qui ont le sens de « comprendre ».

519. Μέγας, puissant. 550. 'Αλλ' ἔχ' ἤτυχος. Μέdée donne des marques d'impatience.

553. Ευρχμα εύρειν équivaut à έρμαίφ έντυχεϊν, faire une trouvaille, avoir une bonne fortune inespérée.

555. Ούχ, ή σύ xviζει (pungeris), non pus de la manière, par le motif que suppose ta jalousie irritée.

557. Ούδ'.... ἔχων, ni par le désir de rivaliser avec ceux qui ont beaucoup d'enfants, ousimplement : par le désir d'avoir beaucoup d'enfants. L'idée de lutte et de concours était si familière aux Grecs, que les mots αμιλλα et άμιλλασθαι se disent de toute espèce d'effort. Cf. Iphigén. Taur., 444: Φιλόπλουτον αμιλλαν.

559. Οἰχοῖμεν. Ce verbe ne signifie pas seulement habiter, mais désigne toute la vie domestique, quand il s'agit d'une famille, toute la vie politique, quand il est question d'une cité.

560. Γιγνώσκων est coordonné à iχθαίcon et à σπουδήν έχων, participes qui indiquent les motifs qu'avait Jason de rechercher cette nouvelle alliance.

561. Ξυναρτήσας γένος, « ayant noué ensemble, ayant uni tous mes enfants », répète avec plus de force l'idée déjà exprimée par είς ταὐτὸ θείην.

565-66. Σοί.... δεί; en quoi te faut-il des enfants? c'est-à-dire : tu n'as pas beέμοί τε λύει τοῖσι μέλλουσιν τέχνοις
τὰ ζῶντ' ὀνῆσαι. Μῶν βεδούλευμαι χαχῶς;
οὐδ' ἀν σὺ φαίης, εἴ σε μὴ χνίζοι λέχος.
'Αλλ' εἰς τοσοῦτον ῆχεθ' ὥστ' ὀρθουμένης
εὐνῆς γυναῖχες πάντ' ἔχειν νομίζετε,
τὰ λῷστα χαὶ χάλλιστα πολεμιώτατα
τίθεσθε. Χρῆν γὰρ ἄλλοθέν ποθεν βροτοὺς
παιοὰς τεχνοῦσθαι, θῆλυ δ' οὐχ εἶναι γένος.

χούτως ἀν οὐχ ἦν οὐδὲν ἀνθρώποις χαχόν.
575

ΧΟΡΟΣ.

'Ιᾶσον, εὖ μὲν τούσδ' ἐκόσμησας λόγους ' ὅμως δ' ἔμοιγε, κεἰ παρὰ γνώμην ἐρῶ, δοκεῖς προδοὺς σὴν ἄλοχον οὐ δίκαια δρᾶν.

#### MHAEIA.

ΤΗ πολλά πολλοῖς εἰμι διάρορος βροτῶν.

Ἐμοὶ γὰρ ὅστις ἄδικος ῶν σορὸς λέγειν
πέρυκε, πλείστην ζημίαν ὀρλισκάνει
γλώσση γὰρ αὐγῶν τἄδικ' εὖ περιστελεῖν,

580

NC. 567. Nauek veut τά γ' ὄντ' ἀνζασα. En effet on oppose οἱ ζῶντες, les vivants, aux morts et non a ceux qui pourront naître plus tard. — 573. Plusieurs éditeurs ont adopté la conjecture de Porson χρῆν ἄρ'. Elmsley défend la leçon des manuscrits en citant Phen. 4604: Ταρτάρου γὰρ ὧυτέλεν Ἐρθείν Κιθαιρών εἰς οδοσσα χάσματα, phrase οὐ γαρ ne mous étonne pas moins qu'ici. Il faut dire que les Grees aiment à se servir de cette particule dans les phrases qui expriment un souhait: la locution εἰ γάρ le prouve assez. Cela s'expliquait sans doute d'abord par une pensée sous-entendue, et devint ensuite une habitude.

win d'autres enfants, et comme les enfants wint le grand but du mariage, tu n'as cone pas besoin d'époux non plus. Voila le beau raisonnement que Jason n'ose pas achever, mais qui est au fond de sa froide spalogie. — Abut pour but 1257, 1971-1564f, se trouve aussi chez Sophoele.

.73.575. Le misogyne Hippolyte reperad ce vœu, et il indique même comment se dieux auraient pu s'y prendre pour je-petier le geure humain sans le secours des temmes, Hipp., 616 sqq. — On a fait remarquer que l'apologie de Jason avait antant de vers que l'accusation de Médee; il y en a 54 d'en côte comme de l'autre. En decemposant le discours de Médèe, on trouve des groupes de dix, onze, donze, dix, sept et quatre vers. Celiu de Jason se divise en quatre, dix, onze, douze, dix et sept vers.

τολμά πανουργείν · έστι δ' οὐκ ἄγαν σοφός.

'Ως καὶ σὺ μή νυν εἰς ἔμ' εὐσχήμων γένη

λέγειν τε δεινός · εν γὰρ ἐκτενεῖ σ' ἔπος.

Χρῆν σ', εἴπερ ἦσθα μὴ κακὸς, πείσαντά με

γαμεῖν γάμον τόνδ', ἀλλὰ μὴ σιγῆ φίλων.

585

IAZON

Καλῶς γ' ἀν, οἶμαι, τῷδ' ὑπηρέτεις λόγῳ, εἴ σοι γάμον κατεῖπον, ἥτις οὐδὲ νῦν τολμᾶς μεθεῖναι καρδίας μέγαν χόλον.

590

### ΜΗΔΕΙΑ.

Οὐ τοῦτό σ' εἶχεν, ἀλλὰ βάρδαρον λέγος πρὸς Υῆρας οὐκ εὕδοξον ἐξέδαινέ σοι.

#### ΙΑΣΩΝ.

Εὖ νῦν τόδ' ἴσθι, μὴ γυναικὸς εἴνεκα γῆμαί με λέκτρα βασιλέων & νῦν ἔχω,

584. C'est à tort que Brunck et d'autres écrivent ως. Le relatif grec remplace souvent notre démonstratif. Cf. Soph., Électre, vers 65. — 585. Variante mal autorisce: Ε΄ γάρ οὖν κτενεῖ. — 588. C porte, ce semble, καλῶς γ' ἀν οὖν τῷδ'. Dans les autres mas, les copistes ont rempli le vers en insérant σὐ ου μοι après οὖν, ου en écrivant ἐξυπηρίτεις. Nauck a vu que οὖν cachait l'ironique οἶμαι, opinor. — 594. Elmsley a corrigé la leçon βασιλέως.

νούσιν εὖ, au jugement des hommes sensés, j'ai bien fait de t'honorer.

583. Έστι δ' οὐκ ἄγαν σοφός. Le meilleur commentaire de ces mots sont les vers d'Hecube (1192 sqq.), οὐ il est question de ces mêmes hommes, qui savent donner un tour spécieux à leurs mauvaises actions: Σοφοί μὲν οὖν εἰσ' οἰ τάδ' ἡκρι-δωκότες, 'λλλ' οὐ δύναιντ' ἀν διὰ τέλους εἰναι σοφοί, Κακῶς δ' ἀπώλοντ' · οὖτις ἐξήλυξέ πω.

584-85. Les mots ως καί σὺ «comme toi aussi, c'est ainsi que toi aussi », n'auraient choqué personne, si Médée disait: « Et toi aussi tu seras un exemple de cette vérité que l'habileté des méchants n'est pas une bien grande habileté : car je te confondrai. » Il ne faut pas s'étonner si, au lien de s'exprimer ainsi, Médée dit avec la viva cité et la souplesse du langage grec : De même toi aussi, ne m'oppose pas de discours spécieux (τὐσχήμων) et habiles : an seul mot va te renverser, ἐκτενεῖ σε (littéralement : « t'étendra par terre, »

trope emprunté, comme tant d'autres, à la

palestre).

590. Τολμᾶς, sustines, in animum inducis. « Même aujourd'hui, dit-il, quand ce mariage est fait et que les choses sont irrévocablement fixées, tu ne peux te résondre à faire taire le ressentiment de ton cœur. »

594-92. Οὐ τοῦτό σ' εἴχεν ne veut pas dire : «Ce n'est pas là ce qui t'empéchait de me communiquer ton dessein, » et εἶχεν n'a pas ici le sens de tiργεν, mot qu'on a même voulu introduire dans le texte. Τοῦτο se rapporte à τῷδε λόγῳ et Médéc dit: «Ce n'est pas là ce qui te préoccupait; les motifs que tu allègues n'étaient pas tes vrais motifs. » L'antithèse ne laisse pas de doute sur le sens de ces mots. Car Médéc continue : « Mais l'union avec une femme barbarc aboutissait pour toi (ἐξέδακὸ σοι) à une vieillesse sans honneur, » c.-à-d. «Tu annais eru déshonorer ta vieillesse en restant toute ta vie l'époux d'une femme barbare. »

394. Γημαι λέπτρα βασιλέων « épouser une princesse, » le pluriel généralisant άλλ' ώσπερ είπον καὶ πάρος, σῶσαι θέλων σὲ καὶ τέκνοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμοσπόρους φῦσαι τυράννους παῖδας, ἔρυμα δώμασιν.

**5**95

# MHAEIA.

Μή μοι γένοιτο λυπρός εὐδαίμων βίος μηδ' δλδος δστις την έμην χνίζοι φρένα.

ΙΑΣΩΝ.

Οίσι' ώς μετεύξει καὶ σορωτέρα φανεῖ;
Τὰ χρηστὰ μή σοι λυπρὰ φαινέσθω ποτὲ,
μηὸ εὐτυχοῦσα δυστυχής είναι δόκει.

600

# ΜΗΔΕΙΑ.

Ί βριζ΄, ἐπειδή σοὶ μὲν ἔστ΄ ἀποστροφή, ἐγὼ δ' ἔρημος τήνδε φευζοῦμαι χθόνα.

ΙΑΣΩΝ.

Αὐτή τάδ' είλου · μηδέν άλλον αἰτιῶ.

€05

# ΜΗΔΕΙΑ.

Τί δρώσα; μών γαμούσα καὶ προδούσά σε;

'Αρὰς τυράννοις ἀνοσίους ἀρωμένη.

MHZEIA.

Καὶ σοῖς άραία γ' οὖσα τυγγάνω δόμοις.

ΙΑΣΩΝ

'Ως οὐ κρινούμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα.

NC. 600, μετεύξαι Elmsley. - 606, γάμοισι καταποοδούσά σε Herwerden.

et s'appliquant aussi à une femme. Γήμαι εξετρα βασιλέως serait : épouser la femme du roi.

895. Sweet 86) wv. La grammaire demande 62) 2072, mais le poete e sert du mominatif d'autant plus naturellement que course sizos amène ce cas par attraction.

603. 'Aποστροφή, deverticulum, usile.

606. On ne rendrait pas exactement le cens de γαμούσα, si on le traduisit, en me mariant. Ce mot veut dire: en prenant (one autre; femme, Medre s'exprime ainsi pirce qu'elle ne veut pas parler de ce qu'elle aurant pu faire, mais de ce que Jason a fait en effet. Tov "Ιάσονος λόγον ἐρ ἐαυτῆς ματέστρεψεν, dit le scholisste en rappelant la différence entre yautiv et yauti $\sigma h v$ , dont il a éte question dans la note critique sur le vers 262.

608. Kai σοίε.... δόμοις, je suis nue cause de malediction pour ta maison aussi. l'injustice commise envers moi appelle la malédiction au-si sur ta maison. La traduction « je maudis aussi ta miison, » exinevacte. Voy. Hopp., 1445, avec la note

1609. Jason affirme qu'il ne discutera (x2000/22) pas plus longtemps, et que Me lée peut en être sûre 'Ω: renforce l'affirmation (on pretend qu'il foit sons entendre 160). Cf. Androm., 255: 'Ω τούτ' άραρε, κού μένω πόσεν μένειν, et beaucoup d'antres passages recueillis par Elmsley.

Άλλ' εἴ τι βούλει παισίν ἢ σαυτῆς φυγῆ προσωφέλημα χρημάτων ἐμῶν λαδεῖν, λέγ' · ὡς ἔτοιμος ἀρθόνω δοῦναι χερὶ ξένοις τε πέμπειν σύμβολ', οῖ δράσουσί σ' εὖ. Καὶ ταῦτα μὴ θέλουσα μωρανεῖς, γύναι · λήξασα δ' δργῆς κερδανεῖς ἀμείνονα.

615

610

# ΜΗΔΕΙΑ.

Ούτ' ἀν ξένοισι τοῖσι σοῖς χρησαίμεθ' ἀν, οὕτ' ἀν τι δεξαίμεσθα, μηδ' ἡμῖν δίδου · αχοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ' ὄνησιν οὐχ ἔχει.

#### ΙΑΣΩΝ.

'Αλλ' οὖν ἐγὼ μὲν δαίμονας μαρτύρομαι, ὡς πάνθ' ὑπουργεῖν σοί τε καὶ τέκνοις θέλω · σοὶ δ' οὐκ ἀρέσκει τάγάθ', ἀλλ' αὐθαδία φίλους ἀπωθεῖ · τοιγὰρ ἀλγυνεῖ πλέον.

620

# ΜΗΔΕΙΑ.

Χώρει · πόθω γάρ τῆς νεοδμήτου κόρης αίρεῖ χρονίζων δωμάτων έξώπιος · νύμφευ · ἴσως γάρ, σὺν θεῷ δ' εἰρήσεται, γαμεῖς τοιοῦτον ὥστε σ' ἀρνεῖσθαι γάμον.

625

## χορος.

Έρωτες ύπερ μεν άγαν ελθόντες σύχ εύδοξίαν

[Strophe 1.]

NC. 647. μήθ' f. 4. — 626. ώττ' αναίνεσθαι γάμον Prins.

612. Έτσιμος a force verbale et peut se passer du verbe substantif et du pronom personnel, même à la première personne.

613. Voici les explications données par le scholisste au sujet des tesseræ hospitales: Οἱ ἐπιξενούμενοἱ τισιν, ἀστράγαλον κατατέμνοντες, θάτερον μὲν αὐτοὶ κατεῖχον μέρος, θάτερον δὲ κατελίμπανον τοις ὑποὸξεμμένοις, ἱνα, εἰ δέοι πάλιν αὐτοὺς ἢ τοὺς ἐκείνων ἐπιξενοῦσθαι πρὸς ἀλλήλους, ἐπαγόμενοι τὸ ἡμισυ ἀστραγάλιον ἀνανεοῖντο τὴν ξενίαν. Platon dit, Banquet, page 191 D: Ζητεῖ δὴ ἀεὶ τὸ αὐτοῦ ἐκαστος ξύμβολον, chaque homme cherche sa moitié.

616. La répétition de la particule av

donne de la force au discours, chacun des mots suivis de cette particule se trouvant mis en relief.

618. Dicton proverbial qu'on retrouve, sous une forme un peu variée, chez Sophocle, Ajax, 665: Έχθρῶν άδωρα δώρα χούκ ὀνήσιμα.

626. Τοιούτον ώστε σ' ἀρνεῖσθαι, tel que tu retireras ta parole. Médée indique a mots couverts l'état où se trouvera bientôt la fiancée de Jason.

627. C'est l'excès de l'amour qui a jeté Médée dans l'excès de la haine, et sa passion pour Jason est la cause de tous ses malheurs. De la viennent ces réflexions du chœur et la prière qu'il adresse à Venus.

630

οὐδ' ἀρετὰν παρέδωκαν ἀνδράστν εἰ δ' ἄλις ἔλθοι Κύπρις, οὐκ ἄλλα θεὸς εὕχαρις οὕτως. Μήποτ', ὧ δέσποιν', ἐπ' ἐμοὶ χρυσέων τόξων ἐρείης ἰμέρω γρίσασ' ἄφυκτον οἰστόν.

Antistrophe 4.1 635

Στέργοι δέ με σωρροσύνα, [Antistropho 1.] δώρημα κάλλιστον θεῶν ·
μηδέ ποτ' ἀμφιλόγους δργὰς ἀκόρεστά τε νείκη,
θυμόν ἐκπλήξασ' ἐτέροις ἐπὶ λέκτροις,
προσδάλοι δεινὰ Κύπρις, ἀπτολέμους δ'
εὐνὰς σέδουσα ξυμφρόνων

🗓 πατρὶς, ὧ δώματα, μή

[Strophe 2.]

640

NC. 635. στέγοι Wecklein. — 641-62. σεδίζουσα ὀξύφρων αρίνοι mss: leçon inintelligible. Comme σεδίζουσα ne peut se dire de la déesse, j'écris αρίνω. L'épithète dont γυναικών a besoin entraîne les deux autres corrections déjà proposées par Herwerden. — 643. ὧ δώματα Nauck. ὧ δώμα mss. ὧ δώμα τ' έμόν vulg. Voy. 654.

630. Ala; est ici employé dans un sens qui s'éloigne de l'usage et de l'étymologie de ce mot. Il veut dire : assez, c'est-à-dire ce qui a'est pas en deçà de la juste meaure, et Euripide lui donne ici le sens de qui est modéré, c'est-a-dire qui n'est pas a i delà de la juste mesure. La glose d'Hesychios : Ala; pastemesure, semble se rapporter a ce vers.

1.32-34. Le poete donne ici à Vénus l'a-c de son fils. Dans Iphigénie à Aulis, sers 119, les mêmes idées sont presentées d'une manière plus conforme aux opinions reques: Διδυμ' Ερως ὁ γουσοκόμας Τοξ 1.71.1721 γχούτον.... Nous avons déja fait remarquer dans Hipp., 563, cette confisson des attributs de Venus et de l'Amour. Ren n'est plus mobile, plus ondoyant que la mythologie. — 'luscop χρίσχο' σιστον. Le destrest le poison dont Vénus tent ses fleches. On lit dans l'Olyssee, 1, 262: Φάρμακον ἀνδοσφοιον διζέρινος.

όφρα οί είη Ίους γρίεσθαι γαλαήριας. 635. Qui aime la chasteté, est aimé d'elle. 637-42. Les femmes qui composent le chœur souhaitent que la redoutable Vénus ne leur suscite jamais des altercations irritées (άμειλόγους δεγάς), des querelles inépuisables (ἀκόσεστα, insatiables), en les frappant d'un amour illicite. On peut être tenté de traduire θυμόν.... Σέκτροις : « en me transportant de foreur a cause d'on autre amour de mon époux, » Cela s'appliquerait exactement aux faits dont le chœur est témoin. Mais l'idée développée dans cette strophe est marquée si clairement des le début par les mots : στεργοι δέ με sweposova, qu'il ne semble pas possible d'adopter cette explication. D'ailleurs Euripide designe par έχπλήσσειν ce transport de l'amour qui met l'âme hors d'elle-même. Cf. vers 8 et Hippol., 38. — Kpivo, je choisis, je pretere.

643. Medre est délaissée de tous, saus

'Αλλ' εί τι βούλει παισίν ή σαυτής φυγή προσωφέλημα χρημάτων έμων λαβείν. λέγ' · ώς έτοιμος ἀρθόνω δούναι χερ: ξένοις τε πέμπειν σύμβολ', οί δράσο: Καὶ ταῦτα μή θέλουσα μωρανεῖς. · λήζασα δ' δργής κερδανεῖς ἀμείν:

645

### ΜΗΔΕΙΑ

Ούτ' ἀν ξένοισι τοῖσι σοῖς χρησο ούτ' ἀν τι δεξαίμεσθα, μηδὶ ή κακοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ' όνης 659

IANON

Antistrophe 2.]

Άλλ' οὖν ἐγὼ μὲν δαίμε: ώς πάνθ' ὑπουργεῖν σοί τ σοὶ δ' οὐκ ἀρέσκει τὰγο φίλους ἀπωθεῖ · τοιγά ·

655

λαίπεις τοιούτος κρίπόερ, , ισικό , αίδει Χροκιζιών ου Χφόει , πορώ λάφ , ...

Έρωτες ύπὶ: ἐλθόντες

NC. 617. 445 f. 1. ...

612. Eto:uoc a ! passer du verbpersonnel, minie 613. Vonci le . le scholiaste an anc Oi intivounave TOTELLY SYTE, habo: .... detaue o .. TOUS . your. غ۷۵7. que! Ē.s ..... .... ist

... est emu de l'injure de Médée, parce

recsol. 'Υχάριστος όλοιτ(ο).....φρενών. 'recsse l'ingrat, dit le chœur, disposé à ne sa bonnier (colere) ses amis en laissant voir le hond d'un cœur pur. Il ne faut pas abbier que κλής ne veut pas seulement mre « clef », mais aussi « serrute, νιτιών », cl. ν. 4344 : Χαλά τε κλήλας). L'èpithete καθαράν porte sur κλήλα τρενών. το lieu de porter sur φρενών. Cf. ν. 214; 'Τι ρ., 'θε' et passim. — Ces vers rappellent la chanson greeque (σκολιον): Είντικοντο, το στήλος διελοντί, Ιπειτα τόν νούν 'Εσιδόντο, ελισόντο, το στήλος διελοντί, Ιπειτα τόν νούν 'Εσιδόντο, ελισόντο, κλοντί καιδολφ πρενί.

…άν **ἀνοί−** .: 660

arriv.

мидета.

α συ, παι σοφού Πανδίονος,

**6**65

ΑΤΓΕΥΣ

.... παλαιόν ἐκλιπών χρηστήριον.

ΜΗΔΕΙΑ.

1ί ο όμφαλον γῆς θεσπιωδόν έστάλης;

ΑΙΓΕΥΣ.

Παίδων έρευνων σπέρμ' δπως γένοιτό μοι.

MHAEIA.

Πρός θεῶν, ἄπαις γὰρ δεῦρ' ἀεὶ τείνεις βίον;

670

Απαιδές έσμεν δαίμονός τινος τύχη.

ΜΗΔΕΙΑ.

Δάμαρτος ούσης, η λέχους ἄπειρος ών;

Ούχ ἐσμὲν εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίου.

MHZEIA.

Τί δήτα Φοϊδος εἶπέ σοι παίδων πέρι;

ΑΙΓΕΥΣ.

Σοςώτερ' ή κατ' ἄνδρα συμθαλείν έπη.

675

NC. 660-61. χαθαράν Badham, sans necessité. Le même critique propose, au vers precedent, παρέστη pour πάρεστι. — άνοιξαντι f. 2.

663-64. Xuipt est le vieux salut grec, qui se trouve déja dans Homère. Euripide, qui imme d'ailleurs à critiquer les usages de son pays, trouve avec raison que rien aiest plus beau que cette manière de se selure.

468. Les Grecs croyaient que Delphes, leur sanctuaire national, leur centre religieux et politique, etait aussi le centre de la terre, de même que les hommes ont longtemps eru que la terre était le centre du monde. Chacun se figure que l'univers tourne autour de lui. Sophocle appelle les réponses de la Pythie τὰ μεσόμφαλα γὰ: μαντεία (OEd. roi, 480), et Eschyle fait asseoir Oreste sur la pierre ombilicale qui etait au fond du sanctuaire (Eumen., 40)

676. Σοφώτερ' ή κατ' άνδρα (quam pro

ΜΗΔΕΙΑ.

Θέμις μεν ήμας χρησμόν είδεναι θεού; ΑΙΓΕΥΣ.

Μάλιστ', ἐπεί τοι καὶ σοφῆς δεῖται φρενός. мнаета.

Τί δητ' έχρησε; λέξον, εί θέμις κλύειν.

ΑΙΓΕΥΣ.

Άσχοῦ με τὸν προύγοντα μὴ λῦσαι πόδα,

πρίν αν τί δράσης η τίν' έξίκη χθόνα;

ΑΙΓΕΥΣ.

πρίν ἄν πατρώαν αὖθις έστίαν μόλω. ΜΗΔΕΙΑ.

Σὺ δ' ὡς τι χρήζων τήνδε ναυστολεῖς χθόνα; ΑΙΓΕΥΣ.

Πιτθεύς τις έστι γης άναξ Τροιζηνίας.

ΜΗΔΕΙΑ.

Παῖς, ὡς λέγουσι, Πέλοπος εὐσεβέστατος.

Τούτφ θεοῦ μάντευμα χοινῶσαι θέλω.

685

ΜΗΔΕΙΑ.

Σοφός γὰρ άνηρ καὶ τρίδων τὰ τοιάδε.

Κάμοί γε πάντων φίλτατος δορυξένων.

NC. 686. Porson a corrigé la leçon ἀνήρ.

homine) Emy sont des paroles au-dessus de la sagesse humaine. Mais ce n'est pas là ce qu'Égée veut dire : il fallait donc ajouter συμβαλείν, pour les comprendre, ad intelligendum. Σοφώτερα συμβαλείν équivant à δυσμαθέστερα. 676. Μέν. « Ponitur hæc particula tantum

a in interrogatione figurata, qua significamus « opinari nos illud esse de quo interrogaa mus » [G.Hermann.] Cf. 1129; Hipp., 316.

679. Scholiaste: Χρησμός ο δοθείς τῷ Αίγει οὐτός έστιν « Άσχοῦ τὸν προύχοντα πόδα, μέγα φέρτατε λαών, Μή λύσης, πρίν γουνόν Άθηναίων (lisez : Άθηνάων) άρικέσθαι. » Άσκοῦ ούν τῆς γαστρός, πόδα δέ τὸ μοριον, παρόσον ώς ό ποδεών του άσκου προέχει. Le sens de l'oracle est, d'après Plutarque, μηδιμιά γυνα:κὶ συγγενέσθαι, πρὶν ἐλθεῖν εἰς Ἀθηνας.

680. Le même tour dans Soph. Aj. 107: Πρίν αν τι δράσης ή τι κερδάνης πλέον; passage comparé par Elmsley.

683-87. La sagesse et la vertu de Pitthée sont aussi louées dans le prologue d'Hippolyte. - Il arrangea le choses de façon que sa fille devint mère d'un héros.

680

690

695

### MUAEIA.

Αλλ' εὐτυχοίης καὶ τύχοις δσων ἐρᾶς. — ΑΙΓΕΥΣ.

Τί γὰρ σὸν ὅμμα χρώς τε συντέτηχ' ἔδε;

Αίγεῦ, κάκιστός ἐστί μοι πάντων πόσις.

AIFEYE.

Τί φής; σαρῶς μοι σὰς φράσον δυσθυμίας.

Άδιχει μ' Ίάσων οὐδὲν ἐξ ἐμοῦ παθών.

Τέ χρημα δράσας; φράζε μοι σαφέστερον.

Γυναϊκ' έφ' ήμιν δεσπότιν δόμων έχει.

Μή που τετόλμηχ' ἔργον αἴσχιστον τόδε; ΜΗΔΕΙΑ.

Σάς' ίσθ' - ἄτιμοι δ' ἐσμέν οί πρό τοῦ φίλοι.

ΑΙΓΕΥΣ.

Π ότερον έρασθεὶς ἢ σὸν ἐχθαίρων λέχος; ΜΗΔΕΙΑ.

Μέγαν γ' ἔρωτα: πιστὸς οὐχ ἔφυ φίλοις, ΑΙΓΕΥΣ.

1τω νυν, εἴπερ ώς λέγεις ἐστὶν κακός.

NC. (95. Les manuscrits ont ἡ που, ce qui est contraire à l'intention d'Égee, bien exprance par la scholie ἀπιστών τοῦτο λεγει. Plusieurs éditeurs ont adopté la conjecture d'Elmsley ἡ γαρ, qui serait satisfaisante, si elle ne s'éloignait pas trop des manuscrits. Il fallait écrire μή που, que Schenkl, je le vois maintenant, avait déja proposé avant moi.

694. Assacito Soume est une aggravation de l'injure : où mallanne, alla yengine po-alla nat nopiae.

6.78. On dit μή που, quand on se refase a croire une chose, ή που quand on la suppose. Exemples: Each., Prom., 247: Μτ. που τι προυύνς τώνδε και περαιτιρω; .δ. 824: "Η που τι σεμνον έστιν ὁ ξυναμπέχει:.

ess. Meyer y' épara jouppleus épa-

σθείς).... φίλοις, épris certes d'un graud amour : il n'est pas fidele a ceux qu'il deviait aimer. Médee completera sa pensée au vers 700.

600. Trus. Le scholiaste dit dort rou èspecto. Mais Flusley fait remarquer que ce mot signific plutôt saleat que percat: Egec dit qu'il ne veut plus avoir affaire à Jason, qu'il ne se soucie plus de lui, qu'il le mejuise.

### MHAEIA.

ανθ' ων τύραννον χῆδος ήράσθη λαβείν.

700

ΑΙΓΕΥΣ

Δίδωσι δ' αὐτῷ τίς; πέραινέ μοι λόγον.

ΜΗΔΕΙΑ.

Κρέων, δς άρχει τησδε γης Κορινθίας.

ATTEY'S.

Συγγνωστά [μέν] γάρ ήν σε λυπεῖσθαι, γύναι.

MHAEIA.

Ολωλα · καὶ πρός γ' έξελαύνομαι χθονός.

AITEYE.

Πρός τοῦ; τόδ' ἄλλο χαινόν αὖ λέγεις χαχόν.

705

MHAEIA.

Κρέων μ' έλαύνει φυγάδα γῆς Κορινθίας.

Έα δ' Ἰάσων; οὐδὲ ταῦτ' ἐπήνεσα.

MHAEIA.

Λόγω μεν ούχι, καρτερεί δ' & βούλεται. —
'Αλλ' ἄντομαί σε τῆσοε πρός γενειάδος
γονάτων τε τῶν σῶν ἱκεσία τε γίγνομαι.

710

NC. 700. Je corrige la leçon ἀνδρῶν τυράννων pour marquer la liaison des idées. — 703. μέν n'est pas dans les mss f. 4. Kirchhoff κάρτ' ἄρ'. Peut-être ταῦτ' ἄρ'. — 706. καινὸν ἀγγέλλεις Ε. — 706. Aldine: φυγάδα τῆσδ' ἔξω χθονός. — 708. Je corrige la leçon καρτερεῖν δὲ βούλεται (καρδία δὲ βούλεται α¹, variante mentionnée dans une scholie; une autre scholie semble lier σῦχὶ δὲ βούλεται, on supposer la leçon δ' οὐ βούλεται).

700. ἀντ(i) ὧν: entend. φίλων (698).— Τύραννον κῆδος. Cf. 957, 1066, 1125; Hipp., 843.— Ἡράσθη. Explication sarcastique de μέγαν γ' έρωτα. Ce vers, lié par le sens à 698, devait aussi y être relié par sa forme grammaticale.

708. Λόγφ.... βούλεται, à l'entendre, il s'y oppose (οὐα ἐᾳ); mais il se résigne (il fait semblant de se résigner) à ce qu'il désire (au fond). — Ce grand morceau stichomythique se compose de deux parties. Jusqu'au vers 688, on parle des motifs du voyage d'Égée; à partir de là, des causes de la tristesse de Médée. Dans la première partie, sprès deux distiques, sept mono-

stiques, puis quatre autres, qui commencent par les mots: Τί δῆτα Φοίδος (674). Les quatre monostiques qui suivent commencent par: Τί δῆτ' ἐχρησε (678), et sont suiveis à leur tour de sept autres. La reconde partie, 689-708, a deux fois dix monostiques.

οἴκτειρον οἴκτειρόν με την δυσδαίμονα,
αὶ μή μ' ἔρημον ἐκπεσοῦσαν εἰσίδης,
δέξαι δὲ χώρα καὶ δόμοις ἐρέστιον.
Οῦτως ἔρως σοὶ πρὸς θεῶν τελεσρόρος
γένοιτο παίδων, καὐτὸς ὅλδιος θάνοις.
Τίδ Εῦρημα δ' οὐκ οἶσθ' οἶον ηῦρηκας τόδε ·
παύσω γέ σ' ὄντ' ἄπαιδα καὶ παίδων γονὰς
σπεῖραί σε θήσω · τοιάδ' οἶδα φάρμακα.

# ΑΙΓΕΥΣ.

Πολλῶν ἔχατι τήνδε σοι δοῦναι χάριν,
γύναι, πρόθυμός εἰμι, πρῶτα μὲν θεῶν,
ἔπειτα παίδων ὧν ἐπαγγέλλει γονάς ·
ἐς τοῦτο γὰρ δὴ φροῦδός εἰμι πᾶς ἐγώ.
Οῦτω δ' ἔχει μοι · σοῦ μὲν ἐλθούσης χθόνα,
πειράσομαί σου προξενεῖν δίχαιος ὧν.
[Τοσόνδε μέντοι σοι προσημαίνω, γύναι · 725
ἐχ τῆσδε μὲν γῆς οῦ σ' ἄγειν βουλήσομαι,
αὐτὴ δ' ἐάνπερ εἰς ἐμοὺς ἔλθης δόμους,
μενεῖς ἄσυλος χοῦ σε μὴ μεθῶ τινι.]
Έχ τῆσδε δ' αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόὸα ·
ἀναίτιος γὰρ χαὶ ξένοις εἶναι θέλω.

### MHAEIA.

Εσται τάδ' · άλλὰ πίστις εὶ γένοιτό μοι

NC. 747. γέ F. W. Schmidt, δέ mss. γάρ δντ' Nauck. — 724. Presque tous les manuscrits portent ων μ' έπαγγελλει. — 725-28. Ces quatre vers font double emploi avec un quatre qui les entourent, non-sculement pour le fond, mais aussi pour la forme : car κότω δ' έχει μοι équivant à τοσόνδε μεντοι σοι προσγαμίω. Il faut donc opter entre les deux rédactions. Je me range aujourd'hui à l'avis de Kirchhoff,

765. Παίζων est rejeté à la fin de la phrase, pour faire antithese a αὐτός. — "Οιδ.ος θανος. D'après les idées antiques, α meurt heureux quand on laisee des cufants après soi. [Herwerden., Cf. I<sub>I</sub>h. Fanc., 695.]

722. \$\Psi\partial \text{Society} of the content of

724.  $\Delta i$ x210;  $\ddot{\omega} v$ , comme je le dom. Cf.  $Hi_{TT}^{\alpha}$ , 1081.

729-30. Après avoir dit ce qu'il ne vent pas faire et ce qu'il vent faire. Egée revient encore une fois sur la condition qu'il met à sa promesse : ce qui est naturel et conforme à l'usage. — 'Απαλλασσου πολα se compare a Teixton une έντος ού βαίνου πόλα. Ελευίνο, 94, et a Boisoughy ét vixou πόλα. Ελευίνο, 194, et a Boisoughy ét vixou πόλα. (1973), pressages eites par Nauek. 744. Et γενοιτό μου. Rien n'est plus na-

τούτων, έχοιμ' ἀν πάντα πρὸς σέθεν καλῶς.

ΑΙΓΕΥΣ.

Μῶν οὐ πέποιθας; ἢ τί σοι τὸ δυσχερές;

#### MHAEIA

Πέποιθα · Πελίου δ' έχθρὸς ἐστί μοι δόμος Κρέων τε. Τούτοις δ', ὁρχίοισι μὲν ζυγεὶς, ἄγουσιν οὐ μεθεῖ' ἄν ἐχ γαίας ἐμέ · λόγοις δὲ συμδὰς χαὶ θεῶν ἀνώμοτος, φίλος γένοι' ἄν, κἀπιχηρυχεύματα οὐχ ἄν πίθοιο; Τάμὰ μὲν γὰρ ἀσθενῆ, τοῖς δ' ὅλδος ἐστὶ χαὶ δόμος τυραννιχός.

IFRYS

Πολλήν έλεξας, ώ γύναι, προμηθίαν.

NC. 732. Nauck rejette ce vers, peut-être avec raison. Cf. 756. — 735. Wecklein supprime δ'. — 736. Les copistes ont mis par erreur μεθῆσ' ἀν ου μεθεῖσ' ἀν pour μεθεῖσ ἀν, qu'on trouve dans L et les scholies. — 737. ἐνώμοτος la plupart des manuscrits et une scholie. La variante ἀνώμοτος est confirmée par une autre scholie. μὴ θεῶν ἐνώμοτος G. Hermann. — 738-39. κὰπικηρυκεύμασιν ου κὰπὶ κηρυκεύμασι mas. Mais les scholies nous apprennent que l'ancienne leçon était κὰπικηρυκεύματα, ce que Didyme expliquait, d'après la routine des grammairiens, par διὰ τὰ ἐπικηρυκεύματα. Le datif n'est donc qu'une correction peu probable. τάχ' ᾶν Wyttenbach. πίθοι σε Nauck. Cette dernière conjecture est séduisante, sans être absolument nécessaire. La vieille leçon s'explique si on met, comme je le fais, un point d'interrogation après πίθοιο. Il s'ensuit que le membre de phrase précédent avait aussi le tour interrogatif: pour φίλος γένοι' ἄν, mots obscurs, inintelligibles même, je propose donc ποῖος γένοι' ἄν, on bien λόγοις δὲ συμβᾶς, θεῶν ἀνώμοτος, φίλοις Ι (ποῖος) γένοι' ἄν. Cf. Pindare, Pyth., IV, 156: "Επομα τοῖος. — 741. ὧ γύνει mas f. 4. ἐν λόγοις f. 2. ἐδειξας ἐν λόγοις Sigonius et Valckenser. Nauck vent ἐθηκας ἐν λόγοις.

turel et plus commun que cette ellipse de l'apodose, qui a fini par faire de si une particule de soubait.

737-39. Lie par des serments, dit Médée, tu ne me livreras pas, je pense, à la famille de Péliss ou à Créon, quand ils viendront demander mon extradition, m'arracher à mon asile (άγουσιν, c'est le mot propre). Mais s'il n'y a entre nous que de simples paroles, sans foi jurée, comment te conduirais-tu (je traduis ποῖο; γένοι' ἀν,

cf. NC.) et ne céderais-tu pas aux sommations qu'ils te seront par des hérants?

— Πείθεσθαι ἐπιπηρυπεύματα est dit comme πείθεσθαι τὰ πελευόμενα: c'est l'accusatif de l'idée contenue dans le verbe, cas employé ici avec une certaine hardiesse. Πειθεσθαι ταῦτα est une locution usuelle.

735

740

741. Πολλήν.... ἀφίσταμαι, tu dis, tu proposes des précautions très-grandes (exagérées); cependant, si tu le veux, je

άλλ' εἰ δοχεῖ σοι, δρᾶν τάδ' οὐχ ἀρίσταμαι. Εμοί τε γὰρ τάδ' ἐστὶν ἀσραλέστατα, σχῆψίν τιν' ἐχθροῖς σοῖς ἔχοντα δειχνύναι, τὸ σόν τ' ἄραρε μᾶλλον : ἐξηγοῦ θεούς.

745

### MHAEIA

Όμνυ πέδον Γῆς πατέρα θ' Ήλιον πατρός τουμοῦ θεῶν τε συντιθεὶς ἄπαν γένος.

ΑΙΓΕΥΣ.

Τί χρημα δράσειν ή τί μη δράσειν; λέγε.

Μήτ' αὐτὸς ἐκ γῆς σῆς ἔμ' ἐκδαλεῖν ποτε, μήτ' ἄλλος ἡν τις τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν ἄγειν χρήζη, μεθήσειν ζῶν ἐκουσίω τρόπῳ.

750

# ΑΙΓΕΥΣ.

**Όμνυμι Γαΐαν '**Ηλίου θ' άγνον σέβας **θεούς τε πάντας έ**μμενεῖν ᾶ σου κλύω.

MHAFIA

Αρχεῖ · τί δ' δρχφ τῷδε μὴ 'μμένων πάθοις;
ΑΙΓΕΥΣ.

🕻 τοῖσι δυσσεβοῦσι γίγνεται βροτῶν.

755

NC. 748. Nauck retranche sans motif suffisant, ce me semble, ce vers, qui est identique au v. 738 d'Iph. Taur. Égée avait demandé à Médée de lui indiquer les dienx par le-quels il fallait jurer; il demande maintenant qu'elle formule l'objet du serment. — 751. μεθήσειν γής f. 4. — 752. Les manuscrits ont γαῖαν λαμπρόν θ' ήλίου τάσος, ou corrigent la faute de métrique soit en supprimant τε, soit en donnant ήλίου τε τῶς. Mais la variante ήλίου θ' ἀγνὸν σέδας, indiquée dans quelques manuscrits au vers 746, semble se rapporter à celui-ci: Musgrave l'a vu. γαῖας δάπεδον ήλίου τε τῶς Badham. — 753. Schwfer a corrigé la leçon ἐμαένειν. — 754. παθείν Dindorf. — 755. Il n'est pas d'u-age, ainsi que le fait remarquer Nauck, qu'un personnage parte ainsi sans le dire. Je crois qu'il mauque deux vers dans lesquels Égée disait adieu à Médée et annonçait sance de ce fais (le grand Thésée) que les vœux du chœur appellent, vers 760 sq. Voy. l'Introduction.

me refuse pas de faire ce que tu dis On sont que Entfaç est opposé a Spay et que la leron est bonne.

743-44. L'accusatif έχοντα après έμοί est arregulier, comme le datif μολούση après uz au sers 58. Ou bien εχοντα δείστελει est-il mis pour δείανουαι έχοντα τη χώρι? — Dans une circonstance ana-

logue l'OEdipe de Sophoele dit avec plus de noblesse: Ούνοι σ΄ νων ορχον γ΄ ώς κακόν πιστωσυμαι, et Thèsee lui répond: Ουκονν πίρα γ΄ ἀν ονόδιν γ΄ νογώ ειροις (OEd. Col., 650 sq.). Son Philoctete aussi croirait faire injure au fils d'Achille en hi faisant prêter serment. Ου μήν σ΄ ένορισ γ' άξιω υσοθαι, τεκνον, lui dit-il (Phil. 814)

### MHAEIA.

Χαίρων πορεύου · πάντα γὰρ καλῶς ἔχει. Κἀγὼ πόλιν σὴν ὡς τάχιστ' ἀφίξομαι, πράξασ' & μέλλω καὶ τυχοῦσ' ὰ βούλομαι.

ΧΟΡΟΣ

'Αλλά σ' δ Μαίας πομπαῖος ἄναξ πελάσειε δόμοις, ὧν τ' ἐπίνοιαν σπεύδεις χατέχων πράξειας, ἐπεὶ γενναῖος ἀνὴρ,

Αίγεῦ, παρ' ἐμοὶ δεδόχησαι.

#### MHAEIA

<sup>\*</sup>Ω Ζεῦ Δίκη τε Ζηνός 'Ηλίου τε φῶς, νῦν καλλίνικοι τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν, φίλαι, γενησόμεσθα κεἰς όδὸν βεβήκαμεν ·
Οὖτος γὰρ ἀνὴρ, ἢ μάλιστ' ἐκάμνομεν, λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων ·
ἐκ τοῦδ' ἀναψόμεσθα πρυμνήτην κάλων, μολόντες ἄστυ καὶ πόλισμα Παλλάδος.

\* Ἡδη δὲ πάντα τὰμά σοι βουλεύματα

NC. 766, τάμα γαρ Nauck. - 767 est écarté par Bothe et Prins.

C'est le cas de dire qu'Euripide fait les hommes tels qu'ils sont, Sophocle tels qu'ils doivent être. Faut-il voir dans les vers d'OEdipe à Colone une critique indinecte du réalisme d'Euripide?

759. 'Ο Μαίας πομπαΐος ἄναξ. Cf. Eschyle, Eum., 90 : 'Ερμῆ, φύλασσε' κάρτα, δ' ἀν ἐπώνυμος | πομπαΐος ἱσθι. Suphocle, OEd. Col., 1548: Τῆδε γάρ μ' ἀγει | 'Ερμῆς ὁ πομπός.

άγει | Έρμης ὁ πομπός.
780-61. 'Ων.... πράξειας. Voici la paraphrase du scholiaste: Καὶ πράξειας ταύτα, ὧν έχων ἐπιθυμίαν σπουλάζεις. Je ne pense pas que κατέχων ait le sens de ἔχων; ce mot veut dire « obtenant », et il faut constroire: 'Ων σπεύδεις ἐπίνοιαν, ταῦτα κατέχων πράξειας, puisses-tu obtenir et secomplir ce que ton cœur medites. Voy. d'ailleurs l'observation critique sur le vers 756.

764. Δίκη Ζηνός. Cf. Τὰν Ζηνός ὁρκίαν Θέμιν, vers 208, avec la note. — On rapporte ici le vers de la Médée d'Ennius: « Sol, qui candentem in cælo sublimas fa-« cem. »

768. 'Ht.... ἐχάμνομεν, du côté par où j'étais le plus exposé. Le verhe n'est pas en désaccord avec le trope du verbe suivant. Cf. Eschyle, Sept Chefs, v. 210: Νεως καμούσης ποντίφ πρὸς κύματι.

770. Κά)ων, câble. Cf. Hercule Fur., 478: Ω; ἀνημμένοι κά)ως Πρυμνησίσισι βίον έχοιτ' εὐδαίμονα. Les Athèniens étaient un peuple marin: on s'en aperçoit en lisant leurs poètes.

774. Πολισμα, l'acropole. Cf. Thucydide, II, 45: Καλείται δέ.... ἡ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε έτι ὑπ' 'Αθηναίων πόλις.

760

765

770

λέξω · δέγου δὲ μλ πρός ήδονην λόγους. Πέμψασ' ἐμῶν τιν' οἰχετῶν Ἰάσονα είς όψιν έλθειν την έμην αιτήσομαι . 775 μολόντι δ' αὐτῷ μαλθαχούς λέξω λόγους, ώς καὶ δοκεί μοι ταῦτα καὶ καλῶς ἔχει [γάμους τυράννων ους προδούς ήμας έχει καί ξύμφος' είναι καί καλώς έγνωσμένα]. παίδας δὲ μείναι τοὺς ἐμοὺς αἰτήσομαι, 780 ούγ ώς λιποῦσ' ἀν πολεμίας ἐπὶ γθονὸς [έγθροῖσι παίδας τοὺς έμοὺς χαθυβρίσαι]. άλλ' ώς δόλοισι παΐδα βασιλέως χτάνω. Πέμψω γάρ αὐτοὺς δῶρ' ἔγοντας ἐν γεροῖν, [νύμση φέροντας, τήνδε μή φεύγειν χθόνα,] 785 λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον γρυσήλατον . κάνπερ λαβούσα κόσμον άμριθή γροί, κακῶς όλεῖται πᾶς θ' δς ἄν θίγη κόρης. τοιοίσδε γρίσω φαρμάχοις δωρήματα. Ενταῦθα μέντοι τόνδ' ἀπαλλάσσω λόγον: 790

NC. 778-79. Le second de ces vers, inadmissible pour plus d'une raison, est évidemment de la main d'un interpolateur qui voulait expliquer la pensée du poête et qui n'y a pas réassi. Sans doute, Médée feindra d'approuver le mariage de Jason aussi bien que con propre bannissement; mais c'est à ce dernier point qu'il fallait s'attacher ici, pour l'oppuser à παίδα; δὲ μεῖναι.... Au lieu de consulter le commencement de la scène suivante, l'interpolateur aurait dù s'inspirer des vers 934-940. Valckenaer a done bien fait de retrancher le v. 778. Le vers suivant a été écarté par Porson; pour le maintenir, il fradrait introduire dans le texte des changements que je tiens aujourd'hui pour peu probablées. — 781. λιποῦσ' ἀν Elmsley, λίπω στε Burges. λιποῦσα mss. — 782. Brunck ava que ce vers était fait avec 1060 sq. — 785. Ce vers, qui est peut-être omis dans le manuscrit de Copenhague et placé après le suivant dans E, a été condamné par Val-kenaer, Porson et d'autres (cf. 950 et 910). Plusieurs critiques retranchent aussi le vers suivant, qui est identique à 919. Mais il est plus facile de s'en passer plus bas qu'ies, où κόσιλον a besoin d'être amené par une indication plus précise que δώρα. — 750 d's παῦτα μίν δὴ, Nauck.

773. Μὰ πεὸς ἡδονὴν λόγους, des paroles sérieuses, non pas faites pour amuser. Fexploque de même Sophi, Â.l., 921: 05 το ἡδο το λεγω τάδε, τ je parle sérieusement, τ en ôtant le point d'interrogation qu'un met après τάδε. Il est vrai que apoc ἡδονὴν λέγειν se prend aussi dans le sens de ποὸς χάριν λέγειν, tenir un longage complaisant.

777. 'Ω; καὶ δοκεῖ μοι τοῦτα καὶ καλῶ; ἔχει, que ces choses (les décisions prises par Créon) ont mon assentiment et sont justes.

778-79. Voy. la note critique.

781. Οὐχ ὡς λιποῦσ' ἀν, non que j'aie l'intention de les laisser. Cf. I<sub>I</sub> hig. Aul., v. 96 : 'Ω, ούποτ' ἀν τλὰς ἐυγατέρα κτανεῖν ἐυήν. τούντεῦθεν ἡμῖν · τέχνα γὰρ κατακτενῶ τούντεῦθεν ἡμῖν · τέχνα γὰρ κατακτενῶ τἄμ' · οὕτις ἔστιν ὅστις ἐξαιρήσεται · δόμον τε πάντα συγχέασ' Ἰάσονος ἔξειμι γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον φεύγουσα καὶ τλᾶσ' ἔργον ἀνοσιώτατον · οὐ γὰρ γελᾶσθαι τλητὸν ἐξ ἐχθρῶν, φίλαι. Ἰτω · τί μοι ζῆν κέρδος; οὕτε μοι πατρὶς οὕτ' οἶκός ἐστιν οὕτ' ἀποστροφὴ κακῶν. Ἰμάρτανον τόθ' ἡνίκ' ἐξελίμπανον δόμους πατρώους, ἀνδρὸς ¨Ελληνος λόγοις πεισθεῖσ', δς ἡμῖν σὺν θεῷ τίσει δίκην. Οὕτ' ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄψεταί ποτε ζῶντας τὸ λοιπὸν, οὕτε τῆς νεοζύγου

795

800

NC. 798-99. Ces deux vers sont étranges. Médée ne songe pas à mourir: elle a pris, au contraire, le plus grand soin d'assurer sa retraite, et elle vient de le rappeler. Comment pourrait-elle donc dire : « Que m'importe la vie? Je n'ai pas d'asile (ἀποστροτή).» Ce contre-sens a été très-bien relevé par Hirzel. Cependant nous ne saurions nous résoudre à retrancher avec lui, non-seulement ces deux vers, mais encore (ce qui est la conséquence de cette première athétèse) le reste de ce couplet, c'est-à dire un morceau qui est de toute beauté. Nous aimons mieux croire à quelque faute de copiste, et nous proposons, d'après le sens général de ce passage : Ἰτω· τί τοι ζῆν κέοδος, ο Ισιν οὐ κατρίς (ου πατήρ), οὐx οἰκός ἐστιν, οὐx ἀποστροτή κακῶν; L'altération du texte semble venir de ce que le vers 445 : Τί δέ μοι ζῆν ἔτι κέρδος; avait été noté en marge. Et la preuve, c'est que tous les manuscrits f. 4 portent aussi dans le passage qui nous occupe, en dépit du mètre, τί μοι ζῆν ἔτι κέρδος. La variante πατήρ pour πατρίς, qui est indiquée par le scholiaste de Paris et qui me semble excelente, est peut-être un reste de l'ancienne et véritable leçon de ce vers.

791. "Ωμωξα. Nous nous servons du présent; mais comme la pensée a été conçue avant d'être énoncée, les Grecs mettent l'aoriste. Les exemples de cet idiotisme abondent.

796. Φεύγουσα. La loi bannissiit le meurtrier des lieux souillés par le sang qu'il avait versé. Voy. *Hipp.*, 35, avec la note.

798-802. Médée vient de dire que l'action qu'elle va commettre, afin de ne pas être la risée de ses ennemis, est une action impie. Elle sent donc ce qu'il y a d'horrible dans son dessein; et si elle s'encourage à persévèrer (tro) malgré ce bon sentiment, il fant qu'elle le combatte par d'autres re-

flexions. "Qu'importe à ces enfants devivre? s'écrie-t-elle, d'après la conjecture propusée ci-dessus). Ils n'ont ni patrie (ni père, si on adopte la variante nartie), ni maison, ni refuge pour échapper aux malheurs de la vie. Ce n'est pas aujourd'hui que je me rendrai criminelle : cette action n'est que la conséquence obligée du crime que je commis en abandonnant la maison paternelle pour suivre un homme étranger, un Grec a la parole séduisante. » En effet, si elle était restée dans sa patrie, si elle y avait accepte un époux de la main de son père, ses enfants n'auraient jamais été livrés à un tel abandon.

| ΜΗΔΕΙΑ.                                  | 161 |
|------------------------------------------|-----|
| νύμφης τεχνώσει παῖδ', ἐπεὶ χαχὴν χαχῶς  | 805 |
| θανεῖν σφ' ἀνάγκη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις. |     |
| Μηδείς με φαύλην κάσθενη νομιζέτω        |     |
| μηδ' ήσυχαίαν, άλλά θατέρου τρόπου,      |     |
| βαρείαν έχθροίς και φιλοισιν εύμενή      |     |
| τῶν γὰρ τοιούτων εὐκλεέστατος βίος.      | 810 |
| ΧΟΡΟΣ.                                   |     |
| Έπείπερ ήμιν τόνδ' ἐχοίνωσας λόγον,      |     |
| σέ τ' ώφελεῖν θέλουσα καὶ νόμοις βροτών  |     |
| ξυλλαμδάνουσα δρᾶν σ' ἀπεννέπω τάδε.     |     |
| мнаеіл.                                  |     |
| Ούκ έστιν άλλως · σοί δὲ συγγνώμη λέγειν |     |
| τάδ' ἐστὶ, μὴ πάσχουσαν ὡς ἐγὼ κακῶς.    | 815 |
| ΧΟΡΟΣ.                                   |     |
| Άλλα χτανείν σω παίδε τολμήσεις, γύναι;  |     |
| ΜΗΔΕΙΑ.                                  |     |
| Ούτω γάρ άν μάλιστα δηγθείη πόσις.       |     |
| хорох.                                   |     |
| Σὺ δ' ἄν γένοιό γ' ἀθλιωτάτη γυνή.       |     |
| мнаеја.                                  |     |
| Ίτω · περισσοί πάντες ούν μέσφ λόγοι. —  |     |
| Άλλ' εία χώρει καὶ κόμιζ' Ιάσονα         | 820 |
| είς πάντα γάρ δή σοί τὰ πιστά χρώμεθα.   |     |
| Λέξης δὲ μηδὲν τῶν ἐμοὶ δεδογμένων,      |     |
| είπερ φρονείς εὐ δεσπόταις γυνή τ' έφυς. |     |

MC. 816. 60 natče f. 1. 60v σπέρμα f. 2. — 822. λέξη; Elsmley. λέξεις mas.

609. Ou a dit que Médée ne pouvait se dire sulous ve supervir supervir au moment même en elle declare qu'elle tuera ses enfants. On pent faire cette objection à Médée; mais en ne duit pas la faire au poete, qui a bien enaprès les inconsequences de la passion et le Langage de ceux qu'elle entraine.

815. L'accusatif πάσχουσαν, amene par l'admiréif λέγειν, est moins irrégulier que êχεντα au vera 764. Comp. 659 sqq. et 888.

a prononcé le prologue, est toujours près de sa maltresse, quoique elle ne prenne plus la parole.

823. Δεσπόταις est ce pluriel général des Grees qui ue désigne qu'une seule personne (comp. 366 et 594). Le français « à tes maltres », qui se rapporterait à Médée et à Jason, serait un contre-sens.

- Γυνή τ' έσυς. Les femmes ont eté outragées dans la personne de Médée, et ces mots marquent bien cette conspiration des

#### ΧΟΡΟΣ.

Έρεχθείδαι τὸ παλαιὸν ὅλδιοι, [Strophe 1.]
[xaì] θεῶν παῖδες μαχάρων ἱερᾶς 825
χώρας ἀπορθήτου τ᾽ ἄπο, φερδόμενοι
κλεινοτάταν σοφίαν, ἀεὶ διὰ λαμπροτάτου
βαίνοντες ἀδρῶς αἰθέρος, ἔνθα ποθ᾽ ἀγνὰς 830
ἔννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι
ξανθὰν Ἁρμονίαν φυτεῦσαι,

NC. 825. l'écarte και. — 826-27. On lisait χώρας.... ἀποφερδόμενοι κλεινοτάταν σεφίαν: la sagesse est un produit du sol de l'Attique, et les habitants s'en repaissent de la même manière que les animaux broutent l'herbe! Nauck est le seul éditeur qui ait senti le ridicule de cette leçon; mais en retranchant les mots κλεινοτάταν σοφίαν, il met une platitude à la place d'une absurdité. Schol.: Ἡ σύνταξ:ς οδτως ἀπο ἀπορθήτου χώρας, observation qu'on n's pas comprise, mais qui éclaire tout ce passage, dès que l'on met une virgule après ἀπο. Il s'est trouvé que telle est la leçon de a<sup>2</sup>.

femmes contre les hommes, cette lique à laquelle le chœur aussi s'est associé, puisqu'il prend le parti d'une étrangère contre les princes de sa patrie. - Voici la disposition de cette scène. Médée se sélicite en deux quatrains, 764-774, d'avoir trouvé un ssile. Après avoir annoncé dans un distique qu'elle va révéler ses desseins au chœur, elle en expose la première partie, ceux qui regardent la princesse, en huit et einq vers, 774-789; et de même la seconde et plus terrible partie, le meurtre de ses propres enlants, en huit et cinq vers, 790-802. Elle termine par deux quatrains où elle fait voir l'étendue de sa vengeance et la fermeté de son caractère. Le petit dialogue qui suit se compose de cinq et de deux fois quatre vers.

825-30. Acdv natoc; xw; a: ano est dit comme Φιλίππου παζι έξ 'Ολυμπιάδος. Tout le monde sait combien les Athéniens étaient fiers de leur autochthonie. Les panégyristes et les auteurs d'oraisons funèbres ne manquaient jamais de rappeler ce titre de noblesse. Euripide l'a amplifié en disant que le peuple de l'Attique, ensante par la Terre, avait pour pères les dieux immortels. Il ne me semble pas nécessaire de songer ici à la fable qui est rapportée par le scholiaste et suivant laquelle Vulcain, Minerve et la Terre auraient concouru à la naissance d'Érechthèc d'une manière peu esthétique (cf. Frag. 947, N.). Ἀπόρθητος se rattache à la gloire de l'autochthonie : n'ayant jamais été conquise, l'Attique fut toujours habitée par la même race. Cf. Thucydide, I, 2 : Thy your Αττικήν έκ του έπὶ πλείστον.... άστασίαστον ούσαν άνθρωποι ώκουν οι αύτοί άεί, ce que Strabon (VIII, p. 333) rend ainsi : Απορθήτους μέν είναι και αὐτόχθονας νομισθήναι διά τοῦτό φησιν ό θουχυδίδης. Le savant géographe semble s'ètre souvenu d'Enripide. - Фербоцеνοι.... αἰθέρος. Ces mots se tiennent. Si les Athénieus ont l'intelligence déliée, si la poésie et les arts fleurissent chez eux, ils le doivent à la pureté de l'air ou, comme dit le poète, de l'éther brillant, dans lequel ils marchent avec délices. On sait que l'air épais de la Béotie exerçait une influence toute contraire sur l'esprit de ses habitants. s'il faut en croire leurs malicieux voisins. Le meilleur commentaire de ces vers est l'allusion qu'y fait le rhéteur Aristide dans un passage rappelé par Musgrave, Panathenaïcus, p. 100 : Où yap estiv sotis two περί γην αέρων τοσούτον αφέστηκε γης τη φύσει, ουδ' αίθέρι μάλλον είκασται. Euripide lui-même, en faisant ailleurs l'éloge d'Athènes, disait : Οὐρανόν ὑπὲρ γῆς έχομεν εὖ χεχραμένον, "Ιν' οὖτ' άγαν πῦρ ούτε χείμα συμπίτνει (Plutarque, de Exilio, p. 604 D). Cf. Cic., de Fato, IV, 7, et Vie de Pythagore dans Photios, Biblioth., cod. 249, p. 441, a, 30, Bekker.

830-33. Euripide vest ici que les Muses soient filles d'Harmonie et qu'elles soient nées dans l'Attique. Aucun poète ne l'avait σύ χαλλινάου τ' ἀπὸ Κηφισοῦ ροὰς [Antistrophe 1.] 835
[τὰν] Κύπριν χλήζουσιν ἀρυσσαμέναν
χώραν..... χαταπνεῦσαι μετρίας ἀνέμων [αῦρας], ἀεὶ δ' ἐπιδαλλομέναν 840
χαίταισιν εὐώδη ροδέων πλόχον ἀνθέων
τὰ σορία παρέδρους πέμπειν ἔρωτας.
παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργούς.

Πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν

(Strophe 2.1

BC. 836. Pécris eð pour τοῦ. — ἀκὸ ſ. 4. ἀκὶ ſ. 2. καρὰ Νευεκ. — ροὰς et ροῶν, νευ rimetes indiquées dans les deux mes de Paris. ροαῖς vulg. — 836. J'écarte τὰν avec Nauck. — 838-46. Je suppose, avec Kirchhoff, une lacune après χώραν (Wecklein la comble en inscirant κατάρδειν ἡδὲ κνοὰς), et je regarde, avec le même critique, αὔρας comme une glace. — Les manascrits de la seconde famille ajoutent ἡδυπνόους avant αὔρας: suppliment ingénieux, mais qui ne rétablit pas l'accord antistrophique.

dit avant lui, et je ne sais quel grammairien grec, dont l'opinion est reproduite par le scholisate, était si choqué de cette innevation, qu'il aima mieux regarder depaviav comme le régime de φυτεῦσαι, eu paite avait bien le droit de s'écarter de la tradition dans un morceau d'une mytholegie philosophique.

**835-40. Oč za**kkiváov.... xatanvešoai parpia; žvipav. Le texte est en souffrance, is on en voit le sens général : Vénus ine les coux du Céphise et en tire une pe fraicheur qu'elle souffle sur le pays. Cast sur les hords du même Céphise que hode, faisant à son tour l'éloge d'As dans son OEdipe à Colone (v. 668 aqq.), place les danses des Muses et amène e aux réses d'or, χρυσάνιος Άρροčie. Quant à παλλινάου ἀπὸ Κηρισοῦ eiz.... işvosapivay, cf. Hes., Trav. et Sours, 547 sqq.: Ψυχρή γάρ τ' ήὼς πέ)εten Bosino necovro: | hwo; d' eni yalav έπ' σύρπνου άστερόεντος | άξρ πυροφόρος MINTEL MAXAGEN EN EPYOLG | GOTE à PUG-των, Ι ύψου ύπερ γαίτς άρθείς ατλ.

840-45. Ati.... Eurapyoúc. Couronnée de reses, Véaus envoie les Amours, qui sent les compagnons de la sigesse, les auxiliaires de toutes les vertus. Ceci ne tent pas dire, comme on l'a pensé, que Véaus tempère la triste sagesse par les amours et les ris; les mots ont évidemment une plus grande portée et renferment toute une théorie philosophique sur l'amour, des idées déjà voisines de celles de Platon. On n'en doutera pas, après avoir lu ces beaux vers de notre poete, dans lesquels l'amour est proclamé une école de sagesse, une partie essentielle de la vertu. Ils ont été conservés par Athénée, XIII, p. 564 A : Παίδευμα δ' έρως σοφίας άρετης Π) είστον ύπάρχει, Και προσομιλείνούτος ο δαίμων Πάντων ήδιστος έχυ θνητοίς. Και γαρ άλυπον τέρψιν τιν έχων Είς έλπίο άγει. Τοίς δ' άτε) εστοις των τούδε πόνων Μήτε συνείην χωρίς τ' άγρίων Ναίσεμε τρόπων. Το δ' ές αν προλέγω το ίσι νέοισιν Μήποτε φεύγειν, Χρησθαι δ' όρθως όταν έλθη. L'amour qu'inspirent les belles ames est opposé par Euripide à l'amour physique, dans ce fragment de Dictys, tragédie qui fut jouce avec Medee : Kai u' içu; έλοι ποτέ Ούα είς το μώρον ούδε μ'είς Κύπριν τρέπων. Άλλ' Εστι δή τις άλλος έν βροτοίς έρως, Ψυχής δικαίας σώφρονός τε κάγαθης. Και χρην δε τοις βροτοίσι τόνδ' είναι νόμου, Τών εύσεδούντων οξτινές γε σώφρουςς Ές αν, Κύπριν δε την Διὸς χαίρειν έαν (Stobee, Ecl. phys., I, x, 4). Cf. Eurip., Fragm. 674 (Nauck) : Ο δ' είς το σωτρον επ' άρετήν τ' άγων έρως ' ζηλωτός άνθρωποισιν ών είςν ėγώ.

846-49. Ilm: ovv.... Et: : comment,

η πόλις η φίλων πόμπιμός σε χῶρος τάν παιδολέτειραν έξει, τάν ούγ όσιαν μετ' άλλων; Σχέψαι τεχέων πλαγάν, σκέψαι φόνον οίον αίρει. Μή, πρός γονάτων σε πάντη πάντως ίχετεύομεν, τέχνα φονεύσης. Πόθεν θράσος ή φρενός ή χειρὶ τέχνων σέθεν χαρδία σύ λήψει

850

855

Antistrophe 2.1

547. La leçon des manuscrits de la première famille, η φίλων η πόλις, est corrigée dan les autres. — 848. Variante (correction) πόμπιμον. — Je substitue χῶρος à χώρα. Les conjunctions disjonctives f.... f ne sont de mise que lorsque les deux termes disserent récilement. Or, avec la leçon γώρα, ils désignent, l'un et l'autre, la cité d'Athènes. -850. μεθ' άγνων Elmsley. - 862. Elmsley a corrigé la leçon αίρη. - 853-54. πάντη πάντως Herwerden, πάντως πάντη σ' Nauck, πάντες πάντως f. 2. πάντως πάντις f. 1. - 855. Brunck a retranché μή après τέχνα. La vulgate μή τέχνα vient de Musurus, qui interpola aussi dans le vers antistrophique, 865, ἐν avant τλάμον:. -856-57. τρεσίν Beck. τέχνοις Elmsley. τέχνον (su vocatif) Nauck. Je soupçonne que les particules \$\frac{1}{2}... \$\frac{1}{2}\$ se trouvaient à la même place que dans la strophe, et qu'il y avait quelque chose comme : πόθεν δὶ θράσος τεκέων | ή φρενός ή χερός. — 858. καρδία σù Kayser et Prinz. καρδία τε ms.

près des fleuves sacrés (soit le Céphise, divisé en une soule de cours d'eau pour les besoins de l'irrigation, cf. Soph., OEd. Col., 687, soit le Céphise et l'Ilisse), la cité on l'hospitalité d'un ami (« un lieu hospitalier offert par un ami ») pourrat-elle t'accueillir quand tu auras tué tes enfants? L'opposition est la même que dans οὐ πόλις, οὐ φίλων τις (v. 685). Les mots Ιερών ποταμών portent logiquement sur les deux sujets, mais grammaticalement ces génitifs dépendent de molte : cf. Iph. Taur., 134; Phénic., 824 : Πύργος διδύμων ποταμών. — Φιλων.... χώρος. Cf. Eschyle, Eumén., 858: Ev τόποισι τοίς έμοις. Pers., 790 : Τον Ελλήνων τόπον. - Πομπιμος semble avoir lei le sens général d'hospitalier.

850. Τάν.... άλ)ων : quand il ne te sera plus permis de converser même avec d'autres, moins purs et moins religieux que le noble peuple d'Athènes? J'ai rendu par une paraphrase les mots τὰν οὐχ ὁσίαν μετ' άλλων, qui ont embarrassé les interprètes anciens et modernes. Quelques-uns expliquent : τὰν οὐχ ὁσίαν ὡς οἱ άλλοι πολίται; d'autres: « qui es retranchée de la société des hommes »; d'autres lient & st μετ' άλλων; d'autres encore rattachent μετ' άλίω, à la phrase suivante, comme fait le

856-59. Πόθεν.... τό) μαν. Le chour demande à Médée où elle prendra le courage de plonger le ser dans le sein de se propres enfants : le cœur et la main loi failliront. La construction serait plus régulière avec ή φρενός ή χερός, ou bica ή φρεσίν ή χειρί. Le génitif τέχνων dé-Pend de xapôiq, datif gouverné per aposάγουσα, équivalant à ώστε προσάγειν.

δεινάν προσάγουσα τόλμαν; Πῶς δ' δμματα προσδαλοῦσα τέχνοις άδαχρυν μοιραν σχήσεις φόνου; ου δυνάσει, παίδων έχεταν πιτνόντων, τέγξαι χέρα φοινίαν τλάμονι θυμῷ.

860

865

#### ΙΑΣΟΝ.

**Ήχω χελευσθείς · χαὶ γὰρ οὖσα δυσμενής** ού ταν άμάρτοις τοῦδέ γ', άλλ' ἀχούσομαι πί γρημα βούλει καινόν έξ έμοῦ, γύναι.

**Ίσον, αι**τοῦμαί σε τῶν εἰρημένων συγγνώμον' είναι · τάς δ' έμάς όργάς φέρειν 870 είχος σ', έπεὶ νῶν πολλ' ὑπείργασται είλα. Έγω δ' έμαυτῆ διά λόγων ἀςικόμην, κάλοιδόρησα · σχετλία, τί μαίνομαι καὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὖ. έγθρα δε γαίας κοιράνοις καθίσταμαι 875 πόσει θ', δς ήμιν δρά τὰ συμφορώτατα, γήμας τύραννον καί κασιγνήτους τέκνοις

HC. 862. Les manuscrits ont govou ou govou, avec la variante govou, attestée par une scholie qui rattache ce mot à la phrase suivante. Plusieurs éditeurs ont adopté cette ponetnation, quoique φόνφ fasse ainsi double emploi avec φονίαν. - 867. οὐ τὰν Porson. vin av mes. - roude t' ou roud' et' mes f. f.

860-62. Ilu;.... çóvou; En jetant les yeux sur tes enfants, comment retiendrastu la part de larmes qui leur est due à cause du meurtre? C'est à tort que les interprétes construisent : σχήσεις μοϊραν φόνου, en donnant à ces mots un sens qu'ils ne peuvent avoir. Adaxpuv polpav ograci; equivant a čenpimy počpav syristic, l'adjectif marquant, par une anticipation familiere aux etes, l'effet de l'action exprimée par le wate. Cf. Soph., El., 242 : l'oviw ixtiμους ξεχουσα πτέρυγας όξυτόνων γόων. 868 La particule x26 ne fait pas ici corps avec γάρ, mais signifie vel et porte sur δυσμενής ούσα. Cf. Heraelides, 998 : Και γάρ έχθρὸ; ὧν Άχούσεται τά γ' έσθλα, χρηστος ων άνήρ. 871. Υπειργασται semble avoir ici le

sens de ύπούργητα.

872. Έμαυτη δια λόγων άφικόμην. V. sur cet hellenisme Hipp., 542 et la note. 876-881. Médee répète, avec une ironie qui échappe a Jason, les arguments dont celui ci s'était servi v. 517-565.

877. Γημα; τύραννον, en épousant une princesse. Le verbe indique assez que έμοῖς φυτεύων; οὐχ ἀπαλλαγθήσομαι θυμοῦ; τί πάσγω, θεῶν ποριζόντων χαλῶς; 880 ούχ είσὶ μέν μοι παΐδες, οίδα δὲ χθόνα φεύγοντας ήμᾶς καὶ σπανίζοντας φίλων; Ταῦτ' ἐννοήσασ', ἠσθόμεν ἀδουλίαν πολλήν έγουσα καὶ μάτην θυμουμένη. Νῦν οὖν ἐπαινῶ, σωφρονεῖν τέ μοι δοχεῖς χῆδος τόδ' ήμιν προσλαδών, έγω δ' ἄριων, 885 ή γρην μετείναι τῶνδε τῶν βουλευμάτων χαὶ ξυμπεραίνειν, χαὶ παρεστάναι λέχει νύμφην τε χηδεύουσαν ήδεσθαι σέθεν. Άλλ' ἐσμὲν οἶόν ἐσμεν, οὐχ ἐρῶ κακὸν, γυναίκες · ούκουν χρην σ' όμοιουσθαι [κακοίς], 890 οὐδ' ἀντιτείνειν νήπι' ἀντὶ νηπίων. Παριέμεσθα, καί φαμεν κακῶς φρονεῖν τότ', άλλ' ἄμεινον νῦν βεβούλευμαι τόδε. — 📆 τέχνα τέχνα, δεῦτε, λείπετε στέγας,

NC. 883. ἐγνοηθεῖσ' f. 2. — 887. λεχοῖ Lenting. Ce vers est suspect à Nauck. — 690. ἐχρῆν Β. Pour κακοῖς Stadtmüller propose φύσιν: cf. Andr., 354. ἐξομοιοῦσθαί σε χρῆν Prinz. — 894. δεῦρο Elmsley.

τύραννον est féminin; mais on ne pourrait pas dire de même κτείνας τύραννον saus ajouter l'article τήν.

880-881. Médée dit que l'intérêt de ses enfants et l'état où se trouve la famille (Jason, Médée et leurs enfants, ἡμᾶς), exilée de son pays et sans amis à Corinthe, doivent lui faire appronver ce nouveau mariage. Φεὐγοντας ne fait pas allasion su récent bannissement de Médée; et par χθόνα il faut entendre la Thessalie, comme le scholiaste le fait très-bien remarquer. Le poète est son meilleur interprète. Jason dit v. 553-64: Τί τοῦς' ἀν εύρημ' ηὖρον εὐτυχέστερον "Η παίδα γῆμαι βασιλέως φυγάς γεγώς;

882-883, "Ηισθόμην Ιγουσα est l'hellénisme imité par Virgile dans « Sensit me-« dios delapsus in hostes, »

887-888. L'ironie perce de plus en plus; quand nous simulons des sentiments que nous n'avons pas, uons sommes portés à en exagérer l'expression. Cela n'a pas été compris par un des derniers éditeurs, qui a cru devoir écrire παριστάναι λέγη, afin de tempérer l'hyperbole. - Construisez %δεσθαι τε χηδεύουσαν νύμφην σέθεν. L'infinitif entraîne l'accusatif du participe, quoique la phrase commence par J. Cf. v. 815. 889-891. Άλλ' ἐσμέν.... γυναϊκες. Co dernier mot est l'attribut et non le sujet de έσμέν. Jason avait dit la chose plus explicitement v. 569 sqq., et ici encore Médée ne fait que répéter les propos qu'il a tenus, - Xoñv. Médée fait allusion à la manière dont Jason lui a répondu dans leur première entrevue. Si elle dissit χρή (variante). elle marquerait ce qu'il doit faire à présent. - 'Ομοιούσθαι κακοίς, faire à ton tour comme moi, qui ne suis qu'une femme, qu'un être déraisonnable. Comme elle parle d'elle-même au pluriel, elle doit se servir du masculin. On ne peut prendre xexoiç pour un neutre : car les Grees construisent όμοιουσθαι avec le datif de la personne et l'accusatif de la chose. Cf. NC.

έξελθετ', ασπάσασθε καὶ προσείπατε 895 πατέρα μεθ' ήμῶν, καὶ διαλλάχθηθ' ἄμα τῆς πρόσθεν ἔγθρας εἰς φίλους μητρὸς μέτα. σπονδαί γαρ ήμιν και μεθέστηκεν γόλος. Λάβεσθε γειρός δεξιᾶς · οίμοι, κακῶν ώς έννοοῦμαι δή τι τῶν κεκρυμμένων. 900 Αρ', ὦ τέχν', οὕτω χαὶ πολὺν ζῶντες χρόνον φίλην δρέξετ' ώλένην; Τάλαιν' έγὼ, ώς αρτίδαχρύς είμι χαὶ φόδου πλέα. γρόνω δε νείχος πατρός έξαιρουμένη όψην τέρειναν τήνδ' ἔπλησα δακρύων. 905

ΧΟΡΟΣ.

Κάμοι κατ' όσσων χλωρόν ώρμήθη δάκρυ. καὶ μὴ προδαίη μεῖζον ἢ τὸ νῦν κακόν.

#### ΙΑΣΩΝ.

Αἰνῶ, γύναι, τάδ', οὐδ' ἐχεῖνα μέμφομαι. είχος γάρ όργας θηλυ ποιείσθαι γένος, γάμους παρεμπολώντος άλλοίους, πόσει. Άλλ' εἰς τὸ λῷον σὸν μεθέστηχεν χέαρ. έγνως δε την νικώσαν άλλά τῷ γρόνω βουλήν · γυναικός έργα ταῦτα σώρρονος. Υμίν δὲ, παιδες, οὐχ ἀφροντίστως πατήρ

910

NC. 905, τερεινήν on τερείνην mss. - 907. μάσσον ή Cobet. - 910. Le scholiaste dit que les acteurs, choqués de la construction irrégulière de cette phrase, écrivaient dans leurs exemplaires έμου au lieu de πόσει. - παρεμπολώντι δευτέρους Heimsæth, Je ponse à γαμέτου παρεμπολώντος άλλοίους σπόρους. — 912, νῦν χρόνω Β, Ε. σύν χρόνω Wecklein. - 913. Nauck retranche ce vers, avec Lenting. - 914. υμών Valckenser.

899-900, Οίμοι.... κεκρυμμένων. Scholie : Τούτο ἡρέμα καὶ καθ' ἐαυτὴν, ὡς **ἐννοούσα τὴν ἀπήνε**:αν τού φόνου κατὰ TŮV RZÍŠWY.

903. Άρτιδακους εύχερης πρός δά-προον. Hésychios.]

904. Neixo: Ratod: Etaipouneur, Otant, terminant la querelle avec votre père.

906. XD wpov dáxou, qui se retrouve chez Euripide, chez Sophocle et ailleurs, veut-il dire des larmes pales, ou des larmes tendres (dans le sens matériel de ce mut), on bien des larmes abondantes, comme dans la locution homérique θα)ερόν δάκρυ?

910. La construction dont on ne peut rendre compte qu'en suppléant αὐτοῦ après παρεμπολώντος, est plus que dure. Diadorf fait remarquer que les tragiques ne se servent point du génitif πόσεω;. Cf. NC.

912-913. Τήν νιχώσαν βουλήν, le comscil qui l'emporte, le meilleur parti. -Άλλα νῦν χρόνω équivaut à ἀλλά νῦν ποτέ, qui est plus usité. La phrase complète sernit el xai un nporepou, alla vuv.

914-945. Jason dit qu'il n'a pes négligé

πολλήν έθηκε σύν θεοίς προμηθίαν. σίμαι γάρ ύμας τησδε γης Κορινθίας τά πρῶτ' ἔσεσθαι σὺν χασιγνήτοις ἔτι. Άλλ' αὐζάνεσθε · τἄλλα δ' ἐξεργάζεται πατής τε και θεων δστις έστιν εύμενής. ίδοιμι δ' ύμας εύτραφείς ήδης τέλος μολόντας, εχθρών των έμων ύτερτέρους.— Λύτη, τί γλωροῖς δακρύοις τέγγεις κόρας στρέψασα λευκήν έμπαλιν παρηίδα, χούχ ἀσμένη τόνδ' έξ έμοῦ δέχει λόγον;

MHAEIA.

Οὐδέν · τέχνων τῶνδ' ἐννοουμένη πέρι.

Τί δή, τάλαινα, τοῖσδ' ἐπιστένεις τέχνοις;

913

920

925

Ετιχτον αύτούς · ζην δ' ότ' έξηύγου τέχνα, εισηλθέ μ' σίχτος ει γενήσεται τάδε.

Θάρσει νυν : εὖ γὰρ τῶνδε θήσομαι πέρι.

NC. 923. Ce vers est suspect à cause de sa grande ressemblance avec 4148, Cependant on ne peut dire qu'il soit déplacé, et j'hésite à suivre Hartung et Nauck, qui l'ont mis entre crochets. Quoi qu'il en soit, l'interpolateur de 1006 sq. le trouva déjà dans le texte. - 926-28, qui se lissient après 931, ont été transposés par Ladewig. Les vers 930-31 doivent terminer ce morceau. - 926. τί όξιτα λίαν f. 2. - 927. έξηύχου Scaliger. έξηύχουν mss. — 929. Variantes : τῶνδ' ἐγώ, τῶνδε νῦν θήσω πέρι, et autres. εδ τὰ τώνδε θήσεται πατήρ Prinz.

les intérêts de ses enfants (ἀφροντίστως), mais qu'il leur a préparé un sort qui, avec l'aide des dieux (oùv beot;), témoignera de sa prévoyance. Dans la phrase grecque, qui est plus rapide, « prévoyance » est mis pour « effet de prévoyance ». Προμηθίαν y prend en quelque sorte le sens de ou-Typian (glose qui est devenue une variante), et voila pourquoi le poëte a dit ύμιν έθηκε, et non ύμων (conjecture admise dans plusieurs éditions) torro mpo-

917. Ta noera se dit des personnes qui sont au premier rang, même en prose. Aristophane, Grenouilles, 721 : ('Apyéonμός) έστιν τὰ πρώτα τῆς έχεῖ μοχθηρίας.

Cf. παιδεύματα, l'élève, Hipp., 11. 920. Hon; τέλος, fleur de la jeunesse (non fin de la jeunesse). La jeunesse, la puberté, ήδη, est un τέλος, un accomplissement, un but à atteindre. On peut en dire autant de la vicillesse et de la mort : de là les phrases γήρως τέλος, θανάτου τέλο:.

922-24. Médée se détourne pour cacher ses larmes, mais Jason les aperçuit. Le scholiaste, qui blâme le poëte d'avoir prêté ici à Médée une sensibilité peu d'accord avec le caractère de l'héroine, n'a rien compris à l'admirable conception d'Euripide.

| MHAETA.                                    | 169  |
|--------------------------------------------|------|
| MHAEIA.                                    |      |
| Δράσω τάδ · ούτοι σοις άπιστήσω λόγοις.    | 930  |
| γυνή δὲ θῆλυ κάπὶ δακρύοις ἔρυ. —          |      |
| Άλλ' δίνπερ είνεκ' είς έμους ήκεις λόγους, |      |
| τὰ μὲν λέλεκται, τῶν δ' ἐγὼ μνησθήσομαι.   |      |
| Έπει τυράννοις γης μ' ἀποστείλαι δοκεί,    |      |
| κάμοὶ τάδ' ἐστὶ λῷστα, γιγνώσκω καλῶς,     | 935  |
| μήτ' έμποδών σοί μήτε κοιράνοις χύονός     |      |
| ναίειν (δοχώ γάρ δυσμενής είναι δόμοις),   |      |
| ήμεις μέν έχ γης τησο άπαίρομεν φυγή,      |      |
| παίδας δ', δπως αν έχτραρωσι σή γερί,      |      |
| αίτου Κρέοντα τήνοε μή φεύγειν χθόνα.      | 940  |
| ΙΑΣΩΝ.                                     |      |
| Οὸχ οἶδ' ἄν εἰ πείσαιμι, πειρᾶσθαι δὲ χρή. |      |
| мнаета.                                    |      |
| Σύ δ' άλλά σην κέλευσον αίτεῖσθαι πατρός   |      |
| γυναϊκα παϊδας τήνδε μή φεύγειν χθόνα.     |      |
| ΙΑΣΩΝ.                                     |      |
| Μάλιστα, καὶ πείσειν γε δοξάζω σος εγώ.    |      |
| MII SEI A.                                 |      |
| Είπερ γυναιχῶν ἐστι τῶν άλλων μία.         | 945  |
| Συλλήψομαι δὲ τοῦδέ σοι κάγὼ πόνου.        |      |
| πέμψω γὰρ αὐτῆ δῶρ' & καλλιστεύεται        |      |
| τῶν νῦν ἐν ἀνθρώποισιν, οἶο' ἐγώ, πολύ     |      |
| [λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον]   |      |
| παιδας φέροντας. Άλλ' όσον τάχος χρεών     | 9! 0 |

RC. 933, τῶν δὲ νῦν Herwerden. — 938, ἀπαροῦμεν Elmsley. — 939, l'ai écrit, Copris Branck, παίδας pour παίδας. — 942 doit être corrigé, si on écarte, avec Prina, le vers très-suspect 943. — 945 était attribué à Jason. Barthold l'a rendu à Médée, d'après le scholiaste. — 949, identique à 786, a été écarte par Bothe.

931. "Ent δακρύοις, portée aux laimes. Elmsley cite à propos ce fragment de la Dancé d'Euripide: "Ερως γαρ άργον κάπὶ τοιούτοις έτω " Φιλεί κάτοπτρα....

962. Alteiobat narpos, construction in-

944. Equ n'est pas le sujet, mais le

régime de milativ : le vers 946 le prouve,

115. Γυναικών.... τῶν ἀλλων μία, « feinme, comme les autres femmes, » différe, par une nuance, de γ. τῶν πολλῶν μία, « comme le commun des femmes ».

920-51. 'Αλλ' ὅσον.... τινά. Medee

χόσμον χομίζειν δεύρο προσπόλων τινά. Εὐδαιμονήσει δ' οὐχ εν άλλά μυρία, άνδρός τ' άρίστου σοῦ τυχοῦσ' όμευνέτου χεχτημένη τε χόσμον δυ ποθ' "Ηλιος πατρός πατήρ δίδωσιν έχγόνοισιν οίς. Λάζυσθε φερνάς τάσδε, παίδες, είς χέρας καὶ τῆ τυράννω μακαρία νύμφη δότε φέροντες · ούτοι δώρα μεμπτά δέξεται.

955

Τί δ', ὧ ματαία, τῶνδε σὰς χενοῖς γέρας; δοχείς σπανίζειν δώμα βασιλικόν πέπλων, δοχεῖς δὲ γρυσοῦ; σῶζε, μὴ δίδου τάδε. Είπερ γὰρ ἡμᾶς ἀξιοῖ λόγου τινὸς γυνή, προθήσει χρημάτων, σάρ' οίδ' έγώ.

960

# ΜΗΔΕΙΑ.

Μή μοι σύ · πείθειν δώρα καὶ θεούς λόγος · γρυσός δε χρείσσων μυρίων λόγων βροτοίς. Κείνης ὁ δαίμων, κεῖνα νῦν αὔξει θεὸς, νέα τυραννεῖ · τῶν δ' ἐμῶν παίδων φυγάς ψυχῆς αν άλλαξαίμεθ', οὐ χρυσοῦ μόνον. Άλλ', ὧ τέχν', εἰσελθόντε πλουσίους δόμους, πατρός νέαν γυναϊκα, δεσπότιν δ' ἐμήν,

965

970

NC. 958. λέξεται F. W. Schmidt. - 960. βασιλικόν Wunder. βασίλειον mss. -964. θεούς φάτις Sybel. - 969. πλησίους f. 2. - 970. δ' Elmsley. τ' mas. Il ne s'agit pas de deux personnes différentes : cf. v. 17.

s'interrompt pour donner cet ordre à l'une de ses servantes. Elle reprend ensuite la suite du discours qu'elle adresse à Jason. Enfin, quand la parure est apportée, elle la remet à ses enfants, en leur disant les trois derniers vers de ce couplet.

958. Ovroi.... čášerai. Le double sens de ces mots est signalé dans la scholie : Τούτο διπλην έχει την έννοιαν, μίαν pèv, fo d Tágwe exdéxerat, ort oùx àxó**δλητα αύτη τὰ δώρα, άλλὰ θαυμαστά,** έτέραν δὲ, ἢν αὐτή πρύπτει, ἀντὶ τοῦ οὐ γελάσει τὸ δῶρον ὡς ἀσθενὲς, ἀναιρήσει γάρ αὐτήν. C'est dans ce dernier sens que Neptune dit dans Homère, Od., V, 379 : Oud' de de folme dvocostobat nanornios.

964-965. Mή μοι σύ. Sous-entendez τοιαύτα λέξη:. - Πείθειν δώρα.... On cite ce vers rapporté par Platon, Rep., p. 390 E : Δώρα θεούς πείθει, δώρ' αὶδοίους βασιλήας. « Munera, crede mihi, « capiunt hominesque deosque, » dit Ovide, Art d'aimer, III, 653.

966-968. Médée donne deux motifs : le premier, c'est qu'une telle parure convient mieux à une jeune princesse heureuse et favorisée des dieux qu'à une pauvre exilée; le second, c'est que rien n'est trop précieux

εκετεύετ' έξαιτείσθε μή φεύγειν χθόνα, κόσμον διδόντες · τοῦδε γὰρ μάλιστα δεί. είς γείρ' ἐκείνην δῶρα δέξασθαι τάδε. 16' ώς τάχιστα · μητρί δ' ών έρᾶ τυχεῖν εὐάγγελοι γένοισθε πράξαντες καλῶς.

975

[Strophe 4.]

Νύν έλπίδες οὐκέτι μοι παίδων ζόας. σύκέτι · στείγουσι γάρ ές φόνον ήδη. Δέξεται νύμφα χρυσέων άναδεσμαν δέξεται δύστανος άταν . ξανθά δ' άμφι χόμα θήσει τὸν Αιδα χόσμον αὐτά γεροίν λαδούσα.

980

985

Πείσει χάρις αμβρόσιός τ' αύγα πέπλων [Antistrophe 1.] γρυσοτεύκτου τε στεφάνου περιθέσθαι . νερτέροις δ' ήδη πάρα νυμφοχομήσει.

NC. 9:6. ζόας Porson, ζωάς mss. Cf. Hipp., 816, NC. - 978. ἀναδεσμάν Elmsley άναδέσμων mm. - 983-84. Mss : πέπλων (οα πέπλου) χρυσεότευκτον στέφανον. Οα ecrit genéralement, d'après Elmsley et Reiske, πέπλον χρυσότευκτόν τε στέρσνον. La correction proposic par Klo'z, πέπλων χρυσοτεύκτου τε στεφάνου, m'a semblé plus conforme au style lyrique, et se trouve peut-être confirmée par une scholie du Faticanus.

per racheter le bannissement de ses enfants. Elle insiste sur le premier motif avec sne malice passionnée, et je ne vois rien à reprendre dans le vers 966, bien qu'il nit été suspect à quelques critiques. Leiva équivant à τα έχείνης, comme τάδε s'emplaie pour tà duá ou dyw.

866-875. Voici la disposition de cette scèse. Jason débute par trois vers, auxquels répondent trois vers de Médée (866-868; 869 871). Cette dernière reconnaît ses torts dazs un distique (882 sq.) précéde et suivi de dix vers (872-881; 884-893), qui en developpent la portee. Elle appelle ensuite ses enfants, et les paroles qu'elle leur adresse se divisent en cinq, deux et cinq vers, le distique étant encore placé au milien (894-905). Après un distique du chœur, Jason dit deux fois trois vers à

Médée et deux fois quatre vers à ses enfants (908-921). Les larmes de Médée donnent lieu à un échange entre les époux de dix ou (en suppriment 923) de neuf vers (922-934). Enfin Medee en vient à sa demande, et elle prononce trois couplets, de neuf, de douze et de douze vers (932-40; 946-58; 964-75), lesquels sont séparés, le premier du second, par cinq vers (941-45). formant un petit dialogue, le second du troisième par cinq vers (959-63), appartenant à Jason scul.

978. Glose d'Hésychios : "Avadigun : μίτρα, άνάδημα: οι δὲ, είδος πόσμου ἐπὶ

986. Νυμφοχομήσει, elle se parera en jeune épouse. Le scholiaste prend ce verbe au sens transitif, en suppléant le sujet tà દેએρα.

Τοΐον εἰς ἔρχος πεσεῖται καὶ μοῖραν θανάτου δύ- στανος · ἄταν δ' οὐχ ὑπερ- φεύξεται....

Σὺ δ', ὧ τάλαν, ὧ κακόνυμφε κηδεμὼν τυράννων, [Stropbe 2.] 990 παισὶν οὺ κατειδὼς ὅλεθρον βιοτᾶ προσάγεις, ἀλόχω τε σᾶ στυγερὸν θάνατον. Δύστανε, μοίρας ὅσον παροίχει. 995

Μεταστένομαι δὲ σὸν ἄλγος, ὧ τάλαινα παίδων [Ant. 2.]

NC, 986 89. Après θανάτου une main récente a inséré προσλήψεται dans B. ὑπεπρεύξεται f. 2. — Schœne a marqué la lacune. Nanck accorde les strophes en retranchant λαδοῦσα (v. 984) : c'est mutiler le mètre. — Peut-être : τοῖον & δύστανος
ἀτᾶν | έρχος καὶ θανάτου μοῖ|ραν πεσεῖται κοὺχ ὑπερ|μεύξεται ⟨ταχεῖα⟩. De cette
manière δύστανος ἀτᾶν répondra à δύστανος ἄταν (v. 979). — 992. δλεθρον L. ἀλέθριον vulg. — β.οτῷ α¹. β.οτάν vulg. — 994. στυγερῷ στυγερὸν (pour στυγερὸν θάνατον) Ε. — 996. μέγα στένομαι Herwerden.

986-987. Έρκος, les filets. Eschyle, qui affectionne cette métaphere, dit: Δίκης ἐν ἔρκεσιν, γάγγαμον ἄ πς, κημονῆς ἀρκύστατα, παρασαίνει βροτὸν εἰς ἄρκυας ᾿Ατα. Ιοἱ έρκος (ou, d'après la conjecture proposée dans NC., ἀτᾶν ἔρκος) désigne le vêtement empoisonné qui enveloppera le corps de la princesee; les mots μοῦραν δανάτου indiquent les suites de l'empoisonnement.

988-89. Υπερφεύξεται. Elle échappera on bondissant par-dessus le filet. Cf. Eschyle, Perses, 97 : Εἰς ἄρχυχς..., τόθεν οὐπ ἐστιν ὑπὲρ θνατὸν ἀλύξαντα φυγεῖν, Agom, 359 : ὑπερτελέσαι γάγγαμον.

990. Κηδεμών equivant à κηθεστά. Κακόνυμρε κηθεμών τυράννων, époux fumeste qui s'allie à la famille de nos princes.

991-92. Παισίν δλεθρον βιστά προσάγεις est dit comme πύσσε μιν περαλήν, μένος of έμβαλε θυμφ, et tant d'autres phrases homériques dans lesquelles un verbe a deux régimes similaires, d'abord la personne, ensuite la partie spécialement affectée par l'action. Cf. Hipp., 573.

995. Moiρας δσον παροίχει. Elmsl. y tradoit: « Quantum a pristina fortuna excidisti. » Mais il me semble assez évident que ces mots développent l'idée de οῦ κατειδώς, et que le chœur dit: « Combien tu es éluigné de te douter du destin qui t'attend! » Παροίχεσθαί τινος a lo même sens dans Eschyle, Suppl., 452, quoi qu'en ait dit Hermann, de l'avis daquel Nauck ponctue d'une manière que nous ne saurions approuver, en mettant ici la virgule après μοίρας.

996. On explique μεταστένομαι, a je déplore ensuite, encore, à son tour » ou bien, « je déplore au milieu de cela. » Le chœur plaint Médée, non de l'infidélité de Jason (erreur du scholiaste), mais de la douleur qu'elle aura en tunnt ses enfants par jalousie. Il l'appelle à τάλαινα παίδων μάτερ, mère infortunée au sujet de ses enfants. Cf. Suppl., 825 : "Ω ματίρες τάλαιναι τέκνων.

μάτερ, & φονεύσεις τέχνα νυμφιδίων ένεχεν λεχέων, ἄ σοι προλιπών ἀνόμως ἄλλη ξυνοιχεί πόσις συνεύνω.

1000

1005

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Δέσποιν', άφεῖνται παῖδες οίδε σοὶ ρυγῆς, καὶ δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀσμένη χεροῖν ἐδέξατ' · εἰρήνη δὲ τὰκείθεν τέκνοις.
Έα,

τί συγχυθεῖσ' ἔστηκας ἡνίκ' εὐτυχεῖς; [τί σὴν ἔστρεψας ἔμπαλιν παρηίδα, κοὐκ ἀσμένη τόνδ' ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον;]

Aiaī.

ΙΙΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Τάδ' οὐ ξυνώδὰ τοῖσιν ἐξηγγελμένοις.

ΜΗΔΕΙΑ.

Δὶαῖ μάλ' αὐθις.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Μῶν τιν' ἀγγέλλων τύχη

ούχ οίδα, δόξης δ' ἐσφάλην εὐαγγέλου;

1010

MHAEIA.

"Ηγγειλας οί ήγγειλας · ού σὲ μέμφομαι.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Τί δή κατηφεῖς όμμα καὶ δακουρροεῖς;

NC. 1005. Kirchhoff a rendu au Gouverneur l'interjection ξα, qu'on donnait à Médée. — 1006-7. Valchenaer a reconnu que ces vers, identiques, ou peu s'en faut, à 923 sq., étaient interpolés ici. 1006 est un vers faux. — 101°. Les manuscrits ont τί δὲ ou τί δαί. Μυσατυς a mis τί δή. — κατηρής Cobet.

tooh. 'Ea, interjection qui marque l'etransement, convient au Gouverneur, mais ne conviendrait pas a Médée. Voy. NC.

toos. Toyny se prend ici en mau-

4010. Δόξες.... εὐαγγέλου: me suis-je trempe ca croyant apporter un heureux mansage? 1011. Ἡγγειλας οἱ ἦγγειλας. Ce tour qui indique une certaine répugnance à s'expliquer plus clairement, est très-familier aux tragiques. Dans l'OEdipe à Colone, ve. 8 336, Ismène répond à une question qui lui est faite au sojet de ses frères : Ε'ο ολπέρ είσι δείνα δ' ἐν κείνοις τὰ νῦν.

# MHAEIA.

Πολλή μ' ἀνάγκη, πρέσδυ · τοῖα γὰρ θεοὶ κάγὼ κακῶς φρονοῦσ' ἐμηχανησάμην.

# ΖΟΊΩΊΑΔΙΑΙΙ

Θάρσει · κάτει τοι καὶ σὺ πρὸς τέχνων ἔτι.

1015

#### MHARI

Αλλους κατάξω πρόσθεν ή τάλαιν' έγώ. ΠΑΙΑΑΓΟΓΟΣ.

Ούτοι μόνη σὰ σῶν ἀπεζύγης τέχνων.

# ΜΗΔΕΙΑ.

Δράσω τάδ'. Άλλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω καὶ παισὶ πόρσυν' οἶα χρή καθ' ἡμέραν. — 1020 🗘 τέχνα τέχνα, σφῶν μὲν ἔστι δὴ πόλις χαὶ δῶμ', ἐν ῷ λιπόντες ἀθλίαν ἐμὲ οίχησετ' αεί, μητρός έστερημένοι. έγω δ' ές άλλην γαῖαν εἶμι δή φυγάς, πρίν σφῷν ὄνασθαι κὰπιδεῖν εὐδαίμονας, 1025 πρίν λέχτρα καί γυναϊκα καί γαμηλίους εὐνάς ἀγῆλαι λαμπάδας τ' ἀνασχεθεῖν. 况 δυστάλαινα τῆς ἐμῆς αὐθαδίας. Άλλως ἄρ' ὑμᾶς, ὧ τέχν', ἐξεθρεψάμην, άλλως δ' εμόγθουν και κατεξάνθην πόνοις, 1030 στερράς ἐνεγχοῦς' ἐν τόχοις άλγηδόνας. Ή μήν ποθ' ή δύστηνος είγον έλπίδας

RC. 1013. Je substitue τοῖα à ταῦτα — 1015. κάτει (exigé par la réponse de Médée) Masgrave et Porson. κρατεῖς mas et scholiaste. — 1026-27. Il faudrait λουτρά (Burges) pour λέκτρα, ou θυσίας pour εὐνάς. — 1030. Ce vers se retrouve avec une légère modification, Troy., 760. Ce n'est pas une raison pour le suspecter ici.

1013. Τοΐα γάρ. Cf. Soph., Aj., 362 : Τοΐον πυλωρόν.... άμφὶ σοὶ λείψω.

4046. Le gouverneur ayant dit : « Toi aussi tu retourneras un jour dans ce pays grâce à tes enfants, » κάτει.... ἔτι (on sait que le présent de είμι et de ses composés a chez les Attiques le sens d'an futur), Μέσὰε répond : "Αλλους κατάξω πρόσθεν, ce qui veut dire : « d'abord j'en ramène-

rai d'autres, » ou bien aussi : « d'abord j'en ferai descendre d'autres sous la terre, »

1026-27. Λέχτρα fait double emploi avec γαμηλίους εὐνάς. Cf. NC. — Hésychios: Άγηλαι κοσμήσαι. — Λαμπάζα: τ'ἀναγχεθείν. La mère portait un flambeau aux noces de son enfant : cf. Iphig. Aul., 732; Phén., 344 sqq.

πολλάς εν ύμιν γηροβοσχήσειν τ' έμε καί κατθανούσαν γερσίν εὖ περιστελεῖν. ζηλωτόν άνθρώποισι · νῦν δ' όλωλε δή 1035 γλυκεία φροντίς. Σφών γαρ έστερημένη λυπρόν διάξω βίστον άλγεινόν τ' έμοί. 'Υμείς δὲ μητέρ' οὐχέτ' ὄμμασιν φίλοις όψεσθ', ές άλλο σχημ' αποστάντες βίου. Φεῦ φεῦ · τί προσδέρχεσθέ μ' όμμασιν, τέχνα; 1040 τί προσγελάτε τὸν πανύστατον γέλων: Αἰαῖ • τί δράσω; καρδία γὰρ οἴχεται, γυναϊκες, όμμα φαιδρόν ώς είδον τέχνων. Ούχ αν δυναίμην · γαιρέτω βουλεύματα <del>τὰ πρόσθεν ·</del> ἄξω παῖδας ἐχ γαίας ἐμούς. 1045 Τί δεί με πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων κακοῖς λυπούσαν αὐτὴν δὶς τόσα κτᾶσθαι κακά: Οὐ δῆτ' ἔγωγε. Χαιρέτω βουλεύματα. Καίτοι τί πάσχω; βούλομαι γέλωτ' όρλειν έχθρούς μεθείσα τούς έμούς άζημίους; 1050 Τολμητέον τάδ'. Άλλὰ τῆς ἐμῆς κάκης, τό καλ προέσθαι μαλθακής λόγους φρενός. Χωρείτε, παίδες, είς δόμους δτω δὲ μή

NC. 1010. δμμασιν φίλοις B, E. — 1052. J'ai écrit μαλθακής, pour μαθθακούς. Car προέαθαι φρενός est d'une recherche inadmissible, φρενί f. 2 et schol, προσεοθαι.... φρενί Badham.

4035. Le neutre ζηλωτόν, chose enviée, se rapporte aux infinitifs qui précèdent. Il est vrai que les tragiques emploient quelques is la forme masculine des adjectifs verbaux pour le féminin (ζηλωτός Άνδρομάχε, Androm., 5); mais ici le complèment άνθρώποισι indique que la pensée est générale.

t037. 'Eμοί. Privée de ses enfants, Médée no vivra plus que pour elle scule : c'est la ce qu'elle déplore. Cf. [Démosthène] Halon., 47 : Φιλίππφ ζῶντες.

4039. Άλλο σχήμα βίου, une autre forme de la vie, de l'existence. C'est ainsi que la mort est appelée άιλος βίοτος, Ηιργ., 498. Voyez aussi les autres passages d'Enripide que nous y avons cités.

4048 Où ठेइर' देशकार. Il faut suppléer

l'indicatif xxf,00u2t, qui est renfermé dans l'infinitif xx200at.

1051-52. 'Aλλά.... τρενός, mais honte à ma lâcheté, d'aller jusqu'a proférer les discours d'une âme faible! — Τῆ; ἐμῆς κάκης est ce qu'on peut appeler un genitif exclamatif. Précède ou non précède d'une interjection (225. Z25 etc.), ce génitif indique le sujet de l'étonnement, du dépit, de l'affection qu'on éprouve.

4053-56. Ότω... μιλήσει. Médée semble faire allusion à la fable suivant laquelle le Soleil détourna son char pour ne pas voir un crime horrible commis dans la famille des Pelopides. — Χεῖρα δ' οὐ διαφέρω, je ne laisserai pas faiblir ma main, est une alliance de mots : on dit au propre γνώμπν, θυμόν διαφθείρειν.

θέμις παρείναι τοίς έμοισι θύμασιν, αὐτῷ μελήσει ' γεῖρα δ' οὐ διαρθερῶ. 1055 μή δῆτα, θυμέ, μή σύ γ' έργάση τάδε • ἔασον αὐτούς, ὧ τάλαν, φεῖσαι τέχνων· έχει μεθ' ήμων ζωντες εύφρανοῦσί με. Μά τοὺς παρ' Άιδη νερτέρους άλάστορας, ούτοι ποτ' έσται τοῦθ' ὅπως ἐχθροῖς ἐγὼ 1060 παίδας παρήσω τούς έμούς καθυβρίσαι. [Πάντως σφ' ἀνάγκη κατθανεῖν : ἐπεὶ δὲ χρή, ήμεις χτενούμεν οίπερ έξεφύσαμεν.] Πάντως πέπραχται ταῦτα χούχ ἐχφεύξεται. Καὶ δὴ 'πὶ χρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισι δὲ 1065 νύμφη τύραννος όλλυται, σάρ' οίδ' έγώ. Άλλ' εξμι γάρ δή τλημονεστάτην όδον

NC. 1054. Les manuscrits de la première samille ont δώμασιν. Mais θύμασιν (fam. 2) est nettement indique dans la paraphrase du scholiaste. - 1056. Les manuscrits de la première samille ont μήποτ' έργάση, qui donne un saux sens. Je suis revenu à la leçon des deux manuscrits de la seconde famille, quoiqu'elle ne soit peut-être qu'une corj eture. - Variante : τόδε. θυμέ θυμέ, μή έργάση τάδε Nauck. - 1058. έκει μεθ' ήμω. Contes. Ces mots sont en contradiction flagrante avec les vers suivants, dans lesquels Médée, qui ne peut prévoir que le Soleil lui enverra un char ailé, reconnaît implicitement l'impossibilité d'emmener ses ensants. Elle s'était flattée de cette idée au vers 1015. Si elle la reproduisait ici, elle devrait la réfuter explicitement, avant de raisonner dans l'hypothèse contraire, ou bien ne l'énoncer que dubitativement. Voilà pourquoi j'avais écrit η x2l. Hermann avait proposé xαὶ μη. Mais ces conjectures ne satisfont pas completement. Pent-être : έλεώμε 6' ἡμῶν. Après s'être dit qu'elle devrait épargner ses enfants, Médée ajoute : « Ayons pitié de nous-mêmes : vivants, ils seront ma joie. » — με l'. ge valg. - 1062-63. Ces vers, qui sont identiques à 1240 sq., et qui font en partie double emploi avec 1061, ont été d'abord condamnés par Pierson. - 1061. Variante : RIRCHTAL.

1088. Έχει μεθ' ήμων. Cf. NC.

4059. Mà τούς.... Par ce serment Médée fait entendre qu'elle s'exposerait à être châtiée dans les enfers, si elle laissait vivre ses enfants en les abindounant aux outrages de leurs ennemis : sophismes de la passion.

4064. Ταῦτα. La mort des enfants. Elle est en quelque sorte accomplie (πέπραπται), parce que la résolution de Médée est prise; elle est inévitable (οὐx ἐκρεῦξεται), parce que la princesse se débat déjà coatre la mort (v. 1068 sq.), et qu'on vou-

dra venger ce crime sur ceux qui en farent l'instrument. La dernière partie de ca raisonnement est sous-entendue,

1067. 'Aλλ' εξμι... δόδν. Ces mots semblent désigner le départ de Médée, et el'e ajoute, en esset, qu'elle veut dire adien à ses ensants, παίδας προσειπεῖν βούλομια (ν. 1060); mais au sond elle laisse entendre qu'elle entrera dans la maison pour les tuer. On voit que le vers suivant ne peut être de la main du poète. — Quant à γάρ équivalant à ἐπεί, νογ. Ηίρρ., δ1.

[καὶ τούσδε πέμψω τλημονεστέραν έτι]. παίδας προσειπείν βούλομαι. Δότ', ὧ τέχνα, δότ' ασπάσασθαι μητρί δεξιάν γέρα. 1070 🗘 φιλτάτη γείο, φίλτατον δέ μοι κάρα καί σγήμα καί πρόσωπον εύγενες τέχνων. εύδαιμονοῖτον, άλλ' έχεῖ · τὰ δ' ἐνθάδε πατήρ ἀφείλετ'. "Ο γλυκεία προσβολή. 🐱 μαλθακός γρώς πνεῦμά θ' ἤδιστον τέχνων. 1075 Χωρείτε γωρείτ' · οὐχέτ' εἰμὶ προσδλέπειν οία τ' ές ύμας, άλλά νιχωμαι χαχοίς. Καὶ μανθάνω μὲν οἶα τολμήσω κακά · θυμός δε χρείσσων των εμών βουλευμάτων. δσπερ μεγίστων αίτιος καχών βροτοίς. 1080

SC. 1068, qui provient, suivant Nauck, d'une variante τλημονεστέραν, pour τληzonerterny, an v. 1067, a été condamné par Pierson. - 1071, pot otopa f. 2. -4073. εὐδα:μονοίτην Elmsley. - τὸ δ' Herwerden. - 1077. οῖα τε πρὸ; ὑμᾶ; (οιι Esoguā.) f. 4. ola τε παϊδα; Wecklein et Prinz. — Christus patiens, v. 505 et 875. srecipat πόνοι:, qui est peut-être la vraie leçon. - 1078. οία δράν μέλλω κακά L. Cette paraphrase est ancienne, puisqu'elle se trouve déjà dans Plutarque, de Fitioso pudore, p. 533 D, et dans une soule d'auteurs qui citent ce passige. - 1050 est suspect à Sauppe et a Cobet.

1069-70. Voici la rude imitation d'Ennius : a Salvete, optuma corpora, Cette s manus vostras measque accipite. »

1074. Προσβολή équivant à περίπτυξις echol /. Comp. Hécube, 409 : λίλ' ω χέλη μοι μήτερ, ήδίστην χέρα Δός, καὶ παρειάν προσθαλείν παρηίδι.

1077-80. Les moralistes Plutarque, Arrien. Lucien et beaucoup d'autres out cité ces vers a l'envi. Tout le monde connaît le -t qu'Ovide met dans la bouche de Médee amoureuse : a Video meliora proboque : - Deteriora sequor. » - Dans le morcean qui ou vient de lire, il y a deux groupes de vers, dans lesquels les sentiments opposes qui luttent dans le cour de Medee ont reen une forme tont antithétique : les sept vers 4042-48 répondent exactement aux ept vers 1019-1055 : le distique commen-Çamt par alal ze δράτω est opposé au distique commençant par xxirot ti ná-Te divique oux av ouvaiuny.... est - que se au distique τολμητέο - τάδ(ε) ... ; eu-La les trois vers qui restent se terminent

d'un côté par χαιρετω βουλεύματα, de l'autre par yeipa d' où diaplepo. - En remontant au commencement de la scène, v. 4002, on trouve, après une introduction de trois vers, un dialogue composé de trois groupes de quatre vers (deux monostiques et un distique', et terminé par le distique 1010 sq. Dans le premier groupe les monostiques sont précédés d'interjections et le premier vers du distique est divise entre deux interlocuteurs. Les deux autres groupes se répondent exactement. - Ensuite, v. 1021-1014, Médée pleure la perte de ses enfants : elle ne les verra pas heureux, huit vers; elle les a donc eleves, enfantés en vain, trois vers interposés; ils ne rendront pas licurcuses sa vieillesse et sa mort, buit vers; ils lui sourient pour la dernière tois, deux vers amenés par les deux vers qui les précèdent et préparant le morceau analyse plus haut 1042-1056. -Apres ce morceau, deux fois six vers sont suivis de deux fois cinq vers, 1056-1080.

χορος.

Πολλάχις ήδη διά λεπτοτέρων μύθων ἔμολον καὶ πρὸς άμιλλας ήλθον μείζους η γρη γενεάν θηλυν έρευναν. άλλά γαρ έστιν μοῦσα καὶ ἡμῖν 1085 η προσομιλεί σοφίας ένεχεν. πάσαισι μέν ού · παῦρον δὲ γένος (μίαν εν πολλαῖς εύροις αν ἴσως) ούχ ἀπόμουσον τὸ γυναιχῶν. Καί φημι βροτών οξτινές είσιν 1090 πάμπαν ἄπειροι μηδ' ἐφύτευσαν παϊδας, προφέρειν είς εύτυχίαν τῶν γειναμένων. Οἱ μὲν ἄτεχνοι δι' ἀπειροσύνην είθ' ήδύ βροτοῖς είτ' ανιαρόν παίδες τελέθουσ', 1095 ούχὶ τυχόντες, πολλών μόχθων ἀπέχονται.

κατατρυχομένους τὸν ἄπαντα χρόνον.

οἴσι δὲ τέχνων ἔστιν ἐν οἴχοις

1100

NC. 4087-89. Les manuscrits portent : ποῦρον δὶ δὴ (οα δέ τι) γένος ἐν πολλαῖς.... κοῦκ ἀπόμουσον. Elmsley a vu que δὴ et κ(αι) étaient interpolés et qu'il fallait ajouter μίαν, d'après Hérael., 328 : ... παύρων μετ' ά))ων ἕνα γὰρ ἐν πολλοῖς ἴσως Εύροις ἀν δστις ἐστὶ μὴ χείρων πατρός. La paraphrase du scholiaste : ὧν οὖσα μία καὶ αὐτὴ τυγχάνω, a peut-être conservé un souvenir de la leçon primitive. — 1093. Porson a retranché τ' après μέν. — 1099. ἐσορῶ mss ſ. 2. ὁρῶ ſ. 1. Peut-être εἰδον.

1081-82. Λεπτοτέρων μύθων, des sujets plus subtils, plus philosophiques.

4081-82. La même idéc est rendue dans Alceste, v. 962, par cette phrase: Έγω καὶ διὰ μούσας καὶ μετάρσιος ξία, καὶ κλείστον άψάμενος λόγων....

1087-89. Comme γένος τὸ γυναικῶν désigne toute la race des femmes, l'adjectif παῦρον répond à notre adverbe « quelquefois ». Πολύς est souvent employé ninsi pour πολλάκις. — En écrivant μίαν

έν πολλαϊς, le poëte pensait-il à Aspasic? 1090. Voyez des réflexions analogues, mais plus courtes, sur le maringe, Alceste, 238 sqq. — Pour réfuter Euripide, on n'a qu'à s'adresser à Euripide lui-même. Dans Andromaque, 418 sqq., cette malheureuse mère dit admirablement, en offrant sa vie pour celle de son enfant : Πᾶσι δ' ἀνθρώποις ἄρ' ἢν Ιψυχή τέχν'. ὅστις δ' αὐτ' ἄπειρος ὧν ψέγει, ἡ ἤσσον μὲν ἀλγεῖ, δυστυχῶν δ' εὐδαιμονεῖ.

πρώτον μέν δπως θρέψουσι καλώς βίοτόν θ' όπόθεν λείψουσι τέκνοις: έτι δ' έκ τούτων είτ' έπὶ φλαύροις

φροῦδος, τόδ' ἐστὶν ἄδηλον.

Έν δὲ τὸ πάντων λοίσθιον ἤδη πᾶσιν κατερῶ θνητοῖσι κακόν καὶ δὴ γὰρ ἄλις βιοτὴν ηὖρον, σῶμά τ' ἐς ἤδην ἤλυθε τέκνων χρηστοί τ' ἐγένοντ' εἰ δὲ κυρήσας δαίμων σῦτως πῶς οὖν λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις

1110

1105

φροῦδος ἐς Ἅιδην [θάνατος] προφέρων τούτους, πῶς οὖν λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις τήνδ' ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην παίδων ἕνεκεν

θνητοίσι θεούς έπιδάλλειν;

1115

MIIAEIA.

Φίλαι, πάλαι τοι προσμένουσα τὴν τύχην καραδοκῶ τἀκεῖθεν οἱ ἀποδήσεται.
Καὶ δὴ δέδορκα τόνδε τῶν ἀσονος στείχοντ' ἀπαδῶν· πνεῦμα δὶ ἡρεθισμένον δείκνυσιν ῶς τι καινὸν ἀγγελεῖ κακόν.

1120

# ΑΓΓΕΛΟΣ.

# 🖸 δεινόν έργον παρανόμως είργασμένη,

ΒC. (101. Brunck a corrigé la lecon πεέψωτι. — (110-11. χυρήσα; B et les scholies. περίσαι, περήσαι ου χυρήσει vulg. — ούτως ου ούτως, variantes de la lecon ούτος. — άξδην ου άξδαν mas. — l'écarte la glose βάνατος et je substitue τούτου; à σώματα τέπων (qui provient du v. 4108), d'après les scholies. Voy. Notes supplem. — 4117. ναθήσεται Cobet. προδήσεται (ου 'προνήσεται') mas. την άποθαστν τού πραγματος schol. — 4119. τ' Hermann, δ' mas. — 4121. Vers écarté par Lenting et Prinz. La question de Médée [421] en suppose l'absence. — παρανόμως τ' εξογασμένον Β.

4107. Kai 87. Supposons que..., admettons ce cas. Comp. vers 386.

1410-1411. Κυρησας ... ούτως, d'aventure, ayant tourné ainsi. — Φρούδος (joue sei le rôle d'un verbe) ές 'λιδην προσεσων. Δ. Ν., VI, 346 : 'Ως μ' όςεδ'... οίχεσθαι προφερουσα κακή ἀνέμοιο θύεδλα ; εξς δρος ή εξς κύμα.

1111. Les mots παίδων ένεκεν ne sont pas inutiles; ils veulent dire; « pour le plusir d'avoir des enlants», et le sens géneral de la phrase est, que ce n'est pas un bien pour les hommes d'avoir des enfants, vil lant payer ce don des dieux par une telle doule re.

1115. C'est a des morceaux semblables a celui qu'on vient de bre que pouvait pen-

ΧΟΡΟΣ.

Πολλάχις ήδη διά λεπτοτέρων μύθων ἔμολον καὶ πρός άμιλλας ήλθον μείζους η χρή γενεάν θηλυν έρευναν . άλλά γάρ ἔστιν μοῦσα καὶ ἡμῖν 1085 η προσομιλεί σοφίας ένεχεν. πάσαισι μέν ού · παῦρον δὲ γένος (μίαν έν πολλαῖς εύροις ἄν ἴσως) ούχ ἀπόμουσον τὸ γυναιχῶν. Καί φημι βροτῶν οἵτινές εἰσιν 1090 πάμπαν ἄπειροι μηδ' ἐφύτευσαν παιδας, προφέρειν είς εύτυγίαν τῶν γειναμένων. Οἱ μὲν ἄτεχνοι δι' ἀπειροσύνην είθ' ήδὺ βροτοῖς είτ' άνιαρὸν παῖδες τελέθουσ', 1095 ούχὶ τυχόντες, πολλών μόχθων ἀπέχονται. οίσι δὲ τέχνων ἔστιν ἐν οἴχοις γλυχερόν βλάστημ', ἐσορῶ μελέτη

NC. 1087-89. Les manuscrits portent : ποῦρον δὶ δὴ (οα δέ τι) γένος ἐν πολλαῖς.... κοῦκ ἀπόμουσον. Elmsley a vu que δὴ et κ(αὶ) étaient interpolés et qu'il fallait ajouter μίαν, d'après Hérael., 328 : ... παύρων μετ' άλλων ἕνα γὰρ ἐν πολλοῖς ἴσως Εῦροις ἀν ὅστις ἐστὶ μὴ χείρων πατρός. La paraphrase du scholiaste : ὧν οὖσα μία καὶ αὐτὴ τυγχάνω, a peut-être conservé un souvenir de la leçon primitive. — 1093. Porson a retranché τ' après μέν. — 1009. ἐσορῶ mas f. 2. ὁρῶ f. 1. Pout-être εἰδον.

κατατρυχομένους τὸν ἄπαντα χρόνον.

1081-92. Λεπτοτέςων μύθων, des sujets plus subtils, plus philosophiques.

1081-82. La même idée est rendue dans Alceste, v. 962, par cette phrase: Έγὼ καὶ διὰ μούσας καὶ μιτάρσιος ξία, καὶ πλεϊστον άψάμινος λόγων....

1087-89. Comme γένος τὸ γυναικῶν désigne toute la race des femmes, l'adjectif παῦρον répond à notre adverbe « quelquefois ». Πολύς est souvent employé sinsi pour πολλάκις. — En écrivant μίαν έν πολλαῖς, le poète pensait-il à Aspasie? 1090. Voyes des réflexions analogues, mais plus courtes, sur le mariage, Alceste, 238 sqq. — Pour réfuter Euripide, on la qu'à s'adresser à Euripide lui-même. Dans Andromaque, 418 sqq., cette malheureuse mère dit admirablement, en offrant sa vie pour celle de son enfant : Πῶσι δ' ἀνθρώποις ἄρ' ἦν Ϳψυχὴ τέχν'· ὅστις δ' αὕτ' ἄπειρος ἀν ψέγει, ἔῆσσον μὲν ἀλγεῖ, δυστυχῶν δ' εὐδαιμονεῖ.

1100

πρώτον μέν όπως θρέψουσι καλώς βίστον θ' όπόθεν λείψουσι τέκνοις έτι δ' έκ τούτων είτ' έπὶ ολαύροις είτ' έπὶ γρηστοίς

παίδων ἔνεχεν

Τοῦς τὸ πάντων ἀνιαροτάτην

Ταίδων ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην

Ταίδων ἔνεχεν

θνητοίσι θεούς ἐπιδάλλειν:

1115

### MHAEIA.

Φίλαι, πάλαι τοι προσμένουσα την τύχην καραδοκῶ τἀκείθεν οι 'ποδήσεται.
Καὶ δὴ δέδορκα τόνδε τῶν 'Ιάσονος στείχοντ' όπαδῶν: πνεῦμα δ' ἡρεθισμένον δείκνυσιν ὡς τι καινόν ἀγγελεῖ κακόν.

1120

### ΑΓΓΕΛΟΣ

# [Δ δεινόν έργον παρανόμως εξργασμένη...

RC. (101. Brunck a corrigé la les on harbora. — (110-11. κυρήσει Β et les scholies. κυρήσεις κυρήσει του κυρήσει τους. — ούτως ου ούτως variantes de la les on ούτως. — είδην ου άίδην mas. — l'ecarte la glose hárator et je substitue πούτως a σουματα πέκτων (qui provient du s. (108), d'après les sols les Noy. Νου σημένο. — (117. κυθήσετα: Cobet, προδήσεται του ποροσσεται που προάσεται του ποργιστος schol. — (119. τ' Hermann, δ' mas. — (12). Vers ecurte par Lenting et Prinz. La question de Mèdec (112) en suppose l'absence. — παρανομός τ' ε ογαστίσου Β

4407. Kai čr. Supposons quellic ofmettons ce cas. Comp. vers 380.

titu-titit. Κυρησας ... ούτως, diarenture, ayant tourne ainsi. — Φροίδος ζουσεί le rôle d'un verbe, ες Γιός, πουσορών. Δ. Π., VI, 146 : "Ως μ' όρευ", οιχευτα αρφηρούσα κακη άνεμοιο θυεύτα είς δρος η είς κύμα. 4.04 a Les mots πατάσω ανέκτε ne sont posin tiles, nis so cent direct se pour le ploser di stori des entants, jet moses pour ribbella plurase est, que ce nost possur compour exhomenes d'avoir des estoris, su forma pour exce don des deux par one tile di ce e con-

1145, Cesta des mon eaux renol bles o cetal quon sient, e l're que provot pen-



Μήδεια, φεῦγε φεῦγε, μήτε ναΐαν λιποῦσ' ἀπήνην μήτ' ὄχον πεδοστιδῆ.

MHAEIA.

Τί δ' άξιόν μοι τῆσοε τυγχάνει φυγῆς;

Ολωλεν ή τύραννος ἀρτίως κόρη
Κρέων θ΄ ὁ φύσας φαρμάκων τῶν σῶν ὖπο.

Κάλλιστον εἶπας μῦθον, ἐν δ' εὑεργέταις τὸ λοιπὸν ἤδη καὶ φίλοις ἐμοῖς ἔσει.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Τί φής; φρονεῖς μὲν ὀρθὰ κού μαίνει, γύναι, ἤτις τυράννων ἐστίαν ἢκισμένην χαίρεις κλύουσα κοὐ φοδεῖ τὰ τοιάὸε;

MHAEIA.

\*Εχω τι κάγω τοῖσι σοῖς ἐναντίον
λόγοισιν εἰπεῖν · ἀλλὰ μὴ σπέρχου, ҫίλος,
λέξον δ' ὅπως ὥλοντο · δὶς τόσον γὰρ ἄν
τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεθνᾶσι παγκάκως.

1135

1130

1125

ΑΓΓΕΛΟΣ

Έπεὶ τέχνων σῶν ἦλθε δίπτυχος γονὴ σὺν πατρὶ καὶ παρῆλθε νυμςικοὺς δόμους.

NC. 4130. ἐστίαν f. 2. olxίαν f. 4. — Variante : ἡκισμένη. — 4432. τοῖσ: σοῖς, mamacrit de Copenhague; les autres ont τοῖς γε σοῖς. Lascaris et Prinz : τοῖσὲ:

ser Aristophane quand il disait d'Euripide: Κεῶμαι γὰρ αὐτοῦ τοῦ στόματος τῷ στρογγύλω, Τοὺς κοῦς δ' ἀγοραίους ἦττον ἡ κείνος ποιῶ (fragm. 307 Dind.).

4422-23. Le messager dit à Médée de ne négliger aucun moyen de fuir promptement soit par mer, soit par terre. Λιπούσα à évidemment ici le sens de a négliger » et il est étrange qu'on ait propose d'autres explications. — Ναίαν ἀπήνην, un char mantique, un bateau. Καταχρηστικώς νῦν τὴν ναῦν ἀπήνην ἀνοἰμασεν ἀπήνη γαρ χυρίως ἡ ἄμαξα, dit le scholiaste. Les mouts δχος et δχημα s'appliquent, au contraire, indifféremment à toute espèce de véhicule. — Les vers correspondants de Sénè-

que, 880 sq. : « Effer citatum sede Pelo-« pea gradum, Medea, præceps quasibet « terras pete, » sont à tort attribués à la nourrice, qui n'a pas de rôle dans cette scène. Ils appartiennent au messager, comme dans la tragédie grecque. Cette rectification m'avait échappe dans la dissertation sur la règle des treis acteurs dans les tragedies de Senèque (Revue archeologique, 1865, janvier).

1133. Μὴ σπέρχου, ne t'emporte point (Elmsley). Dans les Perses d'Eschyle, Atossa dit au messager trop affligé pour faire un récit détaillé, λέξον καταστάς α parle avec calme, après avoir maîtrisé ton émotion » (vers 295).

πσθημεν οίπερ σοις έχαμνομεν χαχοις διιώες · δι' οξχων δ' εύθύς ήν πολύς λόγος σὲ καὶ πόσιν σὸν νεῖκος ἐσπεῖσθαι τὸ πρίν. 1140 Κυνεί δ' δ μέν τις γεῖρ', δ δὲ ξανθὸν κάρα παίδων : έγω δε καύτος ήδονης ύπο στέγας γυναιχῶν σὺν τέχνοις ἄμ' ἐσπόμην. Δέσποινα δ' ήν νῦν ἀντὶ σοῦ θαυμάζομεν, πρίν μέν τέχνων σων είσιδειν ξυνωρίδα, 1145 πρόθυμον είγ' όφθαλμόν είς Ιάσονα: έπειτα μέντοι προυκαλύ-ματ' όμματα λευχήν τ' ἀπέστρεψ' ἔμπαλιν παρηίδα, παίδων μυσαγθείσ' είσόδους · πόσις δέ σός όργας αφήρει καί χόλον νεάνιδος 1150 λέγων τάδ' · Οὐ μή δυσμενής ἔσει φίλοις, παύσει δὲ θυμοῦ καὶ πάλιν στρέψεις κάρα, φίλους νομίζουσ' ούσπερ αν πόσις σέθεν, δέξει δὲ δῶρα καὶ παραιτήσει πατρὸς φυγάς άφειναι παισί τοισδ' έμην γάριν: 1155 Ή δ' ώς ἐσεῖδε χόσμον, οὺχ ὴνέσγετο. άλλ' ήνεσ' άνδρὶ πάντα · καὶ πρὶν ἐκ δόμων μαχράν ἀπείναι πατέρα καὶ παίδας σέθεν. λαδούσα πέπλους ποιχίλους ήμπίσγετο, χρυσούν τε θείσα στέφανον άμει βοστρύχοις 1169

NC. 4139. On lisait δ.' ὧτων. J'ai écrit δι' οῖκων, d'après la scholie : πολύς ἢν λόγος πατὰ τὴν οἰκίαν διαλελύσθαι ὑμᾶς. On ne se parle pas à l'oreille pour dire du bien des gens, et il ne s'agit pas de ce qui s'était dit en présence de Jason, mais du bruit que l'arrivée des enfants avait fait dans toute la maison. Δι' ὧτων est une simple erreur de copiste. — 4441. Brunck a corrigé la leçon κύνει. — 4450. δργάς τ' f. 2. — νεάνιδος χόλον Β, Ε. — 4448. Πατέρα καὶ παίδας σέθεν me semble absurde. Comme B et B portent τάκνα, je propose: πατέρα καὶ τεκν', αὐτόθεν. Le scholiaste dit: ἔτι πλησίον δντος τοῦ πατρὸς καὶ τῶν παίδων, εὐθὺς λαδοῦσα.

1448. La locution ξυνωρις (biga) τεπνων, qui se retrouve dans les Phiniciennes, 1092, et dans OEd. Col., 895, êqui saut α δίπτυχος γονπ, vers 1136. Eschyle dit ξάψης Άτρειδών, Agam., 14, et (πημέττων) φοινίαν ξυνωρίδα, ib., 613.

4164. Où se rapporte a tous les verbes

survants, μή porte sculement sur δυσμενής ἔσει. Voy., sur οὐ μή dans les phrases interrogatives, Hipp., 213 et la note.

415% Πατερα και παίδα; σέθεν veut dire : ton père et tes enfants (a la rigueur ; le père et tes enfants), mais non : le père et les enfants. cf. NC. λαμπρῷ χατόπτρῳ σχηματίζεται χόμην, άψυγον είκὸ προσγελῶσα σώματος. Κάπειτ' άναστᾶσ' ἐχ θρόνων διέργεται στέγας, άδρὸν βαίνουσα παλλεύχω ποδὶ, δώροις ύπερχαίρουσα, πολλά πολλάκις 1165 τένοντ' ες δρθόν δμμασι σχοπουμένη. Τούνθένδε μέντοι δεινόν ήν θέαμ' ίδειν . γροιάν γάρ άλλάξασα λεχρία πάλιν χωρεί τρέμουσα χώλα, χαὶ μόλις φθάνει θρόνοισιν έμπεσούσα μή γαμαί πεσείν. 1170 Καί τις γεραιά προσπόλων δόξασά που η Πανός όργας η τινός θεῶν μολείν άνωλόλυξε, πρίν γ' όρᾶ διὰ στόμα χωροῦντα λευχόν ἀφρόν, όμμάτων δ' ἀπό χόρας στρέφουσαν, αξμά τ' οὐχ ἐνὸν γροί: 1175 είτ' αντίμολπον ήχεν όλολυγής μέγαν χωχυτόν. Εύθύς δ' ή μέν είς πατρός δόμους ώρμησεν, ή δὲ πρὸς τὸν ἀρτίως πόσιν, φράσουσα νύμφης συμφοράς . άπασα δὲ στέγη πυχνοίσιν έχτύπει δρομήμασιν. 1180 "Ηδη δ' ανειλῶν χῶλον ἔχπλεθρον δρόμου

RC. 4474, τ' f. 2. — ἀεί Prinz. Peut-être ἀνω. — 4480. δραμήμασιν Cobet. — 4481. ἀνέλχων χῶλον ἔχπλεθρον (ἔχπλεθρον L) δρόμου mss. Anjourd'hui on lit généralement ὰν ἔλχων (conj. de Schæfer) χῶλον ἐχπλέθρου (conj. de Reiske) δρόμου. Mais ἔλχων χῶλον, traînant la jambe, est inadmissible. J'ai donc écrit ἀνειλῶν χῶλον ἔχπλεθρον. — Dindorf et Prinz écartent les vers 4184 et 1482.

4466. Τένοντ'.... σκοπουμένη. La princesse regarde ses talons, en se dressant sur la pointe des pieds : elle veut voir comment tombe sa robe. Comp. Aristénète, 1, 26 : Θαμά και την πτέρναν. αὐτὴ πρὸς ἐαυτὴν ἐπιστρερομέιη, διεσκοπείτο (pussage cité par Boissonade). Conx qui prenneut ici τένων pour la nuque, prétent à la princesse un mouvement impossible, ou bien ils forcent le seus des mots, en prétendant que τένοντ' ἐς ὀρδὸν ἐquivaut ici à τενοντι ὀρδῷ.

1168. Λεγρία, penchée et sur le point de tumber.

1169-70. Pháyet a pour complément

έμπεσούσα, et μή πεσείν équivant à ώστε μή πεσείν.

4472-73. Πανός όργάς. Sch.: Τὴν τῶν αἰφιιδίων φόδων καὶ ταραχῶν αἰτίαν τῷ Πανὶ ἀνατιθέασιν. Le même explique ἀνωλολυξε par μετ' εὐχῆς ἐδόησε. Cf. Aristophane, Guợp., 626.

1174. 'Από est ici adverbe. En prose

on dirait ἀποστρέξουσαν χόρας όμμάτων.

4176-77. Quand la vieille voit les symptômes d'un mai réel, elle pousse des lamentations, cris tout différents (ἀντίμολπον) de la solennelle ὁλολυγή.

4181-82. L'évanouissement de la prin-

ταγύς βαδιστής τερμόνων αν ήπτετο. ή δ' έξ αναύδου και μύσαντος όμματος δεινόν στενάξασ' ή τάλαιν' ήγείρετο. διπλούν γάρ αὐτῆ πῆμ' ἐπεστρατεύετο. 1125 Χρυσούς μέν άμφι χρατί χείμενος πλόχος θαυμαστόν [ει νᾶμα παμφάγου πυρός. πέπλοι δε λεπτοί, σῶν τέχνων δωρήματα, λευχην έδαπτον σάρχα της δυσδαίμονος. Φεύγει δ' άναστασ' έχ θρόνων πυρουμένη, 1190 σείουσα χαίτην κρᾶτά τ' άλλοτ' άλλοσε, δίψαι θέλουσα στέρανον άλλ' άραρότως σύνδεσμα χρυσοῦν είχε, πῦρ δ', ἐπεὶ κόμην έσεισε μάλλον, δίς τόσως έλάμπετο. Πίτνει δ' ές ούδας συμφορά νιχωμένη, 1195 πλήν τῷ τεκόντι κάρτα δυσμαθής ίδεῖν. ούτ' όμμάτων γαρ δηλος ήν κατάστασις ούτ' εὐφυὲς πρόσωπον, αίμα δ' έξ άχρου έσταζε χρατός συμπεφυρμένον πυρί, σάρχες δ' ἀπ' ὀστέων, ώστε πεύχινον δάχρυ, 1200

NC. 1482. ἀν ήπτετο Musgrave, ἀνθήπτετο mss. — 1189, λευχήν α, C. λεπτήν (erreur provenant de λεπτοί, ν. 1188) vulg. — 1193. χρυσούν Herwerden. χρυσός mss. — 1194. Je transpose la virgule, que l'on mettait après ἔσεισε. — Variantes : τόσως (υμ τοσῶς ου τόσον) τ'. — ἐθάλπετο Nauck. — 1198. δυσπετής μαθείν Nauck.

cesse dure le temps qu'an homme agile met à faire le diaule, c'est-à-dire à pareverir deux fois les six plethres du stade, en allant et en revenant. Cette manière, but a fait greeque, de mesurer le temps se retrouve dans Electre, vers 8-1 : Hassov δε βυρσαν έξεδειρεν ή δρομιύς Δισσούς διαυλου; Ιππίους διήνυσεν. - Άνειλών, revolvens, parcourant en revenant sur ses p.s. Comp. Oreste, 171 : Πάλιν ἀνὰ πόδα 800 Bleife ... Aristote, Gen. Anim., II, 5 : Δ πολοδρομεί καὶ έπὶ την άρχην άνελίττεται ή φύσις. - Κώλον δρομού, l'une des deux moitiés de la double course, Eschyle dit, Agam., 334. Kaubai Biaulou θα:ερον κώλον πάλιν.

1183. Elle avait perdu l'usage de la parde et des yeux. La concision hardie de la

tournure εξ ἀ αύδου καὶ μύσαντος διματος no doit pas faire suspecter la leçon. Elle n'a du reste qu'une fausse ressemblance avec la phrase de Virgile, Én., IV, 362 : « Totumque pererrat Luminibus tacia tis. »

1196. Π) ην τῷ τεχόντι... « Et que meconnaltrait l'œil même de son père. » Racine, *Phèdre*, V, v<sub>I</sub>. 1200-1201. Tout le monde comprend la

4200-4201. Tout le monde comprend la 
a larme du pin », et sent la beauté de cette 
expression; mais « la dent invisible du poison » nous étonne. Ce trope est familier a 
Eschyle, qui dit πυρός μαλερά γνάθος, ποταμοί πυρός δάπτοντες άγρίας γνάθοις..... 
λευρούς γύας, άγρίας γνάθοις Σεχηνες 
ἐξέσθοντες άρχαίαν σύοιν (Choéph., 325... 
Prom., 368. Choéph., 280.,

λαμποιο κατόπτου σγηματίζεται κόμην, άψυγον είκώ προσγελώσα σώματος. Κάπειτ' άναστᾶσ' εκ θρόνων διέργεται στέγας, άδρον βαίνουσα παλλεύχω ποδί, δώροις ύπεργαίρουσα, πολλά πολλάκις τένοντ' ες ορθον δμμασι σχοπουμένη. Τουνθένδε μέντοι δεινόν ήν θέαμ' ίδειν . γροιάν γάρ άλλάξασα λεγρία πάλιν γωρεί τρέμουσα χώλα, χαί μόλις οθάνει θρόνοισιν έμπεσούσα μή χαμαί πεσείν. Καί τις γεραιά προσπόλων δόξασά που η Πανός όργας η τινός θεῶν μολείν ανωλόλυξε, πρίν γ' όρα δια στόμα γωρούντα λευκόν άφρον, δμμάτων ε χόρας στρέφουσαν, αξμά τ' οὐχ ἐνέ είτ' αντίμολπον ήχεν όλολυγής κωχυτόν. Εύθύς δ' ή μέν είς πο ώρμησεν, ή δὲ πρός τὸν ἀρτίκ σράσουσα νύμφης συμφοράς. στέγη πυχνοίσιν έχπύπει ος \*Ηδη δ' ἀνειλῶν χῶλον ἕχ-

KC. 4474. τ' f. 2. — čti Prinz. Peut-être ακέλχων νώλον έχπλεθρον (έχπλεθρον L) αν έλχων (conj. de Schæfer) χώλον έχπλεωλον, trainant la jambe, est inadmiss l'Dindorf et Prinz écartent les vers 4184

4466. Tένοντ'.... σκοπουμένη, la j cesse regarde ses talons, en se die sur la pointe des pieds : elle veu comment tombe sa robe. Comp. Ατιl, 26: Θαυά και τὴν πτέρναν. σ έπυτὴν επιστρερομέ.η, διεσκοπ: sage cité par Boissonade). Cent i neut ici τένων pour la naque. princesse un mouvement imphien ils forcent le seus des noctendant que τένοντ' ἐς ὁρθον à τενοντι ὁρθῷ.

1168. Δεχρια, penchee et de tomber.

4169-70. Φθάνει a pou.

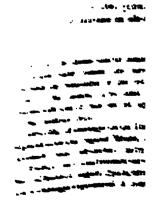

; , 1 at :

· WILL TERM

Πάντως σφ' ἀνάγκη κατθανεῖν · ἐπεὶ δὲ χρὴ,

ἡμεῖς κτενοῦμεν, οἴπερ ἐξερύσαμεν.

᾿Αλλ' εἶ' ὁπλίζου, καρδία. Τί μέλλομεν;

τὰ δεινὰ κὰναγκαῖα μὴ πράσσειν κακοῦ.

Ἦγ', ὧ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, λαδὲ ξίρος,

λάδ', ἔρπε πρὸς βαλδῖδα λυπηρὰν βίου,

1245

καὶ μὴ κακισθῆς μηδ' ἀναμνησθῆς τέκνων

ὡς ςίλταθ', ὡς ἔτικτες · ἀλλὰ τήνδε γε

λαθοῦ βραγεῖαν ἡμέραν παίδων σέθεν,

κἄπειτα θρήνει · καὶ γὰρ εἰ κτενεῖς σφ' ὅμως

φίλοι γ' ἔρυσαν, δυστυχὴς δ' ἐγὼ γυνή.

1250

χοΡοΣ.

'Ιώ Γᾶ τε καὶ παμφαής ἀκτὶς 'Αελίου, κατίδετ' ἴδετε τὰν ὀλομέναν γυναῖκα, πρὶν φοινίαν τέκνοις προσδαλεῖν χέρ' αὐτοκτόνον. Σᾶς γὰρ χρυσέας ἀπὸ γονᾶς

1255

|Stropbe 4.|

NC. 4243. l'écris x2xοῦ pour xαxά. Elmsley: μὴ οὐ πράσσειν κακά. Mais κ2κά est de trop. N.uck écarte ce vers. — 4250. φίλοι γ' P. φίλοι τ' f. 4. — 4252. ἀκτίς 'Αελίου. Ces mots ont été suspectés à tort; des cola de cette mesure ( ∪ \_ \_ ∪ \_ ) se trouvent quelquefois mélés aux périodes dochmiaques. Exemple certain: Eschyle, Suppl., 319 et 361. — 4263. οὐ) ομένα; Β. — φοινίαν, pour φονίαν, est peut-être dù à Musurus. — 4266. Musgrave a transposé la leçon σᾶς γὰρ ἀπὸ χρυσέας.

4243. Tà ôstvà.... xaxoù, reculer devant un acte terrible et (mais) nécessaire, c'est une lâcheté.

4245. Βαλδί; est la barrière d'où s'élancent les coureurs († τῶν δρομέων ἄρισι;, schol.', l'entrée de la carrière. Ene vie de douleur s'ouvre pour la mère qui aura tué ses enfants : elle y marchera résolument.

1249. Κάπειτα θρήνει. Shake-peare fuit dire à son Othello: Be thus when thou art dead, and I will hill thee, And love thee after.

1250. Les Grecs emploient leurs particules avec une singulière finesse. Ta est suivi de ĉá, au lieu d'un second τa, parce que le second membre de phrase qui semblerait devoir être coordonné au premier, lui est opposé et prend ainsi plus d'importance.

4251-54. Ennius rendit ces vers lyriques par les tetramètres trochaïques que voici : « Jupiter tuque adeo summe Sol, res oma nis qui inspicis, Quique lumine tuo maria, terram, cælum contines, Inspice hoc facinus, priusquam fiat : prohibessis scealus. » Ces derniers mots développent bien l'idée contenue dans κατίζετε.

1254. Χέρ' αὐτοκτόνον. Médée est appelée suicide parce qu'elle veut répandre le sang de ses enfants, qui est son propre sang. Cf. v. 1299: Αὐτοφόνταις, et Eschyle, Suppl., 65: Ξυντίθησι δὲ παιδὸς μόρον, ὡς αὐτοφόνως ώλετο πρὸ; χειρὸς δθεν,

Εδλαστεν θεοῦ δ' αἶμα ⟨πέδοι⟩ πίτνειν φθόνος ὑπ' ἀνέρων. ᾿Αλλά νιν, ὧ φάος διογενὲς, κάτειργε κατάπαυσον, ἔξελ' οἴκων τάλαιναν φονίαν Ἐρινὺν ὑπ' ἀλαστόρων.

1260

[Antistrophe 4.]

Μάταν μόχθος έρρει τέχνων, μάταν άρα γένος φίλιον έτεχες, ὧ χυανεᾶν λιποῦσα Συμπληγάδων πετρᾶν άξενωτάταν εἰσδολάν. Δειλαία, τί σοι φρενοδαρής χόλος προσπίτνει χαὶ ζαμενής <φόνον>

1265

MC. 4256. Var.: θεών. — αίματι ου αίμα τι f. 4. — Le supplément πέδοι, qui complète et le vers et la locution αίμα πίτνειν est dû à Wecklein. — 1257. φθόνος Paley. La leçon φόδος ne peut signifier « c'est une chose horrible » (l'usage s'y oppose) ni « il est a craindre »: l'infinitif ne serait pas correct et le sens ne conviendrait pas ici. — 1259-60. φονίαν τάλαιναν τ' ἐρινῦν, ου ἀρινῦν, mss. φονίαν a été transposé par Seidler à cause du mètre. La conjonction τε est contraire à l'usage des poètes, τάλαιναν répugne au mètre et au sens : il faut un mot qui puisse gouverner ὑπ' ἀλαστόρων, Herwerden propose σταλείσαν, ce qui tranche avec le grand style lyrique de ce morceau. Peut-être πλανατάν. — 1262. άρα μάταν f. 4. μάταν f. 2. J'écris ἄρα en transposant les mots avec Musgrave. μάταν doit se trouver en tête des deux membres de phrase : c'est la loi autarelle des répétitions oratoires. — 1265. φρενοδαρὴς Seidler et Dindorf. φρένα βαρὺς G. Hermann. φρενῶν βαρὺς mss. — 1266. καὶ δυσμενής mss, en dépit du mètre. δυσμενής, épithète faible et insignifiante, est la glose (on le νοῖτ par la scholie sur Sophoele, Αjας, 137) de ζαμενής, que je rétablis — φόνον, oublié avant φόνος, est un supplémecat qui me semble exigé par le sens comme par le mètre.

1256-57. Αἰμα πέδοι πίτνειν, que le sang soit répan lu. Locution usuelle. Cf. Eschyle. Choéph., 48: Πεσόντος αἴματος πέζο., Agam., 1018; Euripide, Oreste, 1298. — Φθόνος équivant à νέμεσίς ἐστι, cf. Ηές., 288 avec la note.

4259-60. Έξελ'.... ἀ) αστόρων, chasse de la maison la sanglante Furie (entend. Mèdée), qui est égarce par des génies vengeuss. Je traduis π) 2ν2πάν (adj. verb. de πλανάω). Voy. NC. Cf. Ητρροί., 283: πλάνον φρανώ». Tel est aussi le sens de lo saga dans Horace, Art μοτί., 124: il s'agit de l'egarement de l'esprit.

1264. Mozoc Textor designe tout ce

qu'une mère souffre et endure pour ses enfants. Les vers 1029 jusqu'a 1034 sont un commentaire de cette locution. Cf. Suppl., 4135: Ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τέχνων, [ποῦ λοχυμάτων χάρις ] τροσχί τε ματρός ἀυπνά τ' ὁμμάτων τέλη...;

1263. Les roches Symplégades ont déjà été mentionnées dans le prologue et ailleurs.

4265. Φρενοδαρής. Cet adjectif est composé comme θυμοδαρής, αρενοδλαδής, αρενομανής, αρενοκληγής, αρενοδαλής.

1286-67. Povov covo; àuxibirat. Les meurtres se succèdent : après celui de la princesse et du roi, le meurtre des enfants.

φόνος άμείδεται; Χαλεπά γάρ βροτοῖς όμογενῆ μιάσματ' ἐπέγειρεν αὐτοφόνταις ξυνφδὰ θεόθεν πίτνοντ' ἐπὶ δόμοις ἄγη.

1270

ΠΑΙΔΕΣ.

χοροΣ.

Ακούεις βοὰν ἀκούεις τέκνων; ἰὼ τλᾶμον, ὧ κακοτυχὲς γύναι.

. . . . . . .

[Strophe 2.]

TAIS A'

Οίμοι, τί δράσω; ποῖ φύγω μητρός χέρας;

ΠΑΙΣ Β'.

Ούχ οίδ', άδελφὲ φίλτατ' ολλύμεσθα γάρ.

χορος.

Παρέλθω δόμους; 'Αρῆξαι φόνον τέχνοις μοι δοχεί.

1275

NC. 1269-70. μισσματα έπι γαΐαν mss. Je corrige les deux derniers mots, qui ne peuvent se construire ni avec μιάσματα, qui est un substantif, ni avec πίτνοντα, déja suivi du complément ent courors. Le verbe ensystepes éclaire toute cette plurase, obscure et embrouillée d'après la leçon des manuscrits. - Les conjectures ζυνώδ' αὖ et givì (on άμεί Heimsæth) δόμοις ne semblent pas nécessaires : l'accord antistrophique s'accommode à cette place de syllabes indisserentes. - 1271-74. Les vers se suivaient dans cet ordre : 1273-74-71-72. La structure antistrophique de ce morceau, d'abord signalée par Seliller, exige la transposition que nous avons adoptée et qui coupe très-convenablement les vers du chœur, pourvu qu'on suppose avec Schenkl (Jahrbücher für Philologie, 1862, p. 850) que cette strophe était précédée de alai alai ou d'un autre cri poussé par les enfants. Je ne partage pas l'opinion de Nauck, qui essaye d'accorder les strophes en retranchant, dans l'antistrophe, les vers 1284 et 85 et ici le vers 1274. On pourrait attribuer les vers 1273-74 au même enfant, en remplaçant par une virgule le point d'interrogation après χέρας. Quelques-uns insèrent ces deux vers après 1270, et marquent après 4272 une lacune de deux vers. - 1276. J'ai transposé les mots de la lecon donni une τέχνοις: car τέχνοις a dù répondre à τέχνων, v. 1287, comme φόνον à φόνω, v. 1286.

1268-70. Χαλεκά.... άχη, α funeste (grævis) aux mortels, la souillure provenant du meurtre d'un parent réveille contre les meurtriers des maux semblables au crime (άχη ξυνωδά), qui, par la volonté des dieux (θεόθεν, divinitus), retomhent sur leur maison. » D'après les idées anti-

ques, la loi du talion demande un rapport étroit entre le châtiment et le crime.

4271. On entend crier derrière la scène les enfants de Médée. Euripide observa d'avance le précepte d'Horace : « Ne pueros coram populo Medea tru-« cidet. »

#### ΠΑΙΔΕΣ.

Nal, πρός θεών, αρήξατ' εν δέοντι γάρ · ώς εγγύς ήδη γ' εσμέν αρχύων ξίρους.

### χορος.

Τάλαιν', ώς ἄρ' ἢσθα πέτρος ἢ σίδαρος, ἄτις τέκνων δν ἔτεκες ἄροτον αὐτόχειρι μοίρα κτενεῖς.

1280

Μίαν δή κλύω μίαν τῶν πάρος γυναῖκ' ἐν οίλοις χέρα βαλεῖν τέκνοις,

[Antistrophe 2.]

'Ινώ μανείσαν έχ θεῶν, ὅθ' ἡ Διὸς δάμαρ νιν ἐξέπεμψε δωμάτων ἄλη.

1285

Πίτνει δ' ά τάλαιν' ες άλμαν φόνφι τέχνων δυσσεδεί,

άκτης ύπερτείνασα ποντίας πόδα, δυοίν τε παίδοιν συνθανοῦσ' ἀπόλλυται.

Τί δῆτ' οὺν γένοιτ' ἄν ἔτι δεινόν; 🗓

1290

NC. 1277-78. G. Hermann et d'autres distribuent con deux trimètres entre les deux enfants. — 1280. δν., pour ων : correction de Seidler, motivée par l'antistrophe. — 1283. γυναικών ἐν f. t. — χείρα miss. — 1290. δητ', correction d'Elmsley, pour έξαστ'.

1278. Άρχύων ξίτους, des filets (des embaches) du fer. Comp. Herc, Fur., 729: Βροχοισι δ' άρχύων κεκθήπεται Ξιτητρόορισι, passage cité par Elmsley.

1279. 'Ω; 20' τοθα, Cf. Hippol., 1169.

- Πετρος τ σίδαρος, Cf. v. 28, et Eschyle, Prom., 212: Σιδηρόφοων τε κάλ πετρας εινασμένος.

1281. Άρρτον. Les enfants sont le fruit du champ conjugal, 250052, comme disent les tragiques grees. Cf. Oreste, 552; Troyennes, 436: Τον πεντή κοντ' άροτῆρα τεπιων.

(282-89. D'après la fable generalement reçue et qu'Enripide fui-mome semble avoir

suivie dans sa tragedie d'Ino, e tte malhenreu-e mère, frappée de démeuce par Junon, n'immola que l'un de ses enfants, Melicerte, et se jeta avec lui dans la mer; l'autre. Learque, avait eté tué par Athamas, son pere. lei le poete, s'autorisant sans doute d'une autre tradition, fait d'Ino la rapproche encore plus de Medée. Quant a l'Ino d'Euripide, voy, Hygin, Fah. IV.

1290. Δείνον n'équivant pas a δείνοτέρον, comme dit le scholiaste. La phrase est elliptique. « Que pourrait-il encore arriver d'affreux? » sous-entendez : « au prix de cette action" » γυναιχῶν λέχος πολύπονον, ὄσα βροτοῖς ἔρεξας ἤδη χαχά.

## ΙΑΣΩΝ.

Γυναίχες, αι τησο έγγυς έστατε στέγης, αρ' εν δόμοισιν ή τα δείν' ειργασμένη Μήδεια τοῖσδ' ἔτ', ἢ μεθέστηχεν φυγῆ; 1295 Δεῖ γάρ νιν ήτοι γῆς σφε κρυφθῆναι κάτω, η πτηνόν άραι σωμ' ές αίθέρος βάθος, εὶ μὴ τυράννων δώμασιν δώσει δίκην. Πέποιθ', ἀποκτείνασα κοιράνους χθονός, άθῶος αὐτή τῶνδε ςεύξεσθαι δόμων; 1300 'Αλλ' οὐ γὰρ αὐτῆς φροντίδ' ὡς τέχνων ἔγω · χείνην μέν ους έδρασεν έρξουσιν χαχώς, έμων δε παίδων ήλθον έχσώσων βίον, μή μοί τι δράσωσ' οί προσήχοντες γένει, μητρῷον ἐχπράσσοντες ἀνόσιον φόνον. 1305

#### XOPOS.

'Ω τλήμον, οὐχ οἶσθ' οἶ καχῶν ἐλήλυθας,
'Ἰᾶσον · οὐ γὰρ τούσδ' ἄν ἐφθέγξω λόγους.

NC. 4292. Les manuscrits insèrent δή après δσα ου δσσα. Seidler a rétabli le mètie. — 4295. τοῖσδ' ἔτ' conjecture de Wecklein (τοισίδ' Canter), pour τοῖσδε γ' ου τοῖσιν. — 4296. Faut-il écrire γῆς καλυφθῆναι κάτω, ou remplacer, avec Wecklein, νιν par πρὶν? — 4298-4300. Le scholiaste dit: Εἰ μὴ ἄρα πέποιθε μὴ δώσειν δίκην τῶν τολμηθέντων. Voilà pourquoi les derniers éditeurs écrivent : εἰ μὴ.... δώσειν δίκην ἡ πέποιθ', et plus bas φεύξεται. Mais de cette façon πέποιθ(ε) est louche, et il faudrait plutôt μέλλει. Je suis donc revenu à la leçon des manuscrits, dans laquelle il n'y a rien à reprendre. — 4304. μή νίν τι Elmsley.

4292. La seconde strophe et la seconde antistrophe des chants dochmiaques qui Éniasent ici, sont symétriquement coupées de distiques iambiques, comme dans le morceau analogue d'Hippolyte, 817 sqq. Mais ici les trimètres de la strophe sont pronoucés par d'autres personnages que ceux de l'antistrophe, tandis que dans Hippolyte tous appartiennent au même personnage, ce qui est plus régulier. Je pense que la strophe était distribuée entre trois choreutes et les enfants, et l'antistrophe entre cinq elboreutes.

. 1296. Est fait double emploi avec viv.

pleonasme, Suppl., 474; Sophoele, OEd. Roi, 246; Trach., 287, etc. Mais ces passages me semblent asses différents de celui-ci, et je crois que le texte est gâté. Voy. NC.

4300. Le scholiaste rend ἀδῶρς par ἀτιμόρχτος. Si ces deux mots étaient tout à fait équivalents, le poète n'aurait pu opposer ἀδῶρς αὐτή à ἀποκτείνασα κοισχνούς χθονός: mais ἀδῶος veut dire : sans mal, et non : sans châtiment.

1302. Ού:.... χαχῶς équivant à ἐχεῖνοι ούς χαχῶς ἐδροσεν ἔρξουσιν χαχῶς.

4304 5. Mr.... vévet, de penr que les parents de la famille royale n'entrepren-

ΙΑΣΩΝ.

Τί δ' ἔστιν; ἢ που κἄμ' ἀποκτεῖναι θέλει; ΧΟΡΟΣ.

Παΐδες τεθνᾶσι χειρί μητρώα σέθεν.

Οίμοι τί λέξεις; ώς μ' ἀπώλεσας, γύναι. ΧΟΡΟΣ

1310

'Ως οὐκέτ' ὄντων σῶν τέκνων φρόντιζε δή. ΙΑΣΟΝ.

Ποῦ γάρ νιν ἔχτειν', ἐντὸς ἢ ἔξωθεν δόμων;

Πύλας άνοίξας σῶν τέχνων ἔψει φόνον.

Χαλᾶτε κληβας ώς τάχιστα, πρόσπολοι, ἐκλύεθ' άρμοὺς, ώς ἔδω διπλοῦν κακὸν, τοὺς μὲν θανόντας, τὴν δὲ τίσομαι φόνω. —

1315

Τί τάσδε κινεῖς κάναμοχλεύεις πύλας, νεκροὺς ἐρευνῶν κάμὲ τὴν εἰργασμένην;

NC. 1316. Variante: τίσωμαι δίκην. Je propose τὴν δὲ τίσουσαν φόνον, « qui payera, qui explera le meurtre. » τίσομαι sera le débris d'une paraphrase (par exemple, τίσομαι γὰρ αὐτήν) écrite entre les lignes. Συσσῶσαν φόνω Herwerden.

nent quelque chose, ne cherchent à faire quelque mal. Δράν τι est un atticisme qui Lisse entendre plus qu'il ne dit, et on s'est étonné a tort qu'il ne fût pas accompagné d'un régime direct. — Μητρώνν τόνου, le meurtre commis par leur mère.

4309. Il est évident que σεθεν depend de παίδες. Elmsley compare Suppl., 133 : Τῶ δ' ἔξεδωκας παίδας 'Αργείων σεθεν';

4346. Τί λέξεις: Voyez, sur ce futur, Hipp., 153 et la note.

1316. Les deux choses horribles que verra Lason, ce sont les enfants egorgés et la meurtinere qui va subir le châtiment de son crime. Mais si le seus se devine, les mots n'offrent aucune suite, et les interpretes qui s'obstinent a les expliquer me semblent perdre leur peine. Voy, la note cristque.

4347. Scholiaste : "Επί ὑψους παρασαίνεται ή Μήδεια όχουμένη δρακοντινος άρμασι καὶ βαστάζουσα τοὺς παΐδας. Le texte ne dit rien des dragons ailés (v. le premier argument gree); mais on peut croire que ce detail repose sur la tradition des theâtres grees, Senéque dit aussi : « Squamosa gemini colla serpentes juga « submissa prabent » (v. 1012), Aristote (Poet., ch. xv) critique avec raison ce dénonment ἀπό υπχανζε, expedient imaginé par le pocte pour sortir d'embarras. - Aristophane a travesti ce vers tres-plaisamment en faisant dire a sis Nuces (4399) : Σόν έργον, ώ καινών επών (κ.α. λόγων) χινητά και μοχλεύτα, et ces deux vers, celui du tragique et celui du comique, semblent s'être confoudus dans la memoire des Grees. C'est ainsi seulement

παρ ανδρί τῷδε καὶ τεκοῦσά μοι τέκνα, εύνης έχατι καὶ λέγους σφ' ἀπώλεσας. () όκ έστιν ήτις τοῦτ' ἀν Ελληνίς γυνή έτλη ποθ', ών γε πρόσθεν ήξίουν έγω 1340 γήμαί σε, κήδος έχθρον ολέθριον τ' έμοί, λέαιναν, οὐ γυναῖχα, τῆς Τυρσηνίδος Σχύλλης έγουσαν άγριωτέραν φύσιν. Αλλ' ου γάρ άν σε μυρίοις όνείδεσιν δάχοιμι · τοιόνδ έμπέφυχέ σοι θράσος · 1345 έρρ', αίσγροποιέ καὶ τέχνων μιαιφόνε. Έμοι δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον' αἰάζειν πάρα, δς ούτε λέχτρων νεογάμων όνησομαι, ού παιδας ούς έφυσα κάξεθρεψάμην έξω προσειπείν ζωντας, άλλ' ἀπώλεσα. 1350

ΜΗΔΕΙΑ.

Μαχράν ἄν ἐξέτεινα τοῖσδ' ἐναντίον λόγοισιν, εὶ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο οἶ' ἐξ ἐμοῦ πέπονθας οἶά τ' εἰργάσω : σὺ δ' σὐχ ἔμελλες τἄμ' ἀτιμάσας λέγη τερπνὸν διάξειν βίστον ἐγγελῶν ἐμοὶ, 1355 οὐδ' ἡ τύραννος οὐδ' ὁ σοὶ προσθεὶς γάμους

NC. 4386. Οὐδ'.... οὐδ', correction d'Elmsley pour ούθ'.... οὐθ'. — Les meilleurs manuscrits out προθείς (pour προθείς). — προσθείς, leçon des manuscrits sam. 2, est confirmé par Phinic., 582.

1337, Schol. 'Avöpl τῷδε' δειχτιχῶς ἐπτὶ τοῦ ἐμοί' ἐαυτὸν γὰρ δείχνυσι. On mit que le démonstratif δδε désigne souque la première personne.

4339. On voit que Médée n'avait pas best à fait tort dans ce qu'elle disait ann vers 591 sq.

e343. Dans PAgamemnon d'Eschyle, varu 1232, Cassandre dit de Clytemnestre: Τι ντν παλεθών δυσφιλές δάκος Τύχοιμ' δις διμφισδείναν, η Σκύλλην τινα Cimbour έν πέτραισι, ναυτίλων βλαδην; 6346. Il paralt qu'on tourna contre le puste ini-même les mots έρρ' αίσχεσαι: Voyez dans Athénée, p. 582 C, l'anecdote

mine en vers par Machon. En elfet, certains

sujets scabreux qu'Euripide avait mis sur la scène, pouvaient justifier le nom de alσχροποιος, comme d'autres sujets celui de πτωγοποιός (Aristophane, Gren., 842). La scholie: Δοκεί τὸν στίχον τοῦτον εἰπὸνς Εὐριπίζης: ἐκδεδηζηθας dénature les faits en les evagerant singulièrement.

4351. Μακραν αν έξετεινα, je me serais étendue longuement. On trouve asser souvent μακραν τεινείν, έκτεινοιν, Σέγειν.

1353. Les mots of ' έξ έμου πεπονθας ne se rapportent pas an meurtre des enfants de Jason, mais aux services que Médée hui rendit autrefois. Ce vers a le même sens que le v. 188; Καὶταιθ' ὑψ ἡμῶν, ὧ κάνιστ' ανέρου, παθόν Προύδωκας ἡμᾶς.

παύσαι πόνου τοῦδ' : εἰ δ' ἐμοῦ γρείαν ἔγεις. λέγ' εἴ τι βούλει, γειρί δ' οὐ ψαύσεις ποτέ. 1320 Τοιόνδ' δίγημα πατρός Πλιος πατήρ δίδωσιν ήμεν, έρυμα πολεμίας γερός. ΙΛΣΩΝ. 🖰 μῖσος, ὧ μέγιστον ἐγθίστη γύναι θεοίς τε κάμοι παντί τ' άνθρώπων γένει, ήτις τέχνοισι σοῖσιν ἐμδαλεῖν ξίφος 1325 έτλης τεχούσα κάμ' άπαιδ' ἀπώλεσας καὶ ταῦτα δράσασ' ήλιόν τε προσδλέπεις καί γαῖαν, ἔργον τλᾶσα ουσσεβέστατον. "Ολοι' · έγω δέ νῦν φρονῶ, τότ' οὐ φρονῶν δτ' έχ δόμων σε βαρβάρου τ' άπὸ γθονὸς 1330 Ελλην' ες οίχον ηγόμην, κακόν μέγα, πατρός τε καί γης προδότιν η σ' έθρέψατο. Τὸν σὸν δ' ἀλάστορ' εἰς ἔμ' ἔσκηψαν θεοί.

NC. 4333. τὸν σὸν δ' mus f. 2. τὸν σὸν mas f. 4. Peut-étre τῶν σῶν σ'. Kinchhoff a proposé τοῖόν σ'.

κτανοῦσα γὰρ δὴ σὸν κάσιν παρέστιον, τὸ καλλίπρωρον εἰσέδης Άργοῦς σκάφος.

\*Ηρξω μέν έχ τοιῶνδε, νυμφευθεῖσα δὲ

qu'on peut expliquer que l'auteur du Christus patiens aitécrit dans son centon: Τὶ τοὐοδα κινεῖ: κὰναμοχλεύεις λόγους; [ν. 437 et, a vecune légète modification, ν. 421). Enripide n'a pu s'exprimer ainsi ui dans une première édition de cette tragedic, comme on l'a prétendu, ni ailleurs. Je doute fort que les mots Τι ταῦτα κινεῖ, κὰναμοχλευει, dont Héliodore se sert, Είλιορ, [ι. p. 15, en njoutant τοῦτο δὴ τὸ τῶν τραγωδῶν, soient tirés d'une trogédie perdue de notre poète.

4812. Ένυμα πολεμίας χερός rappelle les phrases homériques Ερλος ακόντων (le buscher), Ερκος πολέμοιο κακοτο (Achille). Cf. Iliado, IV, 137; 1, 284.

1330. L'adjectif Baccapou se rapporte à comme aussi bien qu'n 290vor, quoiqu'il suit placé avant ce dernier. Cette manière

de disposer les mots, si opposée au genie de nos langues, n'avait rien d'extraordinaire pour les Grees: elle passait au contraire pour une élégance du style paétique. Elle s'applique aussi aux cas où un génitif dépend de deux substantifs coordonnés, (comp. vers 1450°, où un substantif dépend de deux adjectifs comp. Eschyle. Seq.: Chefs. 483: "Η τοῦτ' ἀρωγὰ (c'est ainsi qu'il faut écrire) καί πόλει σωτάρια), où une prépositiou se rapporte à deux substantifs (cf. v. 986 sq.). Les exemples abondent.

1335

1333, Τόν σόν δ' άλάστορ'.... θεοί. (f Phénic., 1556 : Σός άλάστωρ ξίφεσιν βρίθων καὶ πυρὶ καὶ σχετλίαισι μάχαις ἐπὶ παίδας ἰδα σούς.

1331. Hapiottov équivant à maçà the toriav, et doit se lier à ntavolou.

TAS AVOCH TEMOLE NOW TEMOLOGÍ USE TÉXVA. είνης έκαπι καὶ λέγους σο' ἀπώλεσας. έτλη ποθ', ών γε πρόσθεν ήξίουν έγω 1340 γήμαί σε, κήδος έγθουν ολέθοιον τ' έμοι, λέαιναν, οὐ γυναίκα, τῆς Τυρσηνίδος Σχύλλης έγουσαν αγρωπέραν σύσεν. Αλλ΄ ου γάρ άν σε μυρίοις ονείδεση δάχοιμι · τοιόνο εμπέουχε σοι θράσος · 1345 έρς, αίσγροποιέ καὶ τέχνων μιαιρόνε. Έμοι δε τον εμον δαίμον αιάζειν πάρα, δς σύτε λέχτρων νεογάμων ονήσομαι. ού παίδας ούς έφυσα κάζεθρεψάμην έξω προσειπείν ζώντας, άλλι άπώλεσα. 1350

MHAEIA.

Μακράν άν εξέτεινα τοῖσο' εναντίου
λόγοιστο, εἰ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἡπίστατο
οἶ εξ εμοῦ πέπονθας οἶά τ' εἰργάσω '
σὺ οὰ οἰκ εμελλες τἄμ' ἀτιμάσας λέγη
τερπνὸν οἰάξειν βίστον εγγελῶν εμοὶ, :355
οὐο' ἡ τύραννος οὐο' ὁ σοὶ προσθεὶς γάμους

NC. 4386. Ο52'.... ούδ', correction d'Elmsley pour ούδ'.... ούδ'. — Les meilleurs manuscrits ont προθείς (pour προθείς). — προσθείς, leçou des manuscrits fam. 3, est confirmé par Phénic., 582.

1437. Schol. 'Avēņi τῷδα' δειπτικῶ; ἀντι τοῦ ἐμοί' ἐπυτον γὰρ δείπνυσι. On sait que le demonstratif δδε désigne sonvent la première personne.

4329. On voit que Médee n'avait pas bout a fait tort dans ce qu'elle disait aux vers 591 sq.

4363. Dans P. Agamemnon d'Eschyle, vers 12-2, Cassandre dit de Clytennestre: Τι νιν πελούσε δυσφιλές δάκος Τύχοιμάν: ἐμεισδείναν, ἡ Σκύλλην τινα Οίποδετο ἐν πέτραισι, ναυτίλων βλαβην;

#346. Il paralt qu'on tourna contre le porte lui-même les mots Ιορ' αίσχροποι: Voyez dans Athènèe, p. 582 C, l'anecdote muse en vers par Machon. En effet, certains sujets scabreux qu'Euripide avait mis sur la scène, pouvaient justifier le nom de αίσχροποιος, comme d'autres sajets celui de πτωγοποιός (Aristophane, Gren., 842). La scholie: Δοκεί τὸν στίχον τοῦτον εἰπὸν Εὐριπίδης ἐκδιδυῆσθει dénature les Laits en les evagerant singulièrement.

4351. Maxaav dv čžetetva, je me serais etendue longuement. On trouve asser souvent µa pav teivetv, čatetvetv, žápetv.

1353. Les mots ol' έξ έμου πεπονθας ne se rapportent pas au meurtre des enfants de Jason, mis aux services que Médée lui rendit autrefois. Ce vers a le même sens que le v. 488; Καὶταῦθ' ὑρ' ἡμῶν, ὁ κάκιστ' ἀνδρών, παθών Προυδωκας ἡμᾶς.

παύσαι πόνου τοῦδ' : εἰ δ' ἐμοῦ γρείαν ἔχεις, λέγ' εἴ τι βούλει, γειρὶ δ' οὐ ψαύσεις ποτέ. 1320 Τοιόνδ' όγημα πατρός "Ηλιος πατήρ δίδωσιν ήμιν, έρυμα πολεμίας γερός. ΙΑΣΩΝ. 🗘 μίσος, ὧ μέγιστον ἐγθίστη γύναι θεοίς τε κάμοὶ παντί τ' άνθρώπων γένει, ήτις τέχνοισι σοῖσιν ἐμδαλεῖν ξίφος 1325 έτλης τεχούσα κάμ' άπαιδ' άπώλεσας. και ταῦτα δράσασ' ήλιόν τε προσδλέπεις καὶ γαῖαν, ἔργον τλᾶσα δυσσεβέστατον. \*Ολοι' · ἐγὼ δὲ νῦν جρονῶ, τότ' οὐ φρονῶν δτ' έχ δόμων σε βαρβάρου τ' άπὸ χθονὸς 1330 Ελλην' ες οίχον ηγόμην, καχόν μέγα, πατρός τε καὶ γῆς προδότιν ή σ' εθρέψατο. Τὸν σὸν δ' ἀλάστορ' εἰς ἔμ' ἔσκηψαν θεοί. χτανούσα γάρ δή σον χάσιν παρέστιον. τὸ καλλίπρωρον εἰσέδης Άργοῦς σκάφος. 1335 \*Ηρξω μὲν ἐχ τοιῶνδε, νυμφευθεῖσα δὲ

NC. 4333. τὸν σὸν δ' inss f. 2. τὸν σὸν mss f. 4. Peut-être τῶν σῶν σ'. Kirchhoff a proposé τοϊόν σ'.

qu'on peut expliquer que l'auteur du Christus patiens ait écrit dans son centon: Τὶ τούσδε κινεῖ; κὰναμοχλεύας λόγους; (ν. 437 et, avec une lègère modification, ν. 421). Euripide n'a pu s'exprimer ainsi ni dans une première édition de cette tragédie, comme on l'a prétendu, ni ailleurs. Le doute fort que les mots Τι ταῦτα κινεῖ: κὰναμοχλεύεις, dont Héliodore se sert, . Εthiep., Ι, p. 43, en ajoutant τοῦτο δὴ τὸ τῶν τραγωδῶν, soient tirés d'une tragédie perdue de notre troête.

4322. "Ερυμα πο) εμίας χερός rappelle les phrases homériques Ερλος ακόντων (le bouclier), Ερκος πολέμοιο κακοΐο (Achille). Cf. Iliade, IV, 437; I, 284.

1330. L'adjectif β2οβάρου se rapporte à δόμων aussi bien qu'à χθονός, quoiqu'il soit placé avant ce dernier. Cette manière

de disposer les mots, si opposée au génie de nos langues, n'avait rien d'extraordinaire pour les Grees: elle passait au contraire pour une élégance du style poétique. Elle s'applique aussi aux cas où un génitif dépend de deux substantifs coordonnés, (comp. vers 1150%, où un substantif dépend de deux adjectifs (comp. Eschyle, Sept. Chefa, 183: 'Η τοῦτ' ἀρωγὰ (c'est ainsi qu'il faut écrire) καὶ πόλει σωτήρια), où une préposition se rapporte à deux substantifs (cf. v. 086 sq.). Les exemples abondent.

4333. Τόν σόν δ' άλάστορ'.... θεοί. Cf Phénic., 4566 : Σός άλάστωρ ξίρεσιν βρίθων καὶ πυρί καὶ σχετλίαισι μάχαις ἐπὶ παίδας ἐδα σούς.

1331. Παρέστιον équivant à παρά την έστιαν, et doit se lier à πτανούσα.

παρ' ανδρί τῷδε καὶ τεκοῦσά μοι τέκνα, εύνης έχατι καὶ λέγους σφ' ἀπώλεσας. () ἐκ ἔστιν ήτις τοῦτ' ἀν Ἑλληνὶς γυνή έτλη ποθ', ών γε πρόσθεν ήξίουν έγω 1340 γημαί σε, χηδος έχθρον ολέθριον τ' έμοι, λέαιναν, οὐ γυναῖχα, τῆς Τυρσηνίδος Σχύλλης έγουσαν άγριωτέραν φύσιν. Άλλ' ου γάρ άν σε μυρίοις ονείδεσιν δάχοιμι · τοιόνδ έμπέφυχέ σοι θράσος · 1345 έρρ', αίσγροποιέ και τέχνων μιαιφόνε. Έμοι δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον' αἰάζειν πάρα, δς ούτε λέχτρων νεογάμων ονήσομαι, ού παίδας ους έφυσα κάξεθρεψάμην έξω προσειπείν ζωντας, αλλ' απώλεσα. 1350

ΜΗΔΕΙΑ.

Μαχράν ἄν ἔξέτεινα τοῖσδ' ἐναντίον λόγοιστν, εἰ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο οἶ' ἔξ ἐμοῦ πέπονθας οἶά τ' εἰργάσω · σὰ δ' οὐχ ἔμελλες τἄμ' ἀτιμάσας λέγη τερπνὸν διάξειν βίστον ἐγγελῶν ἐμοὶ, 1355 οὐδ' ἡ τύραννος οὐδ' ὁ σοὶ προσθεὶς γάμους

NC. 4356. Οὐδ'.... οὐδ', correction d'Elmsley pour οὐθ'.... οὐθ'. — Les meilleurs manuscrits ont προθείς (pour προθείς). — προσθείς, leçon des manuscrits fam. 2, est confirmé par Phénic., 582.

(337, Schol. 'Aνδρὶ τῷδε' δειπτικῶ, ἐντὶ τοῦ ἐμοί' ἐπντὸν γὰρ δείπνυσι. On sait que le démonstratif δδε désigne souvent L. première personne.

4339. On voit que Médée n'avait pas best a fait tort dans ce qu'elle disait aux vers 591 sq.

4343. Dans P. Agamemnon d'Eschyle, vers 1232, Cassandre dit de Chytemnestre: Τί τιν παλούσα δυσφιλές δάκος Τύχοιμί έτι; ἀμφίσδαιναν, ή Σκύλλην τινα Οίπούστη έν πέτραισι, ναυτίλων βλαδην;

6346. Il paralt qu'on tourna contre le poete lui-même les mots Ιρρ' αλοχροποι:. Voyez dans Athènee, p. 582 C, l'anecdote mine en vers par Machon. En effet, certains sujete scabreux qu'Euripide avait mis su, la scène, pouvaient justifier le nom de αίσχροποιο; comme d'autres sujets celui de πτωγοποιος (Aristophane, Gren., 842). La scholie: Δοκεῖ τὸν στίχον τοῦτον εἰπῶν Εὺριπίζης ἐκδιδῦἤηθει dénature les faits en les evagérant singulièrement.

4351. Μακόαν ἄν έξετεινα, je me serais étendue longuement. On trouve assez souvent μακέαν τείνειν, έκτείνειν, Σίγειν.

1353. Les mots ol' ἐξ ἐμοῦ πεπονθας ne se rapportent pas au mourtre des enfants de Jason, mais aux services que Médée lui rendit autrefois. Ce vers a le même sens que le v. 1481 Καὶταῦθ' ὑψ ἡμῶν, ὁ κάκιστ' ἀνδρῶν, παθῶν Προύδωνας ἡμᾶς.

## MHAEIA.

Οίδ' οὐκέτ' εἰσί · τοῦτο γάρ σε δήξεται.

1370

Οίδ' εἰσὶν ώμοὶ σῷ κάρα μιάστορες.

MHAEIA.

Ισασιν όστις ήρξε πημονής θεοί.

IAEON.

Ισασι δήτα σήν γ' ἀπόπτυστον φρένα.

MHAEIA.

Στύγει · πικράν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθεν.

ΙΑΣΩΝ.

Καὶ μὴν ἐγὼ σήν · βάδιοι δ' ἀπαλλαγαί.

1375

MHAEIA.

Πῶς οὖν; τί δράσω; κάρτα γὰρ κάγὼ θέλω.

ΙΑΣΟΝ.

Θάψαι νεχρούς μοι τούσδε καὶ κλαῦσαι πάρες.

MHAEIA.

Οὐ δῆτ', ἐπεὶ σφᾶς τῆδ' ἐγὼ θάψω χερὶ, ςέρουσ' ἐς Ἡρας τέμενος Ἀχραίας θεοῦ, ὡς μή τις αὐτοὺς πολεμίων καθυδρίση, τύμδους ἀνασπῶν · γῆ δὲ τῆδε Σισύφου

1380

NG. 1374. "Ωμοί, correction de Burges pour ὧμοι ου εξμοι. — 1374. I'ai écrit στύγει su lieu de στυγή ου στυγεί, « tu es haï », tournure étrange pour στυγῶ σέ, « je te hais », et de plus inconciliable avec la particule adversative δέ. — 1380. αὐτῶν mas f. 4.

1371. Μιάστορες est synonyme de άλάστορες. Ce vers rappelle Eschyle, Euménides, 176: Ποτιτρόπαιος ών Ετερον έν πάρφ Μιάστορ' δι γενους πάσεται.

1372. Médée disait au vers 332 : Zeū, ph bátos or ravo' or atrioc nanav.

1374-78. Scholiaste: Βάξιν νῦν εἴρηκε τὰν ὁμιλίαν (conversation). Médée dit à Jassa: « Hais moi, je le veux bien; mais lisse moi: je déteste ta parole odieuse ». Jason lui répond: « Et moi, je deteste la tenne; mais il nous est facile de nous délister l'un de l'autre. »

4379. Le scholiaste se trompe en placant le temple de Junon Acrea sur l'acropole de Corinthe. Ce temple se trouvait a une certaine distance de la ville, sur le promontoire (éxpa) qui marque l'entrée du golfe de Léchée, en face de Sicyone (Voy. Strabon, VIII, p. 380, Tite-Live, XXXII, 23). Si le temple avait été à Corinthe même, on ne comprendrait pas que Médée eût osé s'y arrêter.

4394-83. Voici comment on expliquait à Corinthe l'origine de ces fêtes. On racontait que Medée avait laissé ses enfants dans le temple de Junon Acrasa, comme dans un asile inviolable; mais que les habitants du pays les mirent a mort, sans respecter le sanctuaire. Ensuite, une peste ayant affligé le pays, les Corinthiens reçurent de l'oracle l'ordre d'expier ce meurtre par des

σεμνήν έορτήν και τέλη προσάψομεν το λοιπόν άντι τοῦδε δυσσεδοῦς φόνου. Αὐτή δὲ γαῖαν εἶμι τὴν Ἐρεχθέως, Αἰγεῖ συνοικήσουσα τῷ Πανδίονος. Σὺ δ᾽, ὥσπερ εἰκὸς, κατθανεῖ κακὸς κακῶς, [Ἀργοῦς κάρα σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος,] πικρὰς τελευτὰς τῶν νέων γάμων ἰδών.

1385

IATON

Άλλά σ' Ἐρινὺς ὀλέσειε τέχνων φονία τε Δίχη.

1390

#### ΜΗΔΕΙΑ.

Τίς δὲ κλύει σου θεὸς ἢ δαίμων,

NC. 4386-88. Nauck condamne ces trois vers. En effet, la mort étrange à laquelle il est fait allusion ici, et dont on trouve les détails dans le premier argument grec de cette pièce, n'a aucun rapport avec la perfidie de Jason : sa punition naturelle est une triste vieillesse solitaire, et Médée la lui prédira au vers 1396. Mais il suffit de retrancher, avec Bothe, le vers 4387, qui jure avec 4388 et qui est suspect à cause du pronom parasite góv. Il est l'œuvre d'un grammairien jaloux de compléter le texte du poëte par la mention d'une fable, qui avait, ce me semble, la même signification que le chœur de Sénèque, Médèe, 608 sqq., et la troisième ode d'Horace. L'impie qui avait d'abord osé traverser la mer devait être tué par le vaisseau même dont il s'était servi pour braver cet élément. — 1388. J'ai corrigé la leçon τῶν ἐμῶν γάμων, qui était un vraí contre-sens. Cf. les vers 398 sq., qui peuvent servir de commentaire à celui-ci. τῶνδε νεογάμων γάμων Herwerden.

ascrifices et par d'autres honneurs rendus aux enfants de Médée (Voy. les auteurs cités à la page 403, note 2). Euripide, qui voulait rappeler ces honneurs, était obligé de les expliquer d'une manière moins satisfaisante. Mais rien n'autorise à supposer que ces vers proviennent d'une première édition de cette tragédie, dans laquelle le poète se serait conformé à la légende corinthienne. Une telle édition aurait été une tragédie toute différente, ou plutôt une pièce fort peu tragique, et aucun témoignage ancien ne vient à l'appui de cette hypothèse.

i 385. Συνοιχήσουσα. Comme il s'agit d'un homme et d'une femme, ce mot ne peut guère s'entendre que de la vie conjugale. Il est vrai que, dans la scène entre Médée et Égée, il n'a pas été positivement question de s'unir plus intimement; mais cela est conforme aux fables attiques qu'Euripide traita dans sa tragédie d'Égée, et Médée est femme à le prévoir.

1386-88. Médée dit que Jason mourra misérablement, après une vieillesse solitaire, sans enfants, sans appui, sans affection (comp. vers 1396), et que tels seront les fruits amers de son nouveau mariage, τῶν νέων γάμων. Υυγ. Alc. 1087 : Νέου γάμου πόθος. - Le dernier couplet de Médée est de dix vers, comme celui qu'elle avait prononcé plus haut, 4351-60. Entre ces deux couplets, se trouve un morceau stichomythique de dix-sept vers. D'abord Médée répond quatre fois à Jason, et le neuvième vers, 1369, qui appartient à Jason et qui clôt la première partie de ce morceau, se trouve place au centre de la stichomythie; ensuite Jason répond quatre fois à Médée. - Au commencement de la scène, Jason demande où est Médée, trois vers; il parle de ce qu'elle pourra devenir, cinq vers, et de ce que deviendront ses enfants, cinq vers (1293-1305). Il est instruit par le chœur de la mort de ses enfants : dialogue de six monostiques, précédés d'un

τοῦ ψευδόρχου καὶ ξειναπάτου;

ΙΑΣΩΝ.

Φεῦ φεῦ, μυσαρά καὶ παιδολέτορ.

MHAEIA.

Στείγε πρός οίχους καὶ θάπτ' άλοχον.

IAEON.

Στείχω δισσῶν γ' ἄμορος τέχνων.

1395

ΜΗΔΕΙΑ.

Ούπω θρηνείς · μένε καὶ γῆρας.

ΙΑΣΩΝ.

🗘 τέχνα φίλτατα.

ΜΗΔΕΙΑ.

Μητρί γε, σοὶ δ' ού.

ΙΑΣΩΝ.

Κάπειτ' ἔχανες:

MHAEIA.

Σέ γε πημαίνους.

ΙΑΣΩΝ.

\*Ωμοι, φιλίου χρήζω στόματος παίδων δ τάλας προσπτύξασθαι.

1400

MHAEIA.

Νῦν σφε προσαυδᾶς, νῦν ἀσπάζει, τότ' ἀπωσάμενος.

NC. 1398. Elmsley a corrigé la leçon Extaves (ou Extas).

distique et suivis d'un tristique (1306-1316). Médée paraît sur un char aérien. Elle pronunce six vers, auxquels Jason répond par six autres (1317-1328); et, donment un libre cours à son indignation et à a douleur, il sjoute vingt-deux vers, qui se décomposent en huit (1336-1343) précèdés de sept et suivis de sept.

4392. Zaveznárov. On a demandé quel hôte Jason avait trompé. Il a trompé Médée qui lui était unie par les liens de l'hospitalité. Nous avons déjà fait remarquer, a propos du vers 492, que les serments trahis par Jason ne sont pas les

serments de fidélité que les époux se font aujourd'hui, mais ceux par lesquels Médée le lia, quand elle vint aux secours de cet étranger, quand elle se fit son hôte et son appui.

4398. Κάπειτ' ἔκανες; On traduit : e Et cependant tu les as tués? » Mais la tournure grecque est plus amère. Jason dit : « Et c'est par suite de cet amour (c'est parce qu'ils te sont clers) que tu les as tués? »

4399-1400. Au lieu de χρήζω προσπτύξασθει στόμα, les Grees peuvent dire, mêmeen prose, χρήζω στοματος, et sjouter l'infinitif pour complèter l'idée. Klotz ΙΑΣΩΝ.

Δός μοι πρός θεῶν

μαλαχοῦ χρωτός ψαῦσαι τέχνων.

MHAEIA.

Ούχ ἔστι · μάτην ἔπος ἔρριπται.

ΙΑΣΩΝ.

Ζεῦ, τάδ' ἀχούεις ὡς ἀπελαυνόμεθ',
οἶά τε πάσχομεν ἐχ τῆς μυσαρᾶς
καὶ παιδοφόνου τῆσδε λεαίνης;
'Αλλ', ὁπόσον γοῦν πάρα καὶ δύναμαι,
τάδε καὶ θρηνῶ κἀπιθεάζω
μαρτυρόμενος δαίμονας ὡς μοι
τέχν' ἀποχτείνασ' ἀποχωλύεις
ψαῦσαί τε χεροῖν θάψαι τε νεχροὺς,
οῦς μήποτ' ἐγὼ φύσας ὄφελον

1410

1405

ΧΟΡΟΣ

Πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν ᾿Ολύμπφ, πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί ·

πρός σοῦ φθιμένους ἐπιδέσθαι.

1415

NC. 1405. Variante: "Ω Ζεῦ, τάδ' ὁρᾶς. — 1409. Blomfield a corrige la leçon κάπιθοάζω. — 1413. "Οφελον, correction de Bentley pour ὧφελον, était primitivement écrit dans le Paticanus.

cite à ce sujet la construction latine dont cette phrase de Cicéron (de Universo, c. 9) est un exemple: « Reliquorum siderum quæ « causa collocandi fuerit. »

4408-4412. La plupart des lecteurs modernes n'aperçoivent peut-être pas toute la portée de ces vers pathétiques. Rendre les derniers honneurs à ses morts était un devoir rigoureux. Jason ne peut l'accomplir, mais il déclare qu'il fait ce qu'il peut : il pleure ses enfants (τάδε), et s'il ne les ensevelit pas, il prend les dieux à témoin qu'il en est empéché par Médée. — Après καὶ θρηνώ, le second καὶ semble appeler θάπτω. Au lieu de cela, Jason est forcé de dire κάπιθεάζω (j'atteste les dieux) ώς ἀποκωλύεις θάψαι.

1415-19. Ces mêmes vers se retrouvent

à la fin d'Alceste, d'Andromaque, d'Hilène et des Bucchantes, si ce m'est que le premier y est remplacé par Πολλαί μος φαί τῶν δαιμονίων. Ils conviennent, en effet, au sujet de plus d'une tragédie, et cependant ils s'appliquent moins hien à Medée qu'aux quatre autres pièces que nous venons d'énumérer : le dénoument seul, la fuite merveilleuse de la petite-fille du Soleil, peut les justifier. Le chœur prononçait ces anapestes en sortant de l'orchestre; et comme beaucoup de spectateurs pouvaient avoir hâte de sortir aussi du théâtre, Hermann suppuse que ces conclusions se perdaient au milieu du bruit, et que c'est à cause de cela que le poète ne se donnait pas la peine de les varier. D'autres peasent que ces répétitions sont du fait des

#### ΙΑΣΩΝ.

Δός μοι πρός θεῶν

μαλαχοῦ χρωτός ψαῦσαι τέχνων.

MHAEIA.

Οὐχ ἔστι · μάτην ἔπος ἔρριπται.

ΙΑΣΩΝ.

Ζεῦ, τάδ' ἀχούεις ὡς ἀπελαυνόμεθ',
οἶά τε πάσχομεν ἐχ τῆς μυσαρᾶς
καὶ παιδοφόνου τῆσδε λεαίνης;
'λλλ', ὁπόσον γοῦν πάρα καὶ δύναμαι,
τάδε καὶ θρηνῶ κἀπιθεάζω
μαρτυρόμενος δαίμονας ὡς μοι
τέχν' ἀποχτείνασ' ἀποχωλύεις
ψαῦσαί τε χεροῖν θάψαι τε νεχροὺς,
οῦς μήποτ' ἐγὼ φύσας ὄφελον

1410

1405

ΧΟΡΟΣ

Πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν 'Ολύμπφ, πολλὰ δ' ἀέλπτως κραίνουσι θεοί ·

πρός σοῦ φθιμένους ἐπιδέσθαι.

1415

NC. 1405. Variante: "Ω Ζεῦ, τάδ' ὁρᾶς. — 1409. Blomfield a corrige la leçon κάπιθοάζω. — 1413. "Οφελον, correction de Bentley pour ώφελον, était primitivement écrit dans le Vaticanus.

cite à ce sujet la construction latine dont cette phrase de Cicéron (de Universo, c. 9) est un exemple: « Reliquorum siderum que « causa collocandi fuerit. »

4408-4442. La plupart des lecteurs modernes n'aperçoivent peut-être pas toute la portée de ces vers pathétiques. Rendre les derniers honneurs à ses morts était un devoir rigoureux. Jason ne peut l'accomplir, mais il déclare qu'il fait ce qu'il peut: il pleure ses enfants (τάδε), et s'il ne les enseveit pas, il prend les dienx à témoin qu'il en est empéché par Médée. — Après καὶ θρηνελ, le second καὶ semble appeler θάπτω. Au lieu de cela, Jason est forcé de dire κάπιθεάζω (j'atteste les dieux) ὡς ἀποκελύεις θάψαι.

1415-19. Ces mêmes vers se retrouvent

à la fin d'Alceste, d'Andromaque, d'Helène et des Bucchantes, si ce n'est que le premier y est remplacé par Πολλαὶ μοςφαί των δαιμονίων. Ils conviennent, en effet, au sujet de plus d'une tragédie, et cepen-dant ils s'appliquent moins laien à Medée qu'aux quatre autres pièces que nous venons d'énumérer : le dénoument seul, la fuite merveilleuse de la petite-fille du Soleil, peut les justifier. Le chœur prononçait ces anapestes en sortant de l'orchestre; et comme beaucoup de spectateurs pouvaient avoir hâte de sortir aussi du théâtre, Hermann suppose que ces conclusions se perdaient au milieu du bruit, et que c'est à cause de cela que le poête ne se donnait pas la peine de les varier. D'autres peasent que ces répétitions sont du fait des

καὶ τὰ δοχηθέντ' οὐχ ἐτελέσθη, τῶν δ' ἀδοχήτων πόρον ηὖρε θεός. Τοιόνδ' ἀπέδη τόδε πρᾶγμα.

et elle devait être, à cause de cela, du goût omarte, qu'on lit à la fin d'Oreste, des Arteurs. Dans la dernière de ces pièces, elle forme visiblement un appendice ajouté par les interprètes du poète.

EKABH.

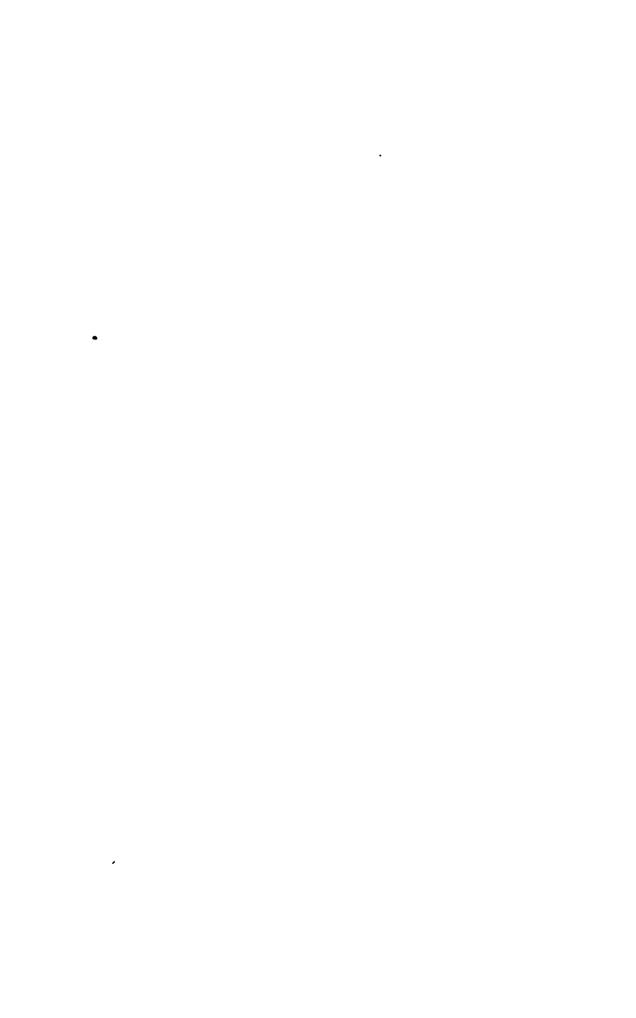

## NOTICE

## SUR LA FABLE ET SUR LA DATE D'HÉCUBE.

Nous allons résumer ce que l'on sait d'ailleurs sur la fable, disons mienx, sur les deux fables qu'Euripide traita dans cette tragédie, la fable de Polyxène et celle de Polydore. Le poëte les a réunies dans une cuvre qui, malgré la duplicité du sujet, ne manque pas d'une certaine unité, grâce au personnage d'Hécube. Reine tombée dans l'esclavage, mere privée de presque tous ses enfants, Hécube ne survit à sa grandeur et à son bonheur que pour voir traîner au sacrifice la fille qui etait a dernière consolation, et pour découvrir la mort du plus jeune de ses fils. Accablée par l'infortune, elle trouve dans l'excès même de a douleur la force de se redresser. Elle venge son fils, elle le venge de sa propre main, elle inflige à l'assassin une punition horrible. Il ne lui reste plus qu'à finir sa destinée, en sortant de la vie après avoir perdu les traits humains.

Mais nous ne nous proposons pas de refaire, après M. Patin, l'examen de cette tragédie : nous ne voulons que présenter quelques bervations sur les traditions relatives à Polyxène et à Polydore.

Le sacrifice de Polyxène avait été raconté dans l'épopée qui portait le titre de Sac de Troie (Ἰλίου πέρσις), et qui passait pour un ouvrage d'Arctin s de Milet 1. Le poëte lyrique Ibycos avait touché à cette fable 2. Sophocle la mit sur le théâtre dans sa tragédie de Polyxène. Comment ces poëtes ont-ils traité ce sujet? On ne peut le dire aujour-d'hui. Tout ce que nous savons, c'est que l'ombre d'Achille, dont l'apparition est seulement mentionnée par Euripide, se montrait chez Sophocle aux yeux des spectateurs 3; et cette scène était admirée par

Έπειτα ξιμπρήσαντες την πό) ιν, Πολιξενην σταγιαζουσιν ξηὶ τόν του Αγιλλεως τάπον. Ces mots terminent Inmaly se de cette epopée dans les Extints de Procles: Bekker, Scholia in Itiadem, p. II, ou exclu fragmenta a la suite de l'Homere de Didot, p. 884

<sup>2.</sup> Schol, ad Eurip, Hee. 41.

<sup>3.</sup> Porphyrios apud Stob. Ecl. Phys., 1, κει, 64: Σοφοκλής έν Πολυξενή του Αγείλεως ψυχήν είσαγει λέγουσαν «Ακτας απαίωνας τε και με αυλουδίς Λιπούσα λιωτις ήλθον άρσενας χοας Άχεροντος, όξυκλήγας ήχουσας γοους.»

les critiques anciens, qui la mettaient à côté de l'admirable dénoûment d'OEdipe à Colone 1. Mais l'Achille de Sophocle sortait-il du tombeau pour réclamer le sang de la fille de Priam? Telle est l'opinion des critiques modernes les plus autorisés2. Je pense toutesois que cette apparition n'avait lieu qu'après le sacrifice consommé et à la fin de la tragédie. Au moment où les Grecs voulaient mettre à la voile, l'ombre du heros qu'ils venaient d'honorer les avertit des dangers qui les menaçaient, de la tempéte qui allait fondre sur leurs vaisseaux, de la mort ignominieuse qui attendait leur chef. C'est ainsi que l'apparition était motivée dans le vieux poeme du Retour des Grecs (Nóoros)<sup>2</sup>, et il semble que Sophocle suivit en ceci fidèlement la tradition épique. En effet, un fragment de sa Polyxène fait allusion au vêtement sans issue, γιτών ἄπειρος, qui sera jeté sur la tête d'Agamemnon; et un autre aux mutilations que les meurtriers seront subir au cadavre du roi, Tout porte donc à croire que la tragédie de Sophocle se terminait par cette scène imposante. Est-ce à dire qu'Euripide imagina le premier de saire demander par Achille lui-même le don sanglant que, suivant les poëtes antérieurs, ses compagnons d'armes lui avaient accordé soit de leur propre mouvement, soit sur la réclamation de Pyrrhus ou d'après une révélation de Calchas ? Nous connaissons trop imparfaitement la vieille poésie grecque pour rien assurer à ce sujet.

Nous sommes beaucoup mieux renseignés sur les variations que la fable de Polyxène subit après Euripide. La forme plus moderne de cette fable s'est emparée de toutes les imaginations, au point que la plupart des lecteurs et même des éditeurs se laissent aller à la sousentendre aussi chez Euripide, et à prêter ainsi à ce poête des idées dont il ne se doutait pas. Tout le monde connaît l'amour d'Achille pour Polyxène: amour si fort que la mort même ne put en triompher et que l'ombre du héros revint au jour pour réclamer l'épouse qui lui avait été promise. Mais on ne sait pas assez généralement que ces fictions n'ont eu cours que très-tard dans l'antiquité, qu'étrangères à la poésie ancienne, elles n'appartiennent qu'aux romans grecs et latins'.

<sup>4.</sup> Traité du Sublime, XV, 7: "Αχρως δὲ καὶ ὁ Σοφοκλῆς ἐπὶ τοῦ θνήσκαντος Οἰδίπου καὶ ἔαυτὸν μετὰ διοσημείας τινὸς θάπτοντος πεφάντασται, καὶ κατὰ τὸν ἀπόπλουν τῶν 'Ε' λήνων ἐπὶ τοῦ 'Αχιλαίως προφαινομένου τοῦς ἀναγομένοις ὑπὲρ τοῦ τάρου.

<sup>2.</sup> Particulièrement de Welcker, Grie-

chische Tragordien, I, p. 176 sqq.
3. Voy. les Extraits de Proclos cités cidessus.

<sup>4.</sup> Etymol. M., p. 120, art. Antipo;

Harpocration, p. 93 Bekk., art. Ηπρωτηριασμένοι τὰς ἐαυτών ἔιαστοι πατρίδας. Cf. Sophocle, Électre, 415.

<sup>6.</sup> Dans Senèque, Troy., 364 sqq., Calchas confirme la demande d'Achille. Dan, Quintus de Smyrne, XIV, 179 sqq., Pyrrhos est averti par un songe du désir de son père.

<sup>7.</sup> Ce point a été établi par Welcker, Griech. Treg., I, p. 483 eq. Cf. Ches-

Dictys de Crète 1 et Darès le Phrygien 2 racontent au long, chacun à sa facon. l'origine et l'histoire de cet amour d'Achille pour la sœur d'Hector. Philostrate sait que Polyxène répondit si bien à l'amour d'Achille qu'après la mort de ce héros elle se réfugia dans le camp des Grecs et finit par s'immoler elle-même sur le tombeau de son amant. Et afin qu'on ne doute pas de faits si contraires aux vieilles traditions, Philostrate assure qu'il tient toutes ces belles choses soit de l'ombre de Protésilas. poit de l'ombre d'Achille lui-même. La version de Philostrate semble plus récente que celles de Dictys et de Darès, sur lesquelles elle renchérit. Quand parurent les prétendus Mémoires de ces contemporains de la guerre de Troie? Les avis des savants sont partagés. Il me semble qu'ils doivent être antérieurs à Philostrate, c'est-à-dire au troisième siècle, sans l'être toutefois de beaucoup. En effet Élien, qui était contemporain de Philostrate, parle du prétendu texte phrygien de Darès en termes qui me font supposer qu'au moment où il écrivait, cette mystification littéraire était encore récente. D'un autre côté, le livre de Dictys est certainement postérieur à Néron s. C'est donc dans le cours du second siècle après notre ère que l'amour d'Achille pour Polyxène aura été imaginé, avec beaucoup d'autres nouveautés également romanesques. Il est vrai qu'il est question de cet amour dans les fables d'Hygin . Mais on a eu tort d'en conclure que cette fiction devait être plus ancienne que le siècle d'Auguste. Le livre du bibliothécaire d'Auguste a été tant abrégé, interpolé, défiguré, que, dans l'état où il se trouve actuellement, il ne peut servir de base à aucune induction chronolo-

sang, Histoire du roman dans l'antiquité, p. 368 sqq.

- 4. Dietys, III, 2 sq.; III, 24 sqq.; IV, 10 sq.; V, 13.
  - 2. Dares, XXVII, XXXIV, XLIII.
- 3. Philostrate, Heroicos, XX, 47, 48, et Vita Apollonii Tyanensis, IV, 16. Tretries, Homerica 388 sqq., Posthomerica 385 sqq. et 496 sqq., a suivi Philostrate, et il le dit expressément. M. Chassang (p. 370) n° pas compris que le Flavius cité au vers 503 des Posthomériques n'est autre que Flavius Philostrate.
- 4. Élien, Histoire variée, XI, 2: Καὶ τὸν Φρύγα δὲ Δάρητα, οῦ Φρυγίαν Ἰλιάδα ἔτι καὶ νῦν ἀποσφζομένην οἰὸα, πρὸ "Ομήρου καὶ τούτον γενέσθαι λέγουσι. On lit dans les extraits que Photes noes a lairsés de la Καινή Ιστορία de Photesie Chennos: Άντίπατρος δέ φησιν ὁ Άπάνδιος Δάρητα, πρὸ "Ομήρου γράζωντα τὴν Ἰλιάδα, μνήμονα γενέσθαι Εχ-

τορος (Photii Biblioth. cod. CXC, p. 147 a Bekk.). Ce Ptolémée, qui fit métier de citer des auteurs qui n'ont jamais existé, était homme à imaginer à la fois le livre d'Antipater et celui de Darès, et ces fausses citations peuvent avoir fourni un point de départ au sophiste qui composa les Mémoires du Phrygien. Voy., sur les supercheries de Ptolémée Chennos, R. Hercher, dans Jahrbücher jür class, Philol., nouveaux suppléments, 1, p. 267 sqq.

5. On assure dans le Prologue que le manuscrit de Dietys fut trouvé sous Neron dans un tombeau entr'ouvert par un tremblement de terre. Est-ce le même tremblement qui, d'après Pline (VII, 46), fit paraître au jour, dans l'Île de Crète, le cadavre d'Orion ou d'Otos, long de XXXXVI (lisez: XXXVI) coudées? Homère (Od., XI, 312) dit ἐννεόργυιοι, et le cadavre ét-ut trop lettré pour contredire cette autorite.

6. Hygin, fable CX.

gique. Au quatrième siècle, Servius, le commentateur de Virgile, résume les différentes versions de cette fable 1. Elles s'accordent toutes sur un point : c'est qu'Achille fut assassiné par Pâris, quand il vint au temple d'Apollon Thymbréen pour recevoir Polyxène et jurer amitié à Priam. Or ce trait est en désaccord avec la tradition épique, suivant laquelle Achille fut tué dans la bataille, près de la porte Scée, au moment même où il allait prendre la ville de Troie 2. Depuis Homère, l'épopée grecque n'a pas varié sur ce point; ni Virgile, ni Ovide ne se sont écartés de cette tradition, et le dernier héritier des Cycliques, Quintus de Smyrne, y est resté fidèle. La tragédie aussi ignora l'amour d'Achille pour Polyxène : il ne se trouve pas plus dans Sénèque que dans Euripide. Des esprits prévenus ont pensé que le vers (612) d'Hécube

Νύμφην τ' άνυμφον παρθένον τ' ἀπάρθενον

faisait allusion à cet amour romanesque. Mais tout le reste de la pièce, pourvu qu'on la lise sans opinion préconçue, réfute assez cette interprétation. Achille réclame la plus belle des captives, comme sa part du butin (v. 114 sq.): or les captives partageaient le lit de leur maître, et Polyxène est appelée νύμφη ἄνυμφος, parce que son maître n'est plus qu'une ombre. Sénèque amplifie cette dernière idée: il présente ce sacrifice comme une cérémonie nuptiale. L'ombre d'Achille dit, dans les Troyennes, v. 199 sq.:

Desponsa nostris cineribus Polyxena Pyrrhi manu mactetur et tumulum riget.

Polyxène doit être parée comme une fiancée (v. 365 sqq.):

Mactanda virgo est Thessali busto ducis; sed quo jugari Thessalæ cultu solent Ionidesve vel Mycenides nurus, Pyrrhus parenti conjugem tradat suo.

Et en effet, les choses se passent ainsi (v. 1136 sq.) :

Cum subito thalami more præcedunt faces. It pronuha illic Tyndaris.

<sup>4.</sup> Servius ad Æn. III, 332. Cf. id. 1d VI, 57. — Parmi les mythographes latins publiés par Mai (Class. auct. e Vatic. codd. edit., t. III), le premier (36, p. 14) et le troisième (XI, 24, p. 265) dépendent de Servius. Le deuxième (205, p. 154) donne quelques traits particuliers.

<sup>2.</sup> Voy. Chassang, 1. c., p. 369.

<sup>3.</sup> Cette erreur a déjà été commise par Thomas Magister dans sa note sur ce vers, ainst que dans l'Argument çu'il a rédigé ou amplifié. Une acholie plus ancienne sur le vers 44 rappelle le mariage projeté entre Achille et Polyxène, sans toutefois donner à entendre qu'Euripide commit cette version de la fable.

Des vers comme ceux qu'on vient de lire <sup>1</sup> ont pu suggérer l'idée de la fiction qui est si connue aujourd'hui, mais que Sénèque ignorait tout à fait. On peut s'en convaincre facilement en lisant la seconde scène du deuxième acte de sa tragédie. Pyrrhus y réclame le sacrifice de Polyxène : si elle avait été fiancée à Achille, il ne manquerait pas de faire valoir cet argument.

Nous arrivons maintenant à la seconde des deux fables qui sont traitées dans la tragédie d'Hécube. La fable de Polydore a son point de départ dans l'Iliade, quoiqu'elle s'écarte de la tradition homérique. Suivant Homère, en effet, Polydore est tué par Achille; mais Homère dit aussi que Polydore était le plus jeune des enfants de Priam, et que son père. qui l'aimait avec tendresse, lui avait défendu de se mêler aux combattants 2. De là, il n'y avait qu'un pas à faire pour imaginer que Polydore avait été envoyé par ses parents dans un lieu sûr et éloigné du théâtre de la guerre. Ce pas avait-il déjà été fait par d'autres poëtes avant Euripide? Sans pouvoir l'assirmer, je suis disposé à le croire. Les tragiques grecs n'avaient pas l'habitude d'inventer le fond même des sujets qu'ils mettaient sur la scène; et certains indices, très-légers il est vrai, laissent entrevoir qu'Euripide prit cette fable ailleurs. Son Polydore n'est plus, comme celui d'Homère, fils de Priam et de Laothoe', mais fils de Priam et d'Hécube. Ce changement nécessaire est accompagné d'un autre changement, dont on ne voit pas au premier abord l'utilité. Hécube, qu'Homère appelle fille de Dymas le Phrygien, devient fille de Cissées. Pourquoi Euripide s'est-il éloigné d'Homère sur ce point? Sa tragédie aurait aussi bien marché, s'il avait laissé à Hécube le père que lui donne l'Iliade. Selon toute apparence Euripide n'a pas sait ce changement, mais il l'a trouvé chez l'auteur qu'il suit. Le nom de Cissée se rencontre chez Homère: c'est celui d'un prince thrace, beau-père d'Anténor. Afin de motiver l'envoi en Thrace du plus jeune des enfants de Priam, on aura donné la Thrace pour patrie à Hécube, en faisant d'elle la sœur de Théano, épouse d'Antenor. Nous supposons ces motifs : Euripide ne les indique point, il ne dit pas même de quel pays était Cissée : et c'est là une raison de croire qu'un autre poête avait imaginé la fable de Polydore et motive les details nouveaux dont nous ne voyons plus aujourd'hui l'à-propos.

4. On peut en rapprocher ces vers de Lycophron, Alex., 323 sq.: Σε δ' ώμα πρὸς νυμφτία και γαμηλέους Άξει θυηλας στυγος Τρεδος λέων. (Le lion né d'Iphis, c'est-a-dire d'Iphigénie, file d'Hélène et de The-ée, n'est autre que Pyrrhos.) Ces vers, non plus, ne prouvent pas que leur

auteur ait counu l'amour d'Achille pour Polysène.

- 2. Iliade, XX, 407 sqq.
- 3. Iliade, XXI, 85-91.
- 4. Iliade, XVI, 718, Hecube, 3.
- Κιστή: // , λ1,223. Hestaussi question d'un Thrace Cissee dans l'Éneida, V, 637.

1

Ici encore, nous savons beaucoup mieux ce que la fable devint après Euripide que ce qu'elle avait été avant lui. Une des tragédies les plus goûtées à Rome était l'Ilione de Pacuvius, et le sujet de cette tragédie, dont l'invention appartient sans doute à quelque poête grec, est une ingénieuse modification de la sable de Polydore. Ce sujet est raconté par Hygin 'avec assez de détails, et les fragments de la pièce de Pacuvius viennent confirmer et compléter la narration du grammairien, Ilione, fille de Priam et semme de Polymestor, a élevé son frère Polydore avec son fils Déiphile, et pour mettre sa responsabilité à couvert, elle a échangé les noms des deux ensants. Si l'un ou l'autre venait à mourir, elle rendrait à ses parents soit le faux Polydore, en perpétuant l'erreur, soit le véritable, en révélant la substitution. Polymestor ne connaît pas ce secret; et lorsque, corrompu par l'or et les promesses des Grecs, il croit tuer le plus jeune des fils de Priam, il donne, sans le savoir, la mort à son propre fils. Au début de la tragédie, l'ombre de Déiphile apparaissait en songe à sa mère pour lui révéler ce qui s'est passé et pour lui demander la sépulture :

Mater, te appello, tu, quæ curam somno suspenso levas, neque te mei miseret, surge et sepeli natum tuum, priusquam feræ volucresque.... Neu reliquias quæso meas sieris denudatis ossibus' per terram sanie delibutas fæde dtvexarier.

Cette scène, souvent rappelée par Cicéron<sup>5</sup>, qui atteste le grand effet qu'elle produisait au théâtre, était sans contredit plus pathétique que la scène correspondante d'Euripide. L'ombre de Déiphile ne prononçait pas, comme celle de Polydore, un prologue à l'adresse des spectateurs; elle faisait un appel plaintif à Ilione, et la malheureuse mère s'écriait en s'éveillant:

.... Age adsta : mane, audi : iteradum eadem istæc mihi!

Pendant qu'Ilione médite la vengeance, le faux Déiphile, qui se trouve en Grèce, est averti par l'oracle de Delphes que sa patrie est brûlée, son père tué, sa mère esclave. Il se hâte de revenir dans la

<sup>4.</sup> Hygin, fable CIX, et pour le suicide d'Ilione, fable CCXLIII. Welcker, Gr. Tr., III, p. 4150 sqq. Ribbeck, Tragg. latt. reliquie, p. 192 sq. Patin, Journal des Sevents, 4864, p. 417 sq. et Trag. grees, III, p. 368.

<sup>2.</sup> Ribbeck, p. 83 sqq.

<sup>3.</sup> Cichron, Tase., I, XIIV, 406 et XIX, 44; pro Sestio, LIX, 426; Acad. pr. II, XXVII, 88; ad Att., XIV, 44. Ajoutez Horace, Sat., II, III, 60, avec les notes des anciens commentateurs latins.

Thrace, et se réjouit de trouver Polymestor et llione en vie et en liberté:

Quos ego ita ut volui offendo incolumes....

Sa sœur l'instruit du secret de sa naissance, et salue en lui un auxiliaire envoyé par les dieux.

> Di me etsi perdunt, tamen esse adjutam expetunt, cum priusquam intereo spatium ulciscendi danunt.

Le jeune homme tendra le piége et empéchera qu'on ne vienne au secours de la victime. La mère outragée se charge de l'exécution.

Polymestor a les yeux crevés, comme dans la tragédie grecque. Mais llione lui porte un coup plus douloureux encore que celui qui le prive de la vue. Quand l'aveugle demande ce qu'est devenu son fils, et pourquoi il ne vient pas à son secours, la mère s'écrie:

Occidisti, ut multa paucis verba unose obnuntiem.

La vengeance accomplie, il ne reste plus à Ilione qu'à mourir à son tour. Sa patrie est détruite, sa famille a misérablement péri, son fils a été tué par son époux, son époux par elle-même : elle finit sa tragique destinée en se donnant la mort.

On voit que le sujet d'Ilione a plusieurs avantages sur celui d'Hécube; il l'emporte surtout par l'unité de l'action. Il est toutesois permis de douter que rien ait pu remplacer un personnage dont la poésie antique a sait l'un des exemples les plus saisissants de la fragilité des choses humaines, ou saire oublier la grande figure de cette reine déchue de sa haute sortune, mais entourée de la majesté du malheur.

Ajoutons quelques mots sur la date d'Hécube. Dindorf et Fix pensent que cette tragédie sut jouée dans la quatrième année de la 88° Olympiade (ou 424 avant notre ère). Cette hypothèse est très-probable. En effet, dans un passage d'Hécube¹, l'éloge de l'île et des sètes de Délos est suit d'une manière qui semble contenir une allusion (Matthiæ l'a déjà remarqué) au nouvel éclat que les Athéniens avaient donné à ces sètes d'ans l'année précédente ². D'un autre côté, on trouve dans les Nucles d'Aristophane, qui surent jouées l'année suivante, la parodie d'un vers d'Hécube³. Il est vrai que cette seconde preuve n'est pas tout à fait concluante; car les Nucles ont été remaniées par Aristophane, en vue d'une

<sup>1.</sup> Hécube, v. 488 sqq. 2. Voy. Thucydide, III, 104,

<sup>3.</sup> Cp. Hecube, 472 sqq. avec Nuces 1165 sq.

seconde représentation. Cependant la scène où se trouve cette parodie semble appartenir à la première rédaction des Nuées. Quoi qu'il en soit, on peut assirmer que la tragédie d'Hécube précèda les Troyennes, lesquelles, nous le savons positivement, datent de l'an 415 avant notre ère. Dans cette dernière pièce, dont le plan général semble devoir comprendre le sacrifice de Polyxène, la mort de cette fille d'Hécube n'est mentionnée qu'en passant (v. 260 sqq. et 622 sq.). Évidemment le poëte avait déjà traité ce sujet auparavant <sup>1</sup>.

1. Voy. H. Weil, de Tragædiarum græcarum cum rebus publicus conjunctione, p. 31. Patin, Études sur les tragiques grecs, 3° éd., III, p. 365.



## SOMMAIRE

- La scène est dans la Chersonèse de Thrace, où se trouve le camp des Grees. On voit plusieurs tentes ou baraques; au milieu, celle d'Agamemnon.
- Πρόλογος. Prologue proprement dit. L'ombre de Polydore expose le sujet de la tragédie. Trimètres lambiques (1-58).
- Hécube sort de la tente d'Agamemnon. Effrayée par des visions nocturnes, elle redoute de nouveaux malheurs. Six périodes anapestiques, dont la quatrième et la sixième commencent par deux hexamètres dactyliques (59-97)
- Ilépodoc. Entrée du chœur, composé de captives troyennes. Le coryphée annonce que les Grecs ont décidé d'immoler Polyxène sur le tombeau d'Achille. Cinq périodes anapestiques (98-153).
- Eπιτύδιον α'. Hécube appelle Polyxène, et l'instruit de cette nouvelle. Thré nodie de la mère; duo de la mère et de la fille; thrénodie de la fille. Anapestes lyriques mêlés de quelques vers dactyliques, iambiques et dochmiaques (154-215).
- Ulysse, annoncé par un distique du coryphée, vient chercher la victime.

  Couplet d'Ulysse; couplet d'Hécube; dialogue entre ces deux personnages
  (216-250).
- Discours d'Hécube contre le sacrifice décreté par les Grecs; tristique du coryphée (251-298). Discours d'Ulysse pour défendre le décret; distique du coryphée (299-333). Au lieu d'essayer, comme le veut sa mère (334-341), de fléchir Ulysse, Polyvène déclare qu'elle est prête à moûrir. Son discours est suivi d'un tristique du coryphée (342-381).
- Derniers efforts de la mère pour sauver sa fille. Couplet d'Hécube ; dialogue entre Hécube et Ulysse; couplet de Polyxène (382-408).
- Adieux. Couplet de Polyxène; dialogue stichomythique entre Polyxène et Hécube; couplet de Polyxène; couplet d'Hécube (409-443).
- Στέσιμον α'. Le chœur se demande dans quel pays de la Grèce il devra suivre son nouveau maître. Deux couples de strophes (444-483).
- Eπισόδιον β'. Talthybios entre. Il échange deux distiques avec le chœur, et, voyant Hécube couchée dans la poussière, il déplore l'instabilité des choses humaines (484-498).
- Dialogue, composé de distiques et de tristiques, entre Talthybios et Hécube : il l'invite à venir enterrer Polyxène (499-514).
- 1. Tous les morceaux pour lesquels nous ne donnons pas d'autre indication sont ca trimètres iambiques,

## ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Μετὰ την Ίλίου πολιορχίαν οἱ μὲν Ελληνες εἰς την ἀντιπέραν Τρωάδος Χερρόνησον καθωρμίσθησαν 'Αγιλλεύς δε νυκτός' δραθείς σφαγήναι ήξίου μίαν των Πριάμου θυγατέρων2. Οἱ μὲν οὖν Ελληνες, τιμώντες τὸν ήρωα, Πολυξένην ἀποσπάσαντες Έκάθης ἐσφαγίασαν. Πολυμήστωρ δε ό τῶν Θρακῶν βασιλεύς ενα τῶν Πριαμιδῶν Πολύδωρον κατέσφαξεν. Ειλήφει δὲ τοῦτον παρὰ τοῦ Πριάμου ὁ Πολυμήστωρ είς παρακαταθήκην μετά γρημάτων. Άλούσης δε τῆς πόλεως, κατασγείν αύτοῦ βουλόμενος τὸν πλοῦτον, φονεύειν ώρμησεν καὶ φιλίας δυστυγοῦς ώλιγώρησεν. Έχριφέντος δὲ τοῦ σώματος εἰς τὴν θάλασσαν, τὸ κλυδώνιον πρὸς τὰς τῶν αἰχμαλωτίδων σκηνὰς αὐτὸν έξέβαλεν. Έχαβη δὲ τὸν νεχρὸν θεασαμένη ἐπέγνω κοινωσαμένη δὲ τὴν γνώμην Άγαμέμνονι, Πολυμήστορα σύν τοῖς παισίν αὐτοῦ ὡς έαυτην μετεπέμψατο, κεύπτουσα τὸ γεγονὸς, ὡς ἔνα θησαυροὺς ἐν Ίλίω μηνύτη αὐτῷ παραγενομένου δε τοὺς μὲν υἰοὺς κατέσφαζεν, αὐτὸν δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ἐστέρησεν. Ἐπὶ δὲ τῶν Ἑλλήνων λέγουσα τὸν κατήγορον ἐνίκησεν: ἐκρίθη γὰρ οὐκ ἄργειν ώμότητος, ἀλλ' ἀμύνασθαι τὸν κατάρξαντα.

## $\Lambda\Lambda\Lambda\Omega\Sigma^3$ .

Μετὰ τὴν Τροίας ἄλωσιν ἄραντες οἱ Ἑλληνες καθωρμίσθησαν ἐν τῷ ἀντιπέραν Χερρονήσω τῆς Θράκης, ἦς ἦρχε Πολυμήστωρ ἔνθα καὶ φανεὶς Ἁχιλλεὺς ἐπέσχε τοὺς Ἁχαιοὺς τῆς ἀναγωγῆς, αἰτῶν τὴν παῖδα Πριάμου Πολυζένην γέρας αὐτῷ δοθῆναι. Ἑλληνες μὲν οὖν ἐψηφίσαντο σφάζαι αὐτὴν ἐπὶ τῷ τάφω τοῦ ῆρωος. Ἐπεμψαν δὲ καὶ Ὀδυσσέα πρὸς Ἑκάδην, ὡς ἄν τὴν παρθένον λάδοι ος καὶ

Νυκτός. Ce détail est ajouté par le scholiaste.

<sup>2.</sup> Ceci ne s'accorde ni avec le vers 10, ni avec le vers 95 : lesquels, à la vérité, ne s'accordent pas entre eux non plus.

<sup>3.</sup> Dans la plupart des éditions cet argument est donné d'après une rédaction amplifiée qu'on attribue à Thomas Magister. Nous avons préferé la rédaction qui, à défaut d'autre mérite, a celui d'être plus courte.

παραγενόμενος έλαβεν αὐτήν. Σφαγείσης δὲ αὐτῆς, Έκάβη θεράπαιναν αύτης έπεμψε παρά τὰς ἀκτὰς, ὥστε ὕδωρ ἐκείθεν κομίσασθαι πρὸς λουτρόν Πολυξένης. Ηὖρε δὲ Πολύδωρον ἐκεῖ κείμενον, ον ὁ πατήρ Πρίαμος μετά πολλού γρυσοῦ ἔπεμψε πρὸς Πολυμήστορα λάθρα, ός, έπεὶ άλοῦσαν τὴν Τροίαν ἔγνω, σφάξας αὐτὸν ἔρριψεν ἐν τῆ θαλάσση, ώς αν αὐτὸς ἔγη τὸν γρυσόν. Ώς οὖν τοῦτον πὖρεν ἡ δούλη, ἀνελομένη χομίζει πρὸς Έχαβην. Καὶ τὸν Πολύδωρον γνοῦσα, ἀθλίως τε έσγε καὶ όπως ἀμυνεῖται Πολυμήστορα μηχανᾶται τοιάδε. Πέμπει την αύτης δούλην πρός τὸν Πολυμήστορα, αὐτόν τε καὶ τὰ τέχνα πρὸς έαυτὴν μετακαλουμένη. Οὐτος μὲν οὖν μετὰ τῶν παίδων πρὸς αὐτὴν ἀφιχνεῖται. Έχαβη δὲ πρὸς αὐτὸν τούτου γάριν ἔφη κεκληπέναι ίνα γρυσού θησαυρούς πεπρυμμένους ύπ' αὐτῆς ἐν Ἰλίφ δείξη. Εισάγει δὲ καὶ τῆς σκηνῆς ἔνδον, εἰποῦσα ὡς καὶ ἔτερ' ἄττα δώσει γρήματα μεθ' ών έξηλθε της Τροίας. Ον καὶ εἰσελθόντα σὺν ταῖς γυναιζίν, ών πλήθος ενδον εκρύπτετο, τῶν ὀφθαλμῶν τε στερεί καὶ τα τέχνα αύτοῦ ἀποσφάττει. Δικάσαντος δὲ αύτούς τοῦ ᾿Αγαμέμνονος υστερον καὶ τοῦ Πολυμήστορος πολλά περὶ τῆς σφαγῆς Πολυδώρου διαπλασαμένου, Εκάδη περιεγένετο, ελέγζασα αὐτὸν ὡς τοῦ γρυσοῦ χάριν, καὶ οὐγ ών προύτεινε, τὸν παῖδα ἀνειλε, σύμψηφον ἔγουσα καὶ 'Αγαμέμνονα.

Ή μὲν σκηνή τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν τῷ ἀντιπέραν τῆς Θράκης Χερρονήσω ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ γυναικῶν αἰχμαλωτίδων Τρωάδων συμμαχησουσῶν τῷ Ἑκαθη.



## ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΙΔΩΛΟΝ.

EKABH.

χορος.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ.

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.

AΓAMEMNΩN.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΡΩΡ.

# EKABH.

## ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΙΔΩΛΟΝ.

"Ηχω νεχρών χευθμώνα χαὶ σχότου πύλας λιπών, εν' "Αιδης χωρὶς ὅχισται θεῶν, Πολύδωρος Έχάδης παῖς γεγὼς τῆς Κισσέως Πριάμου τε πατρὸς, ὅς μ', ἐπεὶ Φρυγῶν πόλιν χίνδυνος ἔσχε δορὶ πεσεῖν Ἑλληνιχῷ, δείσας ὑπεξέπεμψε Τρωιχῆς χθονὸς Πολυμήστορος πρὸς δῶμα Θρηχίου ξένου, δς τηνδ' ἀρίστην Χερσονησίαν πλάχα

- NC. 3. Quelques critiques anciens écrivaient τῆς Κισσίας, supposant qu'Hécube pouvait être appelée ainsi de quelque localité ou de quelque famille de la Phrygie. Ils voulaient mettre Euripide d'accord avec Homère. Voy. ci-dessous. 8. τήνδ', correction de Hermann pour τήν. Cf. v. 33. Nauck propose γῆν. Brunck a corrigé la lecon χερρονησίαν ici et plus Las.
- 2. Xupig .... Oswv. Homère avait dit que les dieux avaient horreur du séjour de Pluton, ολεία σμερδαλέ', ευρώεντα, τά τε στυγίουσι θεοί περ, Iliade, XX, 65; et Eschyle avait appelé les fonctions que les Furies exercent dans les Enfers, ) áyn θεών διχοστατούντ' άπλίω λάμπα, Ευmenides, 386. — On rapportait autrefois à l'Hocube d'Ennius ces vers cités par Cicéron, Tuscul., I, xvi, 37 : « Adsum atque « advenio Acherunte vix via alta atque ardua, Per speluucas saxis structas asperis - pendentibus Maximis, ubi rigida constat - crassa caligo inferum. » Mais Cicéron ne cite nulle part l'Hecube d'Ennius; et comme il fa't ici allusion à une tragédie souvent jouée de son temps sur le théâtre de Rome, je croirais plutôt que ces vers sont tirés de l'Ilione de Pacuvius (voy. p. 208).

Je dois cependant dire que Bergk et Ribbeck pensent que ces vers, qui ont quelque rapport avec un fragment de la Polyxène de Sophocle (voy. p. 203, note 3), étaient prononcés par l'ombre d'Achille dans le Neoptolemus d'Attius, tragédie dont le sujet me semble fort problématique.

- 3. Euripide ne s'accorde pas avec Homère. D'après ce dernier, Hécube était fille de Dymas (voy. page 207, note 4). Virgile, En., X, 705, a suivi l'autorité d'Euripide.
- 4. Les critiques de l'école d'Aristarque font remarquer ici, comme dans les scholies de l'*Iliade*, qu'Howère distingue la Phrygie de la Troade, tandis que les poetes pos'érieurs confondent ces deux pays
- 6. 'Υπεξέπεμψε' ήγουν λάθρα έπεμψεν (schol.).

σπείρει, φίλιππον λαόν εὐθύνων δορί. Πολύν δὲ σὺν ἐμοὶ χρυσὸν ἐχπέμπει λάθρα 14 πατήρ, ίν', εί ποτ' Ίλίου τείγη πέσοι, τοῖς ζῶσιν εἴη παισὶ μὴ σπάνις βίου. Νεώτατος δ' ή Πριαμιδών, δ καί με γῆς ύπεξέπεμψεν ούτε γάρ φέρειν δπλα ούτ' έγγος οίός τ' ή νέω βραγίονι. 15 Έως μὲν οὖν Υῆς ὄρθ' ἔχειθ' ὁρίσματα πύργοι τ' ἄθραυστοι Τρωικής ήσαν γθονός Έχτωρ τ΄ ἀδελφός ούμός εὐτύγει δορί, καλῶς παρ' ἀνδρὶ Θρηκὶ πατρώω ξένω τροφαΐσιν, ώς τις πτόρθος. ηὐξόμην τάλας. 20 Έπει δε Τροία θ' Έχτορός τ' ἀπόλλυται ψυγή πατρώα θ' έστία κατεσκάφη, αύτὸς δὲ βωμῷ πρὸς θεοδμήτω πίτνει σφαγείς Άγιλλέως παιδός έχ μιαιφόνου, κτείνει με χρυσοῦ τὸν ταλαίπωρον χάριν 95 ξένος πατρῷος καὶ κτανὼν ἐς οἶδμ' άλὸς

NC. 13. On lisait η̃v. J'ai rétabli la vieille forme attique η, attestée par Didymos dans la scholie publiée par Dindorf, Scholia in Euripidis tragmilias, IV, p. 233. — 15. Ici encore les manuscrits portent η̃v. — 16. Scaliger proposait ἐρείσματα.

9. Εὐδύνων δορί. L'épée tient lien de sceptre dans une nation belliqueuse. Les scholies vont trop loin en faisant observer: βαράφους δντας αὐτου: τἢ διὰ ξίφους ἀπειλἢ ὑπέτασσε. Le roi d'Athènes dit dans Hippolyte, 975: "Ορους γῆς ῆς ἐμὸν κρατεῖ δόρυ, et le chœur des Choephores d'Eschyle dit, en parlant du gouvernement d'Égisthe et de Clytemnestre, vers 630: Γυναικείαν ἄτο) μον αἰχμάν.

43. 'H, première personne de l'imparfait de εἰμί. Voy. NC. — 'O équivaut à δι' δ, et ne ſait pas plus de difficulté que ne ſerait τοῦ: 'ὑπεξέπεμψεν ου τί ὑπεξέπεμψεν; Porson s'est trompé en prenant δ pour le sujet de la phrase et en l'expliquant : « cette circonstance, c.-à-d. ma grande jeunesse. » Le sujet de ὑπεξέπεμψεν est évidemment le même que celui de ἐχπέμπει, vers 10.

14. Όπλα, opposé à έγχος, ne peut

désigner que le bouclier et les autres armos défensives (τὰ φυλακτήρια, schol.). Il y a d'autant moins lieu d'en douter ici que tel est le sens propre de ce mot.

46. Γης.... δρίσματα. On ne peut guère penser ici aux pierres ou colonnes qui marquaient les limites du territoire. Le scholiaste entend les murs qui entouraient la ville. Pour faire ce sens, ἐρείσματα (voy. NC.) serait d'autant plus naturel que le poète se sert du verbe ἐχειτο.

20. "Ως τις πτόρθος. Cf. la phrase homérique δδ' ἀνέδραμει έρνει ίσος, Il. XVIII, 56.
23. Αὐτός se rapporte à πατήρ, dont "l'ide est renfermée dans l'adjectif πατρώτα.
Porson cite Sophoele, Trackin, 289: "Ερνεται πόλιν Τὴν Εὐρυτείαν" τόνδε γαρ μεταίτιον Μόνον βροτών έφασαε τοῦδ' είναι πάθους.

26. 'Ες οίδμ' άλός. On lisuit dans l'Hècube d'Ennius: Undantem salum.

μεθηγ', ίν' αὐτὸς χρυσὸν ἐν δόμοις ἔγη. Κείμαι δ' ἐπ' ἀχτῆς, ἄλλοτ' ἐν πόντου σάλω πολλοίς διαύλοις χυμάτων φορούμενος. άκλαυστος άταφος: νῦν δ' ὑπὲρ μητρὸς φίλης 30 Έχαθης αίσσω, σωμ' έρημώσας έμον, τριταίον ήδη φέγγος αλωρούμενος, δσονπερ εν γη τηδε Χερσονησία μήτηρ έμη δύστηνος έχ Τροίας πάρα. Πάντες δ' Άχαιοί ναῦς ἔχοντες ήσυχοι 35 θάσσουσ' ἐπ' ἀχταῖς τῆσδε Θρηχίας χθονός • δ Πηλέως γάρ παῖς ὑπὲρ τύμδου φανεὶς κατέση' Άγιλλεύς πᾶν στράτευμ' Έλληνικόν, πρός οίχον εὐθύνοντας ἐναλίαν πλάτην. αίτει δ' άδελφην την έμην Πολυξένην 40 τύμδω φίλον πρόσφαγμα καὶ γέρας λαβεῖν. Καὶ τεύξεται τοῦδ', οὐδ' ἀδώρητος φίλων έσται πρός ἀνδρῶν· ἡ πεπρωμένη δ' ἄγει **θανείν άδελφήν** τῷδ' ἐμήν ἐν ἤματι. Δυοίν δε παίδοιν δύο νεχρώ χατόψεται 45 μήτηρ, έμου τε τῆς τε δυστήνου κόρης. Φανήσομαι γάρ, ώς τάρου τλήμων τύγω, δούλης ποδών πάροιθεν έν κλυδωνίφ.

MC. 27. Pent-être athuat' in δόμοις. — 28. Var. : ἐπ' ἀκταῖς. — 38. Var. : 'Αχαῖκόν.

27. "Eyn. Le subjonctif à la suite d'un passé, comme dans Médée, au vers 215.

28. Le premier άλλοτε est sous-entendu, cramme chez Sophoele, Trachin., 14: Φοιτών έναργες ταύρος, άλλοτ αίδλος δράπων έλικτός. On sait que les poètes suppriment même un premier ούτε.

29. Διαύλοι:. La double course qui consistait à aller jusqu'an bout du stade et a reseair, désigne ici le va-et-vient des

30. Ax) αυστος άταφος. Cette locution, imitée de l'homérique ακ) αυστος άθαπτος, se trouve aux i chez Sophocle, Antig. 20. — Γετρ μπτρός φίλης est bien expliqué par le scholiaste ύπτρ τῆς κισολής τῆς μπτρος; δ έστιν, δναρ αὐτῆ φαίνομαι. L'in-

terprète grec fait allusion à στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κερκιῆς, phrase dont Homère se sert souvent. Voy. Iliade, II, 20; XXIII, 68; Odyssee, IV, 803, et ailleurs.

36. Πάντε, 'Αχαιοί equivaut à l'homérique Παναχαιοί. Cela est encore plus évident dans *Helène*, au vers 609, passage cité par Dindorf.

39. 'Ευθύνοντας. Le pluriel après un nom collectif, comme chez Eschyle, Agam., 575: Τροίαν έλόντες δή ποτ' Άργειων στολος, et ailleurs.

40. Voy, la note sur le vers 94'.

48. Δούλης. L'esclave qui apportera le triste message au vers 657 et suivants. — Κλυδώντον, les vagues qui laignent la plage.

Τούς γὰρ κάτω σθένοντας έξητησάμην τύμβου κυρῆσαι κεἰς χέρας μητρὸς πεσεῖν. Τοῦμὸν μὲν οὖν ὅσονπερ ἤθελον τυχεῖν ἔσται: γεραιᾳ δ' ἐκποδών χωρήσομαι Έκάβη· περᾳ γὰρ ἤδ' ὑπὸ σκηνῆς πόδα ᾿Αγαμέμνονος, φάντασμα δειμαίνουσ' ἐμόν. Φεῦ:

ω μήτερ, ήτις έχ τυραννιχών δόμων δούλειον ήμαρ είδες, ως πράσσεις χαχώς σσονπερ εύ ποτ' άντισηχώσας δέ σε ςθείρει θεών τις τής πάροιθ' εὐπραξίας.

EKABH.

Αγετ', ὧ παίδες, τὴν γραῦν πρό δόμων, ἄγετ' ὀρθοῦσαι τὴν ὁμόδουλον, Τρώάδες, ὑμῖν, πρόσθε δ' ἄνασσαν · γεραιᾶς χειρὸς προσλαζύμεναι ·

NC. 53. La variante ὑπὸ σχηνὴν est une mauvaise correction de certains grammairiens.

57. εἰδε; ἡμαρ Β. — 62. Ancienne vulgate: ἀκίρετε μου δέμας. La glose δέμας est désavouée par la plupart des mss et par les scholies, ainsi que par la mesure du vers. Elle vient sans doute d'Hippolyte, 198, comme Dindorf le fait observer.

64. Τοὐμόν, quant à moi. D'autres regardent ces mots comme le sujet de ἔσται. — L'ombre de Polydore, tout en pronoçant le prologue, est censée apparaître en songe à lécube. C'est là le germe de la scène trèspathétique qui ouvrait l'Ilione de Pacuvius.

53-54. 'Υπό σχηνῆς, « de dessous la tente», équivant à ἐχ σχηνῆς, — Hécube sort de la tente d'Agamemnon, lequel est maintenant son maltre. Il est vrai que dans les Trogennes, 277, Hécube est le lot d'Ulysse; mais Euripide, pas plus qu'Eschyle et que Sophocle, ne se faisait scrupule de varier les détails des fables suivant les convenances de chaque tragédie. D'ailleurs on est libre de supposer que, dans notre pièce, Agamemnon n'est pas le maltre définitif d'Hécube, mais celui à qui elle obéit en attendant que le sort ait disposé d'elle. C'est ainsi que les femmes captives qui forment le cliœur des Trogennes se trou-

vent dans la tente d'Agamemnon (vers 177) avant d'être réparties parmi les vaisqueurs. Mais n'essayons par de résondre une question que le poête ne s'était pas même posée.

57-58. 'Αντισηκώσας τῆς πάροιθ' εὐπραξίας, ayant mis dans l'autre plateau de la balance un désastre (φθοράν, idée renfermée dans le verbe φθείρει) égal à ton bonheur pas-é.

62-67. Hécube dit aux Troyennes qui s'empressent autour de la reine déchue, de la conduire, de la soutenir en prenant son bras affaibli par l'âge (προσλαζύμεναι γεραιάς χειρός μου, vers 63); elle, de son côté, en s'appuyant sur le bâton qu'elle tient à la main (σκίπωνι χερός, vers 65), hâtera la lenteur de son pied. Que dire de l'explication étrange mise en avant par leaucoup de commentateurs? Sons prétexte que les bâtons, σκίπωνες, étaient généralement droits, ils veulent que le « bâton re-

50

55

60

| κάγω σκολιώ σκίπωνι χερός                     | 65 |
|-----------------------------------------------|----|
| διερειδομένη σπεύσω βραδύπουν                 |    |
| ήλυσιν άρθρων προτιθείσα.                     |    |
| "Ω στεροπά Διός, ὧ σκοτία νὺξ,                |    |
| τί ποτ' αξρομαι έννυχος ούτω                  |    |
| δείμασι φάσμασιν; ὧ πότνια Χθών,              | 70 |
| μελανοπτερύγων μῆτερ ὀνείρων,                 |    |
| <del>ἀποπέμπομαι ἔννυ</del> χον ὄψιν,         |    |
| ην περί παιδός έμοῦ τοῦ σωζομένου κατά Θρήκην |    |
| άμτι Πολυξείνης τε φίλης θυγατρός δι' όνείρων | 75 |
| φοδεράν έδάην.                                |    |
| 🗘 χθόνιοι θεοί, σώσατε παῖδ΄ ἐμὸν,            |    |
| δς μόνος είχων άγχυρ' άμῶν                    | 80 |
| την χιονώδη Θρήκην κατέχει                    |    |
| ξείνου πατρίου φυλακαῖσιν.                    |    |
| Έσται τι νέον,                                |    |
| έξει τι μέχος γοερόν γοεραίς.                 |    |
| ούποτ' έμα φρην ώδ' άλίαστος                  | 85 |

NC. 69. Hartung écrit ἐννυχίοις, pour faire de ce vers un dimètre acatalectique. Cette conjecture serait plausible, si le scholiaste d'Aristophane, Nudes, 1331, et Eustathe, in Il., p. 473 et in Odyss., p. 1877, ne s'accordaient pas avec nos manuscrits dans la leçon ἔνουχος. — 70. Var.: ὧ πότνια νύξ. — 76. Les manuscrits portent εἰδον γὰρ φοδερὰν ἔμαθον ἐδάην. Il est évident que l'interprétation s'est substituée au texte. Hartung a retranché les mots parasites. Nauck propose ἀμφὶ Πολυξείνης τε είλης φοδερὰν ἐδάημεν. — 80. Meineke a corrigé la leçon ἄγκυρὰ τ' ἐμῶν. Wecklein ἄγκυρ' ἐπ' ἐμῶν.

crurié de la main » désigne le bras d'Hécube, laquelle s'appuyerait ainsi sur son propre bras. Le participe προτιθείσα, qui a pour régime σκίπωνα (renfermé dans σκίπωνι), et non ήλυσιν, suffit pour réfuter cette manvaise interprétation. Χερός est sjouté paropposition à βραδύπουν ήλυσιν.

85. Στεροπά Διός équivaut à ἡμέρα (schol.), on à Διός έςquivaut à ἡμέρα (schol.), on à Διός τάος (vers 707). Homère (H., XIX, 363 et ailleurs) appelle l'éclat de l'airain στεροπή; Sophocle emploie ce mot en parlant du soleil, λαμπ; ἢ στεροπῆ φλεγίθων, Trach., 99, passage cité par Hermann. — On rapporte à cet endroit l'ortonaire de l'Hecube d'Ennius: « O magna templa cælitum, commixta stellis e solendidis. » (Varro, lingua lat., VII, 6.)

70-71. Les Songes passaient généralement pour enfants de la Nuit (Hésiode, Theog., 212). Mais la Terre, qui renferme dans son sein les lieux où règne une nuit éternelle et où Homère place l'habitation des Songes (Olyssée, XXIV, 12), pouvait tout aussi bien leur servir de mère. Comp. Iph. Taur., 1261. C'est ainsi que les Furics, filles de la Nuit chez Eschyle, sont appelées par Sophoele, OEd. Col., 40, Γύς τε χαί Σκότου τέχνα.

72. 'Αποπέμπομαι, je la lance loin de moi, comme une chose abominable. Ce mot était probablement accompagné d'un geste symbolique.

81-86. Μέλος γοερόν. Voy. Hipp. 874, 1178. — Ούποτ(ε).... ταρδεϊ, jamais mon τούστει ταρδεί.
Ποῦ ποτε θείαν Ἑλένου ψυχάν
ἢ Κασάνδρας ἐσίδω, Τρωάδες,
ὥς μοι κρίνωσιν ὀνείρους;
Εἶδον γὰρ βαλιὰν ἔλαρον λύκου αἴμονι χαλᾶ 90
σφαζομέναν, ἀπ' ἐμῶν γονάτων σπασθεῖσαν ἀνοίκτως.
Καὶ τόδε δεῖμά μοι ΄
ἢλθ' ὑπὲρ ἄκρας τύμδου κορυφᾶς
φάντασμ' ᾿Αχιλέως ΄
ἢτει δὲ γέρας τῶν πολυμόχθων
τινὰ Τρωιάδων.
ἐτᾶς οὖν ἀπ' ἐμᾶς τόδε παιδὸς
πέμψατε, δαίμονες, ἰκετεύω.

NC. 88. L'un des scholisstes lit Κασάνδραν. Voy. la note explicative. -- 91. Les manuscrits ont ππασθεῖσαν ἀνάγας, | οἰκτρῶς. La conjecture de Porson σπαθεῖσαν ἀνόικτως retablit la mesure et le style. Une scholie du Marcianus, ἀνηλεῶς, semble la confirmer. -- 93. Variante ἡλυθ'. Faut-il écrire : ἡλυθ' ἀν' ἀκραν τύμδου κορυφάν? -- 96-97. L'absence de cesure, ou plutôt de dièrèse, dans le premier de ces vers, et le dactyle suivi d'un anapeste dans le second, rendent la leçon suspecte. Ce morceau n'offre aucune licence de ce genre, sauf le procéleusmatique au vers 62. Nauck propose ἀπ' ἐμᾶς, ἀπ' ἐμᾶς τόδε παιδός, en retranchant les autres mots. Peut-être : 'Απ' ἐμᾶς, ἀπ' ἐμᾶς τόδε, δαίμονες, οῦν, | Ιιετείω, πέμψατε παιδός.

cœur ne tremble, ne frissonne ainsi sans repus ni trève : il y a donc quelque chose d'extraordinaire. 'Aliacro; équivant à deparaxive, το; (schol.). Homère avait dit : Mŋð' ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατά θυμόν (Riede, XXIV, 549). Euripide rapporte cet adjectif au sujet de la phrase. C'est un hellénisme dont les exemples ne sont pas rares.

87. Θείαν Ἑλένου ψυχάν, « l'âme prophétique d'Hélènos », est une périphrase pour τὸν μάντιν Ἑλένον, le devin Hélènos. On lit chez Χέπορhοια, *Cyrop.*, VII, III, 8 : Ὁ αγαθὰ καὶ πιστὰ ψυχή. L'anteur d'une scholie (contredite par d'autres) veut que 'Ελένου ψυχάν désigne l'ombre d'Hélènos, ce qui l'oblige d'écrire Κάσανδραν, puisque cette fille de Priam n'était certainement pas morte. Je m'étonne que Porson, Dindorf et d'autres critiques aient adopt l'opinion de ce scholiaste. Hécube demanderait donc aux Troyennes où elle peut rencontrer un revenant. Si, au vers 80, elle appelle Polydore « la seule ancre,

la seule espérance de sa maison », on ne voodra pas inférer de cette expression, si naturelle dans la bouche d'une mère qui a va perir presque tous ses ensants, qu'Hélénos ne pouvait plus être parmi les vivants. Cf. Il., XXIV, 499 : "O; δε μοι οίος Εην. 94'-97. L'ombre de Polydore, au vers 40, et Ulysse, au vers 390, assucent qu'Achille demanda Polyzène. N'aurait-on pas dit toute la vérité à Hécabe, pour la ménager a issi longtomps que cela pouvait se faire? Il est plas naturel de penser que le fantôme d'Achille ne prononçait pas de nom propre, et les vers 116 sq. viennent à l'appui de cette opinion. On ne pouvait offrir à ce béros que la plus belle et la p'us noble des captives, et tout le monde nomma aussitôt Polyzène. La crainte exprimée icimême par la malheurouse mère fait voir que le vœu d'Achille n'admettait guère d'autre explication. Cependant l'amour romanesque d'Achille pour Polyzène est d'in-

vention plus récente. Cf. Notice.

#### ΧΟΡΟΣ.

Έκάβη, σπουδή πρός σ' έλιάσθην τάς δεσποσύνους σχηνάς προλιποῦσ'. ϊν' ἐκληρώθην καὶ προσετάγθην 100 δούλη, πόλεως ἀπελαυνομένη τῆς Ἰλιάδος, λόγχης αἰχμῆ δοριθήρατος πρός Άγαιῶν, ούδεν παθέων αποχουρίζουσ', άλλ' άγγελίας βάρος άραμένη 105 μέγα, σοί τε, γύναι, χῆρυξ ἀγέων. 'Εν γὰρ 'Αγαιῶν πλήρει ξυνόδω λέγεται δόξαι σην παιδ' Άγιλει σράγιον θέσθαι · τύμδου δ' έπιδάς οίσθ' ότε χρυσέοις έφάνη σύν όπλοις, 110 τάς ποντοπόρους δ' ἔσχε σχεδίας λαίφη προτόνοις ἐπερειδομένας, τάδε θωύσσων. Ποῖ δὴ, Δαναοὶ, τὸν ἐμὸν τύμβον στέλλεσθ' άγέραστον άφέντες; 115 Πολλής δ' έριδος ξυνέπαισε κλύδων δόξα δ΄ έχώρει δίγ' ἀν' Έλλήνων

98-103. On voit que le chœur est comosé de captives qui ont déjà été distribuées parmi les vainqueurs par la voie du sort (ἐκληρώθην), et qui viennent de quitter les tentes de leurs maîtres (voy, cependant vers 447 sqq.). Il ne faut pas les confondre avec les Troyennes qui sont sorties avec Hécabe de la tente d'Agamemnon. -Έλιάσθην n'équivant pas a ώρυή την, παςεγινομην, comme dit le scholiaste. Ce verbe bomérique a le sens de « se détourner, s'esquiver». - Λόγχη; αίχμη δοριθήρατος est une periphrase poétique de αίχμαλώτος. Quant au luxe de la diction, comp. Βροδύπουν ήλυσιν άρθρων, νατι 66; άθυτις ἀνίρων πελάνων, Ηίρρ., 147; ἀνάν-Grov noita; lextpov, Medee, 436.

105. Άγγελίας βαρος άραμενη, m'étant chargée du fardeau d'un message. Cette métaphore, amenée par ἀποχουφίζουσα,

explique les locutions αξρεσθαι πόνον, πόλεμον etc.

110. Les Grecs disent indifféremment οἰσθ' ότε, tu te souviens du jour οὐ (ep. la locution latine meministi quum), et οἰσθ' ότι, tu te souviens que. — Ἐράντ, il avait paru. L'aoriste remplace souvent le plus-que-parfait. Au vers 116 le chœur revient à l'assemblée des Grecs, dont il avait interrompu le récit pour rappeler un fait antérieur.

442. Λαίτη προτόνοις ἐπερειδομένας, ayant leurs voiles appuyées sur les cordages, tendues par les cordages, c'est-à-dire prêts a partir.

115. Chez Homère, R., I. 118, Agamemuon dit: "Ουρα μη οίος Άργειων αγέραστος έω.

117-119. Δοξα δ' έχώρει δίχα équivant à δίχα δε σφισιν ήνδανε βουλή, Humère, II.,

στρατόν αίγμητήν, τοῖς μέν διδόναι τύμδω σφάγιον, τοῖς δ' οὐχὶ δοχοῦν. την δε το μεν σον σπεύδων άγαθον 120 τῆς μαντιπόλου Βάχχης ἀνέχων λέχτο' Άγαμέμνων. τὼ Θησείδα δ', όζω Άθηνῶν, δισσῶν μύθων ῥήτορες ήσαν, γνώμη δὲ μιᾶ συνεγωρείτην, 125 τον Άγιλλειον τύμβον στεφανοῦν αξματι γλωρώ, τὰ δὲ Κασάνδρας λέχτρ' οὐχ ἐφάτην τῆς Άγιλείας πρόσθεν θήσειν ποτέ λόγχης. Σπουδαί δε λόγων χατατεινομένων 130 ήσαν ίσαι πως, πρίν ό ποιχιλόφρων χόπις ήδυλόγος δημοχαριστής Λαερτιάδης πείθει στρατιάν μή τὸν ἄριστον Δαναῶν πάντων δούλων σφαγίων είνεκ' ἀπωθείν, 135 μηδέ τιν' εἰπεῖν παρά Περσεφόνη στάντα φθιμένων ώς άγάριστοι Δαναοί Δαναοῖς τοῖς οἰγομένοις ὑπὲρ Ἑλλήνων

XVIII, 510, ou à ἐγίνοντο δίχα αἰ γνῶμαι, Hérodote, VI, 109. — Δοκοῦν n'est pas un cas absolu, comme disent quelques commentateurs: ce participe est une apposition qui reprend, sous une autre forme, l'idée de δόξα.

131. Βάχχης. Cf. v. 676: Τὸ Βαχχεῖον κάρα τῆς θεσπιφόοῦ Κασάνδρας. — Ανέχων, soutenant, honorant. Dans l'Ajax de Sophocle, le chœur dit à Tecmesse, v. 211: Αέγ' ἐπεί σε λέχος δουριάλωτον Στέρξας ἀνέχει θούριος Αίας.

426-127. L'habitude d'honorer les morts en couronnant leurs tombeaux de ficurs fit que les poètes se servirent des verbes στέφειν, στεφανοῦν, et même du substantif στέφη (Eschyle, Chocph., 95), en parlant de lihations. — Αξιμα χλωρόν désigne ici, comme chez Soph., Trach., 1055, un sang

jeune. Horace dit: «Virent genua». Nous disons: «une verte vieillesse». Hermann expliquo: « sang vivant (d'un vivant), sang frais.» Cp. les scholies diverses: νέας παιδὸς αίματι et προσφάτω, νεαρῷ.

432. Κόπις, parleur séduisant et roué. Cf. δημοχόπος, et χρουσιδημείν ches Aristophane, Chevaliers, 859. Euripide développa plus tard cette ébauche du démagogue, et en fit un portrait complet dans Oreste, v. 903 sqq. — C'est à tort qu'on rapproche de ce vers d'Hecube le passage de Lucien, Banquet, 6: Είφος αὐτὸν οἱ μαθηταί χαὶ κοπίδα καλοῦσιν. Κοπίς differe de κόπις. Phocion était le couteau, κοπίς, des discours de Démosthène; mais il n'était nullement κόπις.

135. Δούλων est ici l'adjectif; σφαγίων est le substantif.

RC. 141. fixet Cobet. - 145. Dans les périodes anapestiques qui sont régulières, un dactyle ne peut être suivi d'un anaposte. Nauck propose Άγαμέμνονος εξ' Ιεέτις ου εξ' Άγαμάμνονος Ιατήρ. - 147. Quoique γαζαν se trouve à la fin d'une phrase, la syllabe indifférente au milieu de la période métrique est suspecte. Porson a conjecturé ὑπό γαίας, Beim oth (Kritische Studien zu den griechischen Tragikern, I, p. 174): τού; τε γρονίου:. - 155. áyáv Burges.

141. Met boor our fin equivant à δεον ούπω πάρεστι (Thucydide, VI, 31), tantum non udest.

τᾶς οὐ φερτᾶς ώμοι μοι.

142. Hadov. Cf. Hipp., 516. Mosgos dans le même sens aux v. 206 et 526.

111. La préposition moé; ne se trouve que dans la seconde phrase, mais elle se supporte aussi a la premi re. C'est ainsi que l'adverbe žàzote, au v. 28, n'avait été énoncé que dans le se ond membre de phrase.

145. "Ιζ(ε) : sous-ent, πρός βωνοίς.

450. Τύμδου προτετή, s'affaissant devant le tombeau. Προπειή équivaut a προνωπ?, dont Eschyle se sert (sans complement toutefois) en parlant d'Iplugenie, Agam., 231.

182. Xpugozópou. Cette épithète désigne la jeune fille, d'après l'observation de Porson, qui cite Homere, R., 11, 872 : "O: xai yourdy ixwy moleudyd' iev. fibre xoos, et Lycophronide cher Athence, AIII, 564 Β : Ούτε παιδοί υρφίνος, ούτε ταιθένων των χρυσοφόρων, ουτε γυναικών βαθυχολεων χαλόν το πρόσωπο...

456. Δειλαία γήσω; est construit comme τάλαινα παίδων, Medee, 996.

Τίς ἀμύνει μοι ; ποία γέννα,
ποία δὲ πόλις;

φροῦδος πρέσδυς, φροῦδοι παῖδες.
Ποίαν, ἢ ταύταν ἢ χείναν,
στείχω ; ποῖ δ' ἤσω ; ποῦ τις
θεῶν ἢ δαίμων ἐπαρωγός ;
Ὁ χάχ' ἐνεγχοῦσαι Τρῳάδες, ὧ
χάχ' ἐνεγχοῦσαι
πήματ', ἀπωλέσατ' ὧλέσατ' οὐχέτι μοι βίος
ἀγαστὸς ἐν φάει.

\*Ω τλάμων άγησαι μοι ποὺς, άγησαι τὰ γραία πρὸς τάνδ' αὐλάν.
\*Ω τέχνον, ὧ παῖ δυστανοτάτας ματέρος, ἔξελθ' ἔξελθ' οἴχων.
\*Αῖε ματέρος αὐδὰν, ὧ τέχνον, ὡς εἰδῆς

NC. 159. Porson voulait γενεά. Dindorf pense qu'Euripide allonges la finale de γέννα dans ce morceau lyrique et dans Iph. Taur., 154, comme Pindare celle de τόλμα, Olymp., IX, 122, et XIII, 14. — 162. On ne sait si les vers cités par Denys d'Halicarnasse, de Compos. verborum, ch. xvii: Ποίαν δῆθ' ὁρμάσω; ταύταν ἢ κείναν [κείναν ἢ ταύταν]: le rapportent à ce passage. Porson en tirait στείχω; ποίαν (ποῖ Wecklein) δῆθ' ὁρμάσω; — 163-164. Les bons manuscrits ont πῆ δ' ἡσω; et δαιμόνων. Ce dernier est évidemment une glose de δαίμων. Il ne faut interpoler après ce mot ni ἐστ' (qu'on lit dans deux manuscrits de la 2º fam.), ni νῷν (conjecture de Musgrave), en rattachant le mot θεῶν au premier de ces deux vers. Mais la conjecture de Reiske ποῖ δ' ἤσω πόδα; est bonne-Pour la rendre plus probable encore, je propose ποῖ πόδα δ' ἤσω;

459-60. Ποία γέννα, ποία δὶ πόλις; quels enfants, quels concitoyens? Hécube ne demande pas quelle autre race, quelle autre cité viendra à son secours; elle dit que tous ses défenseurs naturels ont péri.

463. "How doit se prendre intransitivement, dans le sens de ὁρμήσω, si toutesois le texte n'est pas gâté. V. NC.

484. Δαίμων, souvent synonyme de θεός, désigne en cet endroit, où il est opposé à θεός, les divinités inférieures. Quelquefois on ajoute encore les demidieux: θεοί, δαίμονες, ήρωες.

485-467. Κακὰ ἐνεγκοῦσαι πήματ(α) veut dire ici : « qui avez apporté, annoncé de grands malheurs, » et non : « qui les avez supportés. »

170

168. Άγαστός équivant à θαυμαστός, ποθητός, περισπουδαστός (schol.).

472-74. Dans Aristophane, Nuéez, 4465, Strepsiade s'écrie: 'Ω τέχνον, ὧ παῖ, ἔξελθ' οἰκων, ἀῖε σοῦ πατρός. Cette parodie aide à déterminer la date de notre tragédie. Voy. les observations que nous avons présentées à ce sujet dans la notice préliminaire, aux pages 209 et suiv.

οίαν οίαν άίω φάμαν περί σᾶς ψυχᾶς.

175

**MOAYZENH.** 

'nΓ,

μάτερ μάτερ, τί βοάς; τί νέον καρύξασ' οίκων μ' ώστ' όρνιν θάμδει τῷδ' ἐξέπταξας;

EKABH.

Οίμοι, τέχνον.

180

**TOAYZENH.** 

Τί με δυσφημεῖς; φροίμιά μοι κακά.

EKABH.

Αἰαῖ, σᾶς ψυχᾶς.

HOAYZENH.

Έξαύδα, μη κρύψης δαρόν · δειμαίνω δειμαίνω, μᾶτερ, π ποτ' ἀναστένεις.

185

EKABII.

Ω τέχνον οίχτρον μελέας ματρός.
ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

Τί τόδ' άγγέλλεις;

EKABH.

Σφάξαι σ' Άργείων χοινά συντείνει πρός τύμδον γνώμα

NC. 478. Le Marcianus omet of av of av. Nauck propose αὐδὰν, τίκναν, ὡς ἀἰες φάμαν. Il se peut que l'interpolation soit plus considérable et que le poëte n'ait écrit que d'le ματέρος (apprends de ta mère), τέκνον, ράμαν περὶ σᾶς ψυχᾶς. — 428. καρῦΕρωσ' Wecklein. — 486. Je corrige la leçon ὡ τέκνον τέκνον. Hermann: τέκνον τέκνον τέκνον δέχενον μέλεον. — 487. Nauck propose: τί ποτ' ἀγγελλεις; On pourrait conserver iel τόδ' et écrire au v. 485: τί τόδ' ἀναστένεις.

478-479. Ωστ' δρνιν. Comme un oiseau timide qu'une frayeur subite (θάμδος) a fait sortir tout tremblant (ἐξέπτηξε) de son mid.

481. Τί μι.... κακά. « Pourquoi m'abordes-tu en gémissant? Ce début est de mauvais angure pour moi. » Andromaque dit, dans les Troyennes, 712 : Τί δ' ἔστιν, ως μοι τροιμίων άρχει κακών... Cf. Phén. 1336. 183. Έξανδα, μή κρύψας. Réminiscence d'Homère. Thétis dit à son fils, Iliade, I, 363 : Έξανδα, μή καύθε νόφ, ίναι είδαμεν άμφω.

184-185. Atquaines vi anaurt enc, times quid ingemisoas : je tremble en cherchent à deviner ce qui te fait gémir.

Πηλεία γέννα.

HOAYEENH.

Οἴμοι, μᾶτερ, πῶς φθέγγει ἀμέγαρτα χαχῶν; μάνυσόν μοι

EKABH.

μάνυσον, μᾶτερ.

Αὐδῶ, παῖ, δυσφάμους φάμας ἀγγέλλουσ' Άργείων δόξαι ψήρω τᾶς σᾶς περί μοι ψυχᾶς. ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

Ω δεινὰ παθοῦσ', ὧ παντλάμων, ὧ δυστάνου μᾶτερ βιοτᾶς, οΐαν οΐαν αὖ σοι λώδαν ἐχθίσταν ἀρρήταν τ' ὧρσέν τις δαίμων; Οὐκέτι σοι παῖς ἄδ' οὐκέτι δὴ

οίαν οίαν αὖ σοί τις | λώδαν έχθίσταν άρρήταν | ώρσεν δαίμων;

MC. 190. Les manuscrits ont πηλείδα et (la plupart) γέννα. Le datif γέννα est attesté par les scholiastes et particulièrement par celui du cod. Marcianus. Ce dernier dit que πηλείδα est pour πηλέως : πατρωνυμικὸν ἀντὶ πρωτοτύπου. Un autre résoud la difficulté d'une manière encore plus étrange. Il veut que γέννα, au vocatif, ait le sens de διύγατερ. C'est comme si on voulait dire en français : « Sang » pour « δ mon sang. » l'ai écrit Πηλεία γέννα, déjà proposé par Paley. — 191-192. La ponctuation de Boissonade : πῶς φθέγγει; ἀμέγιρτα κακῶν μάνυσόν μοι, est erronée. Voyez la note explicative. — 194. δυσφήμου; mss. — 196. σᾶς ἀμφὶ ψυχᾶ; Heimsœth. — 200. La mesure semble demander qu'on retranche ἐχθίσταν (var. : αἰσχίσταν) avec Triclinius, ou qu'on sjoute soit λώδαν (Hermann), soit τάνδ' (Hartung), au commencement du vers. Ou bien :

490. Πηλεία γέννα έquivaut à Πηλέως παιδί. Cf. Iph. Taur., 12·0: Άγαμεμνονείας παιδός. Homère, Il., IX, 538: Δῖον γένος, Ἰοχέαιρα.

491-192. Πῶς φθέγγει ἀμέγαρτα κακῶν;

491-192. Πῶς φθέγγει ἀμέγαρτα κακῶν; a D'où tiens-tu les affreux malheurs que tu annonces? » Πῶς répond lei à : « comment se fait-il que?... » — ᾿Αμέγαρτα, non dignes d'envie, affreux, malheureux. Cf., Homère, Il., II, 420 : Πόνος ἀμέγαρτος. Les malheureuses filles de Danaüs s'appellent chez Eschyle, Suppl., 642, ποίμναν τάνδ' ἀμέγαρτον.

194-196. Faute d'avoir compris les vers 191-192, on s'est étonné que la seconde réponse d'Hécube fût moins précise que la première (188-190), et Reisig voulait même transposer ces deux morceaux. Mais Hécube répond à la question : « Comment sais-tu ce que tu annonces? » Elle dit : « Je répète ce que l'on m'a rapporté. » Les mots çάμας et ἀγγέλλουο (ι) sont ce qu'il y a de plus essentiel dans sa réponse; quant au fait lui-même, elle pouvait se contenter de le rappeler d'une munière générale.— Άγγελλουο (ι).... ψυχᾶς, on annonce qu'un vote des Grecs a décidé de ta vie. L'intraduisible pronom μοι indique le tendre intérêt qu'une mère prend à la vie de sa fille : aussi est-il intercalé au milieu du groupe de mots τᾶς σᾶς ψυχᾶς.

202-204. Σοι γήςα, pour τῷ σου γήςα,

195

190

200

205

γήρα δειλαίω δειλαία
συνδουλεύσω.
Σχύμνον γάρ μ' ὥστ' οὐριθρέπταν,
μόσχον δειλαία δειλαίαν
εἰσόψει χειρὸς ἀναρπαστὰν
σᾶς ἄπο, λαιμότομόν θ' Ἄιδα
γᾶς ὑποπεμπομέναν σχότον, ἔνθα νεχρῶν μέτα
τάλαινα χείσομαι.

210

Καὶ σοῦ μὲν, μᾶτερ, δυστάνου κλαίω πανδύρτοις θρήνοις, τὸν ἐμὸν δὲ βίον, λώδαν λύμαν τ', οὐ μετακλαίομαι, ἀλλὰ θανεῖν μοι ξυντυχία κρείσσων ἐκύρησεν.

215

## ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν 'Οδυσσεὺς ἔρχεται σπουδῆ ποδός, Έχαδη, νέον τι πρὸς σὲ σημανῶν ἔπος.

NC. 208. Hermann a corrigé la leçon τ' ἀίδα ου τ' ἀίδα. — 210. Seidler a retranché à avant τάλαινα. La pentapodie dactylique du vers 167 est également suivie d'une tripodie lambique. Malgré ce rapport évident, tous les essais pour réduire ce dialogue lyrique en strophes et antistrophes ont été des plus malheureux. — 211. Les bons manuscrits portent καὶ σὰ μὰν μᾶτερ δύστανε, d'autres καὶ σὰ μὰν μᾶτερ δυστάνου βίου. J'ai rétabli le texte d'après cette scholie du Marcianus: 'Αντὶ τοῦ, περὶ σοῦ ἢ ἐπὶ σοὶ, ὧσπερ καὶ δαῦμά (δανμάζω?) σου φασὶν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ σοί. Τινὰς δέ φασι λείπειν τὸ χάριν, ἢ ἀπὸ κονοῦ τὸν βίον (c'est-à-dire que quelques-uns sous-entendent ici les mots τὸν βίον, qui se lisent au v. 213), ἢ κλαίω σου τὸν βίον. Il en résulte qu'on lisait anciennement σοῦ et probablement δυστάνου, et que les leçons de nos manuscrits sont des gloses explicatives, introduites dans le texte en dépit de la mesure. — 212. Blomfield a corrigé la leçon κανοδύρτοις. — 215. Il est probable que ce chant anapestique se terminait par un vers parémiaque. Heimsœth (l. c. p. 191) croît que ξυντυχία est une glose de δαίμων. On peut aussi penser à πότμος:

συνδουλεύσω. Voy. la note sur παισίν δλεθρον βιοτά προσάγεις, Malee, 992.

208 208. Σχύμνον οὐριθρεπταν. Comme les bêtes sanvages n'étaient pas offertes en acrifice, ces mots ne peuvent désigner qu'une génisse nourrie dans les pâturages de la montagne. Cf., Iph. Aul., 1082. — Μότχον, comme πώλον au v. 142, désigne directement la jeune fille.

244. Σου μέν, suppléez βίον, est opposé

a τὸν ἐμὸν δὶ βίον, v. 213, Cela semble plus naturel que de prendre σοῦ κλαίω dans le sens de περὶ σοῦ κλαίω, σὲ κλαίω, quoique cette construction ne soit pas impossible : voy. v. 1236.

213-214. Λώδαν )ύμαν τ' sont des appositions ajoutees à βίοι. Polyxène ne pleure pas sa vie, qui n'est qu'outrage et qu'ignominie. — Μετακλαίομαι semble signifier ici pleurer un bien qu'on perd, qu'on re-

#### ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Τύναι, δοχῶ μέν σ' εἰδέναι γνώμην στρατοῦ ψῆφόν τε τὴν χρανθεῖσαν ἀλλ' ὅμως φράσω. "Εδοξ' ἀχαιοῖς παῖδα σὴν Πολυξένην σφάξαι πρὸς ὀρθὸν χῶμ' ἀχιλλείου τάρου. Ἡμᾶς δὲ πομποὺς καὶ κομιστῆρας κόρης τάσσουσεν εἶναι θύματος δ' ἐπιστάτης ἱερεύς τ' ἐπέστη τοῦδε παῖς ἀχιλλέως. Οἰσθ' οὐν δ δρᾶσον; μήτ' ἀποσπασθῆς βία μήτ' εἰς χερῶν ἄμιλλαν ἐξέλθης ἐμοί τῶν σῶν. Σορόν τι κάν κακοῖς ὰ δεῖ φρονεὶν.

EKABH.

Αἰαῖ παρέστηχ' ὡς ἔοικ' ἀγὼν μέγας, πλήρης στεναγμῶν οὐδὲ δακρύων κενός. Κάγωγ' ἄρ' οὐκ ἔθνησκον οὖ μ' ἐχρῆν θανεῖν, οὐδ' ὥλεσέν με Ζεὺς, τρέφει δ', ὅπως ὁρῶ κακῶν κάκ' ἄλλα μείζον' ἡ τάλαιν' ἐγώ. Εἰ δ' ἔστι τοῖς δούλοισι τοὺς ἐλευθέρους

NC. 224. Nauch n'aurait pas dû écrire ἐπέσται. La leçon des manuscrits est bonne; voy. la note explicative. — 227. γίγνωσα' ἀνάγκην Herwerden. — 228. Variante : σοφόν τοι. — 224. L. Dindorf a corrigé la leçon κάγὼ γάρ.

grette; tandis que κλαίω, v. 212, voulait dire pleurer sur un mál qui existe. Voyez cependant notre remarque sur μεταστένομαι, Mód., 996.

224. Ἐπέστη έφμίναι à ἐτάχθη, ἐχειροτονήθη (schol.). L'aoriste second ἐπέστη
lapεύς répond à l'aoriste premier ἐπέστησαν ἰερέα, comme le passif répond à
Pactif. Cf., Suppl., 1216: Σὐ δ' ἀντὶ πατρὸς, ဪτιαλεῦ, στρατηλάτης νέος καταστάς. Δικότοι., 1098: "Όσοι θεοῦ χρημάτων ἐφέστασαν. Dams ce dernier exemple,
le phas-que-parfait peut se tourner par
l'imparfait a présidaient, » comme ici l'aoriste ἐπέστη par le présent « préside. »

— Il va same dire que τοῦδε se rapporte
à δύματος.

225. Οἰσθ' οὖν δ δρᾶσον, qui ċquivaut à οἰσθ' δ δρᾶν σε βούλομαι (Suppl., 932),

ressemble, pour la construction, à οίδ' δτι, δήλον δτι employés adverbialement. On peut en rendre compte par la traduction : « Fais, sais-tu quoi? » (δρᾶσον, οἶσθ' ő;) Cette locution se trouve assez souvent chez Euripide et chez Aristophane, plus rarement chez Sophocle. — Μή ἀποσπασθής, ne te fais pas arracher (d'auprès de ta fille). 227-228. Γίγνωσκε.... τών σών, connais quelle est ta force, quel est l'état malheureux où tu te trouves. L'ensemble de la phrase ne permet pas de rapporter άλκήν à la puissance des maîtres d'Hécube, comme ont fait la plupart des interprètes anciens et modernes. Cf., Androm., 126 : Γνώθι τύχαν, λόγισαι το παρόν κακόν εἰς ὅπερ fixett, passage cité par Pflugk.

220

225

230

231. Κάγωγ' άρ' οὐκ ἔθνησκον, etc'est donc pour cela que je nesuis pas morte, moi: μή λυπρά μηδέ καρδίας δηκτήρια έξιστορήσαι, σοὶ μέν εἰρῆσθαι χρεών, ἡμᾶς δ' ἀκοῦσαι τοὺς ἐρωτῶντας τάδε.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Έξεστ', έρώτα τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φθονῶ. ΕΚΑΒΗ.

Οἶσθ' ἡνίκ' ἡλθες Ἰλίου κατάσκοπος, δυσχλαινία τ' ἄμορφος, ὀμμάτων τ` ἄπο φόνου σταλαγμοὶ σὴν κατέσταζον γένυν; ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Οίδ' · οὐ γὰρ ἄχρας χαρδίας ἔψαυσέ μου. ΕΚΑΒΗ.

Έγνω δέ σ' Έλένη καὶ μόνη κατεῖπ' ἐμοί;

NC. 236. Peut-être σὲ μὲν ἐρωτᾶσθαι χρεών.

236-237. Les mots σοὶ μὶν εἰρῆσθαι χρεών ne doivent pas se traduire: a te percoratum esse oportet. Ulysse n'a aucune envie de parler plus longuement, et Hécube ne veut pas du tout qu'il se taise. Hécube doit dire: « Il convient que tu te laisses interroger et que j'entende ta réponse. » Le parfait εἰρῆσθαι peut être mis, par une espèce d'anticipation, pour le présent. Wecklein rapproche la locution latine response opus est, et Démosth., Cheracon., 10: Βίλτιον δ' ἐσω; καὶ πρός ὑμᾶ: ἐστιν εἰρῆσθαι. — Τοὺς ἐρωτῶντα;, au mascalin. Cf. la note sur Hipp., 349, et passim.

238. Τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φθονῶ, je ne te refuse pas ce délai. Ces mots marquent qu'Hécube gagnera quelques instants, mais qu'elle n'obtiendra rien.

239-241. Cet exploit d'Ulysse est raconté dans l'Odyssee, IV, 242 sqq. On y
lit qu'Ulysse s'était déchiré la chair par des
comps de fouet et qu'il avait jeté des haillons sur ses épaules, afin de ressembler à
an esclave (Αὐτόν μιν πληγῷτιν ἀεικελίχσι δαμάσσας, Σπεῖρα κάκ' ἀμφ' ώμοῖστο ἔχων, οἰκῆὶ ἐοικώς. ἀνδρῶν δυσμενέων
κατάδυ πόλιν τύρνάγυιαν). C'est la le meileuer commentaire des mots de notre texte:
Όμμάτων τ' ἀπο .... γένυν. Hécube dit
que le sang ruisselait des yeux et du front

d'Ulysse jusque sur son menton. [Explication de Jacobs.] Cf., Rhésos, 710, où le chœur des Troyens rappelle cette aventure d'Ulysse: Εδα καὶ πάρος κατά πτόλιν, υπαρρον όμμ' έχων, βακοδύτω στολά πυκασθείς. Le scholiaste veut que póvou σταλαγμοί soient des larmes sanglantes, des larmes versées par un homme en danger de mort (ξκλαιε γάρ έπειδή τὸν περί ψυχη: έτρεχεν), et Boissonade et d'autres ont approuvé cette explication. Mais, quand même les mots s'y prêteraient, on voit, en lisant ce passage avec un peu d'attention, qu'il s'agit ici des moyens pris par Ulysse pour se défigurer: ce n'est que plus bas qu'il sera raconté comment il fut reconnu et ce qu'il fit alors.

242. Olo'.... ξψαυσέ μου. Ulysse dit qu'il s'en souvient, que les émotions de cette aventure firent plus qu'effleurer son cœur, y laissérent une profonde et durable impression. Cf. Eschyle, Agam., 805: Oùx ακ' άκρας φρενό; εύφρων. Mais, dans Hipp., 255, πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς désigne ce qu'il y a de plus intime dans l'âme.

243. Chez Homère, Hélène seule reconnaît Ulysse, sans qu'Hécube y soit mèlée ; et le scholiaste fait remarquer que cela est beaucoup plus naturel, puisque la reine n'aurait pas laissé échapper ce dangereux ennemi.

240

### ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Μεμνήμεθ' ές χίνδυνον έλθόντες μέγαν.

Ήψω δὲ γονάτων τῶν ἐμῶν ταπεινὸς ὤν; οΔΥΣΣΕΥΣ.

245

"Ωστ' ἐνθανεῖν γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ' ἐμ:ήν.

Έσωσα δῆτά σ' ἐξέπεμψά τε χθονός ; οΔΥΣΣΕΥΣ.

"Ωστ' εἰσορᾶν γε φέγγος ήλίου τόδε.

EKABH

Τί δῆτ' ἔλεξας δοῦλος ὢν ἐμὸς τότε ;

Πολλῶν λόγων εύρήμαθ', ώστε μὴ θανεῖν. ΕΚΑΒΗ.

250

Ο ὅχουν χαχύνει τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν, δς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαθες οἶα φὴς παθεῖν, δρᾶς δ' οὐδὲν ἡμᾶς εὖ, χαχῶς δ' ὅσον δύνη;

NC. 247-250. C'est ainsi que les vers se suivent dans les bons manuscrits. Depuis Porson, la plupart des éditeurs placent 247 et 248 après 250. La transposition est spécieuse: elle rétablit l'ordre des faits. Mais c'est à dessein que le poête a fait suivre une autre marche au dialogue: cf. Leutsch, *Philologus*, XXII, p. 477. Voy. notre note explicative— 248, εἰσορᾶν δή Ε. — 251. Faut-il écrire οὐχοῦν μ' ἀμύνει? Cf. Thuc., I, 42, 4.

246. Ἐνθανεῖν. Ma main, qui avait saisi tes vêtements, s'y mourait, ne pouvait plus s'en détacher. Νεκρωθῆναι ὑπὸ τοῦ ἔδου; τὴν χεῖρά μου, dit le scholiuste. Nous disons bien: « sa voix meurt, » et Boissonade cite cette phrase de Chateaubriand, Itin., I, p. 453: « Elle dégagea son bras... et le laissa retomber mourant sur la couverture. »

249. Ulysse était alors au pouvoir d'Hécube. Mais la reine, qui est maintenant esclave, dit δοῦλος ὧν ἐμὸς τότε, pour mieux marquer la ressemblance des situations.

250. Jusqu'ici Ulysse a répondu à toutes les questions d'Hécube, comme elle le désirait elle-même : il n'a cherché à nier ni à atténuer aucun des faits avancés par la reine. Mais lorsque Hécube en vient au point essentiel, aux promesses qu'Ulysse lui fit alors, il répond d'une manière évasive, il laisse entendre que les discours qu'on peut tenir pour échapper à la mort n'obligent à rien. C'est là-dessus que la reine, trompée dans son attente, renonce à l'interroger plus longuement. On voit que la marche du dialogue est très-satisfaisante, et qu'il ne faut pas transposer ces vers pour les faire concorder avec l'ordre des faits. - La scène s'ouvre par deux vers du chœur, auxquels répondent en quelque sorte les deux premiers vers d'Ulysse (216-218). Puis le même Ulysse explique son message en cinq et quatre vers (220-228), et Hécube y répond en cinq et quatre vers (229-237). Le dialogue qui suit ces couplets se compose de un, trois, un vers, et de deux fois quatre monostiques.

. .

Αγάριστον ύμῶν σπέρμ', όσοι δημηγόρους ζηλοῦτε τιμάς μηδε γιγνώσχοισθέ μοι. 255 οί τους φίλους βλάπτοντες ου φροντίζετε, ην τοΐσι πολλοῖς πρὸς χάριν λέγητέ τι. -Άτὰρ τί δὴ σόφισμα τοῦθ' ἡγούμενοι είς τήνδε παίδα ψήφον ώρισαν φόνου: Πότερα τὸ χρῆν σφ' ἐπήγαγ' ἀνθρωποσφαγεῖν 260 πρός τύμδον, ένθα βουθυτείν μᾶλλον πρέπει; \*Η τοὺς χτανόντας ἀνταποχτεῖναι θέλων είς τήνδ' Άχιλλεύς ένδίχως τείνει φόνον; Άλλ' οὐδὲν αὐτὸν ἥδε γ' εἴργασται κακόν. Έλένην νιν αἰτεῖν χρῆν τάρῳ προσφάγματα: 265 κείνη γάρ ὤλεσέν νιν εἰς Τροίαν τ' ἄγει. Εί δ' αίγμαλώτων γρή τιν' ἔχχριτον θανεῖν κάλλει θ' ὑπερφέρουσαν, οὐχ ἡμῶν τόδε. ή Τυνδαρίς γάρ είδος έχπρεπεστάτη. άδιχοῦσά θ' ήμῶν οὐδὲν ἦσσον ηὑρέθη. 270 Τῷ μὲν διχαίφ τόνδ' άμιλλῶμαι λόγον. —

AC. 260. Nauck croit qu'il faut lire τὸ χρή, mot indéclinable qui forme avec le verbe είναι (χρήσται vieut évidemment de χρή έσται) les temps de ce qu'on appelle vulgairement le verbe χρή. Voy. H. L. Ahreus, de Crasi et aphæresi, p. 6 sq. — 267. La plupart des manuscrits ont αίχμα)ώτον. — 269. είδος έπηρεπεστάτη, leçon du Faticasus s'accorde avec κάλλει ὑπερτέρουσαν mieux que ne fait la variante εὑπρεπεστάτη. La même variante se trouve au v. 335 d'Alceste.

254-257. Cette sortie contre les orateurs de l'agora d'Athènes complète le trait du vers 432. Le scholiaste dit : Ταῦτα εἰς τὴν κατ' αὐτὸν πολιτείαν λέγει. Καὶ ἔστι τοιοῦτος ὁ Εὐριπίδης, περιαπτων τὰ καύ' ἔαυτὸν τοῖς ῆιωσι καὶ νούς χρόνους συγχέων. — Μηδὲ γιγνώπκοισθέ μοι, et paiseè; ne pas vous connaître, ne jamais avoir affaire a vous!

258-259. Hecube prétend que les Grecs, voulant condamner Polyxène à mort, ont pris pour prétexte le sactifice dù a Achille. Elle veut maintenant examiner la valeur de ce prétexte (τοῦτο) qui leur semble si bien imaginé (σόφισμα ἡγούμενοι).

260. Το χρῆν, le devoir, la convenance. Il est difficile de rendre compte de cette forme qui serait un infinitif tres-irregulier. 263. Τείνει φόνον, trope tiré des locutions τείνειν τοξον, βέλος.

265. Προσφάγματα. Voy. sur ce pluriel Hipp., 11; Med., 917.

286. 'Ω) εσέν νιν.... ἄγει. Les tragiques mélent souvent le présent et l'aoriste dans les récits; mais ici l'emploi du présent a quelque chose de particulier. Logiquement la seconde phrase n'est pas coordonnée à la première : elle en contient l'explication. Illu enim perdidit eum dum ad Trojam ducit,

274. Τῷ μὲν δικαίῳ, en faisant valoir la justice. Rost veut qu'elle dise : « Voilà ce que j'oppose au droit que vous invoquez. » Mais cette dernière idée n'est pas exprimée dans le grec et ne peut se sous-entendre : il faudrait τῷ ὑμετέρῷ δικαίῳ. Il

Α δ' ἀντιδοῦναι δεῖ σ' ἀπαιτούσης ἐμοῦ. άχουσον. "Ηψω τῆς ἐμῆς, ὡς φὴς, γερὸς καὶ τῆσδε γραιᾶς προσπίτνων παρηίδος: άνθάπτομαί σου τῶνδε τῶν αὐτῶν ἐγὼ 975 γάριν τ' ἀπαιτῶ τὴν τότ' ἰχετεύω τέ σε. μή μου τὸ τέχνον ἐχ χερῶν ἀποσπάσης, μηδε κτάνητε των τεθνηκότων άλις. Ταύτη γέγηθα κάπιλήθομαι κακῶν ήδ' αντί πολλών έστί μοι παραψυγή, 280 πολιᾶς τιθήνη, βάχτρον, ήγεμών όδοῦ. Ού τὸν χρατοῦντα χρή χρατεῖν & μή χρεών, ούδ' εύτυγούντας εὖ δοκεῖν πράξειν ἀεί· κάγω γάρ ή ποτ', άλλα νῦν οὐκ εἴμ' ἔτι, τὸν πάντα δ' όλδον ήμας εν μ' ἀρείλετο. — 285 'Αλλ' ὧ φίλον γένειον, αιδέσθητί με, οϊκτειρον: έλθων δ' εἰς 'Αγαιικόν στρατόν παρηγόρησον, ώς ἀποχτείνειν φθόνος

NC. 274. La leçon τῆσος γεραια; donne un vers faux. Dans quelques manuscrits récents on trouve τῆς γεραιας, extrection qui ne vaut pas celle de Valckenaer : τῆσος γραιας, — 279. Hartung et Nauck condamnent ce vers, qu'ils croient tiré d'Oreste, 66 : Ταύτη γέγηθε κὰπιὺήθεται κακῶν. Leurs arguments me semblent insuffisants. Si ce vers contient une hyperbole, cette hyperbole convient au personnage qui parle; et le vers 284 est mieux amené par deux vers que par un seul. — 281. Cxwalina a corrigé la leçoa κόλις, qui fait disparate avec les mots suivants. — 282. τὸν κρατοῦντα dans Stobée, Anthol., CV, 20. Les manuscrits d'Euripide portent τοὺς κρατοῦντας. — 284, ἦν manuscrits. Cf. v. 43 NC.

est vrai qu'on lit, Hipp., 271: Τί ταῦτα σοῖ; ἀμιλῶμαι λόγοι;; mais on lit aussi, Hélène, 165: Ποῖον ἀμιλλαθῶ γόον; œ qui prouve que ἀμιλλᾶσθαι peut se passer de régime indirect.

276-276. Τῶνδε τῶν αὐτῶν, ta main et ta jone. — Χάριν ἀπαιτῶ τὴν τότε, supplées κατατεθείσαν, je réclame le bienfait que j'ai mis en dépôt, la reconnaissance que j'ai méritée alors. Χάρις signifie aussi bien bienfait que reconnaissance. Thucydide: ὁ δράσας τὴν χάριν, II, 42.

280-281. Outre le mot d'Andromaque, Iliade, VI, 429 sqq., Porson cite le fragment de notre poête, conservé par Alexandre, Περὶ σχημάτων, p. 578, 2: Άλλ' ήδε μ' εξέσωσεν, ήδε μοι τροφό;, Μήτης άδελη δμετίς άγκυρα στέγη. — Πολιάς τιθήνη, allance de mots qui a son pendant exact dant la phrase γέροντα παιδαγωγήσω, Bacck., 493.

284. "Η ποτ(ε). Il est indispensable de

284. Ἡ ποτ(s). Il est indispensable de suppléer εὐτυχεῦσα, quoi qu'en disc Pflagk. Ἡ tout court n'a pas le mêrac sens que ἢ τις ou ἢ τι, et en ne suppléant rien, on ferait dire à Hécube qu'elle est morte.

286. \* Ο φίλον γένειον. Scholisste : Απτομένη τοῦ γενείου τοῦτό φησιν. Cf. Homère, Il., I, 500 sqq.

288. Obóvoc équivant à véneste. Un tel acte soulèverait l'indignation de la puissance qui veille sur la conduite des hommes. γυναϊκας, &ς τὸ πρῶτον οὐκ ἐκτείνατε βωμῶν ἀποσπάσαντες, ἀλλ' ὡκτείρατε. Νόμος δ' ἐν ὑμῖν τοῖς τ' ἐλευθέροις ἴσος καὶ τοῖσι δούλοις αἵματος κεῖται πέρι. Τὸ δ' ἀξίωμα, κὰν κακῶς λέγη, τὸ σὸν πείσει ' λόγος γὰρ ἔκ τ' ἀδοξούντων ἰὼν κὰκ τῶν δυκούντων αὐτὸς οὐ ταὐτὸν σθένει.

290

295

YODOS

Οὐχ ἔστιν οὕτω στερρὸς ἀνθρώπου φύσις, ἥτις γόων σῶν καὶ μαχρῶν ὀδυρμάτων κλύουσα θρήνους οὐχ ἀν ἐχδάλοι δάχρυ.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Έχαθη, διδάσχου μηδὲ τῷ θυμουμένῳ

NC. 293. Nous adopterions λέγης, proposé par Muret, si la leçon λέγη n'était pas attestée par les manuscrits d'Euripide, par ceux de Stobée, Anthol., XLV, 6, et par ceux d'Aulu-Gelle, XI, 4. Boissonade met la virgule après τὸ σύν, en prenant, avec P.-L. Courier, κὰν τὸ σὸν λέγη dans le sens de κὰν σὺ λέγης. Mais cette périphrase n'est pas de mise ici. On le sentira en comparant les exemples allégués par Boissonade lui-même: On, 296: "Οταν δὲ τάμ' ἀθυμήσαντ' ἰδης, et 1088: ἐλευθερώσας τοὺμόν. Ces locutions, qui désignent, non la personne elle-même, mais ce qui regarde la personne ou ce qui est dans la personne, seraient étranges dans les cas pareils à celui qui nous occupe. - 294. Aulu-Gelle a νικὰ pour πείσει. - 295. Porson a corrige la leçon αὐτός. - 296. τίς σύτω στερρό;, dans Grégoire de Corinthe, de Dial., p. 64.

291-291. D'après la loi d'Athènes, quand un esclave avait été tué, son maître était son vengeur, et il pouvait poursuivre devant les tribunaux le meurtrier de l'esclave comme il aurait poursuivi le meurtrier d'un de ses propres parents. Antiphon, Sur le meurtre d'Herode, 48, dit à ce sujet : 'Il ψῆρος ἰσον δύναται τῷ δοῦλον ἀποκτειναντι καὶ τῷ ἐλειθερον. Cf., Lycurgue, Contre Leograte, ch. xvi.

293-295. Κἀν κακῶς λέγη, quand même elle (l'autorité) aurait tort, donnerait de mauvais conseils. Cette façon de parler qui a choqué beaucoup d'éditeurs (voy. NC.), et qui a été mal défendue par d'autres, est moins extraordinaire en grec qu'en français. Pour les Grecs, le terme abstrait ἀξιωμα désignait la personne elle-même. Cf. Πέρρ, 41: Άγνοῦ Πιτθέως παιδεύματα. — Τῶν δοκούντων, prend ici, grâce à l'antithèse ἀδεξούντων, le sens de ενδοκίμων, qu'il ne pourrait

guère avoir par lui-même. Cf. Troyennes, 609. — Ennius, dans Aulu-Gelle, XI, 4, traduit ainsi ce passage: « Hæc tu etsi « pervorse dices, facile Achivos flexe-« ris: Nam opulenti cum locuntur pariter « atqu: ignobiles, eadem dicta Eademque « oratio æqua non æque valet. »

251-295. Dans ce discours d'Hécube, on trouve, après un exorde de sept vers, une double argumentation. Elle discute d'abord la légitimité de l'arrêt des Grecs, ensuite les considérations qui devraient agir rulysse en particulier. Chacun de ces points est exposé en deux fois sept vers (258-64, 265-71; 272-78, 279-85). La péroraison a deux fois cinq vers,

209. Διδάσχου, laisse-toi éclairer. — Τῶ δυμουμένο équivant a τῷ δυμῷ, mais en présentant la colère comme un principe actif. Voyez sur cet idiotisme, familier aux écrivains de cette époque, notre

τὸν εὖ λέγοντα δυσμενῆ ποιοῦ φρενί. 300 Έγω το μέν σον σωμ', ύρ' οδπερ ηθτύγουν, σώζειν έτοιμός είμι χούχ άλλως λέγω. ά δ' είπον είς άπαντας ούχ αργήσομαι. Τροίας άλούσης άνδρὶ τῷ πρώτῳ στρατοῦ σήν παίδα δούναι σφάγιον έξαιτουμένω. 305 'Εν τῷδε γὰρ κάμνουσιν αἱ πολλαὶ πόλεις, όταν τις έσθλός και πρόθυμος ών άνηρ μηδέν φέρηται τῶν χαχιόνων πλέον. 'Ημῖν δ' Άχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς, γύναι, θανών ύπερ Υῆς Έλλάδος κάλλιστ' ἀνήρ. 310 Ούχουν τόδ' αἰσχρὸν, εὶ βλέποντι μὲν φίλφ - χρώμεσθ', ἐπεὶ δ' όλωλε, μὴ χρώμεσθ' ἔτι; Είεν τι δῆτ' ἐρεῖ τις, ἤν τις αὖ φανῆ στρατοῦ τ' ἄθροισις πολεμίων τ' άγωνία; πότερα μαχούμεθ' ή φιλοψυχήσομεν, 315 τὸν χατθανόνθ' ὁρῶντες οὐ τιμώμενον; Καὶ μὴν ἔμοιγε ζῶντι μὲν, καθ' ἡμέραν κεί σμίκο έχοιμι, πάντ' αν άρκούντως έχοι .

NC. 312. Pour ἐπεὶ δ' δ) ωλε, le manuscrit E, suivi par plusieurs éditeurs, porte ἐπεὶ δ' ἀπεστι. Cette leçon m'a l'air d'une variante à l'usage de ceux qui aimaient à détacher des sentences générales du texte d'Euripide. Elle permet de donner à βλέποντι le sens de « présent ». — ἐγρώμεθ', ὡ; δ'.... χρώμεσθ' ἔτι Cobet.

observation touchant τὸ μαινόμενον, Hippolyte, 218.

300. Δυσμενή ποιού φρενί, fais-t'en un ennemi dans ton esprit, transforme-le en ennemi, regarde-le comme ennemi. Les Grecs disaient aussi ποιεῖσθα: tout court dans le même sens.

301. Το σον σωμα, ta personne.

303. Εἰπον εἰς ἀπαντα; equivaut à εἰπον ἐν ἄπασι, parmi tous, devant tous,
mais en y ajoutant l'idée que le discours
était adressé à tous, ἄπασιν. Cf. Hipp.,
986; Démosth., Cour., 173. On ne peut
done s'exprimer ainsi que lorsqu'il s'agit
d'un certain nombre de personnes, et ce
serait une faute que de dire εἰπον εἰς
τὸν πατέρα. — Οὐχ ἀρνήσομαι dit ici

plus que : « je ne nierai pas. » Ulysse déclare qu'il ne se rétractera pas, ne se donnera pas de démenti.

305. (Είπον) δοῦναι, (dixi) dandam esse, (je disais) de donner. Le grec εἰκεῖν, λέγειν peut, comme le français « dire, » prendre le sens de conseiller ou d'ordonner, jubere, et se construire alors avec un simple infinitif.

306. Κάμνουσιν équivant à νοσοῦσι. C'est là la maladie, la plaie de la plupart des cités.

309. 'Ημίν άξιος τιμής me veut pas dire: « Il est à nos yeux digne d'être honoré, » mais : « il est digne de nos honneus, il mérite que nous l'honorions. » τύμδον δε βουλοίμην αν αξιούμενον τὸν ἐμὸν ὁρᾶσθαι · διὰ μαχροῦ γὰρ ἡ χάρις. — 320 Εί δ' οίχτρὰ πάσγειν φής, τάδ' άντάχουέ μου. Είσιν παρ' ημίν ούδεν ήσσον άθλιαι γραΐαι γυναίχες ήδε πρεσδύται σέθεν, νύμφαι τ' άρίστων νυμφίων τητώμεναι, ών ήδε κεύθει σώματ' 'Ιδαία κόνις. 325 Τόλμα τάδ' · ήμεῖς δ' εί καχῶς νομίζοιτεν τιμάν τον ἐσθλον, ἀμαθίαν ὀφλήσομεν: οί βάρδαροι δὲ μήτε τοὺς φίλους φίλους ήγεισθε μήτε τούς χαλώς τεθνηχότας θαυμάζεθ', ώς αν ή μεν Ελλάς εύτυν ή, 330 ύμεις δ' έχηθ' όμοια τοις βουλεύμασιν.

Αἰαῖ · τὸ δοῦλον ὡς κακὸν πέφυκ ἀεὶ τολμῷ θ' & μὴ χρὴ, τῆ βία κρατούμενον.

NC. 349. Eustathe se sert deux fols (ad Hom. Il., p. 666, 46 et 801, 53) du verhe στεφανοῦσθαι, en faisant allusion à ce vers. Aurait-il lu ἀξιούμενον | στεφῶν ὁρἄοθαι? Les mots τὸν ἐμόν ne sont pas nécessaires, puisque ἔμοιγε, v. 317, se rapporte aux deux phrases. — 332-333. Les manuscrits d'Euripide portent ὡς κακὸν πεφυκέναι, avec les variantes πέφυκ ἀεί, qui est la leçon de Stobée (Anth., LXII, 25), et πέφυκεν ἀεί, dont πεφυκέναι, qui ne pourrait s'appliquer qu'à des esclaves par naissance ou par nature, n'est qu'une corruption. Il est vrai que τὸ δοῦ) ον κακὸν πέφυκε pourrait aussi signifer : l'esclave est naturellement làche. Mais la conjecture de Nauck ὡς κακὸν πέφυκ ձεὶ τοὶμᾶν ἄ μὴ χρή est bizarre; on demanderait ᾶ χρή. — κρατούμενον, leçon de Stobée, est avec raison préferé par Dindorf à νικώμενον, qui se trouve dans presque tous les manuscrits d'Euripide.

319. 'Άξιούμενον, honoré. On cite Heraclides, 918, et Sophocle, Ajax, 1114, pour prouver que ce verbe peut se passer de complément. Voyez toutefois la note critique ci-dessus.

326. El γαχῶς νομίζομεν..., si nous avons tort d'observer la contume d'honorer les braves, si notre contome... est mauvaise. L'antithèse montre assez que tel est le sens de ces mots, et que ceux qui font dépendre χανῶς de τιμᾶν sont dans l'erreur. Cf., Androm., 693: Otrot χάθ' Έλλαδ' ως εμχῶς νομίζετοι.

327. Άμαθιαν όφλήσουεν se rapproche be acoup du français: « nous serons taxés

de sottise. » Cf., δφλεῖνγέλωτα, δφλεῖν μωρίαν, Médee, 403, 1227, avec les notes. 328. Ol βάρβαροι, vous autres Barbares. Le pronom personnel auquel se rapporte cette apposition, est contenu dans le verbe.

331. "Ο τοιχ τοῖς βουλεύμασιν, des résultats qui répondent à de tels conseils. — Le discours d'Ulysse se compose de deux parties. En faisant abstraction des préamboles qui les annoncent, v. 299 sq. et v. 321, on trouvera que la première partie d'eux fois dix vers, la seconde dix vers a deux fois dix vers, la seconde dix vers 332-314. Τὸ δούλον... κρατούμενον, que l'esclave est toujours misérable! et comme

•:

### EKABH.

'Ω θύγατερ, ούμοι μέν λόγοι πρός αίθέρα ρροῦδοι μάτην ριφέντες άμφι σοῦ φόνου ' σὰ δ' εἴ τι μείζω δύναμιν ἢ μήτηρ ἔχεις, σπούδαζε, πάσας ὥστ' ἀηδόνος στόμα φθογγὰς ἱεῖσα, μὴ στερηθῆναι βίου. Πρόσπιπτε δ' οἰχτρῶς τοῦδ' 'Οδυσσέως γόνυ, καὶ πεῖθ' ἔχεις δὲ πρόφασιν ' ἔστι γὰρ τέχνα καὶ τῷδε, τὴν σὴν ὥστ' ἐποιχτεῖραι τύχην.

340

335

#### HOAYEENH

Όρῶ σ', 'Οδυσσεῦ, δεξιὰν ὑρ' εἴματος κρύπτοντα χεῖρα καὶ πρόσωπον ἔμπαλιν στρέφοντα, μή σου προσθίγω γενειάδος. Θάρσει · πέφευγας τὸν ἐμὸν ἰκέσιον Δία · ὡς ἔψομαί γε τοῦ τ' ἀναγκαίου χάριν θανεῖν τε χρήζουσ' · εἰ δὲ μὴ βουλήσομαι, κακὴ ςανοῦμαι καὶ φιλόψυχος γυνή. Τί γάρ με δεῖ ζῆν; ἢ πατὴρ μὲν ἦν ἄναξ

345

NC. 335. Variante : βιφθέντες. - 346. Variante : Εψομαί σοι.

il supporte l'insupportable, subjugué qu'il est par la force! To) µãv désigne le courage passif, la résignation, comme v. 326.

334-335. Hécube dit que ses paroles n'ont frappé que l'air (α:θέρ2), comme des traits qui ont manqué le but (μάτην βιρέντε:).

337-338. Πάσας.... lείσα, em prenant tous les tons, comme la voix du rossignol. Le chant du rossignol n'est pas seulement plaintif et touchant, mais il est aussi varió et parcourt un grand nombre de notes. Cf. Homère, Od., XIX, 524: "Ήτε θαμά τρωπώσα χέει πολυηχία τωνήν. — A la comparaison près, la phrase est usuelle. Cf. Πάσας ἀρῆκε φωνάς. Démosth., Cor., 498.

340. Πείθε, essaye de le fléchir. On sait que le présent désigne quelquefois une simple tentative. Le verbe πείθω est de ceux dont le sens est souvent modifié ainsi. — Πρόφασιν, un motif a alléguer, une occasion, un moyen d'entrer en matière. On dirait qu'Hécube se souvent

de la prière de Priam, qui avait dit en tombant aux pieds d'Achille : Μνῆσαι πατρὸς σοῖο, θεοῖς ἐπιείχελ' ἀχιλλεῦ(II., XXIV. 486).

345. Πέρευγας.... Δία. Les prières solennelles, qui se faisaient en touchant le mentou et la main ou le genou de celui qu'on implorait, mettaient le suppliant sous la protection spéciale de Ζεύς ἰκότιος et pouvaient attirer la colère de ce dieu sur la tête de l'homme impitoyable (voyez la note sur Médée, 710). Polyxène dit à Ulysse qu'il échappe à ce danger et qu'elle ne le mettra pas dans cet embarras.

346-348. Le stoicien Cléanthe renferma sa profession de foi dans une noble paradie de ces vers. La voici: "Αγου δέ μ', ὧ Ζεῦ, καὶ σύ γ' ἡ πεπρωμένη, "Οποι ποθ' ὑμῖν εἰμὶ διατεταγμένος: 'Ως Εψομαί γ' ἀσκυος ἡν δὲ μὴ θέλω, Καπὸς γενόμενος, οὐδὲν ἡσσον Εψομαι. Epictète, Manacl, 77.

500

365

RG. 350. Heimsoth: Φρυγῶν· ἀπαντᾶ τοῦτό μοι πρῶτον βίου. Mais les Phrygiens a'étaient peut être pas assez estimés en Grèce, pour que Φρυγῶν tout court eût répondu à l'idée de grandeur qu'il s'agissait de réveiller ici. — 354. ἦν mss. — 355. παρθένοις Α¹. παρθένοις τ' valg. παρθένων τ' Kirchhoff. — 359. ἀμοφρόνων L. Dindorf. — 361. πρόμων κάσιν Herwerden.

την Έχτορός τε χάτέρων πολλών χάσιν, προσθείς δ' ἀνάγχην σιτοποιόν ἐν δόμοις, σαίρειν τε δώμα χερχίσιν τ' ἐφεστάναι λυπράν ἄγουσαν ήμέραν μ' ἀναγχάσει. Λέχη δὲ τάμὰ δοῦλος ἀνητός ποθεν

χρανεί, τυράννων πρόσθεν ήξιωμένα.

250. Τοῦτό μοι πρώτον βίου, voilà le début de ma vie. Πρώτον désigne ici l'ordre des temps, et non le degré d'importance.

382-353. Polyxène dit que nombre de princes, jalonx de l'avoir pour femme, se demandaient : Qui sera assez heureux pour la mener dans sa maison? L'indicatif àpi-Course s'explique, suivant l'observation de Bost, par cette liberté qu'avaient les Grecs de se servir de tournures intermédiaires ntre la question directe et la question in-Execte. - Ζή) ον έχων γάμων se dit ici de l'objet auquel le désir s'attache, mais peut mai se dire de celui qui nourrit ce senthest. C'est ainsi que έλεον έχειν, δργήν Exerv peuvent signifier : avoir de la pitié on de la colère, et : exciter de la pitié ou de In colère. Chez Platon, Ménexène, p. 243 A, Jes interpretes s'y sont frompés : Enzivov Exours y vent dire : ils font l'eloge, et non : ils reçoivent l'éloge.

355-356. ᾿Απόδ) επτος, qui attire les regards, comme ἐπίστρεπτος chez Eschyle, Chocph., 350. — Μίτα avec le datif, comme dans Homère. — Τὸ κατθανεῖν, accusatif analogue à ἀθανάτροι φυὴν καὶ είδος ὁμοίη (Od., VI, 16).

397. Τούνομα equivant à τὸ δνομα τοῦτο, c.-à-d. le nom d'esclave.

359. Όμων φρένας équivant à ώμοφρόνων.

300. L'adjectif relatif δστις généralise, et renferme l'idée de la pluralité. Aussi a-t-il un pluriel pour corrélatif. Voy. Hipp., 79; Méd., 220.

362-363. Ilροσθείς ἀνάγκην σιτοποιόν, m'infligeant la nécessité de moudre le grain. — Κερχίσιν ἐριστάναι. Tout le monde sait que, chez les anciens, le métier à tisser était vertical. — Dans la maison d'Alcinoüs les servantes font les travaux de la meule et ceux du métier, Odyssée, VII, 404 sqq.

Οὐ δῆτ' · ἀφίημ' ὀμμάτων ἐλευθέρων
φέγγος τόδ', "Αιδη προστιθεῖσ' ἐμὸν δέμας.
"Αγ' οὖν μ', 'Οδυσσεῦ, καὶ διέργασαί μ' ἄγων ·
οὕτ' ἐλπίδος γὰρ οὕτε του δόξης ὁρῶ 370
θάρσος παρ' ἡμῖν ὡς ποτ' εὖ πρᾶξαί με χρή.
Μῆτερ, σὺ δ' ἡμῖν μηδὲν ἐμποδὼν γένη,
λέγουσα μηδὲ δρῶσα · συμδούλου δέ μοι
θανεῖν πρὶν αἰσχρῶν μὴ κατ' ἀξίαν τυχεῖν.
"Όστις γὰρ οὐκ εἴωθε γεύεσθαι κακῶν, 375
φέρει μὲν, ἀλγεῖ δ' αὐχέν' ἐντιθεὶς ζυγῷ ·
θανὼν δ' ἀν εἴη μᾶλλον εὐτυχέστερος
ἡ ζῶν · τὸ γὰρ ζῆν μὴ καλῶς μέγας πόνος.

Δεινός χαρακτήρ κάπίσημος εν βροτοῖς εσθλῶν γενέσθαι, κάπὶ μεῖζον ἔρχεται τῆς εὐγενείας ὄνομα τοῖσιν ἀξίοις.

380

NC. 367. ἐλευθέρων Hartung. ἐλεύθερον mss. — 369. ἄγουμ' A. Ἄγου δέ μ', ω Ζεῦ, dans Cléanthe, cité au v. 346, vient sans doute du souvenir d'un passage célèbre d'. Andromède (fr. xxiii): 'Αγου δέ μ', ω ξέν'.... Ici le participe ἄγων, à la fin du vers, se réfère évidemment à ἄγε, et non à ἄγου, impératif moyen qui ferait un faux sens : car ἄγεσθαι γυναῖχα est « épouser une femme ». — 379. Nauck condamne ce vers. Il est faible, je l'accorde; mais il peut être d'Euripide, et je ne peuse pas qu'on puisse se passer facilement des mots ἢ ζων. Stobée, Anthol., XXX, 3 et CXXI, 20, cite ce vers avec les trois précédents.

367. 'Ομμάτων έλευθέρων. Cf. Esch., Ag., 328: 'Εξ έλευθέρου δέρης.

368. Φέγγος désigne ici la lumière qui jaillitdes yeur, le regard. Homère, Od., XVI, 45 et passim, appelle les yeur de Télémaque φάεα καλά. Pindare, Ném., X, 30, dit κρύπτειν φάο; όμμάτων, baisser les yeur.

370-372. L'adjectif indéfini, ajouté au second substantif, se rapporte aussi au premier. Il en est souvent de même des adjectifs qualificatifs, des génitifs, des adverbes, etc. V. Ned., 1330 et la note. — Δόξα est une simple opinion, une croyance; ἐλπίς est une espérance; ἀρασος, un motif d'oser. Polyxène dit qu'elle ne voit rien dans sa situation (παρ' ἡμίν) qui puisse lui donner le courage d'espérer ou de croire qu'elle pût jamais être heureuse, si elle continuait à vivre-

373. Λέγουσα μηθέ δρώσα. La négation est sous-entendue pour le premier membre dephrase, comme l'adverbe άλλοτε au v. 28,

l'adjectif au v. 370. Tons ces cas rentrent sous le même principe. — Συμβούλεσθαι, vouloir avec un autre, distère de συμβουλεύειν, conseiller.

377. Μάλλον εὐτυχέστερος. Cf. μάλλον άλγίων κλύειν, Hipp., 485.

312-378. Ce discours de Polyxène est, comme celui d'Hécube, 251 295, suivi d'un tristique du chœur et commence aussi, comme celui-là, par sept vers d'introduction. Puis Polyxène fait en huit vers, 349-56, la peinture de son ancien bonbeur, et en huit autres, 357-64, celle des malheurs qui l'attendraient dans la vie. Un dernier trait, reofermé dans un distique, amène un autre distique, où elle déclare sa résolution. Ensuite trois vers, 369-71, sont adressés à Ulysse, trois, 372-74, à Hécube. Un dernier quatrain ajoute une considération générale.

379-381. Le chœur dit que c'est quelque

## FXARE

Kales बहा होत्य: रिएक्ट मेरीने रहे स्वरेख lán, mácear. Ei à ài nó Ilridec गंद्रा रहांदेरीय स्टब्से असे देशक कार्या ίμις. Όλοσευ, τήνε μέν μή κπένεπε, ήμες δ΄ έγοντες τρός πυράν Άγιλλέως rentite, ut reisech. the reron Hitch. ά τείδα θέτιδα ώλεσεν τάσα βαλών.

385

Οι σ', ώ γεραιά, κατθανείν Άγιλλέως ράντασμ' Άγασος, άλλά τήνδ' ήτήσατο.

390

Υμείς δέ μ' άλλά θυγατρί συμφονεύσατε, και οις τροον ειών, αίνατος λελύσεται γαία νεχοώ τε τω τάδ' έξαιτουμένω.

Άλις χόρης είς θάνατος, ού προσοιστέος δίλος πρός άλλω: μηδέ τόνδ' ώρειλομεν.

395

Πολλή γ' ἀνάγκη θυγατρί συνθανείν έμέ. ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Πῶς: οὐ γάρ οίδα δεσπότας χεχτημένος.

NC. 392. Porson a corrigé la leçon πόμ'. — 394. Kirchhoff a rétabli κόρης εξς d'après le Mercienas. On lisait noche offe.

chose de puisant (δεινός) et d'éclatant (έπίσπμο:) que la marque (χαρακτήρ) qu'une bonne race imprime aux hommes, et il ajoute que ceux qui se montrent dignes de leur sublesse portent encore plus haut l'illustration de leur naissance (της εύγενείας fr:122).

387. On trouve le même tour, au v. 1014 : Apasse, seitou under. Cf. Troyennes, 1298: Άλλ' άγετε, μή φείδεσθε Soph., Αμακ, 844 : Γεύεσθε, μή φείδεσθε, πανέπμου στρατού.

390. Il semble que les paroles de l'ombre d'Achille n'étaient pas aussi explicites; mais un pouvait les interpréter en ce sens. Cla v. 95 et la note.

391. Alle, du moins. Tournure el-

liptique usuelle. - Tueic est mis en tête de la phrase pour faire ressortir l'antithèse; cette seconde victime serait immolée par l'initiative des Grecs euxmêmes. - Bothe rapproche de ces mots ce vers d'Ennius que Varron (de Lingua lutina, VII, 13) cite sans indiquer la piece d'où il est tiré: « Extemplo acceptam (') « me necato et filiam. »

394-398. Kópyc el; fávato;, une seule mort, celle de la vierge. Il est dans le génie de la langue grecque, d'ajouter els pour faire antithise à άλλος πρός άλλφ. - Μηδέ τόνο ώρειλομεν, plat aux dieux que nous ne fussions pas obligés d'offrir cette victime non

397. La réponse d'Ulysse porte sur le

### EKABH.

Οποῖα χισσός δρυός ὅπως τῆσδ' ἔξομαι.

Οῦχ, ἤν γε πείθη τοῖσι σοῦ σορωτέροις.

Ώς τῆσδ' έχοῦσα παιδός οὐ μεθήσομαι.

αιδός οὐ μεθήσομαι. 400 OAYSEETE

'Αλλ' οὐδ' ἐγὼ μὴν τήνδ' ἄπειμ' αὐτοῦ λιπών. ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

Μῆτερ, πιθοῦ μοι καὶ σὺ, παῖ Λαερτίου,
χάλα τοχεῦσεν εἰχότως θυμουμένοις,
σύ τ', ὧ τάλαινα, τοῖς χρατοῦσε μὴ μάχου.
Βούλει πεσεῖν πρὸς οὖδας ἐλχῶσαὶ τε σὸν 405
γέροντα χρῶτα πρὸς βίαν ὧθουμένη,
ἀσχημονῆσαὶ τ' ἐκ νέου βραχίονος
σπασθεῖσ'; ἃ πείσει. Μὴ σύ γ'· οὐ γὰρ ἄξιον. —
'λλλ' ὧ φίλη μοι μῆτερ, ἡδίστην χέρα
δὸς καὶ παρειὰν προσδαλεῖν παρηίδε 410
ὡς οὔποτ' αὖθις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον
ἀχτῖνα χύχλον θ' ἡλίου προσόψομαι.
Τέλος δέχει δὴ τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων.
'Ω μῆτερ, ὧ τεχοῦσ' · ἄπειμι δὴ χάτω.

EKABH.

🗘 θύγατερ, ήμεῖς δ' ἐν φάει δουλεύσομεν.

415

### NC. 398. Peut-être ouoia. Sy bel : δρυὸς ἐγώ. Wecklein: δρυὸς ἀπρίξ.

mot ἀνάγκη. « Il le faut? je crois être libre, je n'ai pas de maître, que je sache. » 398. Au fond, la comparaison est eimple; mais le poète l'a scindée en deux par le tour de l'expression. « Je m'attacherai comme le lierre, ὁποῖα κισσός, à elle, comme à un chêne, ὁρνὸς ὁπως. » On a comparé Τιογεπαει, 146 : Μάτηρ δ' ώσεὶ πτανοῖς κλαγγάν ὁρνισιν ὁπως ἐξάρξω 'γὼ μολπάν.

400. Ω; est allirmatif, comme, dans Médés, 609: Ω; οὐ κρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα. 403-404. Les pluriels τοχεῦσιν et χρατοῦσι généralisent. Cf. Méd., 396, 594, 823.
408-407. Racine s'est souvenu de ces vers lorsqu'il écrivait dans Iphigénie, V, III:
« Contre un peuple en fureur vous exposeren-vuss? N'elles point dans un camp rehelle à votre époux, Sœule à me retenir vainement obstinée, Par des soldats peuteurs indignement traînée, Présenter, pour tout fruit d'un déplorable effort, Un spectacle à mes yeux plus cruel que la mort.
408. 'À πείσε:, choses que la endureras.
— Mà σύ γε, mais non, ne t'y expose pas-

420

:23

## **HOAYEENH**

άνυμφος άνυμέναιος ών μ' έχρῆν τυχεῖν. ΕΚΑΒΗ.

Οἰχτρὰ σὺ, τέχνον, ἀθλία δ' ἐγὼ γυνή. Πολιβένη.

Έχει δ' έν Άιδου χείσομαι χωρίς σέθεν. ΕΚΑΒΗ.

Οίμοι τι δράσω; ποι τελευτήσω βίον; ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

Δούλη θανοῦμαι, πατρὸς οὖσ' ἐλευθέρου. ΕΚΑΒΗ.

Ήμεῖς δὲ πεντήχοντά γ' ἄμμοροι τέχνων. ΠΟΛΤΞΕΝΗ.

Τί σοι πρὸς Έχτορ' ἢ γέροντ' εἴπω πόσιν; ΕΚΑΒΗ.

Άγγελλε πασῶν ἀθλιωτάτην ἐμέ.

HOAYZENH.

\*Ω στέρνα μαστοί θ', οι μ' ἐθρέψαθ' ἡδέως. ΕΚΑΒΗ.

ΤΩ τῆς ἀώρου θύγατερ ἀθλία τύχης. ΠΟΛΥΞΕΝΗ.

Καῖρ' ὦ τεκοῦσα, γαῖρε Κασάνδρα τ' ἐμοὶ,

EKABH.

Χαίρουσιν άλλοι, μητρί δ' ούκ ἔστιν τόδε.

NC. 446. Pai effacé la virgule avant ων. — 419. Nanck propose ποῖ τελευτήτω τάδε; — 425. άθλία, correction de Markland, pour άθλίου ou άθλίας. On pourrait aussi conserver cette dernière leçon en écrivant σῆς pour τῆς.

416. "Ανυμρος.... τυχεῖν. On rend compte de cette phrase en rapportant ὧν aux substantifs νυμερύματα et ὑμένατοι, rensermés dans ἄνυμρος et ἀνυμένατος. Je cruis qu'il est plus exact de faire dépendre le génitif ὧν direct ment de ces adjectifs. "Ανιαιρος ἀνυμένατος (ἐχείνων) ὧν μ' ἐχρῖν τυχεῖν est dit comme ἄνυμρος ἐέκτρων (Hipp., 546), ἀνέορτος ἰερῶν (El., 310), ἐχρινος ἀσπίδων (Suphoele, OEd. Roi, 190), etc.

419. Τί δράσω; ποῖ τελευτήσω βίον; que faire? vers quelle fin précipiter ma vie? On dit τελευτάν εἰς τι ου ἐπί τι, que ce verbe soit transitif ou neutre. Cf. Eschyle, Sept Chefs, 157: 11οῖ δ' ἔτι τέλο; ἐπάγει ὁεὸ;;

421. Il y a ici quelque hyperbole. C'est Priam qui avait cinquante enfants. Hecube lui en avait donné dix-neuf, suivant Homère, Il., XXIV, 496.

427. Χειρουσιν άλλοι. Le τœα χαϊρε,

#### HOAYEENH.

ο τ' εν φιλίπποις Θρηξί Πολύδωρος κάσις.

#### EKABH.

Εὶ ζῆ γ' · ἀπιστῶ δ', ὧδε πάντα δυστυχῶ.

## HOAYEENH.

Ζη, καὶ θανούσης έμμα συγκλήσει τὸ σόν.

430

Τέθνηκ' έγωγε, πρὶν θανεῖν, κακῶν ὅπο.

## полубели.

Κόμιζ', 'Οδυσσεῦ, μ', ἀμφιθεὶς κάρα πέπλους' 
ώς πρὶν σφαγῆναί γ' ἐκτέτηκα καρδίαν 
βρήνοισι μητρὸς τήνδε τ' ἐκτήκω γόοις. 
'Ω φῶς' προσειπεῖν γὰρ σὸν ὄνομ' ἔξεστί μοι, 
μέτεστι δ' οὐδὲν πλὴν ὅσον χρόνον ξίφους 
βαίνω μεταξὺ καὶ πυρᾶς 'Αχιλλέως.

# 435

#### FKARH

Οὶ 'γὼ, προλείπω· λύεται δέ μου μέλη.
'Ω θύγατερ, ἄψαι μητρός, ἔχτεινον χέρα,
δός· μὴ λίπης μ' ἄπαιδ'. 'Απωλόμην, φίλαι.

440

ΝC. 432. χάρα πέπλους Kirchhoff. χάρα πέπλοις mss.

dit Hécube, s'adresse aux heureux, à ceux qui sont encore capables d'éprouver de la joie, mais non à ta mère. Il est étrange qu'on ait voulu rapporter άλλοι aux Grecs e réjouissant de la mort de Polyxène.

433-434. 'Ω: πρίν..., ἐπτήχω γόοις. En parlant ainsi, Polyxène dit pourquoi elle désire qu'Ulysse l'emmène; elle ne donne pas la raison, qui se comprend assez pour laquelle elle yeut qu'on lui voile la tête.— Ἐπτέτημα est intransitif, παρδίαν équivaut à κατά παρδίαν.

438-437. Σον δνομα (et non σὸν διιμα, comme on a conjecture). En faisant ses adieux à la lumière, qu'elle va quitter, il lai semble qu'elle en est déjà privée, et qu'elle n'en jouit plus que de nom. [Observation de Matthiæ.] Elle n'a pour la voir, dit-elle en continuant cette hyperbole, que le court instant où elle se trouve (βαίνω) entre le glaive du sacrificateur et le tom-

beau d'Achille. Mais, objectera-t-on, Polyxène n'est pas encore arrivée sur le lieu du supplice. Ceux qui demandent partout l'expression exacte et qui n'admettent point de tournure hyperbolique, peuvent recourir à l'explication de Boissonade, qui pensait que les mots πυρά, και ξιρου; désignaient ensemb'e le terme de la route, et qui traduisait : « Dum spatium viseque interval-« lum trajicio, quod me a gladio Pyrrhi et « Achillis rogo secernit, » Il est vrai que les Grees peuvent, en se servant de μεταξύ, sous-entendre le point de depart, lorsque ce point de départ est le moment présent, Sophocle dit, OEd. Col., 291 : Τα δὲ μεταξύ τούτου (jusque-là: μηδαμοῦ γίγνου κακός. Cependant Euripide s'étant servi de deux termes et ayant mis les mots Baives paratú entre les deux, l'autre explication se présente tout d'abord : elle est la plus naturelle et donne un sens plus vis.

[Stropbe 4.]

445

\*Ως τὴν Λάχαιναν σύγγονον Διοσχόροιν Ἑλένην Ιδοιμι: διὰ χαλῶν γὰρ ὀμμάτων αἴσχιστα Τροίαν εἶλε τὴν εὐδαίμονα.

ΧΟΡΟΣ

Δύρα, ποντιάς αύρα, ἄτε ποντοπόρους χομίζεις θοάς ἀχάτους ἐπ' οἰδμα λίμνας, ποῖ με τὰν μελέαν πορεύσεις; τῷ δουλόσυνος πρὸς οἶχον χτηθεῖσ' ἀφίξομαι; ἢ Δωρίδος ὅρμον αἴας

450

NC. 441. Quoique ως pour ούτω; soit rare chez les tragiques, il faut cependant le conserver ici. Ceux qui écrivent ω;, expliquent ως lcoux « puissé-je voir, » en sous-entendant: « je lui ferais un mauvais parti. » L'ellipse est forte, et la malheureuse Hécube, qui, en disant ces mots, s'affaisse accablée de douleur (cf. v. 486), ne peut guère proférer des menaces. D'autres veulent que ως relatif se prenne ici dans le sens démonstratif. Cette explication ne serait possible que s'il avait été, dans ce qui précède, expressement question de l'état où se trouve Polyxène. — 445. άτις Barnes.

444-443. <sup>\*</sup>Ως, pour ούτως, se rapporte à la situation de Polyzène, et non à celle d'Hécube. Puissé-je, dit celle-ci, voir Hélène en l'état où je vois ma fille. - On a dit qu'il n'était pas naturel qu'Hécube songeåt à autre chose qu'à sa douleur, et qu'il fallait donner ces vers au chœur [Hermann], ou les considérer comme interpolés [Dindorf et Nanck]. La critique serait juste, qu'elle ne prouverait encore rien contre l'authenticité du pessage : Euripide a quelquefois commis des fautes de ce genre. Mais il ne faut pas oublier que les malheurs n'ont pas brisé l'énergie d'Hécube, et que sa soif de vengeance est aussi grande que sa douleur : la femme qui crèvera les yeux de Polymestor peut maudire Hélène, même en ce noment. - La fin de cette scène se compose de deux morceaux : Hécube veut nourir à la place de sa fille on avec sa fille ; elle recoit ses adieux. En remontant au vers 382, on trouve sept vers d'Hécube, suivis d'un double dialogue entre elle et Ulyse: d'abord deux, trois, deux vers (389-95), puis six monostiques (396-101) échangés entre ces deux personnages. Polyxène intervient en prononçant sept vers (402-408), qui répondent aux sept vers d'Hécube, et un quatrain (409-12) qui termine ce morceau et prépare le suivant. La grande stichomythie entre la mère et la fille est annoncée par le vers 413, et compte neuf couples de monostiques (416 sqq.). Les quatre dernières contiennent les adieux proprement dits; la cinquième, v. 422 sq., qui proclame Hécube la plus malheureuse des femmes, est placée au milieu. La scène se termine par deux tristiques de Polyxène et deux tristiques d'Hécube.

447-449. Il me semble difficile d'accorder ces vers et les suivants avec le vers 400, où les captives disent que le sort leur a dejà désigné des maîtres. Ici, elles se demandent au contraire dans la maison de quel maître, dans quel pays elles arriveront. Je ne puis voir dans cette contradiction qu'une négligence du poète, négligence vénielle, puisque les commentateurs, qui épluchent tout, ne a'en sont pas aperçus, que je sache.

450-454. La terre dorienne, Δωρίς αἶα, est le Péloponèse, que Sophocle appelle τὰν μεγάλαν Δωρίδα νασον Πέλοπος (OEd. Col., 695). L'anachronisme de cette désignation ne choquait personne à Athènea, Après la patrie d'Agamemnon, vient celle

HOAYEENH.

δ τ' έν φιλίπποις Θρηξί Πολ.

EKABI!

Εὶ ζῆ γ' : ἀπιστῶ δ', δδ:

no s

Zỹ, xai bavologo !

"Vatistrophe (.)

47.5

Τέθνηκ' έγωγε.

460

. EK**Ç** 

בא ל ביא איניים בא ליים ליים איניים איניים

465

s unteurs retranchent τον après EsDa, et écrivent , com consaigns, — 453, τοκέα (dissyllabe par syconsiste out presque tous πεδία Σιπαίνει». Pour rétaciones e cent τας γυας, Hermann a supprime l'article.

control of the contro

to a connected a 88% dynamical re College Wher lens and Denny extended rout produced by the second control rent produced by the second con

vermy sic exelve & ba .... Olxoc est ajoute a sixtpåv Biotáv Egousav, parce que la Trogennesera esclave, sixeris. - Rienu'ctait plus célébre que le palmier de l'île de Delos, arbre que Latone entoura, dit-on, de ses bras, dans les douleurs de l'enfantement : aust de polying Sabe meyer, die Phymne homerique à Apollon Dellen, v. 417, Ici et dans Im, 920, Forigide parle aussi d'in limier; dans I & Fish , 1000, if af site in closer. Dans ce dernier passige, if aroschces obres Autobachtva mi av. It so ne do Li delivrance de Latine; ici il les nomme diller Berge Air, le monument de l'entantement du fils de Jopiter. - Dis Andreams is all species. Conjenues alles, qui chantent la deesse chasse esse, sont rappelees d'une manière aimable par la chantre avengle de Ci los a la tin de l'Evinne homerique a Apollon Delien. Ta est place apres Apreuific, an commencement of premier membre de phrise, an lea le l'être entre gaussay et autuka. Cette I yperfute n'est pus contraire à l'usage des éconains grees.

\*Π Παλλάδος ἐν πόλει
τᾶς καλλιδίφρου θεᾶς
ναίουσ' ἐν κροκέω πέπλω
ζεύζομαι ἄρα πώλους ἐν δαιδαλέαισι ποικίλλουσ' ἀνθοκρόκοισι πήναις,
ἢ Τιτάνων γενεὰν
τὰν Ζεὺς ἀμφιπύρω
κοιμίζει φλογμῷ Κρονίδας;

[Stropbe 2.]

470

475

'Ωμοι τεκέων έμῶν,

ὤμοι πατέρων χθονός θ',

ἀ καπνῷ κατερείπεται

τυςομένα δορί
κτητος 'Αργείων ' ἐγὼ δ'

ἐν ξείνα χθονὶ δὴ κέκλημαι

[Antistrophe 2.]

430 xs. **el**o**se** 

NC. 467-468. διᾶς ναίουσ' est l'excellente correction de Nauck, pour άθαναίας, glose qui produit un hiatus inadmissible. — 460. ζεύξομαι άρα, leçon du Marcianus rétablie per Kirchhoff, à l'accent près. On lisait ζεύξομαι άρματι. — 478-479. δορίκτητος Άργείων, leçon des bons manuscrits et du scholiaste de Venise (voy. ci-dessous), a été rétabli par Kirchhoff. On lisait δορίληπτος ὑπ' Άργείων. Hermann: Άργείων.

466-476. A la fête des Grandes Panathènées, on portait en procession au temple de Minerve un voile (πέπ)ος) brodé par les feanmes et les filles d'Athènes. On y voyait la déesse sur son char (χα)/ίδιτρος) livrant bataille aux ennemis des dieux olympiens; et c'était un grand honneur pour un citoyen que ses actions y trouvassent une place a côté des combats divins. Comme ce chœur est composé de femmes, un des anciens commentateurs d'Euripide invoque une comédie de Phéréerate pour réfuter l'opinion d'Apollodore, snivant lequel les vierges seules travaillaient a ce voile.

470. Comme le chœur parle ici de luimême au singulier, le pluriel πατέρων
(Ερών) ne peut guère désigner que les ancètres, dont les tombeaux ne seront plus
honorés désormais. Cf. Eschyle, Pesses
405. Le scholiaste, qui tire de ce vers et du
precédent la preuve qu'il y avait dans ce
chœur non-seulement des femmes, mais
aussi des jeunes filles, semble preudre πα-

τέρων dans le sens de pères proprement dits, à moins qu'il n'ait lu πατέρος, comme un scholiaste plus récent. Encore ne voit-on pas pourquoi de jeunes femmes ne pourraient avoir perdu leurs pères dans cette guerre.

179. Δορίκτητος 'Αργείων, possession des Grees acquise par la lance. Le génitif, sans préposition, indique la propriété actuelle : il est gouverné par l'idée de κτῆσις ou κτῆμα renfermée dans δορίκτητος. Le scholiaste ancien dit fort bien ὑπὸ τὴν κτῆσιν καὶ δεσποτείαν γενομένη τῶν 'Ελλήνων. Cf. Soph., Phil., 3: 'Ω κρατείστου πατρὸς 'Ελλήνων τραμείς.

480-483. Le chœur dit qu'il est désormais esclave dans un pays étranger, ayant quitté l'Asie, l'ayant échangée contre (άλλάξασα, littéralement a ayant eu en échange » le séjour (θτράποαν) de l'Europe, maison de Pluton (à ses yeux), c'est-à-dire séjour qui lui est aussi odieux que celui des enfers. Presque tous les commentateurs, anciens et modernes, expliquent 'λσίαν 'λσίαν

δούλα, λιποῦσ' Ἀσίαν, Εὐρώπας θεράπναν ἀλλάξασ', "Αιδα θαλάμους.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ.

Ποῦ τὴν ἄνασσαν δή ποτ' οὖσαν Ἰλίου Έκαβην ἄν ἐξεύροιμι, Τρφάδες κόραι;

485

Αύτη πέλας σου νῶτ' ἔχουσ' ἐπὶ χθονὶ, Ταλθύδιε, κεῖται ξυγκεκλημένη πέπλοις.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ.

\*Ω Ζεῦ, τί λέξω; πότερά σ' ἀνθρώπους ὁρᾶν;
ἢ δόξαν ἄλλως τήνδε κεκτῆσθαι μάτην
[ψευδῆ, δοκοῦντας δαιμόνων εἶναι γένος],
τύχην δὲ πάντα τὰν βροτοῖς ἐπισκοπεῖν;
Οὐχ ἥδ' ἄνασσα τῶν πολυχρύσων Φρυγῶν,

490

NC. 481. λε (πουσ' Musgrave. — 489. κεκτῆσθαι βροτούς Heimsæth. — 490, ajouté par un interpolateur qui ne comprenait pas 489 (voy. la note explicative), est avec raison condamné par Nauck. En effet, ce vers introduit la question de l'existence des dieux, dont il ne s'agit pas dans ce passage, où leur providence seule est mise en doute; il ajoute fort inutilement ψευδή à ἀλλω; et à μάτην; il donne une construction des plus embarrassées, et rend le rapport du vers suivant avec l'ensemble de la phrase presque inintelligible.

Εὐρώπας θεράπναν, l'Asie esclave de l' Europe, et άλλάξισ' Αιδα θαλάμου; (τοῦ δούλη κεκλησθαι), ayant reçu la servitude au lieu de la mort, n'ayant pas été tuée afin d'être réduite en esclavage. Mais il n'est pas possible de séparer άλλάξασα de λιπούσα, ces deux participes ayant entre eux une relation évidente; et Hartung, le premier qui ait compris ces vers, a fait observer que θεράπνα n'équivalait jamais, dans Euripide, à θεράπαινα, mais avait toujours le sens d'habitation. Cf. Troy., 211 et 1070; Bacch., 1043; Herc. Fur., 370; Iph. Aul., 1499. Enfin, d'après l'explication usuelle, les captives auraient l'air de se féliciter d'avoir échappé à la mort, les mots άλλαζασ' Αιδα θαλάμους se tronvant mis en évidence à la fin du chant.

484. Τὴν ἀνασσάν ποτ' οδσαν, celle qui était autrefois reine. Le participe du présent répond quelquefois à un impurfait. Cf. Él., 975 et 1203; Troyennes, 1277: 'Ο μεγάλα δή ποτ' ἐμπνέουσ' ἐν βαρδάροις Τροία. Démosthène, Philipp., II, 26: Ταῦτ' ἀκούσαντες ἐκείνοι καὶ θορυ-δοῦντες ὡς διθῶς )έγεται. Dans ce dernier passage, les participes répondent à ἤκουσαν καὶ ἐθορυδουν.

487. Ευγκεκλημένη est plus fort que συγκεκαλυμμένη: il marque qu'Hécuhe a fermé ses sens et son âme aux influences du dehors, pour être tout entière à sa douleur.

488. Opav, regarder, veiller sur....

489. Δόξαν πεπτήσθαι, ου δόξαν έχειν, peut signifier deux choses : « avoir une opinion » ou bien « avoir une réputation, c.-à-d. être l'objet de l'opinion d'autrui. » C'est dans ce dernier sens qu'il faut le prendre ici. C'est ce qu'a méconnu l'in'erpolateur qui ajouta le vers suivant, Voy. notre observation sur ζήλον έχουσα, v. 352.

ούχ ήδε Πριάμου τοῦ μέγ' ὀλδίου δάμαρ;
Καὶ νῦν πόλις μὲν πᾶσ' ἀνέστηχεν δορὶ,
αὐτή δὲ δούλη γραῦς ἄπαις ἐπὶ χθονὶ
κεῖται χόνει φύρουσα δύστηνον χάρα.
Φεῦ φεῦ ' γέρων μέν εἰμ', ὅμως δέ μοι θανεῖν
εἰη πρὶν αἰσχρᾳ περιπεσεῖν τύχῃ τινί. —
'Ανίστασ', ὧ δύστηνε, χαὶ μετάρσιον
πλευρὰν ἔπαιρε χαὶ τὸ παλλευχον χάρα.

EKABH.

Έα· τίς ούτος σῶμα τοὐμὸν οὐχ ἐᾳς
χεῖσθαι; τί χινεῖς μ', ὅστις εἶ, λυπουμένην;
ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ.

Ταλθύδιος ήχω Δαναϊδῶν σ' ὑπηρέτης, ἀγαμέμνονος πέμψαντος, ὧ γύναι, μέτα.

🗘 ςίλτατ', ἄρα κἄμ' ἐπισφάξαι τάφῳ

505

NC. 495. αὐτή, correction d'Elmsley, pour αὕτη. Voy. ci-dessous. — 499. Le manasserit de Venise porte au v. 501 la scholie : ἐα τρράρεται ἀή. ἔστι δὲ κλητικὸν ἐπίρρημα. Il serait absurde de remplacer ἔα par ἀή; mais on pourrait insérer cette dernière interjection avant le vers 490. — 503. J'ai ajouté σ' après Δαναξόῶν. Voy. ci-dessous. On rattachait μέτα à πέμψαντο; en suppléant le pronom σε. Mais cette ellipse est inadmissible. Où a-t-on vu qu'un vocatif tint lieu de régime? On ne peut pas non plus dire μεταπέμπειν pour μεταπέμπειν pour μεταπέμπεις Dindorf: πάρα.

494 495. Hó)ις veut dire : « sa ville. » Voilà pourquoi le terme opposé à πόλις doit être αὐτή, et non αῦτη.

497-498. Voici, si je ne me trompe, le sens de ces deux vers : Talthybios dit que sa vie ne saurait plus être très-longue, puisqu'il est vieux; et que cependant, en voyant ce spectacle, il craint de vivre trop longtemps. Il prie donc les dieux d'abréger sa vie plutôt que de le faire tomber dans le malbeur et l'ignominie. - On a eu reeours à d'autres explications pour rendre compte de διεως. La plupart des scholiastes L'ensent que l'antithèse porte sur ce que les vieillards tiennent beaucoup a la vic. Ce trait de satire serait déplacé ici. D'autres sous-entendent l'idée, que pour un vieillard le malheur ne saurait durei long emps. Cette explication vaut micux; mais elle ne ressort pas assez naturellement des expressions dont s'est servi le poete. — Ennius faisait dire à Talthybios : « Senex sum : utinam mortem « oppetam, priusquam evenat, Quod in « pauperie mea senex graviter gemain. »

801. Τίς οὐτος οὐχ ἐᾳς...; qui es-tu (là) qui ne laisses pas ..? Porson compare le veis d'Homène, H. X, 82: Τίς δ' οὐτος κατὰ νῆς: ἀνὰ στο τολο ἐρχεαι οἰος; On sait que le démonstratif οὔτος se joint souvent à la seconde personne.

503-504. Construisez: ('Eyŵ,) Ταθύσ 6:05, μεθέχω σε, ὧ γύνα', Δανσίζῶν υπρέξης. 'Αγομέμνονος πεμψανίος. Talthybios dit qu'il vient chercher Hécube, comme agent des Grees et sur l'ordre d'Agamemnon Cf. v. 509 et la tournure plus concise, T ου 14270: Μεθήκουσίν σ' 'Όδυσσιως πάρα. δοχοῦν Άχαιοῖς ήλθες; ὡς ςίλ' ἄν λέγοις. Σπεύδωμεν ἐγχονῶμεν· ήγοῦ μοι, γέρον.

## ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ

Σὴν παῖδα κατθανοῦσαν ὡς θάψης, γύναι, ἤκω μεταστείχων σε πέμπουσιν δέ με δισσοί τ' ἀτρεῖδαι καὶ λεὼς ἀχαιικός.

### E A DH

Οίμοι, τί λέξεις; οὐκ ἄρ' ὡς θανουμένους μετῆλθες ἡμᾶς, ἀλλὰ σημανῶν κακά; Όλωλας, ὧ παῖ, μητρός ἀρπασθεῖσ' ἄπο 'ἡμεῖς δ' ἄτεκνοι τοὐπὶ σ' 'ὧ τάλαιν' ἐγώ. — Πῶς καί νιν ἐξεπράξατ'; ἄρ' αἰδούμενοι; ἢ πρὸς τὸ δεινὸν ἤλθεθ' ὡς ἐχθρὰν, γέρον, κτείνοντες; εἰπὲ καίπερ οὐ λέξων φίλα.

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ.

Διπλᾶ με χρήζεις δάκρυα κερδᾶναι, γύναι,
σῆς παιδὸς οἴκτῳ · νῦν τε γὰρ λέγων κακὰ
τέγξω τόδ' ὄμμα, πρὸς τάςῳ θ' ὅτ' ὥλλυτο. — 520
Παρῆν μὲν ὄχλος πᾶς ᾿Αχαϊκοῦ στρατοῦ
πλήρης πρὸ τύμδου σῆς κόρης ἐπὶ σφαγάς ·

506. 'Ως n'est pas exclamatif, comme on croit généralement. Cette particule marque ici un rapport de causalité. Il faut sous-entendre: « ne crains pas de parler, parle sans hésitation. »

544. Τί )έξεις; Voy. sur ce futur Hipp., 353 et la note. — Θανουμένους, au masculin, d'après la règle dont il a été question à propos de Hipp., 349, de Méd., 823, et ailleurs.

514. Τούπὶ σ(ε), quant à toi, en tant que cela te regarde. Τὸ ἐπὶ σοι signifierait: autant que cela dépend de toi.

615-617. Hécube demande si les bourreaux ont fait voir un sentiment de pitié en immolant la victime, ou bien : lis l'ont tuée impitoyablement. Le scholiaste, trop préoccupé du v. 569, donne à αλδούμενοι le sens de « respectant la pudeur de la jeune fille. » C'est une creeur.

518. Δάκρυα κερδάναι, gagner des lames, n'y gaguer que des lames.

Le verbe ἐπαυρέσθαι prend souvent ce sens, qu'on peut appeler ironique. Τοιαῦτ' ἐπηιύρου τοῦ ειλανθρώπου τρόπου, dit Vulcain, Promethee d'Eschyle an vers 28.

510

515

520. Du futur τέγξω, il fant tirer l'aoriste ἔτεγξα, qui est sous-entendu dans le second membre de phrase. Les Grees s'exprimaient ainsi, même en prose. — Une pensée analogue est élégamment rendue dans ces vers de Sophoele : Δὶς γὰρ οὐγὶ βούλομαι Πονοῦσά τ' ἀλγείν καὶ λέγουσ' αὐθις πάλιν, OEd. Col., 363 sq.

522. Πλέρτς, au complet. — Le tombeau dont il est question ici est certainement le fameux tombeau qu'Achille avait élevé à Patrocle dans la Troade et où il fut enseveli près de son ami, ἀχτῷ ἐπὶ προυχρώση ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλεσποντφ (Od)ssec, XXIV, 82). Depuis Homère, l'antiquité n'en connut pas d'autre, et l'idée d'un grammairien gree, qui suppose qu'il s'agit ici d'un cenotaphe élevé dans la Cherso-

λαδών δ' Άγιλλέως παῖς Πολυξένην γερὸς ξστησ' ἐπ' ἄχρου χώματος, πέλας δ' ἐγώ. λεχτοί τ' Άγαιῶν ἔχχριτοι νεανίαι, 525 σχίρτημα μόσχου σῆς χαθέξοντες γεροίν, ξοποντο. Πλήρες δ' έν γεροίν λαδών δέπας πάγγρυσον αίρει γειρί παῖς Άγιλλέως, γοάς θανόντι πατρί : σημαίνει δέ μοι σιγήν Αγαιών παντί χηρύζαι στρατώ. 530 Κάγω χαταστάς εἶπον ἐν μέσοις τάδε: Σιγᾶτ', Άγαιολ, σῖγα πᾶς ἔστω λεώς, σίγα σιώπα · νήνεμον δ' ἔστησ' όγλον. Ὁ δ' εἶπεν ˙ Ὠ παῖ Πηλέως, πατὴρ δ' ἐμὸς, δέξαι γοάς μου τάσδε χηλητηρίους 535 νεχρών άγωγούς ελθέ δ' ώς πίης μέλαν

NC. 827. ἐν χεροῖν, qui ſait double emploi avec χειρί, provient probablement du vers précédent. Le poète écrivit-il ἐν μέσοις? — 628. αἶρει, que la première main avait écrit dans le Marcianus et qui se trouve dans un autre manuscrit, a été rétabli par Kirchhoſſ. La vulgate ἐρρει est très-mauvaise. D'abord le moment de verser les libations n'est pas encore venu (voy. la note explicative); ensuite ρεῖν χοάς n'est pas grec. Théocrite dit très-bien d'une rivière ρεῖνω γάλα, ρεῖνω μέλι (Id., V, 124-126); mais il est étrange qu'on se soit servi de ces phrases si simples, ai naturelles pour justifier l'énormité que la plupart des manuscrits prétaient à Euripide. — 534. καταστάς, leçon du Marcianus et qui est aussi dans a, vant mieux que la vulgate παραστάς, qui ne peut guère être suivie de ἐν μέσοις. — 535. La variante μοι est irréprochable, mais elle est moins bem matorisce que μου.

est vrai que le lieu de la scène est dans ce dernier pays, et malgré la proximité des deux côtes, il faut du temps pour passer et repasser l'Hellespont, surtout quand il s'agit de transporter une armée tout entière. Mais laissons ces calculs pédante ques aux admirateurs de d'Aubignac et de la Pratique du theâtre; la poésie est ailée, elle se joue des lieux et des temps. Nul Athenien ne songeait à chicaner Euripide sur des détails que le poète a prudemment laissés dans l'ombre.

524. Πέλας δ' έγώ. Suppléez Εστην. Cette ellipse ressemble à celle du v. 520.

526 Morgov. Cf. v. 206.

527-530. Le fils d'Achille lève la main dans liquelle il tient la coupe aux libations, et annonce ainsi son dessein : mais il me fera l'offrande que lorsque le peuple aura fait silence. C'est bien plus pour cette action que pour les paroles dont il l'accompagne qu'il fait proclamer le favete linguis. Les mots δεξει χράι μου, v. 635, mai quent le moment où la libation est offerte. On voit que la leçon αξρει (voy. NC.) est la seule bonne. — Χράς θανοντι πατρί est une apposition, explicative de πλήρες δέπαι, le contenu étant poétiquement identifié avec le contenu étant.

535-537. On voit que les libations doivent agir comme un charme (χηληγηρίους) sur l'ombre du defunt, et l'attirer de la maison de Pluron dans le tombeau, où elle recevra l'offrande du sang. — Άκραμγδε αίμα, sang pur et virginal. Cf. Iph. Aul., 4574: Άχραντον αίμα καλλικαρθένου δέρης.

χόρης άχραιφνές αξμ', δ σοι δωρούμεθα στρατός τε κάγώ · πρευμενής δ' ήμιν γενού, λῦσαί τε πρύμνας καὶ χαλινωτήρια νεῶν δὸς ἡμῖν, πρευμενοῦς τ' ἀπ' Ἰλίου 540 νόστου τυγόντας πάντας είς πάτραν μολείν. Τοσαύτ' έλεξε, πᾶς δ' ἐπηύξατο στρατός. Είτ' άμείγρυσον φάσγανον χώπης λαδών έξεῖλχε χολεοῦ, λογάσι δ' Άργείων στρατοῦ νεανίαις ένευσε παρθένον λαβείν. 545 Ή δ', ώς ἐφράσθη, τόνδ' ἐσήμηνεν λόγον : 🗘 τὴν ἐμὴν πέρσαντες Ἀργεῖοι πόλιν, έχοῦσα θνήσχω: μή τις άψηται γροός τούμοῦ παρέξω γάρ δέρην εὐχαρδίως. Έλευθέραν δέ μ', ώς έλευθέρα θάνω, 550 πρός θεών, μεθέντες κτείνατ' εν νεκροίσι γάρ δούλη χεχλησθαι βασιλίς ούσ' αἰσγύνομαι. Λαοί δ' ἐπερρόθησαν, Άγαμέμνων τ' ἄναξ είπεν μεθείναι παρθένον νεανίαις. [Οἱ δ', ὡς τάγιστ' ἤχουσαν ὑστάτην ὅπα, 555 μεθήχαν, οδπερ καὶ μέγιστον ήν κράτος.] Κάπει τόδ' εισήχουσε δεσποτών έπος.

NC, 538. Je suis disposé à regarder γενοῦ comme une glose qui serait avantageusement remplacée par παρών. Les mots πρευμενής et πρευμενοῦς se trouveraient ainsi en tête de deux phrases consécutives, et l'effet de cette figure ne serait pas affaibli par un membre de phrase intermédiaire. — 540. εὐμαροῦς Heimsæth. — 544. στρατοῦ, ajouté après coup dans B, et suspect à cause de στρατοῦς au v. 542, pourrait avoir pris la place de ἄμα ou d'un autre m.t. — 555-556. Cette pitovable interpolation, jetée entre deux vers qui ne sauraient être séparés, 554 et 557, a été d'abord reconnue par Jacobs. C'est en vain que Pflugk a essayé de défendre des vers qui comptent certainement parmi les plus mal écrits de ceux dont on a gratifié Euripi le.

539. Χαλινωτήρια, l'ancre et les câbles qui servent à attacher les vaisseaux. Pindare appelle l'ancre du navire des Argonautes, δοᾶς Άργοῦς χαλινόν, Pyth., IV, 25.

541. Τυχόντας (ἡμᾶς) à l'accusatif, malgré le datif ἡ τῖν dans la phrase coordonnée. C'est que le datif, régime de ¿óς, et l'accusatif, sujet de l'infinitif gouverné par & ... sont également de mise. Voy. la note sur Méd., 1237 sqq.

552. Κεκλήσθαι αἰσχύνομαι. Elle dirait αἰσχύνομαι κεκλημένη, si elle avait honte de ce qui s'est fait; mais comme elle veut éviter d'avoir à rougir de ce qui pourrait se faire, elle doit se servir de l'infinitif.

λαδοῦσα πέπλους έξ ἄχρας ἐπωμίδος **ἔρρηξε λαγόνος εἰς μέσον παρ' ὀμφαλόν.** μαστούς τ' έδειξε στέρνα θ' ώς αγάλματος 560 κάλλιστα, καὶ καθεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ έλεξε πάντων τλημονέστατον λόγον: 'Ιδού, τόδ' εί μέν στέρνον, ὧ νεανία, παίειν προθυμεῖ, παῖσον, εὶ δ' ὑπ' αὐγένα χρήζεις, πάρεστι λαιμός εύτρεπής δδε. 565 Ο δ', ού θέλων τε καὶ θέλων οίκτω κόρης, τέμνει σιδήρω πνεύματος διαρροάς. χρουνοί δ' εχώρουν. 'Η δε καί θνήσκουσ' όμως πολλήν πρόνοιαν είγεν εύσγήμων πεσείν, χρύπτουσ' & χρύπτειν δμματ' άρσένων χρεών. 570 'Επεὶ δ' ἀρῆχε πνεῦμα θανασίμω σφαγῆ, ούδεις τον αύτον είχεν Άργείων πόνον άλλ' οί μέν αὐτῶν τὴν θανοῦσαν ἐχ χερῶν φύλλοις έδαλλον, οί δὲ πληροῦσιν πυράν

NC. 589. λαγόνας Α, Ε. λαγόνας εἰς μέσας Brunck. — 569. εὐσχήμων Pline, Epiet., IV, 41, 9; Pap. Here., 831, col. 4, d'après Gompera. εὐσχήμως (εὐσχημόνως, εὐσήμως) απα. — 570. αρύπτουσ' Clément, Strom., II, p. 506; Hermogène, p. 75, et Eustathe ad II., p. 216. αρύπτειν θ', αρύπτουσά θ', αρύπτουσά παs. — 574. Charoboscos in Theodos., p. 537, 8, cite of δ' ἐπληροῦσαν, forme vulgaire de Péjo que hel.émistique.

560. <sup>6</sup>Ω; ἀγάλματος. Cette comparaison d'un beun corps vivant avec une belle œuvre d'art se trouve aussi chez Platon, Charmid. p. 456 C: Πάντες ῶσπες ἀγαλμα désigne par excellence les images des dieux. Inutile de citer des auteurs de la décadence. Mais il ne faut pas rapprocher de ce vers ce qu'Eschyle dit d'Iphigénie, Agam., 233. Ce dernier psanage doit être autrement expliqué.

562. Τλημονέστατον équiveut ici à

562. Τλημονέστατον équivout ici à παρτερικώτατον, et non à οίκτρότατον. Homère joint θαργαλέοι et τλήμονες, Eude, XXI, 430.

866. Ου θέλων τε καὶ θέλων. Homère avait dit: Έκων ἀέκοντι γε θυμώ, //., IV,
42. — Comme les mots οἰκτφ κόςης sont séparés de οὐ θέλων, il faut les rapporter a toste la phrase: « malgré lui, tout en agissant de son plein gré. » Le sen-

timent qui combattait la pitié s'entend

569-570. Hermogène, l. c., qui vante l'élévation du premier de ces vers (σεμνῶς εἰπών), trouve le second faible, vulgaire et de mauvais goût (εὐτελὲς καὶ κοινὸν καὶ κακόζηλον). Ovide, qui les a reproduits l'un et l'autre, Metam. XIII, 479 sq., n'était apparemment pas de l'avis de ce rhéteur. On voit cependant par son imitation que la simplicité d'Euripide avait besoin, au siècle d'Auguste, d'un peu d'ornement, d'un peu de ce σεμνόν que réclame Hermogène. Il dit : « Tunc quoque cura « fuit partes velare tegendas, Quum cade» ret, castique decus servare pudoris. »

574. Φύλλοις έδαλλον. C'est ainsi qu'on honorait les vainqueurs. Φυλλοδολείται ή Πολυξένη, dit le scholiaste, ώσπερ ἐν ἀγῶντ νικησασ: ἐρυλλοδολοῦντο γὰρ μετὰ τὸ νικήσαι. Voy. Pindare, Pyth., IX, à la fin.

κορμούς φέροντες πευχίνους, δ δ' οὐ φέρων πρός τοῦ φέροντος τοιάδ' ἤχουεν χαχά ' Εστηχας, ὧ χάχιστε, τῆ νεάνιδι οὐ πέπλον οὐδὲ χόσμον ἐν χεροῖν ἔχων; οὐχ εἶ τι δώσων τῆ περίσσ' εὐχαρδίω ψυχήν τ' ἀρίστη; Ταάδ' ἀμρί σου 'λέγον παιδὸς θανούσης, εὐτεχνωτάτην δὲ σὲ πασῶν γυναικῶν δυστυχεστάτην θ' δρῶ.

# 575

580

## ΧΟΡΟΣ.

Δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσεν πόλει τε τήμῆ θεῶν ἀνάγκαισιν τόδε.

#### EKABH.

Ω θύγατερ, οὐα cἶδ' εἰς ὅ τι βλέψω κακῶν 535 πολλῶν παρόντων την γὰρ ἄψωμαί τινος, τόδ' σὐα ἐᾳ με, παρακαλεῖ δ' ἐκεῖθεν αὖ λύπη τις ἄλλη διάδοχος κακῶν κακοῖς.
Καὶ νῦν τὸ μὲν σὸν ὥστε μὴ στένειν πάθος σὐα ἄν δυναίμην ἐξαλείψασθαι φρενός 500 τὸ δ' αὖ λίαν παρεῖλες ἀγγελθεῖσά μοι γενναῖος. Οὔκουν δεινὸν, εἰ γῆ μὲν κακὴ

RC. 578. Nauch regarde ce vers comme interpolé. En effet, chaoun pouvait facilement avoir des feuilles; mais comment se procurer si vite des vêtements et des objets de parure? — 580. Les manuscrits portent λέγων (avec la scholie ἀντὶ τοῦ Ελεγεν), ou λέγων (avec la glose ἐλεγον). Heimsorh a vu que le vers se terminait par 'λέγον précédé d'une voyelle; mais sa conjecture ὑμῷὶ σοῦ 'λέγον! τέχνου θαιόντο; s'écarte trop de la leçon des mss. La mauvaise conjecture de Heath, λέγω, est devenue une espèce de vulgate. — 584. ἀνάγκαισιν Herwerden, ἀναγκαῖον mss, leçon que l'on expliquait tant bien que mal. — 585. Peut-ètre : ἐς ὁ τι δὴ βλέψω.

880-81. Άμρί σου Ρέγον παιδός. Il y a aphérèse de l'epsilon de έλεγον. Cf. v. 387: Έγὰ 'τέχον Πάριν.

883. Le scholiaste explique bien : ἐπέζεσεν, ἀντὶ τοῦ ἐπήρθη καὶ ηὐξηθη, ἀπὸ μεταφορά; τοῦ ζέοντος ύδατος ἐν τοῖς λέδησι καὶ ἐπαιρομένου ἐν τῷ ζέειν.

t81. Θεών ἀνάγκαισιν. Cf. Phénic., 4763: Τὰς γὰρ ἐκ θεῶν ἀνάγκας θνητὸν δντα δεῖ φίρειν. Ιδ., 1000: Οὺκ εἰς ἀνάγκην

δαιμόνων άριγμένοι. Dictys, fragm. 340, v. 6: Θεών άνάγκας δοτις ίδούα θίλει.

588. Διαδόχοι κακών κακοίι, qui succède à des malbeurs par des malbeurs, e'est-à-dire, qui fait succèder des malbeurs aux malbeurs, ή κακά κακοίς διαδι-χομένη.

592-598. Ces vers ont l'air de contredite les v. 599 seqq., si on y mêle des idées qui n'y sont pas, ce qui est arrivé à plusieu.s τυχοῦσα καιροῦ θεόθεν εὖ στάχυν φέρει,

χρηστὴ δ' ἀμαρτοῦσ' ὧν χρεών αὐτὴν τυχεῖν

κακὸν δίδωσε καρπόν · ἐν βροτοῖς δ' ἀεὶ 595

ὁ μὲν πονηρὸς οὐδὲν ἄλλο πλὴν κακὸς,

ὁ δ' ἐσθλὸς ἐσθλὸς, οὐδὲ συμφορᾶς ὕπο

φύσιν διέρθειρ', ἀλλὰ χρηστός ἐστ' ἀεί;

Ἄρ' οἱ τεκόντες διαφέρουσιν ἢ τροραί;

ἔχει γε μέντοι καὶ τὸ θρεφθῆναι καλῶς 600

δίδαξιν ἐσθλοῦ · τοῦτο δ' ἤν τις εὖ μάθη,

<ὄδ' › οἶδε τἀσχρὸν, κανόνι τοῦ καλοῦ μαθών.

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ νοῦς ἐτόξευσεν μάτην.

NC. 595. Les manuscrits portent ἀνθρώποις δ' ἀεί. Hermann y substituait ἀνθρωποι δ' ἐεί, tout en pensant aussi à ἐν βροτοίς. C'est par cette dernière leçon (Heimsæth le fait observer avec raison, l. c., p. 207) que l'erreur des copistes s'explique d'une manière p'us satisfaisante, en supposant que la glove ἀνθρώποις se trouvait écrite au-dessus. Cf. motre note critique sur Hipp., 347. — 600. .... ἐχει γε μέντοι καὶ B et scholiaste d'Homère Odyssée, 111, 43. ἔχει γέ τοί τι λ. — 602. οἰδεν τό γ' αἰσχρόν.... mass. La particule γε est un manuais supplément. Cobet proposait δίσιδε τὰσχρόν. Heimsæth : οἰδ' αὖτε τὰσχρόν. Je suppose l'omission de όδ' avant οἰδε.

commentateurs anciens et modernes. Euripide ne dit pas que la culture peut modi-Ser la nature des terres et qu'elle n'a pas la même influence sur les hommes. Les mots τυχούσα καιρού θεόθεν désignent nettement les influences atmosphériques et determinent le sens de ων χρεών αὐτὴν tu/siv. An manvais temps qui compromet la récolte, répond συμφορά; υπο, v. 597, le malbeur qui frappe l'homme, expression qui détermine à son tour le sens de dat, v. 595. Voici donc ce que dit Hécube ou plutôt ce que dit Euripide; car c'est décidé nent le poéte lai-même qui prend ici la parole, en oubliant la situation où se trouve le personnage qu'il a mis en scène : « N'est-il pas étomant (δεινόν) qu'une mauvaise terre prodaise une bonne récolte, si elle est favorisée par le temps, et que dans le cas contraire une honne terre donne une mauvaise récolte; tandis que, parmi les hommes, les menvais restent mauvais dans toutes les circonstances et que les bons ne se démentent pas, même dans le malheur? » - Il est possil-le qu'Attius, dans Cicéron, Tuscul., III, EXVI, 62, se soit souvenu de ce passage en écrivant les vers : « Probæ etsi in segetem

a sunt deteriorem data Froges, tamen a ipsa suapte natura enitent. » Le fait est que ces vers, qu'on donne, je ne seis trop pourquoi, comme traduits d'Euripide, coatiennent une pensée toute différente. C'est donc gratuitement qu'on a voulu les attribuer soit au Néoptolème d'Attius, soit à l'Hècube d'Ennius.

609-602. Cette noblesso de sentiments que les coups de la fortune ne sauraient altérer, tient-elle à la naissance ou à l'éducation? Euripide fait ici une certaine part à cette dernière. Dans les Suppliantes, 914 sqq., il donne tout à l'éducation, et sourient la thèse des philosophes qui pensaient que la vertu peut s'apprendre. Dans Electre enfin, 367 sqq., il combat le préjugé qui attache la noblesse du caractère à la noblesse de la race.

602. "Ο ζ(ε) reprend le sujet du membre de phrase précédent. Cf. Sophoele, Antigone, 463 : "Οστις γὰρ ἐν πολιοίσιν ως ἐγὰ καιοῖς [' ζξ, π.δς δδ' οὐχὶ κατθανὰν κέρδος φίρει. Ib., 666 : 'λλλ' δν πόλες στήσειε, τούδε γρὴ κλύειν.

603. Έτζεισεν μάτην. Ces considérations sont comme des traits lances

Σὺ δ' ἐλθὲ καὶ σήμηνον Άργείοις τάδε, μή θιγγάνειν μοι μηδέν', άλλ' εξργειν όγλον 605 τῆς παιδός. Έν τοι μυρίω στρατεύματι άχολαστος δγλος ναυτιχή τ' άναργία χρείσσων πυρός, χαχός δ' δ μή τι δρών χαχόν. Σὺ δ' αὖ λαδοῦσα τεῦχος, ἀρχαία λάτρι, βάψασ' ἔνεγκε δεῦρο ποντίας άλὸς, 610 ώς παϊδα λουτροίς τοίς πανυστάτοις έμην, νύμφην τ' άνυμφον παρθένον τ' απάρθενον, λούσω προθώμαί θ' . ώς μέν άξία, πόθεν; ούχ αν δυναίμην . ώς δ' έχω . τί γαρ πάθω; κόσμον τ' άγείρασ' αίχμαλωτίδων πάρα, 615 αΐ μοι πάρεδροι τῶνδ' ἔσω σχηνωμάτων

NC. 605. Variante : μου. Schol. Marc. : Τὸ ἐξῆς, μὴ θιγγάνειν μου τῆς παιδός. — 607. ναυτική τ' ἀταξία Dion Chrys., XXXII, 86. — 609. Var. (glose) : τάγγος.

sans but. Euripide, qui avait le sens critique si développé, comprenait tout le premier que cette digression était déplacée. (Τὸν δὲ Εὐριπίδην καταμεμφομεθα, δτι παρὰ καιρὸν αὐτῷ Εκάδη ριλοσορεῖ, dit Théon, Progyma, t. I, p. 149 Wals.) Pour ce qui est du trope, les tragiques appliquent souvent τοξεύειν, ἀκοντίζειν, στοχάζειν à la parole. Ne citons qu'Eschyle, Sappl., 446 : Γλώσσα τοξεύσασα μὴ τὰ καίσια.

608. Κρείσσων πυρός. Les Grecs affectionnent cette manière de désigner ce qui est funeste et indomptable. Chez Sophocle, Philoctète apostrophe Néoptolème par les mots : 'Ω πῦρ σῦ καὶ πᾶν δεινόν (ν. 927). Dans le premier Hippolyte, Euripide faisait dire spirituellement à un chœur de femmes, en faisant allusion à la fable de Prométhée : 'Αντὶ πυρὸς γὰρ ἄλλο πῦρ μεῖζον ἰδλάστομεν γυναῖκες πολὺ δυσμαχώτερον.

610. Ποντία; άλός n'est pas un génitif partitif dépendant de ἔνεγκε, mais un des régimes de βάψασα. «L'ayaut plongé dans la mer. »

612. Νύμφην ἄνυμφον. Polyxène est appelée « épouse et non-épouse,» parce qu'elle a été offerte à l'ombre d'Achille comme sa part du butin. Or les jeunes captives partageaient la couche du maître : tel avait étéle sort de Briséis, de Tecmesse, de Cassandre. Plus malbeureuse ou plus heureuse qu'elles, Pulyxène échoit à un époux qui n'était plus. Il ne faut pas songer à la fable du mariage projeté entre Polyxène et Achille. Cette fable n'était pas encore inventée du temps d'Euripide, et il est évident pour quiconque lit cette tragédie sans opinion préconçue qu'il ne la connaissait pas. Voy. la notice préliminaire. — Παρθένον τ' άπάρθενον est la contre-partie de νύμφην ἀνυμον. Je ne comprends pas que Matthias et Dindorf s'obstinent à traduire virginem infelicem: sens que ces mots pourraient avoir, mais qu'ils n'ont certainement pas ici.

613-618. Προθώμαι. On connaît la coutume qu'avaient les anciens de placer les morts dans le vestibule de la maison sous les yeux de tous les visiteurs. — Πόθεν et τί γὰρ πάθω; sont des espèces de parenthèses. Les mots κόσμον τ' άγείρασα se rattachent à m's d' Exm. Voici ce que dit Hécube: « Lui rendre les derniers honneurs, comme elle le mérite : comment cela est-il possible? Je ne le pourrais point. Je ferai suivant mes ressources (comment faire autrement?) et en quétant chez les autres captives ce qu'elles auront pu dérober aux vainqueurs. » Le mot r'euux, au vers 618, n'implique pas nécessairement l'idée d'un vol, et je ne vois aucun motif de suspecter la leçon des manuscrits.

ναίουσιν, εἴ τις τοὺς νεωστὶ δεσπότας
λαθοῦσ' ἔχει τι κλέμμα τῶν αὐτῆς δόμων.
ἢ σχήματ' οἴκων, ὧ ποτ' εὐτυχεῖς δόμοι,
ὧ πλεῖστ' ἔχων κάλλιστά τ' εὐτεκνώτατε
Πρίαμε, γεραιά θ' ἥδ' ἐγὼ μήτηρ τέκνων,
ὡς εἰς τὸ μηδὲν ἤκομεν, φρονήματος
τοῦ πρὶν στερέντες. Εἶτα δῆτ' ὀγκούμεθα
ὁ μέν τις ἡμῶν πλουσίοις ἐν δώμασιν,
ὁ δ' ἐν πολίταις τίμιος κεκλημένος.

Τὰ δ' οὐδέν · ἄλλως φροντίδων βουλεύματα
γλώσσης τε κόμποι. Κεῖνος ὀλδιώτατος,
ὅτῳ κατ' ἡμαρ τυγχάνει μηδὲν κακόν.

Έμοι χρῆν συμφορὰν,
ἐμοι χρῆν πημονὰν γενέσθαι,
Ἰδαίαν ὅτε πρῶτον ὕλαν
Ἰλέξανδρος είλατίναν
ἐτάμεθ', ἄλιον ἐπ' οἴδμα ναυστολήσων

[Strophe.]

630

NC. 618. Les manuscrits portent αὐτῆ;. — 620 Le Marcianus a π' εὐτεχνώτατε. πεὐτεχνώτατα Madvig. κάλλιστά τ' cache peut-être le pluriel d'un substantif en ισμα. — 623. Reiske a corrigé la leçon τάδ' et a proposé οὐδὶν άλλ' ἢ pour οὐδίν ἄλλως.

619. "Ω σχήματ' οίχων (ὧ καλ' ωπισμοὶ τῶν οίχων, scholiaste), δ apparence imposante, δ aplendeur de mon palais. Cf. As it comagne, 4 : 'Ασιάτιδος γῆ; σχήμα, Θηδαία πόλις.

620. La plupart des éditeurs entendent ὁ πλεϊστ' έχων κάλλιστά τε de l'opulence de Priam. Porson et d'autres lient κάλλιστά τ' εὐτεκνώτατε. Il me semble qu'il fant constraire: "Ο Πρίαμε εὐτεκνώτατε πλεϊστα κάλλιστά τε έχων (τέκνα), et qu'il me s'agit ici que du grand nombre des besars et vaillants enfants de Priam. Une scholie porte κτήματα ἡ τέκνα. Voy. NC.

623-625. <sup>3</sup>Ογκούμεθα équivant à ἐπαιρόμεθα, μεγαλαυχούμεν (schol.). (Cf. Μηδ' δγκον άρχς μηδένα, Soph., Ajax, 429.) — Ce verhe a deux compléments : πλουσίοις ἐν δώμασι, qui équivant à ἐπὶ δώμασι πλουσίοις, et τίμιος κεκλημένος, qui peut se tourner par ἐπὶ τιμἢ. On voit que les deux èv (ἐν δώμασιν et ἐν πολ(ταις) se prennent en deux sens différents et ne sont pas coordonnés.

626. 'Αλλω; est l'attribut de la phrase, et a le seus de μάταιά ἐστιν. « Ils sont vains les projets qui nous préoccupent tant et les grands mots qui flattent notre orgueil. » Voy. cependant NC.

627-628. Muret a rapproché dece passage les vers d'Ennius, que Cicéron, de Finibus, 11, 43, cite sans dire de quelle pièce ils sont tirés : « Ninium boni est, cui nil est « (in diem) mali. » Le supplément est de Ribbeck.

629-637. La première pensée criminelle de Pàris, le premier coup de hache qui se donna pour la construction de son vaisseau fut la cause fatale (χρῆν) de tous les malheurs qui s'ensuivient. On se souvient des réflexions analogues de la nourrice dans le prologue de Medée.

Έλένας ἐπὶ λέκτρα, τὰν καλλίσταν ὁ χρυσοφαής Άλιος αὐγάζει. 635

| Πόνοι γὰρ καὶ πόνων                  | [Antistrophe.] |
|--------------------------------------|----------------|
| άνάγκαι κρείσσονες κυκλοῦνται*       |                |
| χοινόν δ' έξ ίδιας άνοιας            | 640            |
| κακὸν τῷ Σιμουντίδι γῷ               |                |
| δλέθριον έμολε συμφορά τ' ἀπ' ἄλλων. |                |
| Έχριθη δ' έρις, αν έν "Ι-            |                |
| δα χρίνει τρισσάς μαχάρων            | 645            |
| παΐδας ἀνήρ βούτας,                  |                |

ἐπὶ δορὶ καὶ φόνῳ καὶ ἐμῶν μελάθρων λώδα. [Épode.]
στένει δὲ καί τις ἀμφὶ τὸν εὔροον Εὐρώταν 650
Λάκαινα πολυδάκρυτος ἐν δόμοις κόρα,
πολιόν τ' ἐπὶ κρᾶτα μάτηρ
τέκνων θανόντων τίθεται
χέρα δρύπτεταί τε παρειὰν, 655
δίαιμον ὄνυχα τιθεμένα σπαραγμοῖς.

Γυναΐκες, Έκαβη ποῦ ποθ' ἡ παναθλία,

NC. 642. ἀπ' ἄλλων est une cheville intolérable. Faut-il écrire συμφορά τε τλάμων? La faute s'expliquerait par l'orthographe ΤΑΙΤΛΑΜΩΝ. — 648. εύρουν, correction de Hermann, pour εύρουν.

638-639. Πόνων ἀνάγχαι κρείτσονε; ne differe pas essentiellement de πόνων πόνοι κρείσσονε;. Le chœur dit que les maux irrésistibles se succèdent, les uns plus cruels que les autres.

640-642. L'antithèse de κοινόν et de tôia; est évidente: le malheur de tous provient de l'aveuglement d'un seul. Il ne faut pas torturer ces mots pour donner un sens quelconque à ἀπ' ἀλλων, mots qui sont certainement gâtés. C'est faire injure au poête que de les entendre des Grecs, et l'explication du scholiaste ἐξαίρετος καϊμεγάλη,

οίον πρός τὰς άλλας συμφορὰς ἐξηλλαγμένη, est impossible.

644-646. Αν πρίνει παϊδας. Les deux accusatifs ne font pas plus de difficulté que νικάν τοὺς πολεμίους μάχην, construction qu'on trouve même chez des prosateurs.

650. L'adjectif εύρου; fait allusion au sens du nom propre Εὐρώτας.

657. Le personnage qui entre est la même esclave qu'Hécabe chargea, au vers 609, de chercher de l'eau pour les funérailles de Polyxène.

657-660. Ici et au v. 786 le poète in-

ή πάντα νικῶσ' ἄνδρα καὶ θῆλυν σποράν κακοῖσιν; οὐδεὶς στέφανον ἀνθαιρήσεται.
ΧΟΡΟΣ.

660

Τί δ', δ τάλαινα σῆς κακογλώσσου βοῆς: ὡς οὔποθ' εὕδει λυπρά σου κηρύγματα.

### ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.

Εχάδη φέρω τόδ' άλγος : ἐν κακοῖσι δὲ οὐ ῥάδιον βροτοῖσιν εὐφημεῖν στόμα.

## ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν περῶσα τυγχάνει δόμων ὕπερ ήδ', εἰς δὲ καιρὸν σοῖσι φαίνεται λόγοις.

665

## ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.

<sup>™</sup>Ω παντάλαινα κάτι μᾶλλον ἢ λέγω, δέσποιν', δλωλας, οὐκέτ' εἶ βλέπουσα φῶς, ἄπαις ἄνανδρος ἄπολις, ἐξεφθαρμένη.

#### EKABH.

Οὐ χαινὸν εἶπας, εἰδόσιν δ' ὡνείδισας. Ἰτὰρ τί νεχρὸν τόνδε μοι Πολυξένης ἥκεις χομίζουσ', ἤς ἀπηγγέλθη τάφος πάντων Ἰχαιῶν διὰ χερὸς σπουδὴν ἔχειν;

670

## ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.

"Πδ" οὐδὲν οἴδεν, άλλά μοι Πολυξένην θρηνεῖ, νέων δὲ πημάτων οὐχ ἄπτεται.

675

### EKABH.

Οΐ 'γὼ τάλαινα : μῶν τὸ βακχεῖον κάρα τῆς θεσπιώδοῦ δεῦρο Κασάνδρας φέρεις ;

NC. 665. δόμων ὖπερ ου δόμων άπο mss. On défend la variante-conjecture ὖπο par le vers 53. Heimsæth demande πάρος. — 666. ές καιρόν Α. — 668. On n's pas le droit de mettre une virgule après εἰ, afin de séparer des mots que les Grecs lisient nécessairement; mais on peut conjecturer βλέπουσ' ὅμως.

dique lui-même le caractère distinctif de l'héroine de cette tragédie.

661-662. Le génitif βοῆς dépend de τάλαιτα. Cl. 186; Med., 1018: Δυστά)αινα τῆς ἐμῆ: αὐθαδίας. Ici l'article (τῆς βοῆς) sarait suffi, s'il no s'agissait que du mesego présent; le pronom possessif σῆς s'explique par le vers suivant. Quant à é;, voyez la note du vers 506.

667. Cf. Alc., 1082 : Άπώλεσεν με, κάτι μα) λον η λέγω.

673. Σπουδηνέχειν, être l'objet de soins empresses. V., sur le double sens des lo retions de ce genre, les notes sur 852 et 489.

## EKABH.

### OEPAHAINA.

Ζῶσαν λέλαχας, τὸν θανόντα δ' οὐ στένεις τόνδ' · ἀλλ' ἄθρησον σῶμα γυμνωθὲν νεχροῦ, εἴ σοι φανεῖται θαῦμα χαὶ παρ' ἐλπίδας.

630

#### **EKABH**

Οίμοι, βλέπω δή παῖδ' ἐμὸν τεθνηκότα, Πολύδωρον, ὅν μοι Θρήξ ἔσωζ' οίκοις ἀνήρ. Ἀπωλόμην δύστηνος, οὐκέτ' εἰμὶ δή.

Ω τέχνον τέχνον,
αίαῖ, χατάρχομαι νόμον
βαχχεῖον, ἐξ ἀλάστορος
ἀρτιμαθὴς χαχῶν.

685

## **ӨЕРАПАІNA.**

Έγνως γὰρ ἄτην παιδὸς, ὧ δύστηνε σύ;

Άπιστ' ἄπιστα, καινὰ καινὰ δέρκομαι.

Ετερα δ' ἀρ' ἐτέρων κακὰ κακῶν κυρεῖ • οὐδέποτ' ἀστένακτος ἀδάκρυτος άμέρα ἐπισχήσει.

650

## ΧΟΡΟΣ.

Δείν', ὧ τάλαινα, δεινὰ πάσχομεν κακά.

NC. 683. Nauck propose οὐδέν εἰμ' ἔτι. Mais la leçon se défend par Hipp., 367, et surtout par v. 668, auquel celui-ci se rapporte. — 684. Variante: ὡ τέχνον ὡ τέχνον. — 687. Variante: ἀρτιμαθη νόμον, citée dans Α. ἀρτιμαθης νέον Wecklein. — 691-692. Les bons manuscrits ont ἀδάχρυτος ἀστέναχτος (variante: ἀδάχρυτον ἀστέναχτον) ἀμέρα μ' ἐπισχήσει. Hermann a rétabli le mètre dochmiaque en écrivant ἀστέναχτος ἀδάχρυτος et en retranchant le pronom personnel. Après ἐπισχήσει, le Faticanus ajoute αὶ αὶ τῶν χαχῶν.

685. Nόμον βακχεῖον, le chant de la démence. Au v. 676, βακχεῖον marquait le délire prophétique.

687. Ἐξ ἀλάστορος. Ces mots ne se rapportent pas au songe d'Hécube, et dépendent de κακῶν. Hécube dit qu'elle n'apprend que maintenant les

maux que lui infligea un mauvais génie.
691. Έπισχήσει, se soutiendra, durera jusqu'à la fin. Cf. Démosthène, Couronne, 253: Τὴν (τύχην) ἢ νῦν ἐπέχει. Hérodote, II, 96: Ἡν μὴ λαμπρὸς ἀνεμος ἀπίχη. Thueydide, I, 23: Σεισμών... οἱ ἐπὶ πλαίστον ἀμα μέρος γῆς.... ἐπίσχον.

### EKABH.

\*Ω τέχνον τέχνον ταλαίνας ματρός,
τίνι μόρφ θνήσχεις,
τίνι πότμφ χεῖσαι;
πρὸς τίνος ἀνθρώπων;

695

## ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.

Οὐχ οἶδ'  $\cdot$  ἐπ' ἀχταῖς νιν χυρ $\tilde{\omega}$  θαλασσίοις.

ΕΚΑΒΗ.

Έχδολον, ἢ πέσημα φονίου δορός, ψαμάθφ ἐν λευρᾶ;

700

## **ӨЕРАПАІNA.**

Πόντου νιν έξήνεγκε πελάγιος κλύδων.

## EKABH.

\*Ωμοι, αλαῖ, ἔμαθον ἔνυπνον ὀμμάτων ἐμῶν ὄψιν, οὄ με παρέδα φάσμα μελανόπτερον,
ἀν ἐσεῖδον ἀμφί σ',
ὧ τέχνον, οὐχέτ' ὄντα Διὸς ἐν φάει.

705

## ΧΟΡΟΣ.

Τίς γάρ νιν ἔχτειν'; οἶσθ' ὀνειρόρρων φράσαι;

NC. 698. θαλασσίους Hartung. θαλασσίαις mss. — 699. ξεδλητον, et φονίου (A) ou φοινίου mss. On préfère d'ordinaire ce dernier, pour avoir un trimètre. Il fallait, au contraire, rétablir la mesure dochmiaque, obscurcie par les copistes. Hartung écrit ἐκδητ'. Pai préféré ἐκδολον. — 700. Avant Hermann on donnait à tort ce vers à la servante, qui dans tout ce dialogue ne prononce, ainsi que le coryphée, que des monostiques iambiques. J'ai écrit ψαμάθφ ἐν pour ἐν ψαμάθφ, afin de rétablir la continuité de la période dochmiaque. — 702-707. Hermann a corrigé la leçon ἐνύπνιον. Plus bas, il écrit οὐδὲ παρέδα με φάσμα. Les vers sont d'autant plus difficiles à restituer que ce morceau n'est pas antistrophique. — 708. La plupart des manuscrits attribuent ce vers à la servante.

695-696. Τίνι μόρφ, par quel genre de mort? Τίνι πό:μφ, par quel accident? Μόεφ μέν, τῷ θανάτῳ: ποτμφ δὲ, τῷ προφάσει, disent les scholies.

699. Πέσημα δορός, qui est coordonné à Ικδολον, peut se tourner par l'adjectif δοςυπετή.

702-704. Eμαθον ne veut pas dire : je compris, mais : je comprends, je viens

de comprendre. Voy., sur cet hellenisme, Med., 272, 791; Hipp., 614. Il en est de même de οῦ με παρέδα, non me fugit, mots qui font partie d'une phrase parenthétique: car le relatif de se rapporte à δψ:ν.

708. 'Ονειρότρα ν, éclairé par un songe, est composé comme θυμομαντις, devin par la raison, chez Eschyle, *Perses*, 224.

| EKABĤ.                                                           |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Έμος έμος ξένος, Θρήχιος ίππότας,                                | 710  |
| εν' ο γέρων πατηρ έθετο νιν χρύψας.                              |      |
| ΧΟΡΟΣ.                                                           |      |
| "Ωμοι, τί λέξεις; χρυσόν ώς έχοι κτανών;                         |      |
| EKABH.                                                           |      |
| "Αρρητ' ἀνωνόμαστα, θαυμάτων πέρα,                               |      |
| οὐχ ὅσι' οὐδ' ἀνεκτά. Ποῦ δίκα ξένων;                            | 715  |
| 🗓 χατάρατ' ἀνδρῶν, ὡς διεμοιράσω                                 |      |
| χρόα, σιδαρέω τεμών φασγάνω                                      |      |
| μέλεα τοῦδε παιδὸς οὐδ' ῷχτίσω.                                  | 720  |
| χορος.                                                           |      |
| $\Omega$ τλήμον, ώς σε πολυπονωτάτην βροτών                      |      |
| δαίμων έθηχεν όστις έστί σοι βαρύς.                              |      |
| Άλλ' εἰσορῶ γὰρ τοῦδε δεσπότου δέμας                             |      |
| Άγαμέμνονος, τοὐνθένδε σιγῶμεν, φίλαι.                           | 725  |
| ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.                                                       |      |
| Έκάδη, τί μέλλεις παΐδα σην κρύπτειν τάςφ                        |      |
| έλθοῦσ', ἐφ' οἶσπερ Ταλθύδιος ἤγγειλέ μοι                        |      |
| μή θιγγάνειν σῆς μηδέν' Άργείων κόρης;                           |      |
| Ημεῖς μὲν οὐν ἐῶμεν οὐδὲ ψαύομεν.                                |      |
| σὺ δὲ σχολάζεις, ὥστε θαυμάζειν ἐμέ.                             | 730  |
| Ήχω δ' ἀποστελῶν σε τἀχεῖθεν γὰρ εὖ                              |      |
| πεπραγμέν' ἐστὶν, εἴ τι τῶνδ' ἐστὶν καλῶς. —                     |      |
| Έα · τίν' ἄνδρα τόνδ' ἐπὶ σχηναῖς ὁρῷ                            |      |
| θανόντα Τρώων ; οὐ γὰρ Άργεῖον πέπλοι                            |      |
| δέμας περιπτύσσοντες άγγελλουσί μοι.                             | 735  |
| 744 vlauvárov Herwerden — 746 Brunck a substitué & à lia. — 720. | I.es |

NC. 714. κλαυμάτων Herwerden. — 716. Brunck a substitué & à lώ. — 720. Les meilleurs manuscrits ont ολατίσω ου ψατίσω, les autres ψατισας.— 729. οὐὸὲ ψαύομεν est une fin de vers irrégulière. Nauck propose cloques oud' équiones. - 731. La volgate 'Apysiwe est mal autorisée et mauvaise.

<sup>716. &</sup>quot;Ω κατάρατ' ἀνδρών. Cf. Hipp., 848 et la note.

<sup>723. &</sup>quot;Ooric, quel que soit celui qui. 731-732. Taxeibev, ce qui pouvait venir

de là-bas, les préparatifs qui pouvaient tere faits par ceux qui sont sur les lieux,

— Εί τι.... καλῶς, 'i le mot « bien » peut
s'appliquer à de si tristes choses.

## EKABH.

Δύστην', εμαυτήν γὰρ λέγω λέγουσα σὲ, Έκάδη, τί δράσω; πότερα προσπέσω γόνυ 'Αγαμέμνονος τοῦδ', ἢ φέρω σιγῆ κακά;

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τί μοι προσώπω νῶτον ἐγκλίνασα σὸν δύρει, τὸ πραχθὲν δ' οὐ λέγεις; Τίς ἔσθ' ὅδε;

740

#### EKABH.

'Αλλ' εί με δούλην πολεμίαν θ' ήγούμενος γονάτων ἀπώσαιτ', άλγος ἄν προσθείμεθ' ἄν.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ούτοι πέφυκα μάντις, ὥστε μὴ κλύων ἐξιστορῆσαι σῶν ὁδὸν βουλευμάτων.

### EKABH.

'Aρ' ἐχλογίζομαί γε πρὸς τὸ δυσμενὲς μᾶλλον φρένας τοῦδ', ὄντος οὐχὶ δυσμενοῦς;

745

## ATAMEMNON.

Εἴ τοί με βούλει τῶνδε μηδὲν εἰδέναι, εἰς ταὐτὸν ήχεις καὶ γὰς οὐδ' ἐγὼ κλύειν.

#### EKABH.

Ούχ αν δυναίμην τοῦδε τιμωρείν άτερ

NC. 746. Faut-il écrire άλλως ou μάτην, pour μάλλον?

736. Ἐμαυτήν.... σε. Hécube dit qu'elle s'adresse la parole à elle-même, comme si elle parlait à un autre. D'après le scholisse, Didyme soutenait que δύστηνε se rapporte à Polydore, et Didyme était un grammairien célèbre! En cor Zenodoti, en jecur Cra'etis!

739. Τέ μοτ.... σόν, pourquoi, tourment vers mon visage ton dos courbé en avant...? On voit que, jusqu'au vers 752, Hécube, penchée sur le cadavre de son fils, tourne le dos à Agamemnon et se parle a elle-même, au lieu de lui répondre.

712. La particule αν est répétée pour faire ressortir les idées exprimées par αλγο; et par προσπείμεθ(α). Cl. Med., 616.

745-745. Ap' .... δυσμενούς; est-ce dans

ma pensée seulement (γε) que je tourne les sentiments d'Agamemnon plus qu'il ne faudrait (να)) ov) vers l'inimitié, tandis qu'il n'est pas mon ennemi? Cette traduction appuie un peu trop sur les nuances marquées par γε et μα)λον. Je la donne pour expliquer pourquoi je n'adopte aucun des changements de texte qu'on a proposés.

748. Εἰ: ταὐτὸν ἦκεις, tu te rencontres avec moi, nous sommes d'accord. Agamemnon finit par se fâcher de n'obtenir aucune réponse. — La phrase εἰς ταὐτὸν ἦκεις a le même sens auvers 1: 80 d'Oreste; elle a un sens différent au vers 273 d'Hippelyte. C'est qu'il faut sous-entendre tantôt ἐμοῖ, tantôt une autre idée, selon la circonstance.

τέχνοισι τοῖς ἐμοῖσι. Τί στρέφω τάδε; τολμᾶν ἀνάγχη, κάν τύχω κάν μὴ τύχω. -Άγάμεμνον, ίκετεύω σε τῶνδε γουνάτων καί σοῦ γενείου δεξιᾶς τ' εὐδαίμονος.

#### ATAMEMNON.

Τί χρημα μαστεύουσα; μῶν ἐλεύθερον αίωνα θέσθαι; ράδιον γάρ έστί σοι.

# EKABH.

Ού δῆτα · τούς κακούς δὲ τιμωρουμένη αίωνα τὸν ξύμπαντα δουλεῦσαι θέλω.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

### EKABH.

Οὐδέν τι τούτων ὧν σὺ δοξάζεις, ἄναξ. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Καὶ δὴ τίν' ἡμᾶς εἰς ἐπάρχεσιν χαλεῖς;

Όρᾶς νεκρόν τόνδ', οὖ καταστάζω δάκρυ; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

760

750

755

Όρῶ· τὸ μέντοι μέλλον οὐχ ἔχω μαθεῖν.

NC. 750. Je ne pense pas qu'il faille écrire, avec Nauck, ποι au lieu de τί. Voy. la note explicative. — 758-759. Variante : εἰς ἐπάρχειαν. Ces vers se suivaient dans l'ordre inverse. Je les ai transposés, et j'ai marqué une lacune avant le premier, d'après l'avis de Hirzel, l. c. p. 52. Le peu de suite que présente l'ordre traditionnel est évident, et il avait déjà choqué d'autres critiques. Le mot τούτων indique que le roi a fait plus d'une conjecture. Nauck n'aurait pas dû retrancher 758, 757 et 759. Il est vrai que ces vers manquent dans les deux meilleurs manuscrits; mais cette omission s'explique par la ressemblance des commencements οὐ δῆτα et οὐδέν τι, et le distique d'Hécube est aussi beau qu'il est nécessaire.

750. Τί στρέφω τάδε; pourquoi tourner et retourner ces pensées? que me sert de réfléchir? Cette question a pour réponse : τολμαν ανάγκη, il faut oser. 765. 'Ράξιον γάρ έστι σοι. Agamemnon

dit qu'il est facile pour Hécube d'obtenir sa liberté. Je ne sais vraiment pas pourquoi on a trouvé cela singulier. D'un côté, le malheur d'Hécube l'entoure de respect, et de l'autre, elle est trop vieille pour rendre des services comme esclave. D'ailleurs, le poëte n'a prêté ce langage au roi que pour amener la belle réponse d'Hécube.

758. Dans le vers précédent Agamemnon pouvait demander à Hécube si l'un de ses Grecs l'avait outragée.

760. Voici la traduction d'Ennius : « Vide hunc, mez in quem lacrimz gutta-

e tim cadunt.

761. Τὸ μέλλον σύα έχω μαθείν, je ne puis savoir ce qui viendra après, c'est-àdire: je ne puis savoir où tu veux en venir.

705

#### EKABH.

Τοῦτόν ποτ' ἔτεχον κάφερον ζώνης ὕπο.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Έστιν δὲ τίς σῶν οὖτος, ὧ τλῆμον, τέχνων; ΕΚΑΞΗ.

Οὐ τῶν θανόντων Πριαμιδῶν ὑπ' Ἰλίφ. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ή γάρ τιν' ἄλλον ἔτεκες ἢ κείνους, γύναι;

Ανόνητά γ', ως ἔοιχε, τόνδ' δν εἰσορᾶς.

ATAMEMNON.

Ποῦ δ' ὧν ἐτύγχαν', ἡνίκ' ὧλλυτο πτόλις; ΕΚΑΒΗ.

Πατήρ νιν έξέπεμψεν δρρωδών θανείν. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ποῖ τῶν τότ' ὄντων χωρίσας τέχνων μόνον; ΕΚΑΒΗ.

Είς τήνδε χώραν, οὖπερ ηὑρέθη θανών.

ούπερ ηύρεθη θανών. 770

Πρός ἄνδρ' δς ἄρχει τῆσδε Πολυμήστωρ χθονός;

Ένταῦθ' ἐπέμφθη πικροτάτου χρυσοῦ φύλαξ.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Θνήσκει δὲ πρὸς τοῦδ'; ἢ τίνος πότμου τυχών; ΕΚΑΒΗ.

Τίνος δ' ὑπ' ἄλλου; Θρήξ νιν ώλεσε ξένος.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ο τλήμον ή που χρυσόν ήράσθη λαβείν;

775

NC. 773. Je corrige la leçon πρὸς τοῦ καὶ τίνος, qui ne s'accorde pas avec la réponse d'Hécube. — 774. Variantes: τίνος γ' ὑπ' ἄλλου et τίνος ὑπ' ἄλλου.

766. L'assirmation est contenue dans la particule γε. Oui, dit-elle, j'ai eu un autre sils, et c'est pour ne pas en jouir, ce semble: c'est celui que tu vois. Cf. ἐτεχε; ἀρ' ἀνονατα, Πίρρ., 1145.

771. Comme le nom de Polymestor devait être reservé pour la fin, il était conforme au génie de la langue greeque de le faire entrer dans la phrase subordonnée et de le mettre au neminatif. Cf. v. 987.

EKABH.

Τοιαῦτ', ἐπειδὴ ξυμρορὰν ἔγνω Φρυγῶν.

Η δρες δε ποῦ νιν, ἢ τίς ἤνεγχεν νεχρόν;

"Ηδ', έντυχοῦσα ποντίας ἀκτῆς ἔπι.

AFAMEMNON.

Τοῦτον ματεύουσ' ἡ πονοῦσ' ἄλλον πόνον; ΕΚΑΒΗ.

Λούτρ' ὤχετ' οἴσουσ' έξ άλὸς Πολυξένη.

780

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Κτανών νιν, ώς ἔοιχεν, ἐχβάλλει ξένος.

EKABH

Θαλασσόπλαγκτόν γ', ὧδε διατεμών χρόα.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

 $^{3}\Omega$  σχετλία σὺ τῶν ἀμετρήτων πόνων.

EKABH.

Ολωλα κούδεν λοιπόν, Άγάμεμνον, κακῶν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Feq restricted dustucting from  $\Phi$ 

785

EKABH

Ούχ ἔστιν, εί μὴ τὴν τύχην αὐτὴν λέγοις. —

NC. 786. Var.: λέγεις. Peut-être οὐκ ἔστ' ἐν' ἐν ἐμοὶ τὴν τύχην ἀργὴν λέγοις.

776. Τοιαύτ(α), il en est ainsi. Ce tour de la réponse affirmative se retrouve dans Électre, 645.

783. Σχετλία πόνων. Cf. 1179 : "11 σχέτλιος παθέων έγώ.

786. Τὴν τύχην την δυστυχίαν δηλονότι. [Scholiaste.] — On a rapproché de ce vers ceux d'un poête comique dans Stobée, Anth., XXXVIII, 46: Οὐδεὶς ἀν εἶποι κεῖνον ἀνθρώπων κακος, Οὐδὶ εἰ φθόνου latins: Trabéa dans Cicér., Τως., IV, 31: « Fortunam ipsum anteibo fortunis meis»; Plaute, Asin., II, II, 4: « Uti ego illos « lubentiores faciam quam Lubentia 'st»; Térence, Adelph., IV, vII, 43: « Ipsa si

« cupiat Salus, Servare prorsus non potest « hanc familiam. » Mais on a beau dire, le texte est fort étrange : ef. NC. — En remontant au vers 726 on trouve d'abord sept vers d'Agamemnon. A partir de 733, on ne peut pas dire qu'il y ait dialogue, puisque Hécube se parle à elle-même; mais eafin le roi et la reine prononcent alternativement deux tristiques et six distiques, le dernier distique étant suivi d'un troisième vers, qui marque la fin de ce morceau. Le dialogue proprement dit débute par trois distiques, 782-87, et se continue dans trois dizaines de monostiques, chacune divisée par le sens en six et quatre : 757-62, 763-66; 767-72, 773-76; 777-82,

Άλλ' ώνπερ είνεχ' άμρὶ σὸν πίπτω γόνυ, άχουσον. Εί μεν όσιά σοι παθείν δοχῶ. στέργοιμ' ἄν : εὶ δὲ τούμπαλιν, σύ μοι γενοῦ τιμωρός ανδρός ανοσιωτάτου ξένου, 790 δς ούτε τους γης νέρθεν ούτε τους άνω δείσας δέδραχεν ἔργον ἀνοσιώτατον [χοινῆς τραπέζης πολλάχις τυχὼν ἐμοὶ, ξενίας τ' άριθμῷ πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων. τυγών δ' δσων δεί και λαδών προμηθίαν 795 έχτεινε, τύμβου δ', εί χτανεῖν ἐβούλετο, ούχ ήξίωσεν, άλλ' άρῆχε πόντιον]. Ήμεις μέν οὖν δοῦλοί τε κάσθενεις ἴσως• άλλ' οι θεοί σθένουσι χώ κείνων κρατών νόμος · νόμω γάρ δαίμονάς θ' ήγούμεθα 800 καὶ ζωμεν άδικα καὶ δίκαι' ώρισμένοι.

NC. 790. La répétition de ἀνοσιώτατος (cf. v. 792) ne saurait être attribuée au poëte. Il avait peut-être mis ανοσίου, κακοξένου. Heimsæth propose άξενωτάτου. -793-797. Nanck a condamné avec raison ces cinq vers, dont deux l'avaient déjà été par Matthie, quatre par Dindorf. Ils ne sont qu'un bavardage vague et mal écrit. Le premier ne dit pas ce qu'il devrait dire, à savoir que cette table hospitalière avait été celle d'Hécube. Le second choque par πρώτα pour τὰ πρώτα, et par la phrase ξενίας ἀριθμώ. Dans le troisième, λαδών προμηθίαν semble devoir signifier : « s'étant chargé du soin de Polydore». Les deux derniers enfin ne valent pas beaucoup mieux : el ατανείν έδούλετο est mal dit; il faudrait plutôt δ; (ou δν) χτανείν έτλη, d'après la judicieuse observation de Nauck. Ces vers ont-ils pris la place d'autres, plus dignes du poête? Cela est possible; cependant, après le dialogue précédent, on ne demande plus rien. - 798. Nauck propose κάσθενείς φύσει. — 800. On lisait τούς θεούς ήγούμεθα, phrase que l'article rend inintelligible. (On n'aurait pas dù alléguer, pour la défendre, la phrase : Ta bet' Άγουμέ ·n, Helène, 919.) l'ai substitué à la glose τους θεούς le mot dont Euripide se sert souvent pour éviter la répétition de θεός , Cf. Hipp. 98 sq., 475 sq., 1414 sqq.), et j'ai in-éré la particule copulative. Mais j'ose affirmer, quoi qu'on en ait dit, que ce vers et le suivant ne sont ni interpolés ni foncièrement gâtés. V. la note explicative.

783-796. Ces observations sont de Hirzel. 798. Ίσως, comme ως ξοικε, v. 766, semble ajouté par une espèce d'atticisme d'autant plus justifié que l'on verra qu'Hécube n'est pas trop faible pour punir.

799-801. Hécule dit : a Je suis faible, sans doute; mais les dieux sont forts, et forte est la loi qui domine les dieux : car, grâce à la loi, nous croyons qu'il est des dieux, grâce à la loi nous vivons en distin-

guant le juste et l'injuste, » Cette loi en vertu de laquelle nous croyons qu'il existe des êtres qui veillent sur nos actions, et nous prenons pour règle de notre conduite la vlistinction du juste et de l'injuste, n'est pas une loi écrite, faite par un législateur, mais l'antique loi traditionnelle du genre humain, celle que Sophocie proclame par la houche d'Antigone (Int. 463 sqq.) et qu'il déclare éterne le dans un chœur de l'OEdipa

δς είς σ' άνελθών εί διαφθαρήσεται, χαὶ μὴ δίχην δώσουσιν οίτινες ξένους χτείνουσιν ή θεων ίερα τολμώσιν φέρειν, ούχ έστιν ούδεν των εν άνθρώποις ίσον. 805 Ταῦτ' οὖν ἐν αἰσχρῷ θέμενος αἰδέσθητί με· οίχτειρον ήμας, ώς γραφεύς τ' άποσταθείς ίδοῦ με χανάθρησον οί' ἔγω χαχά. Τύραννος ή ποτ', άλλὰ νῦν δούλη σέθεν. εύπαις ποτ' ούσα, νῦν δὲ γραῦς ἄπαις 0' άμα, 810 άπολις έρημος, άθλιωτάτη βροτῶν. Οίμοι τάλαινα, ποί μ' ὑπεξάγεις πόδα; ἔσιχα πράξειν οὐδέν · ὧ τάλαιν' ἐγώ. Τί δῆτα θνητοὶ τάλλα μὲν μαθήματα μογθούμεν ώς χρή πάντα καὶ μαστεύομεν, 815

NC. 803-804. Nauck a tort de suspecter ces vers, sans lesquels le vers 805 ne serait pas assez motivé. V. ci-dessous. — 809. ne serait pas assez motivé. V. ci-dessous. — 809. ne serait pas assez motivé.

Roi (v. 865 sqq.). Si Euripide dit que cette loi domine les dieux, il ne l'entend pas tout à fait comme Pindare, qui s'écrie, en parlant du droit du plus fort : Nouo; ô πάντων βασιλεύς θνατών τε και άθανάτων (Platon, Gorg., p. 484 B). Voici, suivant nous, la pensée qui résulte de l'enchaîne. ment des idées marqué par la conjonction γάρ. La loi domine les dieux, par e qu'elle est le fondement sur lequel repose notre croyance aux dieux : sans elle, les dieux n'existeraient pas pour nous, ils n'existeraient pas pratiquement parlant. Euripide n'a pas assez distingué ici l'existence réelle des dieux et leur existence dans la pensée des hommes. — Δαίμονας θ' ήγούμεθα. Cf. Bucch., 4326 : Ἡγείσθω θεούς. Platon, Apol., p. 27 D : Είπερ δαίμονας ήγουμαι.

803-805. Είς σ' ἀνελθών, remise entre tes mains. Thésée dit, dans les Suppliantes, 861: Οὐ γάρ ποτ' είς Ἑλληνας έξοισθήσεται, 'Ως είς ἔμ' ἐλθών και πόλιν Πανδίονος Νόμος παλαιός δαιμόνων διεφθάρη.
— 'Η θεῶν ἰερὰ τολμῶσιν çέρειν. Il est vrai que Polymestor n'a pas commis de vol sacrilège; mais on remarquera qu'Hécube généralise et qu'elle parle de ce qui arrivera si le crime de Polymestor reste imvera si le crime de Polymestor reste im-

puni. — Oùx Eotty.... loov, il n'y aura plus d'équité dans le monde.

806. Έν αἰσχεῷ θέμενος, mettant parmi les choses honteuses, regardant comme honteus.

807. 'Ω; γραφεύς τ' ἀποσταθείς. Les peintres se mettent à une distance convenable pour bien embrasser du regard l'objet qu'ils contemplent. C'est ainsi qu'Agamemaon doit examiner les malheurs d'Hécube. Notre phrase « embrasse d'un seul coup d'œil, » rend le grec, à la grâce de la comparaison près. Cf. Hipp., 4078.

812. Comme Agamemnon délibère avec lui-même et fait quelques pas, Hécube se prend à craindre qu'il ne veuille pas l'écouter. — Ποῖ μ' ὑπεξάγεις πόδ2; «Οὺ ναstu? Τα cherches à m'eivier? » La phrase ὑπεξάγειν πόδ2 est traitée comme un verbe transitif (φευγειν, ἐκοτῆναι, ἐκτρέπεςθαι) et gouverne le r'gime direct με. Pflugk a donné la véritable explication de ces mots, qui ne veulent pas dire: «Οὺ me forces-tu de te suivre? » comme Porson les avait entendre.

814-819. Le poète saisit l'ocrasion de recommander l'enseignement, alors tout nouveau, des Antiphon, des Gorgius et d'autres professeurs d'éloquence, les mêmes

πειθώ δὲ τὴν τύραννον ἀνθρώποις μόνην ούδέν τι μαλλον ές τέλος σπουδάζοιμεν μισθούς διδόντες μανθάνειν, εν' ην ποτε πείθειν ά τις βούλοιτο τυγγάνειν θ' άμα: Τί οὐν ἔτ' ἄν τις ἐλπίσαι πράξειν χαλῶς; 82) Οἱ μέν ποτ' ὄντες παῖδες οὐχέτ' εἰσί μοι, αύτη δ' ἐπ' αἰσχροῖς αἰχμάλωτος οἰχομαι καπνον δὲ πόλεως τόνδ' ὑπερθρώσκονθ' ὁρῶ. — Καὶ μὴν ἴσως μὲν τοῦ λόγου χενὸν τόδε, Κύπριν προβάλλειν άλλ' δμως είρήσεται. 825 Πρός σοίσι πλευροίς παίς έμη χοιμίζεται ή φοιβάς, ήν καλοῦσι Κασάνδραν Φρύγες. Ποῦ τὰς φίλας δῆτ' εὐφρόνας δείξεις, ἄναξ; η των εν εύνη φιλτάτων άσπασμάτων γάριν τίν' έξει παῖς ἐμὴ, χείνης δ' ἐγώ; 830

MC. 848. ἦν, correction d'Elmsley, pour ἢ, semble avoir été la leçon primitive de A.

— 829. τί οὖν A et scholies. πῶς οὖν vulg. — οὖν ἄν ἐλπίσειέ τις Nauck. — 824. A

et d'autres mes portent ol μὲν γὰρ δντες, leçon que les derniers éditeurs ont adoptée en
rejetant la vulgate ol μὲν τοσοῦτοι. Μαίε ol μὲν δντες veut dire « ceux que j'ai. » Il fallait écarter la glose γάρ et écrire ποτ' δντες. — 824. Nauck : λόγου ξένον. — 828. Peutêtre ποῦ προσριλεῖς (sous-ent. εὐσας). Herwerden propose θήσεις.

qu'Aristophane allait persifier dans ses Nuèses sous le masque de Socrate. L'intention d'Euripide se marque clairement dans les mots μισθούς διδοντες. Voy. notre observation sur Hipp., 916 sqq.

816. Ce vers caractérise parfaitement le gouvernement des démocraties antiques. Purson en a rapproché cette initation tirée de l'Hermions de Pacuvius: « O flexanima « atque omnium regina rerum oratio. » Cicéron cite ce vers latin, de Orat., 11, 44; et Quintilien y fait allusion, Instit., I, 42, 18.

821. Ol.... ποτ' δντες, comme εὖπαις ποτ' οὖσα, v. 810. Cf., sur cet emploi du participe présent, v. 484 et la note.

821. Επ' αισχοσίς, pour (subir) l'ignominie. Cl. 617, et Iph. Aul., 29: Οὐκ ἐπὶ πᾶσίν σ' ἐφύτευσ' ἀγαθοίς, ᾿Αγάμεμνον, ʹὰτρεύς.

824. Tou ) όγου κενόν τόδε, cette partie de mon discours est vaine. Il devait en

coûter à Hécube de se faire un titre de la honte de sa fille, et le poète l'a bien senti : il croit devoir s'excuser avant d'aborder cette matière; mais il la traite sans craindre le mot propre. Tecmesse, chez Sophocle (Ajax, 520 sqq.), s'exprime avec beaucoup plus de réserve, avec cette délicatesse de sentiment qu'on ne trouve guère chez Euripide; il est vrai que Tecmesse est une jeune semme. Le scholiaste, en sigualant cette dissérence de langage, reproche à notre poéte de faire parler Hécube comme une entremetteuse, μαστροπικώτατα. Cette critique est excessive. Les scholies d'Euripide répondent que la malheureuse mère doit oublier sa fierté et dire tout ce qui peut lui faire obtenir vengeance.

828. Φίλα; devrait dépendre de δείξεις. Cf. NC.; Iph. Aul., 406; Or., 802.

829-830, L'Hécube d'Ennius disait avec une gravité matronale : « Quæ tibi in con-« cubio verecunde et modice morem gerit. » Έχ τοῦ σχότου τε τῶν τε νυχτερησίων 

ςίλτρων μεγίστη γίγνεται βροτοῖς χάρις. 

Αχουε δή νυν · τὸν θανόντα τόνδ' ὁρᾶς; 
τοῦτον χαλῶς ὁρῶν ὅντα χηδεστὴν σέθεν 
δράσεις. Ένὸς μοι μῦθος ἐνδεὴς ἔτι. 
Εἴ μοι γένοιτο ¢θόγγος ἐν βραχίσσιν 
καὶ χερσὶ χαὶ χώλοισι χαὶ ποδῶν βάσει 
ἢ Δαιδάλου τέχναισιν ἢ θεῶν τινος, 
ὡς πάνθ' ὁμαρτῆ σῶν ἔχοιντο γουνάτων 
κλαίοντ' ἐπισχήπτοντα παντοίους λόγους · 

τιμωρὸν, εἰ χαὶ μηδέν ἐστιν, ἀλλ' ὅμως · 

τιμωρὸν, εἰ χαὶ μηδέν ἐστιν, ἀλλ' ὅμως · 

ἐσθλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τῆ δίχη θ' ὑπηρετεῖν 
καὶ τοὺς χαχοὺς δρᾶν πανταχοῦ χαχῶς ἀεί.

**83**5

840

845

NC. 834. Les meilleurs manuscrits portent τῶν τε νυπτέρων βροτοῖς. Dans les autres, diverses corrections ont été essayées. Tzetzès, Exeg. Il., p. 86, 11, omet le premier βροτοῖς. De là l'excellente conjecture de Nauck: νυπτερησίων, que je n'ai pas hésité à adopter. Ce critique juge cependant, avec Matthiz et d'autres, que ces vers sont déplacés ici. On peut, il est vrai, s'en passer, comme de la plupart des considérations générales. Je ne vois cependant pas de motif suffisant pour les retrancher. — 837. νώλοισι Herwerden, κύμπισι mss. — 839. Var.: ἐχοιτο. — 842. Vossius a corrigé la lecon πάρασγε.

834-835. Τοῦτον.... δράσεις, si tu agis bien envers lui, tu agiras bien envers un homme qui est le frère de ta femme. Καλῶς se rapporte aussi à δράσεις.

836-840. Signalons un mouvement analogue dans Électre, 332 sqq. : 'λλλ' ὡ ξέν', Ικετεύω σ', ἀπάγγειλον τάδε. Πολλοί δ' ἐπιστέλλουσιν, ἐρμηνεύς δ' ἐγώ, Αἰ χεῖρες ἡ γλῶσσ' ἡ ταλαίπωρός τε φρὴν Κάρα τ' ἐμὸν ξυρῆκες ὁ τ' ἐκείνου τεκών—Εἰ ἐquivant à είθε. — Δαιδάλου τέχναισιν. Dédale, représentant mythique d'une école de sculpteurs qui fit faire un premier pas à l'art en ouvrant les yeux des images de bois, en écartant leurs jambes et en détachant leurs bras du corps, passa pour avoir créé des statues vivantes, capables de voir et de marcher. Τὰ Δαιδάλεια πάντα κιγείσθαι δοκεί Βλέπειν τ' ἀγάλ-

ματα, disait Euripide dans son Eurysthée. Cf. les scholies; Diodore de Sicile, IV, 76; Müller, Archeologie, § 68. — "Εχουντο. Le pluriel semble mieux convenir que le singulier dans un passage où chaque membre du corps est censé avoir une vie à part.

845. Ce couplet d'Hécube se divise en deux parties. La première se compose de six, deux fois quatre, et six vers : 787-792, 798-805, 806-811. Ici Agamemnon s'éloigne d'Hécube. Cette circonstance, qu'elle fait remarquer en deux vers, 812 sq., lui suggère les réflexions des dix vers suivants, 814-843. Après une hésitation exprimée en deux vers, 824 sq., elle adresse un nouvel argument au roi en dix autres vers, 826-835. Enfin, la péroraison est de deux fois cinq vers; \$36-840, 841-845

855

#### ΧΟΡΟΣ.

Δεινόν γε, θνητοῖς ώς ἄπαντα συμπίτνει, καὶ τὰς ἀνάγκας οἱ νόμοι διώρισαν, φίλους τιθέντες τούς γε πολεμιωτάτους, έχθρούς τε τοὺς πρίν εὐμενεῖς ποιούμενοι.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Έγω σὲ καὶ σὸν παῖδα καὶ τύγας σέθεν, 850 Έχαθη, δι' οίκτου χεῖρα θ' ίκεσίαν ἔχω, χαὶ βούλομαι θεῶν θ' είνεχ' ἀνόσιον ξένον και τοῦ δικαίου τήνδε σοι δοῦναι δίκην, εί πως φανείη γ' ώστε σοί τ' έχειν καλῶς, στρατῷ τε μὴ δόξαιμι Κασάνδρας χάριν Θρήχης άναχτι τόνδε βουλεῦσαι φόνον. Εστιν γάρ ή ταραγμός έμπέπτωκέ μοι τὸν ἄνδρα τοῦτον φίλιον ἡγεῖται στρατὸς, τὸν χατθανόντα δ' έχθρόν : εί δ' έμοὶ φίλος

NC. 847. Fant-ilécrire οὐ νόμοις διώρισαν, en regardant θνητοί comme le sujet de cette phrace? — 850. έγωγε καί L. — 854. φανείην γ' L. — 859. Elmsley a corrigé la leçon al δε σοί, qui ne peut se désendre raisonnablement. L'antithèse χού χοινὸν στρατῷ, au vers 860, exige el d'émoi : car Hécube ne fait point partie de l'armée.

847. Ce vers a fort embarrassé les comntateurs anciens et modernes. En esset il est très-obscur, si toutefois il n'est pas záté. On comprendrait facilement αί ανάγ**και τούς νόμου;** διώρισαν, et c'est ce qui a fait imaginer à quelques scholiastes qu'il y avait ici la figure appelée antiptose. Voila un tour de passe-passe assez plaisant. Bermann dit : « Hæc est chori sententia, prouti nune hoe nune illud justum est, aliam atque aliam hominibus necessitatem « afferri. Ita, quum modo justum suisset iratam Agamemnoni esse Hecubam quod a filiam suam immolari passus esset, nunc, ■ wbi justum est scelus Polymestoris vindicari, hare lex, quæ vindictam sumere « jubet, necessitatem affert in gratiam cum « inimico redeundi, » Voici l'explication que nous soumettons au lecteur. Διορίζειν me signific pus sculement déterminer, mais anni, marquer la dissérence. On peut dire

que le tempérament détermine le teint, le geste, etc. On peut dire aussi que ces signes marquent la dissérence des tempéraments, et le verbe grec διορίζειν serait de mise dans ces deux phrases. De même Euripide dit ici que le changement de nos habitudes, de notre manière d'être, marque la différence des nécessités, des situations forcées où nous pouvons nous trouver. C'est ainsi que chez les poêtes ópices veut quelquefois dire « traverser », c.-à-d. « passer entre deux objets et marquer ainsi leurs limites ». Cf. Med., 432; Esch., Suppl., 546. 851. Δι' σίχτου έχω, hellénisme usuel pour oluteipo.

852-853. Θεών θ' είνεκα καὶ τοῦ διxxiov. Ces mots se rapportent à ce qu'Hécube avait dit dans les vers 800 sq.

854-855. "Ωστε σοί τ' έχειν καλώ:, de manière à te satisfaire. Cf. Hipp., 50. La suite de la phrase n'est pas tout à fait Έχ τοῦ σκότου τε τῶν τε νυχτερησίων 

ρίλτρων μεγίστη γίγνεται βροτοῖς χάρις. 
Αχουε δή νυν · τὸν θανόντα τόνδ' ὁρᾶς; 
τοῦτον χαλῶς δρῶν ὄντα χηδεστὴν σέθεν 
δράσεις. Ένὸς μοι μῦθος ἐνδεὴς ἔτι. 
Εἴ μοι γένοιτο ρθόγγος ἐν βραχίοσιν 
καὶ χερσὶ χαὶ χώλοισι χαὶ ποδῶν βάσει 
ἢ Δαιδάλου τέχναισιν ἢ θεῶν τινος, 
ὡς πάνθ' ὁμαρτῆ σῶν ἔχοιντο γουνάτω 
κλαίοντ' ἐπισχήπτοντα παντοίους λόγι 
πιθοῦ, παράσχες χεῖρα τῆ πρεσδύτι 
τιμωρὸν, εἰ χαὶ μηδέν ἐστιν, ἀλλ' 
ἐσθλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τῆ δίχη θ' ὑπι 
καὶ τοὺς χαχοὺς ὸρᾶν πανταχοῦ

NC. 834. Les meilleurs manuscrits portent τῶν : diverses corrections ont été essayées. Tratzès, / βροτοῖς. De la l'excellente conjecture de Nauck adopter. Ce critique juge cependant, avec Mattici. On peut, il est vrai, s'en passer, comme d'ne vois cependant pas de motif suffisant pour x022371 mss. — 839. Var. : ἔχοιτο. — 84

834-835. Τοῦτον.... δράσεις, si tu bien envers lui, tu agiras bien enve: homme qui est le frère de ta femme λώς se rapporte aussi à δράστις. ું :٧. 083 836-810. Signalons un mouveme logue dans Electre, 332 sqq. : ξέν', Ικετεύω σ', ἀκάγγειλον ταδ: δ' ἐπιστέλλουσιν, ἐρμηνεὺς δ' w iypav; χείρε; ή γλώσσ' ή ταλαίπωςο: Κάρα τ' έμον ξυρήπες ό τ' έχ - El équivant à cioc. -gvatotv. Dodale, représentat d'une école de sculpteurs q premier pas à l'art en ouve. ... Dane E. St. images de bois, en écartant a en détachant leurs bras net med qu'elle se propose d'indiger à pour avoir créé des statu-bles de voir et de marchet 2.4 Mi Bonebe ente Xaper (elpyete), RÉVIE RIVITORE BOXET !! ne aveir l'air de le faire poer moi.

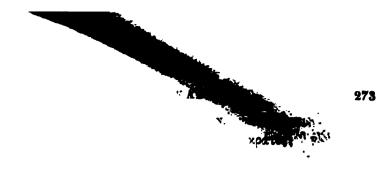

۹85

890

900

, ους εάφον, 895 ...ογί, , εον χθονί. Ν.

ρεὶ μὲν ἦν στρατῷ , νὸε σοι δοῦναι χάριν , νοὶους πνοὰς θεὸς, Λουν ὁρῶντας ἦσυχον.

ου, πλασθείσα vulg. — 891, πρίν ποτ' Elmsley. — 2000; Ε. οὐρίας vulg. — 901, Hartung écrit ήσύχους,

la victoire sur

ι ερπεῖν ἀρσένων.

- quivant à φαύλον

- le crois faible.

- monde connaît la fable

- utee par Eschyle dans une
- la première pièce, les Sup-

monde connaît la lable

otee par Eschyle dans une
la première pièce, les Supconservée.—Le meurtre des
toès par leurs femmes était si céal donna lieu au proverbe Λήμντα
uquel Eschyle fait allusion, Chocph.
toqq. Ce crime fut attribué soit à la

colère de Vénus, soit à une antipathie de race.

890. Hécube charge de ce message la fidèle esclave qu'on a vue plus haut et qui n'a pas encore quité la scène.

892. Σὸν χρέος, « dans ton Intérêt». Cette locution se rapproche, pour la construction, comme pour le sens, de σὴν χάριν.

901. Πλούν όρῶντας, en attendant, en épiant le moment où nous pourrons nous embarquer. Cf. Troy., 603 : Νύν τέλος οἰκτρὸν ός ᾳ;. Lorsqu'on attend, on regarde attenti-

Γένοιτο δ' εὖ πως · πᾶσι γὰρ χοινὸν τόδε, ἰδία θ' ἐκάστω καὶ πόλει, τὸν μὲν κακὸν κακόν τι πάσχειν, τὸν δὲ χρηστὸν εὐτυχεῖν.

Σὺ μὲν, ὧ πατρὶς Ἰλιὰς, [Strophe 1.] 905
τῶν ἀπορθήτων πόλις οὐκέτι λέξει ·
τοῖον Ἑλλάνων νέφος ἀμφί σε κρύπτει
δόρυ δὴ δόρυ πέρσαν.
᾿Απὸ δὲ στεράναν κέκαρσαι 910
πύργων, κατὰ δ' αἰθάλου
κηλῖδ' οἰκτροτάταν κέχρωσαι,
τάλαιν', οὐκέτι σ' ἐμδατεύσω.

Μεσονύχτιος ώλλύμαν,

[Antistrophe 1.

NC. 902. εδ σοι G. Schmid. — 908. La leçon δορὶ δη δορὶ disait qu'une nuée de Grecs cache Ilion de tous les côtés, après l'avoir détruite par la lance. N'est-il pas évident que le nuage qui couvre llion n'est pas une nuée de Grecs, et que c'est la lance, et non pas un nuage qui a détruit la ville? J'ai rétabli la justesse de l'image par un changement léger. — 911. Après αἰθάλου, les manuscrits ajoutent καπνοῦ, glose retranchée par Triclinius.

vement. — "Houyov (leçon suspecte) serait à sa place, si les Grecs étaient arrêtés par une tempête. Mais ce n'est pas là ce que vient de dire Agamemnon. Voy. NC.

902. Κοινόν τόδε, il est de l'intérêt

904. En remontant au vers 850, on trouve d'abord deux fois sept vers d'Agamemnon (850-56, 857-63). Ensuite Hécube prononce deux couplets, de douze vers chacun (864-76, 886-97), lesquels sont séparés par une courte stichomythie précédée d'un quatrain. La scène se termine par sept vers d'Agamemnon (888-904). Elle avait commencé de même (726-32). Cette coincidence est-elle fortuite?

908-900. Έλλάνων est gouverné par δόρυ, εττοῖον νέφος l'est par κρύπτει. Traduisez: « Tel est le nuage dont te couvre, dont t'enveloppe, la lance des Grecs qui t'a détruite. » Quant aux deux accusatifs régis par ἀμφικρύπτει, comparez la phrase homérique: Έσσω μιν χλαϊνάν τε χιτῶνά τε. (Odyssée, XVII, 550.)

910-911. Άπὸ στεφάναν κέκαρσαι est dit d'après l'analogie de ἀποκείρεσθαι κόμας: les femmes de Troie parlent de l'abaissement de leur chère ville, commc si c'était une personne. Nons disons bien anssi « raser des murs »; mais cette plirase toute courante ne dit plus rien à notre imagination. Cf. Plutarque, Pélop., 34: λλεξανόρος,... Ἡραιστίωνος ἀποθανόντος,... τὰς ἐπάλξεις ἀφείλε τῶν τεχῶνώς ἀν δοκοίεν αl πόλεις κενθείν, ἀντὶ τῆς πρόσθεν μορφῆ; κούριμον σχῆμα καὶ ἀτιμον ἀναλαμβάνουσαι. — Στιφάναν πύργων, les murs dont la ville est ceinte.

911-12. Construisez : κατακέχρωσαι δέ κηλίδα οίκτροτάτην αίθάλου.

914. Comparez avec cette strophe et les saivantes le chœur des Troyennes, 511 sqq.. où le poète s'est plu aussi à peindre la securité dont se berçaient ces malheureux aimoment même où ils allaient périr. — Megovúxtioc. Dans la Petite Iliade, le moment où les Grecs se précipitèrent dans la ville était marqué par ces vers : Nút µiv

ήμος ἐχ δείπνων ὕπνος άδὺς ἐπ' ὅσσοις
σχίδναται, μολπᾶν δ' ἄπο χαὶ χαροποιόν
θυσίαν χαταπαύσας
πόσις ἐν θαλάμοις ἔχειτο,
ξυστὸν δ' ἐπὶ πασσάλω,
γαύταν οὐχέθ ὁρῶν ὅμιλον
Τροίαν Ἰλιάδ' ἐμδεδῶτα.

Έγὼ δὲ πλόχαμον ἀναδέτοις [Strople 2 |
μίτραισιν ἐρρυθμιζόμαν
χρυσέων ἐνόπτρων 925
λεύσσουσ' ἀτέρμονας εἰς αὐγὰς,
ἐπιδέμνιος ὡς πέσοιμ' ἐς εὐνάν.
ἀνὰ δὲ χέλαδος ἔμολε πόλιν
χέλευσμα δ' ἦν χατ' ἄστυ Τροίας τόδ' · ὧ
παῖδες Ἑλλάνων, πότε δὴ πότε τὰν 930
Ἰλιάδα σχοπιὰν

RC. 915. ήδυς mas. — 916-917. Var. : κίδναται. Ensuite les mas flottent entre μολπάν et μολπάν, χοροποιὸν θυσίαν et χαροποιῶν θυσιάν. Brunck a vu ce qu'il fallait. — μολπάν δ' δπα Wecklein. — 922. ἐμδεδῶτα L. ἐμδεδαῶτα vulg.

έην μέσση, λαμπρά δ' ἐπέτελλε σεὶ ήγη. Les historiens grecs ont été assez naïfs pour se servir de ce mot d'un poëte dans leurs calculs sur la date de la prise de Troise.

915-917. Έπ δείπνων, à la suite du repas. Cf. v. 55. — Μολπᾶν ἄπο et χαροποιὸν θυσίαν καταπαύσας sont deux membres de phrase coordonnés, quoique revêtus de formes grammaticales toutes différentes. Voy. notre observation sur Hipp., 188.

920. Συστὸν δ' (sous-entendez έχειτο, ἐπρέματο) ἐπὶ πασσάλω est une phrase parenthétique. Dans une peinture des donceurs de la paix, conservée par Stobée, Anth., LV, 4, et tirée de la tragédio d'Érechthée, on lit: Θρη(κιον πέλταν πρὸς λθάνας περικίσσιν ἀγκρεμάσας θαλάμους.

923-926. Les femmes ne disent pas qu'elles se paraient, ce qui serait fort extraordinaire à cette heure, mais qu'elles faissient leur toilette de nuit en relevant et fixant leurs cheveux. — 'Ενόπτεων ἀτέρμονας αὐγά: Les scholiastes et Eustathe (ad II., VII, 416) prétendent que cette périphrase désigne des miroirs ronds, le cercle étant une figure qui n'a ni commencement ni fin. Suivant Boissonade, le poète voulait dire qu'en regardant dans un miroir, notre regard semble plonger dans des profondeurs infinies. Hartung objecte avec raison que cela n'arrive pas avec un miroir suspenda dans une chambre. Les mots ἀτέρμονας αὐγά; marqueraient-ils qu'un miroir que vous regardez vous regarde sans cesse, a sans fin »?

927. Ἐπιδέμνιος.... ἐς εὐνάν. Dindorf compare avec ces mots le vers 1111 des Bacchantes: Ὑψόθεν χαμαιπετὰς πίπτει πρὸς οὐδας, οù l'on voit la même abondance d'expression.

931. Ἰλιάδα σχοπιάν, l'acropole de Troie. πέρσαντες ήξετ' οίχους;

Λέχη δὲ φίλια μονόπεπλος [Antistrophe 2.]
λιποῦσα, Δωρὶς ὡς κόρα,
σεμνὰν προσίζουσ' 935
σὰν ἤνυσ' Ἄρτεμιν ἀ τλάμων
ἄγομαι δὲ θανόντ' ἰδοῦσ' ἀκοίταν
τὸν ἐμὸν άλιον ἐπὶ πέλαγος,
πόλιν τ' ἀποσκοποῦσ', ἐπεὶ νόστιμον
ἀῦς ἐκίνησεν πόδα τ' ἠδ' ἀπὸ γᾶς 940
Ἰλιάδος μ' ὅρισεν .

τὰν τοῖν Διοσκόροιν Ἑλέναν
κάσιν Ἰδαιόν τε βούταν
αἰνόπαριν κατάρα διδοῦσ', ἐπεί με γᾶς
ἐκ πατρίας ἀπώλεσεν ἐξώκισεν τ' οἴκων
γάμος, οὐ γάμος ἀλλ' ἀλάστορός τις οἴζύς:

932. Les manuscrits donnent ήξετ' ἐς οἶκους. King a retranché la glose ἐς. — 940-941. On lisait πόδα καί μ' ἀπὸ γᾶς ὥρισεν Ἰλιάδος. La symétrie antistrophique demande que le mot Ἰλιάδος ait ici la même place qu'Iλιάδα occupe dans la strophe. C'est d'après ce principe que j'ai corrigé le texte, légèrement altéré par une paraphrase. — 946. J'ai écrit, avec Dindorf, πατρίας pour πατρώχς, à cause de la mesure. — 948. δίζύς mss.

934. Δωρί; ὡς κόρα. Les jeunes filles de Sparte ne portaient qu'un vêtement flottant sans tunique intérieure, ce qui les faisait appeler çαινομηρίδες. Voy. le trait de satire lancé contre elles dans Andromaque, v. 595 sqq. Cf. C. O. Müller, Dorier, II, p. 263.

935-936. Προσίζουσ' οὐκ ἤνυσ(2) équivant à προσίζον ἀνήνυτα, j'implorais (la déesse) sans rien obtenir- Ἄρτεμιν est le régime de προσίζουσ(2).

940. Πόδα. Les interprètes discutent s'il faut entendre le cordage qui portait ce nom, ou bien le gouvernail. Je pense que ce n'est ai l'an ni l'autre: κινεῖν πόδα, « se mettre en marche», est une phruse toute faite, qui se dit proprement d'un homme et qui est

ici appliquée à un vaisseau, comme elle pourrait l'être à tout autre objet.

912. Les mots τάλαιν', ἀπείπον άλγει forment encore une parenthèse. Car κατάρα διδοῦσ(α), v. 915, est coordonné à ἀποσκοποῦσα et se rattache à ἄγομαι.

945. Αινόπαριν rappelle l'homérique δύσπαρις.

945 46. Γαζ ἐκ πατρίας ἀπώ) εσιν, e patria me pessum dedit, concision énergique, qui fait sentir que c'est périr que d'être ainsi exilé.

948-950. Γάμος, οὐ γάμος.... οἰζύς. Cf. Androm., 103: Ἰλίφ αἰπεινῷ Πάρις οὐ γάμον ἀλλά τιν' ἄταν Ἡγάγετ' εὐναίαν εἰ; θαλάμους Ἑλέναν. Ce passage prouve, ce que les interprètes ont méconnu, que

**BC. 986.** Variante: οὐκ ἔστιν οὐδὶν πιστόν. — 958. Hermann a corrigé la leçon αὐθ' οἰ θεοί. — 961. κακῶν est suspect à Nauck. — 967. Ce second ἀρικόμην (cf. v. 964) est sams doute une glose. Le poète pouvait écrire πάρειμί σοι.

c'est Bélène que désignent les expressions γάμος, « épouse », et ἀλάστορός τις οἰζύς, « calamité envoyée par un mauvais génie » (« bien « calamité fatale », si ἀλάστορος est au nominatif et employé adjectivement). Ainsi s'explique le relatif ἄν, qui se rapporte à οἰζύς, sans qu'on ait besoin de remonter à "Ειέναν, qui est si éloigné. Dans Eschyle, Agam., 4461, Hélène est appelée οἰζύς.

952. On a trouvé extraordinaire que Polymestor apostrophât Priam, qui n'est plus, en saluant Hécube, qui est devant lui. C'est que Polymestor est d'autant plus parhétique qu'il feint des sentiments qu'il n'a pas. Il ne fallait donc pas suspecter ce vers.

957. Οὐτ' αὔ, ni non plus.
961. Προχόπτοντ(2).... χακῶν, puisqu'on n'avance point dans ses maux, puis-

qu'on n'arrive pas au terme de ses maux en se limentant. Προκόπτειν είς πρόσθεν, ou simplement προκόπτειν, répond au latin proficere. Cf. Hérodote, III, 56: Ές τδ πρόσω σύδὲν προκόπτειο των πρηγικτων.

958. Πάλιν τε καλ πρόσω. Nous dirious: sens dessus dessous.

963. Τυγχάνω, au présent, quoique ηλθες (v. 964) soit à l'imparsait. Cf. v. 4134, οù διδωσι est amené après ην.

961-966. 'Αριχόμην, opposé à ἀπών, a ici, et ailleurs, le sens de rentrer. Polymester dit qu'il était au fond de la Thrice quand Hécube arriva dans la Chersonèse, qu'a peine revenu dans ce pays il s'empressa d'aller voir la reine, et que la messagire le rencontra au moment où il sortait dans cette intention de son palais.

#### EKABH.

Αλσγύνομαί σε προσδλέπειν εναντίον, Πολυμήστορ, εν τοιοίσδε χειμένη χαχοίς. "Οτφ γαρ ἄφθην εύτυγοῦσ', αιδώς μ' ἔγει έν τῷδε πότμω τυγχάνουσ' [ν' εἰμὶ νῦν, κούκ αν δυναίμην προσδρακείν δρθαίς κόραις. Άλλ' αὐτὸ μὴ δύσνοιαν ἡγήση σέθεν, Πολυμήστος άλλως δ' αίτιον τι και νόμος. γυναϊκας ανδρών μη βλέπειν εναντίον.

970

975

# ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Καὶ θαῦμά γ' οὐδέν. Άλλὰ τίς χρεία σ' ἐμοῦ τί χρημ' ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐχ δόμων πόδα;

#### EKABH.

'Ιδιον ἐμαυτῆς δή τι πρός σὲ βούλομαι καί παϊδας είπειν σούς δπάονας δέ μοι χωρίς χέλευσον τῶνδ' ἀποστῆναι δόμων.

**980** 

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Χωρεῖτ' εν ἀσφαλεῖ γὰρ ήδ' ἐρημία. Φίλη μέν εί σύ, προσφιλές δέ μοι τόδε στράτευμ' Άγαιῶν. Άλλὰ σημαίνειν γρεών

NC. 971-972. Reiske, Porson et d'autres critiques vouluient transposer ces vers. Nauck regarde les mots τυγχάνουσ'.... δυναίμην comme interpolés. Ces conjectures sont inutiles, et ἐν τῷδε πότμφ ne peut guère se passer de participe, ce me semble. Mais j'ai cru devoir écrire προσδρακείν όρθαις pour προσδλέπειν σ' όρθαις. La répétition de προσ-6λέπειν (voy. 968 et aussi 975) provient sans doute d'une glose. Le pronom personnel ne se trouve pas dans le meilleur manuscrit. - 982. La plupart des manuscrits insèrent ήμιν avant εί. Un seul omet τόδε, qu'on ne saurait considérer comme une glose et qui est irréprochable, quoi qu'on en ait dit, puisque Polymestor se trouve au milieu de l'armée grecque. - 983. J'ai écrit χρεών pour σε χρή, qu'Euripide n'aurait pas fait suivre de τί χρή. Le Marcianus a σε χρην, leçon qui conserve peut-être un indice de la leçon primitive. Brunck avait conjecturé os osi.

970-972. Sous-entendez τούτου avant αίδώ; μ' έχει, et τούτον avant προσδρακείν. Comme αίδώ; μ' έχει équivaut à αίδουμαι, le nominatif τυγχάνουσα est tout à sait conforme à l'usage des Grecs de cette époque, et l'on est étonné de voir de grands hellénistes essayer de corriger ce passage. Cf. Hipp., 23 et 1120; Médée,

595 et 1109 : un datif irrégulier, ib., 58; un accusatif irrégulier, ib., 744.

976. Τίς χρεία σ' έμου (sous-ent. Ιχνείται ou έχει); phrase imitée de l'homérique τί δέ σε χρεώ έμεζο, ΙΙ., ΧΙ, 606.

977. Τί χρημα, pourquoi. Cf. σὸν χρέος, v. 892. — Τὸν ἐμὸν πόδα. Voy., touchant cette périphrase, la note sur Hipp., 661.

| TOR | <br>D   | TI | 7  |
|-----|---------|----|----|
| L   | <br>. D | 11 | ۰. |

279

τί γρη τον εὖ πράσσοντα μη πράσσουσιν εὖ φίλοις ἐπαρχεῖν ' ώς ἕτοιμός εἰμ' ἐγώ.

£33

Πρώτον μέν είπε παιδ' δν έξ έμης γερός Πολύδωρον έχ τε πατρός έν δόμοις έχεις εὶ ζῆ τὰ δ' ἄλλα δεύτερόν σ' ἐρήσομαι. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Μάλιστα τοὐχείνου μέν εὐτυχεῖς μέρος.

EKABH. 🗘 φίλταθ', ώς εὖ κάξίως σέθεν λέγεις.

990

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Τί δῆτα βούλει δεύτερον μαθεῖν ἐμοῦ;

Εί τῆς τεχούσης τῆσδε μέμνηταί τί μου. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Καὶ δεῦρό γ' ώς σὲ χρύτιος ἐζήτει μολείν.

Χρυσός δὲ σῶς δν ἢλθεν ἐχ Τροίας ἔχων; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

995

Σῶς, ἐν δόμοις γε τοῖς ἐμοῖς φρουρούμενος.

Σῶσόν νυν αὐτὸν, μηδ' ἔρα τῶν πλησίον. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

"Πχιστ' ' ὀναίμην τοῦ παρόντος, ὧ γύναι. EKABH.

Οίσθ' οδν & λέξαι σοί τε καὶ παισίν θέγω; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Οὐχ οἶδα τῷ σῷ τοῦτο σημανεῖς λόγω.

NC. 992. J'aimerais mieux μοι. - 996, Var.: τοῦ πλησίον. Peut-être τῶν τοῦ πέλας. - 998-999. Il ne semble pas nécessaire d'écrire δ pour &, ou τοῦτο pour ταῦτα.

989. Toùxelvou µépo; « quant à lui », hellénisme usuel.

992. Εὶ τῆς τεχούσης τῆσδε μέμνηταί

Ti pou. « Ecqua tamen puero est amissæ

« cura parentis? » Virg., Énéide, III, 311.

996. Των πλησίον équivant à των του πλησίον (χεημάτων) ου à τῶν ἀλλοτρίων.

#### EK ABIL

Έστ', ὧ φιληθείς ὡς σὰ νᾶν έμολ φιλεῖ, ΠΟΔΥΜΗΣΤΩΡ.

1900

Τί χρημ' δ κάμε καὶ τέκν' ειδέναι γρεών; ΕΚΑΒΗ.

γρυσοῦ παλαιαί Πριαμιδῶν χατώρυχες. Πολιγιμέτορ.

Ταῦτ' ἔσθ' ὰ βούλει παιδί σημήναι σέθεν; ΕΚΑΒΗ.

Μάλιστα, διὰ σοῦ γ' εἶ γὰρ εὐσεδης ἀνήρ.

Τί δῆτα τέχνων τῶνδε δεῖ παρουσίας;

1005

EKABH.

Αμεινον, ἢν σὺ κατθάνης, τούσδ εἰδέναι. ΠολΥΜΗΣΤΩΡ.

Καλῶς ἔλεξας· τῆδε καὶ σορώτερον.

EKABH.

Οἶσθ' οὖν 'Αθάνας 'Ιλίας ἵνα στέγαι ; πολΥΜΗΣΤΩΡ.

Ένταῦθ' ὁ χρυσός ἐστι ; Σημεῖον δὲ τί ;

EKABH.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Μέλαινα πέτρα γῆς ὑπερτέλλουσ' ἄνω.

1010

Έτ' οὖν τι βούλει τῶν ἐχεῖ φράζειν ἐμοί;

EKABH.

Σῶσαί σε χρήμαθ' οίς ξυνεξηλθον θέλω.

NC. 1000. ἐστ', ὤ, excellente correction de Hermann, pour ἔστω. — 1007. Boissonade a mis un point en haut après ἔλεξας, et tous les éditeurs auraient dù adopter cette ponctuation, soit parce que la liaison καλῶς καὶ σοφώτερον a quelque chose de choquant, soit parce que καλῶς ἔλεξας s'emploie toujours sans complément : cf. Oreste, 100, 110, 173; Τιοχ., 1054.

4000. On remarquera la sinistre ambiguité de ce vers, si heureusement rétabli par Hermann. — Le singulier  $\xi \sigma \tau(t)$ , auquel se rapporte  $\tau \xi \chi \rho \bar{\eta} \mu(\alpha)$  dans la question de Polymestor, est suivi du pluriel κατώρυχες (v. 4002): figure appelée par les grammairiens σχήμα Πινδαρικόν, et qui se trouve aussi chez les prosateurs grecs.

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Ποῦ δῆτα; πέπλων ἐντὸς ἢ κρύψασ' ἔχεις; ΕΚΑΒΗ.

Σχύλων εν όχλω ταῖσδε σώζεται στέγαις. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Ποῦ δ'; αἴδ' Άχαιῶν ναύλοχοι περιπτυχαί.

1015

## EKABH.

\*Ιδιαι γυναικῶν αἰχμαλωτίδων στέγαι.

## ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Τάνδον δὲ πιστὰ κάρσένων ἐρημία;

#### EKABH.

Οὐδεὶς Ἀχαιῶν ἔνδον, ἀλλ' ἡμεῖς μόναι. — 'Αλλ' ἔρπ' ἐς οἴχους · καὶ γὰρ 'Αργεῖοι νεῶν λῦσαι ποθοῦσιν οἴχαδ' ἐχ Τροίας πόδα · ὡς πάντα πράξας ὧν σε δεῖ, στείχης πάλιν ξὺν παισὶν οὕπερ τὸν ἐμὸν ῷχισας γόνον.

1020

#### ΧΟΡΟΣ

Ούπω δέδωχας, άλλ' ίσως δώσεις δίχην:

NC. 1013. Beaucoup d'éditeurs écrivent η, qui se trouve, il est vrai, dans le Marcianus, mais qui n'en vaut pas mieux pour cela. — 1016. Var.: ἰδία. — 1023. Nauck retranche Ισως et propose ούπω δέδοικας ου ούπω δέδιας. J'aimerais mieux : ούτοι δέδοικας αν ίσως δώσεις δίκην, ou bien, s'il faut un dimètre dochmiaque, ούτι δέδοικας, άλλὰ δώσεις δίκην.

1013. Construisez: ἡ κρύψασ' ἔχεις ἐντὸς κεκλων. Quoique la seconde question ne soit pas opposée à la première, ἡ est conforme à l'usage latin). On peut en rendre compte par cette périphrase: « ou bien cette question estelle instille, puisqu'il faut supposer que tu tiens ces trésors cachés dans tes vétements?» Voy. Krüger, Grammaire grecque, I, 69, 29, 2. Cf. Iph. Taur., 1042 et 1168.

4019-1020. Νεῶν λῦσαι πόδα, « délier le pied (entravé) des vaisseaux», comme on délierait le pied d'un cheval: trope facile a sainir. Le mot πούς ne peut guère designer le câble par lequel le vaisseau est attaché au rivage, τὰ ἀπόγεια σχοινία(schol.). Comme terme de marine πούς se dit toujours de l'un des deux cordages attachés aux deux boats inférieurs de la voile. La phrase ναῦς Δείνησεν πόδα, ν. 940, ne se rapportait

pas non plus à aucune partie du vaisseau, ni des agrès.

1022. Ce vers cache un sens sinistre, comme celui qu'Eschyle placa dans la bouche de Clytemnestre, Agam., 911: Ές δῶμ' ἄελπτον ὡς ἀν ἡτῆται Δίκη, « afin que la Justice le conduise dans la maison inespérée», c'est-à-dire en apparence: «le palais des Attides», au fond: « la maison de Pluton.»

1023. Si Polymestor semblait devoir jouir encore d'une longue it punité, on comprendrait que le chœur dit : « Tu n'as pas encore expié ton crime ; mais tu l'expieras. » Ici, cette peusée semble tout à fait déplacée. D'après les conjectures proposées ci-dessus, le sens de ce vers est : « Tu ne te doutes point du châtiment qui t'attend »; et c'est la ce que demandent et la situation et les vers suivants.

άλιμενόν τις ώς είς άντλον πεσών 1025 λέγριος, έχπεσει ςίλας χαρδίας, αμέρσας βίον. Τὸ γὰρ ὑπέγγυον Δίχα χαὶ θεοῖσιν οδ ξυμπίτνει. 1030 δλέθριον δλέθριον χαχόν. Ψεύσει σ' όδοῦ τῆσδ' ἐλπὶς ή σ' ἐπήγαγεν θανάσιμον πρός 'Αίδαν, ιω τάλας' ἀπολέμω δὲ χειρὶ λείψεις βίον.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Όμοι, τυφλοῦμαι φέγγος δμμάτων τάλας.

1035

'Ηχούσατ' ἀνδρὸς Θρηχὸς οἰμωγήν, φίλαι; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

"Ωμοι μάλ' αὖθις, τέχνα, δυστήνου σφαγῆς.

NC. 1025. πεσών Porson, pour ἐμπεσών, leçon introduite pour faire de ce vers quelque chose qui ressemblat à un trimètre. - 1026. Hermann a corrigé la leçon εκπέσχ. - φίλων κερδίων Herwerden. - 4027. βίον Hermann, pour βίοτον, faute que A présente aussi au v. 4034, et qui s'explique dans les deux cas comme celle du v. 1025. -4030. La leçon vicieuse οὐ ξυμπίτνει est ancienne, puisque Didymos s'efforça déjà de l'expliquer tant bien que mal. La correction est due à Hemsterhuys. - 1031. Dindorf retranche l'un des deux δλέθριον. Mais si ce vers était dochmiaque, je crois qu'il ne serait pas séparé du précédent par un hiatus. - 1032-33. Ces deux vers semblent encore altérés de manière à en saire des trimètres ou à les rapprocher de cette mesure. Faut-il écrire ψεύσει σ' όδου τησδ' έλπὶς ή σ' | ήγαγε θανάσιμονπ ρὸς "Αιδαν (ἄταν Wecklein), τάλας? - 1036, ainsi que 1038, 1011 sqq. et 1017 sq., étaient autrefois attribués aux demichœurs, d'après des manuscrits d'une date récente.

1025-1027. Aλίμενον.... βίον, tel qu'un homme, loin du port, tombe au fond de la mer par le flanc (c'est-à-dire par une chute Imprévue et sans espoir de revenir sur l'eau), tel tu seras précipité du haut de tes espérances en perdant la vie. Je prends έκπεσει φίλας καρδίας dans le sens de άποσφαλήσει φρενών, έλπίδων. Tous les commentateurs expliquent cette phrase : « ex-« cides cara anima », sens qui ne diffère pas de celui de άμέρσας βίον. Pour é happer à cette tautologie, Brunck et d'autres veulent que cette dernière plirase, évidemment synonyme de δλέσα: βίον, signifie : « Ayant privé (un autre) de la vie », ellipse qui me semble inadmissible.

1027-1031. Τὸ γάρ.... κακόν, là οù

échoient à la fois la dette à payer à la justice et celle qui est due aux dieux, le mal est mortel, inévitable. Cf. v. 709 sq. et 852 sq.

1033. Θανάσιμον ne se rapporte pas à 'Atoav, mais à o(e), c'est à-dire à Polymestor.

1035. Ici l'on entend Polymestor crier derrière la scène.

1037. On croit généralement qu'ici Polymestor ne se plaint plus de son propre sort, mais qu'il s'apitoie sur celui de ses enfants, qui viennent d'être égorgés par les Troyennes. Cependant la phrase ωμοι (ou οξυο:) μάλ' αὖθι;, dont le sens n'est pas douteux, s'oppose a cette explication. Agamemnon, chez Eschyle ( Agam., 1345), et Clytemnestre, chez Sophocle (Electre, 1416) se

## χοροΣ.

Φίλαι, πέπρακται καίν' ἔσω δόμων κακά. πολυμηστώρ.

Άλλ' οὔτι μὴ φύγητε λαιψηρῷ ποδί · βάλλων γὰρ οἴχων τῶνδ' ἀναρρήξω μυχούς. Ἰδοὺ, βαρείας χειρὸς ὁρμᾶται βέλος.

1040

#### XOPOE

Βούλεσθ' ἐπεισπέσωμεν; ὡς ἀχμὴ καλεῖ Ἑκάδη παρεῖναι Τρωάσιν τε συμμάχους.

#### EKABH.

Αρασσε, φείδου μηδέν, έχδάλλων πύλας ου γάρ ποτ' όμμα λαμπρόν ένθήσεις χόραις, ου παΐδας όψει ζωντας ους έχτειν' έγώ.

1045

#### ΧΟΡΟΣ

Ή γὰρ χαθείλες Θρηχίου χράτος ξένου, δέσποινα, χαὶ δέδραχας οἰάπερ λέγεις;

#### **EKABH**

Οψει νιν αὐτίκ' ὄντα δωμάτων πάρος τυφλόν τυφλῷ στείχοντα παραφόρῳ ποδὶ,

1050

RC. 1041. Attribué au chœur dans les mss, à Polymestor par certains commentateurs grecs et par Hermann. — 1047. καθείλες θρήκα καὶ κρατείς ξένου mss. Hermann proposait de changer ξένου, qui est une cheville, en ξένου. Mais κρατείς, qui ne peut avoir sei que le sens de « tu le tiens en ton pouvoir », me semble encore plus inadmissible. Je crois avoir rétabli la justesse de l'expression et le style poétique en mettant Θρηκίου πράτος à la place de θρήκα καὶ κρατείς.

servent des mêmes mots en recevant un second coup; l'OEdipe et l'Hercule de Sophoele poussent ce cri (OEd. roi, 4317; Trach., 4206) en ressentant une nouvelle atteinte de leur mal. Polymestor aussi requit un second coup en s'écriant ὤμοι μάλ' αὐλις; mais en même temps sa pensée revent sur ses enfants, et δυστήνου σταγής, qu'il faut traduire: « comme on nous égorge misérablement! » se rapporte à la fois au père aveuglé et aux fils massacrés.

4039-1041. Polymestor dit qu'il finira par atteindre les Troyennes à force de les poursuivre de projectiles lancés assez vigoureusement pour traverser les parois de La maison. Et l'action suit de près la menace. "Ičoú, tiens. Cf. vers 563; Oreste, 144 et 221.

1017. Θρηκίου κράτος ξένου. Cette périphrase, synonyme de celles qu'Homère forme avec βίη, ζ, μένος, σθένος, fait ressortir ce qu'il y a de merveilleux dans cette victoire d'une faible femme sur un homme robuste. Les particules ἢ γάρ et les mots καὶ δέδρακας οἰάπερ λέγεις, indiquent que le chœur a peine à y croire.

4050. Τυρ) ῷ ποδί, d'un pied aveugle. Sophocle dit ἀμανεῷ κώ) ω, OEd. Col., 182. — Παραφόρω. Cet adjectif, qui se rapporte d'ordinaire à l'égarement de l'esprit, indique ici la marche incertaine de l'aveugle.

παίδων τε δισσῶν σώμαθ', οὖς ἔχτειν' ἐγὼ σὺν ταῖς ἀρίσταις Τρῳάσιν · δίχην δέ μοι δέδωχε · χωρεῖ δ', ὡς ὁρᾳς, ὅδ' ἐχ δόμων. ᾿Αλλ' ἐχποδὼν ἄπειμι χἀποστήσομαι θυμῷ ῥέοντα Θρῆχα δυσμαχωτάτῳ.

1055

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

\*Δμοι έγὼ,
πᾶ βῶ, πᾶ στῶ, πᾶ κέλσω;
Τετράποδος βάσιν θηρὸς ὀρεστέρου,
τιθέμενος ἐπὶ ποδὶ κατ' ἔχνος χέρα;
Ποίαν, ἢ ταύταν ἢ τάνδ',
ἐξαλλάξω, τὰς ἀνδροφόνους
μάρψαι χρήζων

Ἰλιάδας, αἴ με διώλεσαν;

1060

NC. 4052. ταῖσδ' Hermann. — 4055. θυμῷ ρέοντι θρηχί mas. ζέοντι, variante (correction) mal autorisée. On a proposé plusieurs moyens d'éviter l'enchevêtrement des datifs : θυμὸν ζέοντι, πολλῷ ρέοντι, etc. l'ai écrit ρέοντα Θρῆχα. Les copistes auront méconnu la construction de ἀποστήσομαι avec l'accusatif. — 4056. S'il faut un dochmiaque, on peut suppléer τλάμων à la fin du vers, ou bien écrire, avec Hermann, ὁ μοί μοι ἐγώ. — 4059. L'ai corrigé la leçon τιθάμενος ἐπὶ χεῖρα χατ' ξχνος, qui n'offre pas le sens que l'on demande : « marchant à la fois des pieds et des mains. » Expliquer ainsi les mots que nous venons de citer, c'est méconnaître la valeur des prépositions ἐπὶ et χατά, ainsi que la signification de ίχνος, mot qui pourrait désigner aussi bien la trace des mains que celle des pieds, lorsqu'il s'agit d'un homme qui marche à quatre pattes. Il saut écrire ἐπὶ ποδὶ χεῖρα χατ' ίχνος, ou plutôt, en rétablissant le dimètre dochmiaque, ἐπὶ ποδὶ κατ' ίχνος. Ce dernier mot ayant été transposé afin de le rapprocher de ἐπὶ ποδί, un copiste pouvait facilement oublier ποδὶ après ἐπί.

1054-1055. ἀποστήσομαι Θέἤκα. Cf. Χόπορλου, Cynég., III, 3: ἀρίστανται τὸν ἢλιον. On trouve ἐκστῆναι, ὑποχωρεῖν, etc., construits avec l'accusatif d'après l'analogie de φεύγειν. — 'Péovra, se répandant comme un torrent, s'emportant.

4056-4057. Le fond de la scène s'ouvre. On voit l'intérieur de la tente, les cn'ants étendus sans vie, et l'aveugle qui s'apprête à poursuivre les meurtrières. — Πᾶ κέλσω; où dois-je aborder? c'est-à-dire, où dois-je m'arrêter? comment arriver au but de ma course?

4058-1059. Τετράποδος.... χέρα. L'aveugle ne marche pas avec ses pieds et ses mains sous les yeux du spectateur; il se demande seulement s'il ne fera pas ainsi. Ceux qui entendent ce passage autrement font injure à Euripide et au public athénien. — Bάσιν n'est pas le régime de τιθέμενος, mais une apposition qui se rapporte à toute la phrase τιθέμενος ἐπὶ ποδί.... χέρα. (Cf. Oreste, 4105 : Έλένην κτάνωμεν, Μενέλεφ λύπην πικράν.) Cette phrase peut se traduire : «en mettant avec le pied la main (et le pied et la main) dans les traces que je suis ». Κάτ' ίχνο; est bien rendu par la glose d'Hésychi »: κατακολου-πόσα; τὰ ίχνη. On comprend maintenant Γέριτιθε d'òρεστέρου ajoutée à θηρός: Polymestor voudrait courir comme une bête sauvage après ses ennemies.

1060-1061. Ποίαν.... ἐξαλλάξω; Cf. τ. 162 : Ποίαν, ἢ ταύταν ἢ πείναν, στείχω; Τάλαιναι χόραι τάλαιναι Φρυγῶν, ὧ χατάρατοι, 1065 ποι καί με φυγά πτώσσουσι μυχών; Είθε μοι δμμάτων αίματόεν βλέφαρον αχέσσαιο τυφλόν, αχέσσαι', "Αλιε, φέγγος ἐπαλλάξας. 'nΑã. σίγα · χρυπτάν βάσιν αἰσθάνομαι 1070 τάνδε γυναιχών. Πᾶ πόδ' ἐπάξας σαρχών όστέων τ' έμπλησθώ, θοίναν άγρίων τιθέμενος θηρών, αρνύμενος λώδαν λύμας άντίποιν' έμᾶς; ὧ τάλας. 1075 Ποῖ πᾶ φέρομαι τέχν' ἔρημα λιπών Βάχγαις Αιδου διαμοιρᾶσαι, σρακτά κυσίν τε φονίαν δαῖτ' ἀνήμερόν τ' δρείαν έχβολάν;

NC. 1064. Hermann a transposé la leçon τάλαιναι τάλαιναι κόραι Φρυγῶν. — 1068. J'ai corrigé la leçon ἀκέσαι', ἀκέσαιο τυφλόν, <sup>6</sup>Αλιε. — 1069. On lisait ἀπαλλάξας, et on domnaîtà ce participe pour régime τυφλόν φέγγος, en attribuant à ces mots le sens de cécité. J'ai écrit ἐπαλλάξας. Reiske avait proposé νέφος ἀπαλλάξας. — 1071. On lisait autrefois τάνδε, τάνδε, rétabli par Seidler, se trouve dans quelques bons manuscrits. — 1073. ἀγρίαν Α. — Seidler a transposé la leçon θηρῶν τιθέμενος. — 1074-1075. Peut-être : λώδας | λύμαν. Ensuite, ὧ τάλας, pour lὼ τάλας, est dù à Hermann. — 1078-1079. σφακτά κυσίν τε Hermann, pour σφακτάν κυσί τε. Il a placé après ἀνήμερον le second τε, qui se trouvait après ὀρείαν (Brunck) ου οὐρείαν.

1066. Le génitif μυχῶν dépend de ποτ. C'est ainsi qu'on dit ποῦ γῆς, ubi terrarum? 1007-1069. Polymestor demande au Soleil, qui est le dieu du jour et la source de la lumière, de guérir ses yeux aveugles (ἀχέσσαιο βλέφαρον τυφλόν) en faisant succeder la clarté aux ténèbres (φέγγος ἐπολλάξας). Cette idée est conforme aux traditions grecques. C'est ainsi que, d'après la fable, Orion recouvra la vue en rallumant, comme dit Preller, la lumière de ses yeux aux rayons du soleil (ἀνέδιεψεν, ἐνκαεῖς ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς ἀκτίνος, Αροllodore, I, ιν, 3). 1072-1073. En prétant au roi thrace ce

1072-1073. En prétant au roi thrace ce langage féroce, ces appétits de bête sauvage, Euripide se souvenait, je crois, de ce qu'Homère raconte du cyclope Polyphème: 'Ησθιε δ' ώστε λέων ὁρεσίτροφος, οὐδ' ἀπέλειπεν, "Εγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.... Αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωψ μεγάλην ἐμπλήσατο νηδὺν Άνδρομεα κρέ' ἐδων (Odyssee, IX, 292 sq.; 206 sq.).

1076-1079. Polymestor se ravise. Au lieu de continuer la poursuite des fugitives, il revient vers la tente, afin de préserver au moins les cadavres de ses enfants. — Βάχ-χαις Άλδου, a ces Ménades des enfers à ces femmes saisies d'un délire meurtrier. lole est appelée Åλδος Βάχχα dans Ηιρρολγίε, 550; et dans Herc. jur., 1119, on lit Άλδου Βάχχος. — Σρακτά.... 4κ60-

Πᾶ βῶ, πᾶ στῶ, πᾶ κάμψω, ναῦς ὅπως ποντίοις πείσμασι λινόκροκον οᾶρος στέλλων, ἐπὶ τάνδε συθεὶς τέκνων ἐμῶν ςύλαξ δλέθριον κοίταν;

ΧΟΡΟΣ.

Ω τλημον, ώς σοι δύσφορ' εξργασται κακά: 1085 δράσαντι δ' αἰσχρὰ δεινὰ τἀπιτίμια [δαίμων ἔδωκεν δστις ἐστί σοι βαρύς].

# ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Αἰαῖ, ἰὼ Θρήκης
λογχοφόρον ἔνοπλον εὔιππον Ἄρει κάτοχον γένος.
1090
Ἰὰ Ἀχαιοὶ, ἰὰ Ἀτρεῖδαι ·
βοὰν βοὰν ἀϋτῶ, βοάν ·
ἄ ἴτε, μόλετε πρὸς θεῶν.
Κλύει τις, ἢ οὐδεὶς ἀρκέσει; τί μέλλετε;
Γυναῖκες ἄλεσάν με,
δεινὰ δεινὰ πεπόνθαμεν.

NC. 4080. Les mots πα βώ, qui se lissient à la fin du vers, ont été remis par Porson à leur place véritable. Cf. v. 4057. — πα κάμψω doit-il changer de place avec πα κέμσω (v. 4057)? Ce dernier verbe s'accorderait parfaitement avec la comparaison qui va mivre. — 4081. En mettant άτε à la place de ὅπως, on aurait un dimètre dochmiaque. — 4087. Ce vers, identique, ou peu s'en faut, à 722, et évidemment interpolé, a été d'abord condamné par Hermann. — 4089 1090. Dindorf écrit Ἄρηῖ, en continuant le mêtre poinique. — 4093. Le manuscrit E omet ω. Porson écrit ἵτ' ἔτε. — 4097. Peut-être : δ:τνῖ, φιῦ, δεινὰ πεπόνθαμεν.

λάν, égorgés pour servir de repas sanglant aux chiens et pour être jetés sans pitié sur la montagne.

1080-1084. Πᾶ κάμψω. Sous-entendez γόνυ ου κῶλα. Antigone invite son père à se reposer, en disant κῶλα κάμψον τοῦδ' ἀκ' ἀξάστου πάγου, Sopbocle, Œd. Col., 49. — Πείσμασι.... φᾶρος στέλλων, en pliant la voile au moyen des cordages. On Crea se dait quand le marin approche du rivage et peut y arriver par quelques coups de rame. C'est ainsi que Polymestor, re-

nonçant à la course lointaine qu'il allait entreprendre, veut revenir en quelques pas vers la tente qu'il vient de quitter, le gite de ses enfants morts, τέχνων ὁλέθριον χοίταν, qu'il protégera contre l'insulte, φύλαξ.

1080

1086. Ce vers offre un sens complet. La sentence générale qu'il renferme serait gâtée par l'addition de 1087. Les deux morceaux de Polymestor sont suivis chacun d'un d'stique du chœur.

4090. Aps. κάτοχον, possédé de Mars. 1092. Boáv, le cri de détresse. Comparez le verbe βοηθείν. "Ωμοι ἐμᾶς λώ6ας.

Ποῖ τράπωμαι, ποῖ πορευθῶ;
[αἰθέρ'] ἀμπτάμενος οὐράνιον
ὑψιπετὲς εἰς μέλαθρον, 'Ωρίων
ἢ Σείριος ἔνθα πυρὸς φλογέας
ἀφίησιν ὅσσων αὐγὰς, ἢ τὸν ''Αιδα

1100

1105

μελάγχρωτα πορθμόν ἄξω τάλας;

ΧΟΡΟΣ

Συγγνώσθ', ὅταν τις κρείσσον' ἢ φέρειν κακὰ πάθη, ταλαίνης ἐξαπαλλάξαι ζόης. —

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Κραυγής ἀχούσας ήλθον · οὐ γὰρ ήσυχος πέτρας ὀρείας παῖς λέλαχ ἀνὰ στρατὸν Ἡχὼ, διδοῦσα θόρυδον · εἰ δὲ μὴ Φρυγῶν πύργους πεσόντας ήσμεν Ἑλλήνων δορὶ, φόδον παρέσχεν οὐ μέσως ὅδε χτύπος.

1110

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

🗘 φίλτατ', ήσθόμην γάρ, Άγάμεμνον, σέθεν

MC. 4400. Le mot αθέρ(α) est regardé, par la plupart des critiques modernes, comme interpolé. Une scholie porte: "Εν τισι τὸ αθθέρα περισσὸν καὶ οὐ φέρεται. On pourrait soutefois, sans altérer le mètre péonique, écrire αθέριος. Cf. Médée, 440 : Αθερία δε ἀνέπτα, et Androm., 830 : "Ερρ' αθθέριον.... λεπτόμιτον φάρος. — 1105. Dindorf a corrigé les leçons ἢ τὸν ἐς ἀδὰν, ου ἀδὰα, ου ἀδὰα. — 1406. Variante : μελανόχρωτα. — 1112. 请σμεν Είγm. Magn., p. 438. Ισμεν mss. — 1113. La conjecture παρέσχ' ἀν α ἐτὰ réfutée par Elmsley. Les Attiques disaient παρέσχεν ἀν. W ecklein : παρείχεν.

t090-t106. Chez les tragiques, les malheureux sonhaitent souvent de descendre au fond de la terre ou d'être enlevés jusqu'au ciel. Cf. Hipp., 732 sqq. et 1290 sqq. lei le poète a su, par un trait heureux, approprier ce vœu banal à la situation particulière de Polymestor. En parlant du ciel, l'aveugle semble envier Orion et Sirius, dont les yeux lancent des flammes, πυρὸς φλογέας ἀριπουν ὁσσων αὐγάς. — Τψο πετώς ne diffère guère de ὑψηλόν: il ne fant pas insister sur le sens primitif du second élément de ce composé poétique.

1407-1408. Συγγνώσδ (συγγνωστά). CL., sur ce pluriel, Hipp., 269; Med., 404 et 703. — Κρείσσον ή τέρειν κακά, des maux trop lourds pour les porter, pour être portés. Les Grecs mettent, dans les phrases de cette espèce, l'infinitif à l'actif plutôt qu'au passif. — 'Εξ2παλλάξαι se prend ici intransitivement.

1109-1110. Il est évident que la négation porte sur ήσυχος, et non sur λέλαχε. Agamemon dit que l'écho des montagnes n'est pas resté tranquille, mais qu'il a retenti bruyamment et a donné l'alarme.

1413. Παρέσχεν. La particule ἀν n'est pas absolument nécessaire. Les Latins aussi mettent quelquefois l'indicatif pour le sub-jonctif de l'imparfait dans les phrases hypothétiques. Cf. Cicéron, Ferr., Π, ν, 49:

- « Si per Metellum licitum esset, matres
- a illorum miserorum sororesque venic-
- u bant. =

φωνής ἀχούσας, εἰσορᾶς ἃ πάσχομεν; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 1115

Έα·

Πολυμήστορ ὧ δύστηνε, τίς σ' ἀπώλεσεν; τίς δμμ' ἔθηκε τυφλόν αἰμάξας κόρας, παῖδάς τε τούσδ' ἔκτεινεν; ἢ μέγαν χόλον σοὶ καὶ τέκνοιστν εἶχεν,δστις ἢν ἄρα.

## ΠΟΛΥΜΉΣΤΩΡ.

Έκαθη με σύν γυναιξίν αίχμαλώτισιν ἀπώλεσ', οὐκ ἀπώλεσ' ἀλλὰ μειζόνως.

1120

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τί φής; σὺ τούργον εἴργασαι τόδ', ὡς λέγει; σὺ τόλμαν, Ἑκάθη, τήνδ' ἔτλης ἀμήχανον; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

\*Ωμοι, τί λέξεις; ἢ γὰρ ἐγγύς ἐστί που; Σήμηνον, εἰπὲ ποῦ 'σθ', ἵν' ἀρπάσας χεροῖν διασπάσωμαι καὶ καθαιμάξω χρόα.

1125

#### AFAMEMNON.

Ούτος, τί πάσχεις;

# ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Πρός θεῶν σε λίσσομαι, μέθες μ' ἐφεῖναι τῆδε μαργῶσαν χέρα. ΑΓΑΜΕΊΣΟΝ.

"Ισχ' · ἐκδαλὼν δὲ καρδίας τὸ βάρδαρον λέγ', ὡς ἀκούσας σοῦ τε τῆσδέ τ' ἐν μέρει κρίνω δικαίως ἀνθ' ὅτου πάσχεις τάδε.

1130

# ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Λέγοιμ' αν. Ήν τις Πριαμιδών νεώτατος

NC, 1123, ἀμήχανον est suspect à Nauck. — 1126. διασπάσω νιν Wecklein.

4121. "Απώλεσ', οὐκ ἀπώλεσ' ἀλλὰ μειζόνως. Les mots usuels ne lui semblent pas assex forts pour exprimer l'horreur de ce supplice. Cf. 667.

1124. Τί λέξεις; que dis-tu? Voy., sur ce futur, v. 511 et Hipp., 353 avec la note.

4127. Τί πάσχεις, que deviens-tu? qu'est-ce qui te prend?

1128. Μαργώσαν χέρα. Cf. Soph., 4/ax, 50: Ἐπέσχε χείρα μαιμώσαν φόνου.

4132. On dit à la première personne λέγοιμ' ἀν, je suis disposé à parler;

| Πολύδωρος, Έχασης παῖς, δν ἐχ Τροίας ἐμοί    |      |
|----------------------------------------------|------|
| πατήρ δίδωσι Πρίαμος εν δόμοις τρέφειν,      |      |
| <b>υποπτος ῶν δὴ Τρωιχῆς άλώσεως.</b>        | 1135 |
| Τοῦτον κατέκτειν'. Άνθ' ότου δ' ἔκτεινά νιν, |      |
| άχουσον, ώς εὖ καὶ σοφῆ προμηθία.            |      |
| Εδεισα μή σοι πολέμιος λειτθείς ό παῖς       |      |
| Τροίαν άθροίση καὶ ξυνοικίση πάλιν,          |      |
| γνόντες δ' Άχαιοί ζῶντα Πριαμιδῶν τινα       | 1140 |
| Φρυγῶν ἐς αἶαν αὖθις ἄρειαν στόλον           |      |
| κάπειτα Θρήκης πεδία τρίδοιεν τάδε           |      |
| λεηλατοῦντες, γείτοσιν δ' είη κακόν          |      |
| Τρώων εν φπερ νῦν, ἄναξ, ἐκάμνομεν.          |      |
| Έχαθη δὲ παιδός γνοῦσα θανάσιμον μόρον       | 1145 |
| λόγω με τοιῷδ' ἤγαγ', ὡς κεκρυμμένας         |      |
| θήχας φράσουσα Πριαμιδῶν ἐν Ἰλίω             |      |
| χρυσοῦ : μόνον δὲ σὺν τέχνοισί μ' εἰσάγει    |      |
| δόμους, εν' άλλος μή τις είδείη τάδε.        |      |
| Ίζω δὲ χλίνης ἐν μέσφ χάμψας γόνυ.           | 1150 |
| πολλαί δὲ, χειρός αἱ μὲν ἐξ ἀριστερᾶς,       |      |
| αί δ' ένθεν, ώς δή παρά φίλω, Τρώων χόραι    |      |
|                                              |      |

RC. 4137. Nauck retranche ce vers sans raison suffisante. Voy. la note explicative. — 4141. στόλον γρ. δόρυ Α. — 4148-49. Nauck veut que le mot χρυσοῦ, alnsi que la phrase (ν' άλλος μή τις είδειη τάδε, soient interpolés : il oublie que θήχας Πριαμιδῶν, sans χρυσοῦ, désignerait les tombeaux des Priamides. — 4164. Les manuscrits portent χείρες. La correction χειρός est due à Milton.

comme on dit à la seconde personne : λέγοι, ἀν, tu peux parler, c'est-à-dire je suis d'sposé à t'entendre.

4136. Υποπτος ων, pressentant. C'est ainsi que μεμπτός (Soph., Frach., 446), μενετός (Aristoph., Oiseaux, 1620) et d'autres adjectifs verbaux ont quelquefois le sens actif. Cf. Hipp., 4347.

1136-1137. Εὖ (ἰχτεινά νιν) ne veut pas dire: « Je l'ai bien tué, » mais « j'ai bien fait de le tuer ». Cf. Soph., Antig., 904 : Καίτοι σ' ἐγω 'τίμησα τοῖ; φρονοῦσιν εὖ. — Les deux vers peuvent se rendre ainsi: « Je l'ai tué. Quant aux motifs pour lesquels je l'ai tué, apprenda comme j'ai bien agi et comme j'ai obéi à une sage pré-

1139. Tpoiav appoian. Rassembler Troie » veut dire « rassembler les débris de Troie, rassembler les Troyens, »

de Troie, rassembler les Troyens. »
1144. 'Αςεια", à l'optatif, après les
subjonctifs άθροίση καὶ ξυνοικίση n'est
pas contraire à l'usage. Voyez Krüger,
Gramm. gr., 54, 8, 2 et 9.

4143-4144. Γείτοσιν... ἐχάμνομεν Construisez: (ἡμῖν) δὲ Τρώων γείτοσιν (οὔσιν) εῖη τὸ κακὸν ἐν ῷπερ νῦν ἐκάμνομεν-

1146. Ἡγαγ(ε) équivant à ὑπήγαγε, elle m'attira dans le piége.

1162. 'Ως čή, utpote scilicet.

Οάκους ἔχουσαι, κερκίδ' 'Ηδωνῆς χερὸς

ηνουν, ὑπ' αὐγὰς τούσδε λεύσσουσαι πέπλους.

1155

Τυμνόν μ' ἔθηκαν διπτύχου στολίσματος.

"Οσαι δὲ τοκάδες ήσαν, ἐκπαγλούμεναι

τέκν' ἐν χεροῖν ἔπαλλον, ὡς πρόσω πατρὸς

γένοιτο, διαδοχαῖς ἀμείδουσαι [διὰ γερός].

Κὰτ' ἐκ γαληνῶν — πῶς δοκεῖς; — προσφθεγμάτων

των

1160

των

των

1160

των

1160

των

τοῦσι παῖδας, αἱ δὲ πολεμίων δίκην

εὐθὺς λαδοῦσαι φάσγαν' ἐκ πέπλων ποθὲν

κεντοῦσι παῖδας, αἱ δὲ πολεμίων δίκην

κεντοῦσι παῖδας ἐμὰς εἶχον χέρας

καὶ κῶλα · παισὶ δ' ἀρκέσαι χρήζων ἐμοῖς,

NC. 1153-54. Hermann a corrigé les leçons sautives θάκουν, έχουσαι et ξνουν θ' ὑπ' πὸγάς. — 1155. Je corrige la leçon κάμακα θρηκίαν pour mettre ce vers d'accord avec le vers suivant. — 1156. Le scholisste cite la variante διπτύχου στοχίσματος. — 1159. Les mots διὰ χερός, écrits sur une rature dans les deux meilleurs manuscrits, sont évidemment une glose. Il saut en dire autant des variantes (ἀμείδουσαι) χερών et χεροῖν, inadmissibles après ἐν γεροῖν, qui se trouve dans la même phrase.

εί μεν πρόσωπον έξανισταίην έμον,

4153-4154, Κερχίδ' ἸΠδωνῆς χερὸς ἢνουν, elles louaient la navette de la main Édonieune, c'est-à-dire : elles louaient le tissage des femmes thraces.

4156. Διπτύχου στολίσματος. On croit généralement que, par ces mots, Polymestor désigne son vêtement et sa lance. Cette explication est inadmissible. D'abord, il ne s'agit plus ici des semmes qui examinaient le vetement de Polymestor, mais d'autres : άλλαι. Ensuite, pourquoi les Troyennes l'auraient-elles déponillé de son vêtement? Elles n'avaient aucun motif de le faire, et elles ne le firent point, puisque Polymestor le porte encore : il vient de dire τούσδε πέπλους. Il faut donc entendre par δίπτυχον στόλισμα les deux lances que les guertiers avaient contume de porter, δ:παλτία, et on n'a pas besoin, pour obtenir ce sens, d'écrire avec le scholisste στοχίσματο; (ou plutôt στοχάσματος, mot qui se lit inus les Bacchantes, v. 1167). Στόλισμα peut désigner des armes : cf. Suppl., 659:

Έστολισμένον δορί. Personne ne s'y serait trompé, si les manuscrits ne portaient pas an vers précédent κάμακα Θρηκίαν.

1165

4457. Ἐκπαγλούμεναι est plus fort que θαυμάζουσαι : elles se récriaient sur la beauté des enfants.

4158-1159. 'Ως πρόσω... ἀμείδουσα, en se les passant les unes aux autres, afin de les éloigner de leur père.

4160. Hos coxeic; Nous avons déjà rencontré cette locution familière au vers 446 de l'Hippolyte.

4162. Keyrougi. Sous-ent. al µèv, qui se tire de al bè, comme su vers 28 d') lorg était sous-entendu dans le premier membre de plirase.

1165-1166. Εἰ... ἐξανισταίην. Cet optatif marque la répétition du fait, de même que l'imparfait κατείχον dans la phruse principale. — Κόμης κατείχον. Supplées με: car κόμης του dire: « par les cheveux ». Cf. λαδών χερός et κώπης λαδών νν. 523 et 543.

κόμης κατείχου, εί δὲ κινοίην γέρας, πλήθει γυναιχών οὐδὲν ήνυον τάλας. Τὸ λοίσθιον δὲ, πῆμα πήματος πλέον, έξειργάσαντο δείν' έμων γάρ δμμάτων, πόρπας λαδούσαι, τὰς ταλαιπώρους χόρας 1170 χεντούσιν, αίμάσσουσιν είτ' άνὰ στέγας φυγάδες έδησαν εκ δε πηδήσας εγώ θήραις διώχω τὰς μιαιφόνους χύνας, άπαντ' έρευνῶν τοῖχον ὡς χυνηγέτης, βάλλων, ἀράσσων. Τοιάδε σπεύδων γάριν 1175 πέπονθα την σην πολέμιον τε σον χτανών. Άγάμεμνον. Ώς δὲ μὴ μαχρούς τείνω λόγους, εί τις γυναϊκας τῶν πρὶν εἴρηκεν κακῶς ή νῦν λέγων τις ἔστιν ἡ μέλλει λέγειν. άπαντα ταῦτα συντεμών έγω φράσω: 1180 γένος γὰρ ούτε πόντος ούτε γῆ τρέφει τοιόνδ', δ δ' ἀεὶ ξυντυχών ἐπίσταται.

# ΧΟΡΟΣ.

Μηδέν θρασύνου μηδέ τοῖς σαυτοῦ κακοῖς

NC. Avant 4167, Nauck soupçonne une lacune. — ἤνυτον Cobet. — 4473. Je corrige la leçon θήρ ὧ;, qui ne va guère avec ὡς χυνηγέτης. Cf. NC. sur Hippol., 233, et Oreste, 4272. — 4476. πολέμιον τὸν σόν L. — 4479. Stobée, Anthol., LXXIII, 9, cite: ἢ νῦν λέγει τις ἢ πάλιν μέλλει λέγειν. Peut-être faut-il écrire: ἢ νῦν λέγων ἔστ' ἢ πάλιν μέλλει λέγειν, conjecture proposée par Porson, mais non admise par lui.

4468. Πήμα πήματος πλέον, mal qui mit le comble à mes maux. Cf. Médée, 231, 4473. Θήραις. Cf. Oreste, 1272.

. 4475-1476. Le mètre permettait d'écrire επεύδων χάριν τὴν σὴν πέπονθα. En séparant τὴν σὴν du substantif χάριν et en isolant aisai le pronom possessif, le porte a fait vivement ressortir l'idée que ce pronom exprime. Polymestor dit à Agamemon: « C'est à toi que je voulais rendre service, e'est ton ennemi que j'ai tué, et voilà ce que j'ai souffert pour toi. »

4178. Lies εί τις τῶν πρίν.

1180. Απαντα ταῦτα est mis en tête de la seconde partie de la période, comme si la première partie avait commencé par δσα τις. — Συντεμών équivant à συντόμως συλλαδών. [Scholiaste.]

4182. 'Ο δ' ἀτὶ ξυντυχών équivant à δ δ' ἐκάστοτε ξυντυχών. « Toutes les fois qu'un homme a affaire à cette engeance (γένος), il connaît la vérité de ce que je dis. » Rien n'est plus fréquent que cette signification de ἀτί. Prométhée dit dans Eschyle (v. 937): Θῶπτε τὸν κρατοῦντ' ἀτί, ce qui ne veut pas dire : « Flatte celui qui règne toujours » (Prométhée prétend au contraire que Jupiter tombera); mais t « Flatte chaque fois le maître du jour. » 1183-1184. Τοῖς σαυτοῦ κακοῖς, à cause

τὸ θῆλυ συνθεὶς ὧδε πᾶν μέμψη γένος • πολλῶν γὰρ ἡμῶν, αἱ μὲν εἴσ' ἐπίφθονοι, αἱ δ' ἀντάριθμοι τῶν χαχῶν πεφύχαμεν.

1195

1190

#### EKABH.

Άγάμεμνον, ἀνθρώποισιν οὐχ ἐχρῆν ποτε τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον ἀλλ' εἴτε χρήστ' ἔδρασε, χρήστ' ἔδει λέγειν, εἴτ' αὖ πονηρὰ, τοὺς λόγους εἶναι σαθροὺς καὶ μὴ δύνασθαι τάδικ' εὖ λέγειν ποτέ. Σοφοὶ μὲν οὖν εἰσ' οἱ τάδ' ἡχριδωκότες, ἀλλ' οὐ δύναιντ' ἀν διὰ τέλους εἶναι σοφοὶ, κακῶς δ' ἀπώλοντ' · οὔτις ἐξήλυξέ πω.

NC. 4185-86. Les manuscrits d'Euripide et ceux de Stobée (Anthol. LXIX, 16) portent πολλαὶ γὸρ ἡμῶν et αὶ δ' εἰς ἀριθμὸν τῶν κακῶν: non-sens complet, que certains commentateurs se sont vainement efforcés d'expliquer. Dindorf condamnait ces deux vers. Hermann a écrit ἀντάριθμοι (dont la glose ἰσάριθμοι peut expliquer l'origine de εἰς ἀριθμόν), et Hartung a complété cette correction en écrivant κολλῶν. Nauck propose γὰρ οὐσῶν. Voy. le fragm. d'Euripide cité ci-dessous. — 1193. Presque tous les manuscrits portent δύνανται. Mais la leçon du Vaticanus δύνανται confirme la variante δύναιντ' ἀν, introduite par Valckenaer, et à tort abandonnée par les derniers éditeurs. — 1194-95. ἀπώλοντ' οὐτις et ὧδι φροιμίοις, pour ἀπώλοντο κοὖτις et ὧδι ἀν φροιμίοις, ne se trouve que dans un manuscrit corrigé, celui de King.

de tes propres malheurs. —  $\Sigma vv\theta \epsilon (\zeta, \ll r\acute{e}u-nissant », r\acute{e}pond à notre expression familière : « en bloc ».$ 

4485-4486. Πολλῶν γὰρ.... πεφύπαμεν. Dans le grand nombre des femmes, il y en a qui se rendent odieuses; mais d'autres parmi nous (c'est-à-dire: mais les bonnes) sont faites pour balancer le nombre (ἀντάριθμοι πεφύπαμεν) des mauvaises. — On a rapproché de ces vers ce quatrain du Protesilas d'Euripide (chez Stobée LXIX, 9): "Όστις δὲ πάσας συντιθεὶς ψέγει λόγω Γυναϊκας ἐξῆς, σπαιός ἐστι κού σοςός. Πολίῶν γὰρ οὐοῶν τὴν μὲν εὐρήπεις καπλη, Τὴν δ', ώσπερ αῦτη, λῆμ' ἔχουσαν εὐγενές.

(189-1191. Έδρασε au singulier, après le pluriel ἀνθρώποισιν. Ce passage d'un nombre à l'autre est tout à fait conforme aux libres allures du vieux grec. On sent d'ailleurs que le singulier « si quelqu'un a fait » vaut mieux ici que le pluriel « s'ils ent fatt.» Par une liberté analogue, δύνα-

σθαι a pour sujet τὸν λέγοντα, celui qui parle, idée non exprimée et qu'il fant tirer de λόγους.

1192-1194. Voilà une sortie contre les mauvais rhéteurs, les hommes qui ont inventé des procédés subtils (ἡχριδηχότες) pour faire triompher, comme on disait alors à Athènes, la cause faible sur la cause forte. Aristophane les flétrit du nom de AERTOλόγοι, et il a dû applaudir ces vert, qui pourraient servir d'épigraphe aux Nuces. En esset, le dénoûment de cette comédie met en action les mots χ2χῶς δ' ἀπώλοντο. Il ne faut pas oublier toutefois qu'Aristophane en veut à la rhétorique et à la philosophie elles-mêmes, tandis qu'Euripide n'en condamne l'abus que pour en mieux recommander le bon usage (cf. v. 814 sqq.). - Άλλ' ού.... σοφοί, leur sigesse ne peut se soutenir jusqu'à la fin. C'est-à-dire : il se trouve à la fin qu'ils n'ont pas été aussi sages qu'on pensait. Cf. Médée, 583 : "Egy: δ' οὐκ άγαν σορός.

Καί μοι τὸ μὲν σὸν ὧδε φροιμίοις ἔχει. 1195 πρός τόνδε δ' είμι και λόγοις άμείψομαι. δς φής Άγαιῶν πόνον ἀπαλλάσσων διπλοῦν Άγαμέμνονός θ' έχατι παϊδ' έμον χτανεῖν. Άλλ' ὧ κάκιστε, πρῶτον οὔποτ' ἄν φίλον τὸ βάρδαρον γένοιτ' ἄν Ελλησιν γένος, 1200 ούδ' αν δύναιτο. Τίνα δὲ καὶ σπεύδων γάριν πρόθυμος ήσθα; πότερα χηδεύσων τινά ή ξυγγενής ών, ή τίν' αἰτίαν ἔγων; Η σῆς ἔμελλον γῆς τεμεῖν βλαστήματα πλεύσαντες αὖθις; τίνα δοχεῖς πείσειν τάδε; 1205 Ο γρυσός, εί βούλοιο τάληθη λέγειν, ἔχτεινε τὸν ἐμὸν παῖδα χαὶ χέρδη τὰ σά. 'Επεὶ δίδαξον τοῦτο · πῶς ὅτ' ηὐτύγει Τροία, πέριξ δὲ πύργος εἶχ' ἔτι πτόλιν, έζη τε Πρίαμος Έχτορός τ' ήνθει δόρυ, 1210 τί δ' οὐ τότ', εἴπερ τῷδ' ἐβουλήθης γάριν θέσθαι, τρέφων τον παΐδα κάν δόμοις έχων έχτεινας ή ζωντ' ήλθες Άργείοις άγων; Άλλ' ήνίχ' ήμεῖς οὐκέτ' ἐσμὲν ἐν φάει,

NC. 4197. Variantes mal autorisées: πῶς φής et δς φησ'. Heimsæth veut qu'on lise εἰς επσ'. Nauck propose ἀταλ) άξων. — 1201. οὐδ' ἀν, correction de Dindorf pour οὐτ' ἄν. — 1214. τί οὐ Wecklein. — 1214. ἐσμέν Α, Β. ἦμεν vulg.

1201. Τίνα.... σπεύδων χάριν. Ces mots font allusion à ce que Polymestor avait dit au vers 1175.

4202. Πότερα χηδεύσων τινά, était-ce

dans l'intention de contracter une alliance de famille avec un prince grec?

4203. "Η τίν' αἰτίαν équivaut à ἢ τίν' ἄλλην αἰτίαν. Cette ellipse est familière aux Grees. Cf. 4264.

1207. Κέρδη τὰ σά équivant à al σαὶ πλεονεξίαι. [Schol.]

1209. Ἐπεὶ δίδατον. Ἐπεί e car, en effet, » est quelquefois suivi de l'impératif. Cf. Sophocle, OEd, roi, 390 : Ἐπεὶ φέρ' εἰπέ.

1214. Τί δ' οὐ τότ(ε). La question marquée par πῶς, v. 1208, est reprise ici, après plusieurs phrases incidentes, par τί, synonyme de πῶς, en ajoutant, conformément à l'usage gree, la particule δε, qui répond à peu près au français « dis-je » (comment, dis-je....)

καπνώ δ' ἐσήμην' ἄστυ πολεμίων ύπο, 1215 ξένον χατέχτας σήν μολόντ' ἐφ' ἐστίαν. Πρός τοῖσδέ νυν ἄχουσον, ώς φανής χαχός. Χρην σ', είπερ ήσθα τοῖς Άγαιοῖσιν φίλος. τὸν χρυσὸν, δν φής οὐ σὸν άλλὰ τοῦδ' ἔγειν. δοῦναι φέροντα πενομένοις τε χαὶ γρόνον 1220 πολύν πατρώας γῆς ἀπεξενωμένοις. σὺ δ' οὐδὲ νῦν πω σῆς ἀπαλλάξαι γερὸς τολμᾶς, ἔχων δὲ καρτερεῖς ἔτ' ἐν δόμοις. Καὶ μὴν τρέφων μὲν ὡς σε παῖδ' ἐχρῆν τρέφειν σώσας τε τὸν ἐμὸν, εἶγες ἄν χαλὸν χλέος. 1225 έν τοῖς κακοῖς γάρ άγαθοὶ σαφέστατοι φίλοι τὰ χρηστὰ δ' αὐθ' ἔχαστ' ἔχει φίλους. Εί δ' ἐσπάνιζες χρημάτων, ὁ δ' ηὐτύχει,

NC. 1215. La leçon est altérée, à moins qu'il ne manque un vers après celui-ci, comme le pense Dindorf. On a proposé diverses corrections. Je ne citeral que celle de Heimsœth, Kritische Studien, I, p. 69: Καπνὸ; (conjecture inutile de Canter) δ' ἐσήμην' ἄστυ πυρπολούμενον. — 1217. φανῆ manuscrits récents. ο Ις φανεί κακός Herwerden. — 1213. Hermann écrit είπερ ἦσθ' ὄντω; 'Αχαιοίστν φίλος, afin d'écarter l'article τοῖς. — 1220. Le Marcianus porte πενομίνοις τότε καὶ χρόνον.

4245. Eschyle dit de la ville de Troie, Agam., 848: Κακνῷ δ' ἀλοῦσα νῦν ἔτ' εὖσημος κόλις, et ce vers est le meilleur commentaire du nôtre.— Ἐσήμην (ε), annonça », ἐσμίναιτ à φανερὸν ἐγένετο. Cf. Medée, 648: Δείξω σοφὸς γεγώς. Soph., Εlectre, 24: Σαφἢ σημεῖα φαίνεις ἐσόλὸς εἰς ἡμᾶς γεγώς. — Πολεμίων ῦπο. On comprendrait πολεμίων ῦπο κρατούμενον. Le texte est mutilé ou gâté. Le verbe ἐσήμηνε a besoin d'un complément. On ne peut tirer ce complément du vers précèdent (ἡμᾶς οὐκῖτ' ὄντας ἐν φάει), ni sous-entendre καιομένη.

1219. Toude ne peut guère désigner Agamemnon, comme le vieux scholiuste, qui accuse Euripide de négligence, semble l'avoir pris. Ce pronom doit se rapporterà Polydore, qui vient d'être désigné, v. 1216. Hécube rappelle les vv. 994 sqc., où le roi thrace convint d'avoir reçu un trésor en dépôt. C'est ainsi que ce passage est expli-

qué dans les scholies rédigées par Thomas Magister.

1226. Τολμάς, in animum inducis. — Καρτερείς, tu persévères.

4224. L'ordre des mots n'est pas aussi étrange que certains commentateurs l'ont prétendu. On le reconnaîtra en complétant la phrase ainsi : σώσας τε (ώς σε παιδ' έχρην σψέςειν) τὸν ἐμόν. Si σώσας τε était placé après τὸν ἐμόν, ce complément ne se sous-entendrait plus, et l'unité de la phrase serait rompue.

1225. Κλέος ne se prend pas toujours en bonue part, et καλόν κλέος s'explique par αἰσχρὸν κλέος, Hélène, 135. Voy. notre observation sur καλόν γ' ὁνειδος, Médèe, 514.

1226-1227. Cicéron, de Amic., XVII, 64, cite ce vers d'Ennius : « Amicus certus in » re incerta cernitur. » Hartung le croit tiré de la Médée de ce poête, et le rapporte à cet endroit.

θησαυρός ἄν σοι παῖς ὑπῆρχ' οὑμὸς μέγας .

νῦν δ' οὐτ' ἐκεῖνον ἄνδρ' ἔχεις σαυτῷ φίλον,

αὐτός τε πράσσεις ὧδε. Σοὶ δ' ἐγὼ λέγω,

Ἀγάμεμνον, εὶ τῷδ' ἀρκέσεις, κακὸς φανεῖ .

οὐτ' εὐσεδῆ γὰρ οὐτε πιστὸν οἰς ἐχρῆν

οὐχ ὅσιον, οὐ δίκαιον εὖ δράσεις ξένον .

1235

αὐτὸν δὲ χαίρειν τοῖς κακοῖς σὲ φήσομεν

τοιοῦτον ὄντα · δεσπότας δ' οὐ λοιδορῶ.

#### ΧΟΡΟΣ

χρηστῶν βροτοῖσιν ώς τὰ χρηστὰ πράγματα Φεῦ φεῦ : βροτοῖσιν ώς τὰ χρηστὰ πράγματα

## AFAMEMNON.

Αχθεινὰ μέν μοι τάλλότρια κρίνειν κακὰ,

διως δ΄ ἀνάγκη · καὶ γὰρ αἰσχύνην φέρει,
πρᾶγμ' ἐς χέρας λαβόντ' ἀπώσασθαι τόδε.

Έμοὶ δ΄, ἵν' εἰδῆς, οὐτ' ἐμὴν δοκεῖς χάριν
οὕτ' οὖν 'Αχαιῶν ἀνδρ' ἀποκτεῖναι ξένον,
ἀλλ' ὡς ἔχης τὸν χρυσὸν ἐν δόμοισι σοῖς.

1245
Λέγεις δὲ σαυτῷ πρόσφορ' ἐν κακοῖσιν ὧν.
Τάχ' οὖν παρ' ὑμῖν ῥάδιον ξενοκτονεῖν:

RC. 1236. Le Vaticanus porte κακοΐσι σε φήσομεν. Il faut peut-être écrire κακοΐσι φήσομεν, en retranchant le pronom. Nauck veut εὖ δράσας ξένον, αὐτόν σε χαίρειν τοῖς κακοΐσι φήσομεν, et cela le conduit à suspecter le vers 1237, qui nous semble au contraire très-authentique.

1236. Αὐτὸν.... τοιοῦτον ὅντα ἐqui
ν ut à ὅντα καὶ αὐτὸν κακόν. Pour adoucir
ce qu'il y a de vif dans ces paroles, Hécable ajoute qu'elle n'entend pas dire une
injure a celui qui est son maltre (δεσπότας
δ' οὐ λοιδοςῶ): c'est-à-dire, qu'elle est
hien sôre qu'Agamemnon n'agira pas ainsi.

— Il est curieux que ce couplet d'Hécube,
4487-1237, ait exactement le même nombre
de vers que le couplet de Polymestor, 4432,
auquel il répond: ils en comptent l'un
et l'autre cinquante et un. On a signalé
la même particularité dans Medice, 465
siqu, et 522 sqq.; Électre, 1060 aq. et 1014

sq.; Héraclides, 134 sq. et 170 sq., Bacchantes, 215 sq. et 266 sq., et dans l'Antigone de Sophoele, 639 sqq., où la différence d'un vers qu'on remarque entre les deux couplets de Créon et d'Hémon ne semble pas devoir être attribuée an poète.

4245. 'Ω; ξ/η;, au subjenctif, et non à l'optatif, quoique le verbe de la phrase principale soit à l'aoriste. Cf. 27, vers semblable à celui-ci, et Medée, 215.

4247. Pážiov se dit ici d'une faute qui n'a pas de gravité, et que l'on commet facilement. ήμιν δέ γ' αισγρόν τοισιν Ελλησιν τόδε. Πῶς οὖν σε χρίνας μή ἀδιχεῖν φύγω ψόγον: ούχ αν δυναίμην. 'Αλλ' έπει τα μή χαλά πράσσειν ετόλμας, τλήθι και τά μή φίλα.

1950

1255

## ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ.

Οίμοι, γυναικός, ώς ξοιχ', ήσσώμενος δούλης ὑτέξω τοῖς κακίοσιν δίκην.

Ούχουν διχαίως, είπερ είργάσω χαχά; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ

Οίμοι τέχνων τῶνδ' ὀμμάτων τ' ἐμῶν, τάλας.

'Λλγεῖς · τί δ' ήμᾶς ; παιδός οὐχ ἀλγεῖν δοχεῖς ; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Χαίρεις ύβρίζουσ' είς έμ', ώ πανούργε σύ; EKABH

Οὐ γάρ με χαίρειν χρή σε τιμωρουμένην; ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ

'Αλλ' οὐ τάχ', ἡνίκ' ἄν σε ποντία νοτὶς

## EKABH.

μῶν ναυστοληση Υῆς δρους Ελληνίδος; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

1260

χρύψη μέν οὖν πεσοῦσαν ἐχ χαρχησίων.

NC. 1254. Les manuscrits, sauf A, donnent ce vers à Agamemnon. ouxouv Brunck; en conservant la leçon ouxouv, il faudrait mettre un point à la fin du vers. Variante : ε εγάσω τάδε. - 1256. Les manuscrits portent τί δέ με ou τί δ'έμε. On a essaye de τί δεί με ; de τί δη 'μέ; de τί δ'; η 'μέ. J'ai adopté la correction de Scaliger et de Porson. - 1258. χρήν A, B.

1260-1251. Άλ)' ἐπεί... τὰ μή φίλα. Dans les Charphores d'Eschyle, Oreste dit à Clytemnestre (τ. 9.0): Κτανούσ' δν ού χρην και το μή χριών πάθε.

1253. Toic xaxioore, à de plus saibles et de moins considérés que moi. Ces mots reproduiscnt sous une autre forme l'idée exprimée par γυναικό; δούλη:. 4256. Cf. Alceste, 691 : Χαίρεις όρῶν

det. zaręba g, on Xaibein goneic?

4259. Άλλ' οδ τάχ(α) équivant à άλλ' ού χαιρήσει; τάχα.

1261. Kpúly užv očv, (lorsqu') au contraire (la mer) t'engloutira. Cf., pour le sens de pir ou dans une réponse, Oreste, 1510 : Ούτι που πραυγήν έθηκας Μενέλεφ βοηδρομείν; — Σοι μέν ούν έγωγ' άρηγειν. Sophocle, Δj., 1363 : 'Ημᾶς σὺ δειλούς τήδε υήμεςα φανείς. — Α δρας μέν ουν Ελλησι κάσιν ένδικους.

1205

#### EKABH.

Πρός τοῦ βιαίων τυγχάνουσαν άλμάτων; πολυμητώρ.

Λύτη πρός ίστον ναός άμβήσει ποδί. ΕΚΑΒΗ.

Υποπτέροις νώτοισιν ἢ ποίφ τρόπφ; ΠΟΛΥΜΠΣΤΩΡ.

Ι'.ύων γενήσει πύρσ' έχουσα δέργματα.

Πῶς δ' οἶσθα μορφῆς τῆς ἐμῆς μετάστασιν; Πολιμηταρ.

Ο Θρηξί μάντις εἶπε Διόνυσος τάδε.

EKABH.

Σοὶ δ' οὐχ ἔχρησεν οὐδὲν ὧν ἔχεις χαχῶν; ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Ου γάρ ποτ' ἄν σύ μ' είλες ώδε συν δόλω.

Θανούσα δ' ή ζωσ' ένθάδ' έκπλήσω βίον;

1270

NC. 1263. ἀμδήση L. ἐμδήση A, B, E. — 1270. ἐκπλήσω βίον: Musgrave dit avec raison de cette leçon: « Hoc cum θανούσα conjunctum ridiculi aliquid habet; cum ξώσα, tautologici. » Hermana a perdu sa peine à défendre une leçon insoutenable. Les conjectures de Reiske: ἐκπλήσω πότμον, et de Brunck: ἐκπλήσω μόρον, ne sont pas tout à fait satisfaisantes: ces locutions ont généralement le sens de « mourir ». J'aimerais mieux ἐκπλήσω φάτιν, « j'accomplirai la prédiction de Dionysos ». Herwerden propose ἢ226 ἐκπλήσω βίον, ce qu'il explique: « Moriens an viva explebo vitam solitum (et aova eam permutabo)? »

4265. Hésychios et les scholiastes expliquent δεργματα par διματα. Il est plus naturel de conserver à ce mot sa signification usuelle. Πυραά δέργματα sont « des regards enflammés ». C'est ainsi qu'un poète lyrique (chez Dion Chrysostome XXXII, p. 29 R.) disait que les Furles avaient changé Hécube en χαροπάν κύνα. Le même poète ajoutait : Χάλκεον δέ οι γνάθων ἐκ πολιάν φθειγομένα: Υπάκουε μὲν Ἰέα Τένεδος τε περιρρύτα Θρηλειοί τε φιλήνεμοι πέτραι. — Voici, suivant Cicéron, τωιεκί., III, 26, la raison de cette métaphore : « Hecubam autem putant propter animi acerbitatem quamdam et rabiem e fingi in canem esse conversam. »

4267. Hérodote, VII, 111, pule d'un oracie de Bacchus situé au fond des mon-

tagnes de la Thrace, probablement le même que consulta Octave, le père de l'empereur Auguste (Suétone, Aug., 94). Dans les Bacchantes, v. 298, Euripide met la prophétie au nombre des attributs qui caractèrisent le dieu Bacchus. Cf. aussi Rhésos, 972.

1260. Avant οὐ γάρ.... on supplée facilement έχρησεν οὐδεν ἐμοί. Cette première partie, sons-entendue, de la réponse de Polymestor est indiquée par le tour de la question faite par Hecube.

(270. Θανούσα δ' ἢ ζώσ' ἐνθάδ' ἐκπλήσω βίον; Ces mots n'ont pas de sens.
Hècube demandait pe it ètre si elle accomplira l'oracle en mourant aussitôt ou en
continu not de vivre, après sa métamorphose, Cf. NC.

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Θανοῦσα· τύμδω δ' ὄνομα σῷ κεκλήσεται ΕΚΑΒΗ.

Μορφῆς ἐπφδὸν, ἢ τί, τῆς ἐμῆς ἐρεῖς; ΠολΥΜΗΣΤΩΡ.

χυνός ταλαίνης σῆμα, ναυτίλοις τέχμας. ΕΚΑΒΗ.

Οὐδὲν μέλει μοι, σοῦ γέ μοι δόντος δίκην. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Καὶ σήν γ' ἀνάγκη παΐδα Κασάνδραν θανεῖν. ΕΚΑΒΗ.

1275

'Απέπτυσ' · αὐτῷ ταῦτα σοὶ δίδωμ' ἔγειν. ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ.

Κτενεῖ νιν ή τοῦδ' ἄλοχος, οἰχουρὸς πικρά.

Μήπω μανείη Τυνδαρὶς τοσόνδε παῖς. ΠΟΛΥΜΠΣΤΩΡ.

Καὐτὸν σὲ τοῦτον, πέλεκυν ἐξάρασ' ἄνω. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ούτος σὺ μαίνει καὶ κακῶν ἐρᾶς τυχεῖν; ΠΟΛΥΜΙΣΤΩΡ.

1280

Κτεῖν', ὡς ἐν Ἄργει φόνια λουτρά σ' ἀμμένει.

RC. 4272. ἐπώνυμόν τι Nauck. — 4275. Peut être καὶ σὴν δ' ἀνάγκη, d'après la conjecture de Kirchhoff. — 4278-4279. Le premier de ces deux vers est attribué à Hécube; je le donne à Agamemnon, afin de conserver dans le vers suivant καὐτὸν στ, leçon des manuscrits de la première famille. καὐτὸν γε L. — 4281. ἀμμένει, correction qui ne se trouve que dans L. Les autres manuscrits ont ἀναμένει.

1272. Μορτής ἐπφιδόν, « faisant allusion à ma figure, » me diffère guère de μορφή συνωδόν. — La phrase parenthétique ἡ τί équivant à ἡ τί άλλο. Cf. vv. 4203 et 1264.

4273. On montrait le tombeau d'Hécabe près du promontoire appelé Κυνὸ; σῆμα et situé sur la côte européenne de l'Hellespont. Cf. Strabon, VII, fragm. 86.

4378. Μήπω, « pas encore », pour μή-

ποτε, « jamais », est, suivant la remarque de Porson, une litote familière aux Attiques. Cf. Soph., Électre, 403 : Οὐ ἐῆτα: μήπω νοῦ τοσόνδ' είην κενή. Eurip., Héraclides, 359 : Μήπω ταῖς μεγάλαισιν οῦτω καὶ καλλιχόροις λθάναις είη.

4281. Krtīv', ŵ;.... Voici le sens de cette phrase elliptique : « Tu peux me tuer; mais cela n'empêchera pas que..., mais il n'en est pas moins sûr que..., »

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ου, Ελξετ' αυτόν, δμῶες, ἐκποδων βία; ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ.

Άλγεῖς ἀχούων;

ATAMEMNON.

Οὐχ ἐφέξετε στόμα; πολυμητώρ.

Έγκλείετ' είρηται γάρ.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ούχ δσον τάχος

νήσων ἐρήμων αὐτὸν ἐχδαλεῖτέ που,

ἐπείπερ οὕτω καὶ λίαν θρασυστομεῖ; —

Έκάδη σὺ δ' ὧ τάλαινα, διπτύχους νεκροὺς
στείγουσα θάπτε · δεσποτῶν δ' ὑμᾶς χρεὼν
σκηναῖς πελάζειν, Τρωάδες · καὶ γὰρ πνοὰς
πρὸς οἶκον ήδη τάσδε πομπίμους ὁρῶ.

Εὐ δ' ἐς πάτραν πλεύσαιμεν, εὖ δὲ τὰν δόμοις
ἔχοντ' ἔδοιμεν τῶνδ ἀρειμένοι πόνων.

ΧΟΡΟΣ

Ττε πρός λιμένας σχηνάς τε, φίλαι, τῶν δεσποσύνων πειρασόμεναι μόχθων στερρὰ γὰρ ἀνάγχη.

1295

RC. 1285. Variante moins autorisée : ἐχθαλεῖτέ ποι.

4284. Εξοηται γέρ, car j'ai dit, dixi. 4285. Cette peine n'a pas été inventée par Euripide. Dans Homère (Od., 111, 270) Égisthe fait mourir dans une fle déserte le chanteur qui veillait sur la vertu de Clytempestre.

1286. Ούτω καὶ λίαν, si excessivement. Dans cette phrase, la particule καὶ n'est pas copulative, mais renforce l'idée exprimée par λίαν. Cf. Médée, 526, et les locutions καὶ μάλα, καὶ πολύ, qu'Elmsley rapproche de καὶ λίαν.

4294-4295. Των δεσποσύνων μόχθων, des maux de la servitude. Cf. Eschyle, Perses, 587: Οὐκέτι δασμοφοροῦσιν δεσποσύνοισιν ἀνάγχαις.

получить

Θανούσα. τύμξω δ. ενεν

Μοροής έπωδον. ή

χυνές ταλαίνες

Open her in

Kat 7

**Y**...

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΛ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## NOTICE

## SUR IPHIGÉNIE A AULIS.

La légende du sacrifice d'Iphigénie se rattache au culte de Diane. Dans plusieurs localités de la Grèce on avait anciennement offert à cette déesse des sacrifices humains. Ils surent abolis quand les mœurs de la nation s'adoucirent, mais le souvenir s'en conserva dans la mémoire des hommes et dans certaines cérémonies symboliques. Le nom d'Iphigénie, qui semble avoir été primitivement celui de la déesse elle-même, fut donné par la suite soit à la prêtresse, soit à la victime de ce culte1. Mais ce nom et la légende sanglante qui en est inséparable n'entrèrent dans les récits sur la guerre de Troie qu'à une époque relativement tardive. Homère ne sait rien du sacrifice de la fille d'Agamemnon : les critiques d'Alexandrie ont déjà fait cette remarque 2, qui ne peut échapper à aucun lecteur attentif de l'Iliade et de l'Odyssée. La victime de Diane et la fille d'Agamemnon furent identifiées dans les Cypriaques, épopée destinée à compléter l'Iliade par le récit de l'origine de la guerre et de tous les faits antérieurs à la colère d'Achille. C'est dans ce poëme qu'on lisait a comment Diane, irritée par une parole présomptueuse d'Agamemnon, envoya des vents contraires qui empéchèrent le départ de la flotte grecque; comment elle demanda, par la bouche de Calchas, que le roi expiat sa faute en immolant sa propre fille sur l'autel; comment enfin, lorsqu'elle cut obtenu ce sacrifice, elle substitua une biche à la fille d'Agamemnon et transporta

Bibliothèque grecque de Didot, p. 542

<sup>4.</sup> Nous nous abstenons d'approfondir ici une question, intéressante pour ceux qui étudient les antiquites religieuses de la Grèce, mois sans rapport direct avec la tragédie d'Euripide. Cf. C. O. Muller, Dorier, I. p. 381 sqq.; Welcker, Griechische Garterlehre, I. p. 571 sqq., II, p. 100 sqq; Prelehre, Griechische Mythologie, I. p. 198 sqq.; Morry, Histoire des religions de la Grèce untique, I, p. 181. Voy, aussi les prefaces

des éditions d'Iphigenie en Touride par Hermann, par Klotz et par Kochly. Ce dernier surtout donne une exposition cemplète et lumineuse de ce chapitre quelque peu obseur de la mythologie greeque.

Sch. Ven ad II. IX, 145: Όλο οἰδι τέν παρὰ τοῖς νεωτέροις σραγην 'Ίριγενείνς.
 Voyez les extraits de la Chrestomathie de Proclos, a la suite de l'Homère de la

celle-ci dans la Tauride, où elle la rendit immortelle<sup>1</sup>. Voilà quels étaient, dans le poème cyclique, les traits généraux de la fable. Quant aux détails, nous n'en connaissons positivement qu'un seul. La ruse imaginée pour attirer Iphigénie au milieu du camp était dans l'épopée la même que dans la tragédie : cette ruse consistait à seindre l'hymen de la fille d'Agamemnon avec Achille. Mais nous n'hésitons pas à rapporter au poême des Cypriagues d'autres détails mentionnés par Euripide à une époque où il n'avait pas encore traité lui-même le sacrifice d'Iphigénie. D'après deux passages d'Iphigénie en Tauride<sup>2</sup>, Ulysse était allé chercher la victime à Mycènes : trompée par ses discours, Clytemnestre avait laissé partir Iphigénie sans l'accompagner; et pendant que la mère, restée à Mycènes, chante l'hyménée avec les Argiennes, la fille est immolée à Aulis, et le sacrificateur, c'est Agamemnon, c'est le père lui-même. Ces incidents, si différents de ceux qu'Euripide mit plus tard sur la scène, n'ont certainement pas été inventés par lui; et si nous nous demandons d'où il a pu les tirer, la réponse ne saurait être douteuse, ce me semble. Nous vovons ici ce qu'était la fable dans toute son horreur primitive et avant qu'elle eût passé par la main des poètes dramatiques. Agamemnon, en sa qualité de père et de roi, offre de sa propre main 3 l'horrible sacrifice : ce trait accuse un siècle encore barbare. Clytemnestre n'est pas amenée sur les lieux où se passe l'action principale : c'est ainsi que la fable pouvait être arrangée dans une épopée, dont le récit court librement d'un pays à l'autre. Mais le théâtre a des exigences plus étroites, et les poëtes tragiques ont dû forcément transporter Clytemnestre à Aulis, ou bien renoncer à donner un rôle à la mère d'Iphigénie.

Faisons toutesois une réserve à l'égard d'Eschyle. Si ce poète a consacré toute une trilogie à la fable d'Iphigénie, il pouvait se consormer à la tradition épique, en plaçant le lieu de la scène successivement à Mycènes et à Aulis. Mais que peut-on dire sur l'Iphigénie d'Eschyle, œuvre dont il ne reste que le titre et deux vers détachés? Le plus sage est de s'interdire toute conjecture sur ce que nous ignorons

<sup>4.</sup> Proclos, l. e.: Άρτεμις δὲ αὐτὴν ἐξαρπάσασα εἰς Ταύρους μεταχομίζει καὶ ἀθάνατον ποιεῖ. Suivant Hérodote, IV, 103, les Tauriens dissient eux-mèmes que leur déesse était lphigénie, fille d'Agamemnon. Dans un poème hésiodique, Iphigénie était confondue avec Hécate. En effet Pausanias rapporte, I, κιιι, t: Οίδα δὲ Ἡσίοδον ποιήσαντα ἐν Καιαλόγφ γυναικών Ἰριγένειαν οὐκ ἀποθανεῖν, γνώμις δὲ ᾿Αρτέμιδος Ἑκάτην είναι. Euripide a fait

allusion à ces légendes dans les vers 1608 et 1622.

<sup>2.</sup> Iph. Taur., v. 24 sq., et v. 359-377.

<sup>3. &#</sup>x27;Ιτρεύς δ' ἢν δ γεννήσας πατήρ, Iph. Taur., ν. 360. Il faut donc entendre au pied de la lettre ces vers d'Eschyle : Εὶ τέχνον δαίξω.... μιαίνων παρθενοσφάγοισι ρείθροις πατρώους χέρας et "Ετλα δ' οὖν θυτὴρ γενέσθαι θυγατρός (.fgam., 207 et 224).

complétement. Nous possédons, il est vrai, un beau morceau lyrique dans lequel Eschyle a raconté le sacrifice d'Iphigénie. Les douloureuses incertitudes qui déchirent le cœur du père jusqu'au moment où il subit e le joug de la nécessité » et consent à être le bourreau de sa fille, les horribles apprêts du sacrifice, l'insensibilité des princes avides de combats, la touchante apparition de la belle victime, tout y est peint de main de maître. Cependant ce chœur de la tragédie d'Agamemnon ne nous fournit aucun indice précis sur la manière dont la tragédie d'Iphigénie a pu être conduite par le même poête. Le sacrifice y était sans doute présenté sous un jour moins odieux qu'il ne l'est dans un morceau qui doit faire pressentir que la tête d'un père si cruel est dévouée à la mort.

Sophocle aussi avait écrit une *Iphigénie* avant Euripide. Il en reste quelques fragments <sup>2</sup>, grâce auxquels nous savons qu'Ulysse et Clytemnestre avaient des rôles importants dans cette pièce. Le chœur était composé de guerriers grecs. Un tel chœur convenait parfaitement au sujet, et il était plus intéressé à garder le secret d'Agamemnon que ne le sont les jeunes filles qu'on voit paraître chez Euripide. Ennius, tout en prenant d'ailleurs pour modèle l'*Iphigénie* de ce dernier poëte, a mis dans sa tragédie un chœur de guerriers, et on a supposé avec raison <sup>3</sup> que le poète latin s'était conformé sur ce point à l'exemple donné par Sophocle.

Euripide lutta donc dans ce sujet, comme dans plusieurs autres, contre ses deux rivaux; et, plus heureux cette fois qu'il ne le fut pour Electre, pour Antigone, pour OEdipe, pour Philoctète, il les éclipsa l'un et l'autre : son Iphigénie était déjà dans l'antiquité, et alors que les ouvrages d'Eschyle et de Sophocle existaient encore, l'Iphigénie par excellence. Qu'est-ce qui constituait la superiorité de la tragédie d'Euripide? Sans faire une comparaison dont les éléments nous manquent, nous pouvons indiquer les points principaux dans lesquels Euripide semble s'être écarté de ses devanciers, les combinaisons nouvelles qui lui servirent à rajeunir son sujet. Euripide renonça au personnage d'Ulysse, qui jusque-là avait été sur la scène, comme dans l'épopée, chargé de conduire l'intrigue en abusant Clytennestre et Iphigénie. Notre poëte se priva ainsi d'un élément important de l'action; mais il compensa cette perte de deux façons. D'un côté, il introduisit dans sa pièce le personnage de Ménélas, de tous les Grecs le plus directement intéressé à la consommation du sacrifice. C'est pour cette raison même que Racine, par un sentiment de délicatesse, a de nouveau supprimé ce

<sup>1.</sup> Eschyle, Agam., 184-246.

<sup>2.</sup> Cf. surtout Suidas, art. πενθερά.

<sup>3.</sup> Voyez Bergk, cité par Ribbeck, Tragicorum latinorum reliquiæ, p. 257.

Yoy, les citations nombreuses que les anciens ont empruntées à cette tragédie, et particulièrement celle dont nous parloss à la page 309, note 4.

personnage. Euripide, au contraire, saisit volontiers l'occasion de montrer à nu l'égoïsme d'un héros qu'il avait déjà plus d'une sois flétri; et, par un coup de théâtre habilement ménagé, il sit succéder à cet égoïsme une sensibilité imprévue. D'un autre côté, Ulysse étant écarté de la scène, le rôle d'Agamemnon pouvait prendre plus de place et plus d'importance. Ce malheureux père qui, la mort dans l'âme, trompe et trahit malgré lui ce qu'il a de plus cher au monde, est un personnage bien plus intéressant que le froid politique qui obeit à la raison d'État, sans connaître ni pitié ni scrupule. Au debut de la tragédie, Agamemnon sait, sous les yeux mêmes du spectateur, un dernier effort pour sauver sa sille : il saut, sans doute, saire honneur à Euripide de cette innovation heureuse, à laquelle on doit la belle scène d'exposition et le coup de théâtre que nous venons de rappeler.

C'est encore Euripide qui, suivant toute apparence, créa le rôle d'Achille, rôle si noble, si généreux, et aujourd'hui si original par l'absence de toute galanterie moderne. Chez Eschyle et chez Sophocle Achille eut joué un rôle odieux; son intervention ne devint possible que grace à la tournure nouvelle qu'Euripide donna au dénoument de la fable. Ceci nous mène à la plus considérable et la plus belle des innovations qui distinguent la tragédie de notre poëte. Avant lui, Iphigénie avait été trainée à l'autel, baillonnée et retenue par de rudes mains pendant que la frappait le glaive du sacrificateur. Le sacrifice avait ressemble à un supplice. Euripide, le premier, en fait un dévouement : chez lui, la fille des rois marche librement à la mort, elle donne sa vie pour la gloire de la Grèce, et avec cette chaleur de l'héroïsme qui s'eveille la première sois dans une jeune ame, elle s'écrie que c'est elle qui renverse les murs d'Ilion. C'est ainsi qu'Iphigénie devint la sœur de Polyxène et de Macarie, et se plaça à côté des autres figures nobles et virginales qui faisaient les délices d'Euripide. Ce poête n'avait pas l'habitude de peindre les hommes en beau : il les représentait tels qu'ils sont. Mais il se consolait du spectacle de la réalité en contemplant l'idéal, tel qu'il le trouvait dans quelques âmes d'élite, âmes jeunes que l'expérience de la vie n'a pas encore flétries, que l'égoïsme n'a pas encore dégradées, et qui forment ce qu'on peut appeler le paradis d'Euripide.

On a prétendu que la substitution d'une biche à la victime humaine était aussi une des nouveautés de la tragédie d'Euripide, et que chez les poëtes dramatiques qui avaient traité le même sujet auparavant, Iphigénie n'était pas sauvée par la déesse. Mais pourquoi ces poëtes auraient-ils abandonné la tradition épique, et quelles preuves donne-

<sup>4.</sup> Koehly, dans son édition d'Iphigenie en Tauride, p. xxxvii sqq.

t-on à l'appui d'une assertion aussi extraordinaire? Dans l'Agamemnon d'Eschyle et dans l'Électre de Sophocle, Clytemnestre déclare qu'elle a immolé son époux pour venger la mort de sa fille. Sans doute. Mais Clytemnestre n'en fait-elle pas autant dans l'Électre d'Euripide? Je pourrais dire que les tragiques grecs n'avaient aucun scrupule de se contredire d'une tragédie à l'autre, variant les incidents des fables, suivant les besoins et les convenances de chaque pièce ; mais ici il n'y a point, à proprement dire, de contradiction. Cela est si vrai que dans Iphigénie en Tauride l'héroïne, sauvée et vivante, passe cependant pour morte aux yeux de sa famille et de toute la Grèce. Rien ne saurait être plus concluant que les vers qui suivent ?:

"Αγγελλ' "Ορέστη παιόι τάγαμέμνονος:
ή 'ν Αὐλίδι σφαγείσ' έπιστέλλει τάδε
ζῶσ' "Ιφιγένεια, τοῖς ἐχεῖ δ' οὐ ζῶσ' ἔτι.

Iphigéme avait été frappée du glaive, son corps avait disparu, une biche se trouvait à sa place : voilà ce qu'avaient vu les Grecs. Qu'était devenue la fille d'Agamemnon? Personne ne pouvait le dire positivement. Sans ce miracle, le sacrifice d'Iphigénie était un sujet impossible. Ni Eschyle ni Sophocle n'ont pu se passer de cet adoucissement de la fable. Les Grecs rassemblés dans Aulis ont pu, dans les tragédies de ces poètes, faire des conjectures plus ou moins justes sur ce qui s'était passé : le spectateur savait qu'Iphigénie était sauvée.

Iphigénie à Aulis était l'un des derniers ouvrages de notre poête. Cette tragédie, ainsi que les Bacchantes et Alcméon à Corinthe, ne fut jouée qu'après sa mort, par les soins de son fils ou de son neveu, Euripide le jeune 3.

Cette circonstance a fourni ample matiere aux conjectures des critiques : ils s'en sont servis pour expliquer certaines singularités qu'ils remarquèrent ou qu'ils crurent remarquer dans le texte actuel de cette pièce. Les uns ont pensé que la représentation attestée par les grammairiens anciens n'était qu'une reprise, et que des deux rédactions de cette tragédie qui avaient existé dans l'antiquité, la seconde, la rédaction arrangée par Euripide le jeune, était seule venue jusqu'à nous bette tragédie.

par Buckh, Detrag. grac. principibus, e xvii, sqq. — Zindorfer, De Euripidis Iphigenia Aulidenia, Marburg 1838, veni que notre texte soit un melange de la rédaction primitive avec la redaction tres-differente d'Euripide le jeune. — Le levique d'Hésychiosporte Abganata ánponana

<sup>1.</sup> Voyez ce que nous avons dit a ce sujet dans notre édition d'Eschyle, a propes du vers 703 du *Prométhee*, p. 73.

<sup>2.</sup> Iph. Tour., 769.

<sup>3.</sup> Voyez la notice que nons donnons a La place de l'Argument perdu, p. 319.

<sup>4.</sup> Cette hypothèse a été d'abord émise

D'autres ont soutenu que le poëte avait laissé son ouvrage inachevé, que son sils ou son neveu en avait publié le manuscrit incomplet, et que les lacunes avaient été comblées par diverses mains et à des époques différentes <sup>1</sup>.

Avant d'examiner si l'état du texte autorise ces conjectures, disons que l'hypothèse de deux éditions répondant à deux représentations, l'une saite du vivant du poete, l'autre après sa mort, n'est nullement justifiée. Les dates des ouvrages dramatiques ont été recueillies de bonne heure, à Athènes même, par Aristote<sup>2</sup> et d'autres amis des lettres, et toutes ces dates se rapportent, cela va sans dire, aux premières représentations. Mais en écartant l'idée d'une première édition perdue, on est libre de croire que le jeune Euripide a mis la main à l'ouvrage qui lui fut légué. Il est aussi impossible de réfuter cette opinion qu'il est dissicile de la prouver. - Pour ce qui est de l'autre hypothèse, son principal défenseur, M. Guillaume Dindorf, a compris qu'elle n'était soutenable que si la pièce n'avait point été jouée du tout. Comment supposer en effet qu'Euripide le jeune, après avoir complété la pièce pour le théâtre, l'eût publiée incomplète pour l'usage des lecteurs ? Un tel scrupule ne s'accorde guère avec ce que nous savons des mœurs littéraires de la haute antiquité. D'ailleurs nos textes des tragiques grecs proviennent en dernier lieu des copies officielles que l'orateur Lycurgue fit prendre à l'usage du théâtre d'Athènes. Pour soutenir sa thèse, M. Dindorf n'a donc pas hésité à contester l'exactitude de la notice relative à la date de notre tragédie. A l'entendre, c'est Iphigénie en Tauride, ct non pas Iphigénie à Aulis, qui fut jouce après la mort d'Euripide. Que dire d'une hypothèse si gratuite et si contraire à toutes les probabilités? Il y a dans la comédie des Grenouilles une allusion à un passage d'Iphigénie en Tauride 1. M. Dindorf est obligé de supposer qu'Aristophane eut connaissance de cette œuvre d'Euripide par les répétitions qu'on pouvait en faire alors. D'un autre côté, Eubulos et Philétéros,

Eύριπίδης Ίριγεντία τἢ ἐν Αὐλίδι. Le mot ἄθρανστα ne se lit pas dans notre texte. Quelques éditeurs l'introduisent dans le vers 57. Peut-être se trouvait-il dans l'un des vers qui manquent aujourd'hui; peut-être la citation est-elle erronée. (Le même Hésychios attribue à l'Irhigenie de Sophocle le mot ἀπαρθένευτα, qui est tiré du vers 993 de notre Iphigénie.) Quoi qu'il en soit, cette citation offre un bien faible appui a l'hypothèse d'une double édition. — Dans les Grenovilles, v. 4309 sq., Aristophane semble faire allusion aux vers 1089 sqq. d'Iphigènie en Tauride. L'erreur du scho-

liaste, qui écrit ét Ipsysvelac viç év Aûilût, est évidente. — Nous parlerons plus bas des vers cités par Élien.

- 4. Cette seconde hypothèse a été soutenue par Matthiæ et par les deux Dindorf dans leurs éditions d'Euripide.
- Dans l'ouvrage qui avait pour titre Διδασχαλίαι et dont les fragments ont été réunis par C. Müller, Fragmenta historicorum gracorum, II, p. 181 sq.
  - 3. Tel est le système de Matthia.
- 4. Cf. Aristophane, Grenouilles, 1232 sq., et Euripide, Iph. Taur., 1 sq.
  - 5. Voyez aux vers 370 et 701.

poëtes de la comédie moyenne, ont parodié des vers d'Iphigénie à Aulis; Aristote cite cette tragédie sans ajouter le nom de l'auteur, comme l'Iphigénie la plus connue, l'Iphigénie par excellence <sup>1</sup>. Nous trouvons dans ces faits la preuve que cette tragédie ne fut pas jouée une fois, mais qu'elle fut souvent reprise dans le siècle qui suivit la mort d'Euripide; et nous en concluons que le système de M. Dindorf n'est pas plus plausible que les autres.

Mais qu'y a-t-il donc dans l'état actuel de notre tragédie d'assez extraordinaire pour éveiller les soupçons des savants et faire nattre tant d'hypothèses différentes? On a mis en question l'authenticité d'une foule de morceaux; mais les doutes ont porté principalement sur le commencement et sur la fin de la pièce.

Notre Iphigénie n'a pas de prologue proprement dit : elle s'onyre par une scène entre Agamemnon et un esclave, et cette scène est écrite en anapestes: toutes choses contraires, dit-on, à la méthode des expositions d'Euripide. Mais nous ne possédons plus qu'une partie du théâtre de ce poëte, et l'une de ses tragédies perdues, l'Andromède, débutait également par un morceau anapestique 2. Ajoutez qu'il n'est pas exact de dire que notre tragédie n'a pas de prologue : la longue tirade d'Agamemnon au milieu de la première scène 3 est un prologue, qui ne se trouve pas à sa place habituelle, il est vrai, mais qui d'ailleurs ne diffère en rien des autres morceaux qui portent ce nom. Ce déplacement du prologue a quelques inconvénients , et j'accorde qu'on peut critiquer un tel arrangement, comme on peut critiquer tous les prologues d'Euripide. Mais on n'a pas le droit de soutenir que ce prologue est interpole, ou que la scène au milieu de laquelle il se trouve n'est pas d'Euripide. Aristote cite un vers de ce prologue<sup>5</sup>; et quant au reste de la scène, Ennius l'a inité, et des auteurs grecs, dont quelques-uns sont antérieurs à Ennius, v ont fait allusion. Il ne restait donc plus qu'à dire (et l'un des derniers éditeurs, Hartung, le dit en effet) que cette scène avait été remanice par une main inconnue, et

<sup>1.</sup> Aristote, Poetique, ch. xv.

<sup>2.</sup> Le scholiaste d'Aristophane dit que les vers anapestiques qu'ou lit dans les Thesmophories, 4074 sq. (Ω νὸξ ἐερὰ απέ), formaient le début de l'Andronède d'Euripide: τοῦ προλογον Ανδορμέδα; ἐτδολή. Il va sans dire que le mot ποόλογο: désigne ici, d'après la term nologie atique, non un prologue proprement dit, mais tout ce qui précède la premier entrée du chœur. Quantau sens du terme εἰσδολή, cf. le premier Argument de Veice, veis

la fin. — Malgré ce témoignage, Hartung sontient qu'. Andromè le avait un prologue, et qu'il était prononcé par Echo en personne. L'idée est plaisante.

<sup>3.</sup> Vers 49 et les suivants.

<sup>4.</sup> Voyez nos observations sur les vers 49, 121 et 153.

<sup>5.</sup> V. 80, cité dans la Rictorique d'Arristote, III, 11. — Les vers 71-77 sont cites par Gément d'Alexandrie.

<sup>6.</sup> Machon et Ch. ysippe. Cf les notes sur les vers 23 et 38.

que la tirade d'Agamemnon avait primitivement figuré au début de la pièce. Mais par quel motif et dans quelle intention aurait-on ainsi remanié un texte satissaisant? Je n'en vois point. Que l'on attribue l'arrangement particulier de la scène d'exposition à Euripide le jeune, c'est là une hypothèse soutenable; mais qu'on n'essaye pas de nous saire croire à un dérangement postérieur, et surtout qu'on ne dise pas qu'Euripide n'eût jamais inséré un morceau iambique au milieu d'une scène anapestique. Une telle assertion méconnaît les principes qui présidaient au choix des mètres dans les tragédies grecques. Dans les Perses d'Eschyle, le chœur converse avec Atossa en trochées (v. 155-175), la reine raconte en iambes le songe qu'elle a sait (v. 176-214), et après la fin de ce récit le dialogue reprend de nouveau en trochées (v. 215-248). De mème, Agamemnon a dû saire son récit en vers iambiques, et la reprise de son entretien avec l'esclave impliquait le retour au mètre anapestique.

Nous ne dirons ici qu'un mot des interpolations que l'on a cru découvrir dans le corps de la tragédie, ces questions ne pouvant être traitées utilement que dans des notes relatives à chaque passage. De tous les éditeurs, Dindorf est celui qui a le plus abusé du scalpel critique : il a coupé dans le vif. Plus discrets que lui, Kirchhoff et Nauck me paraissent cependant avoir condamné ou suspecté plus de morceaux qu'il ne fallait'. Il y a des interpolations dans Iphigénie à Aulis, comme il y en a dans les autres tragédies d'Enripide : celle-ci n'offre à ce sujet rien de bien particulier. Le seul morceau d'une certaine étendue dont on puisse contester l'authenticité avec quelque apparence de raison, c'est la seconde partie du premier chœur. Mais ce morceau peut se retrancher sans laisser de lacune sensible, et, s'il n'est pas d'Euripide, il a dû cependant être écrit à une époque où l'on connaissait encore les procédés de la composition antistrophique.

Nous arrivons au problème le plus difficile, celui qui se rattache à la fin de la tragédie. Porson a le premier émis l'opinion que la scène du messager et les vers qui la suivent étaient une interpolation d'une date assez récente, et que le dénoûment primitif avait été tout différent. Les hellénistes les plus distingués, Hermann, Kirchhoff, Nauck, d'autres encore, se sont rangés à cette opinion; Matthiæ et Dindorf l'ont adoptée avec quelques restrictions. On nous permettra de reprendre cette question. Soumettons donc le morceau suspect à un

<sup>1.</sup> Depuis la première édition de ce volume, ces questions ont été traitées par H. Hennig, de Iph. Aul. forma et condi-

cione, Berlin, 1670, et par G. Vitelli, Intorno ad alcuni luoghi della If. in Aul., Florence, 1877.

nouvel examen, sous le triple point de vue de l'économie de la pièce, de l'art de la narration, enfin du détail de l'expression et de la versification.

Un messager se présente et fait le récit du sacrifice d'Iphigénie. Ceci est tellement conforme aux habitudes du théâtre grec que je ne comprends vraiment pas que l'on ait pu contester la convenance d'un tel arrangement et lui préférer un autre, suivant lequel Diane aurait paru après le départ d'Iphigénie pour annoncer d'avance qu'elle sauverait la fille de Clytemnestre. Quoi! le spectateur n'apprendrait pas comment l'héroïsme d'Iphigénie s'est soutenu jusqu'à la fin? on ne lui ferait pas connaître tous les détails du sacrifice, avant d'annoncer la disparition miraculeuse de la victime? Cela est inadmissible. Quant à cette disparition, valait-il mieux la faire expliquer par la déesse, ou en abandonner le mystère aux conjectures des hommes témoins d'une scène si extraordinaire? Dans notre texte aucune divinité ne déclare ce qu'est devenue Iphigénie; Calchas, l'interprète des dieux, ne se prononce pas non plus. Le messager envoyé par Agamemnon et le roi lui-même assurent qu'Iphigénie a été reçue parmi les immortels. Ils l'assurent parce qu'ils le croient, parce qu'ils l'espèrent; mais ils ne le savent pas. Aussi Clytemnestre n'est nullement convaincue par ces assurances: elle soupconne au contraire qu'on tient ce langage pour donner le change à sa douleur. Il me semble impossible d'imaginer un autre dénoûment qui, tout en satisfaisant le spectateur, fût aussi bien d'accord avec la suite connue de cette fable : car, enfin, tout le monde sait que Clytemnestre tuera son épous pour venger la mort de sa fille. Et que ce dénoûment, qui est le meilleur, ait aussi été le dénoûment préféré par Euripide, nous pouvons le prouver facilement. Deux fois dans cette tragédie, Clytemnestre fait pressentir ses projets de vengeance : d'abord quand elle accable Agamemnon (v. 1182); ensuite, et plus clairement encore, quand elle repousse les généreux conseils d'Iphigénie (v. 1456). Ces deux passages n'auraient plus de portée ni de sens, si Diane annonçait à Clytemnestre que sa fille sera sauvée.

Quant au mérite de la narration, le récit du sacrifice d'Iphigénie ne le cède en rien aux plus beaux récits d'Euripide. Deux vers suffisent au poëte pour peindre la douleur contenue d'Agamemnon, et ces vers ont inspiré le fameux tableau de Timanthe. La vierge offre sa vie pour la gloire de la Grèce, dans un langage d'une noble simplicité qui n'appartient qu'à la plus belle époque de l'antiquité. Remarquez ensuite comment le poëte nous arrête longtemps sur les apprêts du sacrifice, avec quelle habileté il en multiplie les détails, afin de retarder le coup fatal et de faire durer ce moment plein d'anxiété qui précède les grandes catastrophes. Cette habileté révèle tout particulié-

rement la main d'Euripide: elle est l'un des traits distinctifs de tous ses récits. Au contraire, l'accomplissement du sacrifice et la substitution de la biche sont rapportés en peu de vers; et cette brièveté est encore conforme aux habitudes de notre poëte. Puis le devin annonce que la déesse n'entrave plus le départ de l'armée, et l'on pressent dans son discours l'ardeur avec laquelle les Grecs vont courir aux vaisseaux. Après avoir fini son récit, le messager ajoute, comme il le doit, quelques mots pour engager Clytemnestre à ne plus pleurer sa fille et à pardonner à son époux. Mais la mère craint qu'on ne l'abuse par de vaines consolations, et ce trait, nous l'avons dit, est excellent: Clytemnestre ne serait plus Clytemnestre, si elle tenait un autre langage. Enfin Agamemnon paraît, mais il ne prononce que peu de vers. La rapidité de cette dernière scène convient à la situation. Le drame est dénoué, il doit courir à la fin.

On a fait quelques objections, quelques chicanes que je réfuterai dans les notes. Sans m'y arrêter à présent, je demande ce qu'il y a dans un tel récit et dans une pareille scène finale, qui ne soit pas digne d'Euripide, ou qu'on puisse attribuer raisonnablement à un obscur interpolateur. Un connaisseur d'un goût sûr et délicat, M. Patin, a jugé excellemment que ce récit est, « malgré les fautes de détail qui le défigurent, plein de vérité et de poésic, de pathétique et d'élévation. »

Parlons maintenant de ces fautes de détail, dont les philologues se sont trop exclusivement préoccupés. Le texte que nous discutons se compose de deux parties qui n'ont pas été également bien conservées. Dans la première (v. 1532-1567), les taches ne sont pas plus nombreuses que dans la plupart des textes anciens : une critique judicieuse n'hésitera pas un instant à les attribuer aux copistes et cherchera les moyens de les faire disparaître. Plus loin les incorrections, ainsi que les fautes de prosodie et de métrique, fourmillent à tel point, que les éditeurs sont excusables d'avoir rejeté ce morceau comme une interpolation, plutôt que d'y reconnaître un vieux texte défiguré et d'en rétablir, autant que possible, l'ancienne pureté. Cependant cette seconde partie se rattache si étroitement à la première qu'il est dissicile de l'en séparer; elle est bien composée, nous venons de le voir; et, abstraction faite des taches qui la déparent, elle est bien écrite : certaines tournures, certains idiotismes dénotent le plus bel âge de la langue grecque. Quelle idée se fait-on de l'auteur d'une telle interpolation? Il aurait été à la fois habile et maladroit, savant et ignorant. C'est là un être plein de disparates : l'énormité même des fautes qu'on remarque dans ces vers prouve qu'on ne peut les attribuer à l'homme qui avait assez de talent pour écrire ce morceau.

Nous avons essayé d'enlever ces taches; et si l'on veut examiner notre travail, on verra que les altérations du texte sont de la même nature, proviennent des mêmes causes que partout ailleurs. Il y a des erreurs de copiste; des gloses ont envahi le texte et en ont expulsé les expressions primitives; quelquefois les mots ont été transposés, afin de les rapprocher de l'ordre de la prose ou de ce que nous appelons la construction. Il est vrai qu'en certains endroits, et particulièrement vers la fin, le texte est si mauvais, qu'on peut douter de la possibilité d'en tirer quelque chose de satisfaisant. Nous espérons, cependant, que les hommes compétents qui examineront nos conjectures sans opinion préconçue nous approuveront d'avoir délivré ce morceau des crochets qui l'emprisonnent dans les textes publiés depuis trente à quarante ans, et d'avoir rendu à Euripide le dénoûment d'un chef-d'œuvre que la critique moderne s'était plu à mutiler.

Un seul point reste à considérer. Jusqu'ici, nous nous sommes bornés à discuter le texte des manuscrits d'Euripide, sans nous occuper d'un témoignage qui a beaucoup contribué à égarer la critique. Élien cite comme étant tirés de notre tragédie des vers qu'on y chercherait vainnement de nos jours. Les voici :

Έλαφον δ' Άγαιῶν χεροίν ἐνθήσω φίλα κεροϋσσαν, ἢν σφάζοντες αὐχήσουσι σὴν σφάζειν θυγατέρα.

On a dit que ces vers avaient fait partie du dénoument primitif d'Iphigénie, et que Diane les prononçait pour faire connaître d'avance à Clytemnestre que le sacrifice ne serait consommé qu'en apparence. Nous ne répéterons pas les objections que nous avons opposées plus haut à une hypothèse aussi étrange : un tel dénoument est tout à fait inadmissible. Mais d'où viennent les vers cités par Élien? Auraient-ils fait partie, comme d'autres critiques l'ont pensé, du prologue de la tragédie d'Euripide? Dans ce système, Diane, avant

Élien, Histoire des animaux, VII, 39.
 Cette opinion, d'abord indiquée par

Porson dans la prefice de son édition d'Hecube, p. 21, est aujourd'hui partagée par beaucoup de critiques.

<sup>3.</sup> Zirndorfer, l. c., a essayé de motiver ce dénoûment, en supposant que dans la pièce primitive Achille persistait à vouloir defendre Iphigeoie, malgré elle-même, contre l'armée grocque, et que l'indomptable

fongue de ce héros ne pouvait être arrêtée que par l'intervention de la déesse. Vitelli L. c., p. 62) veut qu'Agamemnon, se décidant au dernier moment à suiver au fille, ait reçu cet avertissement de la déesse et qu'il en ait fait le révit dans la seene finale. Ce sont la d'ingénieux jeux d'esprit.

En premier heu, Musgrave, dans son édition d'Euripide; ensuite Bæckh, L. c., et plusieurs autres.

de quitter la scène et au moment où Agamemnon y entrait, aurait adressé ces paroles au père d'Iphigénie, par manière d'apostrophe et sans être entendue de lui. C'est ainsi que Vénus parle au fils de Thésée à la fin du prologue de l'Hippolyte. On a objecté que dans le cas présent l'apostrophe eût été moins naturelle, et qu'Euripide n'avait pas l'habitude de divulguer dès le début le dénoûment du drame d'une manière si claire et si précise. Ajoutons que le morceau débité par Agamemnon aux vers 49 sqq. est un prologue à peine déguisé, et ferait double emploi avec un autre prologue prononcé par Diane. Or, nous l'avons dit, la tirade d'Agamemnon est authentique, puisque Aristote en cite un vers. Que faut-il donc penser de la citation d'Élien? Le texte de cet auteur n'est pas gâté en cet endroit; on peut s'en convaincre facilement en lisant tout le chapitre; mais l'auteur lui-même aurait-il attribué par distraction à Euripide des vers écrits par un autre poête? Cela n'est pas impossible. Toutefois, une autre explication offre plus de vraisemblance. Le Rhésos, tragédie qui porte le nom d'Euripide, n'a pas de prologue. Mais les grammairiens grecs connaissaient un prologue apocryphe, qu'on avait de très-bonne heure accolé à cette pièce et dont les premiers vers sont rapportés dans l'Argument qui la précède1. On peut croire que les vers cités par Élien sont empruntés à un morceau semblable, destiné à servir d'introduction à une tragédie complète et qui n'en a que faire. Si l'ancien Argument d'Iphigénie nous était parvenu, nous y trouverions peut-être une mention de ce faux prologue.

Résumons, en finissant, notre opinion sur l'état du texte d'Iphigénie à Aulis. Sans essayer de déterminer aujourd'hui la part qui peut revenir au jeune Euripide dans la rédaction de cette tragédie, et en faisant nos réserves pour les interpolations, les lacunes, les altérations de toute sorte, auxquelles aucun ouvrage d'Euripide n'a complétement échappé, je pense que nous lisons cette œuvre telle qu'Aristote, telle qu'Ennius, telle enfin que tous les anciens l'avaient lue.

Nous dirions qu'il existait dans l'antiquité deux prologues différents du Rhesses, si nous ne soupconnions pas, avec

quelques critiques, que Dicéarque, cité dans le même Argument, avait en vue le Rhésos d'Euripide plutôt que celui du faux Euripide.

## SOMMAIRE

## D'IPHIGÉNIE A AULIS.

La scène est à Aulis, devant la tente ou baraque d'Agamemnon.

- Πρόλογος. Avant le jour Agamemnon sort de sa tente avec un vieil esclave.

  Dialogue anapestique entre le roi, qui est dans une grande agitation, et l'esclave, qui lui demande la cause de ce trouble (1-48).
- Agamemnon expose le sujet de ses peines et l'argument de la pièce. Trimètres iambiques (49-114).
- Agamemnou charge le vicillard de porter une lettre à Clytennestre. Dialogue en anapestes lyriques (115-163).
- Πάροδος. Première partie. Le chœur, composé de jeunes femmes de Chalcis, dit pourquoi il est venu dans le camp des Grecs (strophe, ; il nomme les princes qu'il a vus (antistrophe), et distingue Achille entre tous les autres (épode). (164-230.)
- Seconde partie. Dénombrement des vaisseaux envoyés par les divers peuples de la Grèce. Trois couples de strophes (231-302).
- Eπεισόδιον α'. Le vieillard cherche à reprendre la lettre que Ménélas vient de lui arracher : stichomythie. Il appelle Agamemnon à son secours : tristique, Cette scène est écrite en trimètres iambiques (303-316).
- Dispute entre Agamemnon et Ménélas. Stichomythic de tétramètres trochaïques (317-334).
- Discussion. Couplet trochaïque de Ménélas et couplet trochaïque d'Agamemnon, suivis l'un et l'autre d'un distique iambique du coryphée (335–403).
- Nouvelles récriminations: monostiques échangés entre les deux frères (404-412). Ménélas, la menace à la bouche, se dispose à partir, quand un messager annonce l'arrivée d'Iphigénie et de Clytemnestre : couplet du messager ; distique d'Agamemnon (413-441).
- La douleur d'Agamemnon ramène Ménélas à de meilleurs sentiments. Coaplet d'Agamemnon suivi d'un distique du coryphée. Deux monostiques échangés entre les frères. Couplet de Ménélas, suivi d'un distique du coryphée (442-505).
- Agamemnon fait comprendre à Ménelas qu'il est désormais impossible de
- 1. Ces morceaux, ainsi que tous ceux pour lesquels on ne trouvera pas d'autre indication, sont en trimètres iambiques.

## V AYAIAI.

## secuce et suivie d'un couplet d'Agamem-

tuour et sur la vertu : strophe et antistrophe.

- , ....estre et lphigénie arrivent sur un char. Leur entrée le pausieurs périodes anapestiques du coryphée, qui ....es et s'empresse autour d'elles (590-606).
- out est dechargé et que les princesses en descendent avec le ..., toytennestre, qui donne ses ordres et s'occupe de tout, pro-caplet (607-630).
- the legue entre Agamemnon et Clytemnestre. Deux petits couplets [685-694), counde stichomythie, ouverte et close par un distique: Clytemnestre s'intorne de la famille d'Achille ainsi que des cérémonies du mariage, et elle refuse de partir pour Argos (695-741).
- Agameumon, resté seul, déplore le mauvais succès de ses artifices (742-750).
- 2πά3: μον β'. Les Grees arriveront devant Troie. Du haut de leurs remparts, les Troyens verront debarquer l'ennemi. Les Troyennes pressentiront l'esclavage qui les attend. La fille de Léda est la cause de leur malheur. Strophe, antistrophe et épode (751-800).
- 'Επεισόδιον γ'. Achille vient trouver Agamemnon, afin de se plaindre de la longue inaction de l'armée (801-818).
- Clytemnestre vient au-devant de celui qu'elle regarde comme son gendre. Étonnement d'Achille et de Clytemnestre. Ils échangent trois fois six distiques (819-854).
- Le vieux serviteur sort pour leur révéler les desseins secrets d'Agamemnon. Dialogue stichomythique entre le vieillard et Achille d'abord, ensuite entre le vieillard et Clytemnestre, enfin entre Clytemnestre et Achille. Tétramètres trochaïques (855-899).
- Clytennestre se jette aux pieds d'Achille. Son couplet trochaïque est suivi d'un distique iambique du coryphée (900-918).
- Achille ne permettra pas qu'on fasse un odieux abus de son nom : son propre honneur lui ordonne de prendre la défense de la fille de Clytemnestre. Couplet d'Achille, suivi d'un distique du corypliée. Retour aux trimètres iambiques .919-976).
- Couplet de Clytennestre; elle loue la générosité d'Achille, et demande al lphigénie doit venir embrasser les genoux de l'homme qui peut la sauver. Couplet d'Achille : il respecte trop la pudeur de la jeune fille pour demander a la voir (977-1007).

- Achille conseille que Clytemnestre essaye d'abord de fléchir son époux. Il n'interviendra que si le roi reste sourd aux prières. Stichomythie, suivie de quatre couplets, deux d'Achille et deux de Clytemnestre (1008-1035).
- Στάσιμον γ'. Le chœur chante les noces de Thétis et de Pélée, où se rendirent tous les dieux et où fut prédite la naissance d'un fils glorieux : strophe et antistrophe. Un hymen funèbre attend Iphigénie : l'iniquité règne dans le monde : épode (1036-1097).
- "Εξοδος. Entrée de Clytemnestre et, bientôt après, d'Agamemnon. Ce dernier vient chercher sa fille pour le sacrifice qui doit précéder le mariage. Sur l'ordre de Clytemnestre, Iphigénie paraît avec Oreste, qu'elle porte sur son bras (1095-1119).
- Dialogue rapide. Voyant que Clytemnestre sait tout, Agamemnon renonce à dissimuler (1120-1145).
- Clytemnestre accable Agamemnon de reproches. Après lui avoir rappelé d'anciens torts, elle lui montre l'iniquité et les funestes conséquences du sacrifice qu'il médite. La tirade de Clytemnestre est suivie d'un distique du coryphée (1146-1210). Iphigénie fait appel à la tendresse de son père et demande grâce pour sa jeune vie. Nouveau distique du coryphée (1211-1254).
- Agamemnon soit, en déclarant qu'il n'a pas le pouvoir de sauver Iphigénie, et qu'il doit immoler sa fille à l'intérêt de la Grèce (1255-1275).
- Quelques vers anapostiques échangés entre la mère et la fille préludent à une monodie, dans laquelle Iphigénie déplore que Pâris, exposé sur le mont Ida, ait été préservé de la mort afia que la fille d'Agamemnon mourût dans Aulis. Un distique iambique du coryphée suit ces plaintes lyriques (1276-1337).
- Achille parait, accompagné de quelques hommes qui portent ses armes, Iphigénie veut fuir; sa mère la retient. Dialogue trochaïque (1338-1344).
- Toute l'armée demande le sacrifice, Achille est seul à défendre Iphigénie; mais il la défendra. Il le déclare à Clytennestre dans un dialogue en tétramètres trochaïques, coupés de manière à ce que chaque vers soit partagé entre les deux interlocuteurs (1345-1368).
- Iphigénie interrompt ce dialogue. Elle accepte sa destinée : elle donnera sa vie afin que les Hellènes soient vainqueurs des Barbares. Son discours trochaïque est suivi de deux iambes du coryphée 1368-1404.
- Achille approuve ces nobles sentiments, mais il ne s'en tiendra pas moins prêt à répondre à l'appel d'Iphigénie, si elle réclame son secours. Couplet d'Achille, couplet d'Iphigénie, couplet d'Achille. Retour aux trimètres iambiques 1405-1433.
- Adieux d'Iphigénie et de Clytemnestre. Stichomythie (1434-1458). Dialogue d'une coupe plus variée : deux fois six vers, suivis d'un quatrain final (1459-1474).
- Iphigénie marche à la mort. Son chant lambico-trochaque est coupé vers la fin par les réponses du coryphée  $1475\cdot1509$ .
- Pendant la sortie d'Iphigénie et après son départ, le chœur chante des vers iambico-trochaques [1510-1531].
- Un messager apporte d'heureuses nouvelles, Dialogue entre le messager et Cly

## WAL-NESA H EN ATAIAL

de la composition de la compos

## ΥΠΟΘΕΣΙΣ'.

Ούτω δὲ καὶ αἱ Διδασκαλίαι\* φέρουσι, τελευτήσαντος Εὐριπίδου τὰν υἱὸν αὐτοῦ\* δεδιδαχέναι ὁμωνύμως\* ἐν ἄστει\* Ἰφιγένειαν τὴν ἐν Αὐλίδι, ᾿Αλκμαίωνα\*, Βάκχας\*.

- 4. Les manuscrits n'offrent pas d'Argument. Cette notice nous a été transmise par le scholiaste d'Aristophane, Grenouilles, v. 67.
- 2. Διδασκαλίαι, C'est ainsi qu'on nommait les notices relatives aux représentations des ouvrages dramatiques. Ces notices étaient tirées en dernier lieu d'un ouvrage d'Aristote. Cf. p. 308, note 2.
- 3. L'auteur de la grande Fie d'Euripide dit aussi que le plus jeune des fils de ce poete s'appelait Euripide, et il ajonte : δς ἐδίδαξε τοῦ πατρὸς ἔνια δράματα. Suidas assure qu'Euripide le jeune était le neveu (ἀδιλειδοῦς) du grand poéte.
- 4. Quelques-uns ont voulu écrire δμώνυμον; d'autres ont bâti des hypothèses hasardées sur le mot δμονύμος. Le sens de la phrase est cependant très-clair. Le jeune Euripide avait demandé le chœur a l'archonte, et avait enseigne ou a montés les trois tragédies. Le monument commémoratif de cette représentation portait donc : Εύριπίζης ἐδίδασκεν. Généralement cette formule indiquait l'auteur des tragédies représentées : car le poête se chargeait habituellement de monter loi-même son ou-
- vrage. Voyez l'inscription rapportée par Plutarque, Thémistocle, V: Θιμιστοκλής Φρεάριος έχορηγει, Φρύνιχος ἐδιδασκεν, λόδιμαντος ήγχεν. Or, dans le cas présent, le διδασκαλος u'était pas le mêmo que le poete, mais il portait le même nom. L'auteur de cette notice pouvait donc trèsbien dire δεδιδαχέναι δμωνύμως.
- 5. Ἐν ἄστει, aux Dionysiaques urbaines (Διονωσίοις τοῖς ἐν ἄστει), ou grandes Dionysiaques. On ne jouait que des pièces nouvelles à cette fête, célébrée dans le mois d'Étaphébolion, à une saison où l'état de la mer permettait à un grand nombre d'étrangers d'affluer à Athènes. Il n'en était pas de même aux Dionysiaques rurales, ni aux Léncennes. Cf. Aristophane, Acharn., 502-504.
- 6. Il faut entendre Aleméon à Corinthe, 'Αλκμέων ὁ διὰ Κορινθου. La tragédie d'Euripide qui portait le titre 'Αλκμέων δ οἰα Υ΄ωρίδο:. avait été jouée longtemps auparavant. Voyez l'Argument d'Alessie.
- Ces tragédies furent couronnées du premier prix. Voy, la Vie d'Euripide insérée dans le lexique de Suidas, et transcrite par Moschopoulos.

## ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

AFAMEMNON.

KATTAIMNH2TPA

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

IDITENEIA.

χορος.

ΑΧΙΔΛΕΥΣ.

MENEAAOΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ.

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ.

#### ΑΓΑΜΕΝΝΩΝ.

🖸 πρέσδυ, δόμων τῶνδε πάρριθεν στείχε.

HPESBYTHS.

Στείγω. Τί δε καινουργείς,

Αγάμεμνον άνας:

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ-

Σπεύσεις;

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Σπείκω.

Μάλα τοι γήρας τούμου άθπιου καὶ ἐπ' ὀρθαλμοίς ὀζύ πάρεστευ.

## AFAMENNON.

Τίς ποτί ἄρι ἀστήρ δδε πορθμεύει σείριος έγγρος τῆς έπταπόρου Πλειάδος ἄσσων ἔπι μεσσήσης:

NG. Cette tragesie ne s'est con erree que dans le Polotique, nº 207 (P), dans le Laurentenne, xxxii, 2. L), et dans quelques mos copiés sur ce dernier. — 3. Expósus; théree, pour reloy. Estado repond a ortifica, — 6, 151 Barnes 15 mos. — 7-8 sont géneralement attribués un vieillard. Beami et Kathhoff les ont d'aues a égamemaon, d'apres Théon de Smyrne, que nous citats deus la note es exatire. — 9, 2:50 mos. Ce mot excheraite à Albar, qui pouvait être el es le mom d'ane des planctes q e Cateron (de Net. door., 11, 20' appelle Dachar, Illustic, etc.? Dom ce cos Alvas. En accorder, servit la reponse du vieillard.

negligrat is perposition (vi. » Senectam a impregram insidere sens sous et quasi in a usa executor de f. » Buthe.] — "Ext subsidio de f. » Buthe.] — "Ext subsidio de f. » Sous ansa lacta quasi sous lacta quasi

4.7 Apres at sist, fried pleasts, beil-

Ούχουν φθόγγος γ΄ ούτ' όρνιθων ούτε θαλάσσης · σιγαί δ' ἀνέμων τόνδε χατ' Εύριπον ἔχουσιν.

10

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Τί δὲ σὺ σχηνῆς ἐχτὸς ἀίσσεις, ᾿Αγάμεμνον ἄναξ; ἔτι οὰ ἡσυγία τῆδε χατὰ Αὐλιν, καὶ ἀχίνητοι φυλαχαὶ τειγέων. Στείγωμεν ἔσω.

15

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ζηλῶ σὲ, γέρον, ζηλῶ δὶ ἀνδρῶν ὃς ἀχίνδυνον βίον ἐξεπέρασὶ ἀγνὼς ἀχλεής τοὺς δὶ ἐν τιμαῖς ἤσσον ζηλῶ.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Καὶ μὴν τὸ χαλόν γ' ἐνταῦθα βίου.

20

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τοῦτο δέ γ' ἐστὶν τὸ καλὸν σφαλερόν · καὶ τὸ πρότιμον

NC. 49. Il faut peut-être lire ἦσσον ἐπαινῶ avec Stobée, Anthol., LVIII, 2. Cf. Hippolyte, v. 264. — 22. Les manuscrits portent καὶ τὸ φιλότιμον, en dépit du mêtre. Nauck a substitué à la glose le mot primitif. Les conjectures καὶ φιλότιμον et τὸ τε φιλότιμον, ainsi que l'idée de retrancher ce vers, sont inadmissibles pour différentes raisons.

lante. Théon de Smyrne, Περὶ ἀστρονομίας, XVI (p. 202 de l'édition de H. Martin), dit que les poetes appliquent le mot σείριος soit à toutes les étoiles, soit aux étoiles les plus brillautes; et, après avoir cité des passages d'Ibycos et d'Aratos (au vers 331), il ajoute notre passage qu'il écrit ainsi : Tí ποτ' άρα ὁ άστης όδε πορθμεύει σείριος; - Si les vers 7 et 8 étaient prononcés par le vicillard, σείριος serait un nom propre, et le poête commettrait l'erreur étrange de placer Sirius à côté des Pléiades. Cependant on s'attend à une réponse du vieillard, voy. NC. Ennius s'est tiré d'affaire en traduisant librement. Chez lui, le roi disait : · Quid noctis videtor in alticono Cæli cli-« peo? » et le vieillard répondait : « Temo

- (le timon du Chariot) superat Cogens su blime etiam atque etiam Noctis iter. » Cf.
   Varron, de Lingua latina, V, 19; VII, 78.
   9. Ribbeck rapporte à cet endroit le
- fragment anapestique d'Ennius renfermé dans ce passage de Cicéron, de Divia., II, xxv1, 57: « Qui (galli) quidem silentio « noctis, nt ait Ennius, favent faucibus « russis Cantu plausuque premunt alas. » 40-44. Σιγαί.... ἐχουσιν. Le silence des vents règne sur l'Euripe (xατάχουσιν Εὐριπον). Le bean pluriel poétique σιγαί, silentia, n'a pas besoin d'être défendu par
- 17-19. Les moralistes anciens n'ont pas manqué de citer ces vers. Cf. Platarque, de Tranq. anim., p. 471; Cicéron, Tuse.,

un autre exemple.

γλυχύ μέν, λυπεῖ δὲ προσιστάμενον. Το τὲ μὲν τὰ θεῶν οὐχ ὀρθωθέντ' ἀνέτρεψε βίον, το τὲ δ' ἀνθρώπων γνῶμαι πολλαὶ

25

καὶ δυσάρεστοι διέχναισαν.

## ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Οὐχ ἄγαμαι ταῦτ` ἀνδρὸς ἀριστέως ·

οὐχ ἐπὶ πᾶσίν σ' ἐφύτευσ' ἀγαθοῖς,

ἔνγάμεμνον, ἔτρεύς.

δεῖ δέ σε χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι ·

θνητὸς γὰρ ἔφυς · κᾶν μὴ σὺ θέλης,

τὰ θεῶν οὕτω βουλόμεν ἔσται.

Σὺ δὲ λαμπτῆρος φάος ἀμπετάσας

δέλτον τε γράφεις

δέλτον τε γράφεις

δό ἢν πρὸ χερῶν ἔτι βαστάζεις

NC. 28. Άριστέως, Stobee. Anthol., CV, 6, et Chrysippe dans un papyrus publié d'abord par Letronne, Journal des savants 1838, p. 313; ἀριστέος, manuscrits d'Euripide. — 33. Ούτω βουλομένων έσται, Plutarque, Consol. ad Apoll., p. 103; ούτω νεν όμισται, Stobée, l. c. — ἐστίν Herwerden.

III, xxv, 57: « Nec siletur (a philosophis) « illud potentissimi regis anapæstum, qui « laudat senem et fortunatum esse dicit, « quod inglorius sit et ignobilis ad supre-» mum diem perventurus. »

23. Προσιστάμενον n'equivaut pas a προσγιγνόμενον, comme on l'entend genéralement; mais doit se traduire : « quand on s'en dégoûte ». Προσίσταται se dit d'un mets qui répugne, qui donne du dégoût, et en général de toutes les choses dont on se dégoûte. Cf. Démosthène, Ἐπίτάριος, 14: Άνευ δὲ ταύτης (τῆς τῶν άχουόντων εὐνοία:), χαν ὑπερδάλη τῷ λέγειν καλώς, προσέστη τοξς άκούουσιν. - Ce vers passa en proverbe, et le poete comique Machon (chez Athénée, VI, 244 A) y faisait allusion en jouant sur les sens divers de nocototávat, qui signifie aussi appendere. Un homme refuse un morceau de viande où il y a trop d'os, et quand le boucher s'apprête à le peser pourlui (προσιστάνα:) en l'assurant que la viande est agreable au gout, il lui repond : Duxu μεν, προσιστάμενον δέ λυπεί πανταχή. 24. Τὰ θεῶν οὖχ ὁρθωθέντ(α), une faute commise dans les choses qu'on doit aux dieux : « Sacrificia parum rite peracta, « sacrificia non reddita.» [Brudæus.] C'est le cas d'Agamemnon. Οὐχ ὀρθωθέντα ἐquivaut à πταισθέγτα.

28. Οὐκ άγαμαι ταῦτ' ἀνδρὸς ἀριστέως. Construction, comme dans θαυμάζειν τί τινος.

29-30. Οὐχ.... Άτρεύς. « Non en lege te « genuit Atreus, ut omnin tibi prospere ce« derent. » [Bothe.] Cf. note sur Hèc., 822.
33. Τά θεῶν βουλόμεν(α), la volonté des dieux. Cf. 4270, Hipp., 248, avec la mote, Hèc., 299; Antiphon, V, 73: Τὸ ὑμέτερον δυνάμενον.... τὸ τῶν ἐχθρῶν βουλόμενον.

34. Λαμπτήρο: φάος ἀμπετάσας, ayant déployé la lumière de la lampe, c'est-à-dire ayant allumé la lampe. Voy. la mote ur Hipp., 601: Ἡλίου τ' ἀναπτυχαί. L'explication « ayant agrandi la flamme de la lampe » méconnalt la diction poétique.

35. Γράφεις. Le présent pour le passé. On l'appelle le présent historique ; mois il est plutôt descriptif. καὶ ταὐτὰ πάλιν γράμματα συγχεῖς,
καὶ σρραγίζεις λύεις τ' ὁπίσω
βίπτεις τε πέδω πεύκην, θαλερὸν
κατὰ δάκρυ χέων,
καὶ τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεῖς
μὴ οὐ μαίνεσθαι. [Τί πονεῖς:]
τί πονεῖς: τί νέον περί σοι, βασιλεῦ;
φέρε κοίνωσον μῦθον ἐς ἡμᾶς.
Πρὸς δ' ἄνδρ' ἀγαθὸν πιστόν τε φράσεις
σῆ γάρ μ' ἀλόγω τότε Τυνδάρεως
πέμπει φερνὴν
συννυμφοκόμον τε δίκαιον.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ-

Ἐγένοντο Λήδα Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, Φοίδη, Κλυταιμνήστρα τ', ἐμὴ ξυνάορος,

50

NC. 42-43. Blomfield a retranché le premier τί πονεῖς. La seconde main de L et P ajoute, au contraire, un second τί νέον, et cette leçon est devenue la vulgate. — πάρα σοι Porson. — 45. Δ' après πρὸς est ajouté par la seconde main de P. — 46. Barnes proj osait ποτέ. — 47. πέμπεν, πέμπεν ου πέμπει mss. πέμπεν vulgate. πέμπει Elmsley. — ποτέ Τυνδάρεως πέμπειν.... τ' έδικαίου Herwerden.

37-42. Rucine le fils a rapproché de ces vers le passage d'Ovide, Metam., IX, 522: « Dextra tenet ferrum » (le poinçon pour écrire), « vacuam tenet altera ceram. « Incipit et dubitat. Scribit, damnatque « tabellas: Et notat et delet (γράμματ2 « συγχεῖς). Mutat culpatque probatque: « Inque vicem sumptas ponit positasque « resumit. »

39-40. Πεύχην, les tablettes. Voy. la note sur Hipp., 1253. — Θυλερὸν κατὰ δάκρυ χέων, locution homérique. Cf. Odyssee, XI, 466 et passim.

44-42. Cf. Troy., 797: Τίνος ἐνδέομεν μὴ οὐ ποσσυδία Χωρείν ὁλέθρου διὰ παντός. Cette construction est tout à fait usuelle. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'il n'est pas dit simplement συδενός ένδεις μὴ οῦ (il ne s'en fant de rien que tu....), mais συδενός τῶν ἀπόρων ἐνδείς (il ne s'en faut d'aucune marque de perplexité).

47. Πέμπει, au présent après τότε. Voy. Méd., 955. Virgile, Én., IX, 361 : « Olim » que mittit dona. » — Φερνήν. Cl. v. 869.

49-50. Il est vrai qu'Agamemnon reprend les choses de plus haut que cela n'était nécessaire pour se faire comprendre par le vicillard. Mais il fallait instruire le specialeur, et ce morceau n'est qu'un prologue déguisé. Les critiques qui prétendent que les vers 49-109 se trouvaient originairement au début de la tragédie, ou qu'ils appartenaient a une autre récension que le veste de la première scène, font des hypothèses assez gratuites. Voy, la notice preliminaire. - Léda est appelée fille de Thest os par Apollo lore, 1, vn. 10, ainsi que par Euripide lui-même, Helène, 133, et Méleagre, fr. 1. Quant à Phœb, fille de Leca, il n'en est question qu'ici et dans Ovide, Her., VIII, 72 (cité par Kiotz). Le nom de Phœbe s'accorde avec la nature lumine se de ses frères Castor et Pollux.

Έλένη τε · ταύτης οί τὰ πρῶτ' ὼλβισμένοι μνηστήρες ήλθον Έλλάδος νεανίαι. Δειναί δ' ἀπειλαί καί κατ' άλληλων φόνος ξυνίσταθ', δστις μή λάβοι την παρθένον. Τὸ πρᾶγμα δ' ἀπόρως είγε Τυνδάρεω πατρί, 55 δοῦναί τε μη δοῦναί τε, τῆς τύχης θ' ὅπως άψαιτ' άριστα. Καί νιν εἰσῆλθεν τάδε, όρχους συνάψαι δεξιάς τε συμβαλείν μνηστήρας αλλήλοισι καί δι' έμπύρων σπονδάς χαθείναι χάπαράσασθαι τάδε. 60 ότου γυνή γένοιτο Τυνδαρίς κόρη. τούτω συναμυνείν, εί τις έχ δόμων λαδών οίγοιτο τόν τ' έγοντ' απωθοίη λέγους. χάπιστρατεύσειν χαὶ χατασχάψειν πόλιν Έλλην' δμοίως βάρδαρόν θ' δπλων μέτα. 65 Έπεὶ δ' ἐπιστώθησαν, εὖ δέ πως γέρων ύπηλθεν αὐτούς Τυνδάρεως πυχνή φρενί,

NC. 86. Markland a corrigé la leçon τῆς τύχη; δπως, en insérant la conjonction τε après τύχης. — 57. Dindorf juge la leçon ἄψαιτ' ἄριστα meilleure que ἄψαιτ' ἄθρανστα, proposé par Hemsterhuys et adopté par Nauck d'après la glose d'Hésychios: 'Αθρανστα' ἀπρόπκοπα. Εὐριπίδης 'Ιςιγενεία τῆ ἐν Αὐλίδι. — 69. Heath a corrigé la leçon συναμύνειν. Η eimsæth propose: τῷ συναμυνεῖν, εἴ τίς νιν ἐκ δόμων λεδών. — 63. Variante ἀπώσασθα:. — 64. Markland a corrigé la leçon κάπιστρατεύειν. — 66. Les conjectures ἐπιστώθησαν ἐμπίδως, γέρων (Nauck), ου ἐπιστώθησαν, ἀδέ πως γέρων (Klotz) ne sont admissibles que si l'on pense que la ruse de Tyndare consistait à laisser à Hélène le choix d'un époux.

51-52. Οι τὰ πρῶτ' ὼλδισμένοι Έλλάδος νιανίαι est dit comme στρατοῦ τὰ πιῶτ' ἀριστεύσα:, Siph., Af., 1279.

63-54. Δειναλ... παεθένον, des menaces de mort se formalent, étaient faites par qui n'obtiendrait pas la jeune fille.

55-57. Le moilleur commentaire de ces vers est ce passage d'Eschyle (Suppl., 370), c té par Markland: 'Aunyaiù δι και φοσω είχει φις ας, Διάσκί τι μη δράσεί τι καὶ τύχην ελείν.

59 60. Δε' έμπυρων σπονδάς ναθείναι, serier les libations dans les sucrifices brûlants, Cette ceremonie donnait plus de sulennité au serment. On cite Virgils, És., XII, 204 : « Tango aras : medios ignes et « numina testor, »

65. "Ελλην se trouve quelquefois cher les tragiques rapproché d'un substantif téminin, comme Ελλάς d'un substantif masculin.

67. Υπηλθεν αὐτούς, subierat eos. La ruse de Tyndare consistait dans le serment qu'ul fit jurcr aux prétendants de sa fille, et la phrase εὐ δε πος ... φεινί ne la t que développer ce qui avait déja été indique par ἐπιστώθεσαν. Les conjectures mentionnées dans NC. sont donc inutiles.

δίδωσ' ελέσθαι θυγατρί μνηστήρων ένα, δποι πνοαί φέροιεν Αφροδίτης φίλαι. 'Η δ' είλεθ', ός σρε μήποτ' ώφελεν λαβείν, 70 Μενέλαον. 'Ελθών δ' έχ Φρυγών δ τάς θεάς χρίνων δο, ώς δ μύθος Άργείων έγει, Λαχεδαίμου, ανθηρός μέν εξμάτων στολή γρυσῷ τε λαμπρὸς, βαρβάρω γλιδήματι, έρων έρωσαν ώχετ' έξαναρπάσας 75 Έλένην πρὸς Ἰοης βούσταθμ', ἔχοημον λαδὼν Μενέλαον · δ δὲ καθ' Ελλάδ' οἰστρήσας πόθω δρχους παλαιούς Τυνδάρεω μαρτύρεται, ώς γρή βοηθείν τοίσιν ήδικημένοις. Τούντεῦθεν οὖν Έλληνες ἄξαντες δορὶ, 80 τεύγη λαβόντες στενόπος' Αὐλίδος βάθρα πχουσι τποδε, ναυσίν ασπίσιν θ' όμοῦ ίπποις τε πολλοίς άρμασίν τ' ήσχημένοι.

NC. 68. Markland a corrigé la leçon δίδωσιν. Il en est de la conjecture διδούς (Elmsley) comme de celles qu'on a faites sur le vers 66. — 69. "Όποι, correction de Lenting pour ότου. On avait proposé όπου et ότφ. — 70. "Ός σφε, pour ώς γε, a éte proposé par l'auteur de l'édition de Cambridge, 1840, et approuvé par les derniers éditeurs. En effet, le sujet de λαδείν doit être Ménélas. — 72. Tel est le texte cité par Clément d'Alexandrie, Pπdag., III, 11, 13, et adopté par Kirchhoff et Nanck. Les manuscrits d'Euripide portent κρίνας et μύθος ἀνθεώπων. — 77. ποθφ, correction de Toup. Les manuscrits ont μόρω ου (P²) μόνος. Plusieurs éditeurs écrivent δρόμω, d'après Markland. — 80. Manuscrits : ἀξαντες δορί. Aristote, qui cite ce vers, Rhét., III, 14, évidemment de mémoire, a mis par erreur φξαντες ποσίν. — 83. Reiske a corrigé la leçon : πολλοῖς θ' ἄρμασιν ἡσκημένοι.

69. Ηνοαὶ Άρροδίτης. Cf. Eschyle, Agam., 1206, οὰ Cassandre dit de son amant divin : 'Αλλ' ἢν παλαιστής κάρτ' ἐμοὶ πνέων χάριν.

71-72. Ὁ τὰς θεὰς κρίνων δ2(ε), « ce juge des déesses », est plus ironique que ὁ τὰς θεὰς κρίνας δδε, « celui qui jugea les déesses. » — Ὁ μῦθος 'λργείων. Le poète laisse entendre que cette fable n'a cours que dans un pays éloigné de la Phrygie, et que les compatriotes de Phris n'y croyaient pas. — 'Εχει est intransitif. Cf. Eschyle, l'erces, 343: 'Ωδ' έχει λόγος.

73-74. 'Ανθηρός.... χλιδήματι. Dans les Troyennes, 994, Πέταbe dit à Hélène: 'Ov

εΙσιδούσα βαρβάροις ἐσθήμασιν Χρυσώ τε λαμπρὸν ἐξεμαργώθη; φρίνας, Dans l'Éncide, IX, 614, Turnus raille ainsi les Phrygiens: « Vobis picta croco et fulgenti « murice vestis; Desidia cordi; juvat indudere choreis; Et tunicæ manicas et hallent redimicula mitræ. »

75. Έρῶν ἐρῶσαν. Homère avait dit d'Égisthe et de Clytemnestre: Τὴν δ' ἐθελων ἐθελουσαν ἀνήγαγον δνδε δόμονδε, (λl., 111, 272.

80. 'Λιξαντες δορί. Cf. Aristophane, Lyaistr., 1150 : Λάκωνες ἐλθόντες δορί, passage cité par Porson pour défendre la leçon des manuscrits d'Euripide.

Κάμὲ στρατηγεῖν [κἇτα] Μενέλεω γάριν είλοντο, σύγγονόν γε. Τάξίωμα δὲ 85 άλλος τις ώφελ' άντ' έμοῦ λαβείν τόδε. 'Ηθροισμένου δὲ καὶ ξυνεστῶτος στρατοῦ, ήμεσθ' ἀπλοία γρώμενοι κατ' Αὐλίδα. Κάλγας δ' δ μάντις ἀπορία κεγρημένοις άνείλεν Ίριγένειαν, ήν έσπειρ' έγω, 90 Αρτέμιδι θύσαι τη τόδ' οἰχούση πέδον. καὶ πλοῦν τ' ἔσεσθαι καὶ κατασκαράς Φρυγῶν θύσασι, μή θύσασι δ' οὐχ εἶναι τάδε. Κλύων δ' έγὼ ταῦτ', ὀρθίω χηρύγματι Ταλθύδιον εἶπον πάντ' ἀφιέναι στρατὸν, 95 ώς ούποτ' αν τλάς θυγατέρα κτανείν έμήν. Οὖ δή μ' ἀδελφός πάντα προσφέρων λόγον έπεισε τλήναι δεινά. Κάν δέλτου πτυχαῖς γράψας ἔπεμψα πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμὴν στέλλειν Αγιλλεί θυγατέρ' ώς γαμουμένην, 100 τό τ' άξίωμα τανδρός έχγαυρούμενος. συμπλείν τ' λγαιοίς ούνεκ' ου θέλοι λέγων, εί μή παρ' ήμων είσιν είς Φθίαν λέγος. πειθώ γάρ είγον τήνδε πρός δάμαρτ' έμην, ψευδή συνάψας άμφι παρθένου γάμον. 105 Μόνοι δ' Άγαιῶν ἴσμεν ὡς ἔγει τάδε Κάλγας 'Οδυσσεύς Μενέλεώς θ'. 'Α δ' ού καλῶς ἔγνων τότ', αδύις μεταγράφω καλῶς πάλιν

NC. 88. La conjecture de Heath, κάρτα, n'est pas astisfaisante. δήτα Nauck, Peutètre: δπλα τὰ Μ. χάριν. — 89. Heath a corrigé la leçon κεχρημένος. — 93. Nauck retranche ce vers. — 100. στέελειν Markland (cf. v. 119). Les mss offrent la glose πέμπειν. — 102. Barnes a corrige la leçon τοῦνεκ' οὐ. — 105. ἀμφὶ Markland. ἀντὶ nos. ἀμφὶ παρθένω Hennig. Herwerden condamne ce vers à cause du v. 124. — 107-108. Μενέλεως τ' ἐγω 6'. 'Α δ' οὐ , καλώς τότ', αὐθις.... Vitelli.

l'entreprise nationale échouerait. Cf. 1007. 95. Είπον, j'allais ordonner.

97. Οὐ δή, c'est la que, c'est alors que, 99. Έττηψα. Cf. v. 117 et Lettre de Philippe, dans Démosthene, XII, 1: Πημψαι πρὸς ὑμᾶς ὑπερ ὧν ἀδικεϊσθαι νομίζω.

<sup>88.</sup> Agamemuon doit dire qu'on l'a élu, non pas à cause de Ménelas, mais pour commander une expédition entreprise à cause de Ménélas.

<sup>93.</sup> Ce vers, certainement authentique, affirme la nécessité d'un sacrifice sans lequel

είς τήνδε δέλτον, ήν κατ' εὐςρόνης σκιάν λύοντα καὶ συνδοῦντά μ' εἰσείδες, γέρον. 'Αλλ' εἶα χώρει τάσδ' ἐπιστολὰς λαδών πρὸς "Αργος. "Α δὲ κέκευθε δέλτος ἐν πτυχαῖς. λόγω ςράσω σοι πάντα τάγγεγραμμένα. πιστὸς γὰρ ἀλόχω τοῖς τ' ἐμοῖς δόμοισιν εἶ.

#### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Λέγε καὶ σήμαιν', ἵνα καὶ γλώσση σύντονα τοῖς σοῖς γράμμασιν αὐοδῶ.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Πέμπω σοι πρός ταῖς πρόσθεν δέλτοις, ὧ Λήδας ἔρνος, μὴ στέλλειν τὰν σὰν ἶνιν πρὸς [τὰν] κολπώδη πτέρυγ' Εὐδοίας Αὖλιν ἀκλύσταν.
Εἰς ἄλλας ὥρας γὰρ δὴ παιδὸς δαίσομεν ὑμεναίους.

## ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Καὶ πῶς Άχιλεὺς λέχτρων ἀπλαχών

NC. 116-116, qui se lisaient après 118, ont été transposés par Reiske. Vitelli les cearte. — 117-118. πρός τάς.... δέλτους Monk. Cf. 891. — 120. τὰν écarté par Monk. — 122. εἰς τὰς ἀλλας P², L². — 123. L'anapeste (au troisième pied) à la suite d'un daetyle (au accond pied) rend la leçon suspecte. — 124. Manuscrits : λέπτρ' ἀμπλακών.

110. Voy. v. 38.

112. Cf. Iphig. Taur., 760: Τάνόντα νάγγεγραμμέν' ἐν δέλτου πτυχαϊς ∥λόγω ρεασω σοι πάντ' ἀναγγείλαι φίλοις. Si ces vers ressemblent à ceux qu'on lit ici, ce n'est pas la une raison pour suspecter ces derniers.

416. Σύντονα équivaut à σύμφωνα, comme dans Hipp., (1361. Cf. Xênophon, Cyr., 1V, v, 26: 'Αναγνώναι δέ σει, έερ, και ἄ ἐπιστέλλω βούλομαι, ίνα είδως αύτα όμολογής, αν τί σι προς ταύτα ἐςρατά.

419-121. Après avoir désigné le pays d'une manière générale par ποὸ; ταν κολποὸλη πτέρο. Ε. δοιας, phrase qui peint le site de l'île d'Eubés placée comme une aile devant le continent, le poète ajoute la désignation plus précise de la ville qui doit

étre le terme du voyage: Αξλιν άκλύσταν. C'est l'explication de G. Hermann. Paley donne à κολπώνη πτέρυγα le sens de πτεριγώδη κόλπον, et traduit: « wang-shaped hay ». — Quant à l'épithète ἀκλύσταν, ef. Strabon, IX, p. 403: 'Η Αὐλίς πετρώδες χωρίον.

110

115

120

122. Eig állag épag, dans une autre année, en d'autres temps.

421-127. En disant, mx vers 106 sq., que Calchas, Ulysse et Ménélas étaient seuls dans le secret, Agamemmon entendait que tout le reste de l'armée ignorait non-sculement que le projet de mariage fût un vain prétexte, mais encore qu'il fût mandé sa fille. Ceci est évident pour qui-conque lit la narration d'Agamemnon avec

ού μέγα φυσῶν θυμόν ἐπαρεῖ σοὶ σῆ τ' ἀλόχω ; τόδε καὶ δεινόν. Σήμαιν' ὅ τι φής. 125

ATAMEMNON.

"Ονομ', οὐχ ἔργον, παρέχων 'Αχιλεὺς οὐχ οἶδε γάμους, οὐδ' ὅ τι πράσσομεν, οὐδ' ὅτι κείνω παῖδ' ἐπεφήμισα νυμφείους εἰς ἀγχώνων εὐνὰς ἐχδώσειν λέχτροις.

130

## ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Δεινά γ' ἐτόλμας, 'Αγάμεμνον ἄναξ, δς τῷ τῆς θεᾶς σὴν παῖδ' ἄλοχον φατίσας ἦγες σφάγιον Δαναοῖς.

135

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Οίμοι, γνώμας έξέσταν, αιαϊ, πίπτω δ' εις άταν. 'Αλλ' ἴθ' ἐρέσσων σὸν πόδα, γήρα μηδὲν ὑπείχων.

NC. 425. Manuscrits: φυσσῶν θυμὸν ἐπαίρει. Les corrections sont dues à Musgrave et à Reiske. — 428. Unger veut qu'on écrive δνομ' ἀντ' ἔργου, à cause du passage de Libanios, Lettre 4398, page 642: Τοῦτο δέ ἔστι δοκοῦντος φιλεῖν οὐ φιλοῦντος, καὶ κατὰ τὴν τραγωδίαν δνομ' ἀντ' ἔργου παρεχομένου. Nauck et Klota ont adopté cette correction. — 430-432. ἐπερήμισα, correction de Markland, pour ἐπέρησα. Cf. v. 4366. — ἐκδώσειν, correction du même critique, pour ἐνδώσειν. Peut-être οὐδ' ὅτι κεινοῖς.... ἐὐνάς οἱ δώσειν λέκτροις. Cf. Hel., 690: Τὰ δὲ κέν' ἔξάξεις λέχη. — 433. γ' ἐτόλμας Markland, γε τολμᾶς mss. Cf. ἦγες, v. 435. — 434. Canter a corrigé la leçon οῦτω τῆς θεᾶς.

une attention réféchic. Cependant le vieillard parle ici comme s'il n'avait pas bien compris. Les critiques en ont été choqués au point de s'en faire un argument en faveur de la thèse que toute cette première scène est bronillée. J'avoue ne pas trouver ici de quoi tant s'étonner. Si le vieillard manque un peu d'attention ou d'intelligence, c'est que le poète craignait que le public n'en manquât, et qu'il entendait bien expliquer les choses, afin qu'il ne restât aucune obscurite dans l'esprit du spectateur. Citons, à ce sujet, une scène de la tragédie d'Oreste. On y voit, au vers 731, que Pylade sait que les Argiens veulent faire mourir son ami; et cependant il s'informe au vers 757 de cette circonstance, comme s'il l'ignorait encore.

128. 'Ovom', oùx Epyov. Cf. vv. 910 et

130-132. Κείνφ.... λέπτροις, professus sum me filium in conjugales amplexus (άγκώνων εύνάς) disturum esse illius lecto.
— Ευνας έquivant ici à εὐνήματα, comme dans Eschyle, Perses, 613: Λέπτρων εὐνάς άδροχίτωνας. Cependant Agamemnba devrait dire que le mariage est feint. Voy. NC.

135. Hyer, tu allais amener, tu voulais amener.

138-139, Epiaswy sòv mode. Eschyle

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Σπεύδω, βασιλεῦ.

14

AFAMEMNON.

Μή νυν μήτ' αλσώδεις ίζου χρήνας, μήθ' ϋπνώ θελχθῆς.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Εύρημα θρόει.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Πάντη δὲ πόρον σχιστὸν ἀμείδων λεῦσσε, φυλάσσων μή τίς σε λάθη τροχαλοῖσιν ὄχοις παραμειψαμένη παῖδα κομίζουσ' ἐνθάδ' ἀπήνη Δαναῶν πρὸς ναῦς.

145

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Έσται τάδε.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Κλήθρων δ' έξόρμοις ἢν οὖν πομπαῖς ἀντήσης, πάλιν ἐξ ὁρμᾶς σεῖε χαλινοὺς, ἐπὶ Κυχλώπων ἱεὶς θυμέλας.

150

RC. 445. μή τίς σε, correction de Markland, pour μή τί σε. — 449-450. τάδε est omis dans P. Ensuite les manuscrits portent: κλήθρων δ' έξόρμα, ήν νιν πομπαϊς. La valgate ήν γάρ νιν vient du correcteur du Laurentianus, le même qui, au v. 454, a interpolé τούς, pour faire un dimètre complet. Hermann transposait le vers 449 après 452. J'ai écrit έξόρμοις et ούν, et j'ai supprimé la particule γάρ. — 454. έξορμάσης ou έξορμάσης πεις Βlomfield. J'écris έξ όρμᾶς.

dit du mouvement cadencé des mains frappant le visage en signe de deuil : Ἐενέσσετ' ἀμφὶ κρατὶ πόμπιμον χεροῖν πίτυλον (Sept Chefs, 855). — On a conservé les deux anapestes correspondants de l'Iphigénie d'Ennius (ir. II, Ribbeck) : « Pro-« cede : gradum proferre pedum Nitere : « cessas, o fide senex? »

- « cessas, o fide senen? »

  142. Εύργμα θρότι, bona verba,
- 444. Πάντη.... ἀμειδων, toutes les fois que tu passeras un endroit où les chemins se craisent.
- 149-160. Κλήθρων.... ἀντήσης, et si tu rencontres en effet, en dehors de l'appar-

tement des jeunes filles, le cortége d'Iphigénie. Κλήθρων équivant à δχυροϊσι παρβενώσι du v. 738. Callimaque, fragm. 118, appelle les jeunes filles κατάκλειστοι. 151. Πάλιν έξ δυμάς, dans la direction contraire à celle où ils se dirigent.

452. Θυμέλας, les murs sacrés. — Le voyageur admire encore aujourd'hui ce qui reste des murs du palais des Atrides. Ces ruines avaient déjà étonné les anciens. Ils les attribuaient aux Cyclopes, et encore aujourd'hui on nomme ouvrages cyclopéens les constructions formées de grands blues polygones. Yoy. Schliemann, Mycènes, passim.

#### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Πιστὸς δὲ φράσας τάδε πῶς ἔσομαι, λέγε, παιδὶ σέθεν τῆ σῆ τ' ἀλόχω;

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Σφραγίδα φύλασσ' ἢν ἐπὶ δέλτω
τήνδε κομίζεις. Ἰθι λευκαίνει
τόδε φῶς ἤδη λάμπουσ' ἠως
πῦρ τε τεθρίππων τῶν ᾿Αελίου ·
σύλλαδε μόχθων.
Θνητῶν δ' ὅλδιος εἰς τέλος οὐδεἰς
οὐδ' εὐδαίμων ·
οὕπω γὰρ ἔφυ τις ἄλυπος.

#### χορος.

| Έμολον άμφὶ παρακτίαν         | [Stropbe.] |
|-------------------------------|------------|
| ψάμαθον Αὐλίδος ἐναλίας,      | 165        |
| Ευρίπου διά χευμάτων          |            |
| χέλσασα στενοπόρθμων,         |            |
| Χαλχίδα πόλιν έμαν προλιπούς, |            |
| άγγιάλων ύδάτων τροφόν        |            |
| τᾶς κλεινᾶς Άρεθούσας,        | 170        |
| 'Αγαιῶν στρατιὰν ώς ἐσιδοίμαν |            |

NC. 461-463. Ces vers sont cités par Clément d'Alexandrie, Stromat., III, 111, 23, et par Orion, Anthol., VIII, 8. — 467. J'ai corrigé la leçon στενόπορθμον. Une pareille épithète se rattache plus naturellement à χευμάτων qu'à Χαλκίδα; et la fin de la période glyconique doit coincider avec la fin du sens, comme dans l'antistrophe. — 474. Les manuscrits ont ως ίδοιμ' ἄν. Elmsley a proposé ως ἐσιδοίμαν; Hermann, ὡς κατιδοίμαν.

453-454. Voilà encore une question à laquelle le vieillard aurait pu facilement répondre lui-même. Le poete a voulu venir en aide aux spectateurs distraits.

486-157. Λευχαίνει.... ἡώς, voici déjà la blanche lumière que répand la brillante aurore. Cette blanche lumière du jour naissant est ce que nous appelons « l'aube » (alba). Λευχαίνει τόδε çῶς est dit comme μάχεσθαι μάχην. Ceux qui supposent fort gratuitement que la lampe dont il est question au vers 38, a été apportée sur la

scène, et qui entendent ces mots de la lumière artificielle pâlissant à l'approche du jeur, se trompent étrangement. Cf. Troy., 848 : Λευκοπτίρου άμέρα; φέγγος. Eschyle, Perses, 386 : Λευκόπωλο; ἡμέρα. Agam., 668 : Λευκόν κατ' ἡμαρ.

163. Ούπω.... άλυπος équivant à ούπω έγεννήθη τις έπὶ τῷ μὴ λυπεϊσθαι.

470. Il y avait, dans les pays grees, plusieurs sources qui portaient le nom d'Arcthuse. Celle de Syracuse est la plus connue, άγανῶν τε πλάτας ναυσιπόρους
ἢιθέων, οῦς ἐπὶ Τροίαν ἐλάταις χιλιόναυσιν
τὸν ξανθὸν Μενέλαόν θ'
175
ἀμέτεροι πόσεις
ἐνέπουσ' ᾿Αγαμέμνονά τ' εὐπατρίδαν
στέλλειν ἐπὶ τὰν Ἑλέναν,
ὰπ' Εὐρώτα δονακοτρόρου
Πάρις ὁ βουκόλος ἀν ἔλαδε
δῶρον τᾶς ᾿Αρροδίτας,
ὅτ' ἐπὶ κρηναίαισι δρόσοις
Ἡρα Παλλάδι τ' ἔριν ἔριν
μορρᾶς ἀ Κύπρις ἔσχεν.

Πολύθυτον δὲ δι' ἄλσος 'Αρτέμιδος ἤλυθον όρομένα, ροινίσσουσα παρῆδ' ἐμὰν αἰσχύνα νεοθαλεῖ, ἀσπίδος ἔρυμα καὶ κλισίας

[Antistrophe.] 185

NC. 172. ἀγανῶν, correction de Nauck pour ἀχαιῶν, mot répété par erreur dans les manuscrits. — 173. La leçon ἡμοθέων a été corrigée par Mokland. Scaliger avait déja changé ὡ; en οῦς. — 175. Averti par le vers correspondant de l'antistrophe, 196, j'ai ajouté θ' après Μενέλαον. Les vers 175 et 476 ne sont que les membres (κῶλα) d'une période (κερίοδος) continue. — 186. ὀρομένα, correction de Canter, pour ὁρωμέναν.

474. 'Ελάταις. Cf. Virg., Én., VIII, 91: α Labitur uncta vadis abies. » — Χιλιόνανουν. On pourrait croire que cette épithète ne désigne qu'un grand nombre. Cependant Euripide s'en sert plusieurs fois en parlant de l'expédition de Troie. Il dit χιλιόναυν στρατόν, Oreste, 352; ὁ χιλιόναυς Έλλάδος ώχις 'Αρης, Androm., 406; χώπα χιλιοναύτα. Iph. Taur., 440. De même l'auteur du Rhesus, 261, dit, en parlant de la même expédition : χιλιόναυν στρατείαν; Eschyle, Agam., 45, στόλον 'λργείων χιλιοναύταν: Virg., Én., II, 198, α mille carinæ. » Or Thucydide (I, 10) estime que, d'après Homère, les Grecavaient douze cents vaisseaux, il paraît

donc que les poètes grecs et latins ont voulu désigner le même nombre par un chilfre rond. (Voyez la note de Stanley sur le veis d'Eschyle cité ci-dessus.)

(75. Τόν ξανθόν Μενέλαον. L'époux d'Hélène est blond. Cf. Ilinde, 111, 284 et passim. 488. Νεοθαλεί. Cette belle épithète est employée au propre dans Ion, 112: Νεκθαλές προπόλευμα δάχνας. Ici elle indique qu'en rougissant les joues, la pudeur fait briller de tout son éclat la fleur de la jeune se.

189. 'Ασπίδος έρυμα. Le mot ἀσπίς s'emploie aussi en prose, à la façon des noms collectifs, pour désigner un grand nombre d'hoplites. Cf. Xénophon, Anab., 1, vii, 10: Μυρία ἀσπίς.

δπλοφόρους Δαναῶν θέλουσ' 190 ίππων τ' όγλον ιδέσθαι. Κατείδον δε δύ' Αίαντε συνέδοω, τὸν Οἰλέως Τελαμῶνός τε γόνον, τόν Σαλαμίνος στέφανον. Πρωτεσίλαόν τ' ἐπὶ θάχοις 19 πεσσῶν ἡδομένους μορφαῖσι πολυπλόχοις Παλαμήδεά θ', δν τέχε παῖς ὁ Ποσειδᾶνος: Διομήδεά θ' ήδοναῖς δίσχου χεχαρημένον, 200 παρά δὲ Μηριόνην, Αρεος όζον, θαύμα βροτοίσιν. τὸν ἀπὸ νησαίων τ' ὀρέων

NC. 191. Heath a place après ἵππων la conjonction τ(s) que les manuscrits insèrent après δχλον. — 194. Les manuscrits portent, en dépit du mètre, τοῖς σαλαμινίο.; ⟨σαλαμίνος, correction de la seconde main du Palatinus). Brodæus: τῆς Σαλαμίνος. Hartung et Nauch: τὸν Σαλαμίνος. — 190-197. Vers cités par le Scholiaste d'Aristophane, Gren., 1400.

492. Συνέδρω. Klotz fait observer que ce mot indique que les deux Ajux se sont assis l'un à côté de l'autre pour tenir conseil ensemble. Cf Soph., Aj., 749: 'Εκ γαρ συνέδρου καὶ τυραννικοῦ κύκλου Κάλχα: μεταστάς.

104. Tòv Σαλαμίνος στέρανον, la gloire de Salamine.

195-198, Construisez : Πρωτεσίλαόν τε Παλαμήδεά θ' ήδομένους, α Plurali nu-« mero inter duo nomina numeri singula-" ris posito dixit hoonevous, schemate « usus quod Alemanicum vocant gramma-« tici. » [Dindorf.] Cette figure, familière au poete Alcinan (on la rencontre dans ses fragments), se trouve déjà dans Homère (observation du grammairien Hérodien, Περί σχημάτω ., p. 61, 5 Dindorf). CL II., XX, 138 : Ei & x' Apric apywri μάχης ή Φοϊδος 'Απόλλων. μορφαίσε πολυπλόχοις, les diverses figures produites par la position des pièces du jeu. - Παλαμήδεα. On sait que Palamede passait pour avoir invente le jeu des asseol pendant l'inaction forcee du séjour d'Aulis. Ce héros avait pour père Nauplios, fils de Neptune.

200. On a rapproché de ce vers le passage de l'Iliade (II, 773), où les guerriers d'Achille, ne pouvant prendre part à la guerre, s'amusent au même exercice: Αποὶ δὲ παρὰ ψηγμῖνι θαλάσσης Δίσκοισιν τέρποντο.

201-202. Mérionès de Crète est, dans l'Iliade, le compagnon d'armes d'Idoménée. — 'Aproç δζον. Homère appelle ainsi, non pas, il est vrai, Mérionès, mais beaucoup d'autres hèros. Cf. Il., 11, 540 et passim. Il n'est pas sûr qu'Euripide fasse allusion à la génealogie que donne Apollodore (I, vii, 7) et suivant laquelle Mérionès aurait été petit-fils du dieu Mars. Cette filiation pourrait avoir été inaginée à cause des vers homèriq es, Il., 11, 651 : Μπριόνης τ' ἀτάλαντος Ένναλιω ἀνδρειζοντη, et XIII, 328 : Μπριόνης δὶ ὁὸω ἀτάλαντος 'Αρηςί.

203. Negation òpione, des iles montagneuses. La nature de l'Ithaque et des autres lles, dont Ulysse commandait les ἀντήρεις καμπαῖσι δρόμων, πυρσότριγας, μονόχαλα δ' ὑπὸ σφυρὰ ποικιλοδέρμονας: οἶς παρεπάλλετο Πηλεΐδας σὺν ὅπλοισι παρ' ἄντυγα καὶ σύριγγας άρματείους.

225

230

Ναῶν δ' εἰς ἀριθμὸν ἤλυθον καὶ θέαν ἀθέσφατον, τὰν γυναικεῖον ὄψιν ὀμμάτων ὡς πλήσαιμι, μείλινον ἀδονάν.

[Strophe 1.]

NC. 225. πυρσότριχας Monk. πυρρότριχας mss. — 233. Bæckh a corrigé la leçon γυναικτίαν. — 234. μείλινον veut généralement dire « de frêne ». La conjecture μείλιγον ne répond pas plus que cette leçon à la mesure du vers antithétique. Existait-il un adjectif μείλις, accusatif μείλιν?

ment οù l'on tournait la borne (καμπαϊστ δρόμων), l'un de ces chevaux la serrait de près, pendant que l'autre faisait un grand tour : leurs mouvements étaient donc opposés (ἀντήρεις). Cf. Sophocle, Électre, 720 : Κεΐνος δ' ὑπ' ἀντὴν ἐσχάτιν στὴ λην ἔχων Ἐχριμπτ' ἀεὶ σύριγγα, διξιόν τ' ἀνείς Σειραΐον ἱππον, εἰργε τὸν προσκείμενον.

226-230. Ceci est une illustration de l'épithète ποδάρχης, qu'Achille porte chez Homère. On peut comparer Pindare, Vem., III, 50 sqq., οù Achille encore enfant force des cerfs a la course. Τον εδαυδεον 'Άρτειις τε καὶ θρασεί' λθάνα, Κτεί-οντ' ἐλάρους ἄνου κυνών δολίων θ' ἐρκέων 'Ποσσι γὰο κράτεσκε.

231. L'épode qu'on vient de lire termine la première partie du chant d'entrée ou parodos. Les trois strophes et les trois antistrophes suivantes en forment la seconde partie, distincte della première, Dans l'Ag imemnon d'Eschyle, la parodos se compose aussi de deux parties : la première formée, comme dans notre tragédie, d'une strophe, d'une antistrophe et d'une epode (v. 104-(59), la seconde comprenant cinq couples de strophes (100-257). Cette disposition n'est donc pas sins exemple, et elle ne peut fournir d'argument contre l'authenticite du morceau qui suit. Mais on ne saurait nier que ce morce at assez monotone ne soit bien au-dessous des beaux vers qui le pré-

cèdent, et qu'il pourrait se retrancher sans inconvénient, et même avec avantage. Ces strophes, imitées du Denombrement qui se lit dans le second livre de l'Iliade, n'ajoutent certes rien à la gloire d'Euripide, et les critiques qui ont pensé qu'elles n'étaient pas de lui ne lui ont fait aucun tort. D'un autre côté, les procédés de la composition antistrophique sont parfaitement observés dans ce morceau : la relation des vers correspondants y est marquée par des mots et des tours semblables ou identiques, Enfin ces strophes trochaïques se rapprochent par leur structure de celles qui se trouvent dans les Pheniciennes. Ces faits s'opposent, ce me semble, à l'opinion soutenue par Hermann dans la préface de son édition, que ce morceau aurait été interpolé longtemps après Euripide. Si on veut qu'il ne soit pas de notre poète, il faut l'attribuer, avec Bockh (Trag. grac. princ., p. 226) a Euripide le jeune, qui monta la tragédie d'Iphigénie pour le théâtre.

234. L'accusatif με θενον (voy. NC.) άδονάν α dons plaisir » est une apposition qui se rapporte non pas a δψεν, mais a l'idec contenue dans la plu-se précédente: α rassasier mes yeux de femme (ma curiosité féminine) d'un grand spectacle, » Exemples de la même construction, Oreste, 1005 (Έλενην κτάνωμεν, Μενελεω λύπην πικοάν. Είκοιτε, 234 : Εθδαιμονοιητ, μισθόν ήδιστων λόγων.

Καὶ χέρας μέν ἦν δεξιὸν πλάτας ἔγων πεντήχοντα ναυσί θουρίαις Φθιώτας δ Μυρμιδών Αρης. γρυσέαις δ' είκόσιν κατ' άκρα Νηρῆδες έστασαν θεαί. πρύμναις σημ' 'Αγιλλείου στρατού.

235

240

'Αργείων δὲ ταῖσδ' Ισήρετμοι νᾶες ἔστασαν πέλας. ών ο Μηχιστέως στρατηλάτας παῖς ἦν, Ταλαὸς ὃν τρέφει πατήρ, Καπανέως τε παῖς Σθένελος. 'Ατθίδος δ' άγων έξήχοντα ναῦς ὁ Θησέως παῖς έξῆς ἐναυλόγει, θοὰν Παλλάδ' εν μωνύχοις έγων πτερωτοῖσιν ἄρμασιν θεάν,

245

[Antistrophe 1.]

250

NC. 237. Ce vers se lisuit après 238. Je l'ai transposé, afin que πεντήκοντα ναυσίν repondit à ξξήχοντα ναῦ; ό, vers 248. La phrase aussi gagne à cette transposition, les mots Μυρμιζών Άρης se trouvant avantageusement rejetes a la fin. - 238. Μυρμιζών, correction de Hermann pour μυρμιζόνων. - 239. Pierson a corrigé la leçon nat' axoav. - 247. Dobree proposait Artioa;. - 249-254. l'écris évauloges toav et apunos v leav pour έναυλόχει θεάν et άρμασιν θετόν. Ce dernier mot est évidemment altéré.

236. Πλάτας, de la flotte. Cf. ασπίδος, 180; ἐλάταν, 1332; πεύκην, Hipp., 4254, el les notes; Iph. Taur., 140 : Σύν κώπφ χιλιοναύτα. - Ceux qui prennent πλάτας pour l'accus, du plur., embrouillent tout. 237-238. Πεντήχοντα.... Άρης. Ceci s'accorde avec l'Iliade, II, 683 : Οι τ' εί-

Άχοιοί · τῶν αὖ πεντήχοντα νεῶν ἦν ἀρχό: Άχιλλεύ:. - 'Ο Μυρμεδών Άρης n'est pas une manière de désigner Achille, mais signifie « la bataille, l'armée des Myrmidons, » Cf. v. 283, et Androm., 106. 242-247. Taiperpotindique évidemment

II, 568, où ils sont portés au chiffre de quatre-vingts. Pour les chefs, notre poète s'accorde avec Homère. Cf. ib., 568, sq. : Ευρύαλος.... Μηκιστέος υίδς Ταλαϊονίδα > άνακτος, et 664 : Σθενελος, Καπανήος άγακλειτοῦ φίλος υίός.

245. Toépei. Le présent pour le passé. Voy. v. 35 et v. 47.

247-249. Homère (l. c. 546 sqq.) fuit partir pour Troie cinquante vaisseaux attiques sous le commandement de Ménesthee. Les noms de Démophon et d'Acamas, fils de Thésée, ne se trouvent pas dans l'Iliade. Mais ils figuraient dans les épopées plus récentes, telles que la Petite Iliade, et les poétes attiques ne manquent pas une occasion de les mettre en avant,

261. Άρμασιν désigne ici les chevaux :



εύσημόν τι φάσμα ναυβάταις.

Βοιωτῶν δ' ὅπλισμα, ποντίας
πεντήχοντα νῆας εἰδόμαν
σημείοισιν ἐστολισμένας · 255
τοῖς δὲ Κάδμος ἦν
χρύσεον δράχοντ' ἔχων
ἀμφὶ ναῶν χόρυμδα ·
Λήῖτος δ' ὁ γηγενὴς
ἄρχε ναίου στρατοῦ. 200
Φωχίδος δ' ἀπὸ χθονὸς

Λοχράς δὲ τοῖσδ' ἴσας ἄγων 〈ἢν〉 ναῦς Οἰλέως τόχος κλυτὰν Θρονιάδ' ἐκλιπὼν πόλιν.

Έχ Μυχήνας δὲ τᾶς Κυχλωπίας [Antistrophe 2.] 260 παῖς Ατρέως ἔπεμπε ναυβάτας

NC. 252. τι Markland. τε mss. — 253. τῶν βοιωτῶν L³, P². Faut-il écrire ᾿Αὁνων δ᾽ ἰξόπλισμα πόντιον? Cf. ν. 265. — 255. La leçon εὐστολισμένας a été corrigée par Scaliger. — 261. Après ce vers, la place de deux autres vers est laissée en blane dans les mss. J'ai suivi cette indication, qui me semble d'une justesse évidente. Voyez la note explicative. — 262. λοκράς Markland, pour λοκροῖς. — 263. ⟨ἢν⟩ ναῦς Nauck. ναῦς ⟨ἦν⟩ Hermann. — 266. On ne peut supprimer ἐκ, parce que ce vers ne doit pas commencer par une brève. Heimsæth: ἐκ γαίας δὲ. Cependant on voit des noms propres dans tout ce morceau. Cf. 263 NC.

l'épithète μωνύχοι; le prouve, Cf. Herc. Far., 881: "Αεμασι δ' ἐνδίδωσι πέντρον. — Minerve sur son char de guerre, ici l'emblème des vaisseaux de Démophon, était aussi brodée sur le péphos (Hec., 467 sqq.).

254. Πεντήχοντα. Le même nombre dans l'Iliade, II, 509.

2 9. Απίτος, Cf. ib., 404. Ce héros est appelé γηγενής, comme descendant des σταιτοι, ces pie niers habitants de Thèles qui sortirent de la terre quand. Cadinus y eut seme les dents du fameux dragon.

264. Φωλίδος δ' ἀπό χθονος. Phrase incomplète, Le chef ou les chefs des Pho-

cidiens et le nombre de leurs vaisseaux ont du être indiqués. Le mot laze, au vers 262, suppose un chiffre énoncé plus haut. — Dans l'Iliade, II, 817 sqq., les villes de la Phocide fournissent quarante vaisseaux commandés par Schédios et Epistrophos. 262. Toiad' leaz équivaut à raix tribéliars, raix toi donction varativ laze, cette brachylogie, familière aux Grecs, se trouve deja dans Homere Cf. II., I. 163 Où uiv aux trait laux 170 yé.21. Quant au fait, les Locriens ont, dans Iliade (II, 834), quarante vaisseaux, comme les Phocidiens. 265. Kuldonfaz, Cf. la note sur v. 487.

٠.,

275

270

Αὶνιάνων δὲ δωδεκάστολοι νᾶες ἦσαν, ὧν ἄναζ Γουνεύς ἀρχε. Τῶνδε δὶ αὐ πέλας Ἡλιδος δυνάστορες,

280

[Strophe 3.]

NC. 268. Les manuscrits portent σύν δ΄ ἄδραστος ήν. La correction de Markland, άδελρός, rétablit le sens. σύν δ΄ ἄρ' αὐτὸς ήν ταγός, proposé par Mehlhorn, donnerait un faux sens). Mais comment expliquer l'étrange erreur des copistes? La glose δάμαρτος, qui pouvait être ajoutée au vers 270, se serait-elle fourvoyée dans celui-ci? — 274. J'ai marqué après ce vers une lacune, en suivant les indices fournis d'une part par le sens incomplet de ce passage, d'autre part par l'étendue primitive de la strophe. —277-302. Hermann a compris que ces vers, très maltraités dans les manuscrits, avaient formé primitivement, non pas une épode d'une étendue excessive, mais une strophe et une antistrophe. L'accord est surtout sensible à la fin. Les vers 285 : Φυλέω; λόχτυμα, et 300 : ναίνν πορευμα me semblent mettre hors de donte la structure antistrophique de ce morteau. Cependant, il n'est guère possible de rétablir cette structure avec les moyens dont nous disposons. — 277-278. La leçon δώδταα στόλοι ναῶν ήσαν a été corrigée par Hermann. — 270, γουτεύς L. ίσυνεύς P.

267. Ναῶν έχατόν. De même Homère, //...Ι, 576: Τῶν έχατόν νηῶν ἦρχε κρείων Άγαμέμνων.

272. Πράξιν, la revendication. C'est sinsi qu'on dit πράττειν ου πράττεσθαι χρέος, faire rentier une dette.

275. Dans la lacune qui précède ce vers, il a dù être question des vaisseaux de Nestor. Les mots πρώμνας σήμα κτλ. forment la suite d'une phrase, qui pouvait

commencer par size δὲ οα αῖ δ' έχου. — Ταυρόπουν. Le taurean était chea les Grecs le symbole de la force féconde des fleuves. Cf. Ion, 1261: "Ω ταυρόμορφον δμμα Κορισού πατρός. Soph. Trach. 11: Φοιτών έναργής ταύρος (il s'ugit de l'Achélois).

277-279. Quant aux Aiviavec ou Evinvec et à leur chef Gounée, voy. Iliade, II, 748 sqq οῦς Ἐπειοὺς ἀνόμαζε πᾶς λεώς ·
Εὔρυτος δ' ἄνασσε τῶνδε.
Λευχήρετμον δ' "Αρη
Τάφιον ήγεμὼν Μέγης [ἄνασσε],
Φυλέως λόχευμα,
τὰς Ἐχινάδας λιπὼν....
νήσους ναυβάταις ἀπροσφόρους.

285

Αἴας δ' ὁ Σαλαμῖνος ἔντροφος δεξιὸν κέρας πρὸς τὸ λαιὸν ξυνᾶγε, τῶν ἀσσον ὥρμει, πλάταισιν ἔσχάταισι συμπλέχων, δώδεκ' εὐστροφωτάταισι ναυσίν · ὡς

[Antistrophe 3.

290

NC. 282. Conjecture de Hermann: Εὐρύτου δ' άνασσε τῶνδ' ⟨ἐκγονος κλυτός⟩. — 284. Hermann a écrit ἡγεμών pour ἦγεν ὧν, et a reconnu que ἄνασσε était une glose tirée du vers 282. Le verbe qui gouvernait "Αρη (ἐπηύθυνεν Herwerden) pouvait se trouver dans la lacune indiquée par le même critique après λιπών au vers 286. — 286 Ἐχινάδας Voss. Εχίνα; Brodæus. ἐχίδνας mss. — 290. On lisait ξύναγε. — 293-295. ὡς ἄἰον.... λεών. Cette phrase fait double emploi avec les vers 299-304. Je la crois interpolée, toute on en partie.

282. Homère, II., II, 620 sq., nomme un fils d'Eurytos parmi les chefs des Épéens. Notre poète semble s'écarter ici de la tradition homérique; mais, comme le texte de ce morceau est altèré et mutilé, on ne peut rien affirmer à ce sujet. Voy. NC.

283-286. 'Apŋ Τάριον. Cf. la note sur le vers 238. Ici le texte est mutilé: il faut suppléer ξτασσεν ou un autre verbe gouvernant l'accusatif. Les Taphiens habitaient Taphos et quelques autres iles voisines des Fchinades (Strabon, X, p. 459). Voici ce qu'on lit dans l'Iliade (II, 626 sqq.) sur Mégès et les peuples que ce héros commandait: Ol δ' έχ Δουλιχίοιο Έχινζων θ' Ιεράων Νήσων, αι ναίουσι πέρην άλὸς, 'Ηλιδος άντα: Τῶν αὐθ' ἡγεμόνευε Μεγητ, ἀτάλαντος 'Αρπ, Φυλείδης, δν τίχτε Δι! φίλος Ιππότα Φυλεύς.

287. Nauδάταις ἀπροσφόρους. Les Taphiens étaient connus comme pirates. Cf. Homère, Od., XV, 427: 'Αλλά μ' ἀνήρπαξαν Τάριοι ληίστορες ἀνδρες.

289-283. Alaç.... vaugiv. Pour trouver le seus de ces lignes, il ne faut pas prendre

pour point de départ les mots, qui sont obscurs, mais il faut d'abord se demander ce que le poête a dû dire. La revue de la flotte grecque se fait dans l'ordre où se trouvaient placés les vaisseaux des différents peuples qui prenaient part à l'expédition. Le poète nous a conduits de l'aile droite occupée par Achille (v. 235 sqq.) à l'aile gauche, qui est la station d'Ajax. Ceci est conforme à la tradition, qui assignait à ces héros les deux extrémités du camp, les postes d'honneur. Cf. Homère, Il., VIII, 224 sqq., et Sophocle, Ajax, 4. Voici maintenant comment je traduis le passage qui nous occupe : « Ajax, nourri dans Salamine, rattachait son aile droite à l'aile gauche de ceux près desquels il était mouillé, πρός το λαιόν (πέρας έπείνων), τών άσσον ώρμει, en les joignant avec ses voiles (littéralement : rames, πλάταισιν) placées à l'extrémité de la flotte, avec ses douze vaissesux trèsagiles a la manœuvre. » Pour le chissre des vaisseaux, cf. Homère, //., II, 567 : Ala; δ' έχ Σαλαμίνος άγεν δυοχαιδεχα νήπς.

294-295. "Ω; άιον.... λεών. Voy. NC.

ειζοίπαν γεφν. ειζοίπαν γεφν.

295

ῷ τις εἰ προσαρμόσει βαρδάρους βάριδας, νόστον οὐα ἀποίσεται. ἐνθάδ' οἶον εἰδόμαν νάῖον πόρευμα,

300

τὰ δὲ κατ' οἴκους κλύουσα συγκλήτου μνήμην σώζομαι στρατεύματος.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Μενέλαε, τολμᾶς δείν', ἄ σ' οὺ τολμαν χρεών.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Απελθε· λίαν δεσπόταισι πιστός εί.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Καλόν γέ μοι τούνειδος έξωνείδισας.

305

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Κλαίοις αν, εί πράσσοις α μή πράσσειν σε δεί.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Ού χρην σε λύσαι δέλτον, ην έγω "φερον.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οὐδέ γε φέρειν σε πᾶσιν Ελλησιν κακά.

NC. 209. olov, excellente correction de Hermann pour αιον. — 301. συγκλή: ου, mot qui répugne au mêtre, est peut-être la glose de συλλόγου (conjecture de Dindorf). — 308. La vulgate: οὐδέ σε φέρειν δεῖ a été introduite dans les deux mas, par une correction de la seconde main. La première main avait écrit οὐδέ γε φέρειν σε δεῖ, leçon excellente, à la glose δεῖ près, laquelle a été retranchée par Elmsley et les derniers éditeurs.

297. Βιρίδας. Βᾶρις est un mot égyptien emprunté par les Grecs, qui s'en servaient pour designer les harques des harbares. Voy. Hérodote II, 96; Eschyle, Suppl., 874 et passim.

298. Νόστον ούκ ἀποίσεται, reditum non auferet, ne retournera pas chez les siens. 299-300. "Ενθρδ' οίσν.... τόρευσα, à en juger par l'appareil naval que j'ai vu ici. Pour le sens de olo., voyez la note

sur Hipp., 545.

304. Les mots τὰ δὲ κατ' οἴκους κλύουσα sont opposes à ἐνθάδ'.... εἰδό-

μ2ν, v. 299. Si ces jeunes femmes savent si bien rendre compte de ce qu'elles ont u, c'est qu'elles avaient été instruites d'avance par leurs maris (v. 176) des noms des chess et de certains détails que la simple inspection ne pouvait leur apprendre.

303. Ménélas, impatient de voir arriver Iphigénie, était allé sur la route d'Argos (v. 328). Là il a rencontré le vicillaid, lui a arraché la lettre, et l'a ouverte. Le vicillard le suit pour reprendre la lettre.

306. Khaiou; dv., plorabis, vapulabis. La menace sera plus explicite au vers 311. ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

"Αλλοις άμιλλῶ ταῦτ' : ἄφες δὲ τήνδ' ἐμοί.
ΜΕΝΕΛΛΟΣ.

Ούχ αν μεθείμην.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Οὐδ' ἔγωγ' ἀρήσομαι.

310

ΜΕΝΕΛΑΟΣ-

Σκήπτρω τάχ' άρα σον καθαιμάξω κάρα.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Άλλ' εὐκλεές τοι δεσποτῶν θνήσκειν ὕπερ.

MENEAAOΣ.

Μέθες· μαχρούς δὲ δοῦλος ῶν λέγεις λόγους

'Ω δέσποτ', ἀδιχούμεσθα· σὰς δ' ἐπιστολὰς ἐξαρπάσας ὅδ' ἐχ χερῶν ἐμῶν βία, ἀγάμεμνον, οὐδὲν τῆ δίχη χρῆσθαι θέλει.

315

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Εα· τίς ποτ' εν πύλαισι θόρυβος και λόγων ακοσμία;

NC. 309. ἄλλοις, correction de Markland pour άλλως. — 317. Les manuscrits portent en dépit du mêtre : τίς ἔτζτ' ἐν πύλαισι (ου πύλαις). Un grammairien dans les Anecdots de Bekker, I, p. 369, 8, cite : τίς ποτ' ἐν θύραισι.

309. Aλλοις άμιλλῶ ταῦτ(α), discute ceci avec d'autres, c'est-à-dire avec Agamemnon. [Markland.]

340. Οὐχ ἄν μεθείμην, sous-ent. αὐτῆς. Suppléez le même cas après ἀρήπομαι. On voit d'ailleurs que l'optatif avec ἀν ne diffère guère ici du futur, avec lequel il alterne.

317. Fragment de scholie: Διὰ τὸ μετὰ δοόμου ἐξελθεῖν τὸν ᾿Αγαμέμνονα. Cette observation tend évidemment à expliquer pourquoi les trimètres iambiques font ici place aux tetramètres trochaiques. Cf. schol. ad Aristoph, Acharn., 204: Ταῦτα (c'est-a-dire: ἐὰ τετράμετο) δὲ ποιείν εἰώθασιν οἱ τῶν δραμάτων ποινταί κωμικοι και τραγικοί ἐπειδὰν διογιαίως εἰσάγωσι τοὺ: χοροὺ:, [να ὁ λογος συττέχη τῷ δράματι. Hermann a remarqué que ce mètre, familier à la tragédie primi-

tive (cf. Aristote, Poétique, IV), fut abondonné par les poêtes tragiques pendant un certain temps, et repris sculement à une époque qui correspond à la seconde partie de la guerre du Péloponnèse. En effet, les Perses d'Eschyle renferment plusieurs scènes écrites en trochées, Mais il n'y a pas de dialogue trochaïque dans les autres tragédies d'Eschyle (à l'exception de la scene finale d'Agamemnon', ni dans une partie considérable du théâtre de Sophoele et d'Euripide. Médee, Hippolyte, Hoube, pour ne parler que des pièces contenues dans ce volume-ci, n'en offient au un exemple. Parmi les tragédies dont la date est connue, les Troyennes, jouces en 415 avant notice ere, sont la première où les têtramètres reparaissent. C'est qu'à partir de cette époque, la tragédie grecque semble se relacher quelque pou de sa sévérité, et

## MENEAAOS.

Ούμος, ούχ ό τοῦδε μεθος χυριώτερος λέγειν. ΑΓΑΜΕΝΙΏΝ.

Σύ δὲ τί τῷδ' ἐς ἔριν ἀρῖζαι, Μενέλεως, βία τ' ἄγεις : ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Βλέψον εἰς ἡμᾶς, ἴνὰ ἀρχὰς τῶν λόγων ταύτας λάδω.

ΑΓΑΜΕΝΙΏΝ.

Μῶν τρέσας οὐκ ἀνακαλύψω βλέραρον, ᾿Ατρέως γεγώς , ΜΕΝΕΑΛΟΣ.

Τήνδ' όρᾶς δέλτον, κακίστων γραμμάτων ὑπηρέτιν; ΑΓΑΜΕΝΝΩΝ.

Εἰσορῶ, καὶ πρῶτα ταύτην σῶν ἀπάλλαξον χερῶν.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Οῦ, πρὶν ἄν δείξω γε Δαναοῖς πᾶσι τὰγγεγραμμένα. ΑΓΑΜΕΝΝΩΝ.

'Η γὰρ οἶσθ' ᾶ μή σε καιρὸς εἰδέναι, σήμαντρ' ἀνείς;
ΜΕΝΕΛΛΟΣ.

"Ωστε σ' άλγῦναί γ', ἀνοίξας, ᾶ σὺ κάκ' εἰργάσω λάθρα.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ποῦ ἐἐ κάλαβές νιν; ὧ θεοὶ, σῆς ἀναισχύντου φρενός.

NG. 318. Les manuscrits donnent ce vers au vieillard. Hermann l'a rendu a Minillas. Χαιριώτερος χλύει / Nauck.—322. ραμμάτων Gomperz.—324. πάντα Vitelli, Cf. 413.

rechercher un mouvement plus vif et plus varié, (Voy. Rossbach et Westphal, Griechische Metrik, 111, p. 147.)

318. K στιστερο: Σέγειν, est plus antorisé à parler. — Appe é par le vicillard, Agamemnon s'était adressé à celui-ci, et sans l'engager expressément à parler, il avait assez montre, en se tournant de son côté, que c'était de lui qu'il attendait une réponse. C'est contre cette invitation tacite que proteste Mênelas. Hermann croyait qu'il manquait un vers d'Agamemnon après le vers 317. Klotza montré que cette conjecture était inutile.

330. '[v' ἀρχάς.... λάθω, pour me servir de ce commencement, c'est-à-dire: voilà par où je veux commencer. Quelques interprites se sont mèpris sur le sens de cette ficon de parler, qui est cependant tont à fait analogue aux tournures françaises: « pour ainsi dire, pour tout dire en un mot.»

324. En se servant du mot τρέσας, pour l'opposer à Άτρέως γεγώς, le poète semble faire allusion à l'étymologie du nom Άτρεύς, que quelques-uns expliquaient par à .ρεστος. Cf. Pluton, Crat... 308 B. [Vater.]

322. Γραμυάτων υπηρέτιν est suspect. On demande a ministre d'intrigues »; cf. NC.

320. La particule y(t) indique une réponse afirmative, et remplace ainsi les mots a je le sais ». — 'Avot£25, ayant découvert en ouvrant la lettre....

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Προσδοχών σην παῖδ', ἀπ' Αργους εἰ στράτευμ' ἀςίξεται.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τί δέ σε τάμ' έδει φυλάσσειν; ούχ ἀναισχύντου τόδε; ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

"Οτι τὸ βούλεσθαί μ' ἔχνιζε · σὸς δὲ δοῦλος οὐχ ἔφυν. 330 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Οὐχὶ δεινά; τὸν ἐμὸν οἰκεῖν οἶκον οὐκ ἐάσομαι; ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πλάγια γὰρ φρονεῖς, τὰ μὲν νῦν, τὰ δὲ πάλαι, τὰ δ' αὐτίχα.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Εὐ χεχόμψευσαι· πονηρῶν γλῶσσ' ἐπίφθονον σοφή.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Νοῦς δέ γ' οὐ βέβαιος ἄδικον κτῆμα κοὐ σαφὲς φίλοις. —

Βούλομαι δέ σ' εξελέγξαι, καὶ σὺ μήτ' ὀργῆς ὕπο 335 ἀποτρέπου τὰληθὲς, οὕτε κατατενῶ λίαν ἐγιώ.

Οίσο' στ' ἐσπούδαζες ἄρχειν Δαναίδαις πρός Ἰλιον, τῷ δοχεῖν μὲν οὐχὶ χρήζων, τῷ δὲ βούλεσθαι θέλων, ὡς ταπεινὸς ἦσθα, πάσης δεξιᾶς προσθιγγάνων,

NC. 329. τάμ' έξει Herwerden. τάμὰ δεῖ mss. cf. 330 : ἐχνίζε. — 331. δείν', εἰ τὸν Hermann. — Nauck : ἐᾱͅ; ἐυἐ. On lit espendant dans Thusydide, I, 142 : οὐδὶ μελετῆσα<sup>ε</sup> ἐνσυμε·οι. — 333. ἐχκελόμψευ ται mss, corrigés par Ruhnken. — πονηρῶν Bothe. πονηρῶν Monk. πονηρῶν mss. — 334. νοῦς δ' οὐ P¹, L¹. νοῦς δ' ὁ μη Hense. — 335. ἐλέγξει P¹, L¹. — 336. οὐτε Hermann. οὖτοι mss. — κατατενῶ λιαν Bœckh. κατατνῶ λίαν σ' mss. — 330. ἤσῦα, πάση; Markland. ἤς πάσης ου ἤς ἀπάσης mss.

329. Ennios (chez Cicéron, Tuscul, IV, xxx1, 77) faisait dire à Agemennon : « Qu's homo te exsuperavit unquam general de de la management de l

330. To βουλεσθαί μ' Exviçe, voluntas me pungehat. Κνίζειν se dit du picutoment d'une démangeaison.

334. Ennius : « Menclaus me objurgat? Id meis rebus regimen restitat? » 312. Πλάγια φρονείς, « ta biaises », est le contraire de δρθά φρονείς. — Τὰ μέν.... αὐτίκα (φρονείς), ta changes sams cesse de sentiment.

334. K:7:42 est dit par rapport à celui qui possède l'injustice, en opposition à pilo:c.

336. Ούτε κατατενώ λίαν έγώ, et de mon côté je n'insisterai pas trop vivement. Cf. Hecube, v. 130 : Σπουδαί δὲ λόγων πατατεινομένων.

338. To δοκείν.... θέλων. La meme

καὶ θύρας ἔχων ἀκλήστους τῷ θέλοντι δημοτῶν, 340 καὶ διδοὺς πρόσρησιν ἔξῆς πᾶσι, κεὶ μή τις θέλοι, τοῖς τρόποις ζητῶν πρίασθαι τὸ φιλότιμον ἐκ μέσου; Κἆτ' ἐπεὶ κατέσχες ἀρχὰς, μεταδαλὼν ἄλλους τρόπους

τοῖς φίλοισιν οὐκέτ' ἦσθα τοῖς πρὶν ὡς πρόσθεν φίλος, δυσπρόσιτος ἔσω τε κλήθρων σπάνιος. Ἄνδρα δ' οὐ χρεών

τὸν ἀγαθὸν πράσσοντα μεγάλα τοὺς τρόπους μεθιστάναι. ἀλλὰ καὶ βέδαιον εἶναι τότε μάλιστα τοῖς ςίλοις ἡνίκ' ἀφελεῖν μάλιστα δυνατός ἐστιν εὐτυχῶν.
Ταῦτα μέν σε πρῶτ' ἐπῆλθον, ἵνα στ πρῶθ' ηὖρον κακόν. Ὠς δ' ἐς Αὐλιν ἦλθες αὖθις, χὰ Πανελλήνων στρατός 350 οὐδὲν ἦν, ἀλλ' ἐξεπλήσσου τῆ τύχη τῆ τῶν θεῶν οὐρίας πομπῆς σπανίζων, Δαναίδαι δ' ἀφιέναι ναῦς διήγγελλον, μάτην δὲ μὴ πονεῖν ἐν Αὐλίδι, ὡς ἄνολδον εἶχες ὅμμα σύγχυσίν τ', εἰ μὴ νεῶν χιλίων ἄρχων τὸ Πριάμου πεδίον ἐμπλήσεις δορός. 355

NC. 343. μεταλαδών Cobet, par excès de logique. Cf. 363; Cycl., 691. — 349. ηδρον Reiske. εύρω mss. — 350. Musurus a corrigé la leçon ήλθεν. — 351. Je corrige la leçon οὐδὲν ήσθ' pour remédier à l'incohérence du texte. οὐδ' ἐνεῖσθ' Vitelli. — 353-354. Variantes: ὡς δ' ἄνολδον (δ' est une addition de la seconde main dans P et L) et εἰχες δνομα. Ensuite les manuscrits ont σύγχυσίν τε μή et τὸ Πριάμου τε πεδίον ἐμπλήσας δορός. Nous avons adopté les corrections d'Elmsley et de Musgrave.

idée est rendue par cette phrase de Tacite, Annales, I, 3 : « Specie recusantis fla« grantissime cupiverat. » — Τῷ δὲ βούλεσθαι θέλων, mais le désirant au fond du
cœur. Quelques critiques, choqués de voir
ici τῷ βούλεσθαι à côté de θέλων, ont
proposé de changer le texte : bien à tort,
suivant nous. La phrase τῷ βούλεσθαι
θέλων dit, il est vrai, la même chose que
τῷ δντι θέλων; mais elle le dit d'une manière moins abstraite. On le sentira, en
tradnisant tout le vers ainsi : « En appareoce, tu n'y aspirais point; mais, à sonder
ta volonté, tu le désirais. »

341. Δ:δούς πρόσρησιν έξῆς πᾶσι, donnant à tous, sans exception, l'occasion de t'aborder, en les saluant le

premier et en t'arrétant près d'eux. 342. Τὸ φιλότιμον, l'objet de ton ambition. — 'Εχ μέσου, « id quod propositum « in medio fuerat omnibus. » [Brodæus.] Cf. Électre, 797.

315. Δυσπρόσιτος.... σπάνιος, d'un abord difficile, et te rendant rare en t'enfermant dans ta maison.

349. Ταῦτα.... ἔνα...., par cet endroit.... οù....

350-351. Χῶ Πανελλήνων στρατὸς οὐδὶν ἦν, et l'armée de la Grèce réunie ne signifiait plus rien, c'en était fait de l'expédition commune. — 'Εξεπλήσσου, sousent. τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς στρατηγίας:

354. Άνολδον είχες όμμα, tes yenz disaient combien tu étais malbeurenz.

Κάμὲ παρεχάλεις τί δράσω; τίν' ἀπόρων εύρω πόρον, ώστε μή στερέντας άρχης ἀπολέσαι χαλὸν χλέος; Κάτ' έπει Κάλχας έν ιεροίς είπε σήν θύσαι χόρην 'Αρτέμιδι καὶ πλοῦν ἔσεσθαι Δαναίδαις, ήσθεὶς φρένας άσμενος θύσειν ύπέστης παιδα καὶ πέμπεις έχων, ού βία, μή τοῦτο λέξης, σῆ δάμαρτι, παίδα σήν δεῦρ' ἀποστέλλειν, 'Αχιλλεῖ πρόφασιν ώς γαμουμένην. Κάθ' ύποστρέψας λέληψαι μεταβαλών άλλας γραφάς, ώς φονεύς οὐκέτι θυγατρός σῆς ἐσόμενος. ἀλλά τοι ούτος αυτός έστιν αίθηρ δς τάδ' ήχουσεν σέθεν. Μυρίοι δέ τοι πεπόνθασ' αὐτὸ πρὸς τὰ πράγματα: έκπονοῦσ' έκόντες, εἶτα δ' ἐξεχώρησαν κακῶς, τὰ μὲν ὑπὸ γνώμης πολιτῶν ἀσυνέτου, τὰ δ' ἐνδίχως άδύνατοι γεγώτες αὐτοὶ διαφυλάξασθαι πόλιν. Έλλάδος μάλιστ΄ ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω, 370 ή θέλουσα δράν τι χεδνόν, βαρβάρους τούς οὐδένας

NC. 356. Les manuscrits ont τίνα δὲ πόρον εύρω πόθεν; mais δέ est ajouté par la seconde main de P. Nauck écrit : τίν' ἀπορῶν εύρω πόρον. J'ai légèrement modifié cette belle conjecture. — 357. στερέντας, correction de Musgrave, pour στερέντα σ'. — 364. ἐρόμενος· άλλά γε (j'écris τοι) Heimsæth. ἐση μάλιστά γε mss : ἔση fausse le sens, xάλλιστά γε L. Dindorf. W. Dindorf écarte ce vers. - 365. Markland a corrigé la leçon ούτος αὐτός. - 367. έγκονοῦσ' Wecklein, έκόντες Canter, έχοντες mss. - 369 m'est suspect. — 370. Ce vers a été répété, avec une légère modification, par le poète comique Euboulos, dans Athénée, XIII, p. 669 A.

356. Τίν' ἀπόρων εύρω πόρον, quel temède puis-je trouver à ce qui est iriémediable? Cf. Eschyle, Promethee, 59 : Δεινός γάρ εύρειν κάξ άμπχάνων πόρου:. Euripide, chez Stobée, Anthol., LXIII, 23: 'Εν τοις άμηχάνοισιν εύπορώτατον.

357. Στερέντας. Voy. sur le mélange du pluriel et du singulier de la première personne, Hipp., 244 et la note.

360-362. Πέμπεις.... ἀποστέλλειν, tu envoies l'ordre de faire partir. Cf. v. 117 εία : Πέμπω σοι.... μή στέλλειν. - Α entendre Agamemnon lui-même, v. 94 sqq., il s'était conduit tout autrement que le prétend ici son frère. Mais, comme le mallieureux père ne savait que résoudre, et changeait de dessein à chaque instant, ils peuvent être sincères l'un et l'autre en présentant les mêmes taits de deux manières différentes.

362. Πρόφασιν, sous prétexte. Cet accusatif adverbial se trouve en germe dans Homère. Cf. Iliade, XIX, 301 : Eni & στενάχοντο γυναϊκες, Πάτροκλον πρόφασιν, σφων δ' αυτών κήδε' έκάστη.

363. Υποστρέψας, étant revenu sur tarésolution. - Λέληψαι, tu as été prissur le fait. 367. Έχπονουσ' έχόντες, sous-entendu τὰ πράγματα (v. 366), ils se donnent volontairement beaucoup de peine pour arriver aux affaires. Mais les mots grees ne peuvent guère avoir ce sens. Cf. NC.

368-369. 'Ενδίχω; άδύνατοι, incapables, a les juger impartialement, c'est-à-dire récilement incapubles, [Hermann.]

170. Ελλάδος.... στένω. Cf. pour la construction, Homère, II. VIII, 33 : Άλλ' έμπη: Δαναών όλορυρόμεθ' αίχμητάων.
--71. Τους ουδίνας, homines nullius

pretii. [Matthia.] Cf. Androm., 699 : Esu-

καταγελώντας έξανήσει διά σε καὶ τὴν σὴν κόρην.
Μηδέν αν χρέους εκατι προστάτην θείμην χθονός,
μηδ΄ δπλων ἄρχοντα νοῦν χρὴ τὸν στρατηλάτην έχειν,
πόλεος ὡς ἀνήρπασ' ἀρχὴν, ξύνεσιν ἢν <μὴ> ἔχων
τύχη.

375

χορος.

Δεινόν χασιγνήτοισι γίγνεσθαι λόγους μάχας θ', όταν ποτ' έμπέσωσιν είς έριν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Βούλομαί σ' εἰπεῖν κακῶς εὖ, βραχέα, μὴ λίαν ἄνω βλέραρα πρὸς τὰναιδὲς ἀγαγὼν, ἀλλὰ σωρρονεστέρως, ὡς ἀδελρὸν ὄντ' ἀνὴρ γὰρ χρηστὸς αἰδεῖσθαι ριλεῖ. 380 Εἰπέ μοι, τί δεινὰ φυσᾶς αίματηρὸν ὅμμ' ἔχων;

NC. 372. Nauck demande s'il ne faudrait pas lire τὴν σὴν κάκην pour τὴν σὴν κόρην.

— 373. Comme il y a μηδένα θείωην, et non οὐδίνα θείμην, la particule ἄν est inadmissible, χρέους (χρείους Pi et Li) ne donne pas de sens satisfaisant. La correction de ces nots est encore à trouver. — 375. Les manuscrits portent πόλεως ὡς άρχων ἀνὴρ πᾶς, ξύνεσιν ἢν τυχὼν ἔχη. La correction de Grotius πολεος rétablit le mètre. Mais les mots suivants n'offrent point de sens satisfaisant, à moins qu'on n'entende prêter à Ménélas le paradoxe des Stoiciens, que le sage seul est roi. J'essaie d'y remédier par une conjecture. — 376-377. Cités par Stobée, Anthol., LXXXIV, 3. — 378. La conjecture de Markland ακῶς αὖ est inutile Ensuite les manuscrits de Stobée, Anthol., XXXI, 2, portent ἀνως ceux d'Euripide: ἢν ὧ. — 379. σωρρονεστέρως, leçon de Stobée. Les manuscrits d'Euripide οπι σωρρονέστερος. —380. On lit dans Stobée, l. c.: ἀνὴρ γαρ χρηστὸς χρηστὸς αιδείσθαι φιλεί, et dans les manuscrits d'Euripide: ἀνὴρ γὰρ αἰσχοὸς οὐκ αιδείσθαι φιλεί. Grotius a rétabli le texte.

νοὶ δ' ἐν ἀρχαϊς ἡμενοι κατὰ πτόλιν φρονοῦσι δήμου μείζον, ὄντες οὐδένες.

373. Les mots àv χρέους sont altérés. On demande ici l'idée de fortune ou de naissance. Ménélas doit dire : je ne voudrais pas confier le commandement a un homme parce qu'il possède un de ces avantages.

375. Πόλεος ὡς ἀνήρπασ' ἀρχην, car il détruit l'autorité publique, le commandoment qu'il exerce au nom de la cité.

376-377. Δεινόν κασιγνήτοισι γίγνεσθαι λόγους μάχας τε équivant ici à δεινόν δστιν, εί κασιγνήτοις γίγνονται λόγοι μάχαι τε, et le sens de ces deux vers, qui ne sont généralement pas bien expliqués, est: qu'entre frères, lorsqu'il leur arrive de se quereller, les altercations (λογοι) et les luttes (μάχα) sont plus terribles qu'entre étrangers. Cf. Méd., 520; Phên., 374: 'Ω:

δεινόν έχθοα, μήτερ, ολικίων φίλων | καὶ δυσλύτους έχουσα τὰς διαλλαγάς. — On remarquera que le chœur, qui reste calme entre les deux adversaires passionnés, parle en trimètres iambiques, et non en tétrametres trochaiques. Voy. ce que nous avons dit du caractère de ce dernier mètre dans la note sur le vers 347.

378-379. Βούλουαι σ' εἰπεῖν κακῶς εὖ, je veux te dire des injures, mais les dire convensblement. Il y a dans le gree une de ces allunces de mots qui sont familières à Euripide et aux antres tragiques. Cf. Hipp., 694: Μὴ καλῶς εὐεργετεῖν. Or. 891: Καλούς κακούς λόγους ἐλίσσων. Agameinnou explique ce qu'il entend par τὐ, en ajoutant β.αχεκ, μη λίαν κτέ. — Les mots ἄ.ω βλεγερα πρός τὰναιδες ἀγάγουν font penser à certains masques antiques.

τίς άδιχεῖ σε; τοῦ χέχρησαι; λέχτρα χρήστ' ἐρῆς λαβεῖν:

οὐκ ἔγοιμ' ἄν σοι παρασγεῖν' ὧν γὰρ ἐκτήσω, κακῶς ἤργες. Εἰτ' ἐγὼ δίκην δῶ σῶν κακῶν, ὁ μὴ σραλείς; ἸΙ δάκνει σε τὸ φιλότιμον τοὐμόν; Ἀλλ' ἐν ἀγκάλαις 385 εὐπρεπῆ γυναῖκα γρήζεις, τὸ λελογισμένον παρεὶς καὶ τὸ καλὸν, ἔγειν; πονηροῦ φωτὸς ἡδοναὶ κακαί. Εἰ δ' ἐγὼ, γνοὺς πρόσθεν οὐκ εὖ, μετεθέμην εὐδουλία, μαίνομαι; σὺ μᾶλλον, ὅστις ἀπολέσας κακὸν λέγος ἀναλαδεῖν θέλεις, θεοῦ σοι τὴν τύχην διδόντος εὖ. 390 Ὠμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὅρκον οἱ κακόρρονες ριλόγαμοι μνηστῆρες· ἡ δέ γ' ἐλπὶς, οἰμαι μὲν, θεὸς, κάξέπραξεν αὐτὸ μᾶλλον ἡ σὺ καὶ τὸ σὸν σθένος. Οῦς λαδὼν στράτευ' · ἔτοιμοι δ' εἰσὶ μωρία φρενῶν · οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ θεῖον, ἀλλ' ἔχει συνιέναι τοὺς κακῶς παγέντας ὅρκους καὶ συνηναγκασμένους. 395 Τάμὰ δ' οὐκ ἀποκτενῶ 'γὼ τέκνα · κοὐ τὸ σὸν μὲν εὖ

NC. 382. La leçon λίκτρ' ἐρξ: χρηστὰ λαβ. ν a été transposée par Heath. — 384. ễ ο σῶν Dawes. δώσω mss. — 398. μετεθέμην (et εὐβουλίαν) Mook. μετετίθην mss. — 391. ἢγε δ' ἐλκί; Matthiæ. ἢ δί σρ' ἐλκί; ῶρμαινεν Herwerden. — 393. Les manuscrits portent στράτευε· οἰμαι δ' εἰση μωρία φρενῶν. J'ai adopté, avec Nauck, la correction de Monk. — 394. Ce vers, qui manque dans les manuscrits d'Euripide, est fourni par Théophile, ad Autolycum, II, 54, et par Stobée, Anthol.. XXVIII, 40. — 395. Chez les auteurs cités on lit κατηναγκασμένους. — 396. κοῦ τὸ σόν, correctiva de Leating, pour καὶ τὸ σόν.

384. Ennius, fr. VI (Ribbeck): « Ego « projector, quod tu peccas: tu delinquis, « • 10 arguor? »

286-387. Εύπρεπη, de belle apparence, est opposé à τὸ καλον, le beau, ou, comme nous dirions, l'honneur. Un philosophe n'aurait pas mieux dit. — Πονησού.... κακά, des plaisirs honteux sont la marque d'un homme sans valeur. — La traduction « un homme sans valeur a des plaisirs honteux » scrait contraire à la marche des plées.

301. Kanápooves veut dire ici : a mal avises, imprudents. a

392-493. 'Η δέ γ'έλπίς.... σθένος, l'espérance est une décese ce me semble; et c'est elle, bien plus que toi et ta puisance, qui obtint ce serment. En parlant ainsi, Agamemnon semble supposer que Méndias était déjà sûr d'être le prétendant préféré, avant que suvent prêtés les serments. Cf. d'ailleurs v. 67 sqq.

394. Où yao.... συνιέναι, car la religion n'est pas al-surde, m is elle nons laine comprendre, c.-à-d, on peut y distinguer... Cette phrase explique les mots μαρς α 202-γοῦς, v. 393. Agamemnon dit que les prétendants, s'ils étaient sensés, ne se eruiraient pas lies par des serments dont les dieux n'exigent pas l'observation.

396. To cov, ce qui te regarde, ta situition. — Voici comment Ennius a rendu παρὰ δίχην ἔσται χαχίστης εὔνιδος τιμωρία, ἐμὲ δὲ συντήξουσι νύχτες ἡμέραι τε δαχρύοις, ἄνομα δρῶντα χοὺ δίχαια παῖδας οῦς ἐγεινάμην. Ταῦτά σοι βραγέα λέλεκται χαὶ σαρῆ χαὶ ῥάδια εἰ δὲ μὴ βούλει φρονεῖν σὸ, τἄμ' ἐγὼ θήσω χαλῶς.

ልሰሰ

405

Οῖδ' αὖ διάφοροι τῶν πάρος λελεγμένων μύθων, καλῶς δ' ἔχουσι, φείδεσθαι τέκνων.
ΜΕΝΕΛΛΟΣ.

Αἰαῖ, φίλους ἄρ' οὐχὶ κεκτήμην τάλας; ΑΓΑΝΕΜΝΏΝ.

Εί τοὺς φίλους γε μή θέλεις ἀπολλύναι. ΜΕΝΕΛΛΟΣ.

Δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐχ ταὐτοῦ γεγώς; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Συνσωφρονείν βουλόμενος, άλλ' οὐ συννοσείν. ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ές κοινὸν άλγεῖν τοῖς φίλοισι χρή φίλους.

Εὐ δρῶν παρακάλει μ', άλλὰ μὴ λυπῶν ἐμέ.

κα ανότκα. — 401. Les manuscrits ont φρονείν εὐ. l'ai adopté la conjecture de Markland φρονείν σύ, exigée, ce me semble, par l'antithèse. — 404. Hartung écrit οὐκ ἐκεκτήμην. — l'ai rétabli le point d'interrogation à la fin de ce vers, pour que la réponse d'Agamemaon fût intelligible. — 407. σοι βούλομ' mss. Comme la diphthongue de la désinence μαι ne s'élide pas chez les tragiques, on a proposé σοι βουλόμεσο, οὐ (Fix), σοι βουλόμενος, οὐ (Vitelli). Je modifie cette dernière conjecture. — Plutarque, de Discr. adul. et amic., p. 64 C., cite: συσσωτρονείν γάρ, οὐχ συννοσείν ἔτυ. Il aura confonda le vers d'Earipide avec celui de Sophoele, Ant., 623 : Ούτοι συνέχλειν, ἀλλὰ συμφιλείν ἔτυν. (Fix.)

ce passage : « Pro malefactis Helena re-« deat, virgo pereat innocens? Tua recon-« cilietur uxor, mea necetur filia? » Ces vers latins suivaient celui que nous avons cité à propos du vers 394.

398. Ἐμὲ δὲ συντήξουσι. Cf. Medee, 25 et la note.

399. Παζόα; Il ne s'agit que d'Iphigénie, Mais le pluriel généralise, Cf. la note sur Médée., 823.

404. Φ:λους ἀρ' οὺχὶ κεκτήμην; Nous disons: « N'ai-je done pas d'amis? » Les

Grecs disaient : « N'avais-je donc pas d'amis? » c'est-à-dire : « Me trompais-je quand je croyais avoir des amis? »

405. Sous-entendez: « Tu as des amis, » La particule γε indique une réponse affirmative (cf. 326); mais si on mettait (avec la plupart des éditeurs) un point à la fin du vers précédent, Agamemnon affirmerait que son frère n'a pas d'amis.

406. Δείξεις γεγώς. Cf. Médée, 848. 407. Συννοσείν, m'associer à ta folie. Cf. v. 411.

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οὐχ ἄρα δοχεῖ σοι τάδε πονεῖν σὺν Ἑλλάδι;

410

Έλλὰς δὲ σὺν σοὶ κατὰ θεὸν νοσεῖ τινα.

#### ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Σκήπτρώ νυν αύχει, σὸν κασίγνητον προδούς. Ἐγὼ δ' ἐπ' ἄλλας εἶμι μηχανάς τινας, φίλους τ' ἐπ' ἄλλους.

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

\*Ω Πανελλήνων ἄναξ,
Αγάμεμνον, ἥχω παῖδά σοι τὴν σὴν ἄγων,
ἢν Ἰφιγένειαν ἀνόμαζες ἐν δόμοις.
Μήτηρ δ' δμαρτεῖ, σῆς Κλυταιμνήστρας δέμας,
καὶ παῖς Ὀρέστης, ὥστε τερρθείης ἰδὼν,
χρόνον παλαιὸν δωμάτων ἔχῆμος ὤν.
Αλλ' ὡς μαχρὰν ἔτεινον, εὔρυτον παρὰ

NC. 414. θε ν Porson. — 412. αύχει Tyrwhitt. αὐχεῖς mss. — 413-414. L. Dindorf a essayé de prouver que ces vers ne pouvaient être d'Euripide, mais qu'ils avaient été insérés par un versificateur maladroit, aûn de combler une lacune du texte. G. Dindorf, Kirchhoff et Nauck partagent cette opinion. Hermann a défendu l'authenticité de ce morceau; et nous croyons, avec Fix, Hartung, Klotz et d'autres, que Hermann était dans le vrai. Le messager dit ce qu'il doit dire; et il e dit en fort bons termes. Il croit réjouir Agamemnon, et il ne prononce pas un mot qui ne perce le cœur du roi. Les objections qu'on a faites contre son discours sont mal londées, ou portent sur des erreurs de copiste.

416. La leçon ἀνόμαξα; a été corrigée par Markland. L'ancienne vulgate ἀνόμασάς ποι' vient de l'édition Aldine. — 417. Elmsley a proposé : σὴ Κλυταιμνήστρα δάμαρ.

418. La leçon ἀντα τερφθείης est vicieuse : elle demanderait l'addition de la particule ά. Hennig propose ά στ ἀν ἡ σθείης.

114. Il arrive rarement dans la tragédie grecque qu'un personnage qui entre en siène débute par la seconde partie d'un trimètre. Mais ce n'est pas là une raison pour suspecter ce morceau. Le poète a fait mieux ressortir ainsi ce qu'il y a d'impré u d ons l'intervention du messager. Un coup de théâtre analogue donne lieu, dans le Philoctète de Sophoele, au même arrangement métrique: Hermann l'a rappelé à propos. Au vers 956, Néoptolème, qui ne sait que résoudre, demande τί δρώμεν ά-δρες;

Dans ce moment, Ulysse se montre tout à coup et achève le vers commencé, en disant : <sup>7</sup>Ω κάκισ.' άνδρῶν, τὶ δρᾶς; Voy. aussi la note sur le vers (368 de notre tragédie, 118. <sup>7</sup>Ωστε τερτβείη; ίδων. C. NC. 120-421. Εύρυτον παρακρήνην... βάστιν. Ceci ne veut pas dire, comme on l'a

otv. Ceci ne veut pas dire, comme on l'a pensé, que Clytemnestre et sa fille mettent les pieds dans l'eau d'un ruisseau pour se rafralchir. Il ne faut pas donner une chose déraisonnable pour « un détail unif des mœurs antiques. » Les femmes prennent

κρήνην αναψύγουσι θηλύπουν βάσιν. αύταί τε πώλοί τ' είς δε λειμώνων γλόην καθείμεν αύτας, ώς βοράς γευσαίατο. Έγω δὲ πρόδρομος σῆς παρασκευῆς γάριν ήχω. Πέπυσται δὲ στρατός, ταγεία γάρ 425 διήξε σήμη, παιδα σήν ασιγμένην. Πᾶς δ' εἰς θέαν δικίλος ἔργεται δρόιω. σήν παιο όπως ιδωσιν οι ο ευδαίμονες έν πάσι κλεινοί καί περίβλεπτοι βροτοίς. Λέγουσι δ΄ ύμεναιός τις ἢ τί πράσσεται: 430 η πόθον έγων θυγατρός Άγαμέμνων άναξ έκόμισε παίδα: Τῶν δ΄ αν ἤκουσας τάδε: Αοτέμιδι ποστελίζουσι την νεάνιδα, Αὐλίδος ἀνάσση: τίς νιν ἄζεταί ποτε: 'Αλλ.' εἶα, τὰπὶ τοισίδ` ἐζάργου κανᾶ, 435 στερανούσθε κράτα, καὶ σύ, Μενέλεως άναξ. ύμεναιον ευτρέπιζε, καί κατά στέγας λωτός βοάσθω καὶ ποδῶν ἔστω κτύπος:

NC. 422. πώλο: τ', correction de Markland, pour πώλοί γ'. — 425. Les manuscrits portent : πέπυστα: γαρ στρατό:, ταχεία γάρ, changé en ταχεία δὲ par la seconde main du Palatinus. l'ai suivi Hartung. — 435, τρίσιν P<sup>2</sup>. — 438, βοάτω Herwerden.

le frais près d'une fontaine, παρά κρήνην (et non èν κρήνη ; fatiguees d'avoir long-temps voyagé en voiture, elles se reposent et comme cette fatigue se fait surtout sentir dans les jambes, le poête dit : ἀναψυρουστάς. C'est ainsi qu'on lit dans Hipp., v. 661 : σύν πατρός μολών ποδι pour σύν πατρό μολών, et dons l'Electre de Sophocle, v. 4104, ἡμών κουστάν παρουστάν μου ἡμῶν κουτήν παρουστάν.

424. Σές περεσκευή: χέρυ, afin que tu aies le temps de Laire les preparatifs necessaires à la réception des princesses.

425-426. Les mots παίδα στην άριγαξνην dépendent de στοατός πέπυσται.

429. En räst aktivoi.... pootoit, (sont) illustres entre tous les mortels, inter-omnes mortales.

433. Προτελίζουσε την νεάνεζα. Avant de marier une felle, on avait l'habitude d'offrir un sacrifice à Juron on à Diane; parmi d'aut es cérémonies, la jeune fille offrait alors une boucle de ses cheveux à la décesse. Cette fête s'appelait προγομια οπ προτέλεια (on donnait le nom de τελος au mariage même!, et l'action de présenter la fiancée devant l'autel se disait προτελίες. Cev. Voy. Pollux, III, 38 et Hésychios, article Προτέλεια. Cf. aussi v. 748 et v. 4410 sqq.

435. Ekżoyov zavá, prépare la cérémonic, en mettant dans les corbeilles l'orge sucrée et les autres objets nécessaires au sacrifice. Cf. v. (17) sq.

436-438. Ménélas, comme proche parent et comme paranymphe, doit prendre les mesures nécessaires pour que le chant nuptial (2429220.) et les danses aient lieu suivant la coutume, [Klotz.]

438. Acto:. Le bois du lotus de Libye servait à faire des flûtes, Cf. v. 4036.

φῶς γὰρ τόδ' ἥκει μακάριον τῇ παρθένω.

Έπήνεσ', άλλά στείχε δωμάτων έσω: 440 τὰ δ' ἄλλ' ἰούσης τῆς τύγης ἔσται χαλῶς. - -Οἴμοι, τί φῶ δύστηνος; ἄρξομαι πόθεν; Είς οί' ἀνάγκης ζεύγματ' ἐμπεπτώκαμεν. Υπηλθε δαίμων, ώστε τῶν σοςισμάτων πολλώ γενέσθαι των έμων σορώτερος. 445 Ή δυσγένεια δ'ώς έγει τι χρήσιμον. Καὶ γὰρ δαχρῦσαι ράδίως αὐτοῖς ἔγει. άπαντά τ' είπεῖν · τῷ δὲ γενναίῳ φύσιν άνολδα ταῦτα προστάτην γε τοῦ βίου τὸν ὅγχον ἔγομεν τῷ τ' ὅχλῳ δουλεύομεν. 450 'Εγώ γάρ ἐκδαλεῖν μὲν αἰδοῦμαι δάκρυ. τὸ μὴ δακρῦσαι δ' αὖθις αἰδοῦμαι τάλας. είς τάς μεγίστας συμφοράς άφιγμένος. Είεν, τί σήσω πρός δάμαρτα την έμην; πῶς δέξομαί νιν; ποῖον όμμα συμβαλῶ;

NC. 442. Il faut peut-être lire ἄοξωμαι, conjecture de Burges. — πόθεν, correction de Grotius pour σέθεν. 446-449. Dans les manuscrits, le premier de ces vers commence par ἀνολθά, le second par ἄπαντα. La transposition est due à Musgrave. ἄπαντα τλητά, sans transposition, Valckenaer. — τῷ δὲ Plutarque, Nicias, δ. — 460. τὸν δγκον ἔχομεν. Plutarque, Les manuscrits d'Euripide portent τὸν δημον ἔχομεν. — 452. αὖτις mass. — αἰδοῦμαι est probablement répété par erreur. Dobres a proposé αὖθις οὐ σθένω τάλος. — 465. συμβάλω L et Pl.

440. <sup>2</sup>Επήνεσ(α), c'est bien. Quant à l'aoriste, cf. φχτισα, v. 402; ἀπέπτυσα, Hipp., 614; φχιωξα, Med., 791, avec la note. — Ἰούσκς τῆς τύχκς, cursum suum persequente fortuna. [Hermann.]

443. Εξ οδ' ἀνάγκη: ζεύγνατ' ἐμπεπτώκμμεν. Eschyle avait dit, en parlant des mêmes faits: Ἐπεὶ δ' ἀνάγκας ἔδυ λεπαδνον (Agam, v. 278).

444. Υπήνθε δαίμων, un dieu m'a tendu un piege. Cf. v. 67.

447. Αὐτοῖς. Ce pronom se rapporte à δυσγενεῖς, mot dont l'îdee est contenue dans δυσγενεῖε (v. 446). Cest ainsi que dans Hecube, v. 22 sqq., il faut titer de l'adjectif πατρώα l'îdee de πατῆρ. — Passage correspondant d'Ennius (fr. VII Rib-

beck): « Plebes in hoe regi antistat loco: « licet Lacrumare plebi, regi boneste non « licet, »

449. Άνολδα ταῦτα, ces choses ne conviennent pas à sa haute fortune.

450. Tov δγκον, la grandeur, les bienséances attachées à une position élevée.

452. To μη δακούσαι... αίδουμαι. D'après cette leçon, Agamemnon dirait qu'il rougit de ne pas pleurer, de paraltre insensible à un si grand malheur. Mais ce serait la parler en homme sans cœur. Agamemnon doit d're que, si d'un côté il rougit de pleurer (v. 461), de l'autre côté, il n'a pas la force de retenir ses larmes. Voy. NC.

455. Ποΐον όμμα συμδαλώ; comment

Καὶ γάρ μ' ἀπώλεσ' ἐπὶ χαχοῖς ἄ μοι πάρα έλθοῦσ' ἄχλητος. Εἰχότως δ' ἄμ' ἔσπετο θυγατρί νυμοεύσουσα καί τά οίλτατα Δώσουσ', ίν' ήμῶς ὄντας εύρήσει χαχούς. Τὴν δ' αι τάλαιναν παρθένον, τί παρθένον; 460 "Αιδης νιν ώς ἔοιχε νυμφεύσει τάγα. ώς ὤχτισ' · οἶμαι γάρ νιν ίχετεύσειν τάδε ·  $^{3}\Omega$  πάτερ, ἀποχτενεῖς με : τοιούτους γάμους γήμειας αὐτὸς γώστις ἐστί σοι οίλος. Παρών δ' 'Ορέστης έγγυς αναδοήσεται 465 εὐσύνετ' ἀσυνέτως : ἔτι γάρ ἐστι νήπιος. Αἰαῖ, τὸν Ἑλένης ὡς μ' ἀπώλεσεν γάμον γήμας ό Πριάμου Πάρις, δ μ' εἴργασται τάδε. Κάγὼ κατώκτειρ', ώς γυναϊκα δεῖ ξένην ύπὲρ τυράννων συμφορᾶς χαταστένειν. 470

ΜΕΝΕΛΑΟΣ. 'Αδελφέ, δός μοι δεξιᾶς τῆς σῆς θιγεῖν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Δίδωμι · σὸν γὰρ τὸ κράτος, ἄθλιος δ' ἐγώ.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πέλοπα κατόμνυμ', δς πατήρ τούμοῦ πατρὸς τοῦ σοῦ τ' ἐκλήθη, τὸν τεκόντα τ' ᾿Ατρέα,

NC. 456. πάρος mss, leçon changée, dans le Palatinus, en παρα. — 458. Markland a corrigé la leçon νυμφεύουσα. — 462. La leçon l'exteudra a été corrigée par Markland. — 466. On lisait οὐ σύνετα συνετῶς, ce qui était étrange, parce que les mots έτι γάρ έττι νήπιος semblaient porter sur συνετῶς. Les éditeurs auraient dù adopter l'excellente conjecture de Musgrave : εὐσύνετ' ἀσυνέτως. — 468. Les manuscrits portent δς μ' εἰργασται. Markland a proposé δς εἰργασται ου δ μ' εἰργασται. Hartung retranche ce vers.

rencontrer son regard? "Ομμα συμδάλλειν est dit d'après l'analogie de συμδάλλειν δεξιάς, συμδάλλειν λόγους.

460-462. Τὴν.... παρθένον est le régime de ῷκτισ(α). Les mots τί παρθένον.... τάχα forment une parenthèse. — ᾿Αιδη: νιν.... νυμφεύσει. Οn compare Oreste, 4100: ᾿Αιδην νυμτίον κεκτημένη, et Soph., Antig., 816: Οὐτ' ἐπινύμιξειό;

πώ με τις ύμνος ύμνησεν, άλλ' Άχέροντι νυμοεύσω.

465-466. 'Aναδοήσεται εὐσύνετ' ἀσυνέτως.... νήπιος. Ils n'auront qu'un sens trop intelligible pour le cœur d'un père, les cris qu'Oreste poussera sans savoir ce qu'il fait (ἀσυνέτως): car il est encore un petit enfant, (Cf. v. 1245.)

468. "O, ce qui, c'est-à-dire : rapt, qui.

ή μην έρειν σοι τάπο χαρδίας σαςῶς 475 χαί μη 'πίτηδες μηδέν άλλ' όσον φρονώ. Έγω σ' ἀπ' ὄσσων ἐκδαλόντ' ιδων δάκρυ ώχτειρα χαὐτὸς ἀνταςῆχά σοι πάλιν καί τῶν παλαιῶν ἐξαρίσταμαι λόγων. ούχ είς σε δεινός. είμι δ' ούπερ εί συ νύν. 480 καί σοι παραινώ μήτ' αποκτείνειν τέχνα μήτ' ἀνθελέσθαι τούμόν. Οὐ γὰς ἔνδιχον σε μεν στενάζειν, τάμα δ' ήδέως έγειν. θνήσχειν τε τούς σούς, τούς δ' έμους όραν φάος. Τί βούλομαι γάρ; οὐ γάμους έξαιρέτους 485 άλλους λάβοιμ' αν, εί γάμων ίμείρομαι; Άλλ' ἀπολέσας ἀδελφὸν, ὅν μ' ἥκιστ' ἐγρῆν, Ελένην ελωμαι, το χαχον αντί ταγαθού; άρρων νέος τ' ή, πρίν τὰ πράγματ' έγγύθεν σχοπῶν ἐσεῖδον οίον ἢν χτείνειν τέχνα. 490 Άλλως τέ μ' ἔλεος τῆς ταλαιπώρου χόρης έσηλθε, συγγένειαν έννοουμένω, ή τῶν ἐμῶν ἔκατι θύεσθαι γάμων μέλλει. Τί δ' Ελένης παρθένω τῆ σῆ μέτα; ΄Ιτω στρατεία διαλυθεῖσ' ἐξ Αὐλίδος. 495 σύ δ' όμμα παύσαι δαχρύοις τέγγων τὸ σὸν. άδελφέ, κάμε παρακαλών είς δάκρυα. Εὶ δέ τι χόρης μοι θεσφάτων μέτεστι σῆς,

NC. 480. εἰμὶ δ' οὖπερ εἰ Kirchhoff. — 481. τέχνα Elmsley. τέχνον mss. — 489. Lenting a corrigé la leçon πρίν' τὰ πράγματα δ' ἀγγύθεν. — 495. La leçon στρατιά a cite rictifiée par Barnes. — 498 εἰ δί τι χόρης σῆς θισράτων μέτεστί σοι mss. Hermann et les derniers éditeurs sont revenus à cette leçon, en écrivant au vers suivant μῆ 'μοί, et en cherchant à éluder le sens du verbe μετεῖναι. Il me semble évident qu'il faut μέτεστί μοι, correction de Markland, ou, mieux encore : εἰ δε τι χόρης μοι θεσφάτων μέτεστι σῆς. On avait, sans doute, écrit σῆς au-dessus de μοι, et μοι au-dessus de εξς. De là l'erieur des copistes.

140. Eint ô' องักเอ ะโ ฮง จังจัง, je me me s à présent à ta place, j'entre dans tes sentiments.

481. Tixva, un enfant.

482. Tobuov, mon intérêt.

489. Neor, jeune, c'est-a-dire sans experience et sans réflexion. Cf. Ilanai, véo; xzì σχαιὸς οἰός ἐστ' ἀνήο. (Ménalippe d'Euripide, dans Stobée, Anthol., LII, 2.) 491-492. Le datif ἐννοουμένω est ameno

491-492. Le datif ἐννοσυμένω est amené après l'accusatif μ(ε), parce que ἐλεό; μ' εἰσῆλθε équivant à ἐλεό; μοι ἐγένετο. Cf. Médée, 67 sq., avec la note.

498-499. Εὶ δέ τι.... τούμὸν μέρος. Si

μή μοι μετέστω · σοὶ νέμω τοὐμὸν μέρος Άλλ' εἰς μεταδολὰς ἤλθον ἀπὸ δεινῶν λόγων; εἰκὸς πέπονθα · τὸν ὁμόθεν περυκότα στέργων μετέπεσον. ἀνδρὸς οὐ κακοῦ τρόποι τοιοίδε, χρῆσθαι τοῖσι βελτίστοις ἀεί.

ΧΟΡΟΣ

Γενναΐ' ἔλεξας Ταντάλφ τε τῷ Διὸς πρέποντα προγόνους οὐ καταισχύνεις σέθεν.

505

500

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Αἰνῶ σε, Μενέλεως, ὅτι παρὰ γνώμην ἐμὴν ὑπέθηκας ὀρθῶς τοὺς λόγους σοῦ τ' ἀξίως. Ταραχή γ' ἀδελρῶν διά τ' ἔρωτα γίγνεται πλεονεξίαν τε δώμασιν ἀπέπτυσα τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλοιν πικράν. ἀλλ' ἤκομεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας, θυγατρὸς αἰματηρὸν ἐκπρᾶξαι ρόνον.

510

## ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πῶς; τίς δ' ἀναγκάσει σε τήν γε σὴν κτανείν;

NC. 500. J'ai mis un point d'interrogation après λόγων. — 506. Barnes a corrigé la leçon Μενέλαος. — 508-510. Ces vers étaient autrefois attribués à Ménélas. Hermann les a donnés à Agamemnon. Bœckh et d'autres les considèrent comme interpolés, opinion fort plausible. — 508. ταραχή δ' Hermann. ἀδελρών γε (ου ἀδελρών) δι' έρωτα mas, corrigés par Dobree. — 509. Je rectifie la leçon δωμάτων. — 510. ἀλλήλων mas. ἀλλήλον Markland.

j'ai une part dans l'oracle relatif à ta tille, (c'est-à dire : si j'ai quelque droit d'en réclamer l'exécution), je renonce à cette part (à ce droit), et je te la cède. 500. 'λλλ' εἰς μεταβολάς ἦλθος, mais

500. 'Αλλ' εἰς μεταδολὰς τλθον, mais (dira-t-on), j'ai changẻ d'avis? 'Αλλά marquant ici une objection, il est c.nl. rme à l'usage que la phrase qui contient cette objection (ἀλλ' εἰς.... λόγων), et celle qui y répond (εἰχὸς πέπονθα) se soivent sans liaison. Cf. Hipp., 966 et (0.3. C'est à tort que quelques critiques ont voulu corri, er le texte (Hermann), ou retrancher les quatre vers 500-503 (Dindorf).

502-503. Τρόποι. Hartung pense qu'il y a ici un jeu de mots, et que le poète fait allusion au sens étymologique de τρόπος, m et qui vient de τρέπει», tourner. — Χρησόαι τοξοι βελτίστοις del, choisir topjours ce qu'il y a de meilleur dans la circonstance. 'Azi veut dire « chaque fois. »

507. Υπέθηκας τοὺς λόγους. Ces mots semblent signifier ici: α Tu as substitué ce discours à celui que tu avais tenu auparavant. ε Il est vrai que nous netrou ons pas d'autre exemple de ὑποτιδέ αι équivalant au latin substituere. On peut comparer toutefois Platon, Philebe, p. 19 A: Τοῦ λόγου διάδοχον ὑποστάντα.

508-510. Liez ταραχή γιγνεται δώμασσιν. Allusion à l'inimitié d'Atrèe et de Thyeste, dont les querelles avaient eu pour cause l'amour et l'ambition. Ces trois vers forment une espèce de purenthèse, dont, à la vérité, on se passerait volontiers. Les vers 541 sq. se rattachent aux vers 506 sq.

#### ATAMEMNON.

Άπας Άχαιῶν σύλλογος στρατεύματος.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ούχ, ήν νιν εἰς Άργος γ' ἀποστείλης πάλιν. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

515

Λάθοιμι τοῦτ' ἄν· ἀλλ' ἐκεῖν' οὐ λήσομεν.
ΜΕΝΕΛΛΟΣ.

Τὸ ποῖον; οὐτοι χρη λίαν ταρθεῖν όχλον.

Κάλχας ἐρεῖ μαντεύματ' Ἀργείων στρατῷ ΜΕΝΕΛΛΟΣ.

Οὖχ, ἢν θάνη γε πρόσθε· τοῦτο δ' εὐμαρές.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τό μαντικόν πᾶν σπέρμα φιλότιμον κακόν. ΜΕΝΕΛΛΟΣ.

520

Κουδέν γ' άχρηστον ουδέ χρήσιμον παρόν.

Έχεῖνο δ' οὐ δέδοιχας οῦμ' ἐσέρχεται; ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ο μή σὸ φράζεις, πῶς ἄν ὑπολάβοιμὶ ἔπος; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τὸ Σισύρειον σπέρμα πάντ οἶδεν τάδε.

NC. \$45. γ' ἀποστείλης Markland. γ' (de seconde main) ἀποστελεῖς mas. — \$49. Hermann et d'autres critiques écrivent σανή pour θάνη, et cette conjecture ne laisse pas d'être plausible. Cependant les héros d'Euripide sont peu scrupuleux dans le choix des moyens: ils ne voient que le but à atteindre. — 521. γε χρηστὸν Canter. γ' ἀρεστὸν Nauck. Peut-être καὶ ὁρᾶν ἄχοηστον, κοὐὸὶ χρήσιμον παρόν. — 522. Le leçon ὁ μ' (ου ὅτι μ') a été corrigée par Markland. — ἐσέρχεται Wunder. εἰσέρχεται mas. — 523. Les manuscrits portent: ὄν μή σὸ φράζει:, πὸς ὑπο) άδοιμεν λόγον. Markland et d'autres écrivent πῶς ὑπολαδοια' ἀν λογον, ce qui donne un vers très-dur. J'ai adopte l'élégante correction de Heimsæth (Kritische Studien, 1, p. 209).

645. Nev se rapporte à Iphigénie, désignée par τὰν σήν, au vers 543.

520. Φ λότιμον ποπον. lei παπόν jone le rôle d'un substantif. — On a rapproché de ce vers le mot de Creon dans Sophoele,

Anig., 1010 : Τό μαντικόν γάρ πῶν ριλαργυσον γένος.

521. Κουδέν γ άχρηστον ούδε : mots alteres. Voyes NC.

621. Το Σισύρειον απέρμα, Ulyme. Cf.

μή μοι μετέστω · σοὶ νέμω τούμον μέρος Άλλ' εἰς μεταδολάς ήλθον ἀπό δεινῶν λόγω εἰκὸς πέπονθα · τὸν ὁμόθεν περυκότα στέργων μετέπεσον. ᾿Ανδρός οῦ κακοῦ το τοιοίδε, χρῆσθαι τοῖσι βελτίστοις ἀεί.

## XOPOE.

Γενναί' έλεξας Ταντάλφ τε τῷ Διι. πρέποντα: προγόνους οὐ καταισχώ

3200

----

the later was a

ALTERIA

# ATAMEMNON.

Αἰνῶ σε, Μενέλεως, δτι παρά

ὑπέθηκας ὀρθῶς τοὺς λόγου:
Ταραχή γ' ἀδελρῶν διὰ τ'
πλεονεξίαν τε δώμασιν
τοιάνδε συγγέγειαν ἀλλ
'Αλλ' ἦκομεν γὰρ εἰς

θυγατρὸς αἰματηρο

# Hos; the & dian

Pai une port sono
(c'est à dire :
danner Version
(a re-direit), n
500, 5334
(dire-t-on), primat sid

550

235

τά νον τάδε ενώ στρατόν προτίδι λαδόν.

540

Reiche, — 100, Le Polotices

Si núxcov ne peut être enivi
— 120-534, peidopan et biser Naber(qui provient du v. 534) mm. —
videgues (Kiechhoff), pour ènograns.

par Les mois té von tôts ne sont de

ob. Advote virjemy Kualamine övagnimues, ils m'eslèverent, me détrainent gel. Méd., 104) les mers exclopieres. El Démathène, Phil., III, 47 à l'Hairma abretione à rélair sai au évagtion Eschine, Cariote, 136 : Kui yay monte au mili arrante sui nolles, tre class évagementes.

nen 'Aily mais' épès meantis. Cf. Hémir, ses : "Aily spectifité" épès éé` πράσσω κακῶς. συλάσσετε.

[Strophe.]

545

...των,

ι πότ**μφ,** 550

γυσει βιοτάς.

υ άμετέρων, αλλίστα, θαλάμων

ς ε μοι μετρία μέν γρες, πόθοι δ' δσιοι,

καὶ μετέχοιμι τᾶς Άφροδίτας, πολλάν δ' ἀποθείμαν. 555

# Διάφοροι δὲ φύσεις βροτῶν,

[Antistrophe.]

NC. 545. Citons l'ingénieuse conjecture de Nauck: θέλατρων Άφροδίτας. — 567. Les manuscrits portent μαινόμεν οίστρων. Reiske: μαινομένων. Nauck: μαινολών. J'ai suivi Wecklein. Cf. Or., 270. — 550. εὐαίωνι τύχα dans Athénée, XIII, p. 862 E. — 553. ὧ Κύπρι P et L<sup>4</sup>. — 557. Reiske a rectifié la leçon πολλάν τ' ἀποθείμαν.

642. Voilà tout ce que dit Agamemnon pour engager le chœur a garder le silence. Le poète n'insiste pas; il glisse rapidement sur un détail dont il n'y avait pas d'autre motif a donner que les conventions du théâtre grec. Si le chœur n'était pas discret, la pièce ne pourrait pas marcher. (Voy. la note sur Hipp., 713.) De la le précepte naif: « Ille tegat commissa.»

643. Le poëte avait exprimé des idées et des vœux analogues dans *Medee*, v. 627 sqq.

546-547. Γα) αντία ματιάδων οἶστοων, « le calme (l'absence) des passions furicuses, » est dit comme ἀνίνεμον πάντων γειμώνων, Sophoele, OEd. Col., 677.—"Οθι, la où, dans les circonstances où. Je ne pense pas que ô0s ou o0 ait jamais le sens de « puisque. »

548-549. Δίδυμ(α).... τόξ(α). Les deux flèches qu'Ovide prête à l'Amour (Métam., I, 468) se distinguent autrement : « Fugat « hoc, facit illud amorem. »

552. No doit se rapporter à l'arc funeste dont il a été question au vers précédent

555. Xá2:5 est le don de plaire, l'amour qu'on inspire. Hoû2: désigne les désirs, l'amour qu'on ressent.

558-56?. Le sens général de ces vers, c'est que la nature et l'éducation peuvent contribuer à rendre l'homme vertueux. « Diverses sont les natures (φύσεις), diverses les manières d'être (τρόποι); mais

4

οιάροροι οὲ τρόποι· τὸ δ' do-של בשלונים שמשב מבון י 560 τροφαί θ' αί παιδευόμεναι μέγα σέρουσ' είς τὰν ἀρετάν • τό τε γάο αίδεῖσθαι σορία. τάν τ' έξαλλάσσουσαν έγει γάριν ύπὸ γνώμας ἐσορᾶν 565 τὸ δέον, ἔνθα δόξα σέρειν κλέος άγήρατον βιοτάν. Μέγα τι θηρεύειν άρεταν γυναιζί μέν κατά Κύπριν κουπτάν, έν άνδράσι δ' αδ 570 κόσμος ένδον ό μυριοπληθής μείζω πόλιν αύξει.

NG. 559-560. Les manuscrits portent: διάτροποι δὲ τρόποις δ δ' δρθὸς. Διάροροι est dù à Παρίαστ, τρόποι à Barnes, τὸ δ' δρθῶς à Musgrave. — 561. Nanck propose : τροφεί τ' εὖ παιδευόμεναι. — 562. Var.: εἰς ἀρετὰν. — 508-667. Manuscrits ἔνθα δόξαν φίρει κ) ἐος ἀγήρατον βιοτάν. On lit ordinairement, d'après les conjectures de Barnes et de Markland, δόξα φέρει εί βιοτὰ. Μαίε δόξα φέρει κλέος ne me semble pas net. J'ai écrit δοξα φέρειν, en transposant la lettre ν, et j'ai conservé βιοτάν. — ἀγήραον Herwerden. — 569-70. κατὰ Κύπριν κρυπτάν, mots altérés. — 574. κόσμος ἐνὰν Μακkland. Peut-être κόσμος, ἀγὼν εἰ μυριοπληθής.

le naturel vraiment bon (τὸ δ' ὁςθῶς ἐπθ)όν) se révèle toujours (σαρὲς ἀπί) par la conduite. La culture de l'éducation ansai 'προπαί b' αΙ παιθενόμεναι) contribue l'eancomp à nous rendre vertueux. « (Nous n'approuvons pas l'explication donnée par Hermann: « Quamvis et ingenia hominum « et mores dificrant, tamen quid vere » bonum et honestum sit, partim per se » apertum esse, partim bonæ institutionis « ope cognosci. ») Cf. Horace, Gles, IV, IV, 33 : « Doctrina sed vim promovet » insitam, Rectique cultus pectora robonant. »

b63-b67. L'ellet de l'éducation est double : elle donne de bonnes habitudes, elle donne l'intelligence du bien. Le premier point est touché dans le vers 563 : « Avoir de la pudeur (εἰδεῖσθοῦ), c'est déja être auge. « Le second point est dévelopé dans les vers suivants : « Ce qu'il y a de plus beau (εὐρειρες le dévoir par l'intelligence (ὑπὸ γνώμας ἐσοςῶν τὸ ἐἐον). C'est alors (c'est là, ἐνθα) que l'on peut croire (δόξα, sous-entendu ἐστί) que notre conduite (βιστάν) obtiendra une gloire qui ne vieillira pas. » 'Εἰαλλάσουσαν, qui s'ècarte (du commun), c'est-à-dire: extraordinaire. On donne de ce mot, ainsi que de l'ensemble de ce morceau, d'autres explications, qui nous semblent forcées, mais qu'il serait trop long de discuter ici.

b69-570. Κατὰ Κύπριν πρυπτάν, par rapport à l'amour clandestin. Il faut sous-entendre : « En évitant cet amour. « Avonons que ce sous-entendu est fort étrange. Le poête opposit probablement la vie retirée, cachée, que les femmes menaient à l'intérieur de la maison, à la vie publique des hommes.

57(-572. Cf. NC. D'après notre conjecture, le sens serait : « Parmi les bommes, au contraire, il est beau, si la lutte pablique de nombreux rivaux ajonte à la grandour de la cité. »

| Έμολες, ὧ Πάρις, ἦτε σύ γε      | [Epode.] |
|---------------------------------|----------|
| βουχόλος άργενναῖς ἐτράφης      |          |
| 'Ιδαίαις παρά μόσχοις,          | 575      |
| βάρδαρα συρίζων, Φρυγίων        |          |
| αὐλῶν Οὐλύμπου χαλάμοις         |          |
| μιμήματα πνείων                 |          |
| εύθηλοι δὲ τρέφοντο βόες,       |          |
| δτι σε χρίσις έμηνε θεάν,       | 580      |
| α σ' Έλλαδα πέμπει              |          |
| έλεραντοδέτων προπάροιθε δόμων, |          |
| δθι τᾶς Ελένας είν ἀντωποῖς     |          |
| βλεφάροισιν ἔρωτά τ' ἔδωχας,    |          |
| έρωτι δ' αὐτὸς ἐπτοάθης:        | 585      |
| δθεν <b>έ</b> ρις <b>έ</b> ριν  |          |

NC. 573-588. Ces vers (condamnes par Dindorf) constituent l'épode de ce chœur. Je ne vois pas de motif sérieux pour croire, avec Hermann, que ce morceau ait formé primitivement une seconde strophe, une seconde antistrophe et une très-petite épode. — 573. Peut-être εἰθ' δλου, ὧ Παρι, μηδὲ. Cf. 1243 sq. — 577. Οὐλύμπου, rectification de Heath, pour δλύμπου. — 578. πνείων, correction de Dindorf, pour πνέων ου πλέων. (Aldine: πλέπων.) — 580. ὅτε Aldine, ὅ): Hartung. — "Εμηνε, correction de Hermann, pour ξμενε. — Peut-être οὕτι κοίσις σ' ἀν ξμηνε. — 582. Je modifie la leçon πάροιθεν. Hermann: τῶν ἐλεφαντοβέτων πάροιθεν θρόνων. — 583. Γ'écris εἰν pour ἐν. — 584. Blomfield a corrigé la leçon ἐρωτα δέδωκας. — 586. Beaucoup d'éditeurs écrivent ἔρις ἔρις.

573. Ἐμο) ες, & Πάρις.... Ces mots sont altérés. Le sens du texte primitif était probablement : « Que n'as-tu péri, ὁ Pàris (quand tu fus exposé sur le mont Ida), au lieu d'être élevé parmi les troupeaux! »

873-575. Appervaie παρά μόσχοιe. Les génisses blanches étaient particulièrement estimées, parce qu'on les préferait pour les sacrifices. Cf. Virgile, Géorg. 11, 446 :

Hine abbi, Clitunne, greges, » avec la note de Servius ; Aristote, Hist. anim., 111, 2; Pline, Hist. nat., 11, 240. [Klotz.]

876-578. Φ:υγίων αὐλών... μιμήματα πετίων. Păris imitait sur le chalumeau les airs qu'Olympos avait composés pour la flûte phrygienne. Il y avait d'anciennes melodies sur le mode phrygien, très-celèlues dans la Grice et attribuées à Olympos de Phrygie. Voy. C. O. Mutler, Geschichte

der griechischen Literatur, I, p. 43 et p. 279.

580. Έμηνε, rendit fou. Cf. Ion, 520: Εὐ φοονεῖς μέν, ἡ σ' ἔμηνε θεοῦ τις, ὡ ξένε, βλάδη; Le sens de ce vers était peutêtre: « Ta passion n'eût pas été allumée par le jugement des déesses. » Voy. NC.

582. Έλεραντοδέτω. Euripide s'est souvenn de la description qu'Homère fait du palais de Ménèles, O.lyssée, IV, 71 sqq.: Φράζεο.... Χαλκοῦ τε στεροπὴν καὶ δώματα ἡχήτεντα, Χουσοῦ τ' ἡλέπτρου τε καὶ ἀργύρου ἡλ' ἐλέπαντο: [Brodæns.] 586. Έρις ἐριν Ἑλλάδα.... ἀγει, la

586. Έσις έσιν Ἑλλάδα.... άγει, la querelle (des déesses) amène la querelle grecque, c'est-à-dire la guerre grecque. L'une des rares scholies qui accompagnent le texte de cette tragédie dans le manuscrit de Florence porte: την έριστικήν Ἑλλάλα,

Έλλάδα σὺν δορὶ ναυσί τ' ἄγει ἐς πέργαμα Τροίας.

Ἰώ ἰώ· μεγάλαι μεγάλων
εὐδαιμονίαι· τὴν τοῦ βασιλέως
ἴδετ' Ἰριγένειαν ἄνασσαν
τὴν Τυνδαρέου τε Κλυταιμνήστραν,
ὡς ἐχ μεγάλων ἐδλαστήχας'
ἐπί τ' εὐμήχεις ῆχουσι τύχας.
Θεοί γ' οἱ κρείσσους οῖ τ' ὀλδοφόροι
τοῖς οὺχ εὐδαίμοσι θνατῶν.
Στῶμεν, Χαλχίδος ἔχγονα θρέμματα,
τὴν βασίλειαν δεξώμεθ' ὅχων
ἄπο μὴ σφαλερῶς ἐπὶ γαῖαν.
[ἀγανῶς δὲ χεροῖν μαλαχῆ γνώμη,

NC. 588. La leçon ές τροίας πέργαμα η été transposée par Blomfield. — 592. Les manuscrits ajoutent ἐμήν après Ἰριγένειαν. Bothe a retranché le pronom possessif, qui n'est pas de mise ici, et a rétabli ainsi le vers parémiaque indiqué par l'absence de césure après le second anapeste. — 593. Manuscrits : τυνδαρέου γε. Aldine : Τυνδαρέου τε.— 596. Hermann écrit θεοί τοι πρείσσους. — 597. Vulgate τῶν θνατῶν Mais dans les manuscrits τῶν est ajouté par une autre main. Ici, comme au vers 592, les copistes ont voulu faire un dimètre acatalectique. — 599. δχων, correction de Canter, pour δχλων. — 600. Ici encore une autre main a ajouté τῆν avant γαῖαν. — 601-606. Ces vers, ainsi que les trois vers précédents, sont regardés comme une interpolation par les deux Dindorf et par plusieurs autres critiques. Je n'ai pas cru devoir mettre les vers 598-600, qui me semblent bons, sur la même ligne que la mauvaise amplification qui les suit. Ici, en effet, les vers ne marchent pas; l'expression laisse beaucoup à désirer; l'idée que les princesses pourraient s'effrayer de voir ici des femmes inconnues, ext étrange.

ώ; που καὶ πόλεμον έριν έρη τον έριστικόν. Cependant έριν est substantif, et Έλλάδα joue ici, comme ailleurs, le rôle d'un adjectif. — Σύν δορί ναυσί τ' άγει. Cf. Eschyle, Agam., 409 sqq.: 'Αχαιών δίθρονον κράτος.... πέμπει ξύν δορί καὶ χερὶ πράκτορι θούριος δρνις Τευκρίδ' ἐπ' αἰαν.

592. Ce vers parémiaque marque la fin de la première période anapestique. Il en résulte un repos qui appelle l'attention sur Iphigénie, en séparant son nom de celui de Clytemuestic.

505. Εὐμήκεις τύχας. Cette expression n'est pas plus singulière que celle d'Empéducle (Clément d'Alex., Str., IV, τν, 13): 'Εξ οίης τιμής τε καὶ οίου μήκεος δλόου. [Porson.] Cf. Soph., Ant., 393: Χαρὰ ἐοικεν άλλη μῆκος οὐδὲν ἡδονή.

506. 'Οι δοφόροι, ceux qui ont reçu unc haute fortune. Cf. άθλοφόρος, μισθεφορος. — Quant aux idées exprimées ici, cf. Él., 994: Χαϊρε, σεδίζω σ' ίσα καὶ μάκαρας Πλούτου μεγάλης τ' ευδαιμενίας.

600. Mη σφαλερώς, de manière à ce que son pied ne glisse pas.

μή ταρδήση νεωστί μοι μολόν κλεινόν τέκνον Άγαμέμνονος, μηδὲ θόρυδον μηδ' ἔκπληξιν ταῖς Άργείαις

605

ξείναι ξείναις παρέχωμεν.]

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ορνιθα μέν τόνδ' αίσιον ποιούμεθα τό σόν τε χρηστόν και λόγων εύφημίαν. έλπίδα δ' έγω τιν' ώς ἐπ' ἐσθλοῖσιν γάμοις πάρειμι νυμφαγωγός. Άλλ' δχημάτων 610 έξω πορεύεθ' ας φέρω φερνάς χόρη, καὶ πέμπετ' εἰς μέλαθρον εὐλαδούμενοι. Σὺ δ', ὧ τέχνον, μοι λεῖπε πωλιχοὺς ὄχους, άδρον τιθείσα χώλον άσθενές θ' άμα. Ύμεῖς δὲ, νεάνιδές, νιν ἀγκάλαις ἔπι 615 δέξασθε καὶ πορεύσατ' ἐξ ὀγημάτων. Κάμοι γερός τις ενδότω στηρίγματα, θάχους ἀπήνης ώς ᾶν ἐχλίπω χαλῶς. Αί δ' είς τὸ πρόσθεν στῆτε πωλιχῶν ζυγῶν, φοδερόν γάρ άπαράμυθον όμμα πωλιχόν. 620 καὶ παῖδα τόνδε, τὸν λγαμέμνονος γόνον, λάζυσθ' 'Ορέστην' έτι γάρ έστι νήπιος.

NC. 614. La conjecture de Hermann: κῶλον ἀσφαλῶς χαμαί, est très-probable. — 618. La leçon νεανίδαισιν ου νεανίδεσσιν ἀγκάλαις a été corrigée par Pierson. νεανίαις νιν Lobeck. — 617. Hermann a rectifié la leçon καί μοι. — 619. Peut-être: ol δ' είς τὸ πρόσθεν, conjecture de Dobree.

607-608. "Ορνιθα.... ποιούμεθα, nour regardons ceci (τόνδε) comme un bon présage pour nous. Τόνδε), démonstratif qui doit s'accorder en grec avec le substantif δρνιθα, est expliqué par les mots το σόν τε.... εύφημίαν. — On compare Phénic., 862: Οἰωνὸν ἐθείμην καλλίνικα σὰ στέρη.

610-612. Άλλ' όχημάτων... εύλοδούμενοι. Clytemnestre donne cet ordre aux serviteurs qui l'accompagnent.

613-615. 'Ω τέχνον, μοι.... νεάνιδές, νιν. L'accentuation de ces mots fait voir

qu'on ne devrait pas mettre les vocatifs entre deux virgules. Notre ponctuation moderne est contraire au génie de la langue grecque. « Nostra circa distinctiones nimia « cura locos id genus turbat. » [Boissonade.]

620. Φοδερόν.... πωλικόν, les yeux des cheraux (les cheraux) s'elfarouchent facilement (φοδερόν), si one les rassure pas (ἀπαράμυθον, sous-ent. δν). On traduit généralement, à tort suivant nous, comme si ἀπαράμυθον était coordonné à φοδερόν.

Τέχνον, χαθεύδεις πωλιχῷ δαμείς όγω; έγειο' άδελοχε έο' ύμέναιον εύτυχῶς. άνδρός γάρ άγαθοῦ κῆδος αὐτός ἐσθλός ὧν 625 λήψει, τὸ τῆς Νηρῆδος ἰσόθεον γένος. Έξης χαθίστω δεύρό μου ποδός, τέχνον πρός μηπέρ', Ίριγένεια, μαχαρίαν δέ με ξέναισι ταῖσδε πλησία σταθεῖσα θές. Καὶ δεῦρο δὴ πατέρα προσείπωμεν φίλον. — 630 🗽 σέδας έμοὶ μέγιστον, Άγαμέμνων ἄναξ, ήχομεν, έφετμαϊς ούχ απιστούσαι σέθεν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

🗘 μήτερ, ύποδραμοῦσά σ', ὀργισθής δὲ μη, πρός στέρνα πατρός στέρνα τάμα προσδαλώ. [ Έγω δὲ βούλομαι τὰ σὰ στέρν', ὧ πάτερ,

635

NC. 623. Baxevets L et P1. - 626. Mes : to vgor dog. - 627-630. Matthie Stait ces vers à Euripide. Dindorf en fait autant de tout le couplet de Clytemnestre; Kirchhoff et Nauck des vers 615-634 ou 615-630. Ces critiques font beaucoup d'honneur à l'interpolateur. — 627. καθίστω, correction de Markland, pour καθήσω. J'ai effacé la virgule après réxyov. Voy, la note explicative. - 629. Les manuscrits ont oradeioa δός. Camper et d'autres : θές. - 630. J'ai écrit προσείπωμεν φίλον pour πρόσειπε cov cilov, lecon qui est en contradiction avec les quatre vers suivants, dans lesquels Clytemnestre salue elle-même son épour, et Iphigénie demande à sa mère la permission de courir au-devant de son père. - 631-632. Ces deux vers, qui se lisaient après 634, ont été transposés par Porson. - 633. ὑποδραμοῦσά σ', Palatinus avant correction. υποδοαμούσα γ', vulgate. - 634 Les manuscrits ont περιδαλώ. Porson a rétabli προσ-6αλώ, lecon que l'interpolateur des trois vers suivants avait sons les yeux. - 635-637. Porson a écarté ces trois vers, qui sont évidemment fabriqués au moyen des deux vers précédents. L'interpolation une fois admise dans le texte, la transposition des vers 631-634 en était une conséquence naturelle.

623. Πω) ικώ δαμείς δχώ, assoupi par le mouvement de la voiture. Le sens de δαμείς est déterminé par le verbe καθεύδεις. Appeler cette phrase très-poétique une « locutio absurdissima », c'est singulièrement abuser de la critique.

627-628. Έξης μου ποδός, pour έξης έμου, est une périphrase appropriée à la circonstance. Cf. Hipp., 661 : Σύν πατρός μολών ποδί. - Τέχνον πρός υπτέρ(α), la mère à côté de la fille. Il ne faut pas séparer ces mots, rapprochés à dessein par le poète. Une ponctuation vicieuse avait fourni un motif aux critiques qui condamuent ce passage.

629. Eivaioi raioče, aux yeux de ces étrangères.

631-632. On a rapproché de ces deux vers des fragments poétiques cités sans nom d'auteur par Ciceron, ad Att., XIII, 47, et par Charisius, IV, p 248 P. Ribleck (1. c., p. 202 et 256) combine ces fragments de manière à en faire deux tétramètres qui pourraient être tirés de l'Iphigenie d'Ennius : Postenquam abs te, Agamenno, tetigit aures nuntius, Extemplo edolavi jussum : concitum tetuli gradam.

633. Υποδραμούσα σ(ε), te prévenant (courant de manière à te prévenir).

640

ύποδραμούσα προσδαλείν διά χρόνου τουδώ γάρ όμμα δή σόν τοργισθής δὲ μή.]

ΚΑΝΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

'λλλ', ὧ τέχνον, χρή · φιλοπάτωρ δ' ἀεί ποτ' εἶ μάλιστα παίδων τῷδ' ὅσους ἐγὼ 'τέχον.
ΙΦΙΓΕΣΕΙΑ.

\*Ω πάτερ, ἐσεῖδόν σ' ἀσμένη πολλῷ χρόνῳ.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Καὶ γὰρ πατήρ σέ · τόδ' ἴσον ὑπὲρ ἀμφοῖν λέγεις.

Χαῖρ' εὐ δέ μ' ἀγαγών πρὸς σ' ἐποίησας, πάτερ.

Οὐχ οἶδ' ὅπως φῶ τοῦτο καὶ μὴ φῶ, τέχνον. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ea.

ώς ου βλέπεις έχηλον, άσμενός μ' ίδών.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Πόλλ' ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ στρατηλάτη μέλει.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Cis

Παρ' έμοι γενοῦ νῦν, μὴ 'πὶ φροντίδας τρέπου.
ΑΓΛΜΕΜΝΩΝ.

'Αλλ' είμι παρά σοι νῦν ἄπας κούκ ἄλλοθι.

IDITENEIA.

Μέθες νυν όρρυν όμμα τ' έχτεινον φίλον.

NC. 638-639. Ces deux vers étaient attribués à Agamemon, par suite de l'interpolation des trois vers précédents. Porson les a rendus à Clytemnestre. — 638. Variante mal autorisée : χοῦ. — 639. τῷδ', correction de Fix et de Monk, pour τῶνδ', leçon qui ne pourrait se justifier que si tous les enfants de Clytemnestre étaient présents. — 614. Les monscrits portent βιέπεις μ' εὖκηλον ου βλέπεις εὖκηλον. Bloudield a rétabli la forme attique ἐκηλον. — 646. μή, correction de Barnes, pour καὶ μή.

614. Ου βλέπεις διηλου, to as on regard soncioux. C'est ainsi qu'on dit ήδύ βλέπειν, σεινόν βλέπειν, δεινόν δέρκεσθαι, εία, — 'Ασμενός μ' ίδών, αριθό

m'avoir assuré que tu me voyais avec plaisir. Ces mots font allusion au vers 644.

648. 'Ouux t' Extervov, frontemque exporge (Térence). Cl. Hippol., 294 : Ex-

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

'Ιδού γέγηθά σ' ώς γέγηθ' όρῶν, τέχνον.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Κάπειτα λείδεις δάχρυ ἀπ' όμμάτων σέθεν; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

**65**0

Μαχρά γάρ ήμιιν ή πιούσ' άπουσία.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ούχ οἶοά θ' δ τι φής, κοἶοα, φίλτατ' ὧ πάτερ.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Συνετὰ λέγουσα μᾶλλον εἰς οἶκτόν μ' **ἄγεις.** ΙΦΙΓΕΧΕΙΑ.

ITH LALIA.

Άσύνετα νῦν ἐροῦμεν, εἰ σέ γὶ εὐφρανῶ.

AFAMEMNON.

Παπαί, τὸ σιγᾶν οὺ σθένω σὲ δ' ἤνεσα.

655

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μέν', ὧ πάτερ, κατ' οἶκον ἐπὶ τέκνοις σέθεν.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Θέλω γε το θέλειν δ΄ ούχ έχων άλγύνομαι.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ολοιντο λόγγαι καὶ τὰ Μενέλεω κακά.

NC. 649. Musgrave a corrige la leçon γέγηδ' ἔως γέγηδά σ' όρῶν. — 652. Les manaserits porteut : οὐχ οἰδὶ ὅ τι εὐς οὐχ οἰδὰ φίλτατ' ἔμοι πατήρ. Les conjectures οὐχ οἰδ' ὅ
φῆς. οὐχ οἶδὰ, φίλτατ' ὤ πάτερ (Markland) et οὐχ οἰδά σ' ὅτι φῆς, φίλτατ', οὐχ
οἶδ', ὡ πάτερ (Hermann: remettent le vers sur ses pieds; mais elles ne donnent pas un
sens qui soit en rapport avec la réponse d'Agamemnon. Pai écrit οὐχ οἰδά θ' ὅτι φῆς,
ποῖδα (ου κῷῖα). Nauck propose de mettre les vers 652-655 à la place des vers 660-663.
— 654. νῦν L. μὲν P. — 657. δεὶ ω΄ τὸ δὲ θέλειν Scaliger.

γνήν ότρυν λύσατα, ainsi que les locations συνάγειν, συστελλειν, συσπάν τὰς ὀφρύς.

649. Γέγηθα σ' ως γέγηθ' δρών. Cf. la mote sur Vellee, 1011: 'Ηνγείδας οϊ ήγγειλας. Les tragiques affectionnent ces tournures, pour marquer une réticence.

682-683. Ωύχ οἰδά 6' δ τι φτι, κοίδα. Iphigénie doit ignorer qu'on veut la marier (cf. v. 674); cependant, elle suit-trèsbien de quoi il s'agit (cf. v. 624). Elle dit done: « Je ne sais pas ce que tu seux dire, et je le sais. » Mais ces paroles prennent un sens plus profond pour le malheureux père qui les entend. En par-

lant d'une longue séparation (v. 681), Agamemnon semblait avoir en vue le mariage d'iphigénie, mais il entendait la mort de sa fille. Celle-ci n'a done pas compris ce que disait son père, tout en le comprenant jusqu'à un certain point (o')x (i'2x x0i'2x). Maintenant on a la clef de la réponse d'Agamemnon : « En disant des paroles sensées, des paroles qui n'ont que trop de sens gousta àgrouga : cf. v. 464), tu m'attendris encore davantage. »

657. Θέλω γε... άλγίνομαι, je le veux bien: mais je ne puis le vouloir: et c'est la ce qui m'afflige.

660

#### Al'AMEMNON.

Άλλους όλει πρόσθ', άμε διολέσαντ' έχει.

'Ως πολύν ἀπῆσθα χρόνον ἐν Αὐλίδος μυχοῖς.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Καὶ νῦν γέ μ' ἴσχει δή τι μὴ στέλλειν στρατόν.

Ποῦ τοὺς Φρύγας λέγουσιν ψαίσθαι, πάτερ;

Οὖ μήποτ' οἰχεῖν ὤφελ' ὁ Πριάμου Πάρις. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μαχρὰν ἀπαίρεις, ὧ πάτερ, λιπὼν ἐμέ;

Εἰς ταὐτὸν <αὐθις>, ὧ θύγατερ, ήξεις πατρί. 665

Φεῦ.

είθ' ἢν καλόν μοι σοί τ' ἄγειν σύμπλουν ἐμέ.

Επεστι καὶ σοὶ πλοῦς, ἵνα μνήσει πατρός.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σύν μητρί πλεύσασ' ή μόνη πορεύσομαι;

NC. 659. La leçon πρόσθεν ά με a été rectifiée par Porson. — 662. La leçon ψεῆσθαι a été rectifiée par le même. — 664. μακράν γ' par correction. — 665. Les mas portent: εἰς ταὐτὸν ὧ θύγατερ ἤκεις σῷ πατρί, et au-dessus de la ligne σύ θ', mauvais supplément qui a été inséré avant ἦκεις dans les manuscrits de Paris. J'essuie d'une conjecture qui me paraît plus plausible que celles qu'on avait proposées. — 666. ἐμοὶ Monk, ea gâtant le mètre. — 667. ἔπεστι Nauck, pour αἰτεῖς τί; Porson: ἐτ' ἐστι.—[γ' εὐ Vitelli.

659. Άλλους.... Ιχει, ils (les maux qui nons viennent de Ménélas, τὰ Μενέλεω κακά) tueront d'abord d'autres, et c'est là ce qui me tue. — 'Αμὰ διολέσαντ' Ιχει. Si on voulait rendre tout ce qu'il y a dans cette périphrase, il faudrait traduire : « Ce qui m'a tué et ce qui fait que je suis mort. » Voyex Hipp., 932 et la note.

665. Εἰς ταὐτὸν αὐθις, ω θύγατερ, ξξεις κατρί, tu seras un jour, ὁ ma fille, tèunie à ton père. Agamemnon parle à mots couverts de la réunion par la mort. - El; ταὐτὸν fixer a ici son sens premier et local.

667. Π)οῦς. On peut entendre la traversée du Styx. Cependant les Grocs prenaient le mot πλοῦς aussi dans le sens général d'entreprise ou d'aventure. Cf. la locution proverbiale δεύτερος πλοῦς, et Sophocle, *ΟΕ-lips à Colone*, 663: Φανήσεται Μακρόν τὸ δεῦρο πέλαγος, οὐδὲ πλώσιμον. Dans ce dernier passage il ne s'agit point d'un voyage de mer.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Μόνη, μονωθεῖσ' ἀπὸ πατρὸς καὶ μητέρος. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ού που μ' ἐς ἄλλα δώματ' οἰχίζεις, πάτερ;

**G70** 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Έα σύ γ' ου χρή τοιάδ' ειδέναι κόρας.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σπεῦδ' ἐχ Φρυγῶν μοι, θέμενος εὖ τάχεῖ, πάτερ. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Θῦσαί με θυσίαν πρῶτα δεῖ τιν' ἐνθάδε.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άλλὰ ξυνούσας χρή τό γ' εὐσεδὲς σκοπεῖν. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Είσει σύ γερνίδων γαρ έστήξεις πέλας:

675

ΙΦΙΓΕΝΕΙ Δ.

Στήσομεν ἄρ' ἀμοὶ βωμόν, ὧ πάτερ, χορούς;

Ζηλῶ σὲ μᾶλλον ἢ 'μὲ τοῦ μηδὲν ρρονείν. Χώρει δὲ μελάθρων ἐντός.

NC. 670. Variante moins autorisée: ἢ που. — 671. Les manu-crits portent ἐα γε. Blomfield a proposé ἐασον. J'ai adopté la conjecture de Klotz: ἐα σύ γ'. Ensoite τοιάδ', pour τοι τάδ', est dù à Markland. — 674. On l'sait: ἀλλὰ ξὺν ἰεροῖς χοὴ τὸ γ' (τοδ' P) εὐσεδὲς σκοπεῖν, et on tradoisait: « At com sacerdotibus oportet sacram rem de- liberare. » Il serait étrange qu'Iphigénie fit ici cette observation, et la réponse d'Agamemnon montre clairement qu'elle di-ait autre chose. J'ai rétabli le sens indiqué par cette réponse, en écrivant ξυνούσας. On aura mis au-dessus des deux dernières syllabes de ce mot la glose explicative ἐεροῖς, sacris. De la sera venue la leçon vicieuse de nos manuscrits. — 675. ἐστῆξεις Elmsley. ἐστῆξη mss. — 678. Il est difficile de rattacher ἐφθῆναι κόσαις aux mots précédents. Comment supposer qu'Iphigénie ait smené ses compagnes dans le camp des Grees? Elles ne sont pas mentionnées dans les vers pronomés par Clytemnestre au commencement de cette scène (607 sqq.). Je crois donc, avec Hermann, qu'il y a ici une lacune. Ce savant la comblait ainsi : Χώρει δὲ μελάθρων ἐντὸς, ὡς μετ' ἀνδράσιν ἡ μωμητὸν οἴεων ἐκτὸς ὀρθῆναι κόρεις.

674. Άλλὰ ξυνούσας.... σχοπεῖν, mais il faut que, près de toi, nons voyions (je voie) de ce sacrifice ce qu'il est permis d'en voir. Τό γ' εὐσεδές, quod quidem fas est, quod quidem per religionem licet. Cf. Eschyle, Choéph., 122: Καὶ ταῦτά μοὐστὶν εὐσεδή θεῶν πάρτ;

675. Χιρνίδων πέλας équivant à dupl βωμόν, ν. 676. On compare Électre, 790: 
<sup>1</sup>Ω: ἀμφὶ βωμόν στῶσι χεονίδων πέλας. 
677. Cf. Soph., Ajux, 552: Καίτοι σε 
καὶ νῶν τοῦτό γε ζηλον ἔχω, Όθούνεπ<sup>3</sup> 
οὐδεν τῶνδ' ἐπαισθάνει κακῶν.

678. Le texte est mutilé. Agamemnon

δοθήναι χόραις. πιχρόν φίλημα δοῦσα δεξιάν τ' έμοι, μέλλουσα δαρόν πατρός άποικήσειν χρόνον. 680  $^{ au}\Omega$  στέρνα καὶ παρῆδες,  $ec{\omega}$  ξανθαὶ κόμαι, ώς άγθος ύμιν εγένεθ' ή Φρυγών πόλις Έλένη τε. Παύω τοὺς λόγους: ταγεῖα γὰρ νοτίς διώχει μ' δμμάτων ψαύσαντά σου. 10' είς μέλαθρα. Σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάδε, 685 Λήδας γένεθλον, εί κατωκτίσθην άγαν, μέλλων 'Αγιλλεῖ θυγατέρ' ἐχδώσειν ἐμήν. 'Αποστολαί γάρ μαχάριαι μέν, άλλ' ὅμως δάχνουσι τούς τεχόντας, ὅταν ἄλλοις δόμοις παίδας παραδιδώ πολλά μογθήσας πατήρ. 690

KAYTAIMNHETPA.

Οὺχ ὧδ' ἀσύνετός εἰμι, πείσεσθαι δέ με καὐτὴν δόκει τάδ', ὥστε μή σε νουθετεῖν. ὅταν σὺν ὑμεναίοισιν ἐξάγω κόρην ˙ ἀλλ' ὁ νόμος αὐτὰ τῷ χρόνῳ συνισχνανεῖ. — Τούνομα μὲν οὖν παῖδ' οἶδ' ὅτῳ κατήνεσας, 695 γένους δὲ ποίου χὼπόθεν μαθεῖν θέλω.

NC. 681. Manuscrits: παρηίδες. — 682. La leçon ήμιτν a été corrigée par Musgrave. — 694. Dans le Palatinus συνισχάνει se trouve écrit au-dessus de συνανίσχει. La correction συνισχανεί est due à un critique anglais. Nauck a préféré συνισχανεί.

disait sans doute qu'il ne convenait pas aux jeunes filles de s'exposer aux regards des hommes. Voy. NC.

681-685. Comparez avec ce morceau les vers 1071-1076 de Medee.

684. Διώλει μ(ε), urget me, instat mihi. Agamemnon dit qu'il n'a pu caresser sa fille (ψαύσαντά σου) sans fondre aussitôt en larmes.

685-686. Le démonstratif τάξι indique l'idée développée par la phrase εἰ κατφατάθεν ἄγαν. Il répond au mot ca dans cette traduction : « Si je me suis trop attendri, je t'en demande pardon, »

694-693. La phrase subordonnée δταν.... ἐξάγω.... χορην, se rattache a πείσεσθαι δέ με χαὐτήν. Les mots intercalés ώστε μή σε νουθετείν ne veulent pas dire: « Sans avoir besoin de tes avis », mais: « loin de te reprocher ta faiblesse ». Σε est le régime de νουθετείν.

694. 'λλλ' ὁ νομος.... συνισχνανεῖ. L'usage, ainsi que le temps (σὺν τῷ χοόνϵρ), adoucira (ἰσχνανεῖ, réduira) ta douleur.

695. Τούνου α.... κατήνεσα; quant au nom (s'il suffit de connaître le nom), je sais à qui ta as promis ta file. Ne construisez pas : οίδα τούνομα (ἐκεί·ου) ότω. Cette construction ne pourrait se justifier que s'il y avait & et non ότω.

695. Clytemestre demande à savoir quels sont les ancètres d'Achille; elle n'ignore pas qu'il est le fils de Thétis. Voy, v. 626.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Αίγινα θυγάτηρ έγένετ' Άσωποῦ πατρός.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ταύτην δὲ θνητῶν ἢ θεῶν ἔζευξε τίς;

Ζεύς Αλακόν δ' έφυσεν, Οινώνης πρόμον.

Τοῦ δ' Αἰαχοῦ παῖς τίς κατέσχε δώματα;

AFAMEMNON.

Πηλεύς δ Πηλεύς δ' έσχε Νηρέως χόρην.

Θεοῦ διδόντος, ἢ βία θεῶν λαθών;

AFAMEMNON.

Ζεὺς ήγγύησε, καὶ δίδωσ' ὁ κύριος.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Γαμεῖ δὲ ποῦ νιν; ἢ κατ' οἶομα πόντιον; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Χείρων εν' οίχει σεμνά Πηλίου βάθρα.

705

700

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Οὖ φασι Κενταύρειον ῷχίσθαι γένος ;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Ένταῦθ' ἔδαισαν Πηλέως γάμους θεοί.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Θέτις δ' ἔθρεψεν ἢ πατὴρ ἀχιλλέα;

NC. 701. Cf. le vers du poète comique Philèteros, chez Athénée, XIV, p. 474 D: Πηλεύς ὁ Πηλεύς δ' έστιν δνομα κεραμέως. Cette parodie réfute la conjecture de Hermann: Πηλεύς ὁ δ' έσχε Πηλέως κόρην Θέτιν. — 704. C'est à tort que beaucoup d'éditeurs écrivent ἢ. La leçon des manuscrits ἡ est conforme à l'usage grec. Cf. Hécube, 4043. — 705. Les manuscrits ont πηλείου. — 706. Porson a rectifié la leçon οίχεισθαι.

699. Οἰνώνης. OEnone etait l'ancien nom de l'île appelée plus tard Égine. Ce dernier nom était, suivant la fable grecque, celai de la mère d'Éaque, le premier roi de cette fle.

702. Ocou, le dieu, c'est-à-dire Nérée.

Θεοῦ διδόντος est mis ici pour πατρὸς διδόντος, parce qu'il est difficile de croire qu'un dieu donne sa fille à un homme.

703. Ὁ χύριος, celui qui avait le droit de dispuser de Thétis, c'est-à-dire : son père.

#### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Χείρων, ΐν' ήθη μή μάθοι κακῶν βροτῶν. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Φεῦ.

σορός θ' δ θρέψας χώ διδούς σορωτέροις.

710

Τοιόσδε παιδός σῆς ἀνὴρ ἔσται πόσις.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οὐ μεμπτός. Οἰχεῖ δ' ἄστυ ποῖον Ἑλλάδος; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Άπιδανόν άμφὶ ποταμόν ἐν Φθίας εροις.

KATTAIMNHETPA.

Έχεισ' ἀπάξει σὴν ἐμήν τε παρθένον; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Κείνφ μελήσει ταῦτα τῷ κεκτημένφ.

715

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

λλλ' εὐτυχοίτην. Τίνι δ' ἐν ἡμέρα γαμεῖ; ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Όταν σελήνης εὐτυχής ἔλθη κύκλος. ΚΑΥΤΛΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Προτέλεια δ' ήδη παιδός έσφαξας θεặ;

ΑΓΛΜΕΜΝΩΝ.

Μέλλω. 'πὶ ταύτη καὶ καθέσταμεν τύχη.

NC. 709. La leçon μὴ μάθη a été corrigée par Musgrave. — 710. Les manuscrits portent σορός γ' ὁ θρέψας χὼ διδούς σορωτέρος. Musgrave a écrit σορωτέροις, l'éditeur de Cambridge a changé γ' en θ'. — 714. Je ne pense pas que la réponse d'Agamemnon exige ici ἀπάξεις, conjecture de Dobree, que plusieurs éditeurs ont adoptée. — 716. La leçon εὐτυχείτην a été rectifiée par Em. Portus. — 717. ἐντελής Μυσgrave.

d'un mariage. Musgrave rappelle que chea Pindare, Isthm., VII, 44, Thétis est unie à Pelée ἐν διχομηνίδεσσιν ἐσπέραις.

718. Πρυτέλεια. Voyez la note sur le vers 433.

719. ('E'πl ταύτη.... τύχη. En se servant de telles expressions, Agamemaon est bien près de trabir son secret.

<sup>715.</sup> Κείνω... τῷ κεκτημένω. Ces paroles sont a double entente. Againemnon semble parler d'Achille; mais il entend Pluton. Cf. Iph. Taur., 369: "Αιδης Άχιλλεις ἡν ἄρ', οῦχ ὁ Πιλέως, "Ον μοι προτείνας πόσιν.... [Hartung.]

<sup>717.</sup> La pleine lune passait, on le voit, pour une époque favorable à la conclusion

LATERINE TO

Librario parcer tour naucus is attenti

ALASKATALA

byose is uppar and jet The test.

ALEMENAN

FLANDS TO SECTION FOR ESTERN THE THE

AL TRAIENESSPA

LOUNT OF THE STREET STREET

A LIMERINGS

A STEENMENTA

ו ובונים בנותר בנותר ביו ביותר בנותר בנותר ביותר ביותר

ALAMERNUN

House our estate comes est a supposse.

ALITHONNELTIA

בירות ה אשטה בשביבל של אב בשל אשבים ביירות ב

L'ANLENDS

בניסטונים בין דבוב בבים בינים בבים

A LITE OF NEXT PRO-

Ήμας οι που γρη πενικάδτα πλημένει:

ALEXEVNAN.

Χώρει προς Άργες παρίενους τε τημέλει.

EASTAINNHUTFA.

Λιπούσα παίδα : πις δ΄ άνασχησε: ζλιηα :

BC. 721 úpr yor Porson ápi ou áris a') éyere mei de yorde Moun. — 726. Le Polatikus : nadió; E. Head vonial dendir nervande, de. Je propose quadro; (on nadio; c'avryanis; et. — ederered. L. Dingori, ederered. mm. — 726. misső u Colot. Cl. On. 12. — 726. de pa Ruske, á de nes una Markand.

710. Asistic tour various, in donners. It repair nightal. Cl. vers (1)

714 E2. G. ne goune pas de sens satefoisset. Il faudrat un moi se rapprochant de la aguitection de 2.1772.00 Vot. No. — Acquezaet se veut pas dire in montamment e, mais e pairrement, insuffamment, per sens a la Cr. Tungdide, V. 6. Tr. 676-51. Acquesas sucas. 128 Ouri els Elifers, Cl. Heenbe, 128 et le mote Sopuncie, Office Rei, 543 : 1176 es. mote se

Ter H. P. 155. ... seben. Le verbe nicht de geneine queiquelais le générit, d' pres l'annique du verse axouses. Cf. Herniste I. 126 : Luro nethouses. Tompoure, VII. 83 : Hann nellos Denigne de Sant nicht de Sant

300

725

730

#### AFAMEMNON.

'Εγώ παρέξω φῶς δ νυμφίοις πρέπει.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ούχ ὁ νόμος οὖτος, (κεί) σὺ φαῦλ' ήγεῖ τάδε.

# ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Οὐ καλὸν ἐν ὄγλω σ' ἐξομιλεῖσθαι στρατοῦ.

735

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Καλὸν τεχοῦσαν τάμά μ' ἐχδοῦναι τέχνα.

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Καὶ τάς γ' ἐν οἴκω μὴ μόνας εἶναι κόρας.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

'Οχυροΐσι παρθενῶσι φρουροῦνται χαλῶς.

#### AFAMEMNUN.

Πιθοῦ.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Μὰ τὴν ἄνασσαν Άργείαν θεάν. Ἐλθών σὺ τἄξω πρᾶσσε, τἀν δόμοις δ' ἐγώ [ά χρή παρείναι νυμφίοισι παρθένοις]. —

740

## ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Οίμοι μάτην ήξ', έλπίδος δ' ἀπεσφάλην, έξ διμμάτων δάμαρτ' ἀποστεϊλαι θέλων. Σος Κομαι δε κάπι το σι ςιλτάτοις τέγνας πορίζω, πανταγή νιχώμενος.

745

NC. 734. J'écris κεὶ σὺ pour σὸ δὲ. Hermann: ἡ σὸ. Elmsley: σὸ δὲ τέ. Diadorf: σὸ δ' doa. Kirchholf: μη συ φαυλ' ήγου τάδε. - 735. έξαμι) ασθαι Herwerden. -736. τάμά μ' Markland, pour τάμά γ'. - 739. Wilamowitz voudrait attribuer ce vers tout entier à Agamemnon. - 740. σύ Markland, pour de ou γε. - στεγών σύ Herwerden. Pourquoi pas μελάθρων σύ? - 741. νυμφίσισε παρθένοις est une expression étrange, et ce vers tout entier n'est qu'un mauvais supplément, qui affaiblit le discours de Clytemnestre. Monk a reconnu l'interpolation,

734. Ούχ ὁ νόμος ούτος. Voyez, sur l'usage que Clytemnestre veut maintenir, Medee, 4027 et la note. - Pavi(a) veut dire ici : « Insignifiant, sans importance, »

735. Έξομιλείσθαι équivaut à όμιλείσθαι Εω τοῦ οίκου. [Abresch.] 738. Οχυροίσ: παρθενώσι. Voy. la

note sur le vers 149.

739. Mà thu.... Brav. Junon était à la fois la déesse d'Argos et la déesse qui présidait à l'union conjugale, la matrone divine. Aucune divinité n'avait plus de titres à être invoquee ici par Clytemnestre.

742. Máthy 2:(2). On compare Ion. 572 : "Ο δ' δίας δράως, τουτο κάμ' έχει πόθος.

"Ομως δὲ σὺν Κάλχαντι τῷ θυηπόλῳ κοινῆ τὸ τῆς θεοῦ φίλον, ἐμοὶ δ' οὐκ εὐτυχὲς, ἐξιστορήσων εἶμι, μόχθον Ἑλλάδος.
Χρὴ δ' ἐν δόμοισιν ἄνὸρα τὸν σορὸν τρέρειν γυναῖκα χρηστὴν κάγαθὴν, ἢ μὴ γαμεῖν.

750

[Stropbe.]

"Ηξει δή Σιμόεντα καὶ δίνας ἀργυροειδεῖς ἄγυρις Ἑλλάνων στρατιᾶς ἀνά τε ναυσὶν καὶ σὺν ὅπλοις Ἰλιον εἰς τὸ Τροίας Φοιβήῖον δάπεδον, τὰν Κασάνδραν ἵν' ἀκού— ω ρίπτειν ξανθοὺς πλοκάμους χλωροκόμω στεράνω δάρνας κοσμηθεῖσαν, ὅταν θεοῦ

755

760

Στάσονται δ' ἐπὶ περγάμων Τροίας ἀμρί τε τείχη Φρύγες, ὅταν γάλκασπις Ἄρης

μαντόσυνοι πνεύσωσ' ανάγκαι.

[Antistrophe.]

NC. 747. Kirchhoff a rétabli la leçon du Palatinus. Dans ce manuscrit, la seconde main a sjouté γ' après φίλον : de la est venue la vulgate, d'après laquelle on lisait τὸ τῆς θεοῦ φίλον γ', en supprimant le mot χοινῆ. — 750. Γαμεῖν, correction de Hermann pour τρέφειν, mot répété par erreur dans les manuscrits. Ce second τρέφειν ne pourrait avoir d'autre régime que γυναῖχα χρηστῆν κὰγαθῆν, ce qui serait absurde. — 784. Variante : ναυσί. — 764. Παντόσυνοι, leçon vicieuse du Palatinus. — 764-765. l'ai écrit, avec Hermann, Φρύγες pour Τρῶες, et δλιος pour πόντιος, afin de rétablir l'accord antistrophique.

748. Μόχθον 'Ελλάδος, mal que j'endure pour la Grèce.

749-780. Le refas de Clytemnestre jette Agamemnon dons un grandembarras, et c'est là ce qui explique cette réflexion, qui d'ailleurs n'est pas equitable. Ajoutez que les pectateur et le lecteur savent ce que Clytemne stre deviendra par la suite, et qu'elle ne méritera certes pas le nom de γυνή χρηστή καν χέη.

755-756. Thiov .... Φοιθήτον δάπεδον. Cf. Helène, 1610: Diou Φοιδιίους έπι πύργους. Toutefois dans notre passage le poète appelle la Troade un pays consacré à Apollon, protégé par Apollon, sans faire allusion à la fable suivant laquelle ce dieu avait aidé à construire les murs de Troie,

757. Tàv Κασάνδραν. La mention de Cassandre, amence par celle d'Apollon au vers precedent, fait prévoir l'événement sans cesse annoncé dans les prophéties de cette Sibylle, à savoir la chute de Troie.

761. Πιεύσωσ(:). On compare Virgile,

| ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ.     | <b>3</b> 73 |
|----------------------------|-------------|
| άλιος εὐπριώροισι πλάταις  | 705         |
| εἰρεσία πελάζη             |             |
| Σιμουντίοις όχετοῖς,       |             |
| τὰν τῶν ἐν αἰθέρι δισ-     |             |
| σῶν Διοσχούρων Ελέναν      |             |
| έχ Πριάμου χομίσαι θέλων   | 770         |
| είς γᾶν 'Ελλάδα δοριπόνοις |             |
| άσπίσι καὶ λόγγαις Άχαιῶν. |             |
| Πέργαμον δὲ Φουνών πόλιν   | (Épode.)    |

Πέργαμον δὲ Φρυγῶν πόλιν
[ἔροἀε.]
λαίνους περὶ πύργους
χυχλώσας δόρει φονίω,
775
λαιμοτόμους σπάσας χεφαλὰς,
πέρσας πόλισμα χατάχρας,
θήσει χόρας πολυχλαύτους
δάμαρτά τε Πριάμου.
780

NC. 773-800. Dindorf regarde tout ce morceau comme interpolé; Hartung écarte les vers 778-782, Kirchhoff les vers 776-782. La plupart des objections qu'on a faites contre ces vers se lèvent, ce me semble, par les corrections que j'y ai introduites. Cependant l'épode est d'une longueur excessive; et comme les vers 773-782 contiennent le récit de l'accomplissement des craintes prêtées aux femmes de Troie dans les vers 783-792, je suis disposé a croire que le premier de ces morceaux était destiné à remplacer le second. Dans la rédaction primitive, celle d'Enripide, l'épode aura commencé au vers 783. Les tristes prévisions des Troyennes se rattachent très-bien au débarquement des Grecs, sur lequel roule l'antistrophe; mais l'annonce directe de la destruction de Troie est quelque peu deplacée ici. - 776. La leçon άρει φονίφ (Aldine : φοινίφ) est tout à fait inadmissible, puisque 'Aoric (v. 764) est le sujet de la phrase. J'ai adopté, à peu de chose près, la correction de Hermann : δορί φοινίφ. — 776. Variante : ) αιμητόμους. Ensuite on lisait χεταλάς | σπάσα:. Pai transposé ces mots. - 777. Les manuscrits portent πόλισμα τροίας | πέοσος κατάιρας πόλιν. Pai retabli la mesure, en retranchant πόλιν, qui est la glose de πόλισμα, ainsi que Τροίας, qui est une addition explicative. - 778 La leçon πολυκλαύστους est rectifiée dans l'édition Aldine.

A. a., VI, 50 : « Adflata est numine quando « Jam propiore dei. » — Μαντοσυνοι & άγκα » . C). th., 80 : « Fera corda domans. » — 7.7 "Ογετοίς, russeau. Cf. Oreste, 810 : Η 202 Συροντίοις δχετοίς.

768-760. Τάν. .. Διοσχούρων, sousent. άξελοην.

770-774. Ex Il staupou, sous-enteu-

des γᾶς, est opposé à ele γᾶν Ε) άδε, — Δοριπόνοιε, occupés des traviux de la guerre, belliqueux. Cette epithète, qui consient aux Grees, est ici donne a leurs armes. Cf. Lleet e, 479: Δορ πονων ἀνδρώ:

778. Θήσει. Le sujet de ce verbe est toujours Άρης, ν. 704.

[πολύκλαυτος] εἴσεται πόσιν προλιποῦσα. Μήτ' έμοὶ μήτ' έμοῖσι τέχνων τέχνοις έλπὶς ἄδε ποτ' ἔλθοι, 785 οΐαν αί πολύγρυσοι Λυδαί και Φρυγῶν ἄλογοι στήσασαι τάδ' ές άλλήλας μυθεύσουσι πας Ιστοίς. τίς άρα μ' εὐπλοχάμου χόμας 790 ρύμα δαχρυόεν τανύσας πατοίδος όλομένας απολωτιεί; διά σέ, τὰν χύχνου δολιγαύγενος γόνον, εί δή φάτις έτυμος, ώς έτεχεν 795 Λήδα σ' όρνιθι πταμένω Διὸς ὅτ' ἢλλάγθη δέμας, εἴτ' έν δέλτοις Πιερίσιν μύθοι τάδ' ές άνθρώπους ήνεγκαν παρά καιρόν άλλως. 800

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Ποῦ τῶν Άχαιῶν ἐνθάὸ' ὁ στρατηλάτης;

NC. 782. Les manuscrits portent πολύκλαυτος ἐσεῖται. Hermann écrivait πολύκλαυτος [ εἰσεται, en marquant une lucune avant ces mots. Je regarde πολύκλαυτος comme une interpolation tirée du vers 778. — 783. Hermann: ἐμοὶ μήτ' ἐμοῖσι τέκνοις. Fritzsche: [μήτ' ἐμοῖσι τέκνοις. Fritzsche: [μήτ' ἐμοῖ] μηδ'. — 787. Λυδών και Herwerden. — 788-769. Fritzsche a corrigé la leçon στήσουσι παρ' ἱστοῖς μυθεῦσαι τάδ' ἐς ἀλλήλας. — 790. La leçon εὐκλοκάμους a été corrigée par Musgrave. — 791. ῥῦμα Hermanu, pour ἔρυμα. — 792. ὀλομένας Monk. ὁλλυμένας Erſurdt. οὐλομένας mss. — 794-95. ὀολιχαύχενος [ κύκνου γ., εἰδή [ φ ἐτήτυμος Fritzsche et Hermanu. — 795. ἔτεκεν, correction de Musgrave pour ἔτυχεν. — 796. Elmsley a inséré σ' après Λήδα. Ensuite δρν:θ' ἱπταμένφ mss. — 797. ἀλλάχθη mss.

782. Elσεται πόσιν προλιποῦσα, elle saura qu'elle a abandonné son époux, c'està-dire: elle apprendra à ses dépens qu'elle commit un crime en abandonnant son époux.

785. Elæ(t, la prévision, la crainte. Cf. Salluste, Catil., XX: « Nobis est spes « multo asperior. »

786-788. Οξαν (ἐλπίδα).... στήσασαι. Κlots compare Sophocle, OEd. Roi, 697: \*Οτου ποτέ Μητιν τοσήνδε πράγματος στήσας έχεις.

794. 'Ρύμα τανύσα; équivant à ξὶ ξιν ἔλξας.
793. Διὰ σὲ, τὰν κύκνου.... Le chœur, qui avait fait parler les femmes de Troie dans

les vers 790-792, dit ici en son propre nom que tous ces malheurs arriveront à cause d'liélène. Quant à la naissance de cette fille de Léda et à la métamorphose de Jupiter en cygne, voy. Hélène, v. 47-24. — Τὰν.... γόνον équivant à τὰν οδσαν γόνον. Cf. Pindare, Pyth., IV, 250: Μήδειαν, τὰν Πελίτοι πόνον.

Πελίαο τόνον.
798. Ἐν δέλτοις Πιερίσιν, dans les pages des poëtes. Ce vers et les suivants rappellent un doute que Pindare exprime à propos d'une autre fable, Olymp., 1, 28: Καί πού τι καὶ βροτῶν φάτιν ὑπὰρ τὸν ἀναθη λόγον δεθαιδα) μένοι ψεύδισε ποικίλοις ίξαπατῶντι μῦθοι.

| τίς &ν φράσειε προσπόλων τὸν Πηλέως<br>ζητοῦντά νιν παῖδ' ἐν πύλαις ἀχιλλέα; |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Οὐα ἐξ ἴσου γὰρ μένομεν Εὐρίπου πνοάς;                                       |     |
| Οἱ μὲν γὰρ ἡμῶν ὄντες ἄζυγες γάμων                                           | 805 |
| οίχους έρήμους έχλιπόντες ένθάδε                                             |     |
| θάσσους' ἐπ' ἀκταῖς, οί δ' ἔγοντες εύνιδας                                   |     |
| καὶ παῖδας: ούτω δεινός έμπέπτωκ' ἔρως                                       |     |
| τῆσδε στρατείας 'Ελλάδ' οὐκ ἄνευ θεῶν.                                       |     |
| Τούμον μέν ούν δίκαιον έμε λέγειν γρεών                                      | 810 |
| άλλος δ' ό χρήζων αὐτός ὑπὲρ αὐτοῦ ṣράσει.                                   | -   |
| Γῆν γὰρ λιπών Φάρσαλον ἡδὲ Πηλέα                                             |     |
| The Jap Million Exposition floe Highest                                      |     |
|                                                                              |     |
| • • • • • • • •                                                              |     |
|                                                                              |     |
| μένω 'πὶ λεπταῖς ταισίο' Εὐρίπου πνοαῖς,                                     |     |

NC. 804. Les manuscrits portent εὐρίπου πύλας (erreur provenant du mot πύλαις au vers précèdent). Depuis Barnes la vulgate est πέλας. Hermann a écrit πνοάς, en mettant un point d'interrogation après ce mot ; et cette correction est nécessaire, parce qu'Achille veut dire évidemment que toute l'armée est également impatiente de partir. — 807. Markland a corrigé la leçon ἐπ' ἀκτάς. — 808, καὶ παίδας, correction de Mosgrave, pour ἀπαιδες. — 809. La leçon ἐρ'ἀκτάς ' a cté corrigée par Scalliger. Il faut peut-être écarter ces mots, et écrire, avec Elinsley, ούκ ἀνευθεών τινός.—810, χρέος Hennig.—812, φαραύλον L et Pl. Αρτές ce vers nous avons marqué, avec Kirchhoff, une lacune de troivers, laquelle est indiquée dans le Palatiques. Au vers 264 les manuscrits nous ont déjà fourni une excellente indication de ce genre. — 813. La leçon ταϊσδε γ' εὐρίπου a été corrigée par Blo.nfield. Hermann écrit πύλαις pour πνοαίς: cf. ν. 804, NC.

804. Obx & Toou.... πνοάς; N'attendons-nous pas tous dans la même situation d'esprit (avec la même impatience) les vents de l'Euripe?

806. Οξανός ξούμους ξαλιπόντες. Ces mots expliquent pourquoi les hommes non maries, tel qu'Achille, desirent autant que les hommes maries de partir promptement et de revenir au plus tôt. Leur maison est vide, sans enfants : il leur tarde de perpetuer leur race. Cf. Demosth., Mid., 165.

no8-809. Έμπεπτωκ' Ιρως... Έλλαδίας. Le finale du datif Έλλάδε ne pourroit pas s'e ider chez un poete attique. On trouve d'autres exemples du verbe έμπε πτειν construit avec l'accusatif (cf. Médee, v. 93, et la note); mais ils sont contestables. Voyez la conjecture proposée dans la note critique.

812. Dans la lacune marquée après ce vers, Achille développait les motifs particuliers (τούμὸν δικατον) qui lui faisaient preser le départ. Il pouvait dire que son père était vieux et sans défenseur (cf. Iliade, XXIV, 486 sqq), et ajouter d'autres considerations personnelles.

813. ('E)nti)entate... nvoate, près des vents faibles de l'Euripe, c'est-a-dire : près de l'Euripe a peine agité par le vent. Cf. v. 40 sq.

Μυρμιδόνας ίσγων οί δ' άελ προσχείμενοι λέγουσ' Αχιλλεῦ, τί μένομεν; ποῖον χρόνον έτ' έχμετρήσαι γρή πρός 'Ιλίου στόλον; δρά δ', εἴ τι δράσεις, ἢ ἄπαγ' οἴκαδε στρατόν, τὰ τῶν Ατρειδῶν μὴ μένων μελλήματα.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

🤼 παϊ θεᾶς Νηρῆδος, ἔνδοθεν λόγων τῶν σῶν ἀκούσασ' ἐξέβην πρὸ δωμάτων.

820

825

815

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

 ${}^{T}\!\Omega$  πότνι ${}^{\dagger}$ αἰδὼς, τήνδε τίνα λεύσσ ${}^{m{\omega}}$  ποτέ γυναϊκα, μορφήν εὐπρεπή κεκτημένην; ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Οὐ θαῦμά σ' ἡμᾶς ἀγνοεῖν, οὑς μὴ πάρος κατείδες αίνω δ' ότι σέβεις το σωφρονείν.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

 $T(\varsigma[δ']εί; τι δ' ἦλθες Δαναϊδῶν εἰς σύλλογον,$ γυνή πρός ανδρας ασπίσιν πεφραγμένους; ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Λήδας μέν εἰμι παῖς, Κλυταιμνήστρα δέ μοι όνομα, πόσις δέ μουστίν Άγαμέμνων άναξ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Καλῶς ἔλεξας ἐν βραγεῖ τὰ καίρια:

NC. 814. Monk a corrigé la leçon οῖμ' ἀεί (οῖ μ' ἀεί). - 815. Peut-être : πόσον χρόνον, d'après le même é liteur. — 816. Variante : Ίλιον. — 817 δρᾶ δ' Fix. δρᾶ mss. δρα τί δράσεις F. W. Schmidt. - 824. κατείδες: αίνω est dù a la seconde main du Palatinus. La leçon προσέδης αν αίνω vient pent-être des mots ότι σέβεις. Fix en a tiré προσείδες. Nauck propose οίς μή πάρος 🛭 προσήκες. — 825. δ' ccarté par Monk,

814. Hoorneiuevol, instantes.

815-813. Ποΐον χρόνον.... στόλον; combien de temps faut-il encore attendre jusqu'au départ pour Ilion? Construisez: πρός στόλον Ίλίου, et non στόλου πρός Ίλιου, ce qui voudrait dire : l'expédition venant d'Ilion. - Χρόνον έκμετρήσαι, tempus emetiri. Cette expression peint bien la longueur de l'attente.

817. Δράδ', εί τι δράσεις, si tu veux faire quelque chose (entreprendre une action mémorable), fais le tout de suite.

818. Τα των Άτρειδων μή μένων μελ-

γήματα. Cf. Eschine, contre Ctésiphon, 72 . Ούδε τὰ τῶν Ελλήνων ἀναμένειν μελλήματα, άλλ' ή πολεμείν αύτους ή την είρήνην ίδία ποιείσθαι. [Markland.]

824. 'Ω πότνι' αίδώς Il était contraire aux mœurs, encore un peu orientales, de la Grèce, qu'une honnête femme vint au devant d'un étranger.

823. Mń serait de rigueur dans la phrase générale : οὐ θαῦμα σ' ἀγνοεῖν οὖς μή πάρος κατείδε:. Cette négation est conservée ici malgré le régime déterminé ήμας.

NC. 831. μεῖνον, correction de Valckenaer, pour δεινόν. — δεξιάν τ', correction de Markland, pour δεξιάν γ'. — 832. Markland a rectifié la leçon μαχαρίαν. — 838. La leçon γαμοῖς est corrigée par P². — 837. φής, correction de Barnes, pour ἔρησδ'. — 840. Plusieurs éditeurs écrivent μεμνημένους. — 814. τάπο Dobres. τὰ παρα mss.

831-832. Δεξιαν τ(ε).... σύναψον. Ces mots se rattachent a μείνον. Il faut regarder τί φεύγεις: comme une parenthèse. — Άργήν, commencement, prélude, auspices.

833-834. Achille regarde Clytemnestre comme la propriété d'un autre : ce qu'il respecte en elle, c'est moins son sexe et sa personne que les droits d'un époux. Ces sers le prouvent, et telles etaient les mœurs grecques. — Quant au mélange du pluriel

et du singulier de la première personne, cf. Hipp., 244.

838. Παραγοούσα ne peut guère signifier: a par méprise » Παραγοείν, ainsi que παράγοια, désigne toujours l'égarement de l'esprit. Par respect pour Clytemnestre, Achille aime micux supposer chez elle un accès de folie qu'un des-ein répréhensible,

845-846. Kotvov egrav. .. λογοις Ισως, nous pouvons faire la-dessus des conjec-

άμφω γὰρ ἐψευδόμεθα τοῖς λόγοις ἴσως.
ΚΑΝΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Άλλ' ἢ πέπονθα δεινά; μνησπεύω γάμους οὐα ὄντας, ὡς εἴζασιν· αἰδοῦμαι τάδε.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

'Ισως ἐκερτόμησε κάμὲ καὶ σέ τις. `Αλλ' ἀμελία δὸς αὐτὰ καὶ φαύλως φέρε.

850

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Χαῖς ' οὐ γὰς ὀρθοῖς ὄμμασίν σ' ἔτ' εἰσορῶ, ψευδής γενομένη καὶ παθοῦσ' ἀνάξια.

#### AXIAAEYE.

Καὶ σοὶ τόὸ' ἐστὶν ἐζ ἐμοῦ: πόσιν δὲ σὸν στείγω ματεύσων τῶνδε δωμάτων ἔσω.

#### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

<sup>τ</sup>Ω ξέν', Λίακοῦ γένεθλον, μεῖνον, ὧ σέ τοι **λέγω, 855** τὸν θεᾶς γεγῶτα παῖδα, καὶ σὲ, τὴν **Λήδας κόρην.** 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Τίς ὁ καλῶν πύλας παροίζας; ὡς τεταρδηκὼς καλεῖ.

Δούλος, ούχ άβρύνομαι τῷδ΄ τό τύχη γὰρ ούκ ἐᾳ.

Τίνος: ἐμὸς μὲν οὺχί γωρὶς τὰμὰ κάγαμέμνονος.

NC. 846. Fix a rétabli ἐψευδόμεθα, variante (conjecture?) d'un manuscrit secondaire. La leçon οῦ ψευδόμεθα pourrait se comprendre à la rigueur; mais elle ne s'accorde pas avec la réponse de Clytennestre. Matthie voulait οῦν ψευδόμεθα. — 851. σ' inséré par l'². — 855. Les mas nomment θεράπων le personnage qui entre ici en scène, tout en appelant πρεσδύτη; celui qui a paru au début de la pièce. Il est évident que cos deux personnages n'en font qu'un. — 855. Markland a corrigé la leçon ὡς στ τοι. — 858. Les manuscrits portent γάρ μ' οῦχ ἐξ̄. Elmsley a compris qu'il fallait retrancher le pronom personnel.

tures l'un et l'autre; car l'un et l'autre, nous nous sommes trompés également (17ως) dans nos discours.

847. "Η πέπουθα δεινά, m'a-t-on indignement trompée?

848. Eifasiv, forme attique pour coi-

850, Φαύλως τέρε, n'y attache pas l'importance. Cf. v. 734. 855. Le mètre trochaique succède de nouveau aux iambes, Voyez la note sur le vers 847.

857. Πύλας παροίξας, ayant entr'ouvert la porte.

859. Xopic răuz xâyzugovovec. On voit la preoccupation d'Achille: l'étrange discours de Clytennestre l'a mis en défiance.

### ΠΡΕΣΒΊΤΗΣ.

Τήσδε της πάροιθεν οίχων, Τυνδάρεω δόντος πατρός. 860

"Εσταμεν · φράζ', εί τι χρήζεις, ών μ' ἐπέσχες είνεκα.

\*ΙΙ μόνω παρόντε δήτα ταῖσδ' ἐφέστατον πύλαις;
ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

'Ως μόνοιν λέγοις αν, έξω δ' έλθε βασιλικῶν δόμων.
ΠΡΕΣΒΙΤΗΣ.

'Ω τύχη πρόνοιά θ' ήμή, σώσαθ' οθς ἐγὼ θέλω. ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Ο λόγος εἰς μέλλοντ' ὀνήσει χρόνον έχει δ' ὅκνον τινά.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΙΙΣΤΡΑ.

Δεξιᾶς ἔχατι μὴ μέλλ', εἴ τί μοι χρήζεις λέγειν.

Οἶσθα δῆτά μ' ὅστις ὢν σοὶ καὶ τέκνοις εὕνους ἔφυν.

NC. 860. Palatinus: τῶιδε τῶν πάροιθεν. — 862. παρόντε, correction de Porson et d'autres critiques, pour πάροιθεν, mot qui se trouve au vers 860 et que les copistes ont répété par erreur. — 863. μόνοιν Markland. μόνοις mss. — βασιλικῶν Matthie. βαστιλιών mss. — 864. Les manuscrits portent σώσασ', qui vient évidemment de σώσαθ', et non de σῶσσον, correction itréfléchie de la seconde main du Palatinus. — 868. Ce vers, généralement attribué à Achille, ne convient pas à ce personuage. Je l'ai donné au vieillard, en indiquant qu'il a dù être séparé du vers 864 par un vers d'Achille. — όνῆσει, correction de Bœcklı, pour ἀν ῶνη. Markland a proposé ἀνοίσει, qui se rapproche davantage de la leçon des manuscrits, mais ne donne pas un sens satisfaisant. — δενον, correction de Hermann, pour δγκον. — 866. δεξιᾶς σ' Vitelli. — 867. Vulg.: ἔῆτὰ γ' δστις. Mais les mss de première main: δῆτθ' δστις. La correction est de Purson.

δου. Voyant que le vieillard a peur (δανον) de parler, Clytemnestre lui tend la main droite afin de le rassurer sur les consequences facheuses que cette révélation pourrait avoir pour lui. Δεξιᾶς ξαατι équivaut à δεξιᾶς ξεκατα. «S'il ne s'agit, dit Clytemnestre, que de toucher ma main, parle sans hésitation. » Cf. Platon, Rép., I, p. 337 D: 'λ)' ἐνεκα ἀργυρίου, ὁ Θρασσύμαχε, λέγε · πάντες γαρ ήμεῖς Σωκρά-

τει εἰσοίσομεν. Cf. aussi, outre le vers (367, Heleine, 4182: 'Ως ἄν πόνου γ' ἔκατι μή λάθη με γῆς Τῆσδ' ἐκκομισθεῖσ' ἀλοχος.

— Nous adoptons l'interprétation donnée par Maikland. Dindorf et d'autres pensent que la reine prend la main du vieillard pour le supplier de parler, et ils expliquent δεξιάς ἔκατι, per destram. Mais il me semble fort douteux que ces mots puissent avoir ce sens.

### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

- Οίδά σ' όντ' έγὼ παλαιόν δωμάτων έμῶν λάτριν. πρεΣΒΥΤΗΣ.
- Χώτι  $\mu$ ' ἐν ταῖς σαῖσι φερναῖς ελαδεν Αγαμέμνων ἄναξ. ΚΑΥΤΑΙΜΝΙΙΣΤΡΑ.
- Ήλθες εἰς Άργος μεθ΄ ήμῶν, κάμὸς ἦσθ΄ ἀεί ποτε. 870 πρεκρητής.
- <sup>\*</sup>Ωδ' ἔχει · καὶ σοὶ μὲν εύνους εἰμὶ, σῷ δ' ἤσσον πόσει.
  ΚΛΥΤΑΙΜΝΙΙΣΤΡΑ.
- Έχχαλυπτε νῦν ποθ' ήμιν ούστινας λέγεις λόγους.
  πρεΣΒΥΤΗΣ.
- Παΐδα σὴν πατὴρ ὁ φύσας αὐτόχειρ μέλλει κτανεῖν.
  ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.
- Πῶς; ἀπέπτυσ', ὧ γεραιὲ, μῦθον: οὐ γὰρ εὖ φρονεῖς.
- Φασγάνω λευκήν φονεύων τῆς ταλαιπώρου δέρην. 875
  ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.
- <sup>3</sup>Ω τάλαιν' ἐγώ. Μεμηνώς ἄρα τυγχάνει πόσις; ΗΡΕΣΒΙΤΗΣ
- Αρπίρρων, πλήν εἰς σὲ καὶ σήν παῖοὰ τοῦτο ο΄ οὐ ορονεῖ.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

- Έχ τίνος λόγου; τίς αύτον ούπάγων άλαστόρων; ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.
- Θέσφαθ', ως γέ φησι Κάλχας, ΐνα πορεύηται στρατός ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ
- Ποῖ: τάλαιν' ἐγὼ, τάλαινα δ' ἢν πατἢρ μέλλει κτανεῖν.

#### ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Δαρδάνου πρός δώμαθ', Έλένην Μενέλεως όπως λάδη.

NG. 868. παλαιών mes. — 872. στεγεις G. W. Schmidt. — 873. Elmsley demande μέλλει ατενείν ici et au vers 850. — 875. τῆ: mes. τἡ. Aldine. — 851. λάδοι L, Pi.

<sup>877.</sup> Τούτο, par rapport à cela, en cela.

tif — Construisez: τις άλαστόρων (έστὶν)

δ ἐπάγων αὐτόν (κτείνειν τῆν δυγατέρα);

### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Εἰς ἄρ' Ἰςιγένειαν Ἑλένης νόστος ἢν πεπρωμένος;

Πάντ' ἔχεις· 'Αρτέμιδι θύσειν παΐδα σὴν μέλλει πατήρ. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ο δε γάμος τιν' είχε πρόφασιν, ή μ' εκόμισεν έκ δόμων.

"Ινα γ'ἄγοις χαίρουσ' Άγιλλεῖ παῖδα νυμρεύσουσα σήν. 885 ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

\*Ω θύγατερ, ήκεις ἐπ' ὀλέθρω καὶ σὸ καὶ μήτηρ σέθεν.

ΠΡΕΣΒΙΤΗΣ

Οίχτρὰ πάσχετον δύ' οὖσαι· δεινὰ δ' λγαμέμνων ἔτλη.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οίχομαι τάλαινα, δακρύων νάματ' οὐκέτι στέγω. ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Είπερ άλγεινον τὸ τέχνων στερόμενον, δαχρυρρόει.

Σὺ δὲ τάδ', ὧ γέρον, πόθεν φὴς εἰδέναι πεπυσμένος: 890

Δέλτον ψιχόμην φέρων σοι πρός τὰ πρὶν γεγραμμένα.
ΚΛΙΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ούκ ἐῶν ἢ ξυγκελεύων παῖδ' ἄγειν θανουμένην; ΠΡΕΣΒΙΤΗΣ.

Μή μέν ούν ἄγειν : φρονῶν γὰρ ἔτυχε σὸς πόσις τότ' εὐ.

ΝC. 884. Γ'écris τιν' pour τίν, et j'ôte le point d'interrogation. — παρείχε Gompera. — Μες: ἐπόμισ'. — 885. Γνα γ' άγοι; Vitelli. Γν' ἀγάγοι; Blomfield. Γν' ἀγάγη; mss. — νυμφεύσουσα Barnes. νυμφεύσουσα Barnes. νυμφεύσουσα Barnes. νυμφεύσουσα Βες. — 886. Aldine: σ΄. mss: σ΄. — 886. νάματ' Hense. τ' δμματ' mss. — δάκρυον et στέγει L<sup>2</sup>. — 889. Je corrige la leçon στερομένην δακρυρροείν. On avait cherché la faute dans la première partie du vers.

882. El; 'Işiyévetav, contre Iphigénie, pour le malheur d'Iphigénie.

884. Ο δε γάμος... δόμων, et le mariage fournissait un prétexte qui m'a fait partir de la maison. Eige équivant ici à παρείχε. Ce vers, sinsi que 885 et 693, n'est pas tout à fait d'accord avec 187: Έιθούσ' ἀκλητος.

\*\*\*. Δακούων νάματ(α). Cf. Herc. fur., 624 : Νάματ' δτσων. Soph., Truch., 915 : Δακούων βήξασα θερμά νάματα.

889. To téxyev otesove ov, l'état de

celui qui est privé d'un colunt. Cf. 1270; Hipp., 248; Thuc., II, 63: Τῆ; τε πόλεως ὑμᾶς εἰκὸ; τῷ τιμωμένω... βοηθείν, et massim

891. Πρός τα πρίν γεγραμμένα, relatif on premier message.

502. Ουκ των ή ξυγκενεύων, en m'empéchant ou en m'engageant...? Nous dirions: a pour m'empécher ou pour m'engager. » Le vicillard n'avait qu'a transmettre des ordres; mais la vivacité du langage grene tenait pas compte de cette distinction.

### ΚΑΥΤΑΙΜΝΙΙΣΤΡΑ.

Κάτα πῶς φέρων γε δέλτον οὐχ ἐμοὶ δίδως λαδεῖν; ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ.

Μενέλεως ἀφείλεθ' ήμᾶς, δς κακῶν τῶνδ' αἴτιος. 895 ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

<sup>T</sup>Ω τέχνον Νηρῆδος, ὧ παῖ Ηηλέως, κλύεις τάδε; ΑΧΙΛΑΕΥΣ.

Έκλυον οὖσαν ἀθλίαν σε, τὸ δ' ἐμὸν οὺ φαύλως φέρω.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Παῖδά μου κατακτενοῦσι σοῖς δολώσαντες γάμοις.

Μέμφομαι κάγὼ πόσει σῷ, κοὺχ άπλῶς οὕτω φέρω. ΚΛΥΤΑΙΜΝΙΣΤΡΑ.

Οὐκ ἐπαιδεσθησόμεσθα προσπεσεῖν τὸ σὸν γόνυ, 900 θνητὸς ἐκ θεᾶς γεγῶτα τί γὰρ ἐγὼ σεμνύνομαι; ἢ τίνος σπουδαστέον μοι μᾶλλον ἢ τέκνου πέρι; Ἰλλλ ἄμυνον, ὧ θεᾶς παῖ, τἢ τ' ἐμἢ δυσπραζία τῆ τε λεγθείση δάμαρτι σἢ, μάτην μὲν, ἀλλ' ὅμως. Σοὶ καταστέψασ ' ἐγώ νιν ἢγον ὡς γαμουμένην, 905 νῦν δ ἐπὶ σραγὰς κομίζω · σοὶ δ ὄνειδος ἴζεται, ὅστις οὺκ ἤμυνας · εἰ γὰρ μὴ γάμοισιν ἐζύγης, ἀλλ ' ἐκλήθης γοῦν ταλαίνης παρθένου φίλος πόσις. Πρὸς γενειάδος δὲ, πρός σε δεξιᾶς, πρὸς μητέρος ·

NC. 900. ἐπαιδεσθησόμετθα, correction de Hermann, pour ἐπαιδεσθήσομαί γε. — 901. La variante γεγώτος est la correction d'un grammairien. — 903. Manuscrits : ἐπὶ τίνος. Porson : ἢ τίνος. Schefer : περὶ τίνος. Hermann : ἐπὶ τίνι. — 909. O. Hense a inséré δὲ après γενειάδος. Markland a proposé σε pour σῆς. — πρός τε μητέρος P et L<sup>2</sup>.

894. Φέρων γε δέλτον, puisque tu portais la lettre.

897. Τὸ δ' ἐμόν, ce qui me regarde, l'injure qui m'est faite. — Οῦ φαῦλως φέρω. Voyez la note sur le vers 850.

901. Γεγώτα s'accorde avec le pronom personnel σέ, qui est reufermé dans τὸ σὸν γόνο. On compare Soph, Antig., 1001: Άγιωτ' ἀκούω τρόγγον ὀρνίδων. κακώ Κ)άζοντας οἰστρφ. Voy. aussi des tour-

nures analogues en principe, ci-dessus v. 417, et *Hecube*, 23.

901. 'Aλλ' δμως, sous-ent, λεχθείση δάμερει ση. La même idée est développée au vers 908.

206. Noν δ(ε), mais maintenant il se trouve que..., mais en réalité. Nov s'emploie encore plus souvent pour marquer qu'après avoir fait une hypothèse, on revieut au cas present et réel. Χειρ' ὑπερτείναι, σεσώσμεθ' εἰ δὲ μὴ, οὐ σεσώσμεθα.

Δεινόν τὸ τίκτειν καὶ φέρει φίλτρον μέγα, πᾶσίν τε κοινόν ῶσθ' ὑπερκάμνειν τέκνων.

AXIAAETS

Τψηλόρρων μοι θυμός αϊρεται πρόσω τ ἐπίσταται δὲ τοῖς κακοῖσι τὰ ἀσχαλᾶν μετρίως τε χαίρειν τοῖσιν ἐξωγκωμένοις. Λελογισμένοι γὰρ οἱ τοιοίδὰ εἰσὶν βροτῶν, ὀρθῶς διαζῆν τὸν βίον γνώμης μέτα. Ἐστιν μὲν οὖν ἵνὰ ἡδὰ μὰ λίαν φρονεῖν, ἔστιν δὲ χῶπου χρήσιμον γνώμην ἔγειν.

920

925

NC. 912. Les manuscrits portent γελ μοι, expression deplacée dans eet endroit, Markland: πέλες μοι ου πελ μοι. Klotz écrit: πέλει μοι. — 916. πρόσω est altéré. Hermann et Hartung croient qu'il manque un vers après celui-ci. — 921. Peut-être έξογχουμένοις. — 922-923. Ces vers, autrefois attribués au chœur, ont été rendus à Achille, sur l'observation de Burges.

915. Χρήσιμον δ', δταν θε)ωτιν. Clytemnestre dit que les marins indisciplinés qui forment l'armée grecque sont aussi, lorsqu'ils le veulent, capables de bien, et elle engage Achille a faire en sorte qu'ils le veuillent. Cette explication, qui est de Prevost, me semble honne, quoi qu'en ait dit Schiller dans les notes ajoutees à sa traduction allemande de cette tragedie.

917. Δεινόν τὸ τίκτειν, c'est quelque chosede bien fort que d'être mère, Cf. Sophi, Electre, 770: Δενόν τὸ τίκτιν έστί. Une sœur dit chez Eschyle, Sept Chefe, 1031: Δεινόν το κοινόν σπλάγχνον οῦ περίκαμεν.

949. Πρόσω, en avant, Il faudrait = avec mesure =. Cf. Ariotote, Pol., IV (VII), 7, p. (428): Ποδε τούς συνήθεις και φινους δυμος αίρεται (on viemporte) υπολον δ ποός τους πγιώτος... οὐδὶ είσεν οἱ μεγαλόψυχοι την πύσεν πγριοι.

920-921. Μετρίως se rapporte à ἀσχαλλόν aussi bien qu'à χαίρειν. Voy, sur cet arrangement des mots Médée, 1330 et la note. — Τοίσιν ἔξωγχωμένοις, de ce que les hommes exaltent. — Euripide s'est évidemment souvenu des vers dans lesquels Architoque ciré par Stobée, Antholo, XX, 28) disait à son cœur (θυμός): Χαρτοϊσίν τε χαίρε καὶ κακοϊσιν ἀσχάλα, Μη λίηννίνωσκε δ' οἰος βυσμός ἀνθρωπους ἔχει.

922-923. Arloyiepuivot, fréféchis. — ໄດ້ວິດີຕຸ້ວ ເລັ້າວ່າ equivant à ພັກτε ວັດກີພຸ້ວ ດີເລັ້າວ່າ. — La traduction de Matthiæ: - cal-culis quasi subductis constituerunt viverce, - insiste mal propos sur le sensétymologique de ) ອງປຸຊົກກົລະ. En se servant de ce mot, les Grees ne pensaient pas plus au calcul que nous n'y pensons en disant: - Je compte faire cela. -

921. Erriv l.(2), il est des cas où.

Έγω δ' ἐν ἀνδρὸς εὐσεδεστάτου τραφεὶς, Χείρωνος, έμαθον τοὺς τρόπους άπλοῦς έγειν. Καὶ τοῖς Ατρείδαις, ἢν μὲν ἡγῶνται καλῶς, πεισόμεθ' · όταν δὲ μὴ καλῶς, οὐ πείσομαι · άλλ' ενθάδ' εν Τροία τ' ελευθέραν φύσιν 930 παρέγων, Άρη τὸ κατ' ἐμὲ κοσμήσω δορί. Σὲ δ', ὧ παθοῦσα σιέτλια πρὸς τῶν φιλτάτων, ά δή κατ' ἄνδρα γίγνεται νεανίαν, τοσοῦτον οἶχτον περιβαλών χαταστελῶ, χούποτε χόρη σή πρός πατρός σφαγήσεται, 935 έμή φατισθεῖσ' οὐ γὰρ έμπλέχειν πλοχάς έγω παρέξω σῷ πόσει τουμόν δέμας. Τούνομα γάρ, εί καὶ μὴ σίδηρον ήραιο, τούμὸν φονεύσει παῖδα σήν. Τὸ δ' αἴτιον πόσις σός ' άγνὸν δ' οὐχέτ' ἐστὶ σῶμ' ἐμὸν, 940 εὶ δι' ἔμ' ὀλεῖται διά τε τους ἐμους γάμους ή δεινά τλάσα κούκ άνεκτά παρθένος. Θαυμαστά δ' ώς ανάξι' ήτιμάσμεθα,

NC. 931. Brodæus a corrigé la leçon ἄρει (ου ἄρη) τῷ κατ' ἐμέ. — 932. La leçon des manuscrits ω σχέτλια παθούσα donne, non pas un vers saux, comme le croyait Barnes, mais un vers moins élégant que ὧ παθούσα σχέτλια, transposition adoptée par Kirchhoff et Nauck. — 934. J'aimerais mieux το σαῦτά σ', οἶχτον περιδαλών, καταστελώ. - 938. La leçon εί μή καί a été rectifiée par Musurus. - 943, ητιμάσμεθα Monk. ήτιμασμένη mss. Ce vers est suspect à Nauck.

926-927. Jason, autre élève de Chiron, dit aussi (chez Pindare, Pyth., IV, 404) qu'il a été habitué par le Centaure à être toujours franc et loyal : Είχοσι δ' έκτελέσαις ένιαυτούς ούτε έργον ούτ' έπος εύτράπελον είπών. - Eu ipide semble faire de Chiron un philosophe moraliste, une espèce d'Anaxagore ou de Socrate. Ainsi s'explique la dissertation par laquelle le jeune Achille, encore tout plein de l'enseimement de son maître, ouvre ce discours. Observation de Hartung.]

933-934. "A ch .... xaragtel. ... . Autant que cela appartient à ma jeunesse, autant je prendrai soin de toi, en t'entourant de pitié. » Le mot τοσούτον, tout en s'accordant avec cixtov, ne doit pas porter sur ce mot, mais sur la phrase tout entière. La jeunesse d'Achille fait qu'il a moins d'autorité pour protéger Clytemnestre; mais son âge ne le rend pas moins accessible à la pitié.

936-937. Ού γαρ έμπλέχειν.... δέμας. « Non enim ad fraudes innectendas con-« cedam ego tuo marito personam meam, » - Τουμόν δέμας, comme σωμ' έμόν, au v. 910, répond à notre périphrase « ma personne. » La locution grecque est plus matérielle : elle vient de l'idée que c'est le corps de l'homme qui constitue sa personnalité, qui est l'homme lui-même, Cf. Homère, Ν., Ι. ε: Πολλάς δ' ἰφθίμους ψυγάς 'Αιδι προίαψεν 'Πρώων, αὐτοὺς δ' έλώρια τεύχε κύνεσσιν.

943. Θαυμαστα... ἡτιμάσμεθα. Ομ

ως οὐχὶ Πηλέως, ἀλλ' ἀλάστορος γεγώς.

Έγὼ κάκιστος ἢν ἄρ' Ἀργείων ἀνἢρ,

ἐγὼ τὸ μηδὲν, Μενέλεως δ' ἐν ἀνδράσιν,

[εἴπερ σονεύει τοὺμὸν ὄνομα σῷ πόσει].

Μὰ τὸν δι' ὑγρῶν κυμάτων τεθραμμένον

Νηρέα, φυτουργὸν Θέτιδος ἢ μ' ἐγείνατο,

οὐχ ἄψεται σῆς θυγατρὸς Ἀγαμέμνων ἄναζ,

οὐδ' εἰς ἄκραν χεῖρ' ὥστε προσδαλεῖν πέπλοις:

ἢ Σίπυλος ἔσται πόλις, ὅρισμα βαρδάρων,

δθεν περύκασ' οἱ στρατηλάται γένος,

Φθίας δὲ τοὕνομ' οὐδαμοῦ κεκλήσεται.

Πικροὺς δὲ προχύτας χέρνιδάς τ' ἐνάρζεται

NC. 944. Je transpose ce vers qui se lisait après 946. Elmsley demandait : ἐγὼ οὐχὶ Πηλέως. — 946. δ' l' dans l'interligne. τ' mas. — μαλαχίων δ' Heimsæth. — 947. εξπερ, correction de Musurus, pour δσπερ ου ώσπερ. — φονεύσει Schæfer. — J'écarte ce vers, qui a été fabrique d'après le vers 939. L'interpolateur n'a pas cru devoir donner de régime direct à la locution φονεύει οῷ πόσει. — 951. οὐδ' ἔστ' ἄπραν χεῖρ' δστις ἐμ-δελεῖ Herwerden. οὐδ' ὅσον ἄχραν γε χεῖρα προσδελεῖν Vitelli. — 962. ἔρεισμα Hartung. — 953. Ce vers est suspect à Nauck. — 954. Φθίας δὶ τοῦνομ', correction de Jacobs, pour φθία δὲ τοῦμόν τ'. On ne peut plus douter de la justesse de cette excellente conjecture, depuis que l'on sait que s' est une addition qui ne se trouve pas encore dans le Palatinus. — 955. Musgrave a corrigé la leçon ἀνάξεται.

pourrait aussi dire en latin : « Mirum quam « indigne habitus sum. »

914. 'Ω;... γεγως. La particule ως ind que qu'Achille se plaint d'être traité comme s'il était né non de Pélée, mais d'un genie mallaisant.

016. Μενείεως δ' ἐν ἀνδράσεν, mais Ménélas compte parmi les hommes. On a la locution complète dans Andromaque, ν. δ01: Σοι ποῦ μέτεστιν ὡς ἐν ἀνδράσεν λόγους cf. Τγεινε, dans Stobée. Anthol., LI, 4: Οὐτ' ἀν μνησαίμην, οὐτ' ἐν λόγω ανόσα τιθείμεν.

947. Einep poνεύει... σῷ πόσει, si mon nom sert de bourreau à ton époux,

951. Oud' είς.... πεπλοις non pas même du bout du doigt, de manière à le porter sur ses vétements. — Είς άκραν χεῖε(α) n'équivant pas a άκρα χειρί. La préposition εἰς garde son sens propre, ainsi qu'on peut le voir par cette périphrase: « Il n'en viendra pas même à l'effeurer du doigt, » La phrase: « On n'en vint pas même à une escarmouche » peut se traduire en grec: Τό πράγμα οὐό' είς ἀκοοδολισμόν προηλθεν. — Voy. cependant NC.

962. Σίπυλος. Cette ville lydienne, placece au pied de la montague du même nom, passait pour la résidence de Tantale, aleul d'Atrée. Voy. Pindare, Olymp., I, 38. — Έσται πόλις, sera une cité, un État, c'estadire une cité, un État considérable. Cf. Sophocle, OEd. Col., 879: Τάνδ' ἀρ' οὐκεῖτ νεμω πόλιν. — "Ορισμα, fines, territoire d'une cité. Ce mot ne veut pas dire a bourgade », et n'est pas un terme de mépris. C'est en ajoutant βαρδάρουν qu'Achille dénigre l'origine des Tantalides.

955. Evzettat. Voyez la note sur le vers 435.

Κάλγας ὁ μάντις. Τίς δὲ μάντις ἔστ' ἀνὴρ. δς όλίγ' άληθη, πολλά δὲ ψευδη λέγει τυγών ' όταν δε μή τύγη, διοίγεται; Οὐ τῶν γάμων ἕχατι, μυρίαι χόραι θηρῶσι λέχτρον τούμὸν, εἴρηται τόδε : 960 άλλ' ὕβριν [ἐς] ἡμᾶς ὕβρισ' Αγαμέμνων ἄναξ. Χρῆν δ' αὐτὸν αἰτεῖν τούμὸν ὄνομ' ἐμοῦ πάρα, θήραμα παιδός, εί Κλυταιμνήστρα γ' έμοὶ μάλιστ' ἐπείσθη θυγατέρ' ἐκδοῦναι πόσει. "Εδωκά τἄν "Ελλησιν, εἰ πρὸς "Ιλιον 965 έν τῷδ' ἔχαμνε νόστος οὐκ ἢονούμεθ' ἄν τὸ χοινὸν αύξειν ὧν μέτ' ἐστρατευόμην. Νῦν δ' οὐδέν εἰμι, παρά τε τοῖς στρατηλάταις έν εύμαρεῖ με δράν τε καὶ μὴ δράν καλῶς. Τάχ' είσεται σίδηρος δν πρίν ές Φρύγας 970

NC. 959. οὐ Leuting, pour ἢ — γάμων Scaliger, pour γαμούντων. — 964. ἐς est écarté par Vitelli. — 963. εἰ Hermann. ἡ mss. — γ' ἐμοὶ Schœne. δέ μοι mss. — 965. ἐδωκέ τ' ἄν mss. — 968-969. παρά τε et μι ὀρᾶν Tournier. παρά γε et τε ὀρᾶν mss. — Kirchhoff propose κακῶ; pour καλῶ;. — 970. On mettait une virgule avant δν.

957-958. "Ος δλίγ' άληδη.... τυχών, qui di' pen de choses vraies parmi beaucoup de mensonges, s'il rencontre juste, si la chance lui est favorable. En prenant les mots πολλά δὲ ψευδή pour une parenthèse. Matthiæ a méconnu l'ironie de ce passage. - Acolygia, res sie abit, nee curatur. [Matthiæ.] - Ennius a amplifié ce passage dans les vers cités par Cicéron, de Republ. I, xvm, 30 et de Divin. 11, xm, 30 : « Astrologorum signa in cælo quæsit; ob-« servat, Jovis Cum capra aut nepa aut « exoritur lumen aliquod beluæ. Quod est « ante pedes nemo spectat; cæli scrutantur « plagas. » Si Euripide était jaloux d'éclairer son public, on voit que le poète latin, le traducteur d'Evhémère, rencherissait encore, à cet é, ard, sur son original.

959-960. Μυρίαι χόραι... τουμόν. Euripide se souvenait de ce qu'Achille dit chez Homère, II., 133 : Πούλαι Άχαιδες είσλι άν' Ένλάδα τε Φύιην τε, Κουραι άριστήων, οίτε πτολιώρα βύονται Τάων ήν κ' έθελωμι φιλην ποιήσομ' άχοιτιν.

963. Κλυταιμνήστρα. Achille parle à la troisième personne de Clytemnestre, qui est présente. Fix fait remarquer avec raison qu'Achille adresse cette partie de son discours aux spectateurs.

discours aux spectateurs.

965-966. Εδωχα τὰν Ἑλλησιν, j'aurais permis aux Grees de se servir de mon nom.

— Ταν est pour τοι ἀν. — Εί... ἐκαμνε νόστος, si le dépait pour lion était arrêté par cela (c'est-à-dire, faute d'accorder cette permission', in hoe laborabat.

969. Παρά τε τοῖς στρατηλάταις ἐν εὐμαρεῖ, sous-ent, ἐστι, « Aux yeux des cheis de l'armée, il importe peu de me traiter bien ou mal.»

970. Τ2/ είσεται σίδηρος. « Bientôt mon epre le saura, c'est-a-dire : saura si l'on pent m'outrager impunément. » De cette façon le discours d'Achille me semble plus vif et plus naturel qu'en prenant, d'après la ponetuation usuelle (voy. NC.), la phrase εί.... εξειρήσεται, ν. 972, pour le complement de είσεται. Quant à είσεται pour είσεται αὐτό, ep. v. 678 : Είσει σύ. Helène, 844 : Είσει.

κέγιστος, οὐχ ων . ἀλλ' ὅμως γενήσομαι.

ἐλθεῖν, φόνου χηλῖσιν [αἴματι] χρανω,
ἐλθεῖν, φόνου χηλῖσιν [αἴματι] χρανω,

ΧΟΡΟΣ.

Τελεξας, ὧ παῖ Πηλέως, σοῦ τ' ἄξια καὶ τῆς ἐναλίας δαίμονος, σεμνῆς θεοῦ. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

975

Φεŭ ·

πῶς ἄν σ' ἐπαινέσαιμι μὴ λίαν λόγοις,
μηδ' ἐνδεῶς που διολέσαιμι τὴν χάριν;
Λίνούμενοι γὰρ άγαθοὶ τρόπον τινὰ
μισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἢν αἰνῶσ' ἄγαν.
Λὶσχύνομαι δὲ παραφέρουσ' οἰκτροὺς λόγους,
ἰδίҳ νοσοῦσα ' σὺ δ' ἄνοσος κακῶν γ' ἐμῶν.
'Αλλ' οὖν ἔγει τοι σγῆμα, κὰν ἄπωθεν ἦ

980

MC. 974. Plusicurs éditeurs écrivent, avec Porson : eddeiv govov, undique aluator χρανώ. Mais le sujet de ελθείν doit être őv, c'est-à-dire : l'épée d'Achille, J'ai mis entre crochets le mot αίματι, glose explicative de φόνου κηλίσιν, laquelle aura pris la place d'autres mots, par exemple de αὐτόθεν, mais non de Ελληνος (Herwerden) qui aurait quelque chose de choquant. - 973. Heimsoth (Kritische Studien, 1, p. 44) propose de lire φίλος (parent) pour θεός. Cf. v. 839 et 904. - Nauck met ce vers entre crochets, et il tient pour suspecte toute la fin de ce couplet depuis le vers 962. Diadoif regarde les vers 942-974 comme l'œuvre d'un interpolateur, Retrancher un morceau qui caractérise si bien l'Achille gree et les mœurs de l'antiquité, c'est pousser la critique trop loin. - 978. Les manuscrits portent μήτ' ένδεω: (var. ένδεής) μή τουδ' ἀπολέσαιμι. Dindorf: μης. Aldine : μήτ' ἀπολέσα.μι. Depuis Markland on lit generalement ενδεής (on ένδεως) τουδ' ἀπολέσαιμε. Mais ένδεής τουδε (c'est-à-dire του έπαινείν) donne le saux sens : « sans faire ton éloge, » et ne veut pas dire : « insuffisante dans l'éloge. » J'ai donc écrit μήτ' ένδεως που διολέσχιμι. Ce dernier mot s'est mélé dans nos textes avec sa glose άπολέσαιμι. - 979. Les manuscrits portent άγαθοί (ou ol άγαθοί), pour άγαθοί. - 983. Pour lyst vot, beauceup d'éditeurs écrivent à tort lyst vt, qui est une conjecture de Musurus.

972. El τίς με.... έξαισήσεται, si on essave de m'arracher ta fille.

973-74. Θεό;.... μέγιστο; est d'un orgueil excessif. Cf. NC.

978. Ένδιῶς που, sous-entendu ἐπαινέσασα. — Quant à la pensée exprimée ici, cf. Eschyle, Agamemnon, 785 : Πῶς σε προσείπως κῶς σε σεδιζω Μήδ' ὑπεράρας μήθ' ὑποκάμψας Καιρὸν χάριτος; 979-980. Alvoύμενοι... αΙνοῦντας... οἰνῶς(ι). On trouve rarement chea les Grees un tel cliquetis de mots. Les vieux poètes latins affectionnaient ces tournures, et on pent croire qu'Ennins aura traduit ces vers avec bonheur.

953. Exer tor oxiga, il est beau, assu-

άνης ο γρηστός, δυστυγούντας ώρελείν. Οίχτειρε δ' ήμας οίχτρα γαρ πεπόνθαμεν. 985 "Η πρῶτα μέν σε γαμβρὸν οἰηθεῖσ' ἔγειν, χενήν χατέσγον έλπίδ' : εἶτά σοι τάγα όρνις γένοιτ' αν τοΐσι μέλλουσιν γάμοις θανούς' εική παῖς, ὅ σε συλάξασθαι γρεών. Άλλ' εὖ μὲν ἀρχὰς εἶπας, εὖ δὲ καὶ τέλη• 990 σού γάρ θέλοντος παῖς ἐμή σωθήσεται: βούλει νιν ίκέτιν σὸν περιπτύξαι γόνυ; άπαρθένευτα μέν τάδ' εί δέ σοι δοκεί, ήξει, δι' αίδους όμμ' έχουσ' έλεύθερον. Εί δ' οὐ παρούσης ταὺτὰ τεύζομαι σέθεν, 995 μενέτω κατ' οίκους: σεμνά γάρ σεμνύνεται. Όμως δ' όσον γε δυνατόν αὶδεῖσθαι χρεών.

ΑΧΙΛΑΕΥΣ.

Σύ μήτε σὴν παῖο' ἔξαγ' ὄψιν εἰς ἐμὴν, μήτ' εἰς ὄνειδος ἀμαθὲς ἔλθωμεν, γύναι

NC. 988. σοῖς τε Markland — 990. Kirchhoff: τέλει. — 993. Hésychios cite ἀκαρθένευτα comme étant tiré de l'Iphigénie à Aulis de Sophoele. L'erreur est évidente. — 996. Ei δ' οὐ, correction de Hartung, adoptée par Nauck et Kirchhoff. Les manuscrits portent 12ού. La vulgate εἰ μὴ vient de Musurus. — Ensuite Heath a rectifié la leçon ταῦτα. — 996. Ce vers est gén ralement attribué à Achille. Elmsley a vu qu'il faisait partie du couplet de Clytemnestre — 997 est condauné par Wilamowitz.

rément. On compare Troy., 469: \*Ω θεοί κακούς μεν ἀνακαλώ τους συμμάχους. \*Ομως δ' έχει τι σχήμα κικλήσκευ θεούς, \*Οταν τις ἡμῶν δυστυχή λάδη τύχην. Mais c'est méconnaître la différence de ces deux passages que d'introduire dans le nôtre le mot τι, qui affaiblirait l'idée de la beauté morale, à la place de τοι, qui fait ressortir cette idée. — Καν ἀποθεν τ, même s'il est étranger; sous-entendez : aux maux qu'il jeut secourir (non : a la famille des malheureux). Ces mots reproduisent sous une forme générale l'idée exprimée, au vers précédent, par ἀνοσος κακών γ' ἐμών.

987-988. Σοι... τοίσι μέλλουσιν γάμοις équivant a σοίς νέλλουσι γνησις. Cf. Med. 992 et Hec., 202 sqq. — "Ορνις, omen. 993. "Απαρθένεινα équivant a οὐ πρεποντα παρθένεις. [Hésychios.] 994. Δι' αἰδοῦς.... ἐλεύθερον, la pudeur voilant son noble regard, oculos ingenuos. Δι' αἰδοῦς dépend de έχουσ(α): cf. Hecube, 851: Έγω σὲ δι' οἰκτου.... ἔχω.

995. Ου παρούσης, maintenant qu'elle n'est pas présente. Μή παρούσης voudrait dire : dans le cus où elle ne viendrait pas. 996. Σεμνά γάρ σεμνύνεται, car sa réserve (le respect qu'elle a pour elle-même)

est digne de respect.

997. Όμως.... χρεών, rependant on ne doit être révervé qu'autant que les circonstauces le permettent. [Explication de Hermann.] Όσον γε δυνατόν έquivaut ici à μόνον όσον δυνατόν. Cf. Homère, Il., IX, 354 : Άλλ ὅσον ἐς Σλαιάς τε πύλεκαὶ φηγόν Γκανεν.

999. 'Ο νειδος άμαθές, un reproche ignorant, c'est-a-dire un reproche provenant de l'ignorance des faits, de la connaissance στρατός γὰρ ἀθρόος ἀργὸς ὢν τῶν οἴκοθεν λέσχας πονηρὰς καὶ κακοστόμους φιλεῖ. Πάντως δέ μ' ἰκετεύοντες ἤξετ' εἰς ἴσον, ἐπ' ἀνικετεύτῳ θ' · εἰς ἐμοὶ γάρ ἐστ' ἀγὼν μέγιστος ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι κακῶν. Ὁς ἕν γ' ἀκούσασ' ἴσθι, μὴ ψευδῶς μ' ἐρεῖν · ψευδῆ λέγων δὲ καὶ μάτην ἐγκερτομῶν θάνοιμι · μὴ θάνοιμι δ' ἢν σώσω κόρην.

100C

1005

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Όναιο συνεχῶς δυστυχοῦντας ἀφελῶν.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

"Αχουε δή νυν, ΐνα τὸ πρᾶγμ' ἔχη καλῶς. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τί τοῦτ' ἔλεξας; ώς ἀχουστέον γέ σου.

1010

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Πείθωμεν αύθις πατέρα βέλτιον φρονείν.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Κακός τίς έστι καὶ λίαν ταρβεῖ στρατόν.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Άλλ' οὖν λόγοι γε καταπαλαίουσιν λόγους.

ΚΑΥΤΛΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Ψυχρά μεν έλπίς. ὅ τι δὲ χρή με δρᾶν φράσον.

NC. 4003. Les manuscrits portent : εἶ τ' ἀνικέτευτος τζς. On a proposé ຖੌσθ' et ຖ̄ν. Nauck écrit εἶτ' ἀνικετεύτως : εἶς. J'ai adopté εἶς; mais les premiers mots du texte sont, ce me semble, une légère altération de ἐπ' ἀνικετεύτω θ' ou ἐπ' ἀνικετεύτοις θ'.— 1013. La leçou ἀλλ' οἱ λόγοι est corrigée dans l'édition de Cambridge. — 1014. "Ο τι, correction de Reiske pour τί.

inexacte de ce qui se sera passé entre nous.

— D'autres expliquent : un reproche grossier. D'autres encore : un reproche imprévu.

1000. 'Αργός ων των οίχοθεν, n'ayant pas à s'eccuper de ses affaires domestiques.

— Il ne faut pas trop insister sur la désinence de οίχοθεν, ni traduire : « Quum careat nurtiis domesticis», explication que le bon sens réfute assez.

4003. Ἐπ' ἀνικετεύτω, s'il n'y a pas de prières, si vous ne me faites pas de prières. Cf. Ion, 223 : Ἐπὶ δ' ἀσφάκτοι; μήλοισι δόμων μὴ πάριτ' εἰς μυχόν. Sophocle, Antigone, 556 : 'λλλ' οὐκ ἐπ' ἀρρήτοι; γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις.

1005. Es, régime de ίσθι ἀχούσασα, est développé par les mots μή ψιυδώ; μ' έρειν. Achille dit : « Entends et sache une chose : ma parole ne te trompera pas. »

4007. Θανοιμε μή δάνοιμε δ(έ). On a vu la même tournure au vers 93 : Θύσασι μή θύσασι δ(έ).

1014. Ψυχρά έλπις. Cf. Ovide, Ex. Ponto, IV, 11, 45 : Solatia frigida.

6

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Ίκέτευ' ἐκεῖνον πρῶτα μὴ κτείνειν τέκνα.

Τι δ' ἀντιβαίνη, πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον.

Τι γὰρ τὸ χρῆζον ἐπίθετ', οὺ τοὐμὸν χρεὼν
χωρεῖν: ἔχει γὰρ τοῦτο τὴν σωτηρίαν.
Κὰγώ τ' ἀμείνων πρὸς ρίλον γενήσομαι,
στρατός τ' ἄν οὺ μέμψαιτό μ', εἰ τὰ πράγματα
λελογισμένως πράσσοιμι μᾶλλον ἢ σθένει.
[Καλῶς δὲ κρανθέντων, πρὸς ἡδονὴν ρίλοις
σοί τ' ἄν γένοιτο κἄν ὲμοῦ χωρὶς τάδε.]

### ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

'Ως σώρρον' εἶπας. Δραστέον δ' ἄ σοι δοχεῖ.
"Πν δ' αὖ τι μὴ πράσσωμεν ὧν ἐγὼ θέλω,
ποῦ σ' αὖθις ὀψόμεσθα; ποῦ χρή μ' ἀθλίαν
ἐλθοῦσαν εὑρεῖν σὴν χέρ' ἐπίχουρον χαχῶν;

#### ΑΧΙΔΛΕΥΣ.

'Πμεῖς σε φύλαχες οδ χρεών φυλάξομεν,

NC. 4016. ἢν, correction de Markland pour ἄν. — 4017. εῖη γάρ Laurentianus. εἰ (une lettre grattée) γάρ Palatinus. En adoptant εἰ γάρ, qui est la vulgate, il fandrait écrire, avec Hermann, πείσετ', on, avec Kirchhoff, ἔπιθεν, au lieu de ἐπίθετ'. Il me semble que εῖη provient de la glose εἰ et de la leçon primitive ζ, que j'ai rétablie. — 4018. αὐτὸ Kirchhoff. — 4022-4023. Je suis disposé a regarder ces deux vers comme une interpolation. Dindorf et Nauck condamnent les vers (047-4023. — 1028. La leçon ἢν δ' αὐτὰ μὴ πράσσωμεν ἄν ἐγὼ θέλω. Nous avons adopté la belle correction de Monk. — 4028. ψυλάξομεν, correction de Markland pour τολάσσωμεν.

4017-18. ΤΗ γάρ.... χωρείν, car là où vous aurez obtenu par la persuasion ce que vous demander, il n'est pas besoin de mon intervention. ΤΗ, adverbe de lieu, s'accorde parfaitement avec le trope χωρείν.— Ἐπίθετ' est pour ἐπίθετε, et non, comme on croit généralement, pour ἐπίθετο. Τὸ χρῆζον ἐπίθετο donnet..it le faux vens : α il s'est laissé persuader ce qu'il demandait, »

4019-1020. Κάγώ τ(:).... στρατό:τ(ε). Ces deux τε soot correlatifs. Achille dit que d'un côté il se conduira mieux envers un ami, πρὸ; τίλοι (c'est-a-dite envers Agamemon), et qu'en même temps il évitera les reproches de l'armée. Rigoureusement, il faudrait: πρὸς φίλον τε.... στρατός τε.... Mais on transpose souvent la conjunction τε., pour la rapprocher du commencement de la phrase.

1025

4022. Κρανθέντων, sous-entenda τῶν πραγμάτων. — Φίνοις. Entendex Agamemnon, comme au vers 1019.
4025. "Πν δ' αὐ τι μή πράσσωμεν ὧν

4025. "Πν δ' αὖ τι μή πράσσωμεν ὧν έγω 6:λω, tournure attique pour ἢν δ' αὖ μή πράσσωμεν & ἐγω (ελω. Cf. Iph. Taur. 513: 'λο' ἀν τι μοι φράσειας ὧν έγω θέλω; Eschyle, Agam., 1059: Σὺ δ' εῖ τι δράσεις τῶνδε, μή σχολήντίθει; Εμm., 142: 'Ἰδώμεθ', εῖ τι τοὺδε φροιμίου ματὰ.

μή τίς σ' ίδη στείχουσαν έπτοημένην Δαναῶν δι' ὄχλου· μηδὲ πατρῷον δόμον αἴσχυν' · δ γάρ τοι Τυνδάρεως οὐκ ἄξιις κακῶς ἀκούειν · ἐν γὰρ Ἔλλησιν μέγας.

1030

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Έσται τάδ'. Αρχε · σοί με δουλεύειν χρεών. Εὶ δ' εἰσὶ θεοὶ, δίκαιος ὢν ἀνὴρ σύ γε ἐσθλῶν κυρήσεις · εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ πονεῖν;

1035

[Strophe.]

XOPOΣ.

Τίς ἄρ' ὑμέναιος διὰ λωτοῦ Λίδυος μετά τε φιλοχόρου κιθάρας συρίγγων θ' ὑπὸ καλαμοεσ— σᾶν ἔστασεν ἰαχὰν, ὅτ' ἀνὰ Πήλιον αὶ καλλιπλόκαμοι Πιερίδες παρὰ δαιτὶ θεῶν χρυσεοσάνδαλον ἴχνος ἐν γᾶ κρούουσαι Πηλέως εἰς γάμον ἢλθον, μελομδοῖς Θέτιν ἀχήμασι τόν τ' Λὶακίδαν Κενταύρων ἀν' ὄρος κλέουσαι

1040

1045

NC, 4032 est écarté par F. W. Schmidt. — 1033. Łσται τάδ', correction de Mokland pour έττιν τάδ'. — 1031. Les mots σύ γε, qui manquent dans P et L<sup>4</sup>, sont sujets à caution, σύ τοι δίκαιο; ὧν ἀνδιο Heimsæth. — 1038-1039. Markland et Portus ont rectifié les leçons καθαιώστον et ἐστασαν. — 1039. Il n'est pas nécessaire d'écrite lα εγάν. Nauck (Euripideische Studien, I, p. 111 sq.) a prouvé que la péaultième du mot loχά étit toujours longue chez les tragiques. — 4041, παρα δαιτί, correction de Kirchhoff pour ἐν δαιτί. Voy. le vers correspondant de l'antistrophe (1061). — 1045. Les leçons μεθφδοί et lαχήμασι ont été corrigées par Elmsley. — 1046. Les manuscrits portent ἐν δρεσι κλύουσαι, ἀν' δρος est dù à Hermann, κλέουσαι à Μουκ.

4035. Εί δε μή, τί δεί πονείν. Cp. Sophode, OEd. Roi, 895 : Εί γαο αίτοιαίδε πράξεις τίωιαι, τί δεί με χορεύειν;

1036. Δια λωτού Λιόνος. Voy. la note sur le veix 438.

1038. Συριγγων 6' ύπὸ καλαμοιστάν. Ces mots désignent des flûtes de Pan, composées de plisieurs tuyaux (κάλαμοι), et difiérentes de la flûte proprement dite (αύλός, ici λωτός). 4011. Παρά δαιτί θεῶν. Tous les dieux assistaient à ce banquet, souvent chanté par les poètes grecs et latins, depuis Hésiode (dont on cite des Ἐπιθαλάμια εἰς Πιλέα καὶ θέτιν) jusqu'à Catulle (LXIV).

1045. Aizzičav. Pelće, fils d'haque, Cf. v. 700 sq.

1040. Κεντεύρων ἀν' δους, sur la mon t gne co. Centaures, c'est a-dire : sur le fameux Pélion. Πηλιάδα καθ' ὕλαν.

'Ο δὲ Δαρδανίδας, Διός
λέκτρων τρύρημα φίλον,
χρυσέοισιν ἄρυσσε λοιδάν
ἐν κρατήρων γυάλοις,
ὁ Φρύγιος Γανυμήδης.
Παρὰ δὲ λευκοραῆ ψάμαθον
είλισσόμεναι [κύκλια]
πεντήκοντα κόραι γάμους
Νηρέως ἐγόρευσαν.

1050

1055

Ανὰ δ' ἐλάταις σὺν στεφανώδει τε χλόα [Antistrophe.]
θίασος ἔμολεν ἱπποδάτας
Κενταύρων ἐπὶ δαῖτα τὰν 1060
θεῶν κρατῆρά τε Βάκχου '
μέγα δ', ἀνέκλαγον, ὧ Νηρηὶ κόρα,
παῖδά σε Θεσσαλία μέγα φῶς

NC. 1050. φίλον Aldine, φίλιον mss. — 1055. Je regarde κύκλια comme interpolé. — 1056-57. Mss : νπρέως (P¹) ου νηςῆος γάμους. La transposition que j'ai faite pour rétablir le mètre glyconien sera confirmée par l'antistrophe. — 1058. J'écris ilátuic σῦν pour il ἀταισι. — 1059. Th. Gompera (Rhein. Museum, XI, 470) a corrigé la leçon ἐπποδότας. — 1063. Mss : παιδες αὶ θεσσαλά. Or la prédiction du centaure Chiron doit être annoncée, non par les jeunes filles de la Thessalie, mais par les centaures. L'enchairement des vers 1058-61 ne laisse ancun doute à ce sujet. La conjecture de Kirchhoff : παιδα σὺ Θεσσαλία, est done justifiée par le sens, comme par la mesure du vers correspondant de la strophe (1041). Elle l'est aussi par le vers 449 d'Électre, où le poète dit du père d'Achille : τρέρτν Ἑλλάδι φῶς. J'ai écrit toutefois καιδά σε, en serrant de plus près encore la leçon des manuscrits.

4058. Avà δ' έλάτεις, appuyé sur des sapins. Il est fort douteux que la préposition àvà ait jamais le sens de σύν, comme quelques grammariens l'ont prétenda. Les sapins du mont Pelion sont les lances gigantesques des Centaures : cf. Hesiode, Bouellee d'Hercale, 488 sqq. — Σύν στεφανώδει τε χλοφ. Cf. vers 754 : Άνὰ τε ναυσίν και σύν όπλοις.

1063-1063 Le mot urya, placé en tête de la prédiction des Centaures, est répété dans Otosahia paya pais, et ces deraiers mots se rapportent par apposition à παίδα.

— Ἀνέκλαγον, crièrent-ils (les Centaures).
La conjonction δ(ε) doit être rattachée à ce verbe, et non à μέγα: car elle ne fait point partie du chant des Centaures. Cependant il serait trop étrange de mettre la virgule entre μένα et ĉ(ε). On voit ici que la nature synthe que du grec répagne à notre ponetuation moderne, laquelle est essentiellement analytique. Voyez la note sur les vers 612 et 645. Σε est le su et, παίδα est le régime de γεννάσειν (ν. 1965).

μάντις δ φοιβάδα μοῦσαν είδως γεννάσειν 1065 Χείρων έξονόμαζεν. δς ήξει γθόνα λογγήρεσι σύν Μυρμιδόνων άσπισταῖς Πριάμοιο κλεινὰν πέργαμά τε πυρώσων 1070 περί σώματι γρυσέων, δπλων 'Ηφαιστοπόνων χεχορυθμένος ενδύτ', έχ θεᾶς ματρός δωρήματ' έγων, Θέτιδος ἄ νιν ἔτιχτεν. 1075 Μαχάριον τότε δαίμονες τᾶς εὐπάτριδος Νηρῆδός τ' ἔθεσαν γάμον Πηλέως θ' ύμεναίους.

Σὲ δ', ὧ κόρα, στέψουσι καλλικόμαν [£ροde.] 1080 πλόκαμον Άργεῖοι, βαλιὰν

NC. 1064. μάντις ὁ φοιδάδα μοῦσαν est une excellente correction de Hermann, tirée de la première main des mss: μάντις δ' ὁ φοίδα μοῦσαν, leçon changée plus tard en μάντις ὁ φοίδος ὁ μουσαν τ'. — 1065. J'ai écrit γεννάσειν pour γεννάσεις. Cette correction, corollaire de celle du vers 1063, rétablit la construction de cette phrase, qui a donné tant de mal aux éditeurs. — 1066. La leçon ἐξωνόμασεν α été corrigée par Firnhaber. — 1069. Hermann a rectifié la leçon ἀσκισταῖσι. — 1070. Je corrige la leçon γαῖαν (qui fait double emploi avec χθόνα) ἐκκυρώσων, en rétablissant l'accord antistrophique. — 1073. ἐνδύτ' Dindorf. ἐνδυτ' mss. — 1076. Avant Kirchhoff on ponetuait après μακάριον. — Faut-il écrire τότε δὴ μάκαρες? Cf. le vers correspondant 1054. — 1078. Hermann a inséré τ' après Νηςἦδος. J'ai rétabli la mesure en supprimant la glose πρώτας, et en transposant les mots de manière à ce que γάμον τέροπαlt à γάμους (ν. 1066), comme Πηλέω; répond à Νηρέως (ν. 1067). — 1080. ὧ κόρα Hermann. ἐπὶ κάρα mss. — 1081. Ἰργεῖοι, βαλιάν Scaliger, pour ἀργεῖοί γ' άλιᾶν.

<sup>1064.</sup> Φοιδάδα μοῦσαν, l'art prophétique.

<sup>1066.</sup> Έξονόμαζεν, profatus est. [Mus-grave.]

<sup>1072-1073. &</sup>quot;Οπλων.... ἐνδυτ(ά). On compare Bacch., 137: Νεδρίδος έχων Ιερὸν ἐνδυτόν.

<sup>4076.</sup> Maxáptov. En terminant les struphes consacrées aux noces de Thétis et de Pélée, le poète fait ressortir le boalseur de cette fête, afin d'y opposer dans l'épode la triste fête qui se prépare pour Iphigénie sous le prétexte de l'unir au fils de Thétis.

ώστε πετραίων απ' άντρων ελθούσαν δρείαν μόσγον άχήρατον, βρότειον αίμάσσοντες λαιμόν. ού တာဝးသူ သာထားပြေသေး. လူဝို 1085 έν ροιδοήσεσι βουχόλων, παρά δὲ ματέρι νυμφόχομον 'Ιναχίδαις γάμον. ΙΙοῦ τὸ τᾶς αἰδοῦς ἔτι, ποῦ τας άρετας σθένει τι πρόσωπον; 1090 όπότε τὸ μέν ἄσεπτον ἔγει δύνασιν, ά δ΄ άρετὰ κατόπισθεν θνατοῖς άμελεῖται, άνομία δὲ νόμων χρατεῖ, 1095

NC. 1083. δρείαν Monk. δρείων Hermann. δρέων manuscrits. — 1086. ροιδζήσεσι, correction de Dobree, pour ροιδλήσει. — 1097. Manuscrits: μητέρι. Ensuite j'ai eccentué, avec Reiske, νυμπόκομον, au lieu de νυμποκόμον. — 1089-1090. On lisait: ποῦ τὰ: οἰδοῦς ἱ ἢ τὸ τᾶς ἀρετᾶς δύνασιν ἔχει ¶ σθένειν τι πρόσωπον. Pour ἢ τὸ, j'ai écrit ἔτι, ποῦ (cf. Hipp., 970, NC.), afin d'avoir des vers possibles et une diction plus poétique; et j'ai changé σθένειν en σθένει, en retranchant δύνασιν ἔχει, glose tirée évidemment des vers 1091 sq. Nauck avait déjà supprimé le mot δύνασιν. — 1093. Les manuscrits portent δύναμιν. Mais la glose des vers précédents a conservé le mot poétique δύνασιν, que Bothe a rétabli ici.

4082-4083. "Ωστε.... ἀχήρατον. Iphigémie dit elle-méme dans Iph. Taur., v. 359:

Οῦ μ' ὥστε μόσχον Δονοίδαι χειρούμε οι
Έσσζον. Polyxène dit, dans Hecube,
205: Σκύμνον γάρ μ' ὥστ' οὐριθρέπταν....
εἰτοψει χειρός ἀναρπασταν σᾶς ἀπο λαιμότομόν τε.... Cl. aussi Εκιμγε, Ασαπ.,
44:5: "Ος οὐ προτ-μῶν, ώσπερεὶ βοτοῦ
μόσον, Μέλων φλεόντων εὐπόχοι: νομεύμαστν, Έθυσεν αὐτοῦ παίδα. Horace,
Sat., II, 11, 499: «Τα quam pro vitula
« statuis dulcem Aulide natam Ante aras
« spargisque mola caput, improbe, s.lsa,
« Rectum animi servas? »

1087-1088. (Τραξεῖσαν) νυμφόκομον Ίναχίδαις γάμον, êlevée pour être un jour parée en fiamée et unie a l'un des enfants d'Inachos. — Νυμφόκομος, « parée pour le mariage, » différe de νυμφοκόμος « parant la jeune épouse. » Le verbe νυμφοκο-

μεῖν réunit les deux significations; on Pa vu dans le sens neutre ou réfléchi au vers 985 de Méidee. — Γάμον, épouse. Cf. Androm., 103 : Ἰνίω αἰπεινῷ Πάρις οὐ γάμον ἀλλά τιν' ἀταν Ἰγγάγει' ἐὐναίαν εἰς θαλόμους 'Ενέναν. Métonymie analogue dans Thucydide, II, 44: Αίγω τὴν πολιν τῆς 'Ελλαδος παίδευστν είναι.

4090. Ηρότωπον. Périphrase poétique. 1091. Τὸ ἄσεπτον a le seus actif, et estici pour τὸ ἀσεδείς ou pour ἡ ἀσέδεια. (f. Bucch., 890: τὸν ἄσεπτον, équivalant à τὸν ἀσεδε΄.

4002-1093. A δ' άρετά κατόπισθεν θυατοῖ; ἀμελεῖται. Les hommes tournent le dos à la vertu et la négligent. — En écrivant ces vers, Euripide pensait sans doute a l'effrayante démoralisation où la Grèce était tombée pendant la guerre du l'eloponnèse. Cf. Thu ydide, 111, 82 sq.

4

καὶ μὴ κοινὸς ἀγὼν βροτοῖς, μή τις θεῶν φθόνος ἔλθη.

## ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έξῆλθον οίχων προσκοπουμένη πόσιν, χρόνιον ἀπόντα κὰκλελοιπότα στέγας. Έν δακρύσισι δ' ή τάλαινα παῖς ἐμὴ, πολλὰς ἰεῖσα μεταδολὰς ὀδυρμάτων, θάνατον ἀκούσασ', δν πατὴρ βουλεύεται. Μνήμην δ' ἄρ' εἶχον πλησίον βεδηκότος 'Αγαμέμνονος τοῦδ', δς ἐπὶ τοῖς αὐτοῦ τέκνοις ἀνόσια πράσσων αὐτίχ' εὐρεθήσεται.

### ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Λήδας γένεθλον, εν καλῷ σ' εξω δόμων ηῦρηχ'. εί πω παρθένου χωρὶς λόγους οῦς οὐκ ἀκούειν τὰς γαμουμένας πρέπει.

### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τί δ΄ ἔστιν, οὐ σοι καιρὸς ἀντιλάζυται;

## Al'AMEMNON.

\*Εκπεμπε παΐδα δωμάτων πατρός μέτα •
ώς χέρνιδες πάρεισιν ηθτρεπισμέναι,

1110

NC. 1006. Hermann a inséré μἢ après αχί, en rétablissant à la tois la mesure et le sens. — 1100. ἐν δακρύοισι δ'. correction de Markland pour ἐν δακρύοισι δ'. — 1102. La tournure de la phrase me paraît indiquer que δάνατον est une glose, et que le poète avait écrit τὸν γάμον ἀκούσασ' δν πατῆρ βουλεύεται. — 1110. Nauck demande δωμάτων πάρος, en ajontant : « de ceteris non liquet. » πα δα δεύρο δωμάτων πάρος Heinsæth. Voy. la note explicative.

1101. Πολλάς Ιείσα ατέ. Cf. Hécube, 337 : Πολλάς φθογγάς Ιείσα.

4103-4404. Μυτμην τοῦδ(ε), à ce que je vois (2ρ2), j'ai parle d'Agamemnon au moment où il était la (τοῦδε), pris de moi

4105. Πεάσσων ne veut pas dire : « faisant » (ποιῶν), mais : « préparant, tramant. »

1106. Ev x2), à propos.

4400. Αντιλάζυται, équivalent poétique de άντιλαμδάνεται. Ou dit ordinnirement καιρού άντιλαδέσθαι, saisir le mo-

ment favorable. Euripide a modifié cette locution en disant : « Quel'e est la chore que saisit l'occasion qui se présente à toi? » Où σοι καιοὸς ἀντιλάζυται;

4110. Conme Agamemnon n'entre pas dans la tente, il devrait dire έχπευπε παίδα δωι άτουν πάρος καὶ πέμπε αύτην πατρὸ; μέτα. Cependant je ne vois rien de choquant dans la brièveté du texte. Elle me semble conforme au génie de la langue greeque.

1111-1112. Χέρνιδες, les libations. -- Προχύται ... χεροίν, les grains d'orge

1100

1105

nochna ar habben ab unb<mark>aran yendi.</mark> Longo ar an calle hi bil andi **yen**o Kareld, lebang duang ponje<mark>an</mark>.

## ALITAINNEUTEL

Τοίς ενοματή μετ εί λενείς τα δ΄ έχης σαι 100 οια είδ όπως γρα με διοματικός εί λεγείς.
Υπος δε διοματικό έκτος οίποι για παιώς ταντικό ά μεθλεί γίνοι τοίς πέπλοις έγε λαθούν. Ομετίς, τοι κατογρατίο, πέκνοι.—
Τού παιετίο, ένε πειδαγγονιά τικ.
Τα δ΄ άλλ εγω του πέρδε κάμαντης τράσω.

## MANENNEN.

Τέχνον, τι χναίεις, ουδ΄ έδ΄ ήδεως όρας. εις γήν ο ερείσασ όμμα προσή έχεις πέπλους;

#### KATTAIMNH1TPA.

4E5.

Πίν' αν λάβουμι τῶν ἐμῶν ἀρχήν κακῶν; ἄπασι γαρ πρώτοισι γρήσασθαι πάρα καν ύστάτοισι κάν μέσοισι πανταγοῦ.]

1125

NG, 1112, πός καθόσε ου χερών monuscuts, καθάρστον est dù a Reiske, χεισῖν à Murgrave. — 1118, Matthiæ : σοῦς π.πλοις. — 1124, πρός P. L. — 1123. Markland a ἢρίως μ' ὁρῆς. — 1124-1120. Ces vers, attribués a Gytemnestre dans les manuscrits, a Iphigénie par P², sont, a l'exception de l'interjection σεῦ, inconciliables even les vers 1127 sq., dans lesquels Agamemnon demande pourquoi on lui montre des regards effarés. Si Clytemnestre (on Iphigénie) avait dit ce que les manuscrits lui font dire, Agamemnon demanderait ce que significant des paroles aussi inquiétantes. Bremi et Matthiæ ont compris que les vers 1124-1126 étaient le début d'un discours plus étendu (ep. le passage analogue d'Électre, v. 907 sq.). En somme, ces vers sont certainement d'Euripide, mais ils doivent être tirés d'une autre tragédie.

a jeter dans le fen lustral. — Ces usages sont deja décrits par Homère. Voy. Huade, 1, 440 468 · Χιονόψαιτο δ' Επειτα καί ούλοχοτα; ἀνθλοντο.... Αύταρ Επεί β' ευξαντο, γαι ούνοχύτα: προβαλοντο.

4413. Προ γ20102. Ce n'est done pas le mariage, mais la fête préparatoire, π50τέλεια (v. 718), qui sort de prétexte au sacrifice d'Iphigenie.

4444. Evacuara est une apposition

poétique qui se rapporte à toute la plirase àς πεσείν χοεών.

4418-1416. Εὐ λέγεις, tu dis bien. — Εὐ λέγειν, dire du bien de..., louer. Clytemnestre joue amèrement sur les deux sens de εὐ λέγω.

1117. Οίσθα πατρό; équivant à oloba περί πατού;.

(122. Οὐδ' ἔθ' ἦδέω; ὁςἦς, et (pourquoi) ton regard u'est-il plus joyeux?

397

#### ATAMENNON.

Τί δ' ἔστιν; ώς μοι πάντες εἰς εν ἤκετε, σύγχυσιν ἔχοντες καὶ ταραγμόν ὀμμάτων.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Είρ' αν έρωτήσω σε γενναίως, πόσι.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Οὐδὲν κελευσμοῦ δεῖ σ' . ἐρωτᾶσθαι θέλω.

1130

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τὴν παῖδα τὴν σὴν τήν τ' ἐμὴν μέλλεις κτανεῖν;

Ĕα·

τλήμονά γ' έλεξας, ὑπονοεῖς θ' ὰ μή σε χρή.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έχ' ήσυχος,

κάκεῖνό μοι τὸ πρῶτον ἀπόκριναι πάλιν.

ATAMEMNON.

Σύ δ' ἤν γ' ἐρωτᾶς εἰκότ', εἰκότ' ἄν κλύοις.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οὐχ ἄλλ' ἐρωτῶ, καὶ σὸ μὴ λέγ' ἄλλα μοι. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

1135

\*Ω πότνια μοῖρα καὶ τύγη δαίμων τ' ἐμός.

KAYTAIMNH2TPA.

Κάμός γε καὶ τῆσδ', εἶς τριῶν δυσδαιμόνων.

NC, 4130. Canter et Dobree ont corrigé la leçon οὐδὶν κέλευσμ' οὐ δεί γ'. Mark-land : δεί μ'. — 4133. Le dimètre τὰν ξένοι est plucé en deliors du vers dans So-phoele, Philoct., 219, comme ἔχ' ἢ τυχος l'est ici. Cependant la conjecture de Hartung, lequel croit que ces mots formaient primitivement la fin d'un trimètre dont le commencement était prononcé par Agamemnon, ne laisse pas d'être plausible. A voir la réponse de Clytemnestre, Agamemnon semble en avoir dit davantage. — 4134. La leçon εἰκότα κλύεις a été corrigée par Markland. — 1436. Les manuscrits portent ὧ πότνια τύχη καὶ μοῦρα. Musgrave a transposé les mots. — 1137. Matthiæ a rectifié la leçon κὰμός τε.

4127. Eiç ev fixere, vous vous accordez. Cf. v. 668.

1429. Γενναίως, «bravement, franchement, » dépend de είς' (είπε).

1130. Ούδεν κελευσμού δεξ σ(ε). Le datif σοι ne pourrait s'elider. Cf. Hipp., 490: Ού λόγων εύσχημονων δεξ σ(ε); Eschyle, Promethee, 86: Αυτόν γάρ σε δεξ προμηθέως.

4433. Κżπτινό μοτ... πάλιν, et fais d'abord une autre reponse (une réponse moins évasive) a ce que je t'ai demandé (ἐκτίνο).

1137. Κάμός γε καὶ τῆσδ(ε).... Cf., pour le tour de la phrase, Sophoele, Œd. Col., 331. "ω δυσάθλιοι τροφαί. — "Η τῆσδε κὰμοῦ; — Δυσμόρου τ' ἀμοῦ τρίτης.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Τίς σ' ήδίκησε:

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τοῦτ' ἐμοῦ πεύθει πάρα:

ό νους δό' αύτὸς νουν έχων ού τυγγάνει.

AΓAMEMNΩN.

λπωλόμεσθα προδέδοται τὰ κρυπτά μου. ΚΑΥΤΑΙΝΝΉΣΤΡΑ

1140

Ηάντ' οίδα καὶ πεπύσμεθ ᾶ σύ μέλλεις με δρᾶν αύτό δὲ τὸ σιγᾶν όμολογοῦντός ἐστί σου καὶ τὸ στενάζειν πολλά. Μὴ κάμης λέγων.

AUAMEMNON.

'Ιδού σιωπώ · τό γάρ άναίσχυντον τί δεί ψευδή λέγοντα προσλαβείν τῆ συμφορά:

1145

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Άχουε δή γυν τανακαλύψω γάρ λόγους.
κούκέτι παρφδοίς χρησόμεσθ αίνίγμασιν.
Πρώτον μεν, ίνα σοι πρώτα τοῦτ' όνειδίσω.
έγημας άχουσάν με κάλαδες βία,
τόν ποόσθεν άνδοα Τάνταλον κατακτανών.

1170

NC. 1138. Markland : τίς σ' τβίκησε. Palarinus pent-être : τί u' τβίκησε, mots chang's par la seconde main en τιν' τβίκησε; Florentinus : τί μ' τβίκησε avec la même variante. On pourrait conserver τί μ' τβίκησες, en donnant ces mots à Clytemnestee, et en supposant qu'il man que un vers d'Agamemnon. — 1139 est donné à Agamemnon dans P, L. — 1144. L'ancienne vulgate πίπυσα 'ὰ συ γε μεβλεις vient de la leçon κέπεισμ' ἄ σῦ γε μέβλεις. Mais γε est un mauvais remplissage, inséré par la seconde moin du Palatinus. Elmsley a trouvé la correction veritable. — 1143. Poison a rectite la leçon με κάμεισμε — 1144. τί δεῖ, excellente correction d'Elsmley pour με δεῖ, leçon dans laquelle la glose με avait expulsé un mot aussi essentiel que τί. — 1116. Comme la particule γὰς est ajoutée par la seconde máin du Palatinus, Kirchhoff propost de lire ἀνακαλυψομεν λόγους. — 1149. En citant ce vers, le scholieste d'Homere, a l' Olyss. XI, 400, écrit κάμβεςς pour κάνεδες.

(139. <sup>1</sup>O νοδε.... οδ τογχάσει. Cest pousser la fanese a un point où elle cesse d'ètre fan sec et n'a plus de sens. — Bothe cite a propos ce vers de l'eccentre (Andrenne, prologue, (7) : « l'accinatine invollegemb at nil intellegant? »

4 (48) Πρώτον μέν κτέν Clytennestie remonte bien haut. Mais dans les querelles

entre personnes qui vivent ensemble, les femmes, et même les hommes, ont assez l'habtude de reven r, avant d'arriver an fait, sur d'anciens griefs et de se déchar rei de tout ce qu'ils avaient sur le ceur depeis longtemps. Euripide était exeil ent observateur.

4150. Του πρόσθεν άνδρα Τάνταλου.

βρέρος τε τουμόν ζων προσούδισας πέδω, μαστών βιαίως των έμων αποσπάσας. Καὶ τὼ Διός σε παῖδ', ἐμὼ δὲ συγγόνω, ίπποισι μαρμαίροντ' έπεστρατευσάτην: πατήρ δὲ πρέσδυς Τυνδάρεώς σ' ἐρρύσατο 1155 ίχέτην γενόμενον, τάμα δ' ἔσγες αὐ λέγη. Ού σοι καταλλαγθείσα περί σε και δόμους συμμαρτυρήσεις ώς άμεμπτος ή γυνή, είς τ' λοροδίτην σωορονούσα και τό σόν μέλαθρον αύξουσ', ώστε σ' εἰσιόντα τε 1160 γαίρειν θύραζέ τ' έξιόντ' εὐδαιμονεῖν. Σπάνιον δε θήρευμ' άνδρι τοιαύτην λαβείν δάμαρτα · φλαύραν δ' οὐ σπάνις γυναῖχ' ἔγειν. Τίχτω δ' ἐπὶ τρισὶ παρθένοισι παῖδά σοι τόνδ', ών μιᾶς σύ τλημόνως μ' ἀποστερεῖς. 1165 Κάν τίς σ' ἔρηται τίνος ἔχατί νιν χτενεῖς,

NC. 1151. Les manuscrits portent σῷ προσουρίσας (προσούδεσας, seconde main du Palatinus) πά)ω, ce que Hermann et les derniers éditeurs expliquent : « Tum sorti in captivis dividendis adjiciendum curavisti. » Mais cette leçon est obscure par l'expression, et peu satisfaisante pour le sens. Je suis donc revenu à la correction admise par les anciens éditeurs : ζῶν (Musgrave) προσούδισας πέδω (Scaliger). Voy. la note explicative. — 4153. διός σε, conjecture de Markland pour διό; γε. — ἐμῶ δὲ, conjecture de Matthiæ pour ἐμῶ τε. Voy. Medec. 970, NC. — 4160. Canter a complété la leçon ῶσι' εἰσιόντα τε.

Il faut entendre Tantale, fils de l'hyeste, ou, suivant d'autres, de Protéas, fils de Tantale. Voy. Pausanias, II, xxii, 2; II, xxii, 2, et III, xxi, 4. Les scholiastes d'Homère font observer qu'Euripide contredit le vers de l'Odyasce (XI, 430), où les mots πουρίδιος πόσες indiquent que Clytemnestre n'avait pas eu d'autre epoux avant Agamemnon. Toutefois Euripide n'a certainement pas invente des faits qu'il mentionne si sommairement: on seut, au contraire, qu'il rappelle une tradition connue de son temps.

(45). Πουσούδισας. Cf. Hérodote, V, xcii, 43: Τὸ ποιδίον προσούδισαι. — On a prétendu, pour refuter la lecon admise par nous, qu'une telle cruauté aurait été gratuite de la port d'Agamemnon. Mais Agamemnon haissait toute la race de Thy-

este, et, après qu'il avait tué le père, sa propre sûreté lui commandait de ne pas épargner le fils et le vengeur futur de cette première victime. Un vieux proverbe gree disait : Nήπιος, δ; πατέρα πτείνας υΙούς παταλειπει.

4454. Ίπποισι μαρμαίροντ(ε). Rien n'est plus connu que les coursiers blancs des Dioscures. Cf. Ovide, Metam., VIII, 372: α At gemini, nondum celestia sidera, frattes, Ambo conspicui nive cana didioribus ambo Vectabantur equis. »

1167. Où, la, alors. Ce mot n'equivaut pas à εξ εὐ.

1160. Melafipov, comme olkov, maison, biens.

1165. Tévê, t). Clytemnestre montre Oreste qui est porté par Iphigenie. Voy. v. 1119. λέξον, τί φήσεις; ἢ 'μὲ χρὴ λέγειν τὰ σά;
Έλένην Μενέλεως ἴνα λάδη. Καλόν γέ τοι
κακῆς γυναικὸς μισθὸν ἀποτῖσαι τέκνα.
τἄχθιστα τοῖσι φιλτάτοις ὡνούμεθα.
1170
'Αγ', εἰ στρατεύσει καταλιπών μ' ἐν δώμασιν,
κἀκεῖ γενήσει διὰ μακρᾶς ἀπουσίας,
τίν' ἐν δόμοις με καρδίαν ἔξειν δοκεῖς,
ὅταν θρόνους τῆσο' εἰσίδω [πάντας] κενοὺς,
κενοὺς δὲ παρθενῶνας, ἐπὶ δὲ δακρύσις
μόνη κάθωμαι, τήνδε θρηνφδοῦσ' ἀεί.
'Απώλεσέν σ', ὧ τέκνον, ὁ φυτεύσας πατὴρ,
αὐτὸς κτανὼν, οὐκ ἄλλος οὐο' ἄλλη χερί.
Τοιόνδε μισθὸν καταλιπών πρὸς τοὺς δόμους.

NC. 4468. Dobree a rectifié la leçon Μενέλαος. Ensuite καλόν γέ τοι est dà à Fix : les manuscrits ont καλόν γένος. Elmsley : γ' έθος. Vitelli : γ' έκος. — 4170. τάχθιστα, correction de Brodæus pour ταχθείσα. — Markland voulait ὁνουμένω. Nauck aimerait mieux ἐννώμεθα; — 4171. εἰ στρατεύσει Elmsley. ἢν στρατεύσε mss. — 4474. Αρείπὰς (Rhetores græci, IV, p. 592, Wala) cite δταν δόμους μὰν τούσδε προσίδω κανούς; ετ Nauck fait observer que πάντας est une cheville. Je propose : ὅταν θρόυους μὰν τῆσδε προσδλέπω κενούς. — 4476. Elmsley a corrigé la leçon κάθημα. — 4479. Ce vers est gravement altéré. Que veut dire μισθόν? la récompense de la bonne conduite de Clytemnestre? Mais depuis le vers 4465 il a été question de tout autre chose que de cette bonne conduite. καταλιπὼν πρὸς τοὺς δόμους n'est pas d'une bonne grécité. τοιόνδε μίσος κ. εἰ πρὸς δόμους | ἐπάνει, βραχείας Madvig et Heimsæth.

4170. Τάχθιστα.... ἀνούμεθα, nous schèterons ce qu'il y a de plus odieux au prix de ce que nous avons de plus cher! — Il n'y a rien à reprendre dans ces mots, qui sont comme un eri d'indignation, et qui a'ont pas besoin d'être liés par la syntaxe à la phrase précédente. — Uf Troy., 370: 'Ο δὲ στρατηγός ὁ συρὸς ἐχθίστων ὑπερ Τα χίλτατ' ἄλεσ(ε).

4472. Γενήσει est à l'indicatif du futur, quoique ην στρατεύση soit au subjonctif de l'auriste. C'est que la longue absence d'Agamemnon n'est qu'un corollaire de son départ pour la guerre. Hermann cite cette phrase d'Hérodote (111, 69): Ἡν γὰρ δη μή τυγχάνη τὰ ὧτα έχων, ἐπίλαμπτος δὲ ἀράσσουσα ἔσται, κτέ.

1473-1475. Il y a un mouvement semblable dans ces vers de Sophicele (Électre, 266 sqq.): Έπειτα ποίας ήμερας δοχείς μ' άγειν, "Οταν θρόνοις Αίγισθον ένθαχούντ' ίδω Τοϊσιν πατρώοις, εἰσίδω δ' εσθήματα ατέ. Démosthène s'est peutetre souvenu d'Euripide, quand il decrivait, dans son second discours contre Aphobos, § 21, les sentiments qu'éprouversit sa mère s'il n'obtenzit justice contre le tuteur infidèle : Tiva oisobs autho duyr'v Eterv (xapdiav Eterv aurait été trop poétique), όταν έμε μέν ίδη μή μόνον τῶν πατρώων έστερημένον άλλά και προσ-Trummeror, Repl de the adelone rif. - Quant aux vers 1174 sq., on en a rapproché ce passage d'Alceste, v. 945 sq. : Γυναικός εύνας εύτ' αν είσίδω κενάς θρό-יסטק ד' פֿי סוֹסוי וֹנָפּ.

1179. Le texte est gâté. Clytemnestre disait peut-être: « Oseras-tu rentrer dans ta maison, après y avoir laissé une telle haine? » Voy. NC.

1185

1100

Έπει βραχείας προφάσεως ενδεῖ μόνον, έρ' ή σ' έγω καὶ παῖδες αὶ λελειμμέναι δεξόμεθα δέξιν ήν σε δέξασθαι χρεών. Μὴ δῆτα πρὸς θεῶν μήτ' ἀναγκάσης ἐμὲ κακὴν γενέσθαι περὶ σὲ, μήτ' αὐτὸς γένη. Εἶεν

θύσεις δὲ τὴν παῖδ' · ἔνθα τίνας εὐχὰς ἐρεῖς;
τί σοι χατεύξει τἀγαθὸν, σφάζων τέχνον;
νόστον πονηρὸν, οἴκοθέν γ' αἰσχρῶς ἰών;
᾿Αλλ' ἐμὲ δίχαιον ἀγαθὸν εὕχεσθαί τι σοί;
οῦ τἄρ ἀσυνέτους τοὺς θεοὺς ἡγοίμεθ ἀν,
εἰ τοῖσιν αὐθένταισιν εὕρρον ἤσομεν;
Ἦχων δ' ἐς Ἡργος προσπεσεῖ τέχνοισι σοῖς;
ἀλλ' οὐ θέμις σοι. Τίς δὲ χαὶ προσδλέψεται
παίδων σ'; ἵν' αὐτῶν προσέμενος χτάνης τινά;
Ταῦτ' ἡλθες ἤδη διὰ λόγων; ἢ σχῆπτρα σὰ

NC. 1180. ἐνδεῖ, correction de Reiske, pour ἐδει. — 1181. χαὶ Markland. — 1185. τὰν, d'abord omis. — 1186. ὁ σράζων P, L¹. — 1189. Musgrave : ἢ τάρ². — 1190. J'ai écrit εὐφρον' ἤσομεν pour εὐφρονήσομεν, leçon qui ne répond pas assez à l'idée qu'on demande ici. — 1191. Manuscrits : εἰς ἀργος et προσπέσχε. Musgrave : προσπεσεῖ. — 1193. Manuscrits : ἐαν αὐτῶν προθέμενος. Elmsley a proposé Γν' αὐτῶν προθέμενος, Melhlhorn : ἐαν σρῶν. J'ai écrit Γν' αὐτῶν προσέμενος. Quant à προθέμενος, on en a donné trois ou quatre explications diverses, faute d'en trouver une seule qui fût admissible. — 1194. ἢλθες a été rétabli par Hermann. Les manuscrits ont ἢλθ' ou ἢλθεν. L'ancienne vulgate ἢλθον vient de l'idition Aldine. — Mook : σκῆπτρα σά, pour σκῆκτρά σοι ε correction plus facile que celle de Musgrave, qui change au vers suivant σε δεῖ ca μέλει.

1180-1182. Eπεl.... δέξασθαι χρεών. Clytemnestre dit que la première occasion venue lui sussira, à elle et aux silles qu'Agamemnon aura laissées vivre (2i λε) εμμέναι, mot amer), pour lui faire, à son retour, l'accueil qu'il mérite. Les mots δεξομεθα δεξ ν ῆν σε διξασθαι χρεών ont quelque chose de sinistre, comme ceux qu'on lit dans les Bucchantes, au vers 943: Κρυψει σύ χρύψιν, ῆν σε χουρθήναι χρεων. C'est ainsi que doit parler une Clytemnestre, et il est êtrange que plusieurs alent méconnu le seus evident de ces vers.

4185. At n'est pas de mise iel.

1189-1190. Οῦ τἄρ' ἀσυνέτους.... εὖφρον' ἦσομεν ; « Ne serait-ce pas croire que les dieux sont insensés que d'énoncer des vœux en faveur de parricides? « Εὐφρον' βτομεν équivant à εὐφρονα ἔπη βσομεν. On ne trouve pas seulement ἰέναι φωνήν, mais aussi ἔπος ἰέναι (Sophoele, Antig., v. 1210 sq.).

1493. Προσέμενος, ayant admis près de toi, ayant admis à tes embrassements. Cf. Platon, Phèdre, p. 265 A : Προσέσθαι αύτον εἰς ὁμινίαν.

(194-1195. Ταυτ' ήλθις ήδη διά λόγων; équivant à ταυτ' ήδη διελογισω; Comparea Medec, 827: Ένω δ' έμαυτη διά λογων άγικόμην. — Σεήπτρα σα διαφέρειν, porter ton sceptre de tous les côtes, te promener avec ton sceptre et en faire parade.

μόνον διαςέρειν καὶ στρατηλατείν σε δεί; 1195 Ον χρην δίχαιον λόγον ἐν Άργείοις λέγειν. Βούλεσθ', Άγαιοὶ, πλεῖν Φρυγῶν ἐπὶ γθόνα; κλήρον τίθεσθε παιδ' ότου θανείν γρεών. 'Εν ἴσω γὰρ ἦν τόδ' · ἀλλὰ μὴ σ' ἐξαίρετον σράγιον παρασγείν Δαναίδαισι παίδα σήν: 1200 η Μενέλεων πρό μητρός Έρμιόνην κτανείν, ούπερ τὸ πρᾶγμ' ἦν. Νῦν δ' ἐγὼ μὲν ἡ τὸ σὸν σώζουσα λέχτρον παιδός έστερήσομαι, ή ο' εξαμαρτοῦσ', ύπόροφον νεάνιδα Σπάρτη χομίζουσ', εὐτυγής γενήσεται. 1205 Τούτων άμειψαί μ' εί τι μή καλῶς λέγω: εί δ' εύ λέλεχται, μετανόει δή μή χτανείν τὴν σήν τε κάμὴν παιδα, καὶ σώρρων ἔσει. χοροΣ.

Πιθοῦ. Τὸ γάρ τοι τέχνα συνσφζειν χαλὸν, ἀγάμεμνον· οὐδεὶς τοῖσδ᾽ ἀν ἀντείποι βροτῶν.

1210

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Εί μὲν τὸν 'Ορρέως εἶγον, ὧ πάτερ, λόγον, πείθειν ἐπάδουσ', ὧοθ' όμαρτεῖν μοι πέτρας,

RC. 4196. Reiske a corrigé la leçon χρή. — 1201. πρό Scaliger. πρός mas. — 1203. ἐστερήσομαι, correction de Reiske, pour ὑστερήσομαι. — 1204. ὑπόροτον, correction de Scaliger, pour ὑπόστρορον ου ὑπότρορον. La conjecture de Heath, ὑπότροπος, est moins satisfaisante. — 4207. Les manuscrits portent εἰ δ' εὐ λέλεκται νῶ (ου νῶι) μὴ δή γε κτάντς. Nous avons adopté la belle conjecture de Heimsœth (Κ itische Stadien, I, p. 271): μετανόει δὴ μὴ κτανείν.— 1209. Peut-être τέκνα ἡυεσθαι. — 1210. τοῖσδ' ἀντείποι, correction de Burges, pour πρὸς ταδ' ἀντείποι. Elmsley: πρὸς τάδ' ἀντερεῖ.

vrai qu'Hélène se trouve à Troie; mais elle n'en conserve pas moins sa fille dans son palais de Sparte.

1209. Το γάρ τοι τέχνα συνεώξειν καλόν, il est beau que le père et la mère fassent des e forts conmuns pour sauver leurs enfants. Mais le texte est plus qu'obseur.

1214. Εί μέν τον 'Ορφέω, κέξ. Admète dit avec plus d'a-propos dans Alceste, v. 357 : Εί δ' 'Ορφέω; μοι γλώσσα καὶ μέλος παρήν. 'Ωστ' ή κόρην Δήμητρος ή κείνη; πόσιν Τιμνοισι κηλήσαντά σ' εξ Αίδου λαβείν, Κατήλθον άν.

<sup>—</sup> Pindare, Pyth., XI, 60, emploie le verbe διαφέρειν dans le sens de « porter partout, répandre, le nom d'un homme célèbre. »

<sup>1199.</sup> Ἐν ἱσω γὰρ ἦν τόδ(ε), hoc enim a quum erat. — Ἐξείρετον στάγιον, une victime choisie, une victime particulièrement designée. Cette idée est opposée a celle de l'égalité équitable du sort, exprimée par ἐν ἱσω. — Les infinitifs παρατείν et κτανείν dépendent de χρῆν (ν. 1196).

<sup>1208.</sup> Kouiζουσ(2), conservant. - Il est

χηλείν τε τοίς λόγοισιν ούς έδουλόμην. ένταῦθ' ἀν ἢλθον. Νῦν δὲ τἀπ' ἐμοῦ σορά, δάκρυα παρέξω· ταῦτα γὰρ δυναίμεθ' άν. 1215 'Ιχετηρίαν δὲ γόνατος ἐξάπτω σέθεν τὸ σῶμα τοὐμὸν, ὅπερ ἔτιχτεν ήδε σοι, μή μ' ἀπολέσης ἄωρον ήδυ γάρ τό οιος λεύσσειν · τὰ δ' ὑπὸ γῆς μή μ' ιδεῖν ἀναγκάσης. Πρώτη σ' εκάλεσα πατέρα καὶ σὺ παῖο' ἐμέ · 1220 πρώτη δε γόνασι σοῖσι σῶμα δοῦσ' εμόν φίλας γάριτας έδωκα κάντεδεξάμην. Λόγος δ' ὁ μὲν σὸς ἢν δὸ' · ἄρά σ', ὧ τέχνον. εὐδαίμον' ἀνδρός ἐν δόμοισιν ὅψομαι, ζῶσάν τε καὶ θάλλουσαν ἀξίως ἐμοῦ: 1225 Ούμος δ΄ σδ' δην αξ περί σον έξαρτωμένης γένειον, οδ νῦν ἀντιλάζυμαι γερί: τί δ' ἄρ' ἐγὼ σέ; πρέσδυν ἄρ' εἰσδέξομαι έμων φιλαισιν ύποδογαίς δόμων, πάτερ, πόνων τιθηνούς ἀποδιδοῦσά σοι τροράς; 1230 Τούτων έγω μέν των λόγων μνήμην έγω.

NC. 4245-46. Markland a rectifié les leçons δυναίμεθα et γόνασιν. — 4219. Manuscrits d'Euripide: βλέπειν \* τὰ δ' ὑπὸ γῆς. On lit dans Plutarque, de Au lien lie po-tis, p. 47 D. λεύσσειν \* τὰ δ' ὑπὸ γῆν. Il est évident que βλεπειν est la glose de λεύσσειν. — 4221. Barnes a rectifié la leçon γούνασι. — 4221. Pierson a corrigé la leçon εὐδειμονος. — 4227. La leçon ἀντιλάζομαι a été rectifice par Markland. — 4230. Nauck propose τιθηνών.... σοι χάριν. Voy. la note explicative.

1214. Τάπ' έμου σορά, ma science,

4246. 'Ινετηρίαν, sous-ent. έαθθον ou ε) αίαν, rameau d'olivier que les suppliants portaient entre leurs mains ou déposaient sur l'autel.

4220. Πρωτη σ' έκά) εσα πατέρα. Cf. Lucrèce, 1, 93 : « Nec miserae prodesse » in tali tempore quibat, Quod patrio » princeps donarat nomine regem. » Eschine s'est servi des souvenirs que lui avait laissés son ancienne profession d'acteur, pour rendre plus pathetiques ses insectives contre Demosthene Voy. in Ctesia h., 77, p. 64 : 'Εδιδάχην δ' ήμέραν της δυγατρός αυτώ τετελευτηκοία;...,

στερανωσάμενος καί λευκήν έσθητα λαδών έδουθύτει καὶ παρενόμει, τήν μόνην δ δείλαιος καὶ πρώτην αὐτόν πατέρα προσειπούσαν ἀπολέσας.

4224. Δούσ(α), abandonnaut, te laissant placer.

1230. Hóνων.... τροράς, en te payant les soius pénibles de l'education. Je ne pense pas qu'i πονων soit mis ici pour àvei πονων. Le génitif πόνων tient heu d'un adjectif, comme dans ce passage d'Eschyle, Prom., 900: Δυσπλανοις άναπείας πονων. Quant au verbe àποδιδοναι, ayant pour regime, nou le prix d'un bienfait reçu, nais le henfait qu'on doit reconnaître, cf. 1109., toto: Hovou; τ' Άγαιων απόδος.

σύ δ' ἐπιλέλησαι, καί μ' ἀποκτεῖναι θέλεις. Μή, πρός σε Πέλοπος καὶ πρός Άτρέως πατρές καὶ τῆσοὲ μητρός, ἡ πρὶν ωδίνουσ' ἐμὲ νῦν δευτέραν ωδῖνα τήνδε λαμβάνει. 1235 Τί μοι μέτεστι τῶν Ἀλεξάνδρου γάμων Έλένης τε; πόθεν ήλθ' ἐπ' ὀλέθρω τὼμῷ, πάτερ; Βλέψον πρὸς ήμᾶς, όμμα δὸς είλημά τε, ίν' άλλά τοῦτο κατθανοῦσ' ἔγω σέθεν μνημείον, εί μή τοίς έμοις πείσει λόγοις. 1240 Άδελφέ, μικρός μέν σύ γ' ἐπίκουρος φίλοις, όμως δὲ συνδάκουσον, ίκέτευσον πατρός την ούν αρεγούν πή βανείν, αιρβίπα τοι κάν νηπίοισι των κακών έγγίγνεται. 'Ιδού σιωπῶν λίσσεταί σ' δὸ', ὧ πάτερ. 1245 Άλλ' αἴδεσαί με καὶ κατοίκτειρον βίον. Ναί πρός γενείου σ' άντόμεσθα δύο φίλω.  $\delta$  μέν νεοσσός  $\langle \tilde{\omega} \rangle \delta \delta$ , ή  $\delta$  η  $\delta$  η °Εν συντεμοῦσα πάντα νικήσω λόγον · τὸ φῶς τόδ' ἀνθρώποισιν ήδιστον βλέπειν, 1250 τά νέρθε δ' οὐδέν : μαίνεται δ' δς εύχεται

NC. 1233. μή πρός σε, correction de Markland pour μή πρός γε. — 1240. Les manuscrits portent εί.... πεισόης. Matthiæ voulait ήν.... πεισόης, Porson εί.... πείδει. Γαί έττιτ πείσει, avec Elmsley; πεισόης vient de πεισθήσει. — Il est difficile d'approuver le jugement de Nauck, qui met ce vers entre crochets. — 1241. Peut-être : ἐπικουρείν. — 1244. νηπίσισι Monk. νηπίσις γε mes. — 1246-47. Markland demandait πατοίκτειρον βίου. Οn pourrait écrire πατοίκτειρον βίου. Γενείου σ' ἀντόμεσθα. — 1247. δύω mss. — 1248. νεοσσός ἐστιν mss. Je suppose que l'omission de ὧν a fait changer ετι en ἐστιν. — 1251. Les manuscrits d'Euripide portent τὰ νέρθε δ' οὐδείς. Ceux de Stolec, qui cite les vers 1250-52 (.4nthologie, CXIX, 5), donnent τὸ νέρθε δ' οὐδέν.

4233. Πρός σε Πέλοπος, sous-ent. (xετεύω. Cf. Hipp., 503.

4235. Ωλίνα τήνζε. La donleur d'une mère qui tremble pour les jours de sa fille. 4237. Ποθεν; comment se peut-il que. .. — "Ηλθ(·). Le sujet de ce verbe est évi-

demment Pāris.
4289. Άλλά τοῦτο (au moins ceci), locution elliptique pour εἰ μὴ ἄλλοτι, ἀλλά
τοῦτό γε.

4242. ਬκέτευσον πατρός. Le verba lueτεύω est ici construit avec le génitif d'après l'analogie de δεσματ. [Hermann.]

1216. Κατοίκτε:ρον βίον. On demande: α Aie pitié de ma jeune vie, de ma jeuα nesse. » Voy. NC.

1249. Ev συντεμούσα equivant à ξυ συντόμως εἰπούσα. Le sens de ce værs est : « Un seul mot l'emportera sur tout ce que l'on peut dire. » θανείν. Καχῶς ζῆν χρεῖσσον ἢ καλῶς θανείν. Χορος.

<sup>4</sup>Ω τλῆμον Έλένη, διὰ σὲ καὶ τοὺς σοὺς γάμους ἀγὼν Ἀτρείδαις καὶ τέκνοις ῆκει μέγας.

### ATAMEMNON.

Έγὼ τά τ' οἰκτρὰ συνετός εἰμι καὶ τὰ μὴ,

ριλῶ τ'ἐμαυτοῦ τέκνα ' μαινοίμην γὰρ ἄν.

Δεινῶς δ' ἔχει μοι ταῦτα τολμῆσαι, γύναι,

δεινῶς δὲ καὶ μή. Τί ποτε γὰρ πρᾶξαί με δεῖ;

Όρᾶθ' ὅσον στράτευμα ναύφρακτον τόδε,

καλκέων θ' ὅπλων ἄνακτες Ἑλλήνων ὅσοι,

εἰ μή σε θύσω, μάντις ὡς Κάλχας λέγει,

οὐδ' ἔστι Τροίας ἐξελεῖν κλεινὸν βάθρον.

Μέμηνε δ' Ἀρροδίτη τις Ἑλλήνων στρατῷ

πλεῖν ὡς τάχιστα βαρδάρων ἐπὶ χθόνα,

1265

RC. 4252. Je crois que le premier θανεῖν a pris la place de δρακεῖν. — 4256. Markland a proposé φιλῶ τ' pour φιλῶν. — 4257. ἔχει μοι, correction de Reiske pour ἔχει με. — 4258. J'ai écrit τί ποτε γάρ pour τοῦτο γάρ, leçon évidemment altérée. — 4263. Reiske a corrigé la leçon vicieuse καινὸν βάθρον. Cependant ce vers laisse encore à désirer. Je propose : θύσασι δ' ἔστι κλεινὸν ἔξελεῖν βάθρον. L'omission des quatre dernières lettres de θύσασι aura entraîné l'insertion de Τροίας. Cf. d'ailleurs v. 92 aq. — 4266. Elmsley: Ἑλληνικῶν.

4255. Τά τ' οἰχτρὰ συνετός εἰμι équivant à τά τ' οἰχτρὰ συνίημι, je sais ce qui est digne de pitié. Quant au régime direct gouverné par l'adjectif συνετός, cf. Molce, 682 : Τρίδων (ἐστὶ) τοιάζε.

4256. Μαιννίμην γάρ αν, car (autrement, c'est-à-dire: si je n'aimais pas mes enfants), je serais insensé. Cette ellipse, conforme à l'usage de la langue grecque, serait encore plus facile, si, au lieu de φι-λών, Agamemnon avait d.t. ού μισών.

1267-1258. Δεινώς δ' έχει μοι.... καὶ μή. On compare Eschile, Agam., 193 : Βαρεῖα μὲν κὴρ τὸ μὴ πιθέσθαι, βαρεῖα δ' εἰ τέκτον ὀπίζω.

4260. "Οπλων άνακτες. Ces mots ne designent pas les chefs de l'armée, mais les hoplites, opposés aux marins, dont il a cie

question dans le vers précédent. C'est ainsi qu'aux vers 1387 sq., μυρίοι μὲν ἀνδρες ἀσπίσιν περιαγμένοι est opposé à μυρίοι δ' ἐρέτμ' ἔχοντες. Pour ce qui est de la périphrase poetique ὅπλων ἀναξ, ef. Eschyle, Perses, 371 : Πᾶς ἀνὰρ κώπης ἀναξ 'Ες ναῦν ἔχώριι πᾶς θ' ὅπλων ἐπιστάιτς.

1261. Μέμηνε δ' Άρροδίτη τις Έλλήτων στρατώ équivant à έστι δ' έρως μαινόμενος (έπιθυμία μαινομένη) τις Έλλήτων στρατώ. La phrase est très-poétique, d'une tournure irréprochable; et les corrections proposées sont plus qu'inutiles. (f. v. 808: Ούτω δεινό; έμπεπτωκ' έρως τήσδε στρατείος.

4266. Λέκτρων άρπαγάς Έλληνικάς, pour άρπαγάς λέκτρων Έλληνικών, est

**ം**ക് കി' νιρόδολον Φρυγῶν νάπος Ίδας τ' όρεα, Πρίαμος όθι ποτέ βρέφος άπαλον έδαλε 1285 ματρός άποπρό νοσφίσας έπὶ μόρω θανατόεντι Πάριν, δς 'Ιδαΐος, 'Ιδαῖος ἐλέγετ' ἐλέγετ' ἐν Φρυγῶν πόλει. 1230 Μή ποτ' ὤφελεν τὸν ἀμφὶ βουσί βουχόλον τραφέντα [ Αλέξανδρον] οίχίσαι άμφὶ τὸ λευχὸν ὕδωρ, δθι χρηναι Νυμφάν 1295 χείνται λειμών τ' ξρνεσι θάλλων γλωροίς, και ροδόεντα άνθε' ὑαχίνθινά τε θεαῖσι δρέπειν • ἔνθα ποτέ Παλλάς ἔμολε καὶ 1300 δολιόφρων Κύπρις

NC. 1291. Hermann a rectifié la leçon ώρειλε. — 1293. Άλέξανδρον est une interpolation d'abord signalée par Monk. — 1290. έρνεσι Sybel. ἄνθεσι mss. — 1297-98. Le Laurentianus porte: καὶ ἡοδόεντ', le Palatinus: οὐ ἡοδόεντ'. Kirchhoff: οῦ ἡοδόεντα.

4283 sqq. Quand Hécube cut donné le jour à Pâris, Priam fit exposer l'eufant sur le mont Ida, afin de détourner un oracle menaçant. Élevé parmi les bergers, Pâris revint plus tard à Troie et fut admis dans la famille royale, malgré les avertissements de Cassandre. Euripide avait traité cette fable dans sa tragédie d'Alexandre. Voyez, sur le songe d'Hécube et sur l'oracle qui s'y rattachait, les vers latins que cite Cacéron, de Divin., I, xxi, 42, et qui semblent tirés du prologue de l'Alexandre d'Ennius.

4289-4290. 'O; 'Γιατος.... ἐν Φρυγῶν πόλει. Iphigénie veut dire, ce me semble, que cet homme, destiné à jouer dans le monde un rôle si considérable et si funeste à elle-même, était alors si obscur, que les habitants de la ville de Troie ignoraient jusqu'a son nom, et qu'ils l'appelaient le berger de l'Ida, 'Γρατος.

1291. 'Ωγελεν. Le sujet de ce verbe est Πρίαμος.

1298. Otalgi. Il ne faut pas entendre les déceses qui seront nommées dans les vers suivants, mais les déesses en général, lesquelles vienuent dans ces lieux solitaires, et particulièrement les nymphes qui les habitent (v. 1295). Cf. d'ailleurs Ion, 889: Κρόχεα πέταλα φάρεσιν Εδρεπον Άνθίζειν χρυσανταυγή. — Il n'était pas mécessaire de parler ici des roses et des jacinthes du mont Ida. Ces détails, ainsi que plusieurs autres qu'on rencontre dans ce morceau, peuvent sembler inutiles et même peu en rapport avec la situation d'esprit où Ipliigénie se trouve. Muis tel est le style des monodies d'Euripide. Aristophaue s'est déjà moqué de ces redondances, en parodiant la manière de notre porte dans les vers 1331-1363 des Grenouilles. La critique qui essaye d'élaguer ce luxe n'y parvient pas complétement, et elle excède sa mission en entreprenant de corriger le poete lui-même.

οῖ τάς τ' ἐν Ἄργει παρθένους κτενοῦσί μου ύμᾶς τε κάμὲ, θέσρατ' εἰ λύσω θεᾶς. Ού Μενέλεώς με καταδεδούλωται, τέχνον, ούδ' έπὶ τὸ κείνου βουλόμενον έλήλυθα. άλλ' Έλλας, ή δεί, καν θέλω καν μή θέλω. θύσαί σε · τούτου δ' ήσσονες καθέσταμεν. Έλευθέραν γάρ δεί νιν όσον έν σοὶ, τέχνον χάμοι γενέσθαι, μηδε βαρδάρων υπο Έλληνας ὄντας λέχτρα συλᾶσθαι

1270

1275

### KAYTAIMNHETPA.

🐧 τέχνον, ὧ ξέναι, οι γω θανάτου (τοῦ) σοῦ μελέα. Φεύγει σε πατήρ Αιδή παραδούς ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὶ 'γώ, μᾶτερ' ταὐτὸν γὰρ δή μέλος είς άμοω πέπτωχε τύχης, χούχέτι μοι ςῶς ούδ' αελίου τόδε σέγγος.

1280

NC. 1267-1268. La particule 7' a été insérée par Hermann. - Les manuscrits portent ατείνουσί μου et θέσφατον el. - 1272, ταύτης Nauck. - 4274. Musgrave a corrigé la leçon βαιδάροις υπο, due, sans doute, à un copiste qui ne voyait pas que βαρδάρων υπο dépend de συλαιήαι, et non de δυτας. - 1277. του a été inséré par Heath. — 1279. Vulgate : οἱ Ἰγώ μῆτερ μῆτερ ταὐτὸ γάρ. Mais la première main dans P et L avait écrit : εἶ ἐγὼ μἦτερ ταυτὸν ταυτὸν γάρ, leçon qui confirme la correction de Dobree : οἱ 'γω, μάτες ' ταύτον γάρ δή.

une enallage familière aux poètes grees. Cf. Eschyle, Eumen., 292 : Xúsz; èv voποι: Λιδυστικοϊς. Cependant cet exemple, ainsi que beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, differe du nôtic en ce qu'il ne prête pas à une équivoque. Λέκτρων άρπαγά; E)) nv:xá; semble désigner des enlèvements faits par les Grecs. Il faut dire que άρκαγή a ici un sens passif, et signific I état de celui qui a été dépouillé.

4267-1264, peu d'accord avec 1271-1275, sont suspects à Hennig. Cf. 532 sqq.

1270. Τὸ κείνου βουλόμενον, за τοlonté. C'est ainsi que Thucydide, I, 36, dit τὸ δεδιὸς αύτου, sa crainte. Cette locution parfaitement analogue doit défendre notre passage contre les doutes de certains critiques.

1272. Toútou. Ce mot ne se rapporte pas à 60 cat, mais à l'idée contenue dans la phrase précédente, l'intérêt de la patrie.

1279-80. Ταὐτὸν γάρ ἔτ μέλος.... τύχης, car les mêmes plaintes nous conviennent à l'une et à l'autre. Iphigénie veut dire qu'elle peut, elle aussi, crier ol 'yu, aussi bien que sa mère. - Cf. Hippolyte, 1177 : Ταύτο δακρύων έχων μέλος, et la

·65 61° νιφόδολον Φρυγῶν νάπος Ίδας τ' όρεα, Πρίαμος έθι ποτέ βρέφος άπαλον έδαλε 1285 ματρός ἀποπρό νοσφίσας έπὶ μόρω θανατόεντι Πάριν, δς 'Ιδαῖος, 'Ιδαῖος ἐλέγετ' ἐλέγετ' ἐν Φρυγῶν πόλε:. 1230 Μή ποτ' ὤφελεν τὸν ἀμφὶ βουσί βουχόλον τραφέντα [ Αλέξανδρον] οίχίσαι άμφὶ τὸ λευχὸν ὕδωρ, εθι χρῆναι Νυμφᾶν 1295 κείνται λειμών τ' ξρνεσι θάλλων γλωροίς, και ροδόεντα άνθε' ὑαχίνθινά τε θεαΐσι δρέπειν • ἔνθα ποτέ Παλλάς ἔμολε καὶ 1300 δολιόφρων Κύπρις

RC. 1291. Hermann a rectifié la leçon ώρειλε. — 1293. Άλεξανδρον est une interpolation d'abord signalée par Monk. — 1290. έρνεσι Sybel. ἄνθεσι mss. — 1297-98. Le Laurentianus porte: καὶ ἡολόεντ', le Palatinus: οὐ ἡολόεντ'. Kirchhoff: οῦ ἡολόεντα.

4283 sqq. Quand Hécube eut donné le jour à Pâria, Priam fit exposer l'eufant sur le mont Ida, afin de détourner un oracle menaçant. Élevé parmi les bergers, Pâris revint plus tard à Troie et fut admis dans la famille royale, malgré les avertissements de Cassandre. Euripide avait traité cette fable dans sa tragédie d'Alexandre. Voyez, sur le songe d'Hécube et sur l'oracle qui s'y rattachait, les vers latins que cite Cicéron, de Divin., I, xxi, 42, et qui semblent tirés du prologue de l'Alexandre d'Ennius.

4280-1290. \*O; 'Γιατος.... ἐν Φρυγῶν πόλει. Iphigenie veut dire, ce me semble, que cet homme, destine à jouer dans le monde un rôle si considérable et si funeste à elle-même, était alors si obscur, que les habitants de la ville de Troie ignoraient jusqu'a son nom, et qu'ils l'appelaient le berger de l'Ida, 'Γιατος.

1291. 'Ωρελεν. Le sujet de ce verbe est Πρίσμος.

1298, Oraigt. Il ne faut pas entendre les décesses qui seront nommées dans les vers suivants, mais les déesses en général, lesquelles vienuent dans ces lieux solitaires, et particulièrement les nymphes qui les habitent (v. 1295). Cf. d'ailleurs Ion, 889; Κρόκεα πέταλα φάρεσιν Εδρεπον Άνθίζειν χρυσανταυγή. - Il n'était pas mécessaire de parler ici des roses et des jacinthes du mont Ida. Ces détails, ainsi que plusieurs autres qu'on rencontre dans ce morceau, peuvent sembler inutiles et même peu en rapport avec la situation d'esprit où Iphigenie se trouve. Muis tel est le style des monodies d'Euripide. Aristophaue s'est déjà moqué de ces redondances, en parodiant la manière de notre poête dans les vers 1331-1363 des Grenouilles. La critique qui essaye d'élaguer ce luxe n'y parvient pas complétement, et elle excède sa mission en entreprenant de corriger le poète lui-même.

Ήρα θ' ὁ Διός τ' άγγελος Έρμᾶς, ά μεν επί πόθω τρυφώσα Κύπρις, ά δὲ δουρὶ Παλλάς, 1305 "Πρα τε Διὸς ἄνακτος בשׁישׁנֹכוּ צְשׁכוּאוֹסוּץ, κρίσιν ἐπὶ στυγνὰν ἔριν τε καλλονάς, εμοί δε θάνατον, πομπάν σέροντα Δαναίδαισιν, άς κόραν 1310 προθύματ' ελαγεν "Αρτεμις, πρὸς "Ιλιον. () δὲ τεχών με τὰν τάλαιναν. ดั นุ่สายง ดั นุสายง. οίγεται προδούς έρημον.  $^{3}\Omega$  δυστάλαιν' ἐγὼ, πικράν 1315 πιχοάν ιδούσα δυσελέναν, σονεύοιμαι διόλλυιμαι סבמימוניי מיספוניניי מיספוני המדבסלב. Μή μοι ναῶν γαλκεμβολάδων πρύμνας άδ' Λύλὶς δέξασθαι 1320

NC. 4302. On lisait "Πρα 6" Έρμᾶς 6" τό Διὸς ἀγγελος. P et L¹ omettent 6' après Δεριᾶς. l'ai inséré la particule copulative après Δεὸς, et j'ai transposé les mots, de manière à donner un mêtre possible. — 4305. Burges a rectifié la leçon δορί. — 4309. Matthia a retranché τᾶς αναπ καλλονᾶς. — έμο ν Elmsley. — 4310. δνόμα μὲν (μαν dans l'interligne de P.) φέροντα δαναβάπουν, δι κόραι mss. Ces mots interrompent la suite des idées, et sont tout à fait déplacés ici. Il y a d'ailleurs un indice précis de l'altération du texte: c'est que les mots πρός 'lλιον ne s'y rattachent à rien : Diane ne partira pas pour Troie. J'écris πομπάν (νόστον Rauchenstein) φέροντα et ᾶ; κόραν. — 4314. Ce vers était attribué au chœur. Elmsley a vu qu'il faisait partie du chant d'Iphigénie. J'écris προδύματ' ἐλαξεν. Elmsley: προδύματ' ἐλαξεν. Mss: πρόθυμά σ' ἐλαξεν. Ce dernier verbe ne serait de mise qu'après le sacrifice accompli. — 4320. Monk écarte &?'.

4304-1305. 'A μέν, l'une; ά δέ, l'autre. Κύπρις et Παλλάς sont des appositions explicatives. — 'Επὶ πόδω τρυρώσα, fière de l'amour qu'elle inspire.

4300. Thos: de Odvatov. La prépositi in êtit (v. 4508) se rapporte a Odvatov aussi bien qu'a apisco et a égiv.

4310-11. Construisez : Θάνατον, φέρροντα Δαναιδαίσι πομπάν πρό; Τίνον, δ; προθύματα Άρτεμις έδαχε κοραν,

mort qui procure aux fils de Danaos na heureux voyage vers llion, pour lequel le sacrifice d'une vierge est échu en partage à Diane. — Πομπάν équivaut à πνοάς πομπερούς (Hec., 4289). — Προδύματα. C'est ainsi qu' E-chyle (Agam., 227) appelle le sacrifice d'Iphigénie προτείτα ναῶν.

(316. Δυσε) εναν. Homète avait dit Δύσπαρει. Hiade, 111, 39; XIII, 769. Ct. Heenbe, 916: Βούταν αϊνόπαρεν.

τούσδ' είς δρμους είς Τροίαν ώφελεν έλάταν πομπαίαν, μηδ' ἀνταίαν Εὐρίπω πνεῦσαι πομπάν Ζεύς, μειλίσσων αύραν άλλοις άλλαν θνατών 1325 λαίφεσι, χαίρειν, τοῖσι δὲ λύπαν, τοῖσι δ' ἀνάγχαν, τοῖς δ' ἐξορμᾶν, τοῖς δὲ στέλλειν, τοῖσι δὲ μέλλειν. Ή πολύμοχθον ἄρ' ἢν γένος, ἢ πολύμοχθον 1230 άμερίων, τὸ χρεών δέ τι δύσποτμον άνδράσιν άνευρεῖν. 'lù iù, μεγάλα πάθεα, μεγάλα δ' άγεα Δαναίδαις τιθεῖσα Τυνδαρὶς κόρα. 1335

NC. 4322. Nauck propose ἄφειλ' έλάταν. — 4323. Hermann a rectifié la leçon μήτ'. — 4324-26. Nauck proposait : Ζεὺς μειλίχιος, | τάσσων αὐραν ἄλλοις άλλαν | θνατῶν λαίρεσι | τοῖς μὲν χαίρειν. — 4327. Heath a rectifié la leçon τοῖς δὲ.... τοῖς δὲ. — 4334. L'article τὸ avant χρεῶν a été ajouté par Hermann. — 4332. ἀνευρεῖν ne donne pas de sens satisfaisant. Dindorf propose εὐρεῖν, conjecture qui ne rectifie que la mesure du vers. On pourrait écrire ἀντλεῖν. — 4335-36. Ces vers, attribués autrefois au chœur, ont été donnés à Iphigénie par Blomfield.

4321-1322. Construisez (avec Heath): ἐ) ἀταν πομπαίαν εἰς Τροίαν, «flotte qui doit conduire (les Grees) à Troie, » et regardez ces mots comme une apposition amplificative de πρώμνης ναὼν χα) κεμδο) ἀδων.
— 'Ελάταν, abietem, prend ici le sens collectif de «flotte, » Au vers 174, le poète s'est servi du pluriel ἐλάταις χιλιόναυσιν. Cf, les notes sur 230, et Hipp., 1254.

4323-4326. 'Aνταίαν πομπάν est une alliance de mots. Le vent peut être appelé πομπή, parce qu'il conduit on pousse les vaisseaux (cf. Hêc., 1290: Hvo2; πομπίμου:); mais ici il s'agit d'un vent contraire (ἀνταιαν), qui retient les vaisseaux.

— Μειλίσσων, tempérant. Ce mot ne convient pas a tous les cas divers énumèrés plus loin par le poete, mais seulement au premier (χαίρειν).

4326. Avantyaiper il faut sous-entendre

τοῖς μέν. Voy. sur cette ellipse, familière aux poètes grees, Hécuhe, v. 1161 et la note.

4328. Στέλλειν, sous-entendez λαίπεα (v. 4326) ou ίστία, plier les voiles, c'esta-dire: s'arrêter. On a donné de ce mot les explications les plus diverses; je crois que celle-ci est la véritable. Στέλλειν répond à ἀνάγχαν, « l'enchaînement, l'immobilité forcée, » comme μέλλειν, mot qui dit moins que στελλειν et qui ne désigne qu'un retard, répond à λύπον, et comme ἐξορμᾶν répond à χαισειν. On voit qu'il y a ici deux séries correspondantes, de trois termes chacune.

4334-4332. Τὸ χρεών.... ἀντυςτῖν. Le sens de ces mots doit être : « la nécessité est pour les hommes une chose cruelle à endurer. » Mais le verbe ἀντυρεῖν ne se prête guère à cette traduction. Voy. NC.

#### XOPOΣ

Έγω μεν οικτείρω σε συμφοράς κακής τυχούσαν, οίας μήποτ' ώφελες τυχείν.

#### IDICENEIA.

<sup>\*</sup>Ω τεχοῦσ', ὧ μιῆτερ, ἀνδρῶν ὄχλον εἰσορῶ πέλας.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τόν γε τῆς θεᾶς, τέχνον, ἄλογος φ σὺ δεῦρ' ἐλή- λυθας.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Διαγαλατέ μοι μελαθρα, δμῶες, ὡς κρύψω δέμας. 1340 ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ

Τί δὲ σὺ φεύγεις, τέχνον;

IDITENEIA.

Ανδρα τόνδ' ίδεῖν αἰσγύνομαι.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ώς τίδή;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τὸ δυστυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶ φέρει.
ΚΑΝΤΑΙΜΝΙΙΣΤΡΑ.

Οὐκ ἐν άδρότητι κεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα. Ἀλλὰ μίμν οὐ σεμνότητος ἔργον, ἀνδυώμεθα.

NC. 1336. κακών P. — 1338. Je modifie li legan ὁ τεκοῦτα υῆτες d'après Hêc., 414. — 1339. Laurentiavus: τόν τε τῆς βεᾶς παῖδ', ὁ τέκνον γ', ὁ βεῦς ' ἐλήλυθας. Mais le Palatinus porte: τόν τε τῆς βεᾶς ἀχιλλέα, τέκνον, (γ', de la seconde main) ὁ δεῦρ' ἐλήλυθας. Hermann écrit: τόν γε τῆς βεᾶς παῖδα, τεκνον, ὁ σὐ δεῦρ' ἐλήλυθας. Ces derniers mots ont besoin d'une détermination. J'ai done ajouté ἐλοχος, mot qui a pu être omis à couse de sa ressemblance avec la glose 'λχιλλέα. — (331). Les manuscrits portent : Κλ. τί δὲ γεύγεις, τέκνον; το, ἀχιλλέα τὸν ἐδεῖν. La plupart des éditeurs ont adopte la conjecture de Lenting: Κλ. Τί δὲ, τέκνον, γεύγεις: το. 'λχιλέα τόνδ' ἰδεῖν. J'ai préféré la correction de Hartung. — (314. On lisait οὐ σεμνότητος ἰργον, ἢν δυνώμεθα. La conjecture de Hermann ἐν δευνώμεθα est inadmissible. Remarquons que Clytemnestre ne doit pas répéter ici ce qu'elle a dôja dit au vers précédent. Il faut donc écrire οδ an lieu de οὐ. Ce premier point reconnn, il s'ensuit que ἢν δυνώμεθα est une corruption de ἀνδυώμεθα. Rauchenstein aimerait mieux 21σχυ, ώμεθα.

4343. Oùx èv à 62 ótren neiszu, tu ne te trouves pas dans un état à montrer tant de délicatesse. Barnes a déja cité Phenic. 4276, où Antigone ayant dit : Alcougeb' églos, sa mère lui répond : Oùx èv al-

σχύνη τὰ σά. — Πρὸς τὰ νῶν πεπιωκοτα. Cf. Hippol., 748 et la note

4344. Οδ σεμνότητος έργον, ανδυώμεθα (pour αναδυώμεθα). la où (lorsque) la fierte sera de mise, retirons-nous pudiΑΧΙΛΑΕΥΣ.

📆 γύναι τάλαινα, Λήδας θύγατερ,

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Οὺ ψευδη θροείς. 1345

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

δείν' εν Άργείοις βοάται

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τίνα βοήν μοι σημανες;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

άμφὶ σῆς παιδός,

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Πονηρόν είπας οιωνόν λόγων.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

ώς χρεών σφάξαι νιν.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Κούδεις έναντία λέγει;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Είς θέρυδον έγώ τι καὐτὸς ήλυθον,

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ-

Τίν', ὧ ξένε:

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

σῶμα λευσθῆναι πέτροισι.

NC. 1345-48. Les mss donnent au chœur tout ce qui appartient à Achille dans ces trois vers. — 4346. Je corrige la leçon τίνα βοήν; σήμαινέ μοι, incorrecte après le passif βοᾶται. — 4347. )όγων Markland. λόγον mss. — 4348. οὐβεὶς δ' ἐξ ἐναντία; λέγει Madvig. On a fait sur ce vers un grand numbre de conjectures. — 4349. ἐγώ τι Musgrave. ἔγωγε Markland. ἐγώ τοι mss. Ensuite les manuscrits ont ἤλυθον et ἐς τιν'. Nauck a retranché ἐς. Heath : ἦλθον et ἐς τίν'.

quement, c'est-à-dire réservons la pudeur pour les cas où la retenue sera à sa place. — Σεμνότητος. Cf. vers 901 et 996. — Έργον répond au latin opus est. Cf. Platon, Rep., VII, p. 6-77 D: Ένταῦθα δὴ πολλῆς φυλακῆς ἔργον. — ἀνδυώμεθο est opposé à μίμν(ε). Cf. Démosthène, Fausse ambossade, 210: Οῦκουν προσήει πρός ταῦθ ἡ διάνοια, ἀλλ' ἀνεδύετο ' ἐπελαμ-βάντο γὰρ αὐτῆς τὸ συνείδ.ναι. L'orsteur dit qu'Eschine avait honte d'accuser

son adversaire de ce que sa conscience lui reprochait à lui-même.

4348. Le mètre de ce vers a été détruit par une paraphrase.

4319. El; δόρυβον ... ήλυθον, je me suis trouvé moi-même quelque peu exposé à des clameurs séditieuses, à un tumulte qui me menaçait....

1317. Hovopov tinas clavov lóyave, ta commences tou discours par un mot de mauvais augure, ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Μῶν χόρην σώζων εμήν; 1350

Αὐτὸ τοῦτο.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Τίς δ' ἀν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ θιγεῖν;

11άντες Έλληνες.

KAYTAIMNHETPA.

Στρατός δὲ Μυρμιδών οῦ σοι παρῆν;

Πρώτος ήν έχεινος έγθρός.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Δι' ἄρ' όλώλαμεν, τέχνον.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Οί με τὸν γάμων ἀπεκάλουν ήσσον'.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Υπεχρίνω δε τί:

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Τὴν ἐμὴν μέλλουσαν εὐνὴν μὴ ατανεῖν,

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Δίχαια γάρ. 1355

ΑΧΙΛΛΕΥΣ,

ην εφήμισεν πατήρ μοι.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Κάργόθεν γ' ἐπέμψατο.

AXIAAETY

Αλλ' ένικώμην κεκραγμοῦ.

NC. 1350. Canter a corrigé la leçon σώζειν. — 1351. P et L<sup>1</sup> : τοῦ σώματος. — 1352. Elmsley a corrigé la vulgate Μορμιδόνων. — 1354. τὸν mss et Matthiæ, τῶν Aldine. — Variante : ἀπεκρίνω. — 1355. Hermann écrit εὖνιν pour εὐνήν.

1350. Σώζων, cherchant à sauver. Voy. la note sur le vers 310 d'Hécube.

4351, Του γάμων άπεκάλουν ήσσον/α). L'article ajoute a l'injure. Cf. Oreste, 4410 : Ο μητροφόνιης ού καλεί, on ne t'appellera pas le parricide (par excellence)

1355. Εθνήν. Métonymie pour άλοχον. 1357. Ένιχώμην κεκραγμού. **Cf. Μέ**-.die, 315: Κρεισσόνων νικώμενοι.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τό πολύ γάρ δεινόν χαχόν.

AXIAAEYE.

'Αλλ' δμως αρήξομέν σοι.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Καὶ μαχεῖ πολλοῖσιν είς;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Είσορᾶς τεύχη φέροντας τούσδ';

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Όναιο τῶν φρενῶν.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

λλλ' δνησόμεσθα.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Παῖς ἄρ' οὐκέτι σφαγήσεται; 1360 ΑΧΙΛΛΕΤΣ.

Οθα, έμοῦ γ' έκόντος.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

"Ηξει δ' δστις άψεται χόρης;

AXIAAEYY.

Μυρίοι γ' · άξει δ' Όδυσσεύς.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Άρ' ὁ Σισύρου γόνος;

ΑΧΙΑΛΕΥΣ.

Αὐτὸς οὖτος.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ίδια πράσσων, η στρατοῦ ταχθεὶς ὕπο; ΑΧΙΑΛΕΥΣ.

Αίρεθεὶς έχών.

NC. 1318. Elmsley a rectifié la leçon μάχη. — 4361. Nauck propose έμοῦ γε ζώντος. — 1363. Heath a cornigé la leçon ίδια.

4357. Τὸ πολύ équivant à ol πολλοί, δ δχλο;.

(350. Tróyr, σέροντας. Il ne faut pas entendre des hommes armés, mais des serviteurs qui portent les armes d'Achille. Le héros marque qu'il est prêt à combattre. 4362. Ο Σισύρου γόνος. Cf. vers 524. 4365. Αξρεθείς έχών. « Il viendra chargé de cette mission, (mais cependant) de son plein gré. » La traduction : « s'étant laissé choisir de son plein gré, » détruit l'ironie de l'antithèse. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Πονηράν γ' αξρεσιν, μιαιφονεξίν. ΑΧΙΑΛΕΥΣ.

Άλλ' έγω σγήσω νιν.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

\*. Αξει δ' οὺχ έχοῦσαν άρπάσας: 136

Δηλαδή ξανθής έθείρας.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έμε δε δράν τί χρή τότε;

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Άντέχου θυγατρός.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

'Ως τοῦδ' είνεκ' οὐ σφαγήσεται.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Άλλὰ μήν εἰς τοῦτό γ' ήξει.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μήτερ, είσαχούσατε

τῶν ἐμῶν λόγων· μάτην γάρ σ' εἰσορῶ θυμουμένην σῷ πόσει· τὰ δ' ἀδύναθ' ήμῖν καρτερεῖν οὐ ἡάδιον. 1370 Τὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίας ·

NC. 4366. La lecon τί χρή δράν est transposée d'après Kirchhoff. — 4367. Manuscrits: ἔνεκ'. Aldine: σύνεκ'. — 4369. Les mots λόγων et σ' sont ajontés par la seconde main dans le Palatinus. Une note de la première main (λείπει) signale une lacune. Avant μάτην, l'omission de μύθων me semble plus probable que celle de λόγων.

4367. Tobb' efven(2), s'il ne tient qu'a cela. Voy, la note sur le vers 866.

(368. Ele τοῦτο γ' λξει. α Les choses en viendront a cette extrémité, » c'est-à-dire; tu seras obligee de couvrir ta fille de ton corps, pendant que je la defendrai par les armes. Τοῦτο se rapporte a τοῦξει du vers précèdent. Ces moteont éte ext liqués diversement, et même changes par quelques éditeurs. — Μῆτες, εἰσελούσετε. Iphigénie se tourne vers sa mère, mais son discours s'advisse aussi, du moins indirectement, à Achille. Ce rapprochement du pluriel de l'impératif avec un vocatif singulier n'est pas rare chez les tragiques

Cf. Sophoele OEd. Col., 1104: Προσεθετ'. το παϊ, πατρί — D'après la disposition du dialogue qui précède, c'était à Clytemnestre de prononcer le second hémistiche de ce vers. Iphigénie coupe la parole à sa mère de façon à ce que son couplet commence au milieu d'un vers. C'est ainsi que le poete a marqué par la versification même ce qu'il y a d'imprévu dans ce coup de théâtre. Cf. la note sur le vers 414.

1370. Τα αξύνατα καρτερεΐν, persèrèrer dans l'impossible, s'obstiner à faire l'impossible. Cette locution ne diffère que par une nuance de τολμάν άξύνατα (Hél., 511). Ces mots excusent Agemennon.

άλλά καὶ σὲ τοῦθ' ὁρᾶν χρὴ, μὴ διαδληθῆς στρατῷ, καὶ πλέον πράξωμεν οὐδὲν, ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃ.

Οἰα δ' εἰσῆλθέν μ' ἄκουσον, μῆτερ, ἐννοουμένην ·
κατθανεῖν μέν μοι δέδοκται · τοῦτο δ' αὐτὸ βούλομαι

εὐκλέως πρᾶζαι παρεῖσά γ' ἐκποδὼν τὸ δυσγενές.
Δεῦρο δὴ σκέψαι μεθ' ἡμῶν, μῆτερ, ὡς καλῶς λέγω ·
εἰς ἔμ' Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποδλέπει,
κἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶ,
τάς τε μελλούσας γυναῖκας μή τι δρῶσι βάρβαροι, 1380
μηδ' ἔθ' ἀρπάζωσιν εὐνὰς ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδος,
τὸν Ἑλένης τίσαντες ὅλεθρον, ἤντιν' ἤρπασεν Πάρις.
Ταῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι, καί μου κλέος,
Έλλάδ' ὡς ἡλευθέρωσα, μακάριον γενήσεται.
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί τι λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεών ·
1885
πᾶσι γάρ μ' Ἑλλησι κοινὸν ἔτεκες, οὐχὶ σοὶ μόνη.

NC. 4372. Hartung et Monk écrivent μή διαδληθη. — 4373. Markland a rectifié la leçon όδι. — 4375. La leçon κατθανείν μέν μοι δέδοκται (j'ai résolu de mourir) anticipe la pensée exprimée par la phrase suivante. Peut-être κατθανείν μ' ἐν θεοίς δέδοκται. — 4376. Le Palatinus porte δυσμενές. — 4380. J'ai écrit μή τι pour ἥν τι. Faute d'avoir sait cette correction nécessaire, les éditeurs ont vainement essayé de rectifier les deux vers suivants. — 4381. Les manuscrits portent μηκέθ ἀρπάζειν ἐᾶν τὰς όλδίας. Ma correction se défendra assez d'elle-même. — 4382. J'ai écrit τίσαντες pour τίσαντας. Ensuite la leçon primitive des manuscrits ἥν ἤρπασεν n'a été changée en fi τιν' ἤρπασεν que par la seconde main. De toute saçon ἤνκερ serait ici plus correct que ἤντιν'. Je propose ἦν δ.ώλεσεν. Vitelli: ἦν ἀνήρπασεν. — 4385. Elmsley a inséré τι après τοί. Hartung : οὐδέ τοι λίαν οὐδ' ἐμὲ.

4373. Π).ξον πράξωμεν οὐδέν, nihil plus proficiamus.
4375. Κατθανεΐν μέν μοι δέδοκται 3

1375. Κατθανείν μέν μοι δέδοκται : Mots altérés, Voyez NC.

4370. Kav êµoi (sous Intendez êstív)..., et il dépend de moi que la flotte parte et que Troie soit détruite.

4384. <sup>2</sup>Ολδίας. Cet adjectif se rapporte à Έλλάδος.

4382. Tòv Ἑλένης δλεθρον, l'enlèvement d'Hélène. C'est ainsi que dans Iph. Taur., 541, ἀπωλόμην veut dire: « j'ai été arrachée à ma patrie, » — L'idée exprimée dans les vers 1380-1382 avait été indiquée par Agamemnon, lorsqu'il démontrait à sa fille la nécessité du sacrifice (v. 1366). Il en est de même de la plupart des autres arguments dont Iphigénie se sert ici. La noble jeune fille a trouvé dans son cœur la résolution de se dévouer; mais les raisons qui justifient ce dévouement, elle les emprunte à son père. l'ajoute cette observation à d'autres qu'on a présentées pour réfuter la critique d'Aristote, Poctique, XV: Toῦ δὲ ἀνωμάνου (παράδιτημα) ἡ ἐν Αὐλίδι 'Ιριγένεια' οὐσὲν γὰρ ἐοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῆ ὑστέρα.

1386. Kotvov est au neutre, et n'est pas mis pour xotvijv. Les poëtes n'ont reλλλά μυρίοι μέν άνδρες άσπίσιν περραγμένοι. μυρίοι δ' ἐρέτμ' ἔγοντες, πατρίδος ήδικημένης. όραν τι τολμήσουσιν έχθρούς χύπερ Ελλάδος θανείν. ή δ' έμη ψυγή μί' ούσα πάντα χωλύσει τάδε; τί τὸ δίχαιον ἄρα τούτοις ἔχομεν ἀντειπεῖν ἔπος; Κάπ' ἐχεῖν' ἔλθωμεν. Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάγης μολεῖν πασιν 'Αργείοις γυναικός είνεκ' ούδε κατθανείν. Είς γ' ανήρ κρείσσων γυναικών μυρίων όρων φάος. Εί δ' έβουλήθη το σώμα τούμον Άρτεμις λαβείν. 1395 έμποδών γενήσομαι γώ θνητός οδσα τη θεώ: Άλλ' ἀμήγανον δίδωμι σῶμα τουμόν Έλλάδι. Θύετ', ἐκπορθεῖτε Τροίαν. Ταῦτα γὰρ μνημεῖά μου διά μαχρού, και παίδες ούτοι και γάμοι και δόξ' έμή. Βαρβάρων δ' Έλληνας άρχειν είκος, άλλ' ου βαρβά-ووسح, μήτερ, Έλλήνων το μέν γάρ δοῦλον, οἱ δ' ἐλεύθεροι.

Τὸ μὲν σὸν, ὧ νεᾶνι, γενναίως ἔχει τὸ τῆς τύχης δὲ καὶ τὸ τῆς θεοῦ νοσεῖ.

NC. 1391. Vulgate: τί τὸ δίκαιον τοῦτό γ'; ἄρ' ἔχοιμεν. Mais les mss portent de première main: τί τὸ δίκαιον τοῦτ' ἄρ' (ου ἄρ') ἔχοιμεν. J'ai tiré de cette leçon la correction qu'on voit dans le texte. On en avait essayé d'autres. — 1391. ὁρῶν. correctios de Dobrec pour ὁρᾶν. — 1395. τὸ, avant σῶμα, n'est ajouté que par la seconde main da Palutinus, et ne se trouve pas dans le Laurentianus. Nauck propose τόδ' αἴμα. Weck-lein πρόθυμα. Cf. 1311. Les mots (τὸ) σῶμα τοῦμον sont une glose tirée du vers 1397. — 1300. Reiske a rectifié la leçon γενήτομ' ἐγῶ. — 1400. Manuscrits: εἰπὸς ἄρχεν. Ατίστος, Politique, I, 2: ἀρχειν εἰκός. — 1401. τὸ δ' ἐὐ εύθερον P¹, L².

cours aux licences de ce genre que lorque le vers les y force. Or ici le mêtre permettait d'écrire xouvin. Si Euripide s'est servi du neute, c'est que xouvin Eduquanta prêté a une équivoque fachense.

Quant a la pensée elle-même, cf. Démostiène, de Cirona, 205: 'Hystro yan autime, de Cirona, 205: 'Hystro yan autime kazato; odyì to matri vai tê, pirri povon yayangofai, adda xai tê, matrièt.

4392. Kan exervisionury, venous aussi à ecci, c'est-a-dire : passons a une autre considération.

4304. Άνης κοείσσων όρων φάος equivaut à κρεϊσσόν έστι, άνδρα όραν φάος. Le mélange des deux constructions : xzgioσων όρχη, ne serait guère admissible. Voy. NC.

4398-1399. Ταύτα γάρ.... δ'ξ' ἐυή. Dans les Heraclides (v.591) Macarie dit ea se dévouant pour ses frères : Ταύτ' ἀντί παίδων ἐστί μοι πειμήλια Καὶ παρθενείας.

1101. Τό μέν γές (c'est-à-dire: τὸ μὲν γές βάρβαρον) δούλον. Aristote a formulé en axiome ce dogme de l'orgueil hellénique: en citant ce passage d'Euripide (l'olatique, 1, 2), il ajoute: ὡς ταὐτὸ çυσει βέρβορον απὶ δούλον δν.

#### ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Αγαμέμνονος παῖ, μαχάριόν μέ τις θεῶν 1405 έμελλε θήσειν, εί τύγοιμι σῶν γάμων. Ζηλῶ δὲ σοῦ μὲν Ἑλλάδ', Ἑλλάδος δὲ σέ. Εύ γάρ τόδ' είπας άξίως τε πατρίδος: [τὸ θεομαγεῖν γὰρ ἀπολιποῦσ', ὅ σου χρατεῖ, έξελογίσω τὰ γρηστὰ τάναγκαῖά τε.] 1410 Μᾶλλον δὲ λέχτρων σῶν πόθος μ' ἐσέργεται είς τὴν σύσιν βλέψαντα · γενναία γάο εί. "Όρα δ' ε εγώ γαρ βούλομαί σ' εὐεργετεῖν, λαβείν τ' ές οίχους ' άχθομαί τ', ίστω Θέτις, εί μή σε σώσω Δαναίδαισι διά μάχης 1415 έλθών άθρησον, ό θάνατος δεινόν χαχόν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Λέγω τάδ' [οὐδὲν οὐδέν' εὐλαδουμένη].

Ή Τυνδαρὶς παῖς διὰ τὸ σῶμ' ἀρχεῖ μάχας ἀνδρῶν τιθεῖσα καὶ φόνους: σὺ δ', ὧ ξένε, μὴ θνῆσκε δι' ἐμὲ μηδ' ἀποκτείνης τινά.

Έα δὲ σῶσαί μ' Ἑλλάδ', ἢν δυνώμεθα.

1420

# ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

🗘 λημ' άριστον, ούκ έγω πρός τοῦτ' έτι

NC. 1407. Les manuscrits portent τοῦ μέν pour σοῦ μέν. — 1409-1410. Ces deux vers ont été condamnés par Monk et par Nauck. En effet, Achille ne peut déclarer que le sacrifice d'Iphigénie soit nécessaire, puisqu'il offre de la sauver. Hartung retranche les vers 1411-1416. Mais la réponse d'Iphigénie, ainsi que la réplique d'Achille, montre clairement que ce dernier avait renouvelé sa généreuse proposition. — 1410. Reiske a corrigé la leçon τά τ' (ου τάδ') ἀναγκαῖά γε. — 1411. εἶσέρχεται mss. — 1617. P et L portent de première main: λέγω τάδ', avec la note λείπει (lacune). Les mots οὐδὶν οὐδἐν' εὐλαδουμένη, qui n'ont pas trop de sens, n'ont été ajoutés qu'après coup. — 1418. Hardion a corrigé la leçon ἄρχει.

4106. En disant si τύχοιμι σῶν γάμων, et non εἰ ἐτυχον σῶν γαμων, Achille marque qu'il ne renonce pas tout a fait à l'esperance de sauver et de posséder Iphigénie.

1109. "O σου κρατεί. Le relatif 6 se rapporte a τὸ θείου, idée renfermée dans θεσυαγείν.

4813-1114. L'idée de εὐεργετεῖν n'est pas developpee par ) αδεῖν ές οίπους : cis

deux infinitifs expriment des idées différentes. Achille dit qu'il désire sauver Iphigénic (c'est la le bienfait dont il parle) et l'épouser ensuite.

1418-1419. λρκεί τιθείσα. Cf., pour la construction, Sophoele, Ant., 543: Άρκεσω δνήτκον έγώ, il suffira de ma mort.
— Ξενε. Ce mot est intraduisible en français, « Ann » dit trop; « étranger » dit trop peu.

λέγειν, ἐπεί σοι τάδε δοχεῖ· γενναῖα γὰρ
σρονεῖς· τί γὰρ τὰληθὲς οὐχ εἴποι τις ἄν;
"Ομως ο᾽ ἴσως γ' ἔτ' ἄν μεταγνοίης τάδε.
1425
'Ως οὖν ἄν εἰδῆς τὰπ' ἐμοῦ, λελέξεται·
ἐλθὼν τάδ' ὅπλα θήσομαι βωμοῦ πέλας,
ὡς οὐχ ἐάσων σ' ἀλλὰ χωλύσων θανεῖν.
Χρήσει δὲ καὶ σὺ τοῖς ἐμοῖς λόγοις τάγα,
ὅταν πέλας σῆς ράσγανον δέρης ἴδης.
Οἴκουν ἐάσω σ' ἀρροσύνη τῆ σῆ θανεῖν·
ἐλθὼν δὲ σὺν ὅπλοις τοῖσὸε πρὸς ναὸν θεᾶς
καραδοχήσω σὴν ἐκεῖ παρουσίαν. —

ΙΦΠΕΝΕΙΑ.

Μῆτερ, τί σιγή δακρύοις τέγγεις κόρας;

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. "Έχω τάλαινα πρόρασιν ώστ' άλγεῖν ορένα. ιΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1435

Παύσαί με μή κάκιζε τάδε δ΄ έμοὶ πιθού.

NC. (125. Fix a corrigé la leçon γε καν. Hermann : γές κάν. — 1426. On lisait τέπ' έμου λελεγμένα. Dinde if fait remarquer avec raison que la locution correcte serait τά υπ' έμου λελεγμένα. Mais il a tort de se faire de cette observation une arme contre les vers 4409-1433, qu'il attr.bue, je ne sais trop pourquoi, à un interpolateur. L'interpolateur qui aurait prêté a l'phigénie le langage qu'elle tient aux vers 4418-4421 eût été un grand poete. Pour revenir au passage qui nous cerupe, j'ai changé λελεγμένα en λελέξεται, correction que la suite de la phiase semble exiger absolument. — 1428-1432. Fix veut écarter ces quatre vers, en cerivant ou veis 1133 καραδολεγμόν pour καραδοκήσω. Cette conjecture est plausible, sans être toutefois nécessaire. Vitelli condamne 1426-1429, — 1436. Porson demandait παθασι, <sup>2</sup>μέ μέ κάκτζε. Mais la forme pleine (i)μέ ne semble pas de mise ici. Voyez la note explicative.

1126. Τάπ' ἐμοῦ, ce qui viendra de moi, ce que tu peuv attendre de moi. Cf. Τκογ. 74 : Ἐτοιμ' ὰ βουλει τὰπ' ἐμοῦ. — Λελέξεται ne differe de λεγλήσεται que par ne légire nuance. Εἰρήσεται κεκλήσεται et plusieurs autres futurs antérieurs sont familiers aux poi tes attiques.

4441. Augustion of sp. par irreflexion. faute de têtre assez representé d'avance toute l'horrour de la mort.

4432-1403. Achille sort apres avoir prononcé ces vers, qui sont, il est viai, une repétition de ce qu'il a deja dit au vers 1427. Mais la suite de son discours l'y ramène assez naturellement, et il peut trouver convenable d'insister sur une promesse qui doit rassurer Iphigénie.

4130. Παθταί με μη κακίζει « Conjusa in unum παθται με κακίζω», et μή με κάκίζει « Nous reproduisons cette note de Hermann, sons l'approuver. Il faut se mettre en garde contre le tour de passe-passe qu'on appelle le mélange de deux constructions différentes. Παθταί με μή κάκιζε est analogue à σχές μή με προλιπέζ ». (467), a cette différence près que dans le premier de ces d'ux exemples l'enclitique με est placée après le premier

#### ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Λέγ', ώς παρ' ήμῶν γ' οὐδὲν ἀδικήσει, τέχνον. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μήτ' οὖν σὺ τὸν σὸν πλόχαμον ἐχτέμης τριχὸς μήτ' ἀμφὶ σῶμα μέλανας ἀμπίσχη πέπλους. ΕΚΥΤΛΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τί δὴ τόδ' εἶπας, τέχνον; ἀπολέσασά σε ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1440

Οὐ σύ γε· σέσωσμαι, κατ' ἐμὲ δ' εὐκλεὴς ἔσει.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

πῶς εἶπας; οὐ πενθεῖν με σὴν ψυχὴν χρεών;

Πεκιστ', ἐπεί μοι τύμδος οὐ χωσθήσεται.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τί δή; τεθνεῶσιν οὐ τάρος νομίζεται;

Βωμός θεᾶς μοι μνημα της Διός χόρης.

1445

NC. 1437. Monk a inséré γ'. — οὐδιν ἀτυχήσεις Cobet. — 1438. σὐ Elmsley. γε mss. — 1439. Burges a condamné ce vers, qui rompt la loi de la stichomythie. — 1440. La leçon τί δήτα τόδ' a été corrigée par Barnes, la leçon ὅ τέχνον par Markland. — 1441. σύ με Monk. — 1444. On lissit: τί δαί; ου τί δή; (le Palatinus porte τί δί, littera ἐ in rasura scripta) τὸ θνήσκτιν οὐ τάρος νομίζεται; Ceci est un non-sens, quoi qu'en disent les interprêtes que rien n'elíraye. On voit assez ce que Clytemnestre doi dire. Je me suis clíorcé de le lui faire dire, en me tenant aussi près que possible de la lettre des manuscrits, θαγοῦσιν Reiske. τυθείσιν Vitelli.

impératif, quoiqu'elle dépende grammaticalement du second impératif. C'est que pour les Grecs les deux impératifs ne faisaient qu'une seule phrase. lei encore on voit combien notre ponctuation moderne est antipathique au génie de la vieille lungue grecque (cf. v. 613-615, v. 4062 et les motes). Yoy, aussi Iphig. Taur., 679: Ilsoδούς στοῶσθαί σ' αὐτὸς εἰς δόμους μόνος.

1637. Παρ' ἡμῶν γ'. Clytemnestre insiste sur le mot ἡμῶν. Il y a ici une antithèse sous-entendue: Iphigénie a un père cruel, mais elle n'a rien a craindre de sa mère. — Ilρὸς ἡμῶν ου ἐ; ἡμῶν serait plus conforme à l'usage: Cobet le fait re-

marquer avec raison. Mais παρ' ἡμῶν doit peut-être se prendre ici dans le sens de τὸ παρ' ἡμῶν, « pour ce qui vient de moi ». Cf. Soph., Trachin., 596 : Μόνον παρ' ὑμῶν εὖ στεγοίμεθα.

4438. En se servant du mot μήτ(1), Iphigénie a déjà en vue ce que, par suite des interruptions de Clytemnestre, elle ne pourra dire qu'au vers 1119. C'est ce que l'interpolateur du vers 1439 ne semble pas avoir compris.

1449. Σήν ψυχήν, ta vie.

1441. Τεθνεώσιν. Ce mot est ici de trois syllabes, par synérèse. — Νομίζεται est le mot propre; les honneurs dus aux morts étaient appelés τὰ νομιζόμενα.

#### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Άλλ', ω τέχνον, σοὶ πείσομαι λέγεις γὰρ εὖ.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

'Ως εύτυχοῦσά γ' Έλλάδος τ' εὐεργέτις.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Τί δή κασιγνήταισιν άγγείλω σέθεν;

IΦΙΓΕΝΕΙ A.

Μηδ' άμφὶ κείναις μέλανας εξάψης πέπλους. ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Είπω δὲ παρά σοῦ φίλον ἔπος τι παρθένοις:

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. την δ' έχτοεο' άνδοα τόνδε μοι.

Χαίρειν γ΄ Ορέστην δ' ἔχτρες ἀνδρα τόνδε μοι. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Προσέλχυσαί νιν ύστατον θεωμένη.

ΦΙΓΕΝΕΙΛ. \*Ω οίλτατ', ἐπεκούρησας δσον εἶγες οίλοις.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Έσθ' δ τι κατ' Άργος δρῶσά σοι χάριν φέρω;

Πατέρα τὸν ἀμὸν μή στύγει, πόσιν γε σόν.

1455

1450

ΚΑΥΤΛΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Δεινούς άγωνας διά σε δεί κείνον δραμείν.

**ІФИТЕХЕГА.** 

Άχων μ' ύπερ γης Έλλάδος διώλεσεν.

ΚΑΥΤΛΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Δόλω δ΄, άγεννῶς Απρέως τ' οὐκ ἀζίως.

NC. 1418. J'ai écrit ἀγγείλω pour ἀγγείλω. Kirchhoff: ἀγγείλω. — 1449. Reiske a co rigé la leçon ἐξάψχ. — 1451. δ' Monk. τ' mss. — 1455. La leçon τὸν ἐμόν α ἐιδ corrigée par Scaliger, la leçon πάσιν τε par Elmsley. — 1156. δεῖ κεῖνον, transposition de Porson pour κεῖνον δεῖ.

<sup>1447. &</sup>lt;sup>1</sup>Ως εὐτοχούσὰ (ε). Ce nominatif est amene par λίγεις γας εὐ. Clytommestre avait dit : «To as raison. » Iphigenie répond : « Oui, puisque mon sort est houreux et puisque je sanve la Grece. « La particule γε marque une reponse affirmative.

<sup>4451.</sup> X5(51.9 y), d'être heureuses. Ici encore il y a une antithèse sous-entendue, comme au vers (437, Iphigénie oppose son sort la l'heureux destin qu'elle souhaite a ses sœus.

<sup>1453.</sup> Allusion aux vers 1241 et 1245.

IDITENEIA.

Τίς μ' είσιν άξων πρίν σπαράσσεσθαι χόμης; ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έγωγε μετά σοῦ

IOITENEIA.

Μή σύ γ' οὐ καλῶς λέγεις. 146

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

πέπλων έγομένη σῶν

ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

Έμοὶ, μῆτερ, πιθοῦ,

μέν' : ὡς ἐμοί τε σοί τε κάλλιον τόδε. Πατρὸς δ' ὀπαδῶν τῶνδέ τίς με πεμπέτω Ἀρτέμιδος εἰς λειμῶν', ὅπου σφαγήσομαι.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

🗘 τέχνον, οίχει;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ πάλιν γ' οὐ μή μόλω.

1465

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Λιποῦσα μητέρ';

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

'Ως όρᾶς γ', ούχ ἀξίως.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Σχές, μή με προλίπης.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐχ ἐιο στάζειν δάχρυ.

Ύμεῖς δ' ἐπευρημήσατ', ὧ νεάνιδες, παιᾶνα τὴμῆ συμφορῷ Διὸς κόρην

NC. 1459. Elmsley a rectilió la leçon σπαρόξεσθαι. — 1460. Markland a corrigó la leçon έγὼ μετά γε σοῦ. — 1466. εὖ κάξιω; Bremi.

4459. Σποράττεσθαι κόμης. On a vu le même ginitif au vers +366 : ('Αρπασα:) ξα.θή, εθιίσης.

1466. Oux 25/ως. Si l'on rapporte ces mois a of ει. Iplogenie dit qu'elle n'a pas merité de mourir. Si, au contraire, on sous-entend λιπούσα, Iphigénie dit que Clytemmestre n'a pas mérité de perdre sa fille. Cette dernière explication me semble plus conforme aux sentiments qu'I plugenie exprime d'ailleurs dans ce dialogue et particul érement au vers suivant, Cl. NC.

14.8-1470. Έπευσευς Δτ()... 1012φτεφ... παιάνα... Δ δ: πουτν Άρ εμιν. La locution complete έπευφημήσατε παιάνα gouversel'accusatif Άρτεμινησυμικο Άρτεμιν· ἴτω δὲ Δαναίδαις εὐρημία.
Κανᾶ δ' ἐναρχέσθω τις, αἰθέσθω δὲ πῦρ προχύταις καθαρσίοισι, καὶ πατὴρ ἐμὸς ἐνδεξιούσθω βωμόν· ὡς σωτηρίαν
Ελλησι δώσουσ' ἔρχομαι νικηφόρον.

1470

Αγετέ με τὰν Ἰλίου 1475

καὶ Φρυγῶν ἐλέπτολιν.

Στέφεα περίβολα δίδοτε, φέρε—
τε· πλόχαμος ὅδε καταστέφειν•
γερνίβων τε παγάς.
Έλίσσετ' ἀμφὶ ναὸν ἀμφὶ βωμὸν 1430
"Αρτεμιν ἄνασσαν, "Αρτεμιν
τὰν μάχαιραν• ὡς ἐμοῖσιν, εὶ χρεὼν,
αῖμασι θύμασί τε 1485
θέσρατ' ἐξαλείψω.

NC. 4479. Reiske a corrigé la leçon παγαῖσιν. D'autres écrivent χερνίδων γε παγαῖς. Cf. v. 4513, NC. — 4480. ἀμρὶ ναὸν, glose de ἀμρὶ βωμὸν d'après Heimsenth et Herwerden. — 4481. Les manuscrits portent ἀρτεμιν τὰν ἀνασσαν ἄρτεμιν. Nauck retranche le premier ἄρτεμιν. Je me suis borné à supprimer l'article. — 4482. Nauck écrit θεὰν μάχαιραν. — 1485. «Τε delendum esse probabiliter conjecit Bothius. » [Dindorf.]

ferait l'expression simple παιωνίζετε. Cf. Sophoele, Électre, 123: Τάχεις οἰμωγὰν τὸν ματρὸς ἀλόντ ἀπάταις Άγαμέμνονα. 1471-1472. Κανά.... χαθαρσίοισι. Cf. v. 435 et v. 1112, avec les notes.

1473. <sup>2</sup>Ενδεξιούσθω βωμόν équivaut à ἐνδέξια τὸν βωμόν περιίτω, que mon père fasse le tour de l'autel en se dirigeant vers la droite et en portant le panier sacré. Cette direction était de bon angure. Cf. Aristophane, Paix, 956: <sup>2</sup>Αγε δὰ, τὸ κανοῦν λαδών σὸ καὶ τὴν χέρνιδα Περίθι τὸν βωμὸν ταχέως ἐπιδέξια (passage cité par Hartung).

4477-1479. Les mots στέρτα περίδολα.... sont séparés de χερνίδων τε παγάς par la parenthèse: πλόχαμος δδε καταστέφειν, « voici ma chevelure prête à s'en laiset couronner. » "Οδε a force verbale et équivant à δδε πάρεστι. Cf. Πίρρ. 294 et la note. — Quant au fond des choses, on

compare Heraclides, 529: "Ηγείοθ' δπου δεί σώμα κατθανείν τόδε Και στεμματούτε και κατάρχεσθ', εί δοκεί, Νικάτε δ' έχθρούς.

(480-1481. Έλίσσετ(ε).... Αρτεμιν, honorez Diane en dansant autour du temple, autour de l'autel. Cf. Herc. Fur., 689: Τὸν Αατοῦς εὖπαιδα γόνον εἰνίσσουσαι καλλίχορον.

4480. Θέσσατ' ἐξαλείψω. Il est difficile de croire que le poête sit dit : « effscer des oracles » pour « accomplir des oracles π. Si la lecon est bonne, il faut entendre θέσσατ(α) de l'oracle qui enchaîne la flotte des Grees à moins qu'Iphigénie ne soit sacrifiée. — Cicéron a fait allusion au passage correspondant de l'Iphigenie d'Ennius, en écrivant dans ses Tusculanes (I, xiviii, 4/6); « Iphigenia Aulide duci e se immolandam jubet, ut hostium sanguis eliciatur suo, »

🗘 πότνια πότνια μᾶτερ, ώς δάχρυά γέ σοι δώσομεν άμέτερα •

παρ' Ιεροῖς γὰρ οὐ πρέπει.

1490

1495

🗘 νεάνιδες,

συνεπαείδετ' \*Αρτεμιν Χαλκίδος άντίπορον,

ίνα τε δόρατα μέμονε δάῖα

δι' έμον όνομα τᾶσδ' Αὐλίδος στενοπόροισιν δρμοις.

Ἰὼ γα̃ μᾶτερ ὧ Πελασγία, Μυχηναῖαί τ' ἐμαὶ θεράπναι.

ΧΟΡΟΣ.

Καλεῖς πόλισμα Περσέως, Κυχλωπίων πόνον χερῶν;

1500

ΙΦΙΓΕΝΕΙ Δ.

\*Εθρεψας Έλλάδι με φάος:

NC. 4488-1490. Seidler a vu qu'il fallait donner a Iphigénie ces trois vers autrefois attribués au chœur — 1488. Manuscrits: μῆτερ. — 1491. Hermann et Nauck : lib lib veavice:. Je propose ὧ ξέναι νεάν:δες. — 1492. Après 1492, Monk indique la lacune d'un vers. — 1495. Hermann : δᾶχ. Hartung : νάιχ. — 1496. δι'... τᾶσδ', mots écartés par Monk. — 1498. Manuscrits : μῆτερ. — 1499. Scaliger a corrigé la leçon θεράπαιναι. — 1502. με φάος Elmsley, pour μέγα φάος. Le même critique proposait : ἐθρέψαδ'. Peutêtre φάος μ' ἐθρέψαδ' 'Ελλάδι.

4487-1490. 'Ω; δάχουά γέ σοι... οὐ πρέπει. « Car je te donnerai maintenant mes larmes : près de l'autel il n'est pas permis de pleurer. » [Fix.] Remarquez qu'l'phigénie ne pleure pas sur elle-même, mais qu'elle est touchée de la douleur de as mère. C'est à tort qu'on a dit que ces vers ne s'accordaient pas avec l'héroisme de la jeune fille.

4494. Χαλκίδος ἀντίπορον. Les jeunes femmes qui composent le chœur sont de Chalcis (168), ville située de l'autre côte de l'Euripe, en face d'Aulis. Iphigénie les engage à chanter la déesse d'une cité voisine de la leur.

4495-4497. Ίνα τε.... δρμοις. Voici le sens qu'on donne généralement à cette phrase: « Et où les vaisseaux de guerre se trouvent arrêtés à cause de mon nom (afin d'Mastrer mon nom) dans le port étroit de cette Anlis. » Mais le parfait μέμονα ne

signifie nulle part « je reste »; il est toujours l'équivalent de ôpuō, je tends à..., je me propose de.... Cf. Iph. Taur., 655; Sophoele, Phit., 545; Eschyle, Sept Chefs, 686; Hérodote, VI, 84; Homère, Il., V, 482, et passim. Ajoutez que copaza ôzia ne peut guère désigner que des lances hostiles, que la conjonction vx ne s'explique pas, et que le mètre laisse à désirer. On peut done croire que le texte de ces vers est gâté.

4498. On croyait que les premiers habitants d'Argos avaient été Pélasges. Voy. Oreste, 692, et passim. Dans les Suppliantes d'Eschyle, le roi d'Argos porte le nom de Pelasgos, fils de Palæchthon.

1499. Θεράπναι, demeure. Cf. Hécabe, 482 et la note.

4500-4501. Πόλισμα Περσέως. Persée passait pour le fondateur de Mycène. Cf. Pausanias, II, 46, 3. — Quant aux murs Cyclopéens, voy. la note sur le vers 162.

θανοῦσα δ' οὐχ ἀναίνομαι.

ΧΟΡΟΣ

Κλέος γάρ οὔ σε μη λίπη.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

. ஜா ஜா.

1505

λαμπαδούχος άμέρα Διός τε ςέγγος, έτερον έτερον αἰῶνα καὶ μοῖραν οἰκήσομεν. Χαῖρέ μοι, ςίλον φάος.

ΧΟΡΟΣ.

'ໄພ ໄພ໌ .

ζόεσθε τάν Ίλίου

1510

καὶ Φρυγῶν ελέπτολιν στείχουσαν, ἐπὶ κάρα στέρεα βαλουμένων χερνίδων τε παγάς, βωμὸν διαίμονος θεᾶς ρανίσιν αίματορρύτοις

1515

ρανούσαν εύρυᾶ τε σώματος δέραν [σραγείσαν]. Εύδροσοι παγαί πατρῷαι μένουσι χέρνιδές τέ σε στρατός τ' 'Αγαιῶν θέλων

NC. 1509'. Nauck doune là ià à Iphigénie. Si on adoptait cette manière de voir, on pourrait placer ces interjections au commencement du vers précédent.— 1510-1520. Hermann et Nauck considérent ces vers comme l'antistrophe des vers 1475-1490. S'ils ont raison, ce morceau doit être altéré et mutilé en plusieurs endroits. Les débuts des deux chants ont entre eux une ressemblance frappante.— 4512. La leçon στέρη a été cortigée par Seidler, le leçon βαλλομέναν par Hartung.— 4513. παγάς, variante, indiquée dans L, de la leçon παγαίς.— 4514. διαίμονος Markland, pour γε δαίμονος. Hennig: δ' αξμονος — 4516. βανούσαν Μεκλιαπό, pour θανούσαν. Mss: εὐρυῆ et δέρην. Ensuite, σραγείσαν, participe de l'auriste, n'est pas de mise ici. W. Dindorf y voit avec raison une glose interpolée dans le texte.— 4517. Hermann: εὐδροσοι πατρῷαι I παγαί.— 4518. La leçon μένουσί σε χέρνιβίς τε a été transposée par Seidler.

4503. Θανούσα δ' ούκ άπαίνου αι, et je ne refuse pas de mourir , pour la Grèce). Θανούσα est pour θατείν. Cf. Eschyle, Agom., 583: Νικωμινος λόγοισεν ουκ άναίνομαι. 4508. Αμπαδούχος άπερα. Cf. Nedie, 363. "Η "πιούσα λαμπάς δεού. Virgile,

Én., VII, 148 : Postera cum prima lustralat lamp ide terras Orta dies.

1509 sqq. Ce chant du chœur accompagne et suit la sortie d'Iphigénie.

1612. Eni καρα βαλουμέναν, qui laissera poser sur sa tête. Ἰλίου πόλιν μολεῖν.
᾿Αλλὰ τὰν Διὸς χόραν

χλήσωμεν ᾿Αρτεμιν, θεῶν ἄνασσαν,
ὡς ἐπ' εὐτυχεῖ πότμῳ.
Ὁ πότνια πότνια, θύμασιν βροτησίοις
χαρεῖσα, πέμψον εἰς Φρυγῶν
γαῖαν Ἑλλάνων στρατὸν

καὶ δολόεντα Τροίας ἔδη,
᾿Αγαμέμνονά τε λόγχαις
Ἑλλάσι κλεινότατον στέρανον

ὸὸς ἀμφὶ κάρα θ' ἐὸν

κλέος ἀείμνηστον ἀμφιθεῖναι.

1525

1530

ΑΓΓΕΛΟΣ.

<sup>\*</sup>Ω Τυνδαρεία παϊ, Κλυταιμνήστρα, δόμων ἔξω πέρασον, ὡς κλύης ἐμῶν λόγων.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Φθογγής κλύουσα δεῦρο σής ἀρικύμην,

NC. 4522. Je propose: θεῶν μάκα:pav. Cf. δῖα θεάων, Homère, Il., XIV, 484. La leçon θεῶν ἀνασσαν est peut-être un souvenir du vers 1481. — 1524. La répétition da mot πότνια est due à Hermann. — 1529. Ἑλλάτι, correction de Markland pour ἐλάδι. — 1530. Scaliger a inséré θ' avant ἐον. Scidler: κρᾶθ' ἔνν. — 1532. A entendre Porson et plusieurs autres critiques, nous nous trouverions, à partir de ce vers et jusqu'à la sin de la pièce, en prèvence d'une interpolation (que!ques-nns disent « d'une misérable interpolation») de date récente. Matthiæ a jugé qu'il n'y avait pas beaucoup à redire aux vers 1532-1558, et Dindorf approuve ce jugement. Nous prosons que les vers 1532-1571 sont de toute beauté, que l'art de la narration, les details si habilement multipliés pour retarder le dénoûment, la noble simplicité du style, tout ensin y révèle la main du maître (voy. la Notice préliminaire, p. 311 sq.). Les taches qui déparent ici le texte traditionnel ne sont ni plus nombreuses ni plus dissicles à enlever qu'elles le sont ailleurs.

1522. Θεών άνασσαν. Ce titre ne convient pas à Diane. Voy. NC.

4824-28. Θύμασιν βροτησίοις χαρείσα, ayant accueilli favorablement ce sacrifice humain. Ne traduisez p.is: « qui te plais aux sacrifices humains », ce qui serait en grec δύμασιν βροτησίοις χαίρουσα. L. Dindorf cite à l'appui de cette observation Aristophane, Nuccs, v. 774: Υπακούστε δεξάμεναι θυσίαν καὶ τοῖς ἰεροῦσι χαρείσαι.

4528-1531. Άγαμέμνονά τε.... άμφι-

Otivet. « Precatur chorus, ut Agamemao « hastis Græcis claris-imam coronam, sao « autem capiti æternum decus reportet. » [Hermann.]

4532. Le messager qui entre ici est l'un des serviteurs d'Agamemnon (v. 1463) qui ont conduit Iphigénie à l'autel de Diane (v. 1543-1546). Aussi Clytemnestre semble-t-elle connaître sa voix (v. 1534); il appelle la reine φίλη δέπποινα; et il témoigne un tendre intérêt pour Iphigénie (v. 1580).

ταρδούσα τλιήμων κάκπεπληγμένη φόθω, μή μοί τιν' άλλην ξυμφοράν ήκης φέρων πρός τῆ παρούση.

•4

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Σῆς μέν ούν παιδός πέρι θαυμαστά σοι καὶ κεδνὰ σημῆναι θέλω.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Μὴ μέλλε τοίνυν, ἀλλὰ ςράζ' ὅσον τάχος.
ΑΓΓΕΛΟΣ

'Αλλ', ὧ ςίλη δέσποινα, πᾶν πεύσει σαρῶς.
Λέξω δ' ἀπ' ἀρχῆς, ἤν τι μὴ σραλεῖσά μου
γνώμη ταράξη γλῶσσαν ἐν λόγοις ἐμήν.
Έπεὶ γὰρ ἱκόμεσθα τῆς Διὸς κόρης
Ίν τῆν 'Αγαιῶν σύλλογος στρατεύματος,
σὴν παῖδ' ἄγοντες, εὐθὸς 'Αργείων ὄχλος
ἢθροίζεθ'. 'Ως δ' ἐσεῖδεν 'Αγαμέμνων ἄναξ
ἐπὶ σραγὰς στείγουσαν εἰς ἄλσος κόρην,
ἀνεστέναζε, κἄμπαλιν στρέψας κάρα
δάκρυα παρῆγεν, ὀμμάτων πέπλον προθείς.

1540

1535

1545

1550

NC. 4536. Portos a rectifié la leçon ήνεις. — 1538. Pai écrit καὶ κεδνά pour καὶ δεινά, leçon démentie par le dénoûment, et contraire à l'intention du messager, lequel doit tout d'abord rassurer Clytennestre. La réponse de la reine confirme aussi ma correction. La syllabe κε pouvait être facilement omise après καί, par suite de la ressemblance ou plutôt de l'identité des sons. — 4544. Peut-être σραλεϊσάπου, conjecture de Markland. — 4550. La leçon δάκρυα προῆγεν, « il tita des larmes (sous-entendu : à lui-même) », est inadmissible : personne ne s'est jamais exprimé ainsi. Dindorf pensait à προῆχεν. l'ai écrit παρῆγεν: correction qui me semble mienx convenir à la tournure de cette phrase.

4538. Κεδνά se dit d'une bonne nouvelle. Cf. Ion, 4485 : Λέγ' ός ἐσεῖς τι κεδνὸν εὐτυχές τέ μοι. Eschyle, Agam., 648 : Πῶς κεδνὰ τοῖς κακοῖσι συμμιξω, λέγων Χειμιόνα.

4545. Σύλλογος, lieu assigné à l'assemblée. Cf. Xénophon., Cyr., VI, 11, 11. [Bang.]

4550. Δάκουα παοξίγεν, il derobait ses larmes. On trouve souvent παραγείν τινά, tromper quelqu'un; mais παράγειν τι, équivalant a κλεπτείν τι, pent aussi se dire. Cf. Démosthène, Contre Onétor, I, 26: Πασαγωγή, τοῦ πράγματος, moyen de dissimuler la chose, — On sait que dans son tableau du sacrifice d'Iphigénie, après avoir moutté les autres témoins de cette scène, Calchas, Ulysse, Ménélas, les uns plus affigés que les autres, et avoir en quelque sorte épuisé tous les moyens d'exprimer la tristesse « cum tristitiæ omnem imaginem « consumpsisset» (Pline), le peintre Timanthe ne trouva rien de mienx à faire que de voiler la tête de son Agamemnon. Cf. Ci-

ΊΙ δὲ σταθεῖσα τῶ τεχόντι πλησίον έλεξε τοιάδ' - "Ω πάτερ, πάρειμί σοι, τούμον δε σώμα της εμής ύπερ πάτρας καὶ γῆς ἀπάσης Ελλάδος [γαίας ὕπερ] ύδσαι δίδωμ' έχοῦσα πρός βωμόν θεᾶς 1555 άγοντας, είπερ έστι θέσφατον τόδε. Καὶ τούπ' ἔμ' εὐτυχοῖτε, καὶ νικηφόρου δορός τύγοιτε πατρίδα τ' έξίχοισθε γην. Πρός ταῦτα μή ψαύση τις 'Αργείων έμοῦ: σιγή παρέξω γάρ δέρην εὐκαρδίως. 1560 Τοσαῦτ' ἔλεξε · πᾶς δ' ἐθάμδησεν κλύων εὐψυχίαν τε κάρετὴν τῆς παρθένου. Στάς δ' ἐν μέσω Ταλθύδιος, ῷ τόδ' ἦν μέλον, ευσημίαν άνείπε καί σιγήν στρατώ: Κάλγας δ' δ μάντις είς κανοῦν χρυσήλατον 1565 έθηκεν όξυ χειρί φάσγανον σπάσας δλών έσωθεν, χράτά τ' έστεψεν χόρης.

NC. 1556. Je substitue γῆς à τῆς. Les mots γαίας ઉπερ sont une dittographie de ὑπὲρ πάιρα; — 1557. Mes: εὐτυχεῖτε. Ald. εὐτυχοῖτε. — 1558. δορός Pierson, pour δώρου. — Peut-être κυροῖτε. — 1567. Mes: κολεῶν ἔσωθεν, « (ayant tiré le glaive) de dedans le fourreau, » locution encore plus bizarre en grec qu'en français. J'ai écrit ὁλῶν avec Musgrave.

céron, Or., XXI, 74; Pline, H. N., XXXV, x, 73, Voy. la peinture murale de Pompéi, Raoul-Rochette, Monum. inéd., I, pl. 27. 4556. Άγοντας. On s'attendrait plutôt

1556. 'Αγοντας. On s'attendrait plutôt au datif ἄγουσιν; mais l'accusatif ἄγουσιν; c'accorde avec ὑμᾶς, sujet sous-entendu de θῦσει. Cf. Médee, 815; 889; 1237 sq.; Hecube, 541. — Je considère cette construction comme un indice de l'authenticité de ce morceau. Elle est particulière aux vieux poêtes grees; un versificateur de l'époque romaine ne l'aurait pas trouvée.

4559. Πρὸς ταῦτα, ainsi douc, c'est-àdire : comme je m'offre volontairement. Je n'aurais pas fait cette observation, ai on n'avait pas chicané le poète à propos de

4530. Σιγή. Ce mot n'est pas une cheville. D'après la tradition, Iphigénie fut bàillonnée, pour qu'il lui fût impossible de proférer des cris de mauvais augure (cf. Eschyle, Agam., 235 sqq.). Elle déclare ici qu'elle recevra le coup en silence. -Les vers 1559-1560 ressemblent aux vers 548 sq. d'Hécube : "Εχούσα θνήσχω" μή τις άψηται χοοός Τούμου παρέξω γαρ δέρην ευκαρδίως. Mais les poètes féconds qui écrivaient pour le théâtre d'Athènes ne craignaient pas de se répéter : sans sortir de cette tragédie, on en a trouvé plus haut plus d'un exemple. Ils se répétaient toutefois avec un discernement qui n'appartient pas aux interpolateurs. Ici le mot σιγή ajoute un trait approprie à la circonstance. D'un autre côté un trait qui convenait à Polyxène est judicieusement omis ici. La princesse dont la famille était réduite en esclavage déclare qu'elle est libre et que libre elle veut mourir. La fille d'Agamemnou n'a pas besoin de faire une telle déclaration.

1567. 'Oliov Egwilev. Ces mots se rat-

Ό παῖς δ' ὁ Πηλέως ἐν κύκλῳ βωμόν θεᾶς λαθών κανοῦν ἔθρεξε χέρνιθάς θ' ὁμοῦ, ἔλεξε δ' · Ὁ παῖ Ζηνὸς, ὧ θηροκτόνε, τὸ λαμπρὸν εἰλίσσουσ' ἐν εὐρρόνη ράος, δέξαι τὸ θῦμα τοῦθ' ὅ σοι δωρούμεθα στρατός τ' ᾿Αγαιῶν ἀθρόος ᾿Αγαμέμνων τ' ἄναξ,

1570

NC. 1568, Pent-être ὅτλοις δ' ὁ Πηλέως, et ensuite une lacune. - 1569. Είρεξε mus. Plusieurs critiques ont tiré de cette leçon un argument contre l'autheuticité de ce morceau. Ils ont dit qu'il eût été inconvenant de courir en accomplissant un acte aussi soleunel : que le verbe posyety ne peut gouverner l'accusatif Smuoy; enfin que l'aoriste épais n'est pas d'un bon atticisme. Cette dernière assertion est contestable, les deux autres objections sont fondées. Je les ai écartées par une correction facile, en écrivant E62151. - 1570, La vulgate ω Διός Άρτεμις θηροκτόνε contient un anaposte vicieux. Mais P et Li purtent de première main : ω παί ζηνὸς άρτεμις θηροκτόνε, leçon dont Nauck a tiré l'excellente correction qu'on voit dans le texte. Ce premier e emple nous porte à croire que les autres fautes de ce genre, que nous trouverons plus loiu, doivent aussi être mises à la charge des copistes. - 1572. Dans le Pulatinus, tout ce qui suit le vers 1571 est écrit par une main récente sur une feuille inserce plus tard. Ici le texte des manuscrits est crible de fautes si graves et si nombreuses, qu'il semble difficile au premier abord de les attribuer toutes aux copistes, et que l'hypothèse d'une interpolation peut paraltre légitime. Cependant ce morceau est la suite naturelle de celui qui le précède, et des raisons générales, que nous avons indiquées dans la Notice preliminaire, nous empêchent de l'attribuer à une autre main qu'à celle d'Euripide, Quant aux fautes, sauf quelques endroits desenus illisibles et restaurés par conjecture, ce sont des erreurs de copistes semblables à celles qu'on rencontre partout, ou des gloses introductes dans le texte. La plupart des vers faux proviennent de ces transpositions de mots que les scholiastes grammairiens avaient l'habitude de faire dans leurs paraphrases des textes poétiques - 1572. Porson a corrigé la legon τοδ' ὁ γέ σοι. — 1573. La legon στρατος τ' Άχαιῶν Άγαμέμνων τ' ἀναξ όμοῦ donnait un trimètre incorrect. Je l'ai rectifiée d'après le vers 1647. L'erreur des copistes vient de ce que ônou, glose habituelle de 2800000, se trouvait écrit en marge.

tachent à ἔθηκεν.... φάσγανον. Calchas tire le glaive du fourreau et le met au milieu des grains sucrès qui se trouvaient déjà dans la corbeille. Tel était l'usage, attesté par le scholiate d'Aristophane, Paix, 948: 'Εκικρυπτο ἐν τῷ κανῷ ἡ μάγριρα ταῖς ὀναῖς γαὶ τοῖς στέμματι.
- Έσωθεν equivant souvent à ἔτω. Cf. Iphig. Taux., 44 et 4389.

1568-1569. Achi'le a promis de defendre Iphigénie, si elle demandait à vivre. La voyant bien décidée a moorir, peut-il s'associer au sacrifice qui ouvre le chemin de la victoire? Un tel rôle convient-il à ce personnage? Comme Agamemnon est aborbé par sa douleur, on peut dire qu'Achille

doit représenter l'armée. — Έν κύκλερ βερνόν 91%; ἐδρεξε, il aspergea l'autel de la déesse tout autour. Avant d'offrir un sacrifice, on portait autour de l'autel la corbeille où se trouvait l'orge sacrée et un vase qui contenait l'eau lustrale, et on jetait de cette au, ainsi que de l'orge, contre l'autel. Cf. Électie, 803: Ανεόνν δε προχύτα.... ἐδρίλε βρομούς. Ατίστρημαπε, Εριέπτατε, 4130: Χέρνιδος βρομούς περιφακίνοντες.

4574. C'est a tort qu'on a prétendu que les poètes du siècle de Periclès ne confondaient jamais Artémis avec la Lune. Euripide dit, en parlant du même sacrifice, εωστόρω δύσειν δεᾶ, Ιρh. Ταιν., 21. Dans les Pheniciennes, Autigone s'ècrie, au ἄχραντον αἶμα καλλιπαρθένου δέρης,
καὶ δὸς γενέσθαι πλοῦν νεῶν ἀπήμονα
1575
Τροίας τε πέργαμ' ἐξελεῖν ἡμᾶς δορί.
Εἰς γῆν δ' ᾿Ατρεῖδαι πᾶς στρατός τ' ἔστη βλέπων.
Ἱρεὺς δὲ φάσγανον λαδὼν ἐπεύξατο,
λαιμόν τ' ἐπεσκοπεῖθ' ἵν' εὖ πλήξειεν ἄν ˙
ἐμοὶ δ' ἐσήει τ' ἄλγος οὐ μικρὸν φρενὶ,
πὰστην νενευκώς ˙ θαῦμα δ' ἢν ὁρᾶν ἄρνω ˙
πληγῆς σαρῶς γὰρ πᾶς τις ἤσθετο κτύπον,
τὴν παρθένον δ' οὐκ εἶδεν οὖ γῆς εἰσέδυ.

NC. 4578. ἀπήρξατο? — 1579. Manuscrits: ἴνα πλήξεων ἄν. Επ écrivant ἴν εδ, Hermann a rectifié le vers et complété le sens. — 1580. On lisait ἐμοὶ δέ τ' ἀλγος (Palatinus: ἀργος, avant correction) οὐ μιπρὸν εἰτήει φρενί. Ici encore, Hermann a rétabli la mesure et séparé les deux conjonctions de la manière la plus simple. — 1581. J'ai écrit ὁρᾶν ἄφνω pour αἰφνη; όρᾶν. Le mot αἰγνης ne se trouve que chez les auteurs d'une ép que tardive. La conclusion à en tirer, ce n'est pas que ce morceau soit interpolé, mais que αἰφνης est la glose de ἄφνω. — 1582. Les manuscrits portent πληγής πτύπον γὰρ πᾶς τις ἄσθετ' ἀν σαφῶς. La particule ἀν ſait un ſaux sens. Je l'ai écartée, en transposant les mots dérangés par un grammairien. — 1583. εἰδεν, correction de Matthiæ pour οἴδεν.

vers 409: Ἰω πότνια παϊ Λατους Έχατα, et an vers 475: Ὁ λιπαροζώνου θύγατερ & Λατους Σε) αναία (leçon de Badham et de Nauck). Cf. Eschyle, Xantrics, fr. IV, Wagner: Αστερωπόν δμυα Λητώα: χόσης.

4574. Cf. Hécube, 837 : Κόρης ἀχραιφνίς αίμα. De ces mots un poète vulgaire n'aurait pas su tirer un vers aussi beau que celui-ci.

4577. lei les critiques triomphent. Les paiens, disent-ils, tournaient les yeux vers le ciel, quand ils priaient : donc ceci est écrit par un chrétien. La réponse n'est pas difficile. Si les Grees regardent ici la terre, ce n'est pas a cause de la prière qui va être prononcée, c'est pour ne pas voir l'affieux sacrifice. Cf. la note de Firnhaber.

4578. 'Iztúc. Ce sacrificateur n'est pas Calchas, lequel n'exerce que les fonctions de devin.

4579. Λαιμόν dépend de πλέξειεν. "Lα a ici son premier sens, celui de ubi. — Est-il necessaire de dire que le sacrificateur doit bien choistr l'endroit où il frappera, afin de ne pas faire souffir la victime et de n'être pas oblige de porter un second coup? Cependant Matthiæ dit, et les autres

répètent : « Ineptus sacerdos fauces inspi-« ciens, ut, quam faucium partem feriret, « constitueret; sed voluit interpolator di-« cere aliquid simile ei, quod in Hec. « 563 sqq. legitur. » Voilà comment on chicane le poète au sujet d'un détail si naturel et dont le but n'échappe à personne. Il fallait tenir le spectateur sous le couteau et faire attendre le dénodment.

t580. Autre chicane. On prétend que le messager est stupide (homo stupidus) de parler de ses propres sentiments et de se donner ainsi de l'importance. Mais partout dans la tragédie grecque les messagers disent naivement ce qu'ils ont éprouve. Ce ne sont pas de pures machines à narration, ce sont des hommes qui ont une existence à eux, et dont la condition, les sentiments, la personnalité sont uettement marquècs. Celui-i est de la maison d'Agamemnon (voy. la note sur le vers 1532), et il a de l'aflection pour sa jeune maîtresse.

4583. Oux tiδεν οὐ γἢ; tiσέου. En parlant ainsi, le messager n'affirme pas qu'lphigenie ait été engloutie par la terre; il dit seulement, en se servant d'une tournure familière, qu'elle a dispara.

Βοᾶ δ' ἄρ' ἱερεὺς, πᾶς δ' ἐπήγησε στρατός, **ἄελπτον εἰσιοόντες ἐχ θεῶν τινος** 1585 φάσμ', ού γε μηδ' όρωμένου πίστις παρήν. έλαρος γάρ άσπαίρουσ έχειτ έπὶ γθονὶ ίδειν μεγίστη διαπρεπής τε την θέαν, ής αίματι βωμός έραίνετ' άρδην της θεού. Κάν τωρε Κάλγας, πως δοκείς; γαίρων έρχ 1593 🗘 τοῦδ' Άγαιῶν κοίρανοι κοινοῦ στρατοῦ (λαςί 0'), δράτε βωμίαν ἢν ἡ θεὸς προύθηκε θυσίαν, τήνδ' έλαρον δρειδρόμον. Ταύτην μάλιστα της κόρης ασπάζεται, ώς μή μιάνη βωμόν εύγενει φόνω. 1293 "Ιλεως τ' ἄποιν' ἐδέζατ`, οὔριόν τε πλοῦ**ν** 

NC. 4584. J'ai inséré do' avant lepeu; (Herminn : 8 6' lepeu;), et j'ai mis mar pour ang, afin d'éviter un anapeste vicieux et de rétablir la césure. βοệ δὲ Κάλχας, πὰς Εςg r. - 1588-80. Vors gravement alteres, έρραίνες Let P2, διαπρεπής 6', η; αίματε i s βωμός άρδην της θεάς έρραίνετο Hermann. έρραίνετ' άρδην βωμός (άγραίας) θεού Herwerden. - 1592-93. On lisait: ópāte trivāt busiav fir fi bed; I mooubn ce Benniar, Elegov δρειδρόμον; Le premier de ces vers est faux, le second est mal coupé. Musgrave : fort bien vu que les mots θυσίαν et βωμίαν avaient changé de place; mais sa conjecture E) xxov obsertôpouov répugne au dialecte usité dans les trimètres. Le mot virie doit aussi passer dans le second vers. La lacune qui se produit ainsi dans le premier vers est facile à remplir. Pourquoi Calchas inviterait-il les princes seuls à contempler le miracle? Toute l'armée a des yeux pour le voir. Je n'ai donc pas hésité à ajouter l'ari 6' au commencement du vers 1502. - 1591, ταύτην γρα άντι Herwerden. Pent-être άλλάστετα: - 4595. La leçon unávot est corrigée dans un manuscrit secondaire. - 4596. Ce vers est un des plus maltraités. Les manuscrits portent : ήδεως τε τουτ' έδέξατο, καί κλουν ούρ ον. Ce serait une faute que de contracter le mot ήθέως en deux syllabes; mais cette faute n'a pas été commise par l'auteur de ce morceau. La correction facile l'aux avait deja eté proposée par Egger (Comptes rendus de l'Acad. des Inscript., 4865, p. 326). Ensuite τοῦτ(o) ne dit rien. J'ai écrit τ' άποιν', pour τε τοῦτ' et, avec Firnhaber, οὐριόν τε πλούν.

4590. Πῶς δοκεῖς; Voy. Hipp., 416, avec la note, ainsi que Hec. 4160.

4594. Si la leçon est bonne, il faut dire que μάλιστα τῆς κόρη; èquivant à μάλλον τῆς κορης καὶ μαλιστα. On trouve la même brachylogedans! Odyssee. XI, 482: Σείο δ', 'Αχιλλεύ, Ούτις ἀνῆς προπάροιθ: μακάρτατος ούτ' ἀρ' ὁπίσσω. Cf. Apollomius de Rhodes, III, 91: Πίθοιτό νεν ύμμι μάλιστα "Η ἐμοί. Nous n'osons citer

d'autres exemples dont la leçon est donteuse.

1595. L'epithète abyays ne se rapporte pas au rang d'Iphigénie. Ce mot désigne la noblesse de l'espèce humaine.

4596. 'Iλεως est ici de deux syllabes, parsonte d'une synèrèse conforme à la prononciation osuelle, ainsi que l'accentuation de ce mot le prouve. — 'Αποιν(x), la rançon du sang humain, la compensation. δίδωσιν ήμιν 'Ιλίου πρός ἐπιδρομάς.
Πρός ταῦτα πᾶς τις θάρσος αἶρε ναυδάτης,
χώρει τε πρός ναῦν · ἡμέρας ὡς τῆσδε δεῖ
λιπόντας ἡμᾶς Αὐλίδος κοίλους μυχοὺς
Αἴγαιον οἴδμα διαπερᾶν. Ἐπεὶ δ' ἄπαν
κατηνθρακώθη θῦμ' ἐν Ἡραίστου φλογὶ,
τὰ πρόσφορ' ηὕξαθ', ὡς τύχοι νόστου στρατός.
Πέμπει δὲ βασιλεύς μ' ὥστε σοι φράσαι τάδε ·
(κόρη) θ' ὁποίας ἐκ θεῶν μοίρας κυρεῖ
1605
καὶ δόξαν ἔσχεν ἄφθιτον καθ' Ἑλλάδα.
Κάγὼ παρών τε καὶ τὸ πρᾶγμ' ὁρῶν λέγω ·
Λύπης δ' ἀφίει καὶ πόσει πάρες χόλον.

NC. 1597. πρὸς Hermaun. τ' mss. — 1699. Mss : ὡς ἡμέρα τῆδε δεῖ. La conjecture de Matthiæ, ἡμέρας ὡς τῆσδε δεῖ, nous a paru plus vraisemblable que les autres. — 1604. J'ai substitué βασιλεὺς à Ἰαγμέμνων, glose qui détruit le vers. Ensuite Bothe écrit ὧδε (ici) pour ώστε. — 1605. On lisait λέγειν δ' ὁποίας. Il me semble évident que λίγειν, après φράσας, n'est qu'une béquille de grammairien. D'un autre côté, le sujet des verbes κυρεῖ et ἔσχεν, qui n'est plus le même que celui de πέμπει, doit être énoncé expressément. λέγειν a pris la place de κόρη. — 1606. χὼς δόξαν Herwerden. — 1607. ἐγὼ παρὼν δέ mss. Le rapport de cette phrase avec la précédente exige : κάγὼ παρών τε. Le uarrateur ajoute son témoignage personnel au message dont il est chargé. — 1608. La leçon ἀρίπτατο est contraire à l'usage attique. Voy. la note de Porson sur le vers 4 de Médée. — 1609. Manuscrits : λύπης δ' ἀραίρει. On a écrit λύπες. Mais si telle avait été la leçon primitive, il est peu probable qu'elle ett été changée en λύπης. La faute est dans ἀραίρει, verbe qui n'est guère de mise ici. J'ai écrit ἀφίει.

(if. Iph. Taur., 1459 : Της σης σφαγής άποιν' έπισχέτω ξίφος.

1598-1599. Πα; τις suivi des impératifs αίρε et χώρει, est une de ces belles et vives tournures qui font le charme de la vieille langue grecque, de celle qu'on parlait quand les grammairiens n'avaient pas encore régenté le langage. Un interpolateur es se serait pas exprimé ainsi. Cf. Aristophane. Oiseaux, 4186 : Χώρει δεύρο πα; ὑπηςέτης.

1604. "Ωστε σοι φράσαι ne peut guère se dire pour Για σοι φράσω. Le texte doit être altéré. Cf. cependant Hτρ., 1327. 1605. Θ' (c'est-à-dire τε) ne sert pas à

1606, Θ' (c'est-à-dire τε) ne sert pas à rattacher cette phrase à la phrase précédente : c'est le corrélatif de καί au vers suivant. Κόρη 6' ὁποίας est mis ici pour κόρη ὁποίας τε. Nous avons parlé des transpositions de τε à propos du vers (019.

1608. Ἡ παζ.... ἀπέπτατο. D'après une autre tragédie d'Euripide, Iphigénie fut transportée dans la Tauride. Mais c'est ce que ne pouvaient deviner ni Agamemnon ni le messager. Ils ne savent point ce qu'Iphigénie est devenue; ils supposent qu'elle a été sauvée, qu'elle est désormais parmi les dieux, et cette supposition est conforme à de vieilles légendes que nous avons rapportées dans la Notice préliminaire, p. 304, note 4.

4609. Λύπης δ' άφίςι. Les verbes άφιξναι et μεθιέναι prennent quelquefois le sens neutre à l'actif. Απρωσδόκητα δη βροτοῖς τὰ τῶν θεῶν, σώζουσί θ' οῦς φιλοῦσιν ' ήμαρ γὰρ τόδε θανοῦσαν εἶδε καὶ βλέπουσαν παῖδα σήν.

ZODOZ

'Ως ήδομαί τοι ταῦτ' ἀχούσασ' ἀγγέλου · ζῶν δ' ἐν θεοῖσι σὸν μένειν φράζει τέχος.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Ω παῖ, γέγονάς του κλέμμα θεῶν;
πῶς σε προσείπω; πῶς δ' οὐ φῶ
παραμυθεῖσθαι τούσδ' ἄλλως
μύθους, ῶς σου
πένθους λυγροῦ παυσαίμαν;

ΧΟΡΟΣ.

Καὶ μην ὅδ' ἄναξ τούσδ' αὐτὸς ἔχων στείχει σοι φράζειν μύθους.

1620

1615

1610

### ΑΓΛΜΕΜΝΩΝ.

Ιύναι, θυγατρός είνεχ' όλδιζοίμεθ' ἄν

NC, 1610. Bremi a corrigé la leçon ἀποοσδόκητα δὲ βροτοϊσι. — 1611-12. Pour rètaldir le mètre et préciser le sens, il faudrait φιλούσι: παιδ' ώ; είδε σήν | θανούσαν ήμαρ καὶ βλέπουσαν αὖ τόδε. - 4013. Peut être ὡ; ἡδονάς τοι ταῦτ' άκουσον άγγελου. Cf. Soph., Εί., 873 : Φέρω γάρ ήδονάς. - 1645. La leçua θεών του κλέμμα γέγονας; n'a aucune mesure. J'ai transposé les mots, et j'ai écrit του. Clytemnestre ne se demande point par quel dieu sa fille a été enlevée; ses doutes portent plus loin. — 1616. πῶ; δ' οὐ φῶ, autrefois proposé par Musgrave, se trouve être la lecon de P et de L1. Vulgate: πως δὲ φω. - 1617. J'ai écrit τού σδ' άλλως pour τού σδε μάτην. Ce changement suffit pour rétablir la mesure, pourvu qu'on divise ce vers et les suivants comme nous avons fait. — 1619'-1620. On lisait : καὶ μὴν Ἁγαμέμνων ἄναξ στείχει, | τούοδ' αὐτοὺς ἔχων σοι φράζειν μύθους. On ne peat se passer du démonstratif οδ(ε). En revanche, 'Αγαμέμνων est une glose introduite dans le texte. Quant an reste, j'ai rétabli la mesure en rétablissant l'ordre des mots poétique, et en adoptant la correction évidente de Heath : αὐτός pour αὐτούς. - 4624 . Palatinus : γύναι, θυγατρός ούνεκ (seconde main : ενεκ') όλδιοι γενοίμεθ' αν. On a proposé de retrancher soit vuναι, soit ούνεκ'. La conjecture de Hermann δ) διζοίμεθ' αν est plus satisfaisante à tout

1610-1611. Personne ne niera que cette réflexion ne porte le cachet d'Enripide.

1612-1613. Vers faux et plats. Cf. NC. 1616-1619. Host επροσείπω; quel nom te donner? T'appellerai-je morte on vivante? — Host δ' οὐ φῶ.... παυσαίμαν; comment ne pas croire que ces discours m'abusent par de vaines consolations (πα-

ραμυθείσθαι άλλως), afin de me faire renoncer (ώς παυσαίμαν) au deuil amer que
me cause ta perte (σου πένθους λυγρού)?
— ()n voit que Clytemnestre n'est nullement convaincue qu'Iphigénie ait été admise parmi les dieux; et, en effet, on ne
lui en donne ancune preuve positive. Clytemnestre ne renonce donc ni à sa douleur

έχει γὰρ ὄντως ἐν θεοῖς ὁμιλίαν. Χρὴ δέ σε λαδοῦσαν τόνδε νεοσσὸν εὐγενῆ στείχειν πρὸς οἴχους· ὡς στρατὸς πρὸς πλοῦν ὁρᾳ. Καὶ χαῖρε. Χρόνια τὰμά σοι προσφθέγματα Τροίηθεν ἔσται· χαὶ γένοιτό τοι χαλῶς.

ΧΟΡΟΣ.

Χαίρων, 'Ατρείδη, γῆν ἰχοῦ Φρυγίαν, χαίρων δ' ἐπάνηχε, χάλλιστά μοι σχῦλ' ἐλὼν Τροίας ἄπο.

NC. 1628. Les manuscrits portent τόνδε μόσχον νεαγενή. Porson a proposé εὐγενή pour rectifier le mètre. Cette correction est bonne, mais elle ne suffit pas. Les
deux premières lettres de la leçon νεαγενή indiquent, si je ne m'abuse, la variante νεοσσόν, laquelle vant infiniment mieux que μόσχον. — 1625. Barnes a rectifié la leçon
χρόνιά γε τάμά. — 1626. J'ai écrit γένοιτό τοι pour γένοιτό σοι. Voy. la note explicative. — 1629. J'ai transposé la leçon σκῦλ' ἀπὸ Τροίας έλών en vue du mètre.

ni à son ressentanent. Elle ne serait plus Clytemnestre si elle y renonçait. Voy, la Notice préliminaire.

1623. Τόνδε νεοσσόν εὐγενῆ. Le petit Oreste, Cf. v. 1248; Alceste, 403; Heracl., 239; Herc. Far., 224.— Νεοσσόν est disyllabe par synérèse, comme θεοῦ était monosyllabe au vers 1589.

1624. Στρατός πρό; πλοῦν ὁρῷ, l'armée tourne ses regards vers le départ, c'est-àdire: l'armée se dispose à partir. Cf. Sylee,

fragment II, Wagner: Ταῦρος λέοντος ώς βλέπων πρὸς ἐμδονήν.

1625. Xoovia, tardifs, post longum temporis intervallum.

1626. Καὶ γένοιτό τοι χαλῶς. Le sujet de γένοιτο est προσφθέγιατα. Tout le monde sait comment Agamemnon sera reçu par Clytemnestre au retour de la guerre. Voilà ce qui donne de l'intérêt à un vœu, en apparence si simple. Cette allusion s'accorde avec celles des vers 1182 et 4466.

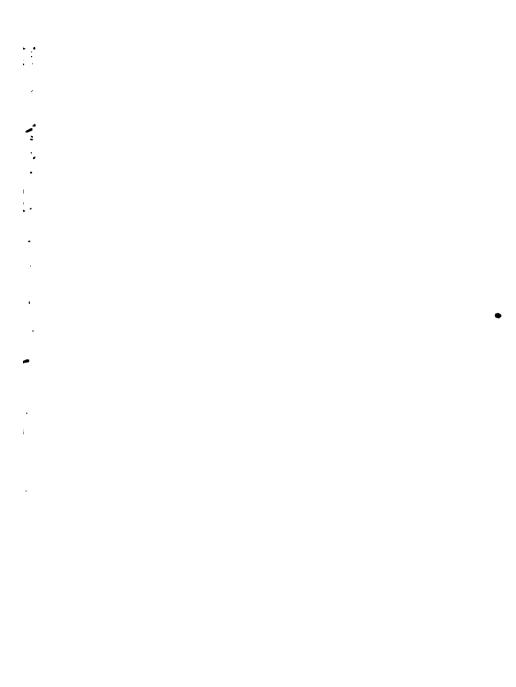

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ

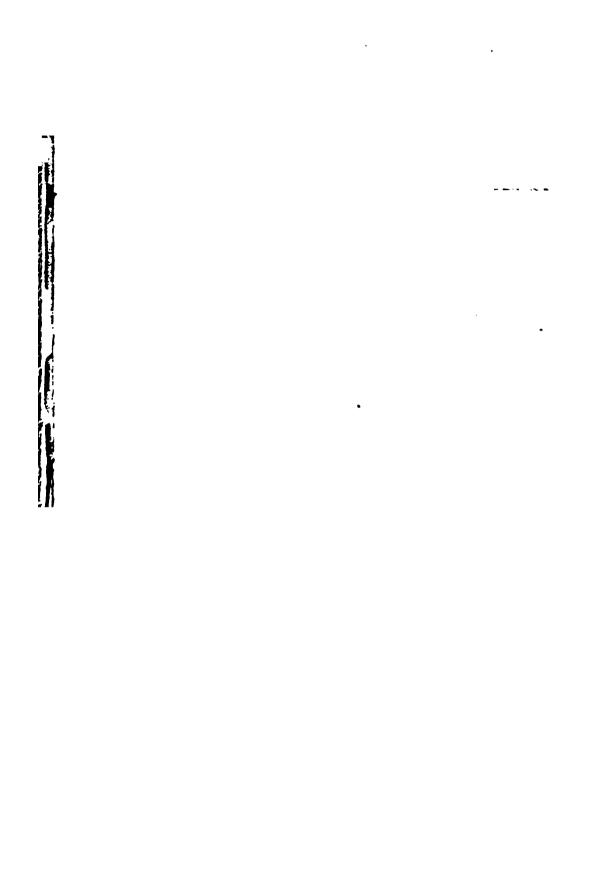

# NOTICE

# SUR IPHIGÉNIE EN TAURIDE.

Si l'on veut savoir comment s'est formée la fable qui fait le sujet d'Iphigénie en Tauride, on n'a qu'à lire la fin de cette tragédie. Le point auquel aboutit l'action dramatique a été le point de départ de l'invention de la fable. Il existait à Brauron, dans l'Attique, un vieux temple dont Iphigenie passait pour avoir été la première prêtresse; et, près de Brauron, le bourg d'Hales se vantait de posséder une précieuse image de Diane Tauropole. Cette image, disait-on, était tombée du ciel dans le pays des Tauriens, et de là venue dans l'Attique! Qui donc pouvait avoir apporté l'idole et amené la prêtresse, si ce n'est Oreste? Mais pourquoi Oreste était-il allé chez les Barbares du Pont-Euxin? Apollon lui avait imposé cette tâche dont l'accomplissement devait le délivrer de la poursuite des Furies. Cependant Oreste avait été acquitté par l'Aréopage. Cette légende, illustrée par un chefd'œuvre d'Eschyle, était chère aux Athéniens. Comment la concilier avec la fable nouvelle? Il est avec la mythologie des accommodements. Toutes les Furies ne se sont pas laissé apaiser par Minerve : quelquesunes, rebelles à la décision du tribunal, ont continué de poursuivre Oreste 2.

Si les traits principaux de cette sable n'ont pas été imaginés par Euripide lui-même, l'invention et l'économie de la tragédie lui appartiennent certainement en propre. Iphigénie est sur le point d'immoler Oreste, lorsqu'une lettre qu'elle charge Pylade de porter dans la Grèce amène la reconnaissance entre le srère et la sœur. Cette inven-

au voyageur Pausanias (III, xvi, ?) qu'Oreste et Iphigénie leur avaient apporté cette image, on ne sait s'ils :u. virent sur ce point une vieille tradition, ou si leur légende locale avait subi l'influence de la tragédie d'Euripide.

2, Cf. v. 961-978.

<sup>1.</sup> Voyez ce que Minerve dit dans notre tragédie, aux vers 1449-1467. Ajoutez v 87 sq. — Les Lacédémoniens prétendaient aussi que leur Άρτεμις 'Ορδία était la fameuse idole des Tauriens, et cette prémion est sans doute aussi ancienne que la légende attique. Mais s'ils racontèrent

tion est louée par Aristote , et elle n'est pas indigne de cet éloge. Cependant le grand mérite du poëte n'est pas tant d'avoir trouvé cette combinaison, que de l'avoir si bien mise en œuvre. Il fallait, ou qu'Oreste se nommât, ou bien qu'Iphigénie se désignât, en présence des étrangers, comme la sœur d'Oreste, C'est là ce qui arrive : car Inhigénie ne pense qu'à Oreste, dans ses songes même elle s'occupe de ce frère chéri2. Dès que les captiss sont amenés devant elle, on pressent la reconnaissance. Plusieurs sois la lumière est sur le point d'éclater, mais le poëte a eu l'art de la montrer et de l'éluder sans cesse. Instruite que l'un des étrangers s'appelle Pylade, Iphigénie insiste pour savoir aussi le nom de l'autre : le fier et mélancolique Oreste dit qu'il s'appelle « l'infortuné », et qu'il veut mourir inconnu . Ensuite, quand la fille d'Agamemnon s'informe des héros de la Grèce et de sa propre famille, chaque question qu'elle fait semble devoir précipiter la reconnaissance, qui cependant est toujours retardée. Le message enfin dont la prêtresse charge l'un des deux amis ne laisse en quelque sorte plas de doute sur l'éclaircissement du mystère. Il faudra bien qu'Iphigénie déclare à qui sa lettre doit être remise. Elle finira, en effet, par le faire ; mais auparavant Oreste Tet Pylade refusent tour à tour de se sauver seuls en portant le message dans la Grèce : chacun veut vivre et mourir avec son ami. Cette noble lutte n'est pas nue des moindres beautés qu'Euripide ait su tirer de l'invention louée par Aristote, Mais voici, suivant nous, ce qu'il y a de plus remarquable dans la conduite de l'action. Elle se terminera heureusement. Les acteurs sont trèséloignés de prévoir ce dénoûment : ils passent par des situations très-pathétiques, par des émotions rendues avec tant de vérité, que le spectateur s'y laisse prendre et tremble pour eux. Toutesois il prévoit au fond que tout s'éclaircira, il sait que le poëte se joue à la fois de ses personnages et de son public, il prend plaisir à voir le dénoûment inévitable tant de fois imminent, et tant de fois éludé, il jouit enfin délicieusement d'une émotion qui n'a rien de violent, rien de sérieux, et qui n'en est pas moins réelle.

Tel est le caractère général de ce drame attachant, et tous les détails sont en harmonie avec ce caractère. Le plus tragique des poëtes n'y a pas fait usage de toute sa force : il a usé discrètement des effets

<sup>1.</sup> Aristote, Poétique, XVI, 8 : Πασών δὲ βελτίστη ἀναγνώρισις ή ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τῆς ἐχπλήξεως γιγνομένης δι' είχότων, οίον έν τῷ Σοφοκλέους Οιδίποδι (l'OEdipe Roi) καὶ τζ Ίριγε νεία είκος γάρ βούλεσθαι έπιθείναι γράμματα.

<sup>2.</sup> Cf. v. 44-58.

<sup>3.</sup> Cf. v. 499-501.

<sup>4.</sup> Cf. v. 515-575. 5. Cf. v 578 sqq.

<sup>6.</sup> Au vers 769.

<sup>7.</sup> Aux vers 597 sqq 8. Cf. v. 672 sqq.

dramatiques dont il disposait. On peut craindre que le frère ne soit tué par la sœur; cependant le glaive n'est pas encore levé sur la victime : le sacrifice est annoncé, mais il n'est pas encore commencé, quand arrive la reconnaissance. Pylade déclare qu'il n'abandonnera pas son ami; cependant il se rend aux arguments sensés par lesquels Oreste le détourne d'un dévouement inutile. Tout est tempéré dans ce beau poème, tout concourt à produire cette impression, qui en fait le plus grand charme, mais qu'il est difficile de définir. On est ému, et toutefois on se sent au-dessus de l'émotion que l'on éprouve.

Il est à croire que Polyidos, poëte grec qui osa traiter le même sujet après Euripide, ne s'imposa pas la même discrétion. Son Oreste se trouvait probablement déjà près de l'autel, quand il s'écriait qu'il lui était donc réservé d'être immolé à Diane comme sa sœur l'avait été jadis <sup>4</sup>. Ce mot, relevé par la prêtresse, amenait la péripétie. Aristote juge que ce moyen de faire reconnaître Oreste par Iphigénie vaut mieux que les souvenirs de famille qu'invoque l'Oreste d'Euripide <sup>3</sup>. Mais il ne faut pas oublier que dans la tragédie de ce dernier poëte la reconnaissance d'Iphigénie par Oreste, reconnaissance admirée par le même Aristote, est celle qui se fait en premier lieu et qui décide de la marche de l'action. La reconnaissance d'Oreste par Iphigénie ne vient qu'après, en est le corollaire obligé. Chez Polyidos, au contraire, c'était Iphigénie qui reconnaissait d'abord Oreste, et cette reconnaissance était le grand événement de la tragédie.

Si Polyidos modifia la reconnaissance du frère et de la sœur de manière à en tirer un plus grand coup de théâtre, une scène dont Cicéron a conservé le souvenir rendit plus saisissant le combat de générosité entre les deux amis. Dans une tragédie de Pacuvius, le roi veut mettre Oreste à mort; mais il ignore lequel des deux étrangers est le fils d'Agamemnon. Alors chacun des deux amis veut passer pour Oreste, et quand le roi ne sait que décider, ils demandent tous les deux à mourir ensemble.

On croyait cette scène tirée du Duloreste de Pacuvius; mais

<sup>4.</sup> Aristote, Poetique, c. xvII: "Ελθών δε (δ άδελτός της Ιερείας) και θύεσθαι μελών άνεγωρισεν..., ώς Πολύειδος έποίησεν, κατά τὸ είκὸς είπών, δτι οὐκ άρα μόνον την άδελτην άλλά και αὐκό έδει τυθηναι και έντεῦθεν η σωτηρία.

<sup>2.</sup> Dans le chapitre xvi de sa Poetique, Aristote énumère cinq espèces de reconnaissances, ἀναγνωρίστις. Il met au premier rang celles qui naissent du sujet même, comme la reconnaissance d'Iphigénie par Oreste chez Euripide (cf. p. 438

note (). Celles qui se font par un raisonnement, ἐχ συλλογισμοῦ, comme la reconnaissance d'Oreste par Iphigénie ches Polyidos, sont placées au second rang. Celles qui n'ont lieu que parce que le poète le veut, αὶ πεποιημέναι ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ, occupent un rang inférieur; et la reconnaissance d'Oreste par Iphigénie ches Euripide est citée comme un exemple de ces dernières.

<sup>3.</sup> Cicéron, De finibus, V, XXII, 63: « Qui clamores vulgi atque imperitorum

O. Jahn a compris qu'elle appartenait au Chrysès de ce poête, tragédie qui se rattachait à la fable traitée par Euripide et en donnait en quelque sorte une suite<sup>2</sup>. Thoas poursuit les sugitifs et les rencontre chez Chrysès, fils de Chryséis. Celui-ci consent à livrer Oreste. lorsque sa mère lui révèle qu'il n'est pas, comme il avait cru jusquelà, enfant d'Apollon, mais d'Agamemnon, et se trouve être le frère d'Oreste et d'Iphigénie. Après cette reconnaissance, les frères mettent Thoas à mort, et Oreste poursuit son voyage. Comme cette tragédie était imitée du Chrysès de Sophocle, rien n'empêche de faire honneur au poéte grec de la belle scène dont parle Cicéron. Il est intéressant de voir le vieux Sophocle s'inspirer des inventions d'Euripide, le suivre sur son terrain et y rivaliser de pathétique avec lui.

Pour ce qui est de la date d'Iphigénie en Tauride, il est facile de se convaincre que cette pièce a dû être écrite avant Iphigénie à Aulis. Euripide, en rappelant dans la première de ces tragédies le sacrifice d'Iphigénie, se serait-il conformé, comme il l'a fait, à la vieille tradition épique, s'il eût déjà traité lui-même ce sujet d'une manière toute dissérente? On en peut douter. D'ailleurs le début d'Iphigénie en Tauride a été cité par Aristophane, dans ses Grenouilles (v. 1532 sq.). à une époque où Iphigénie à Aulis n'avait pas encore été jouée. D'un autre côté, la facture des vers et l'emploi, dans une scènes, de tétramètres trochaïques font supposer que la tragédie qu'on va lire appartient à la seconde partie de la guerre du Péloponnèse et aux dernières années du poéte.

- e excitantur in theatris, cum illa dicuntur :
- a Ego sum Orestes, contraque ab altero :
- « Immo enimvero ego sum, inquam Orese tes. Cum autem etiam exitus ab utroque
- « datur conturbato errantique regi : Ambo
- « ergo una enicarier precamur, quotiens
- hoc agitur, ecquandone nisi admirationi-
- « bus maximis? » Cf. ib., II, xxiv, 79, et De amicitia, VII, 24 : « Qui clamores
- a tota cavea nuper in hospitis et amici
- e mei M. Pacuvii nova fabula, cum igno-
- « rante rege, uter esset Orestes.... »
- 4. O. Jahn, dans Hermes, II, p. 229 sqq. 2. Les deux sujets sont racontés par Hygin, Fables CXX et CXXI. Un troisième sujet, le retour d'Oreste et d'Iphigénie dans la Grèce, sujet résumé dans la

Fuble CXXII d'Hygin, semble avoir fourni matière à l'Alétès de Suphocle, ainsi qu'à l'Érigone d'Attius, tragédie qui, suivant Ribbeck, portait aussi le titre d'Agamemnonides. Voy. Welcker, Grisch. Tragadien, p. 210 sqq.; Ribbeck, Tragicorum latinerum reliquie, p. 284 sq. et p. 322 sq.; Patin, Études sur les tragiques grecs, 3º éd., IV, p. 115 sq.

3. Voyez la Notice sur Iphigénie à Aulis, p. 304.

4. Voy. ib. p. 307.

5. Cf. vers 1203-1233. Quant à l'iudice chronologique qu'on peut tirer de l'emploi de ce mètre, voyez notre observation à propos du vers 317 d'Iphigénie à Aulis.

# SOMMAIRE

# D'IPHIGÉNIE EN TAURIDE.

Le lieu de la scène est dans la Tauride, devant le temple de Diane. On aperçoit l'autel rougi du sang des sacrifices humains (v. 72 sq.).

Πρόλογος. Prologue proprement dit. Iphigénie fait connaître sa naissance et ses aventures, le miracle par lequel elle est arrivée dans ce pays et les fonctions qu'elle y exerce (1-41). Ensuite elle raconte le songe qu'elle a fait dans la dernière nuit. Elle croit y trouver une preuve de la mort de son frère Oreste, et elle se retire pour préparer des libations funèbres (42-66). Trimètres iambiques.

Oreste et Pylade explorent les lieux: stichomythie iambique (67-76). Oreste reproche à Apollon de l'avoir jeté dans une aventure sans issue. Sur l'avis de Pylade, il consent à se cacher pendant le jour, afin d'essayer, dans la nuit, de s'emparer de l'idole de Diane. Couplet d'Oreste, couplet de Pylade, couplet d'Oreste! (77-122).

Κομμός, tenant lieu de Πάροδος. Le chœur, composé de jeunes esclaves grecques, s'associe aux plaintes d'Iphigénie, laquelle pleure sur la mort d'Oreste et offre des libations à ses mânes. Quatre morceaux d'anapestes lyriques mélés de quelques tétrapodies trochaïques (197, 220, 232) sont chantés alternativement par le chœur et par Iphigénie (123-235). Cependant les vers 137-142, et peut-être aussi 123-125, appartiennent au coryphée.

\*Eπτισόδιον α΄. Un bouvier, annoncé par un distique du chœur, informe la prêtresse de la capture de deux étrangers. Récit, précédé d'un dialogue rapide entre le berger et Iphigénic, et suivi de deux distiques, l'un du coryphée, l'autre de la prêtresse (236-343).

Monologue d'Iphigénie. Des sentiments farouches traversent son âme aigrie par le malheur que semble lui annoucer un songe, et par les souvenirs d'Aulis. Mais ces mêmes souvenirs ramènent sa pensée aux adieux qu'elle fit jadis au petit Oreste. Elle s'attendrit, et sa sensibilité se révolte contre le culte barbare dont elle est le ministre (344-391).

Στάσιμον α'. Le chœur se demande, qui peuvent être les Grees venus dans la Tauride, ce qui les a conduits dans un pays si inhospitalier, comment ils ont pu traverser les roches Symplégades. Il forme enfin le vœu d'être ramené par eux dans la douce patrie. Deux couples de stroplies (392-455).

 Ces morceaux, ainsi que tous ceux pour lesquels on ne trouvers pas d'autre indication, sont en trimètres iambiques.

- Eπετσόδισν β'. Les captifs sont amenés. Deux périodes anapestiques du coryphée accompagnent leur entrée (456-466).
- Après avoir renvoyé les gardes (467-471), Iphigénie plaint le sort des deux jeunes hommes qui sont devant elle (472-481). Oreste repousse cette pitié (482-491).
- La prêtresse s'informe de la condition des deux étrangers, de la guerre de Troie, des héros grecs, et enfin de la famille d'Agamemnon. Stichomythie, divisée en plusieurs groupes de monostiques, ouverts par un distique d'Iphigénie, et suivis d'un petit couplet d'Oreste et d'un distique du coryphée (492-577).
- La prêtresse offre de sauver l'étranger s'il veut porter un message dans la Grèce (578-596). Oreste veut que son ami jouisse de cette faveur (597-608). Admiration de la prêtresse; détails sur le rite du sacrifice; promesse affectueuse de la prêtresse : deux couplets d'Iphigénie séparés par un dialogue stichomythique entre elle et Oreste (609-635). La prêtresse sort pour chercher la lettre (636-642).
- Chant dochmiaque. Un choreute plaint Oreste: strophe, suivie d'un trimètre d'Oreste. Un autre félicite Pylade: antistrophe, suivie d'un trimètre de Pylade. Mieux éclairé, un troisième choreute se demande lequel des deux amis est le plus à plaindre: épode (643-656).
- Oreste parle à Pylade de la jeune prêtresse: dialogue ouvert par deux monostiques (657-671). Pylade déclare qu'il mourra avec Oreste. Cédant aux arguments d'Oreste, il consent à vivre, sans désespérer toutefois de sanver aussi les jours de son ami. Dialogue ouvert également par deux monostiques (672-724).
- La prêtresse apporte la lettre, et jure de sauver Pylade, lequel jure à son tour de s'acquitter fidèlement de sa mission. Couplet de la prêtresse; dialogue stichomythique, d'abord entre Oreste et Iphigénie, ensuite entre Iphigénie et Pylade (725-752).
- Pylade ayant fait une réserve pour le cas où la lettre viendrait à se perdre, Iphigénie en récite le contenu, avec autant de suite que le lui permettent les exclamations d'Oreste qui l'interrompt à plusieurs reprises (753-787).
- Pylade se dégage de son serment en remettant la lettre à Oreste. Oreste court embrasser sa sœur, et se fait connaître à son tour dans un dialogue stichomythique, divisé en deux groupes (788-826).
- Transports d'Iphigénie : joie, souvenirs douloureux, terreurs et craintes. Oreste mêle quelques trimètres au chant de sa sœur (827-898).
- Distique du coryphée. Conseils sensés de Pylade et d'Oreste (900-911). Iphigénie fait de nouvelles questions sur sa famille : dialogue stichomythique entre elle et Oreste (912-939). Oreste raconte ce qui lui arriva depuis la mort de Clytemnestre et ce qui l'amène dans ce pays : couplet, suivi d'un distique du coryphée (940-988).
- Couplet d'Iphigénie: elle offre sa vie pour sauver son frère et relever la maison d'Agamemnon. Couplet d'Oreste: il n'accepte pas ce sacrifice, et il espère une issue heureuse pour tous (989-1016).
- Délibération entre la sœur et le frère. Iphigénie imagine une ruse qui seur permette de fuir en emportant l'idole de Diane : stichomythie, précédée et suivie d'un tristique (1017-1055).
- Iphigénie demande et obtient le silence du chœur. Elle fait rentrer les captifs

dans le temple, et elle y rentre elle-même après avoir adressé une prière à la déesse (1056-1088).

- Στάσιμον β'. Plaintes du chœur : il est loin de la patrie (strophe 1), il est réduit en esclavage (antistrophe 1). Les jeunes Grecques envient le bonbeur d'Iphigénie, dont le retour sera favorisé par les dieux (strophe 2); elles voudraient avoir des ailes pour revoir la maison paternelle et pour prendre part aux danses de leurs compagnes (antistrophe 2). (1089-1151.)
- 'Eππισόδιον γ'. Thoas demande où en est le sacrifice. Iphigénie paraît, portant dans ses bras l'image de Diane, et suivie des deux captifs. Dans un dialogue stichomythique, la prêtresse fait connaître au roi pourquoi et comment elle veut purifier dans les flots de la mer les victimes et l'idole (1152-1202).
- Tétramètres trochaïques. Dans un dialogue rapide, dont chaque vers es partagé entre les deux interlocuteurs, Iphigénie indique à Thoas quelles précautions il doit prendre avant et pendant la cérémonie expiatoire. Troi quatrains d'Iphigénie terminent ce morceau (1203-1233).
- Στάσιμον γ'. Le chœur chante l'éloge d'Apollon. Encore tout enfant, ce dieu prit possession de l'oracle de Delphes en tuant le serpent Python (strophe), et il obtint de Jupiter la cessation des oracles oniromantiques de la Terre (antistrophe). (1234-1283.)
- Έξοδος. Un messager vient avertir Thoas de la fuite des prisonniers et de la prêtresse. Il s'avance vers le temple, malgré les faux renseignements que lu donne le coryphée pour l'induire en erreur (1284-1303).
- Le messager frappe à la porte du temple. Le roi paraît. Dialogue rapide entre les deux personnages. Récit du messager. Distique du coryphée. Thoas s'apprête à poursuivre les fugitifs (1304-1434).
- Minerve intervient. Elle ordonne à Oreste d'emporter l'idole de Diane dans l'Attique, à Thoas de laisser partir les enfants d'Agamemnon et de renvoyer dans la Grèce les jeunes femmes qui forment le chœur. Thoas se soumet à la volonté de la déesse. Minerve le loue, et promet un heureux trajet au vaisseau qui porte la sainte image (1435-1489).
- Le chœur sort pendant que son coryphée prononce deux ou trois périodes anapestiques (1490-1499).

## ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

'Ορέστης κατὰ χρησμὸν ἐλθῶν εἰς Ταύρους τῆς Σκυθίας μετὰ Πυλάδου παρακινηθεὶς ' τὸ παρ' αὐτοῖς τιμώμενον τῆς 'Αρτέμιδος ξόανον ὑφελέσθαι προκρεῖτο. Προελθῶν δ' ἀπὸ τῆς νεῶς καὶ φανεὶς, ὑπὸ τῶν ἐντοπίων ἄμα τῷ φίλῳ συλληφθεὶς ἀνήχθη κατὰ τὸν παρ' αὐτοῖς ἐθισμὸν', ὅπως τοῦ τῆς 'Αρτέμιδος ἱεροῦ σφάγιον γένωνται. Τοὺς γὰρ καταπλεύσαντας ξένους ἀπέσφαττον.

Ή μὲν σκηνή τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ταύροις τῆς Σκυθίας ὁ δὲ γορὸς συνέστηκεν ἐξ Ἑλληνίδων γυναικῶν, θεραπαινίδων τῆς Ἰριγενείας. Προλογίζει δὲ ἡ Ἰριγένεια.

### HYGINI ARGUMENTUM'.

Orestem Furiæ quum exagitarent, Delphos sciscitatum est profectus quis tandem modus esset ærumnarum. Responsum est, ut in terram Tauricam ad regem Thoantem, patrem Hypsipylæ, iret indeque de templo Dianæ signum Argos adferret: tunc finem fore malorum. Sorte audita cum Pylade, Strophii filio, sodale suo, navem conscendit, celeriterque ad Tauricos fines pervenerunt. Quorum fuit institutum, ut qui intra fines eorum hospes venisset, templo Dianæ immolaretur. Ubi

- 4. Παρακινηθείς est la leçon évidemment viciouse du Palatinus. Le Laurentianus porte παραγινόμενος, en omettant έλθών avant εἰς Ταύρους. Kirchhoff: παραγενηθείς. Peut-être: παρακομισθείς.
  - 2. Nauck : Geomóv.
- 3. Nous avons placé ici la Fable CXX d'Hygin, laquelle n'est autre chose qu'une analyse de la tragédie d'Euripide.
- 4. Euripide appelle le roi des Tauriens un Barbare (v. 31) : il distingue donc ce

Thoas de Thoas de Lemnos, le père d'Hypsipyle. Hygin les identifie ici et dans la Fable XV. C. O. Muller (Orchomenu, p. 310, et Dorier, I, 384) s'est servi de ces deux passages à l'appui d'une hypothèse quelque peu lassardée. Ce savant soutient que le nom de Tauride appartenait d'abord à l'île de Lemnos, siège d'un culte de la déesse Tauropole, et ne fut attribué que plus tard à une partie de la Seythie. Maury (Histoire des religions de la Grèce Orestes et Pylades, quum in spelunca se tutarentur et occasionem captarent, a pastoribus deprehensi ad regem Thoantem sunt deducta. Quos Thoas suo more vinctos¹ in templum Dianæ, ut immolarentur, duci jussit. Ubi Iphigenia, Orestis soror, fuit sacerdos, eosque ex signis atque argumentis, qui essent, quid venissent, postquam resciit, abjectis² ministeriis ipsa cœpit signum Dianæ avellere. Quo rex quum intervenisset et rogitaret, cur id faceret, illa ementita est [dicitque] eos sceleratos signum contaminasse; quod impii et scelerati homines in templum essent adducti, signum expiandum in mare ferre oportere et [jubere] eum interdicere civibus, ne quis eorum extra urbem exiret. Rex sacerdoti dicto audiens fuit. Occasionem Iphigenia nacta, signo sublato, cum fratre Oreste et Pylade in navem ascendit.

antique, I, p. 151 sq.) adopte cette opinion.
1. On lisait iunctos (junctos), faute évidente pour minctos (vinctos).

2. Peut-être : abactis, ou bien ablegatis. Le mot ministeriis est employé ici dans le sens de ministris.

# ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

IФIГENEIA.

ΒΟΥΚΟΔΟΣ.

ΟΡΕΣΤΉΣ.

ΘΟΔΣ.

ΠΥΑΑΔΙΙΣ.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

ΧΟΡΟΣ.

AOHNA.

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ.

#### IDITENEIA.

Πέλοψ ὁ Ταντάλειος εἰς Πῖσαν μολών θοαῖσιν ἔπποις Οἰνομάου γαμεῖ κόρην, ἐξ ἢς ἀτρεὺς ἔδλαστεν· ἀτρέως δ' ἄπο Μενέλαος ἀγαμέμνων τε · τοῦ δ' ἔφυν ἐγὼ, τῆς Τυνδαρείας θυγατρὸς Ἰφιγένεια παῖς, ὰν ἀμφὶ δίναις ἀς θάμ' Εὐριπος πυχναῖς αὐραις ἑλίσσων χυανέαν άλα στρέφει.

NG. Cette tragédie a été conservée dans les mêmes manuscrits que l'Iphigénie à Aulie.

4. Les manuscrits portent πίσσαν. — 3. 'Ατρέως δ' άπο, correction de Badham, pour ἀτρέως δὶ παῖς. L'erreur des copistes vient du vers δ. — 6. δίνας Monk.

1-5. Iphigénie donne la suite complète de ses ancêtres, en commençant par le pre mier. Le scholiaste d'Aristophane cite ces vers à propos de la plaisante généalogie que débite un bourgeois d'Athènes dans les Acharniens, vers 47 sqq. : 'O yap Άμφίθεος Δήμητρος ήν Και Τριπτολέμου τούτου δε Κελεός γίγνεται Γαμεί δε Κελεός Φαιναρέτην τήθην εμήν, Έξ Αυχίνος εγένετ' εχ τούτου δ' εγώ Άθάνατός είμι. Mais le scholiaste se borne judicieusement à signaler la ressemblance des deux morceaux. En esset, il est disficile de croire qu'Iphigénie en Tauride ait été écrite avant les Acharniens, comédie jouée en 425 avant J. C. Aristophane s'y moque sans doute en général de la manière d'Euripide, dont les prologues semblent, à peu près tous, jetés dans le même moule. Le poête comique a fait ressortir cette monotonie dans un morceau célèbre des Grenouilles : le début de notre prologue y figure (vers 1232) au nombre

de ceux auxquels se trouve accolé le fameux ληχύθιον ἀπώλεσεν.

2. Θοαίσιν Ιπποις. Ces mots se rattachent évidemment à μολών, et non à γαμεί, bien qu'il soit vrai que Pélope gagna par la rapidité de ses coursiers la belle Hippodamie, fille d'OEnomaüs. La fable est racontée dans la première Olympique de Pindare, et elle faisait le sujet de tragédies perdues de Suphocle et d'Euripide. 6-7. Πυχναϊς αῦραις έλίσσων. Mus-grave a déjà rapproché de ces muts la belle description que Tite-Live fait des courants de l'Euripe, XXVIII, vi, 40 : « Haud facile alia infestier classi statio est. « Nam et venti ab utriusque terra praeltis « montibus subiti ac procellosi se dejiciunt, a et fretum ipsum Euripi non septiens die, « sicut fama fert, temporibus statis reci-« procat, sed temere in modum venti nunc « huc, nunc illuc verso mari velut monte « præcipiti devolutus torrens rapitur. Ita « nec nocte nec die quies nazibus datur. »

ἔσραξεν Έλένης είνεχ', ὡς δοχεῖ, πατὴρ
Άρτέμιδι κλειναῖς ἐν πτυχαῖσιν Αὐλίδος.
Ένταῦθα γὰρ δὴ χιλίων ναῶν στόλον
Έλληνικὸν συνήγαγ' ἀγαμέμνων ἄναξ,
τὸν καλλίνικον στέρανον Ἰλίου θέλων
λαβεῖν ἀγαιοῖς, τούς θ' ὑβρισθέντας γάμους
Ελένης μετελθεῖν, Μενέλεῳ χάριν φέρων.
Δεινῆς τ' ἀπλοίας πνευμάτων τ' οὐ τυγχάνων,
εἰς ἔμπυρ' ἦλθε, καὶ λέγει Κάλγας τάδε.
Ώ τῆσος ἀνάσσων Ἑλλάδος στρατηγίας,
Αγάμεμνον, οὐ μὴ ναῦς ἀρορμίσης χθονὸς,
πρὶν ἄν κόρην σὴν Ἰριγένειαν ἀρτεμις

10

15

NC. 8. Les manuscrits portent έστρες 'Ελένης. — 9. Comme on lit Αὐλίδος κλεινείς μυχούς au vers 1000 d'Iphigénie à Aulis, Elmsley et Cobet demandaient ici κοιλεῖς ἐν πτυχαῖσιν. Mais l'épithète κλειναῖς se justifie par ce qui est dit, dans la phrase suivante, du rassemblement des mille vaisseaux : ἐνταῦθα γὰρ δὴ κτέ. — 11. Le manuscrit P porte ἐλληνικήν, erreur qu'on peut expliquer en supposant que στόλον se trouvait anciennement accompagné de la glose παρασκευήν. Nauck propose στολὴν [ Ἑλληνικήν. J'aimerais mieux πλάτην que στολήν, mot qu'Euripide n'emploie jamais dans le seans de a flotte ». — 43. 'Αχαιοῖς, correction de Lenting pour 'Αχαιούς. — 14. Pl et L : ἐλένς. — 15. La leçon : ἀτινής τ' ἀπλοίας πνευμάτων τ' οὐ τυγχάνων est plus qu'olueure en peut guère se défendre, même en écrivant ἀτινής δ', avec Barnes. Parmi les diverses conjectures proposées par les critiques, citons celle de Nauck : δεθείς δ' ἀπλοίας πνεύμασιν συντυγχάνων. — 18. Manuscrits : ἀρορμίσς (ου ἀρορμήσς). Nous avons adopté ἀτορμίστς, conjecture de Kirchhoff, admise par Klotz.

8. 'Ω; δοχεῖ, comme il croit. Ces mots portent sur ἐσταξεν. Agamemnon croyait avoir réellement immolé sa fille. Cf. vers 771 et 785. Quand Euripide écrivit son Iphigénie à Aulis, il modifia la légende sur ce point, comme sur d'autres, afin de donner à cette tragédie un dénoûment plus satisfaisant.

 X:λίων ναών. Voy. la note sur Iph. Aul., 174.

12-14. Τον καλλίνικον...) αδεῖν 'Αχαιοῖς. Cf. Sappl., 316: Πόλει πασόν σοι στέρανον εὐκλείας λαδεῖν. [Lenting.] — Τούς θ ὑδρισθέντας γάμους 'Ελένης μετελθεῖν, venger l'outrage fait à l'union d'Hélène (avec Ménélas), c'est-à-dire: fait à l'époux d'Hélène. — Μετέλεω χάριν φέρων. Euripide se souvenait peut-être des vers de l'Odyssée, V, 306 sq.: Δαναοί...,

οί τότ' όλοντο Τροίη έν εθρείη, χάρεν Άτρειθησι φέροντες.

(5. Le premier τε no peut être pris que comme corrélatif du second τε : on demande une conjonction qui lie cette phrase à la précédente. Il n'est pas facile non plus de sous-entendre ούση; απλοίας. — Dans la correction propusée πνεύμαστν ἀπλοίας désigne des vents qui empêchent la navigation. Eachyle les appelle πνοχί χαχόσχολοι, Agam., 192.

16. Εἰς ἐμπυρ' ἢλθι ἐquivant à εἰς ἐμπυροσκοπίαν ἢλθι. Pendant que l'hulo-causte se consumait sur l'autel, le devia observait la flamme (γλογωπὰ σήματα, Exchyle, Promethée, 496) pour en tirer des augures. Cf. les descriptions détaillées, Phênic., 1265 sqq., Sophocle, Antig., 1008 sqq., Senèque, OEd., 309 sqq.

λάβη σφαγείσαν. δ τι γάρ ένιαυτός τέχοι 20 χάλλιστον, εύξω φωσφόρω θύσειν θε . Παίδ' οὖν ἐν οἴχοις σὴ Κλυταιμνήστρα δάμαρ τίχτει (τὸ χαλλιστεῖον εἰς ἔμ' ἀναφέρων), ην γρή σε θύσαι. Καί μ' 'Οδυσσέως τέγναι μητρός παρείλοντ' ἐπὶ γάμοις Άγιλλέως. 25 'Ελθοῦσα δ' Αὐλίδ' ἡ τάλαιν' ὑπὲρ πυρᾶς μεταρσία ληφθείσ' έχαινόμην ξίφει. άλλ' έξέχλεψεν έλαφον άντιδοῦσά μου Άρτεμις Άχαιούς, διά δὲ λαμπρόν αἰθέρα πέμψασά μ' εἰς τήνδ' ὤχισεν Ταύρων χθόνα, 30 οδ γης ανάσσει βαρβάροισι βάρβαρος Θόας, δς ώχὺν πόδα τιθείς ίσον πτεροίς είς τούνομ' ήλθε τόδε ποδωχείας χάριν. Ναοῖσι δ' ἐν τοῖσδ' ἱερίαν τίθησί με,

NC. 20. G. H. Schæser a corrigé la leçon λάδοι. — 24. τίχναι Monk, τέχναι; mes. — 28. ἐξέκλεψέ μ' Reiske. — 29 'Αχαιούς Nauck, pour 'Αχαιοῖς. En esset, la déesse ne donna pas aux Grees la biche, puisque cette biche sut sacrisée sur l'autel; mais elle leur déroba Iphigénie. — 31. Peut-être οὐ λεῷς ἀνάσσει βαςδέροισε.

20-21. "Ο τι γάρ ἐνιαυτὸς τέχοι.... D'après l'épopée des Cypriaques, suivie par Sophocle aux vers 566 sqq. d'Électre, Agamemnon s'était attiré la colère de Diane en se vantant d'être meilleur archer que la déesse. Cicéron, De offic., III, xxv, 95, raconte d'après Euripide : « Agamema non quum devovisset Dianæ quod in a suo regno pulcherrimum natum esset a illo anno, immolavit Iphigeniam, qua mihil erat eo quidem anno natum pula chrius. » — Φωσφόρω θ.α, à Diane, déese de la lune. Cf. Iph. Aul., 1571, avec la note, et Cicéron, de Nat. deorum, II, xxvit, 68 : « Apud Græcos Dianam .... a Luciferum invocant. »

23. Τίκτει, au présent historique. On ecompare Bacch., 2: Διόνυσος, δν τίκτει ποθ' ή Κάθμου κόρη; Phên., 58: Τίκτω δὲ παίδας παιδί. Voy. aussi Mêd., 985 et 43:2. — Τὸ καλλιστεῖον εἰ: ἔμ' ἀναμέρων. Cette phrase, qui ne fait point partie du discours de Calchas, a pour sujet Κάλχας et pour verbe λέγει, ν. 46.

24-25. 'Οδυσσέως τέχναις. Euripide

suit ici la tradition épique, qu'il modifiera plus tard dans son Iphigénie à Aulis. Voy. la notice préliminaire de cette derniere tragédie. — Ἐπι γάμοις ἀχιλλίως, pour un mariage (simulé) avec Achille.

27. Μεταρτία ) ηφθείσ(α). Eschyle, Agam., 235, dit, en parlant du même sacrifice, λαδείν ἀέρδην. Cf. Lucrèce, I, 95: α Sublata virum manibus. » — Έκαινόμην ξίρει. Les Grees tucrent Iphigénie, autant que cela dépendait d'eux. Cf. vers 784 sq. Les verbes grees expriment souvent le commencement d'une action, ou l'intention de faire une chose. Voy. la note sur Héc., 340.

28-29. Έξεκλεψεν Άχαιούς, elle (me) déroba aux Grees. C'est ainsi qu'on dit πρύπτειν τινά τι

31. Où viic, ubi terrarum. Toutefois cette locution ne convient guère ici, et la leçon est suspecte. Voy. NC.

34. Τίθησι. Le sujet de ce verlie es le même que celui de la dernière phrase principale, 'Αρτεμι;, vers 29. On se tromperait eu rapportant τίθησι à Thoss.

δθεν νόμοισι, τοῖσιν ἥδεται θεὰ,
χρώμεσθ' ἐορτῆς, τοὔνομ' ἦς καλὸν μόνον,
τὰ δ' ἄλλα — σιγῶ, τὴν θεὸν φοδουμένη.
Θύω γὰρ ὄντος τοῦ νόμου καὶ πρὶν πόλει
δ; ἄν κατέλθη τήνδε γῆν Ἑλλην ἀνὴρ,
[κατάρχομαι μὲν, σφάγια δ' ἄλλοισιν μέλει
ἄρρητ' ἔσωθεν τῶνδ' ἀνακτόρων θεᾶς.] —
"Α καινὰ δ' ἤκει νὺξ φέρουσα φάσματα,
λέξω πρὸς αἰθέρ', εἴ τι δὴ τόδ' ἔστ' ἄκος.
"Εδοξ' ἐν ὕπνῳ τῆσδ' ἀπαλλαχθεῖσα γῆς
οἰκεῖν ἐν Ἄργει, παρθενῶσι δ' ἐν μέσοις
εὕδειν, χθονὸς δὲ νῶτα σεισθῆναι σάλῳ,
φεύγειν δὲ κάξω στᾶσα θριγκὸν εἰσιδεῖν

NC. 35. Le Palatinus porte de première main το στο pour το στον. — 36. On limit ποτεμις δορτής. J'ai rétabli le sens et la suite de la phrase, en remplaçant la glose l'Αρτεμις par χρώμεσθ'. Quelques éditeurs se tiraient tant bien que mal de la construction du texte gâté; d'autres avaient proposé des conjectures inadmissibles. — 38. Laurentisnus: θύω. Le Palatinus porte θύ, ν étant changé en ει, et 8 ajouté au-dessus de la ligne par la première main. Kirchhoff: θείον. Κνίζαια: θύετν. — 40-41 écartés par Stedefakt. — 45. Markland a corrigé la leçon παρθένοισι δ' èν μέσαις, défendus à tort par Scidles, Hermann et d'autres. Il est vrai que des filles suivantes couchaient quelquefais dans le chambre d'une jeune princesse; sed nunc non erat his locus.

35-36. "Όθεν νόμοισι.... καλόν μόνον, de la vient que je pratique les usages, chers à la déesse, d'une lête dont le nom seul est beau. Le mot έορτή « fête » réveille des idées riantes; mais les lêtes célébrées dans ce temple n'ont de beau que le nom. (Il ne faut pas rapporter le relatif ή; à θεά, sons prétexte que l'un des surnoms de Diane était Καλή ou Καλλίστη: la prêtresse ne doit pas dire des injures à la déesse qu'elle sert et qui l'a sauvée.)

37. Τα δ' άλλα —. Aposiopèse. Iphigénie n'ose compléter sa plirase en ajoutant ἐστὶν αἰσχοά. Cf. Électre, 1248, οὰ σ.γῶ se trouve aussi à la suite d'une aposiopèse.

40. Κατάρχομαι μὲν θεξ.; à la suite de θύω, ne marche pas bien. De là les essais de correction dans P. Mais les détails contenus dans ces deux vers sont à leur place aux vers 621-624. L'interpolateur a pu se servir aussi du vers 66.

43. 'Axoç. Il faut donner à ce mot h signification précise de « remède », et me pas le prendre dans le sens vagne de « soulagement. » Les anciens racommisest au soleil les songes inquiétants qu'ils avaient pa malheurs dont ils se croyaient meanois.

Cf. Sophocle, Électre, 424 : Τοκεύτα τοῦ παρόντος, ἡνίχ' ἡλίω Δείκνυσι τοῦναρ, ἔκλυον ἐξηγουμένου, vers à propos desquels le scholiaste fait observer : Τοῖς πελαιοῖς ἑθος ἦν ἀποτροπιαζομένευς τῷ ἡλίω διηγεῖσθαι τὰ ὀνείρατα. C'est que la lumière du jour dissipe les terreurs de la nuit sombre.

45

45. Παρθενώσι δ' έν μέσοις, au fond de l'appartement des jeunes filles.

46. Νῶτα σεισθήναι, sous-ent. ἔδοξε, renfermé dans ἔδοξ(α), v. 44. An vers 47 nous revenons à la première personne. — Σά)φ. Dans les tremblements de terre, le sol s'agite comme les flots de la mer.

δόμων πίτνοντα, πᾶν δ' ἐρείψιμον στέγος βεβλημένον πρός οδδας έξ ἄχρων σταθμῶν. Μόνος δε λειφθείς στῦλος είς έδοξε μοι 50 δόμων πατρώων έχ μέν έπιχράνων χόμας ξανθάς χαθείναι, φθέγμα δ' άνθρώπου λαβείν. χάγὼ τέχνην τηνδ' ήν έχω ξενοχτόνον τιμῶσ' ὑδραίνειν αὐτὸν ὡς θανούμενον, κλαίουσα. Τούναρ δ' ώδε συμβάλλω τόδε· 55 τέθνηχ' 'Ορέστης, οδ χατηρξάμην έγώ. Στῦλοι γὰρ οἴχων παιδές εἰσιν ἄρσενες. θνήσχουσι δ' οθς αν γέρνιδες βάλωσ' έμαί. Ούδ' αὖ συνάψαι τούναρ εἰς φίλους ἔγω. Στροφίω γάρ οὐκ ἦν παῖς, ὅτ' ὡλλύμην ἐγώ.] 60 Νῦν οὖν ἀδελφῷ βούλομαι δοῦναι γοὰς ἀποῦσ' ἀπόντι, ταῦτα γὰρ δυναίμεθ' ἀν,

NC. 50-51. Les manuscrits portent μόνος δ' ελήφθη (pour ελείφθη), στύλος ως έδοξε μοι, et ex δ' έπικράνων. L'indicatif ελείφθη ne s'accorde point avec les infinitifs qui suivent. Porson voulait μόνος λελεϊφθαι στύλος εξς. J'ai adopté la correction très-facile de Camper dans le premier de ces vers, et j'ai écrit dans le second ἐκ μὲν ἐπικράνων. - 52. καθείναι, correction de Brodæus pour καθείμαι. - 54. ύδραίνειν, correction de Musgrave pour Copatov ou Copatvov. Les altérations de ce vers et du vers 52 sont la conséquence de la leçon fautive du vers 50. - 57. naidé; slow, leçon d'Artémidore, II, 10, de Stobée, Anthol., LXXVII, 3, et d'autres auteurs qui rapportent ce passage. Les manuscrits d'Euripide portent εἰσὶ παίδες. — 58. Palatinus : ὡς ἀν. — La leçon βάλωσί με a été corrigée par Scaliger. - 59-60, Nauck et Kæchly jugent avec raison que ces deux vers ne sont pas d'Euripide. Iphigénie y sait une réflexion étrange. Quand même elle aurait eu plusieurs consins, la seule colonne subsistante de la maison des Atrides ne pouvait s'appliquer qu'à Oreste, à moins de supposer qu'Oreste sût déjà mort depuis longtemps. De plus pilou; est pris dans un sens extraordinaire. Ce mot doit s'entendre ici de parents eloignés, par opposition au frère d'Iphigénie; tandis que chez les Tragiques il désigne très-souvent les plus proches parents, et particulièrement des frères. Ce sont, sans doute, les vers 920 sq. qui donnèrent l'idée de cette interpolation. - 62. La lecon παρούσα παντί, d'où Canter avait tiré παρούσ' ἀπόντι, a été définitivement corrigée par Ridham.

48-49. <sup>2</sup>Ερείψιμον, en ruine. — <sup>2</sup>Εξ άκρων στοθμών, depuis le haut de la demeure. Cf. *Iph. Aul.*, 778 : πάρσας πόλισμα κατάκρος.

64. Τιμῶσ(α), colens, cultivant, exercant religiousement. Eschyle, Agam., 705, dit τὸ νυμφότιμον μέλος τίοντας de coux qui chantent l'hyménée. — 'Τὸραίνειν, consacrer la victime (cf. κατηρξάμην, v. 56) en répandant sur elle de l'eau lustrale (χέρνιδας, v. 58). Cf. v. 622.

62. Άποῦσ' ἀπόντι. Cette tournure, familière aux Grees, marque que la sœur et le frère sont éloignés l'un de l'autre. Cf. Androm., 738 : Παρῶν δὲ πρὸς παρόντας ἐμρανῶς Γαμδροὺς διδάξω καὶ διδάξομαι

σύν προσπόλοισιν, ᾶς ἔδωχ' ἡμῖν ἄναξ Έλληνίδας γυναῖκας. Άλλ' ἐξ αἰτίας ούπω τινὸς πάρεισιν, εἰμ' εἴσω δόμων ἐν οἶσι ναίω τῶνδ' ἀνακτόρων θεᾶς. — ΟΡΕΣΤΗΣ.

63

"Ορα, ρυλάσσου μή τις έν στίδω βροτῶν. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Όρῶ, σκοποῦμαι δ' όμμα πανταχῆ στρέρων. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, δοκεῖ σοι μέλαθρα ταῦτ' εἶναι θεᾶς, ἔνθ' Ἀργόθεν ναῦν ποντίαν ἐστείλαμεν; ΠΥΛΑΔΗΣ.

70

Έμοιγ', 'Ορέστα' σοὶ δὲ συνδοκειν χρεών.

Καὶ βωμός, Έλλην οδ καταστάζει φόνος;

Εξ αίμάτων γοῦν ξάνθ' ἔχει θριγκώματα.

NC. 65. τίνος Markland. — εἴμ' εἴσω, correction de Hermann, pour εἴς μ' εἴσω, kçon primitive de P et de L. Vulgate: ἐς ἔμ' ἔσω. — 66. Bergk (Rheinisches Museum,
XVII, p. 688 sqq) a proposé ἀνακτόρων πέλας. — 67. Nauck éerit, sans nécessité, φώλασσε, d'après une conjecture d'Elmsley. — 68. πανταχή Monk. πανταχοῦ mes. —
70. Badham et Nauck ont tort d'écaster ce vers, daquel on ne peut se passer. Quant à
la stichomythie, voy. la note explicative. — 73. θριγκώματα, correction de Rubaken,
pour τριγώματα.

λόγους. — Ταῦτα γὸρ δυναίμεδ' ἄν. Tout ce que peut faire Iphigénie, c'est de répandre des libations à l'intention d'Oreste, Elle ne peut lui rendre les derniers honneurs, ni déposer une bouche de cheveux sur le tombeau de son frère.

64-66. 'Αλλ' iξ alτία;.... θεᾶ;, mais comme, pour une raison que j'ignore, elles ne sont pas encore venues, je vais entrer dans la demeure que j'occupe dans ce sanctuaire de la déesse. 'Αλλα équivaut à άλλλ.... γάρ. Hermann fait remarquer que le génitif ἀναπτόρων est gouverné par δόμων. Οπ νεττα, par le vers 138, qu'lphigénie a mandé ces jeunes femmes grecques, lesquelles forment le chœur.

67. La forme moyenne pulággou a sois

sur tes gardes » diffère par une numes de la forme active φύλασσε « fais attention ».

70. 'E-6' igrathquav. « Non abi adornimus, sed quo tetendimus, abi appellere consilium fuit. » [Seidler.] — Les deux amis étaient à une certaine distance l'an de l'autre, en prononçant les vers 67 et 61, qui forment l'introduction de leur dialogue. Maintenant Oreste, s'étant rappruché de Pylade et du temple, adrense un distique (69-70) à son ami; la conversation continue en monostiques (74-74), et se bermine par un distique (75-76). La symétrie du dialogue est donc parfaite, et il n'y avait pas lieu de suspecter le vers 70. [Observations de Kvalal et de Koschly.]

71. Soi cit συνδοκείν χρεών. Le sujet de

75

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Θριγκοῖς δ' ὑπ' αὐτοῖς σκῦλ' ὁρᾶς ἡρτημένα;

Τῶν κατθανόντων γ' ἀκροθίνια ξένων. Ἀλλ' ἐγκυκλοῦντ' ὀφθαλμόν εὖ σκοπεῖν χρεών. ΟΡΕΣΤΗΣ.

\*Ω Φοῖδε, ποῖ μ' αὖ τήνδ' ἐς ἀρχυν ἢγαγες
χρήσας, ἐπειδὴ πατρὸς αἶμ' ἐτισάμην
μητέρα χαταχτάς; Διαδοχαῖς δ' Ἐρινύων
ἢλαυνόμεσθα φυγάδες, ἔξεδροι χθονὸς,
δρόμους τε πολλοὺς ἐξέπλησα χαμπίμους\*
ἔλθὼν δέ σ' ἠρώτησα πῶς τροχηλάτου
[οῦς ἐξεμόχθουν περιπολῶν χαθ' Ἑλλάδα].

NC. 75. L. Dindorf a substitué γ' à τ'. — 76. Reiske a vu le premier que ce vers n'appartenait pas à Oreste, mais à Pylade. — 78. C'est à tort que certains critiques approuvent la conjecture de Markland ἐπεὶ γὰρ πατρός. La leçon ἐπειδὴ πατρό; vaut beaucoup mieux. Voy. la note explicative. — 84. Ce vers, inutile ici, et presque identique au vers 1455, a été jugé interpolé par Markland et par d'autres critiques.

συνουκείν est ταῦτα, et non ἐμέ. Pylade dit que la chose est si évidente, qu'Oreste ne saurait être d'un aut e avis.

74. Θριγχοῖ; δ' ὑπ' αὐτοῖς. Le mot θριγχοῖς doit désigner ici la même chose que θριγχώματα au vers précédent, c'est-àdire: les bords de l'autel. Cependant les dépouilles se suspendaient généralement à l'entrée des temples, au mantelet (θριγχός) du mur. Il est vrai que ces dépouilles (σχῦ/α) sont ici d'une nature particulière. Schœne a cité un passage d'Ammien Marcellin, qui dit des habitants de la Tauride, 11, viii, 34 : « Dis enim hostiis litantes hua manis et immolantes advenas Dianz, qua « apud eos dicitur Oreiloche, c.esorum ca» pita fani parietibns præfigebant, velut for« tium perpetua monumenta facinorum. »

75. Axpobívia ξίνων ne peut guère désigner que les têtes des étrangers. A pobívia tout court pourrait s'entendre de vêtements ou d'armes; mais, joint à un génitif, ce mot indique toujours une partie prélevée sur un tout.

77-79. <sup>\*</sup>Ω Φοίδε.... κατακτάς; Oreste se plaint qu'en lui imposant le voyage de la Tauride, l'oracle d'Apollon l'ait de nonveau entraîné dans un piége, comme il l'avait fait une autre fois en lui ordonnant de tuer sa mère. Que le parricide ait été consommé sur l'ordre du dieu, Oreste ne le dit pas en propres termes, mais il l'indique assez en plaçant ἐπειδή.... ἐτισάμην après αδ.... χρήσας. Π faut donc bien se garder de rien changer à la forme de cette période (voy. NC.). - Aussoyals δ' Έρινύων équivant à μεταδρομαϊς Έρινύων (ν. 941) διαδεχομένων άλλήλας, par les Furies qui me poursuivaient alte: nativement.

82-83. Τροχηλάτου μανίας, d'un égarement sans repos ni trève, faisant tourner comme une roue celui qui en est possédé. On compare Oreste, 36: Τὸ μητρὸς αἰμά νιν τροχηλατεί Μανίαισιν, et Electre, 4252: Δειναί δὲ Κῆρές σ' αὶ κυνώπιδες θεαὶ Τροχηλατήσουσ' ἐμμανῆ πλανώμε-

Σὺ δ' εἶπας ἐλθεῖν Ταυριχῆς μ' δρους γθονὸς. 8. ένθ' Άρτεμίς σοι σύγγονος βωμούς έχει, λαβεῖν τ' ἄγαλμα θεᾶς, δ φασιν ούνθάδε είς τούσδε ναούς ούρανοῦ πεσείν άπο. λαδόντα δ' ή τέχναισιν ή τύχη τινί, χίνδυνον έχπλήσαντ', Άθηναίων χθονί CA δούναι το δ' ένθένδ' οὐδὲν ἐρρήθη πέρα. χαὶ ταῦτα δράσαντ' ἀμπνοὰς έξειν πόνων. Ήχω δὲ πεισθεὶς σοῖς λόγοισιν ἐνθάδε άγνωστον είς γῆν, άξενον. Σὲ δ' ίστορῶ, Πυλάδη, σύ γάρ μοι τοῦδε συλλήπτωρ πόνου, 95 τί δρῶμεν; Άμφίδληστρα γάρ τοίχων όρᾶς ύψηλά πότερα χλιμάχων προσαμβάσεις έχθησόμεσθα; πῶς ἄν οὖν λάθοιμεν ἄν; ΤΙ γαλχότευχτα χλῆθρα λύσαντες μοχλοῖς,

NC. 86. Kirchhoff a rectifié la leçon σὐ σύγγονος. La vulgate σὰ σύγγονος vient d'une correction introduite dans le Palatinus. — 87. οὐνθάδε, correction de Markhad et de Hermann, pour ἐνθάδε. — 91. Brodzus a corrigé la leçon πέρας. — 94. Manascrits : ἀξεινον. — 97. D'après la leçon des manuscrits : δωμάτων προσαμβάσεις, α les marches par lesquelles on monte au temple », Oreste n'indiquerait qu'un seul moyen d'entrer dans le temple, et la conjonction ἡ au commencement du vers 99 ne s'expliquerait pas. Les critiques ont vainement essayé de transposer, on d'écarter, ou de corriger le vers 99. Il fallait écrire ici, avec Kirchhoff, κλιμάχων προσαμβάσεις, location familière aux Tragiques grees. — 98. P et L : πῶς (ἀν ajouté de seconde main dans P) οῦν et, peut-être, λάθοιμεν ἀν; Vulgate: πῶς ἄρ' οῦν μάθοιμεν ἀν;

85. Είπας ελθείν. Voy, la note sur le vers 305 d'Hécube.

87. Ούνθάδε pour ol ενθάδε.

94. Τὸ ἐνθένδ(ε), «à partir de là, après cela, » est une locution adverbiale, comme τὸ ἐκ τούτων, τὸ πρῶτον, τὸ μέγιστον et heaucoup d'autres. — 'Ερρήθη, a été ordonné (non, a été dit). Cf. εἰπας, ν. 65.

96. Άμριδληστρα τοίχων, les murs qui

entourent le temple.

97-98. Κλιμάχων προσαμβάσεις έχδησόμεσθα; « monterons-nous par des échelles sur le haut du mur? » Le verbe έχδαίνειν désigne l'ascension accomplie. Eschyle se sert de στείχειν pour peindre un guerrier au moment même de l'ascension, Sept Chefe, 466: Άνὴρ ὁπλίτης κλίμαχος προσαμβάσεις Στείχει, πρὸς έχθρῶν πύργον, έκπέρσαι θέλων. Cp. aussi Phéniciannes. v. 400: Κλίμακ' έκπέρα ποδί. La location κλιμάκων προσαμβάσεις se retrouve aux vers 489 et 4173 des Phéniciannes, et au vers 4213 des Bacchantes. Cf. « Tum præ « seportant ascendibilem semitam » (c'est àdire: une échelle), vers de Passwins, et non de Pomponius, à qui es fragment est faussement attribué (voy. Lactance, in Statii Theb. X, 841, et L. Müller, De re metrica poëtarum latinorum).

99. Le second projet aussitôt abandonne que conçu par Oreste, c'est d'enfoncer la porte du temple au moyen d'un levier. Il est vrai que le mot μόχ) o: désigne aussi les barres de bois qui servaient de verrou; mais il ne peut être question ici de ces verrous, qui se trouvaient intérieurement.

αν' ούδας ἔσιμεν; ἢν δ' ἀνοίγοντες πύλας ληφθῶμεν εἰσδάσεις τε μηχανώμενοι, θανούμεθ'. ἀλλ' ἢ πρὶν θανεῖν, νεὼς ἔπι φεύγωμεν, ἢπερ δεῦρ' ἐναυστολήσαμεν; ΠΥΛΛΑΗΣ.

Φεύγειν μέν οὐχ ἀνεχτόν, οὐδ' εἰώθαμεν τον τοῦ θεοῦ τε χρησμόν οὐ χαχιστέον.

Ναοῦ δ' ἀπαλλαχθέντε χρύψωμεν δέμας χατ' ἄντρ' ἄ πόντος νοτίδι διαχλύζει μέλας, νεὼς ἄπωθεν, μή τις εἰσιδὼν σχάφος βασιλεῦσιν εἰπη χặτα ληφθῶμεν βία.
"Όταν δὲ νυχτός ὅμμα λυγαίας μόλη, 110 τολμητέον τοι ξευτόν ἐχ ναοῦ λαβεῖν ἄγαλμα πάσας προσφέροντε μηχανάς .

NC. 400. Les manuscrits portent δν οὐδὰν ἴσμεν. Je modifie la conjecture de Badham δδ' οὐδὰν ἔσιμεν, parce qu'on ne dit pas (Dindorf l'a fait observer) εἰς ὁδὸν ἰἐνει, mais ὁδὸν ὑπερδῆναι, et que la forme homérique οὐδός n'est guère admissible dans le dialogue attique. Dindorf rattache δν οὐδὰν ἴσμεν ὰ πῶς ἔρ' οὖν μάθοιμεν ἄν, en supprimant le vers 99, dont on ne peut se passer. Kurchly: δδ' ἰερόν. Wecklein: δδ' ἀδυτον. — 102-103. La leçon ἀλλὰ πρὶν θανεῖν.... ἐναυστολήσαμεν est indigne du caractère héroïque d'Oreste. Markland a mis un point d'interrogation à la fin de cette phrase; Hartung a mieux marqué la question en écrivant ἀλλ' ἢ. — 105. τε Kirchhoff. δὲ mss. Kirchhoff propose οὐκ ἀτιστέον, Rauchenstein οὐ φλαυριστέον. — 106. ἀπαλλαχθέντε Canter. ἀπαλλαχθέντες mss. — 411. τοι L ct P. τὰ L³. νὼ Dindorf.

400-404. Les mots ἀνοίγοντες πύλας et sloßάσεις τε μηχανώμενοι se rapportent ann deux moyens d'entrer dans le temple, et confirment notre correction du vers 97. La conjunction τε peut se traduire par « ou » ici et ailleurs. On trouve même τε... ?.... se répondant comme des corrélatifs.

102-103. Oreste ne propose pas de fuir; il laisse cette question à décider par Pylade, qui a volontairement partagé les travaux de son ami, et qui a plus de raisons que celui-ci de tenir à la vie.

105. Tòu tou... xanistéou, il no faut pas abandonner par làcheté (xz-nix) l'oracle du dieu. [Matthin.] D'auties donnent à où xanistéou le sens de où

φλαυριστέον, « il ne faut pas mépriser. »

108. Neèc ἄπωθεν. Le bateau, plus facile à découvrir que deux individus, pourrait trahir leur présence, s'ils se tenaient dans le voisinage : ils se cacheront donc dans un autre endroit.

440. Νυκτὸς διμια λυγαίας. Cette périphrase ne désigne pas, comme on pourrait le croire, la lune, mais la nuit elle-même. C'est ainsi qu'Eschyle dit κελαινῆς νυκτὸς διμια, Pereze, 426. On remarquera que, dans les deux passages, l'étrangeté de l'expression est corrigée par une épithète qui veut dire « obscure » on « noire», et qui rappelle que cette locution est en quelque corte le pendant de ἡμέρας λαμπρᾶς διμια. On sentira encore mieux l'alliance de mots dans le vers 543 des Phémi-

δρα δ'· ἔνεστι, τριγλύφων ὅπου κενὸν, δέμας καθεῖναι. Τοὺς πόνους γὰρ ἀγαθοὶ τολμῶσι, δειλοὶ δ' εἰσὶν οὐδὲν οὐδαμοῦ. Οὕτοι μακρὸν μὲν ἤλθομεν κώπη πόρον, ἐκ τερμάτων δὲ νόστον ἀροῦμεν πάλιν.

113

Άλλ' εὖ γὰρ εἶπας, πειστέον · χωρεῖν χρεὼν ὅποι χθονὸς χρύψαντε λήσομεν δέμας. Οὐ γὰρ τὸ τοῦδέ γ' αἴτιον γενήσεται πεσεῖν ἄχρηστον θέσφατον · τολμητέον ·

130

NC. 143. Les mas portent : δρα δέ γ' είσω τριγλύφων δαοι κενόν. Variante : ώρα δέ γ' είσω. Blomfield : δρα δε γείσα. Kæchly : ράστον δέ γ' είσω. Elinsley : δανυ. En adoptant cette dernière correction, nous avons hasarde d' Evegre au lieu de de y' είσω. Pylade ne doit pas engager Oreste à découvrir un endroit où l'on pourrait s'introduire dans le temple; il est dans son rôle de chercher lui-même cet endroit et de le montrer à son ami. - 114. Porson a rectifié la leçon dyafoi (ou ol dyafoi). - 116-117. C'est avec raison que Hardion (Hist. de l'Acad. des Inser., V, p. 447) et Markland ont donné à Pylade ces deux vers, qui sont attribués à Oreste dans les manuscrits. D'autres placent ces vers après 103, en les donnant soit à Oreste (Bergk), soit à Pylade (Tournier). Camper les insère après 105. - 118. χωρείν χοεών Scaliger, pour γωρείν νεκρών. - 120. On lisait ου γάρ το του θεου γ' αίτιον γενήσεται, ce ne sera pas le dien qui voudra être cause que son oracle tombe (se perde) sans ntilité. Pour rendre cette idee, il faudrait plutôt dire : « Le dieu fera en sorte que son oracle s'accomplisse, » Mais cette idée est déplacée. La particule ye et la tournure de cette phrase ainsi que la suite des idées demandent οὐ γάρ τι τουμόν γ' ou, mieux encure, τὸ τοῦδί γ', comme j'ai proposé dans Revue Critique, 1872, t. II, p. 325. - 121. Nauck écrit axpayrov licen-Toy, conjecture de Blomfield. Ce changement est rendu inutile par la correction que nous avons introduite dans le vers précédent.

ciennes : Νυπτός τ' αφεγγές βλέφαρον ήλιου τε φώς.

443. Τριγλύφων δπου κενόν, là où les triglyphes laissent des intervalles vides. Il faut se figorer ici des triglyphes primitifs, c'est-à-dire des têtes de solives placées sur l'architrave et séparées par des ouvertures. Plus tard, quand la pierre eut remplacé le bois dans la construction des temples, ces ouvertures furent fermées par les métopes. Dans Oreste, v. 1371, l'esclave physgien s'échappe du palais des Atrides κεδρωτά παστάδων ὑπέρ τέρεμνα Δωρικά: τε τριγλύφους. Cf. C. O. Muller, Archæologie, § 52, 3.

446. On peut traduire ouvot par « il ne faut pas que », ou « il est inadmissible que.»

Cette négation ne porte pas sur fildency, mais sur l'ensemble des deux phrases liées par μέν.... δέ.... Cf. Démosthène, Pour la couronne, 479 : Οὐα εἶπον μέν ταῦτα, οὐα ἐγραψα μέν, οὐδ ἐπρέσδευσα δὲ, οὐδ ἐπρέσδευσα μέν, οὐα ἐπείσδευσα δὲ Θηδαίους, ἀλλ' ἀπὸ τῷς ἀργῆς διὰ πάντων άχρι τῆς τελευτῆς διεξήλθον.

419. Onot est mis à cause de yapeïv et équivant à éxeïse onov. Cf. Soph., Phil., 482. Krüger, Gr. gr., § 64, 40, 8.

120. Ο γάρ.... θέστατον, « ce n'est pas moi qui serai cause que l'oracle tombs sans utilité, ait été rendu inutilement.» Τό τοῦδέ γ' équivaut à τὸ ἐμόν γ', comme δόε se prend souvent pour έγώ.

μόγθος γάρ οὐδεὶς τοῖς νέοις σχηψιν φέρει.

ΧΟΡΟΣ.

Εὐφαμεῖτ', ὧ πόντου δισσάς συγχωρούσας πέτρας Εὐξείνου ναίοντες. 🗘 παῖ τᾶς Λατοῦς, Δίχτυνν' οὐρεία, πρός σὰν αὐλὰν, εὐστύλων ναῶν χρυσήρεις θριγχούς, δσίας έσιον πόδα παρθένιον χληδούχου δούλα πέμπω, Έλλάδος εὐίππου πύργους καὶ τείχη χόρτων τ' εὐδένδρων

125

130

NC. 123-285. Seidler et Hermann ont vainement essayé de réduire ces chants anapestiques en strophes et antistrophes. - 128-136. Ces vers, autrefois attribués à Iphigénie, ont été rendus au chœur par Tyrwhitt et Musgrave. - 126-127. La leçon de ces vers est douteuse. Si c'étaient des anapestes, il faudrait les considérer comme des tripodies catalectiques, mesure qui ne semble pas pouvoir être mélée à des tétrapodies et à des dipodies. Veut-on que ce soient des dochmisques? Ce dernier mêtre ne convient qu'à des endroits plus pathétiques. Peut-être : "Ο παι Λατούς, Ιάγνα Δίκτυνν' ούρεία. --130. La leçon πόδα παρθένιον δσιον δσίας donne un vers inadmissible : dans le parémisque la longue qui précède la dernière syllabe, et qui avait, dans la récitation, la valeur de deux longues, ne peut jamais être remplacée par deux brèves. Nous avons adopté la transposition indiquée par Seidler : transposition excellente, même abstraction faite du mètre. Heimsoth, Kritische Studien, I, p. 476, propose πόδα παρθένιον παθαρόν xahapā;.

122. Σ. ήψιν, un prétexte pour se soustraire au travail imposé.

423. Edzapeit (c), favete linguis. Rien n'est plus connu que cette formule, par laquelle on réclamait le silence pour un acte religieux. On lit dejà dans l'Iliade, ΙΧ, 171 : Φερτε δε χερσίν ύδωρ εύφη-μησαί τε κέλεσθε, Όρρα Δι Κρονίωνε άρησόμεθ', ή, κ' έλεήτη.

124-126. Δισσάς συγχωρούτας πέτρας. Il faut entendre les Symplégades. Cf. la note sur le vers 2 de Medee. - Naioves. Les Tauriens n'habitaient pas les Symplégades; mais comme ces rochers étaient ce qu'il y avait de plus célébre dans le Pont-Euxin, le porte les nomme pour désigner cette mer en genéral ; pars pro toto.

127. Aixtuvv(a). Ce nom, qui était pri-

mitivement celui d'une espèce de Diane adorée dans l'île de Crète (voy. Hipp 146), est ici généralisé et pris comme synonyme de Άρτιμι.

430. Iloda napheviov. Cf. Phénic, 838, οù Tirésias dit à sa fille : Κλήρου; τέ μοι φύλασσε παρθένφ χερί. [Keechly.]

432-436. Les villes fortifiées et les pât :rages (χόρτοι) boisés de la Grèce sua opposés à l'état barbare et aux tristes steppes de la Scythie : « Nam procul a « Geticis finibus arbor abest », s'écrie Ovide, Tristes, III, x11, 16. — Χόρτων εὐδένδρων dépend de Εὐρώπαν, le génitif tenant poétiquement lieu d'un adjectif. -'Εξαλλαξασ(α), a ayant quitté, » littéralement : « ayant changé contre un autre séjour ».

έξαλλάξασ' Εὐρώπαν, πατρώων οίχων έδρας.

135

Έμολον τί νέον; Τίνα φροντίδ' ἔχεις;
τί με πρός ναοὺς ἄγαγες ἄγαγες,
ὧ παῖ τοῦ τᾶς Τροίας πύργους
ἐλθόντος κλεινᾶ σὺν κώπα
γιλιοναύτα μυριοτευχεῖ
. . ἀτρειδᾶν τῶν κλεινῶν;

140

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

'Ιὰ δμωαὶ,
δυσθρηνήτοις ὡς θρήνοις
ἔγκειμαι, τᾶς οὐκ εὐμούσου
μολπᾶς βοὰν ἀλύροις ἐλέγοις,
αἰαῖ, κηδείοις οἴκτοις,
οἶαί μοι συμδαίνουσ' ἄται,

145

NC. 136. Beaucoup d'éditeurs ont admis à tort la conjecture de Barnes: Εὐράτεν. Bergk propose εὐρωκὰ νάκη, équivalant à σκοτεινὰ νάκη: cf. v. 626. — 438. Première main des manuscrits: ἀγεις ἄγεις. — 440. Bothe: κείνα. L'adjectif κλεινάς revient su vers 142. — 141. μυριοτευχεῖ, correction de Barnes pour μυριοτεύχοις. — 462. La seconde main du Palatinus ajoute τῶν avant 'Ατρειδᾶν. Au lieu de ce mauveis appliment Dindorf a proposé γένος, Schœne σπέρμ'. Cette dernière conjecture effire l'avantage de rendre compte du ç final de la leçon μυριοτεύχοις. Κœchly penne que la house est plus considérable. — 443. ἰώ Hermann, pour ὧ. — 146. Mss: βοάν. Vulg.: βοάν. L'un et l'autre n'ont ni sens ni mesure. Κœchly: μουσᾶς μολκαῖς, ἀλύροις ἐλέγοις Μεγεις. Weaklein: τὰν | οὐχ εὐμουσον μελπουσα βοὰν |. — 147. Nauck et Hermann ent corrigé la leçon ἐ ἔ, ἐν κηδείοις οἶκτοισιν. — 448. clαι Badham. αἶ mss.

437. Après avoir salué la déesse, le chœur (ou, pour parler plus exactement, le coryphée) s'adresse à Iphigénie, qui sort dans ce moment de la demeure attenante au temple, où elle s'était rendue après avoir prononcé le prologue.

138. 'Ayays; veut dire ici : tu m'as fait venir.

140. Κώπη, avec la rame, c'est-à-dire avec les vaisseaux, avec la flotte. Voyez, touchant cette synecdoque, la note sur Iph. Anl. 235: Κέρας δεξιὸν πλάτας. Cf. aussi ci-dessus, v. 10, où la même idée est rendue d'ane manière moins lyrique.

145. Eyasuat, incumbo. On compare

Andr., 94 : Οίσπερ έγπείμεσο δεί θράνοισε παὶ γόσεσε παὶ διπρύμεσεν.

146. Body. Co mot est gâté. — λλύρες: ελέγοις. Les thrènes étaient acoumpagnés des sons luguhres de la flâte phrygianne. La lyre et la flâte sont nettement opposits dans ce passage d'Alceste, v. 446 : Kn' ἐπτάτονόν τ' ὀρτίαν χέλυν ἔν τ' ἐλέρος: αλέοντες ὑμνοις. Mais dans les Phiniciennes, v. 1028, où il est question de Sphinx, άλυρον ἀμφὶ μοῦσαν ἐφαίνωτὶ ὰ ἀμουσον ἀμφὶ μοῦσαν.

118. Olai pot cupsaivous' aras, teb sont les malheurs qui m'arriveat. Cl. 150.

| σύγγονον άμὸν κατακλαιομένα   |     |
|-------------------------------|-----|
| ζωᾶς                          |     |
| οΐαν ιδόμαν όψιν όνείρων      | 150 |
| νυχτός, τᾶς ἐξῆλθ' ὄρφνα.     |     |
| Ολόπαν ογόπαν.                |     |
| ούχ εἴσ' οἶχοι πατρῷοι ·      |     |
| οίμοι μοι φροῦδος γέννα.      |     |
| Φεῦ φεῦ τῶν Άργει μόχθων.     | 155 |
| Ιω ιω δαίμων, δς τόν          |     |
| μοῦνόν με χασίγνητον συλᾶς    |     |
| Αιδα πέμψας, ῷ τάσδε χοὰς     |     |
| μέλλω χρατῆρά τε τον φθιμένων | 160 |
| ύδραίνειν γαίας ἐν νώτοις,    |     |
| πιγάς                         |     |
| τ' οὐρείων ἐχ μόσχων          |     |
| Βάχχου τ' οίνηρὰς λοιβάς      |     |
| ξουθαν τε πόνημα μελισσαν,    | 165 |

ΝC. 449. D'autres écrivent κατακλαιομένα. — 449'. Après ζωάς Scheme insère ἀπλακόν 6', supplément probable. Elmsley voulait retrancher le motζωᾶς. — 452. Heath a corrigé la leçon ἀλόμαν ἀλόμαν. — 454. Hermann a inséré μοι après οίμοι. — 456-457. Les manuscrits ont lὰ δαῖμον et μόνον. Les rectifications sont dues à Heath. — 458. Manuscrits : ἀίδα. — 464. Bergk propose ραίνειν pour ὑδραίνειν. — 462-463. La lacune que nous avons marquée a été signalée par Κœchly. Voici le supplément proposé par ce critique : πηγάς 6' ὑδάτων κρηναίων ¶γάλα τ' οὐρείων κτλ.

149-1: 0. Ζωῖ: (ἀπλακόνθ', voy. NC.) οἶαν ἰδόμαν δὐιν ὀνείρων, privé de la vie, à en juger par la vision que j'ai eue en rève. Quant au sens du relatif οἶαν, cf. la note sur Hipp., 845: Μέλεος, οἶον εἴδον ἀγος δόμων. Ajoutez ib., 879; Iph. Aul., 299.

460. Κρατήρα τὸν εθιμένων, le cratère des morts, le mélange que boivent les morts. Il faut donner au génitif son sens habituel, et ne pas traduire : le cratère dù aux morts.

462-166. Les libations funèbres sont composées d'eau, de lait, de vin et de miel, comme dans l'Odyssée, X, 518 sqq., et dans les Perses d'Eschyle, v. 609 sqq. Voici ce dernier passage, dont Euripide s'est évidemment souvenu: Παιδός πατρί πρευμενεῖς χοὰς Φέρουσ', ἄπερ νεκροῖσι μειλικτήρια (cf. ci-dessus v. 166) Βοὸς τ' ἀφ' ἀγνῆς λευκὸν εὐποτον γάλα, Τῆς τ' ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὶς μελι, Λιβάσιν ὁδρηλαῖς παρθάνου πηγῆς μέτα, 'Ακήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἀπο Ποτὸν, παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε.

163. Οὐρείων ἐκ μόσχων. Cf. Hά ube, 205 · Σκύμνον.... οὐριθρέπταν, et Iph. Aul., 1082 : 'Όρείαν μόσχον ἀκήρατον. Cette dernière épithète, qui répond à l'expression βοός τ' ἀρ' ἀγνῆ; dans les passage d'Eschyle, montre qu'il s'agit d'une génisse encore nourrie dans les pâturages de la montagne, où elle vit en liberté et ne porte point le joug.

ά νεχροίς θελχτήρια χείται. λλλ' ἔνδος μοι πάγγρυσον τεύγος καὶ λοιβάν Αιδα. 📆 χατὰ γαίας Άγαμεμνόνιον θάλος, ώς φθιμένω τάδε σοι πέμπω\* δέξαι δ' ου γάρ πρός τύμδον σοι ξανθάν γαίταν, οὐ δάχρυ' οἴσω. Τηλόσε γὰρ δὴ σᾶς ἀπενάσθην πατρίδος καὶ ἐμᾶς, ἔνθα δοκήμασι κεῖμαι σφαχθεῖσ' ά τλάμων.

175

170

Αντιψάλμους ώδας υμνον τ' λσιήταν σοι βάρδαρον άγάν δεσποίνα γ' έξαυδάσω, τάν εν θρήνοισιν μούσαν νέχυσι μελομέναν, τάν έν μολπαίς "Αιδας ύμνεῖ δίγα παιάνων.

180

185

NC. 166. Seidler a rectifié la leçon xeir'. Nauch : xeirnt. - 168. Manuscrits : 262. - 470. Manuscrits : ἀγαμεμνόνειον. - 472. Heath a corrigo la leçon πάρος | τύμδου. - 176. La leçon κέμα;, ἔνθα δοκίμα a été corrigée par Porson. - 177. Markhad a το tifie la leçon σφαχθείσα τλάμων. - 180. άχάν, correction de Nauck pour lagáv. Voy. la note critique sur I, h. Aul., v. 4039. - 481. Telle est la leçon de L2. Les manuscrits portent de première main δεσποίνα τ' έξαυδάσω, et P2 : δέσποιν' έξαυδάσω. On pourrait écrise : δέσποιν', άντεξαυδάσω. — 182. Les manuscrits portent θρήνοισι (ou θρήνοι:). - 183. νέχυσι μελομέναν, correction de Mirkland, pour νέκυσι μέλευν. Schoene et Nauck écrivent véausiv medémy. - 185. Peut-êire : Aidag alvel, conjecture de Musgrave.

466. Κεῖτα, sont con acrés par l'usage. 468-169. Iphigénie se tourne vers une suivante qui l'accompagne. Après avoir reçu d'elle le vase qui contient les libations, elle les répand, en prononcant les vers suivants.

476. Δοχήμασι, d'après la croyance générale. Voy. la note sur le vers 8. Porson cite le vers 413 des Troyennes : 'Arap τά σεμνά και δοκήμασιν σοφά Ούδεν τι πρείσσω τών το μπδέν ήν άρα.

479. Άντιψαλμους equivant à άντωδούς ou, suivant Hésychios, à αντιστρόσους. Il ne faut pas insister sur le sens précis du second élément d'un composé lyrique.

180. Βάρδαρον άχάν. Le chesur est composé de jeunes Grecques; mais il se trouve dans un pays barbare. D'ailleurs, les chants plaintifs des peuples de l'Asie étaient célèbres dans la Grèce, comme en peut le voir dans les Perses d'E chyle, vv. 937 et 1054, ainsi que dans les Chephores, v. 423.

184. Nixust utdoutvav. Markland difend cette correction en citant les vers 1301 sqq.des Pheniciennes: Βυβ βαρδάρφ λαχάν στενακτάν μελομέναν νεκροίς δάκρυσι δρηνήσω.

185. Δίχα παιάνων. Le joyens Penn et la plainte funcbre font contraste et s'enΟίμοι, τῶν ἀτρειδᾶν οίκων ἔρρει φῶς σκήπτρων, οίμοι, . . πατρώων οίκων · οὐκέτι τῶν εὐόλδων ἤργει βασιλέων ἀρχά. Μόχθος δ' ἐκ μόχθων ἄσσει

190

δινευούσαις ἵπποις πταναῖς · ἀλλάξας δ' έξ ἔδρας ἱερὸν . . ὄμμ αὐγᾶς

NC. 186-202. Ces vers étaient attribués à Iphigénie. Hermann les a rendus au chœur, en invoquant les vers précédents, dans lesquels le chœur annonce un hymne funèbre. — 187. Manuscrits : φέως. — 188. On supplée σίμοι (Elmsley), ου τῶν σῶν (Hermann) avant πατρώων. — 189. Les manuscrits portent τίν ἐκ τῶν. Badham : τίνος ἐκ τῶν. Kœchly : σὐκέτι τῶν. — 191. Manuscrits : ἀἐσσει. — 192. La lacune avant ce vers a ἐτἐ signalèe par Dindorf et Kirchhoff. — Kœchly veut qu'Iphigénie reprenne la parole ici, Il lui semble que le chœur ne doit pas être si bien instruit des malheurs de la maison des Atrides. Mais les Tragiques font leur chœur aussi savant ou aussi ignorsmt que cela leur plait; et c'est au vers 203 que le passage d'un rôle à l'autre est sensiblement marqué. — 192. Hermann a rectifié la leçan πτανοῖς. — La vulgate ἐξέδρασ' a été corrigée par Scidler. — 194. Après ἰερόν, Hermann insérait μετίδαλεν, Wecklein : μετίδασ'. Kœchly écrit ἰερῶν ἄρμ' αὐγὰν, en invoquant le vers 1001 d'Oreste: 'Ερις τό τα πτερωτὸν 'Αλίου μιτίδαλεν ἄρμπο. Mais dans le passage présent la leçon δμμα s'accorde parfaitement avec le génitif αὐγᾶς.

cluent mutuellement. Callimaque a bien exprime cette pensee dans l'Hymne à Apollon, v. 20 sq.: Ουδί Θέτις Άχινηα κινύρεται αίλινα μήτηρ, Όππότ' ὶἡ παιῆον, ἰἡ παιῆον ἀκουση.

187. Φῶς σχήπερων, « l'éclat du sceptre, » périphrase pour σκήπτρα. Le mot φῶς désigne tout ce qui contribue à conserver la vie, ou à la rendre brillante et joyeuse. Cf. Danaé, fr. X, 7: Παίδων νεογνῶν ἐν δόμοις ὁρᾶν φάος.

492. Δινευούσαις Γπποις πτανατς. Ces mots ne peuvent s'entendre des coursiers ailés de Pélops (cf. v. 2). En effet, dans les vers suivants, le bélier d'or, et non le meurtre de Myrtile, est donné comme le premier annesu de cette longue chaîne de malheurs (μόχθος δ' ἐπ μόχθων ἄτσει, v. 191) dont la maison des Pélopides ſut affligée. Dans la ¹acone les troubles domes-

tiques excités par le bélter ont dû être exposés de manière à éclairer l'allusion du v. 196. — Les coursiers ailés sont les coursiers sailés sont les coursiers soiles sont les coursiers du ciel. On rapproche Phéa., 2: Χρυσοκολλήτοιστν ἐμβεδώς δίφροις, "Ηλιε, θοαϊς Ιπποιστν εἰλίσσων φλόγα. Εὐ., 465: Κύκλος ἀρλίσιο Ιπποις ἀν πτεροέσσαι:. Οσ., 1001. "Οθεν ἔρις τό τε πτερωτὸν 'λλίσο μετάδαλεν ἄρμα.

193-193. Άλλάξα:... άλιος, « Le soleil quitta sa station céleste et détourna ailleurson regard pur et lumineux. » — Άλλάς; εξ δέρας. Cf. Él., 739: Στρέψει θερμάν ἀέλιον χρυσωπόν έδραν ἀμείψεντα. Quant au bélier à la merveilleuse toison d'or, gage du pouvoir souverain, et aux querelles qu'il fit naître entre Atrér et Thyeste, voy. Oreste, 812 sqq. et 996 sqq.

άλιος · άλλοτε δ' άλλα προσέδα χρυσέας άρνος μελάθροις δούνα, ςόνος ἐπὶ φόνω, άχεά τ' άχεσιν · ἔνθεν τῶν πρόσθεν δμαθέντων Τανταλιδᾶν ἐκδαίνει ποινά τ' εἰς οἴχους, σπεύδει τ' ἀσπούδαστ' ἐπὶ σοὶ δαίμων.

195

200

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έξ ἀρχᾶς μοι δυσδαίμων δαίμων τᾶς ματρός ζώνας Μοΐραι συντείνουσιν θεαὶ, Μοΐραι συντείνουσιν θεαὶ,

205

NC. 195. J'écris άλλοτε pour άλ)οις. La conjecture de Seidler άλλαις n'éclaireit pas ce passage. — 197. Barnes a inséré τ' avant άχεσιν. — 200-202. Les manuscrits portent ποινά γ' et σπιύδιι δ'. Nous avons adopté la correction d'Elmsley. Hartung écrit πείναμ'. Peut-être : Τανταλιζάν οίλοις ἐνδαίνει ξιποινά σπεύδει δ' ἀσπεύδειστ' ἐπί εκί δαίμων. Wecklein : Ἐλδαίνει ποινά Τανταλιζάν ξείς οίλους: σπεύδει δ'. — 205. Ε ά; Elmsley. — 206. Mauuscrits : λοχείαν. Elmsley : λοχίαν. Hermann : λόχιαι. — 207. Après ce vers on lit dans les manuscrits le vers 223 de cette édition.

495-197. 'Αλλοτε.... ὁδύνα, toujours un autre malheur, sorti du hélier d'or, fondit sur la maison. — Φονος.... άχεσιν. Ces mots, qui forment une apposition poétique à ὁδύνα, ne peuvent recevoir de meilleur commentaire que les vers 816 sqq. d'Oreste : "Οθεν δώματος οὐ προλείπει φόνφ φόνος έξαμείδων δισσοίσιν Άτρει-δαις. — Quant à la tournure de la phrase, ef Hélène, 364 : 'Αχεά τ' άχεσι, δάκρυα δάκρυσιν.

201. Σπεύδει τ' ἀσπούδαστ(α), et il iallige des malheurs. Le mot ἀσπούδαστα, e ce qu'on ne recherche pas avec empressement », est choisi à cause du verbe σπεύδειν. L'antithèse est plus reèlle au vers 913 des Bacchautes, où Bacchus di qu'il recherche ce qu'on ne doit pas rechercher, σπεύδοντά τ' ἀσπούδαστα.

203-207. Reprenant et confirmant les dernières paroles du chœur, Iphigénie dit : Depuis le commencement il a été fatal pour moi, le Génie qui présidait à l'hymes de ma mère et à la nuit où s'accomplit cet hymen; depuis le commencement les Parques, qui présidaient à ma neissance (léx:21), m'astreignirent à une dure éducation, c'est-à-dire me destinèrent à grandir su milieu de dures soussrances. » Iphigénie va indiquer, dans les vers suivants, pourquei elle date ses malheurs de si loin : l'impr deut vœu de son père (cf. v. 20 sq.) l'avait vouce à la mort des avant sa s sance. - Il en est de l'être désigné par δαίμων τας ματρός ζώνας καὶ νυκτός κείνας comme des λόχιαι Μοζραι. Tonte heure décisive, dans laquelle se préparait une destinée, avait son démon ou génie; l'heure de la naissance d'un homme appartenait plus particulièrement aux Parques, Molpau -Ζώνας, « nuptiarum, quibus vesperi spona sus virgini zonam solvit. » [Brodzes.] - Συντείνουσι. Ce verbe, que quelques critiques ont voulu changer, est amené par

210 Λήδας & τλάμων χούρα σπάγιον πατρώα λώδα καὶ θῦμ' οὐκ εὐγάθητον ἔτεχεν, ἔτρεφεν, εὐχταίαν ⟨άν⟩ ίππείοις έν δίφροισι ψαμάθων Αύλίδος ἐπέδασαν 215 νύμφαν, όξμοι, δύσνυμφον τῷ τᾶς Νηρέως χούρας, αἰαῖ. Νῦν δ' Άξείνου πόντου ξείνα συγχόρτους οξχους ναίω άγαμος άτεχνος, άπολις άφιλος, 220 ά μναστευθεῖσ' ἐξ Ἑλλάνων, ού τὰν Άργει μέλπουσ' "Ηραν ούδ' ίστοῖς ἐν χαλλιφθόγγοις κερχίδι Παλλάδος Άτθίδος είχὼ <χαί> Τιτάνων ποιχίλλουσ', άλλ'

NC. 213. Afin de rétablir à la sois le sens et la mesure, j'ai inséré, de l'avis de Kirchhoss, av après εὐχταίαν. Ceux qui écrivent, au vers 215, ἐπιδασαν, conjecture de Canter, laissent le mètre en soussirance, en admettant ici une tripodie anapestique. — 214. Manuscrits: ἐππείοισιν. — 216. νύμφαν, correction de Scaliger, pour νύμφαιον. Peut-être νύμφευμ'. — 219. συγχόρτους, mot dont Euripide s'est servi dans Andromaque, v. 47, et ailleurs, a été substitué par Bergk et Kœchly à la leçon inintelligible δυσχόρτου;. — 221. Ce vers, que les manuscrits placent après le vers 207, a été transposé ici, de l'avis de Scaliger. — 223. Badham: ἰστοῖσιν καλλιφθόγγφ. — 224. καὶ a été inséré par Tyrwhitt.

l'adjectif στερράν. Les Parques ont en quelque sorte resserré la trame, afin de la rendre dure. On pourrait dire, pour marquer l'idée opposée, χ-λάν μαλακόν βίον.

214. Πατρώα λώβα. Par l'aveuglement qui fit prononcer à Agamemnon le vœu rappelé dans la note précédente.

212. Θυμ' ουκ ευγάθητον, un sacrifice non réjouissant, c'est-à-dire : triste, horrible.

213. Eùxtalav, votivam, vouée à la mort.

215. Ψαμάθων Αυλίδος ἐπέδασαν. On compare Homère Od., VII, 223: "Ως κ' ἐμὰ τὸν δύστηνον ἐμής ἐπεδή τετε πάτρης.

218. Άξείνου πόντου. On sait que tel ctait l'ancien nom de cette mer inhospitalière, quand les premiers marins grecs s'y aventurèrent. Cf. Pindare, Pyth. IV, 203: Σὺν Νότου δ' αῦραις ἐπ' Ἀξείνου στόμα πεμπόμενοι.

223-224'. Après avoir dit un mot de Junon, la désse d'Argos, ce qui convient au personnage d'Iphigénie, le poète s'arrête plus longtemps sur le Péplos de Minerve, ce qui plaît à son public athénien. Quant à ce voile, tissé par les femmes d'Athènes et orné de la représentation des combats de Minerve et des autres dieux de l'Olympe contre les Titans, voy. Hécube, 466 sqq. avec la note.

223. Ίστοῖς ἐν καλ)τφθόγγοις. En parcourant la trame, la navette ſait retentir lo métier, et cette musique ne déplaît pas aux jeunes ouvrières. Cf. Virgile, Géorg., I, 294 : «Arguto conjunx percurrit pectiese « telas. » αἰμόρραντον δυσφόρμιγγα
ξείνων αἰμάσσουσ' ἄταν [βωμοὺς],
οἰκτράν τ' αἰαζόντων αὐδὰν,
οἰκτρόν τ' ἐκδαλλόντων δάκρυον. —
Καὶ νῦν κείνων μέν μοι λάθα,
τὸν δ' Ἄργει δμαθέντα κλαίω
σύγγονον, δν ἔλιπον ἐπιμαστίδιον
ἔτι βρέφος, ἔτι νέον, ἔτι θάλος
ἐν χερσὶν ματρὸς πρὸς στέρνοις τ'
Ἄργει σκηπτοῦχον Ὀρέσταν.
ΣΟΡΟΣ.

Καὶ μὴν ὅδ᾽ ἀχτὰς ἐχλιπὼν θαλασσίους βουφορεός ῆχει, σημανῶν τί σοι νέον.

ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Άγαμέμνονός τε καὶ Κλυταιμνήστρας τέκνον, ἄκουε καινῶν ἐξ ἐμοῦ κηρυγμάτων.

Τί ο' ἔστι τοῦ παρόντος ἐκπλῆσσον λόγου;

240

ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

"Ηχουσιν εἰς γῆν, χυανέαν Συμπληγάδα πλάτη φυγόντες, δίπτυχοι νεανίαι, θεặ çίλον πρόσφαγμα καὶ θυτήριον

NC. 225. Monk a rectifié la leçon αίμορράντων. — 226. Nous croyons avec Mathix que le mot βωμούς, qui excède la mesure du vers, est une glose. Wecklein : άγνίζουσ' άταν. Madvig : αίμορράντω δυσφόρμιγγας ξ. στάζουσ' άτα βωμούς. — 227-228. αὐ- όὰν οἰκτρόν τ', excellente correction de Tyrwhitt pour οὐδ' ἀνοικτρόν τ'. — 230. Pentêtre διμαθέντ' ἀγκλαίω. — 232. Badham écarte le premier έτι. Wecklein écrit τότε βρέφος. — 231. Hermann a rectifié la leçon στέρνοισί τ'. — 239. La leçon ἀγαμέμνονος παϊ καὶ, qu'on défend en vain par des passages dissemblables, a été corrigée par Reiskr. Cf. Androm., 884: 'Άγαμέμνονός τε καὶ Κλυταιμνήσιρας τόκος. — 240. Markland voulait μόγου pour λόγου.

228. Δυσφόρμιγγα équivant à άλυρον, affrenx et accompagné de cris (v. 227), qui no s'allient point aux joyeux sons de la lyre.

226. Αἰμάσσουσ' ἄταν. Markland rappelle le vers 964 d'Oreste: Τ:θεῖσα λευκόν όνυχα διὰ παρηίδων, αἰματηρόν ἄταν. 235. Σκηπτοῦχον, prince destiné à porter le sceptre.

240 Τί δ' ἔστι.... ἐκκλῆσσον ἐquivant à τί δ' ἰξίστησι καὶ ἐκδελλει; — Τοῦ καρρόντος λόγου, de ce que je dia, de ca qui occupe ma pensée dans ce moment. On suit que le mot λόγος a un sens très-général.

243-244. Θεῷ ... Άρτεμιδι. Construises: Πρόσφαγια καὶ θυτήριον φίλον θεῷ Άρτεμιδι. — Θυτήριον veut évidenment dire Αρτέμιδι. Χέρνιδας δὲ καὶ κατάργματα οὐκ ἀν φθάνοις ἀν εὐτρεπῆ ποιουμένη.

245

#### IOITENEIA.

Ποδαποί; τίνος γῆς ὄνομ' ἔχουσιν οἱ ξένοι; ΒΟΓΚΟΛΟΣ.

Ελληνες εν τοῦτ' οίδα χού περαιτέρω. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐδ' ὄνομ' ἀχούσας οἶσθα τῶν ξένων φράσαι; ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Πυλάδης ἐχλήζεθ' ἄτερος πρὸς θατέρου.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τοῦ ξυζύγου δὲ τοῦ ξένου τί τοὔνομ' ήν;

250

ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Οὐδεὶς τόδ' οἶδεν' οὐ γὰρ εἰσηχούσαμεν.

ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

Πῶς δ' εἴδετ' αὐτούς καὶ τυχόντες εἵλετε;

NC. 246. Les conjectures τίνος γῆς νόμον (Nauck) et τίνος γῆς σχῆμ' (Monk) sont insuffisantes. La réponse du berger prouve qu'Iphigénie avait demandé plusieurs choses à la fois. Peut-être : ποδαποὶ, τίνες γῆς δρόμον (ου όδὸν) ἔχουσιν (ου ἔχουσ' ἀπ') ἀξένου; Je regarde τίνες comme sûr, le reste est douteux. — 250. τῷ ξυζύγφ Elmsley. — Peut-être δὲ λέξον αὖ τί. — 252. Plusieurs critiques (Musgrave, Elmsley, Badham, Koschly) proposent, ου écrivent ποῦ pour πῶς. Au premier abord cette conjecture peut sembler évidente à cause de la réponse du berger. Cependant elle est erronée. Au vers 256 Iphigénie ramènera le berger à la première question qu'elle avait faite ici, et à laquelle il n'a pas encore répondu. — Reiske et d'autres demandent κάντυχόντες.

ici a sacrifice. » Le sens d' a autel » que ce mot a dans le poème d'Aratos, v. 440, est plus conforme à la signification habituelle de la terminaison -τήριον.

245. Ο π αν φθάνοις.... ποιουμένη, prépare-les promptement. La négation semble inutile : elle s'explique par la tournure interrogative que ces phrases affectaient primitivement. C'est ainsi que où-xoùv a fini par prendre le sens de donc ». — Quant à la répétition de la particule αν, voy. les notes sur Méd., 166 et sur Hec., 742.

246. Iphigénie devait faire ici deux questions différentes. Cf. NC.

249. Πυλάδης. Iphigénie ignore l'existence de Pylade, Cf. 920 sq.

250. Tou givou me semble obscur.

251. Le spectateur s'attend à entendre prononcer le nom d'Oreste. Mais le poête trompe agréablement cette attente : la reconnaissance du frère et de la sœur eût été prématurée.

252. Τυχόντες, sous-entendu αὐτῶν, « ayant eu la bunne chance de les trouver, » diffère par une légère nuance de truxόντες (αὐτοῖς), « les ayant rencontrés. » Cf. Sophocle, OEd. Roi, 4039; Ή γὰρ περ' ἀλλου μ' ἐλαδις οὐδ' αὐτὸς τυχών;

ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Αχραις ἐπὶ ἡηγμῖσιν ἀξένου πόρου ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ τίς θαλάσσης βουκόλοις κοινωνία; ΒΟΥΚΟΛΟΣ

βοῦς ἤλθομεν νίψοντες ἐναλία δρόσφ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. Έχεῖσε δὴ ἀπάνελθε, πῶς νιν είλετε τρόπῳ θ' ὁποίῳ· τοῦτο γὰρ μαθείν θέλω.

Χρόνιοι γὰρ ήκουσ' οιδ' ἐπεὶ βωμὸς θεᾶς Ἑλληνικαϊσιν ἐξεφοινίγθη ῥοαῖς.

ΒΟΥΚΟΛΟΣ.

Έπεὶ τὸν εἰσρέοντα διὰ Συμπληγάδων βοῦς ὑλοφορδοὺς πόντον εἰσεδάλλομεν, ἦν τις διαρρὼξ χυμάτων πολλῷ σάλῳ

260

NC. 253. Manuscrits d'Euripide: ἀχταϊσιν ἐπὶ ἡηγμῖσιν ἀξένου. Platarque, De azilio, p. 602: ἀχραις ἐπὶ ἡηγμῖσιν εὐξείνου. — l'ai effacé le point qu'on mettait après πόρου. — 256. Icl encore Badham et Kœchly écrivent ποῦ pour πῶς. Mais comment Iphigide demanderait-elle ce qu'on lui a déjà dit? — 258. Seidler a corrigé la leçon παισιν, οὐδέπω — 259. Nauck propose ἐξεροινίχθη φοναῖς. — 261. L'ancienne valgate ὁλεφορδοί vient de l'édition Aldine.

253. Iphlgénie a demandé ou berger comment ils ont trouvé et saisi les étrangers. Le berger va faire le récit de cette capture. Mais, au premier mot qu'il dit, Iphigénie l'interrompt par une autre question : ce qui la forcera de répéter sa première question au vers 256. On voit qu'il ne faut pas mettre de ponctuation à la fin du vers 253, et qu'il faut bien se garder de changer πῶς en ποῦ au vers précédent. — λξένου. Voy. la note sur le vers 248. — Πόρου. La mer est ainsi appelée, parce qu'elle sert de chemin aux vaisseaux. Cf. la locution homérique ὑγρὰ xέ) ευθσ, Il. I, 342 et passim.

256-257. Πῶς.... τρόπω θ' ὁποίφ. Cette abondance d'expression est d'autant plus naturelle, qu'Iphigénie insiste sur une question qu'elle a déjà faite au vers 252. Seidler cite Εl., ν. 772: Ποίω τρόπω δὲ και τίνι ψυθμῶ ἐόνου.

258. Χρόνιοι... ἐπεὶ, car ils viennent longtemps après que..., e'est-à-dire : car ils viennent après un long intervalle, et il y a longtemps depuis que.... Quant à frai dans le sens de « depuis que », cf. Méd. 26; Eschyle, Agam. 40: Δέκατον μίν ίτας τόδ' ἐπεὶ Πριάμφ.... Sophocle, Antig. 18: Έπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατός..., οὐδὲν οἰδ' ὑπέρτερον.

264. Υλοφορδούς, qui ont l'habitude de paître dans la forêt, sur les montagnes. Cette épithète fait antithèse à πόντον. L'idée de cette antithèse est déjà indiquée avers 254. Voici d'ailleurs quelques passages cités par Markland et par Musgrave. Homère, Il. V, 162: Πόρτιος ἡὶ βοὸς ξύλογον κάτα βοσκομενάων. Hésiode, Œmers et Jours, 589: Boὸς ὑλοφάγου κράκς. Varron, De re rust. II, v, 11: Pascuntur armenta commodissime in nemoribus, abi virgulta et frons multa. — Πόντον εἰσεδάλλομεν, nous avions fait entrer dans la mer. Cf. Électre, 79: Boῦς εἰς ἄρουρκν ἐμεαλών.

262. Hy 515. Cette manière de continuer un récit commencé par ésté et repris

255

χοιλωπός άγμος, πορφυρευτιχαί στέγαι. 'Ενταῦθα δισσοὺς εἶδέ τις νεανίας βουφορδός ήμῶν, κάνεγώρησεν πάλιν 265 άχροισι δαχτύλοισι πορθμεύων ίχνος. \*Ελεξε δ'. Οὐχ ὁρᾶτε; δαίμονές τινες θάσσουσιν οίδε. Θεοσεβής δ' ήμῶν τις ὢν άνέσγε γεῖρε καὶ προσεύξατ' εἰσιδών: 🗓 ποντίας παῖ Λευχοθέας, νεῶν φύλαξ, 270 δέσποτα Παλαϊμον, ίλεως ήμιν γενου. είτ' οὖν ἐπ' ἀχταῖς θάσσετον Διοσχόρω. η Νηρέως ἀγάλμαθ', δς τὸν εὐγενῆ έτιχτε πεντήχοντα Νηρήδων χορόν. Άλλος δέ τις μάταιος, ἀνομία θρασὺς, 275 έγέλασεν εύχαῖς, ναυτίλους δ' ἐφθαρμένους

NC. 263. Palutinus: ἀρμός. Aldine: ἀρμός. — 265. La leçon κάπεχώρησεν a été corrigée par Blomfield. — 269. χείρε, correction de Markland pour χείρα.

plus has au moyen de ἐνταῦθα, nous paraît négligée. Je ne pense cependant pas, quoi qu'un en ait dit, que le poète ait voulu reproduire ici le langage familier d'un homme du peuple; le style des écrivains anciens est plein de ces agréables négligences de la langue parlée. Cf. Hipp. 1198 aqq.: Ἐπεὶ δ' ἐρημον χῶρον εἰστδάλλομεν, ᾿Απτή τίς ἐστι..., ἔνθεν τις ἡχώ....

263. Πορφυρευτικαι στέγαι, lieux où se tiennent les pécheurs de coquillages à pourpre (οι πορφυρείς ou ol πορφυρευταί), en attendant que leurs filets se remplissent.

266. Πορθμεύων ίχνος. Rien n'est plus familier aux poètes grecs que ce trope empranté à la marine. Cf. 936 : Ἐπόρθμευσας πόδα. 1435 : Ποῖ διωγμὸν τόνδε πορθμεύτις; Ιρh. Aul., 6 : Ἀστὴρ δδε πορθμεύει.

274. Παλαϊμον. Mélicerte-Palémon, fils d'Ino-Leucothéa. Voy. Ovide, Metam. IV, 416 aqq. Dans la première supposition qu'il fait, le berger ne trouve de nom propre que pour l'un des deux inconnus.

272. Après Διοσχόρω, supplées ίλεω γένεσθον.

273. Napiwe ayahua(ta), Nerei delieie. Enfants d'une Néreide, et petits-fils

qui font la joie et l'orgueil de Nérés. On compare Suppl. 371: Ματέρος ἄγαλμα, et Sophocle, Antig. 185: Καδμεΐας νύμφας άγαλμα (Bacchus). — Dans la quatrième Pythique de Pindare, v. 87 sqq., quand Jason paraît sur la place publique d'Ioleos, les gens du peuple le prennent aussi pour un dieu, et font à ce sujet plusieurs hypothèses, absolument comme les bergers d'Euripide.

275. Άνομία θρασύς, homme que le mépris des traditions religieuses avait rendu audacieux. Ces mots sont opposés à θεσσεσής, ν. 268, et άνομος est souvent syacnyme de άθεος. Le chœur des Bacchantes, ν. 995, appelle Penthée τὸν άθεον ἀνομον ἀδικον Ὑχίονος τόκον γηγανή, et en parlant des entreprises de ce prince incrédule, il se sert des expressions παρανόμω τ' ὁρ ἄ (ν. 997) et ἀνόμου τ' ἀρροσύνας (ν. 387). C'est que les croyances traditionnelles (πατριοι παραδοχαί, Bacch. 201) étaient une partie considérable des νόμοι. Ici l'esprit fort, qui ne veut pas croire à une théophanie, finit par avoir raison.

276. Ἐγίλασεν εὐχαζς équivant à ἐγέλασεν ἐπ' εὐχαζς. Cf. Aristophane Nuées, 560: "Οστις οὖν τούτοισι γελῷ, τοῖς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω. θάσσειν φάραγγ' έφασκε τοῦ νόμου φίδω. κλύοντας ώς θύοιμεν ένθάδε ξένους. Έδοξε δ' ήμῶν εὖ λέγειν τοῖς πλείοσιν, θηράν τε τη θεώ σφάγια τάπιγώρια. 980 Κάν τῷδε πέτραν ἄτερος λιπών ξένοιν έστη κάρα τε διετίναξ' άνω κάτω κάπεστέναξεν ώλένας τρέμων άκρας, μανίαις άλαίνων, καὶ βοᾶ χυναγός ώς. Πυλάδη, δέδορχας τήνδε; Τήνδε δ' οὐγ δρᾶς 235 Άιδου δράχαιναν, ώς με βούλεται χτανείν δειναῖς ἐγίοναις εἰς ἔμ' ἐστομωμένη; 'Η δ' έχ γιτώνων πῦρ πνέουσα **χαὶ φόνον** πτεροίς ερέσσει, μητέρ' άγχάλαις εμήν έχουσα, περί τὸν ὄγθον, ώς ἐπεμβάλη. 200

NC. 278. ούνθάδε Tournier. — 281. πέτροις P. — Brodeus a corrigé la leçeu ζέντ. — 284. Hermann: βοᾶ΄ κυναγόν ως. Peut-être: βοᾶ΄ κυναγόν ού. — 285. De teuts les conjectures mises en avant, celle de Kirchhoff ή δ' έκ τρίτων αδ, est seule diges d'être citée. La vraie correction reste à trouver. — 289. Les mots μητέρ' ἀγκόλεις ἐκὶν ἔχουσα sont cités par Plutarque, Adversus Colotem, p. 1123. — 290. περὶ τὰν ἔχθυν Hirzel. πέτρινον ὄχθον mss. π. ἀχθος Bauer. ἔγκον Heimsæth.

277. Θάσσειν φάραγγ(α). Les poëtes emploient transitivement les verbes θάσσειν, καθίζειν, ήσθαι et d'autres. Cl. Or., 871: "Οχλον θάσσοντ' ἄκραν, et 956: 'Ο Πύθιος τρίποδα καθίζων Φοϊδος. Eschyle, Agam. 483: Δαιμόνων σέλμα σεμνόν ἡμένων. 280. Θηράν. « Intellige έδοξεν ex versu

« antecedente, in quo significat visus est. » hic visum est. » [Seidler.]

284. Κυναγό; ως. Comme un chasseur, à l'aspect d'une bête féroce, crie pour avertir ses compagnons de chasse. Il est vrai que les Furies sont souvent représentées comme des chasseresses qui poursuivent leur proie. Cependant la comparcison que présente ici le texte peut se justifier à la rigneur. Après avoir poussé ces cris, O este a'élance à la poursuite des prétendues Furies et essayera de les blesser.

287. Δειναίζ... ἐστομωμένη, tournant contre moi les terribles vipères dont elle est armée. Στόμα désigne le tranchant (acies) d'une épèc et le front d'un bat illon. Kœchly cite fort à propos ce passage d'Élien, Tactique, XIII, 2: Τοῦτο γὰρ τὸ ζυγόν (le premier rang) ξυνέχει τὴν πἄσει φάλαγγα καὶ τὸ ἱαον παρέχει κὖτὰ ἐν τῶς μάχαις, ὅ τι περ τὸ στόμωμα τῷ συθρο ὁποῖον γὰρ ἀν ἢ τοῦτο, ἐν ῷ ἡ τομὰ τοῦ σιδηρου, οῦτω καὶ ὁ πᾶς σίδηρος τὸ αὐτοῦ (lisez: τὸ αὐτοῦ) ἐργάζεται. Επ se retirant du pays des Parthes, Marc-Asseise disposa son armée en carré, de manière qu'elle offrit de tous les côtés un front espable de faire face à l'emmemi : e'est er que Plutarque appelle πολλοῖς ἀκυτισταῖ; καὶ σρινδονήταις οὐ μόνον τὴν σὐρηίστ άλλὰ καὶ τὰς πλευράς ἐππτέρας στομώσα: (Vie d'Antoine, XLII).

288. Έι γιτώνων. Ces mots sont altéris
289-290. Πτεροῖς.... ἐπεμδέλη, elle (la troisième Furie) dirige son vol autour de la falaise, portant ma mère dans sus bras.
afin de la jeter sur moi. — Πτεροϊ ἐρέσστι. Cf. Virgile, έπ., I, 300: « Volst « ille per aera magnum Remigio alaram. » Si Eschyle ne donne pas d'ailes à ses Esménides (voy. Ευπ., 84), c'est que le

Οίμοι, ατενεί με ποί φύγω; — Παρήν δ' όραν ού ταῦτα μορφής σχήματ', άλλ' ήλλάσσετο φθογγάς τε μόσχων καὶ κυνῶν ὑλάγματα, γά φασ' Ἐρινῦς ἱέναι μυχήματα. Ήμεῖς δὲ συσταλέντες, ὡς θανούμενοι, 295 σιγή χαθήμεθ' δ δέ χερί σπάσας ξίφος, μόσγους δρούσας είς μέσας λέων δπως παίει σιδήρω, λαγόνας είς πλευράς θ' ίείς, δοχῶν Ἐρινῦς θεάς ἀμύνεσθαι τάδε, ωσθ' αίματηρὸν πέλαγος έξανθεῖν άλός. 200 Κάν τῷδε πᾶς τις, ὡς ὁρᾶ βουφόρδια πίπτοντα καὶ πορθούμεν', έξωπλίζετο, χόχλους τε φυσών συλλέγων τ' έγχωρίους. πρός εὐτραφεῖς γάρ καὶ νεανίας ξένους φαύλους μάγεσθαι βουχόλους ήγούμεθα. 305

chœur d'une tragédie ne peut guère être composé de personnages ailés.

191-294. Παρήν δ' ὁρᾶν.... μυκήματα. Le sens général de ce passage a été d'abord compris par Seidler. Le berger dit qu'on me pouvait voir aucune des figures décrites par l'étranger; mais que celui-ci confondait les mugissements des génisses et les aboisments des chiens avec les cris qu'on prête aux Furies. On remarquera que pour Euripide l'apparition des Furies n'a pas de réalité, mais qu'elle n'est qu'une hallacination d'Oreste. Voyez nos observations sur la tragédie d'Oreste.

295. Συστα έντε:, ὡς θανούμενοι. A la vue d'un homme furieux qui s'élance de leur côté, l'épée nue à la main, les bergers s'accroupissent d'abord et s'attendent à mourir, sans oser se défendre. Mais lorsqu'ils verront l'étranger massacrer leurs troupeaux, ils essayeront de résister. Tout cela est naturel et n'implique aucane contradiction, quoi qu'on en ait dit.

298. Supp éez siç avant λαγόνας.

300. Construisez: ώστε πέλαγος άλὸς ίξανθεῖν αἰματηρόν, au point que les fluts salés se couronnèrent d'une écume sanglante. Εξανθεῖν, efforescere, se dit de tout ce qui se produit à la surface des objets.

303. Κόχλους. Les habitants barbares des côtes se servent de conques en guise de cors ou c'e trompettes. Hésychios : Κόχλοι; τοῖς θαλαττίοις έχρῶντο πρὸ τῆς τον σαλπίγγων εύρέσεως. Cf. la description de la conque embouchée par Triton chez Ovide, Metam. I, 323 aqq.

Πολλοί δ' ἐπληρώθημεν ἐν μιχρῷ χρόνω. Πίπτει δὲ μανίας πίτυλον ὁ ξένος μεθείς. στάζων ἀφρῷ γένειον ώς δ' ἐσείδομεν προύργου πεσόντα, πᾶς ἀνὴρ ἔσχεν πόνον βάλλων ἀράσσων · ἄτερος δὲ τοῖν ξένοιν 310 άφρόν τ' ἀπέψα σώματός τ' έτημέλει πέπλων τε προυχάλυπτεν εύπήνους ύφάς. καραδοκών μέν τάπιόντα τραύματα, φίλον δὲ θεραπείαισιν ἄνδρ' εὐεργετῶν. Έμφρων δ' ανάξας δ ξένος πεσήματος 315 έγνω κλύδωνα πολεμίων προσκείμενον καί την παρούσαν συμφοράν αὐτοίν πέλας. φμωξέ θ' . ήμεις δ' ούχ ανίεμεν πέτροις βάλλοντες, άλλος άλλοθεν προσκείμενοι. Οδ δή τὸ δεινόν παρακέλευμ' ήκούσαμεν. 320 Πυλάδη, θανούμεθ', άλλ' δπως θανούμεθα χάλλισθ' . έπου μοι, φάσγανον σπάσας γερί.

NC. 306. Manuscrits: ἐν μακρῷ. Aldine: ἐν μικρῷ. Nauck propose οὐ μακρῷ. — 341. La leçon ἀπίψα se trouve aussi dans Lucien, Amores, 47, et dans Hésychia (᾿Απέψα ἀπέμασσεν). Elmsley: ἀπέψη. — 342. Manuscrits de Lucien: πέκλου ε εὐπήκτους ὑρὰς ου εὐπήκτους ὑρὰς. Hermann: εὐπτύκτους. — 345. Manuscrits: ἀναίζας. — 346. Scaliger a rectifié la leçon έγνωκε κλύδωνα. — 348. πέτροις L<sup>3</sup>. πέτρους L<sup>4</sup> et P<sup>4</sup>.

306. Πολλοί δ' ἐπληρώθημεν, un grand nombre des nôtres se compléta, c'est-àdire: nous nous trouvâmes réunis en grand nombre. Cf. Hécube, 524: Παρῆν μὲν δχλος πᾶς 'λχαιίκοῦ στρατοῦ Πλήρης πρὸ τύμδου.

307. Μανία; πίτυλον, l'accès de la rage. Πίτυλος se dit au propre du mouvement des rames, et en général de tous les mouvements qui se suivent précipitamment et sans relâche. Cf. Here. fur. 4189 : Μαινομένφ πιτύ)φ πλαγχθείς.

309. Προύργου, à propos (pour nous), d'une manière favorable à notre entre prise, πρὸ ἔργου.

342. Πέπλων.... ὑφάς. Comme Pylade n'a pas de bouclier, il se sert de son mantesu pour couvrir son ami. Homère, Il.

V, 345, raconte presque dans les mines termes comment Vénus protége Énie estre la fureur de Diomède : Πρόσθε δί el πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμ' ἐπάλυψεν.

320. Οῦ δή, c'est là, c'est alora.

321-22. Όπως θανούμεθα πάλλες(τε), mourons noblement! On peut sous-entendre σκόπει ου σκοπόμεν avant δκως. Ries riest plus usuel que cette tournare elliptique. Cf. Χέπορhon, Δπαδ., I, 7, 3: Όπως οῦν ἔσεσθε ἀνδρες ἄξιωι τῆς ἐλευθερίας ἡς κέκτησθε. — Cenx qui font dipendre ὁπως θανούμεθα de ἔκου, en mettant une virgule avant ce dernler mot, affaiblissent singulièrement l'énergie de cette exhortation, τὸ ὁεινὸν παραπίλευμα (vers 320), dont le souvenir soul inquire encore de l'elfroi au berger

'Ως δ' εξδομεν δίπαλτα πολεμίων ξίφη. φυγή λεπαίας έξεπίμπλαμεν νάπας. Άλλ' εί φύγοι τις, άτεροι προσχείμενοι 325 έβαλλον αὐτούς εὶ δὲ τούσδ' ὼσαίατο, αύθις τὸ νῦν ὑπεῖχον ήρασσον πέτροις. Άλλ' ήν άπιστον μυρίων γάρ έχ γερών ούδεις τὰ τῆς θεοῦ θύματ' ηὐτύγει βαλών. Μόλις δέ νιν τόλμη μέν ου χειρούμεθα, 330 χύχλω δε περιδαλόντες εξεχόψαμεν πέτροισι γειρῶν φάσγαν' εἰς δὲ γῆν γόνυ καμάτω καθείσαν. Πρός δ' ἄνακτα τῆσδε γῆς χομίζομέν νιν. Ο δ' έσιδων όσον τάχος ές γέρνιβάς τε καὶ σφαγεί' ἔπεμπέ σοι. 335 Εύγου δε τοιάδ', ω νεανί, σοι ξένων

NC. 327. Manuscrits: αὐτις. — 328. Εν γ' ἄπιστον Tournier. — 329. Il faut probablement écrire ηὐστόχει βαλών, conjecture de Badham. — 324. Reiske a rectifié la leçon περιδάλλοντες. — Ensuite nous avons substitué à la leçon έξεκλέψαμεν la conjecture de Bothe ἐξεκόψαμεν, correction d'une justesse évidente et s'accordant très-bien avec τόλμη μὶν οὐ χειρούμεθα, quoi qu'en dise Kæchly, lequel écrit assex bisarrement ἐξεκλέψαμεν ∦πέπλοισι. — 335. Les manuscrits portent τε χέρνιδάς τε καὶ σφάγι' ἐπεμπέ σοι. Οπ peut écrire ἐς χέρνιδάς τε (Valchenaer) ου ἐπὶ χέρνιδάς τε (Hartung). Une gloss, dans laquelle τε était placé au second rang, s'étant mêlée au texte, la préposition a été omise. Ensuite Musgrave a rétabli le mètre en écrivant σφαγεί'.

323. Δίπαλτα ξίφη veut dire ici : « les deux épées, » et non : « les épées à deux tranchants, » ni : « les épées brandies avec les deux mains. »

325. Εὶ φύγοι τις. Comme τις est ici opposé à άτιροι, on peut le traduire par « les uns. » Le pronom indéfini τις renferme l'idée de la pluralité.

326-327. El δε τούσδ' ἀσαίατο.... ἤρασσον πέτροις. Toutes les fois que les étrangers repoussaient les assaillants, ceux qui avaient tantôt fui les accablèrent à leur tour de coups de pierre. — Τὸ νῦν ὑπεῖτον, la partie de la bande qui s'était tantôt (νῦν, modo) retirée. Cette locution, qui équivant à un nom collectif, est suivie du verbe au pluriel, ἤρασσον.

829. Οὐδείς.... βαλών, personne n'atteignit les victimes réservées à la déesse : elles ne devaient tomber qu'à l'autel, et y arriver intactes, sans blessure ni mutilation, conformément à l'asage observé pour tout ce qu'on offrait aux dieux. Le berger laisse entendre que Diane elle-même préserva les étrangers et les désigna ainsi pour le sacrifice.

335. Ές χέρνιδάς τε καὶ σφαγεί(α), pour être consacrés au moyen de l'em instrale et être ensuite immolés. Σραγεία équivaut ici à σφαγάς, et exprime l'action d'égorger. Au vers 40 σφάγια a été employé dans le même sons.

336-337. Τοιάδ(s) σφάγια est mis pour τοιάδ' άλλα σφάγια, et ce dernier mot a ici son sens habituel de « victimes. » Si les dieux continuent d'envoyer à Iphigénie de si belles et de si nobles virti mes, la Grèce expiera le sacrifice offert à Aulis. 
" Ὁ νεᾶνί, σοι. La virgule est contraire au génie de la langue grecque. Voy. Iph. Aul., 645: "Γμεῖς δὲ, νεάνιδές, νιν.... et la note.

οί δυστυχεῖς γὰρ τοῖσιν εὐτυχεστέροις
αὐτοὶ κακῶς πράξαντες οὐ φρονοῦσιν εὖ.
Άλλ' οὔτε πνεῦμα Διόθεν ἦλθε πώποτε,
οὐ πορθμὶς, ἤτις διὰ πέτρας Συμπληγάδας
Έλένην ἀπήγαγ' ἐνθάδ', ἤ μ' ἀπώλεσεν,
Μενέλεων θ', ἵν' αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην,
τὴν ἐνθάδ' Αὖλιν ἀντιθεῖσα τῆς ἐκεῖ,
οὖ μ' ὥστε μόσχον Δαναίδαι χειρούμενοι
ἔσφαζον, ἱερεὺς δ' ἦν ὁ γεννήσας πατήρ.
Οἴμοι (κακῶν γὰρ τῶν τότ' οὐκ ἀμνημονῶ),
ὅσας γενείου χεῖρας ἐξηκόντισα
γονάτων τε τοῦ τεκόντος ἐξαρτωμένη,
λέγουσα τοιάδ'. Ἦ πάτερ, νυμφεύομαι

NC. 352-353. On a fait sur le second de ces deux vers toute sorte de conjectures : αὐτοὶ καλῶς πράξαντες, αὐτοὶ ποτ' εὖ πράξαντες, αὐτοῖς κακῶς πράξασιν, etc. Aucune n'éclaireit ce passage. Je le comprendrais, si le vers 352 portait : τοῖς δυσπότμοις γὰρ οἴ ποτ' εὐτυχέστεροι. — 354-355. Kirchhoſſ propose ἀλλ' είθε et ἢ πορθμίς. Cſ. vers 439. — 366. Badham : κατήγαγ'. — 367. La leçon Μενέλαον a été rectifiée par Barnes. — 359. Pierson a corrigé la leçon οῖ μ'. — 364. La leçon τῶν τοῦδ' est corrigée dans l'édition Akline.

vrai. Dans cette phrase et dans les phrases analogues les Grecs se servent de l'imparfait pour indiquer que la chose a été vraie avant le moment où l'on en a reconnu la vérité, Voy. la note sur Iph. Aul., 404.

352-353. On ne comprend pas ce que venlent dire les mots αυτοι κακῶς πιά-ξαντες après οι δυστυχείς. On s'explique encore moins quel rapport il peut y avoir entre τοῖσιν τὐτυχεοτέροις et les malheureux captifs dévoués au supplice. Il faudrait ici une réflexion qui fût d'accord avec la situation où se trouve Iphigénie, par exemple : « Les malheureux trouvent moins de bienveillance chez les heureux, quand œux-ci sont à leur tour frappés d'un malbeur. » Voy. NC.

387 Ίν' αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην. Cf. Hipp., 647 : Ίν' εἰχον, et 930 : 'Ω; ἐξηλέγχετο. L'imparfait de ces phrases finales répond à l'imparfait avec év des phrases hypothétiques : il indique qu'un bat eût été atteint, si un événement, qui me s'est pes réalisé, avait eu licu.

358. Trìy ivôáô' Aöhry, cette autre Aulis. Dans l'amertume de son âme, elle appelle Aulis tout lieu où l'on offre des sacrifices humains.

360. Ἱερεὺς δ' ἢν δ γεννήσας πατήρ. Ce trait barbare est, sans doute, tiré du poème des Cypriaques: cf. p. 304. Quant au tour énergique de l'expression, cl. Iph. Aul., 1477: ᾿Απώλεσέν σ', ὧ τέπνον, ὁ ευτεύσα: πατήρ.

φυτιύσα: πατήρ.
362. Όσας χεῖρας έquivant à δσάκις χεῖρας. Cet he'lénisme remonte au premier âge de la littérature. Πολύς pour πολλάκις se lit déja dans Homère, Od. II, 151: Γιναξάσθην πτερὰ πολλά. Cf. Μέρρ., 818 et la note. — Γενείου έξηκόντισα, « j'ai lancé vers ton menton, » en prose πρὸς γένιτον έξέτεινα. Ce trope peint vivement l'insistance de la prière. Pressé par tout le monde de révoquer son ordre rigoureux, Créon s'écrie dans l'Antigone de Sophocle, vers 1033: Πάντες, siots τοξόται σκοποῦ, Τοξεύετ' ἀν-βρὸς τοῦδε.

νυμφεύματ' αίσγρά πρός σέθεν μήτηρ δ' έμέ 365 σέθεν κατακτείνοντος Άργειαί τε νύν ύμνοῦσιν ύμεναίοισιν, αὐλεῖται δὲ πᾶν μέλαθρον ήμεις δ' όλλύμεσθα πρός σέθεν. "λιδης 'Αγιλλεύς ήν ἄρ', οὐγ ὁ Πηλέως. ον μοι προτείνας πόσιν έν άρματων δγοις 375 είς αίματηρον γάμον έπορθμευσας δόλω. 'Εγώ δὲ λεπτῶν ὅμιμα διὰ καλυμμάτων έγουσ', άδελφόν τ' ούχ άνειλόμην χεροίν, δς νῦν όλωλεν, οὐ χασιγνήτη στόμα συνήψ' ύπ' αιδούς, ώς ιούσ' είς Πηλέως 370 μέλαθρα πολλά δ' ἀπεθέμην ἀσπάσματα είσαῦθις, ώς ήξουσ' ές Άργος αὖ πάλιν.  $^{ au}\Omega$  τλημον, εί τέθνηχας, έξ οΐων χαλών έρρεις, 'Ορέστα, καὶ πατρός ζηλωμάτων.--

NC. 365. Reiske a rectifié la leçon μήτηρ δ' ἐμή. — 366. Άργεῖαί τε νῦν, correction de Heath pour ἀργεταί τέ νεν. - 370. προτείνας, correction de Badham pour spe σειπας. Ensuite la vulgate èv άρμάτων δ' όχοις vient de l'édition Aldine; les s n'ont pas la particule d'. - 373. Tyrwhitt et Hermann ont corrigé la legon del τούτον είλόμην. — 374. Variante moins autorisée : κασιγνήτφ. — 377. Mans είσαῦτις. — 378. καλῶν, correction de Reiske pour κακῶν. Le texte a sens de altéré par un copiste qui se souvenait des malheurs d'Oreste sans considérer qu'Inhiginie ignore ce qui s'est passé dans la Grèce.

365-368. Μήτηρ δ' έμέ.... Clytemnestre n'est donc pas venue à Aulis; c'est dans le palais d'Argos qu'elle fait chanter l'hyménée. Voila encore un détail dont on ne peut guère méconnaître l'origine épique. Voy. notre Notice sur Iphigénie à Aulis.

367-368. Αύλειται δι παν μέλαθρον, tournure poétique pour καταυ)είται δέ παν μελαθρον. On cite Heraclides, 401: θυηπολείται δ' άστυ μάντεων ύπο.

369. "Λιδης.... Πηθέως, c'était donc Pluton, et non le fils de Pélée, cet Achille que.... Cf. Iph. Aul., 461 : "Αιδης νιν ώς δοικε νυμφεύσει τάγα.

370. Έν άρμάτων δχοις. Allusion an char sur lequel la jeune mariée était conduite à la maison de l'époux.

372-377. Ces vers ne font plus partie du discours qu'Iphigénie tint à son père. - Iphigénie était déjà couverte du vêtement nuptial qui voilait le regard de

l'épouse et ménageait sa pudeur : les suite διμα διά χαλυμμάτων έχουσ(α). Σο une comparaison célèbre Eschyle a p la jeune mariée presque dans les a termes, Cassandre dit dans Age vers 1178 : Καὶ μέν ὁ χρησμός σὐπέτ' ἐι καλυμμάτων Έσται δεδοραώ; **νεογάμο**υ νύμφης δίκην. En quittant l'appartement des vierges (παρθενών), la Elle d'Aga-memnon a cu honte d'ôter son volle pour embrasser le petit Oreste et sa jeuns s Électre. Elle se promettait de leur témoigner sa tendresse, quand elle viendrait faire une visite dans la maison paternelle.

378-379. Le génitif matpó; se ret aussi bien à xaλων (sort brillant) qu'à ζηλωμάτων (fortune digne d'envie), quoiqu'il soit rapproché de ce dernier Voy. la note sur le vers 1330 de Médée. — Iphigénie suppose que son père vit encore.

Τὰ τῆς θεοῦ δὲ μέμφομαι σορίσματα,

ἢτις βροτῶν μὲν ἢν τις ἄψηται φόνου,

ἢ καὶ λοχείας ἢ νεκροῦ θίγῃ χεροῖν,

βωμῶν ἀπείργει, μυσαρὸν ὡς ἡγουμένη,

αὐτὴ δὲ θυσίαις ἤδεται βροτοκτόνοις.

Οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως ποτ᾽ ἔτεκεν ἡ Διὸς δάμαρ

τὰ Ταντάλου τε θεοῖσιν ἔστιάματα

ἄπιστα κρίνω, παιδὸς ἡσθῆναι βορᾳ,

τοὺς δ᾽ ἐνθάδ᾽, αὐτοὺς ὄντας ἀνθρωποκτόνους,

εἰς τὴν θεὸν τὸ φαῦλον ἀναρέρειν δοκῶ ³ 390

σὐδένα γὰρ οἶμαι δαιμόνων εἶναι κακόν.

NC. 380. Monk et Nauck marquent une lac me avant ce vers. Il faut au moins admettre un moment de réflexion et de silence. — 382. Badham et Nauck condamnent ce vers sans nécessité absolue. — 384. Portus a rectifié la leçon αύτη. — 385. δπες ποτ' ἐτεκεν, correction de Hermann pour δπως ἔτεκεν ἄν, leçon qu'on a vainement défendue. Porson avait proposé δπως ἔτικτεν. — 387. Hermann a inséré τ' après Ταντάλου. — 390. τὴν θεὰν un ami de Markland. τὸν θεὸν mss.

380. Iphigénie s'est attendrie aux souveairs qu'elle vient d'évoquer. Aussi l'humeur farouche qui s'était un instant emparée d'elle (v. 348 sqq) fait-elle place à des sentiments plus doux. Au moment d'entrer dans le temple afin de préparer le sacrifice des étrangers, elle se révolte contre cet usage harbare avec plus d'énergie qu'elle a'avait fait au début de la tragédie, vers 34 sqq. — Σορίσματα, des distinctions subtiles et désavouées par le bon sens.

382. H καί, ou même. Il y a gradation. Non-seulement le meurtre, mais tout es qui est ou sanglant ou atteint de la mort, un accouchement (λοχεία), uu cadavre (νεκρός), était réputé impur, et quiconque y avait touché se trouvait exclu des lieux sacrés.

386. Τοσαύτην ἀμαθίαν, une si grande déraison, c'est-à-dire: un être si déraisonnable. Abstractum pro concreto. Cf. Catulle, XVII, 21: « Talis iste meus stupor « uil videt, nibil audit. »

387-391. Voici ce que dit Iphigénie :
• De même que je ne crois pas que les dieux se soient repus chex Tantale de la clasir du jeune Pélops, de même je peose que les sacrifices humains de la Tauride ont pour

cause la férocité des hommes, et non celle des dieux. » — Τε après Ταντάλου (v. 387) indique que le premier membre de phrase sera suivi d'un autre; et comme ce second membre de phrase contient l'idée principale, celle qui se rapporte au fait en question, il prend la conjonction δ(ε) (v. 389), au lieu de τε. Voy. la note sur le vers †250 de Médée.

387. Τὰ Ταντάλου.... θεοίσιν ἐστιάματα, le repas offert par Tantele aux
dieux. Le substantif ἐστιάματα gouverne
à la fois un génitif, qui est le réglme ordinaire des substantifs, et un datif, parce
qu'il conserve quelque chose de la nature
du verhe dont il dérive. Ces constructions
ne sont pas particulières à la poésie grecque. Les prosateurs s'en servent aussi.
Platon dit dans l'Apologie de Secrate,
p. 30 Λ : Τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρισίαν.

388. Παιδός ἡσθῆναι βορῷ, que (les dieux) alent pris plaisir à manger de la chair d'un enfant. Apposition libre.

391. Cette belle pensée est rendue ainsi dans un fragment du Bellérophon d'Euripide (Stoliée, Anth., C, 4): Εί θεοί τι δρώσιν αλοχρόν, οὐκ εἰσὶν θεοί. Pindare (Olymp., I, 35) dit plus modestement:

#### ΧΟΡΟΣ.

| Κυάνεαι χυάνεαι σύνοδοι θαλάσσας,               | Stropbe 1.' |
|-------------------------------------------------|-------------|
| ίν' οίστρος ο ποτώμενος Άργόθεν                 |             |
| άξενον ἐπ' οίδμα δίεπέρασε (πόρτιν)             | 395         |
| Ασιήτιδα γαΐαν                                  |             |
| Εὺρώπας διαμείψας.                              |             |
| Τίνες ποτ' άρα τὸν εὔυδρον δονακόχλοα           |             |
| λιπόντες Εὐρώταν                                | 400         |
| ἢ ῥεύματα σεμνά Δίρκας                          |             |
| έβασαν έβασαν άμιχτον α <b>ໄαν, ένθα χούρ</b> α |             |
| Δία τέγγει                                      |             |
| βωμοὺς καὶ περικίονας                           | 405         |
| ναούς αίμα βρότειον;                            |             |

Ή ροθοις είλατίνας δικρότοισι κώπας

[Antistrophe 1.]

NC. 391. (v', correction de Hermanu pour ήν. — P et L¹: ὁ πετόμενος. — 395. Monk a corrigé la leçon εὐξεινον ου εὐξενον. Dans le Palatinus ce vers se termine par διαπέρασεν, le correcteur de L ajoute ποτε. Erfurdt voulait διεπέρασεν Ἰοῦς. D'autres suppléent Ἰω. Bergk (Rheinisches Museum, XVIII, p. 201 sqq.): διεπέρασεν πόρτεν. Wecklein: διεπόρευσε τὰν βοῦν. — 402-403. Elmsley a corrigé la vulgate πούρα διατέγγει. Dindorf écrit κούρα Δία, au nominatif. — 406. La leçon ναοῦ (ου ναῶν) a été rectifiée par Elmsley. — 407. L'ancienne vulgate ἡ a été rectifiée par Baines, les leçons εἰλατίνοις εἰλατίνοις στακός με κώπαις par Wecklein. εἰλατίναις Seidler. ἡ ροδίοις εἰλατίνοις διαρότοιο πόπας Κirehhoff.

\*Eστι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαινόνων καλά, en rejetant, comme Euripide fait ici, la falle qui présentait les dieux de l'Olympe comme des anthropophages. Mais, chose curicuse, quel est le révit que Pindare met à la place de cette fable qui le révolte? Sans songer à mal, Pindare fait de Pélops le mignon de Neptune : il prête ainsi au frère de Jupiter des ardeurs dans lesquelles il ne voit rien de répréhensible. On ne pouvait épurer la mythologie d'une manière plus greeque.

394-395. Οἰστρος.... ειεπέρασε πόρτιν, le taon fit traverser la mer à la génisse. Les lecteurs d'Eschyle connaissent Io, la fille d'Inachos, changée en génisse et aiguillonnée par un taon, οἰστροπλήξ (Prom. 681), οἶστρω ἐρεσσομένα (Suppl., 641). On croyait qu'elle avait passé le détroit de Byzance à la nage, et les mots διεπέ-

ρασε πόρτιν sont une périphrase poétique de Βόσπορος.

396-397. 'Αστήτιδα.... διαμείψας, symt échangé la terre d'Asie contre l'Europa. Cf. Hélène, 1186 : Πέπλους μέλενες έξήψω χροὸς Λευκών ἀμείψασ(n).

398-401. Τίνες.... Αίρνας. Le chemr se demande qui sont les Grees jetés sur cette côte inhospitalière: s'ils viennent de Sparte et de la vallée de l'Eurotas, on du raineau Dircé près de Thèbes. — Τὰν εὐυδρον δονακόχιοα. Les jones de l'Eurotas sont susvent rappelés par les poètes. Il suffit de citer Helène, 349: Τὰν ὑδρόκντα δόνακι χλαρὸν Εὐρώταν Quant à l'accusatif irrégulier δονακόχλοα, il est formé d'après l'analogie de λευκόχροα, κυανόχροα, etc. On lit ἐγχλοα dans Nicandre, Ther., 676 et 883.

407. Poblot; désigne le mouvement des vagues produit par les coups de rame. Cf. ἔπλευσαν ἐπὶ πόντια κύματα
νάῖον ὅχημα λινοπόροισὶ τ΄ αὕραις,
ριλόπλουτον ἄμιλλαν
αὕξοντες μελάθροισιν;
Φίλα γὰρ ἐλπὶς ἐγένετ' ἐπὶ πήμασι βροτῶν
ἄπληστος ἀνθρώποις,
ὅλβου βάρος οἱ φέρονται
πλάνητες ἐπ' οἰδμα πόλεις τε βαρβάρους περῶντες
κεινᾳ δόξᾳ.
Γνώμα δ΄ οἰς μὲν ἄκαιρος ὅλβου, τοῖς δ' εἰς μέσον ἥκει.

Πῶς πέτρας τὰς συνδρομάδας, [Strop! e 2.] πῶς Φινείδας ἀύπνους ἀχτὰς ἐπέρασαν

NC. 408. Rsuchenstein et Kuchly substituent ἐπεμψαν ὰ ἐπλευσαν. Goram : ὅπλοσσαν. La conjecture de Dindorf πόρευσαν est moins probable, à cause de λινοπόροισι an vers suivant. — 410. La leçon λινοπόροις αύραις a été corrigée par Monk. Rauchenstein et Kuchly écrivent λινοτόνοις ἐν αύραις. — 413. Manuscrits : γένετ'. Le mot βροτῶν ἐπἰτ double emploi avec ἀνθρώποις, et le vers ne répond pas au vers correspondant de la strophe. Bergk propose ἐπί γε πήμασιν, en retranchant βροτῶν. Peut-être : φίλα γὰρ ἐγίνετ' ἐλπί; ἀπ' (pour ἀ ἐπί) ἄχεσι βοτά. — 417. τε ajouté par L³. — 418. κεινξ ἔφία, correction d'Elmsley, pour κοιναὶ δόξαι ου κεναὶ δόξαι. — 421. Mss : πῶς τὰς ευνδρομαὰσς πέτρας. Μυσgrave a déjà indiqué la transposition qu'exige l'accord antistrophique. — 422. Peut-être : Φινειδῶν (Rauchenstein).

1387. Auxocrotot indique que ce mouvement provient de rames manœuvrant également sur les deux bords,

408-410. Επλευσαν.... νάτον όχημα, ils firent voguer leur vaisseau. C'est ainsi que les poètes grees disent βαίντιν πόδα. Voy. la note sur le vers 649. — Λινοποροισί τ' αύραις, et par les vents qui font marcher le vaisseau (νάτον όχημα) au moyen des voiles. Il ne faut pas méconnaltre que les poètes usent très-librement des épithètes composés.

411-412. Φιλόπλουτον... μελάθροισιν, afin d'augmenter pour leur maison les moyens de soutenir la rivalité d'opulence. La rivalité des hommes est attribuée aux maisons, et le sens de άμιλλ av est modifé par la même métonymie qui fait que βίος

désigne souvent les moyens de vivre. C'est ainsi qu'il faut, suivant nous, expliquer ce passage qui a fort embarrassé les interprètes.

416. Φέρονται, sibi quærunt. [Klotz.]
 417. Πλάνητες. Cf. Horace, Art poét.
 417 : Mercatorne vagus.

419-420. Γνώμα.... fixt. « Sententia « aliis est non tenens modum in divitiis, « aliis autem moderata. » [Hermann.] Εξε μέσον équivaut à εξς τὸ μέτριον. On s'est vainement mis en frais de subtilités pour tirer un autre sens de ces mots.

421-423. Πῶς.... ἐπέρασαν. Le chœur s'étonne que les étrangers aient heureusement accompli une navigation si dangereuse. — Φινείδας ἀδπνους ἀπτάς, la côte de Phinée, c'est-à-dire de Salmvdos-

παρ' άλιον αίγιαλὸν ἐπ' Άμςιτρίτας 425 ροθίω δραμόντες, δπου πεντήχοντα χορᾶν Νηρήδων (ποσί) γοροί μέλπουσιν έγχυχλίοις, πλησιστίοισι πνοαῖς. 430 συριζόντων κατά πρύμναν εὐναίων πηδαλίων αύραισιν νοτίαις η πνεύμασι Ζεςύρου, τάν πολυόρνιθον ἐπ' αξ-435 αν, λευχάν άχτάν, Άχιληος δρόμους χαλλισταδίους,

NC. 425. La leçon παράλιον a été rectifiée par Seidler. — 426. Pent-êtra : gobles, d'après Bergk. — 428. P et L<sup>4</sup> : νηρηίδων χοροί. Hermann a inséré ποσί, supplément heureux qui rétablit l'accord antistrophique, et qui détermine le sens de μέλπουσιν. La leçon de L<sup>3</sup> : τῶν νηρηίδων n'est qu'une mauvaise correction. — 429. Heath et d'antres : ἐγκύκλιοι. — 430. P interpole καὶ αναιτ πλησιστίσισι. — 432. Faut-il lire εὐεγῶν (mobiles), ου εὐηρῶν πηδαλίων? Herwerden : εὐπαγῶν. — 433. La leçon εὖραι; (ου αὐραι; ἐν) νοτίαι; a été rectifiée par Kirchhoff. — 434. La vulgate ἡ πνοιαῖσι νίσει de l'édition Aldine. — 436. Manuscrits : ἀχιλλῆος.

sos, parages où la mer agitée « ne s'endort jamais. » En rappelant l'histoire des Phinéides, Sophocle dit : 'Ακταὶ Βοσπόριαι Ιδ' ὁ Θρηκῶν ἀξενος Σαλμυδησσός (Antig., 969).

427-429. Όπου.... έγχυχλίοις, οù le chœur des cinquante Néréides danse en rond. La locution ποσί μέλπουσιν veut dire ludunt pedibus. On sait que la danse des Néréides figure les ondulations qui rident la surface de la mer, quand elle est tranquille. C'est ainsi que Sophocle OEd. Col. 718) dit d'un vaisseau : Θρώσκει των έχατομπόδων Χηρήδων ακόλουθος. Je snis toutefols disposé à croire, avec Bergk, qu'il s'agit ici d'une localité particulière où les Néréides avaient un sanctuaire et aimaient à se rendre. A la fin de cette strophe il est question de l'île d'Achille : or le culte des Néréides était souvent associé à celui du fils de Thétis.

430-434. Les mots πλησιστίοισι πνοαίς dépendent de ἐπέρασαν, vers 424. L'idée

indiquée par ces mots est développée dans la phrase incidente : συριζόνταν.... Ζεφύρου, « quand à la ponpe le gouverneil siffait au vent du Sud ou à la brise du Zéphyre. » Pour ce qui est de l'épithète εὐναίων, les interprètes se sont vainement efforcés de l'expliquer : il fant croire que ce mot a été altéré par les copistes.

435-437. Τὰν πολυόρνιθεν ἀπ' αἰαν. Ces mots et les suivants sont encore gonvernés par ἐπέρασαν (ν. 424), et toute la strophe ne forme qu'une scale période grammaticale d'une construction un peu làche. — La localité désignée dans ces vers est une île déserte, habitée scalement par des oiseaux de mer et appelée Leucé à cause de la blancheur de ses côtes. Une légende, qui remonte au poête épique Arctinos, en avait fait le séjour de l'ombre d'Achille. De là le nom de Δρόμος Άχιλλως, que quelques-uns donnaient à une presqu'ile voisine. Voy. Arrien, Périple, 21 sqq., et Euripide, Androm. 1259 sqq.:

άξεινον κατά πόντον;

Είθ' εύγαῖσιν δεσποσύνοις [Antistrophe 2.] Λήδας Έλένα φίλα 440 παῖς ἐλθοῦσα τύχοι τὰν Τρωάδα λιποῦσα πόλιν, ἵν' ἀμφὶ χαίτα δρόσον αίματηράν είλιγθεῖσα λαιμοτόμω δεσποίνας χερί θάνοι 445 ποινάς δοῦσ' ἀντιπάλους. "Ηδιστ' ἄν δ' ἀγγελίαν δεξαίμεσθ', Έλλάδος έχ γᾶς πλωτήρων εί τις έδα, δουλείας έμέθεν 450 δειλαίας παυσίπονος.

NC. 438. L<sup>5</sup>: εύξεινον. — 439. Markland a corrigé la leçon δεσποσύνας. — 444. Nauck et d'autres regardent είλιχθείσα comme gâté. Kœchly écrit άγνισθείσα. Bergk propose χερνιρθείσα. Voy. la note explicative. — 445. θάνοι Seidler. θάνη mss. — 447. Manuscrits: ήδιστ' ἀν τήνδ' ἀγγελίαν. Nous avons adopté la correction de Hermann. Cependant la leçon primitive peut avoir été: ήδιστα δ' ἀν τόδ' ἔπος. Teufel: ήδισταν δ' ἀν άγγελίαν. — 448. Manuscrits: δεξαίμεθ'.

"Ενθεν κομίζων ξηρόν έκ πόντου πόδα Τὸν φίλτατόν σοι παϊδ' έμοί τ' 'Αχιλλέα "Όψει δόμους ναίοντα νησιωτικούς Λευκήν κατ' άκτην έντδς Εύξείνου πόρου. Cette ile, située près des embouchures da Danube, est, dit-on, l'île des Serpents, assez connue en France depuis la guerre de Crimée.

439. Εθχαΐσιν δεσποσύνοις, suivant le vœu de ma maîtresse. Comparez le vers 354 sqq.

442-444. 'Aupi χαίτα.... είλιχθεῖσα, ayant la chevelure ceinte d'une rosée sanglante, c'est-à-dire : des eaux lustrales, qui consacrent la victime et la dévouent à la mort. Cf. vers 622 : Χαίτην ἀμφὶ σὴν αργύψομαι. — Είλιχθεῖσα équivant à στερθεῖσα. Les eaux lustrales, répandues autour de la tête, sont comme une autre couronne à côté de la couronne de fleurs que portait la victime. Cf. Iphigénie à

Aulis, 1477 : Στέφεα περίδολα δίδοτε, ξέρετε · πλόχαμο; δδε χαταστέφειν · χερνίδων τε παγάς.

444-446. Λαιμοτόμφ χερί est dit comme δρόσον αίματηράν au vers 443. En consacrant la victime, la main de la prêtresse la condamne à mort et l'égorge en quelque sorte. — Θένοι. Cet optaif fait suite à celui de la phrase principale εξό.... ἐλθοῦσα τύχοι. Cf. Sophocle, Ajax, 1222 : Γενοίμαν..., δπως προσείποιμαν.

447. Après avoir épousé un instant les ressentiments d'Iphigénie, le chœur termine en formant des vœux plus doux. Aussi ces vœux se réaliseront-ils à la fin de la tragédie.

450-451. Δουλείας... δειλαίας. On trouve la même assonance dans Hécube, vers 156: Δειλαία δειλαίου γήρως, δουλείας τᾶς οὐ τλατᾶς.

455

'Αλλ' οίδε χέρας δεσμοῖς δίδυμοι συνερεισθέντες χωροῦσι, νέον πρόσραγμα θεᾶς σιγᾶτε, φίλαι. Τὰ γὰρ 'Ελλήνων ἀχροθίνια δὰ ναοῖσι πέλας τάδε βαίνει' οὐδ' ἀγγελίας ψευδεῖς ελαχεν βουρορόδς ἀνήρ. 'Ω πότνι', εἴ σοι τάδ' ἀρεσχόντως πόλις ἤδε τελεῖ, δέξαι θυσίας, &ς ὁ παρ' ήμῖν

460

465

νέμος ούχ έσίας ["Ελλησι διδούς] αναφαίνει

NC. 452. La leçon καὶ (ce mot n'est sjouté que par L³) γὰρ ὀνείρασε συμβλίην π'offre pas de sens et répugne au mètre. Hermann écrivait καὶ γὰρ ὀνείρασε ἀπιβαίην ἢ δόμοις (en substituant ϋπνων ὰ ὑμνων, au vers 454); Kirchhoff propose εἰ γὰρ ἐνείρασε συνείην Į δόμοις. Mais le souhait de revoir la patrie en songe, quelque touchant qu'il puisse être, ne convient pas ici. Les νœικ du chœur sont plus positifs: les vers précèdents le prouvent assez. J'ai donc écrit τὰν γὰρ ὀνείροις ἀποδαίη. L'altération provient sans doute de la glose explicative συμβαίη. — 453. Aldine: οἶκοις, pour δόμοις. — 455. ἀπολαύτιν L ἀπόλαυσιν P. — P et L¹: δλ6α. — 456-466. Ces vers étaient attribués à l'phigénie dans les éditions antérieures à celle de Seidler. — 456. Markland ar rectifié la leçon διδύμοις. — 460. L'ancienne vulgate ἐν ναυῖσι νίεnt de l'édition Aldine. — 466. On lissit ᾶς ὁ παρ' ἡα ν νουσε οὐχ ὁσίας ἢ Ἑλλησι διδοὺς ἀναφαίνει, et Γυπ e donnait beaucoup de mal pour expliquer ce non-sens. Nons avons retranché, de l'avis de Bergk, les mots Ἑλλησι διδοὺς, dont le premier est une glose explicative de ἢμίν, et le sec-ind une interpolation faite pour compléter le mètre quand Ἑλλησι δ'έλιτε s'était introduit dans le texte.

452-453. Le chœur souhaite de voir s'accomplir ce qu'il a si souvent rèvé, de prendre part dans la maison et dans la cité de ses pères à ces chants et a ces danses, qui étaient le plaisir le plus vif dont pût jouir une jeune Grecque. Les mêmes vœux seront répetés avec plus de développement aux vers 1143 sqq. — Άποδειη, puissent s'accomplir. Cf. Xénophon, Anab., VII, viii, 22 : Καὶ οῦτοι τὰ πρότερα ἰερὰ ἀπέδη. — Δομ κ; équivaut à ἐν δόμοις. — Κοινὰν χαριν δὐδω,

plaisir dont les heureux jouissent en commun, en se réunissant. L'accusatif χάριν forme une apposition libre à la location τερπνῶν ὑμνων ἀπολαύειν. Cf. Iph. .tul., 4114, et la note.

458. Πρόσραγια θεᾶς, sacrifice qui est dù à la déesse. Cf. v. 329.

459. Έλλή-ων ἀποσύνια, les prémices des Hellenes, c.-à-d, les jeunes Grees, qui sont des victimes d'élite. Cf. Phénic., 202.

465-466. "Aç .... avapalvet, que l'usage

480

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Fier.

τὰ τῆς θεοῦ μέν πρῶτον ὡς καλῶς ἔγη φροντιστέον μοι. Μέθετε τῶν ξένων χέρας, ώς όντες ίεροι μηχέτ' ώσι δέσμιοι. Ναοῦ δ' ἔσω στείχοντες εὐτρεπίζετε 470 ά γρη 'πὶ τοῖς παροῦσι καὶ νομίζεται. Φεῦ τίς άρα μήτηρ ή τεχοῦσ' ύμᾶς ποτε πατήρ τ' άδελφή τ', εί γεγῶσα τυγχάνει; οίων στερείσα διπτύγων νεανιών άνάδελφος ἔσται. Τὰς τύχας τίς οἶδ' ὅτω 475 τοιαίδ' ἔσονται; πάντα γάρ τὰ τῶν θεῶν είς αφανές έρπει, χούδεν οίδ' ούδεις χαχόν ή γάρ τύχη παρήγαγ' είς το δυσμαθές. Πόθεν ποθ' ήχετ', ὧ ταλαίπωροι ξένοι;

NC. 470. La leçon ναούς a été corrigée par Valckenaer. — 474. Scaliger a corrigé la leçon στερτ,θείσα. — 475. P<sup>2</sup>: οὐα οἰδ' ὅτι. — 477. κακόν semble être un mauvais supplément, ajouté pour combler une lacune. Le vers pouvait se terminer primitivement par τέλος. Cf. Oreste, 4545: Τέλος ἔχει δαίμων βροτοῖς, τέλος ὅπα θέλει. Kirchho'f propose: βροτῶν, Wecklein: σαρῶς. La conjecture ἀπάν (Badham) avait déjà été rejetée avec raison par Musgrave. — 484. Nous avous adopté la correction de Dobree ἔσεσ'ε δὴ κάτω, pour ἔσεσθ' ἀεὶ κάτω, leçon que Schœne et Kæchly ont vainement essayé de défendre. ΔΗ pouvait se confondre facilement avec λΙ ου λΕΙ.

'Ως διά μακροῦ μὲν τήνδ' ἐπλεύσατε χθόνα,

μαχρόν δ' ἀπ' οίχων χρόνον ἔσεσθε δή χάτω.

čtubli chez nous déclare illicites, impies. Les mots παρ' ἡμῖν sont évidemment opposés à πόλις ἦδε, ν. 464.

467. Τὰ τῆς θεοῦ μὲν πρῶτον. Les deux derniers mots indiquent qu'l phigénie songe dès à présent à interroger les étrangers, mais qu'elle se contient, afin de s'occuper d'abord des choses du culte.

473. Iphigénie ne dit qu'un mot des parents de ces étrangers; mais elle se met à la place de la sœur qu'ils peuvent avoir. Jeune fille, elle ne connaît encore que l'affection fraternelle, et l'on a vu que son frère occupe toute sa pensée.

478. Τας τύχας τίς οἰδ' ότφ.... équivant à τίς οἰδεν ῷτινι αι τύχαι.... Cf. Hipp., 4254: Τὸν σὸν πιθέσθαι παϊδ' ὁπω; ἐστὶν ×ακός. — « Qui sait qui aura « un sort pareil? » signise: « Personne de peut savoir à qui un malbeur pareil est réservé. » Si nous donnons cette explication, qui peut sembler inutile, c'est que certains nterprètes ont cherché midi à quatorse heures.

477-478. Κακόν ne donne pas de sens satisfaisant. Il faut un mot plus général. Si le poète a écrit τέλος (νωγ. NC), les mots suivants: ἡ γὰο τύχη παρήγαγ' εἰς τὸ δυσμαθές, significat, que la fortune a dérobé à nos yeux l'is-ue des choses en la cachant dans une obscurité impénétrable.

480-481, Iphigénie dit : « vous avez fait un

Τί ταῦτ' ὀδύρει, κὰπὶ τοῖς μέλλουσι νῷν κακοῖσι λυπεῖς, ἥτις εἶ ποτ', ὧ γύναι; Οὐτοι νομίζω σοφὸν, δς ἄν μέλλων θανεῖν οἴκτω τὸ δεῖμα τοὐλέθρου νικᾶν θέλη, [οὐχ ὅστις Ἅιδην ἐγγὺς ὄντ' οἰκτίζεται,] σωτηρίας ἄνελπις ' ὡς δύ' ἐξ ἐνὸς νακὼ συνάπτει, μωρίαν τ' ὀγλισκάνει θνήσκει θ' ὁμοίως ' τὴν τύχην δ' ἐᾶν χρεών. Ἡμᾶς δὲ μὴ θρήνει σύ ' τὰς γὰρ ἐνθάδε θυσίας ἐπιστάμεσθα καὶ γιγνώσκομεν.

490

485

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πότερος ἄρ' ὑμῶν ἐνθάδ' ὧνομασμένος Πυλάδης κέκληται; Τόδε μαθεῖν πρῶτον θέλω.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Οδ', εί τι δή σοι τοῦτ' ἐν ἡδονῆ μαθεῖν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ποίας πολίτης πατρίδος Έλληνος γεγώς; ΟΡΕΣΤΗΣ.

495

Τί δ' ἄν μαθοῦσα τόδε πλέον λάβοις, γύναι;

NC. 482-483. Porson et d'autres écrivent νὰ παποῖσι λυπεῖς. Cobet veut : νῷν λυπεῖ καποῖσιν. — 486. Ce vers, déjà suspect à Marklaud, est avec raison considére par Hartong et par Kœchly comme une citation marginale tirée d'une autre tragédie. Pour le conserver, plusieurs éditeurs écrivent au vers 484, d'après Seidler, πτανείν pour θπενείν (leçon confirmée par Stobée, Anth., VIII, 6), et au vers 486 οὐδ' pour οὐχ. lès prêtent ainsi à Oreste un langage fort déplaisant. — 487, ἄνελπις, rétabli par Brodess pour ἀν ἀλπί:. — 492. Dans la première édition, nous avions hasardé εἴπετ' pour ἐνθάδ'. — 494. εἶ τι L². ἐστι P.

long voyage pour venir dans ce pays, et vous serez longtemps absents de votre maison, dans le séjour des morts. » La particule δή marque que la chose n'est que trop évidente.

482-483. Τί τοῦτ' ὀδύσει... ) υπεῖς:

Quid hæc lamentaris et ad impendentia
nobis mala insuper molesta es? μ Le
verbe λυπεῖν s'emploie parfois sans complément dans le sens d'importuner. Cf.
Άγαν γε λυπεῖς, Sophoele, .djax, 589, et
dutig., 673. [Klotz et Kæchly.]

458. Μωρίαν όρλισκάνει. Voy. Med.,

1227, et la note sur le vers 403 de Médec. 489. Τὴν τύχην δ' đã: χρεών, il se faut point s'occuper du sort. Dans une circonstance analogue, Oreste dit à Électre: Τα δὲ παρόντ' ἐα κακά (Ο., 4038).

490. 'Ημᾶς δέ. Ce commencement de phrase indique qu'après les considérations générales qu'il avait faites dans les vers précédents, Oreste revient à son propre sort. 492. 'Ενθαδ' ἀνομασμένος, désigné de

ce nom ici, dans ce pays. Cf. 249 et 281.
495. Πατρίδος Έλληνος. Cf. v. 311
avec la note.

500

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πότερον άδελφω μητρός έστον έχ μιᾶς; ορεστής.

Φιλότητί γ' ἐσμέν, οὐ χασιγνήτω γένει.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Σοί δ' ὄνομα ποῖον ἔθεθ' ὁ γεννήσας πατήρ;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τὸ μὲν δίχαιον δυστυχεῖς χαλοίμεθ' ἄν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐ τοῦτ' ἐρωτῶ· τοῦτο μέν δὸς τῆ τύχη.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άνώνυμοι θανόντες οὐ γελώμεθ' ἄν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί δὲ φθονεῖς τοῦτ'; Ἡ φρονεῖς οὕτω μέγα;

Τὸ σῶμα θύσεις τοὺμὸν, οὐχὶ τοὕνομα.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐδ' ἀν πόλιν φράσειας ήτις ἐστί σοι;

505

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ζητεῖς γὰρ οὐδὲν χέρδος, ὡς θανουμένω.

ІФІГЕЛЕТА

Χάριν δὲ δοῦναι τήνδε χωλύει τί σε;

NC. 198. Nauck et Koschly ont corrigé la leçon έσμεν δ' ου κασιγνήτω, γύναι — 503. 2000εῖς L. — 505. Peut-être : ήτις έστε σή. [Nauck.]

498. Φ.λότητί γ(ε'..., γενει. L'attribut καστγγήτω n'est énoncé que dans le second membre de phrase; mais il se rapporte aussi au premier.

499. Ici ὁ γεννήσας est ajouté à πατήρ par un autre motif qu'au vers 360. Ayant donné le jour à l'enfant, le père a aussi le droit de lui donner un nom.

b00. De même qu'au vers 254, le poête nous fait croire ici que le nom d'Oreste va être prononcé, et il évite avec esprit cette révélation prématurée. — Τὸ μὲν δίχαιον, « si justam seu veram rei rationem spectes. » [Seidler.] — La réponse d'Oreste a semblé très-ingénieuse aux anciens. Plante, ou plutôt le modèle

grec de Plaute, l'a imitée dans le Persan, IV, 4, 94: « Quis fuit? die nomen.

« — Quid illum miserum memorem qui « fuit? Nunc et illum Miserum et me Mi« serum aquomst nominarier. » Horace aussi s'en est souvenu dans ses Épstres, I, vii, 92: « Pol me miserum, patrone, vo« cares, Si velles, inquit, verum inibi po« nere nomen». (Passages cités par Markland et Poison.)

504. Τὸ σῶμα.... τοῦνομα. Ch. Iph. Aul., 938: Τοῦνομα γάρ.... τοὺμὸ, φονεύσει παϊδα σήν.... ἀγιὸν δ' οὐκει' ἐστὶ σῶμ' ἐμόν.

506. Construises: Zητείς γάρ (δ) σύδλν πίρδος (ίστλν έμο ), ώς θανουμένφ.

Τό κλεινόν Άργος πατρίο ἐμὴν ἐπεύχομαι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πρός θεῶν ἀληθῶς, ὧ ξέν', εἶ κεῖθεν γεγώς; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχ τῶν Μυχηνῶν γ', αι ποτ' ήσαν δλβιαι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Φυγάς δ' ἀπῆρας πατρίδος, ἢ ποία τύχη;

Φεύγω τρόπον γε δή τιν' οὐχ έκων έκων.

Καὶ μὴν ποθεινός γ' ἦλθες ἐζ Αργους μολών. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούκουν έμαυτῷ γ' εὶ δὲ σοὶ, σὰ τοῦθ' δρα. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άρ' ἄν τί μοι φράσειας ὧν έγὼ θέλω;

515

51

"Ως γ` εੇν παρέργω τῆς εμῆς δυσπρα**ζίας.** ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τροίαν ἴσως οἶσθ', ής άπανταγοῦ λόγος. ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ως μήποτ' ώφελόν γε μηδ' ίδων όναρ. IФИГЕNЕIA.

Φασίν νιν ούκέτ' ούσαν οίγεσθαι δορί.

NC. 510. Après Muxquov nous avons inséré y', suivant l'édition de Cambridge. -511. La conjonction δ' après φυγάς est due à Scaliger. - 513-514. Ces deux vers. qui se lisaient après le vers 516, ont été transposés par Kirchhoff. - 514. 60 2006 ο̃οα, correction de Seidler pour σύ τοῦτ' έρα. Barnes avait proposé : σὐ τοῦδ' έρα. -616. Hermann a inséré γ' après ώς.

510. Έχ τῶν Μυχηνῶν γ'. En affirmant, par la particule ye, qu'il est du pays d'Argos, Oreste ajoute qu'il est de la ville de Mycene.

512. Oùy kxùv kxúv Dans l'Iliade, IV, 43, Jupiter dit qu'il a consenti à la destruction de Troie έχων ἀέκοντί γε θυμφ.

\$14. El de col, où toud' opa. « Si tibi « (gratus est adventus meus), hoc tu vi-« deris, i. e. hujus rei rationem tu tibi reddideris, » [Seidler.] Oreste ne peut comprendre ce qu'Iphigénie veut dire : il doit croire que la prêtresse se réjouit d'avoir une victime à offrir à sa décase.

616. 'Ω; γ' èv... δυσπραξίας. « Oni (γε), je considererai cet interrogatoire comme un léger surcroft de mon malheur. » Oreste fait cette réponse du même ton que la précédente, en homme blessé, qui se contient à peine, et qui laisse percer son aigreur.

Έστιν γὰρ οῦτως, οὐδ' ἄκραντ' ἡκούσατε.

520

Έλένη δ' ἀφῖκται λέκτρα Μενέλεω πάλιν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

«Πχει, χαχώς γ' έλθοῦσα τῶν ἐμῶν τινι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ ποῦ 'στι; Κάμοὶ γάρ τι προυφείλει χαχόν.

Σπάρτη ξυνοιχεῖ τῷ πάρος ξυνευνέτη. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ω μίσος εἰς Ελληνας, οὐχ ἐμοὶ μόνη. ΟΡΕΣΤΗΣ.

525

'Απέλαυσα κάγὼ δή τι τῶν κείνης γάμων. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Νόστος δ' Άχαιῶν ἐγένεθ', ὡς κηρύσσεται;

'Ως πάνθ' ἄπαξ με συλλαδοῦσ' ἀνιστορεῖς. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πρὶν γὰρ θανεῖν σε, τοῦδ' ἐπαυρέσθαι θέλω. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έλεγχ', ἐπειδή τοῦδ' ἐρᾶς · λέξω δ' ἐγώ.

530

Κάλγας τις ήλθε μάντις έχ Τροίας πάλιν;

NC. 621. Je corrige la leçon δώμα Μενίλεω. Cf. Médée, 140, NC. Là les manuscrus P et L, les seuls qui nous aient transmis Iphigénie en Taurile, portent δώμα pour λέκτρα, qui est la leçon des manuscrits de la première famille. Si Médée n'existait que dans les manuscrits de la seconde famille, nos textes y porteraient la même faute qu'ici. — 629. Probablement τοῦτ' ἀπαυρέσθαι. [Wecklein.]

521-523. La difficulté qu'offrait la leçon δώμα n'existe plus. Après avoir appris qu'Hélène est redevenue l'épouse de Ménélas, Iphigenie peut demander dans quels lieux elle se trouve, — Τῶν ἐμῶν τυν. Alusion à Agamemnon. Le retour d'Hélène chez son époux, qui marqua la fin de la guerre de Troie, fut fatal à ce roi. — Κάμολ.... xxxóv, elle a encore à me payer,

à moi aussi, un mal qu'elle me fit autrefois.

526. ἀπέλαυσα. Le verbe ἀπολαύειν, comme ἀπαυρᾶν, se prend souvent en mauvaise part. Cf. Phenic., 1204: Κρέων δ' Ιοικε τῶν ἐμῶν νυμτευμάτων Τῶν τ' Οἰδίπου δύστηνος ἀπολαύειν κακῶν, Πκιδός στερηθείς.

528. Παντα depend de συλλαδούσ(α), et με est régi par ανιστορείς.

Ολωλεν, ως ήν εν Μυχηναίοις λόγος. ΙΦΗΕΝΕΙΑ.

② πότνι, ώς εύ. Τί γὰρ ὁ Λαέρτου γόνος;

Ούπω νενόστηχ' οίχον, ἔστι δ', ώς λόγος.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ολοιτο, νόστου μήποτ' εἰς π**άτραν τυχών.** ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μηδέν κατεύχου· πάντα τάκείνου νοσεί.

Θέτιδος δὲ τῆς Νηρῆδος ἔστι παῖς ἔτι: ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχ ἔστιν· ἄλλοις λέχτρ' ἔγημ' ἐν Αὐλίδι.

Δόλια γάρ, ώς ζσασιν οι πεπονθότες.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίς εἶ ποθ'; ὡς εὖ πυνθάνει τὰς Ἑλλάδος.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έχειθέν είμι παις έτ' ούσ' άπωλόμην.

NC. 532. Peut-être: ως γ' ἤν. [Lenting.] — 533. 'Ως τοι Τί γάρ, excellente correction de Musgrave pour ως ἔστι γάρ. — 637. δὲ Elmsley. δ' ὁ mss. — 538. Pécris Διλος; pour άλλως, leçon qui n'aurait de sens que si l'hymen préparé dans Aulis n'avait pas été fictif et qu'Iphigénie cùt attendu dans la Grèce le retour de son époux. — Mss: ἔγη, μεν. Markland a divisé les mots. — 539. ως Ισασιν Ναυελ. ως φασιν mss. ως γίφασιν L3. — 540. τάμς' Wecklein. — 544. ἀπωχόμην Badham, Nauck, Kirchhoff: à tort.

532. Calchas mourut, dit-on, en revenant de Troie, dans le bois d'Apollon Clarlen près de Colophon. Strabon, XIV, p. 642, raconte cette légende d'après Hésiode.

533, Ώ; εὖ, que cela est bien fait!

534. 'Ως λόγος. Cette nouvelle avait été donnée par Protée à Ménélas et rapportée par ce dernier dans la Grèce. Cf. Homère, Od., IV, 555 sqq.

536. Hávra ráxeívou voseř. Oreste songe à l'anarchie qui régnait dans Itha-

que et au triste état où se trouvait la maison et la famille d'Ulysse,

535

240

538. Οὐχ ἔστιν ἀλλοις λέπτρ' ἔγημ' ἐν Αὐλίδι. Une mort précoce empêcha Achille de jouir lui-même des conséquences de l'union fictive avec Iphigénie, laquelle, en ouvrant le chemin de Troie, rendit possible la prise de cette ville. Άλλοις, dans l'intérêt d'autrui, non dans le sien.

561. 'Απωλόμην est plus fort que hπφχόμην: Iphigénie ne dit pas simplement qu'elle a quitté la patrie, mais qu'elle a été perdue, que c'est pour son malheur

545

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ορθῶς ποθεῖς ἄρ' εἰδέναι τἀχεῖ, γύναι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί δ' ὁ στρατηγὸς, δν λέγουσ' εὐδαιμονεῖν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίς; οὐ γὰρ ὅν γ' ἐγῷδα τῶν εὐδαιμόνων. ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

Ατρέως ελέγετο δή τις Αγαμέμνων άναξ.

Οὐχ οἶδ' ἀπελθε τοῦ λόγου τούτου, γύναι. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μή πρός θεῶν, ἀλλ' είφ', ἵν' εὐφρανθῶ, ξένε. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τέθνηχ' ό τλήμων, πρός δ' ἀπώλεσέν τινα. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τέθνηκε; ποία συμφορά; τάλαιν' έγώ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δ' ἐστέναξας τοῦτο; μῶν προσῆχέ σοι; IΦIΓENEIA.

550

Τὸν όλδον αὐτοῦ τὸν πάροιθ' ἀναστένω. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δεινῶς γὰρ ἐκ γυναικὸς οίχεται σφαγείς. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

📆 πανδάχρυτος ή χτανοῦσα γὼ θανών.

NC. 552. Kerchly: ἐκ δάμαρτος. Heimsenth: ἐδίας γάρ. — 553. κτανών Ρ.

qu'el'e a été arrachée à sa famille. Le rapt d'Hélène est appelé Ελένης δλεθρος dans Iphigénie à Aulis, vers 1382. Eposiv et philpeotic ont aussi les deux significations de « périr », et de « partir pour son malheur ». Cf. Androm., 708 : Εί μή φθερεί τησο, ώς τάχιστ' άπό στέγης. ΙΙ en est de même du latin perire. On cite Plante, Pan., prologue, 86: « (Filize) « cum nutrice una periere; a Megaribus Eas a qui surripuit, in Anactorium develit. »

643. Τί δ' ὁ στρατγιγός; sous-entendu Rpassi, comme au vers 533.

844. Construises : οὐ γάρ (ἐστι) τῶν εὐδαιμόνων (ἐπεῖνός) γε δν ἐγὼ οἶδα.

548. Πρός δ' ἀπώλεσέν τινς. Celui dont Oreste parle ainsi à mots couverts, n'est antre que lui-même. On cite à propos Sophocle, Antig., 751 : "H3' our baveitat. zzi baroud' ódzi rıva. Hémon, qui prononce ce vers, se désigne lui-même en disant Tiva.

850. Τί δ' ἐστέναξας τοῦτο; sons-entendu τὸ στέναγμα, et non τὸ πράγμα. Nous dirions : « Pourquoi gémis-tu ainsi?» on « Pourquoi ce gémissement? »

Παίσαί νυν ήδη μηδ' έρωτήσης πέρα. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τοσύνδε γ', εὶ ζῆ τοῦ ταλαιπώρου δάμαρ.

555

Οὐχ ἔστι παῖς νιν, ὃν ἔτεχ', οὖτος ώλεσεν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

'Ω συνταραχθείς οίχος. 'Ως τί δή θέλων;

Πατρός θανόντος τῆδε τιμωρούμενος. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

des.

ώς εὖ κακὸν δίκαιον εἰσεπράζατο.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

λλλ' ου τὰ πρός θεῶν εὐτυχεῖ δίκαιος ὼν.

567

IMITENEIA.

Λείπει δ' εν οίχοις άλλον Άγαμέμνων γόνον; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέλο:πεν 'Πλέκτραν γε παρθένον μίαν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί δέ; σραγείσης θυγατρός έστε τις λόγος; οΡΕΣΤΗΣ.

Ούδείς γε πλήν θανούσαν ούχ δράν φάος.

NC. 556. Palatinus: πῶς νιν. — 558. J'étris τῆδε pour τή δε. Cette leçon est viciose: elle implique antithèse entre τήνδε et πατρός, et Oreste aurait l'air de dire qu'à éfant de son père, qui était mort, il a puni sa mère. La conjecture d'Elmsley afan τισορούμενος est arbitraire; celles de Καειλίλ, σφ' ἀντιτιμωρούμενος, et de F. W. Schmidt Jahrbücher für Pailologie, 1863, p. 231), πῆμα τιμωρούμενος, ne satisfont pas non plus. — 559. Au lieu de φτῦ ώς εὖ, Nauck écrit ὡς φεῦ, combinaison de mots assex singulière.

558. Πατρὸς θανόντος τἔρὸς τισωρούσενος (sous-en endez viv, qui se trouve au v. 550), pour la punir ainsi du meurtre de son père.

559. Δίχαιον est ici employé substantivement, et δίχαιον είσεπραξατό équivaut a δίκην είσεπράξατο, jus repetiit L'alliance de mots εὐ κακόν (cf. Iph. Aul., 378) indique qu'Oreste est, comme dit Ovide, « facto pius et sceleratus codem. »

500 A:xato; &, tout juste qu'il est, quelque juste que soit sa ceuse. D'autres expliquent « quoiqu'il mérite d'être henreux ».

664. Ο οδείς γε πλήν equivant à substiγε άλλος πλήν.

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τάλαιν' ἐχείνη χώ κτανών αὐτην πατήρ. ορεςτης.

565

Καχῆς γυναικὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ο τοῦ θανόντος δ' ἔστι παῖς Αργει πατρός; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έστ', ἄθλιός γε, κοὐδαμοῦ καὶ πανταχοῦ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ψευδεῖς ὄνειροι, χαίρετ'· οὐδὲν ἢτ' ἄρα. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐδ' οἱ σοφοί γε δαίμονες κεκλημένοι πτηνῶν ὀνείρων εἰσὶν ἀψευδέστεροι. Πολὺς ταραγμός ἔν τε τοῖς θείοις ἔνι κὰν τοῖς βροτείοις: ἕν δὲ λυπεῖται μόνον,

**£70** 

NC. 570-571. Heath a rendu à Oreste ces deux vers qu'on avait donnés à Iphigénie. Hermann a corrigé le vulgate οὐθ' ol σοφοί.— 572. θείσες, rétabli par Barnes pour θεοῖς. — 573. Variante mal autorisée : λείπεται μόνον. Le texte est altéré. La correction est encore à trouver.

1066. Κατή..... ἀπώλετο, elle est morte pour une femme perfide (Hélène), cause indigne d'un tel sacrifice. Seidler traduit χάριν άχαριν: « ob causam, quæ causa esse « non debebat, quæ prava erat causa ». Il faut se souvenir que, tout en jouant le rôle d'une préposition, l'accusatif χάριν conserve toujours quelque chose de son premier sens, et peut se trouver accompagné d'un adjectif. Cf. Sophocle, dj. 176: "Η πού τινος νίαχς ἀκάρπωτον γάριν. Chez nous la locution « pour l'amour de », qui répond au grec χάριν mieux que « à cause de », pourrait se construire d'une manière analogue. Ex. Aidez-moi pour le saint amour de Dieu.

568. Έστ(t).... πανταχού, il est, le malheureux, à la fois partout et nulle port, c'est-à-dire: il erre d'un lieu à l'autre sans s'arrêter dans aucun.

869 La stichomythie qui finit ici se divise en groupes dont la plupart sont de six vers: trois d'Iphigénic et trois d'Oreste. Au début, Iphigénic prononce un distique ce qui fait que le premier groupe (v. 492-498), dans lequel il s'agit de Pylade, compte sept vers. — Ensuite Oreste refuse de dire son nom (499-501), mais il fait connaître sa patrie (505-510) : morceau de deux fois six vers, auxquels se rattachent quatre autres vers (511-514). - Suivent deux autres groupes de six vers, auxquels se rattache également un groupe de quatre vers : la ville de Troie a-t-elle été prise (515-520)? quel a été le sort d'Hélène (521-526)? Oreste est étonné de tant de questions qui sondent sur lui (527-530). On trouve ensuite six vers (531-536) qui se rappo tent à Calchas et à Ulysse, et six autres (537-542) relatifs à Achille, - Enfin lphigénie ose demander des nouvelles de sa propre famille. Agamemnon est mort (543-548); il a été tue par sa propre femme (549-554). - Après ces deux groupes, qui sont encore de six vers chacun, deux autres de la même étendue (555-560 et 561-566) roulent sur le sort de Clytemnestie et de ses filles. Enfin Iphigénie apprend que son frère vit encore, dans les trois derniers monostiques de ce dialogue, auxquels se rattache le couplet d'Oreste, vers 567-575. (Cf. Hirzel, De Euripidis in componendis diverbiis arte, p. 18.)

573. "Ev δὲ λυπεῖται μόνον. Ces mots m'offrent pas de sens satisfaisant.

ότ' ούχ άφρων ῶν μάντεων πεισθείς λόγοις όλωλεν ὡς όλωλε τοῖσιν εἰδόσιν.

575

ΧΟΡΟΣ.

Φεῦ φεῦ· τί δ' ἡμεῖς οί τ' ἐμοὶ γεννήτορες; ἀρ' εἰσὶν, ἄρ' οὐχ εἰσί; τίς ρράσειεν ἀν;

Άκούσατ' εἰς γὰρ δή τιν' ἤκομεν λόγον,

ὑμῖν τ' ὄνησιν, ὧ ξένοι, σπεύδουσ' ἄμα

κὰμοί. Τὸ δ' εὖ μάλιστα τῆδε γίγνεται,
εἰ πᾶσι ταὐτὸν πρᾶγμ' ἀρεσκόντως ἔχει.
Θέλοις ἄν, εἰ σώσαιμί σ' ἀγγεῖλαί τί μοι
πρὸς Άργος ἐλθὼν τοῖς ἐμοῖς ἐκεῖ φίλοις,
δέλτον τ' ἐνεγκεῖν ἥν τις οἰκτείρας ἐμὲ
ἔγραψεν αἰχμάλωτος, οὐχὶ τὴν ἐμὴν
σονέα νομίζων χεῖρα, τοῦ νόμου δ' ὕπο
θνήσκειν σρε, τῆς θεοῦ τάδε δίκαι' ἡγουμένης,
Οὐδένα γὰρ εἶχον ὅστις, Άργείαν μολὼν

NC. 576. Telle est la leçon des mss. Que les mots τ' έμοὶ, d'abord omis dans P, aiest été rétablis par la première main (d'après Wilamowitz), c'est là un fait saus importance. Kœchly: τί δ' ἡμῖν οἱ ρίλοι γεννήτορες. — 579. Musgrave a corrigé la leçon σπουδής (ου οπουδαϊ:) ἄμα. — 580. La leçon τόδ' εὖ a été rectifiée par Markland. — μάλιστα τοῦτο Nauck. — 591. Aldine: ἔχοι. — 582. Μαπυσετίτ : θέλεις. Portus: θέλοις. — 587. σφε, ρων γε, est dù à Markland; τάδε, pour ταῦτα, à Pierson. — 588-589. Manuserits : δοτις ἀγγεῖλαι μολὼν ] εἰς ἄργος αὐθις. On lit dans plusieurs éditions δοτις ἀγγεῖλαι (Portus) et, plus bas, τάς τ' ἐμὰς ἐπιστολάς (Elmsley): ce qui n'est qu'un mauvais expédient. Je suppose qu'Euripide avait écrit δοτις ᾿Αργείαν μολὼν εἰς γαῖαν αὖθις, leçon benieversée, sous l'influence des mots ἀγγεῖλαί τι μοι [ πρὸς Ἅργος (ν. 667 sq.). δετις Ὠργόθεν μολὼν Nauck, d'après Musgrave.

574-575. "Oτ' οὐχ ἀφρων.... εἰδοσιν, puisque, pour avoir écouté les paroles des devins (qui lui ordonnaient de tuer sa mère), un homme qui ne manquait pas de sens a péri comme il a pèri aux yeux de ceux qui le savent, c'est-à-dire : est tombé dans un ablme dont peuvent témoigner ceux qui en sont instruits. — "Oτ' est pour δ τ. "Οτι ne s'élide ja nais chez les poètes attiques. — "Ολωλεν ώ: δλωλε. Cf. Méd., tutt : "Ηγκειλας οί' ἤγγειλας, et la note. 576. Τί δ' ἤμεῖς εί τ' ἐμοὶ γεν ἤτορες;

quel est notre sort à nous et à nos parents? Voy. cependant NC.

579. Σπεύδουσ(x) après fixquev. Voy. la note sur le vers 349.

581-585. Si Iphigénie a'est fait écrire cette lettre par un prisonnier gree, e'est qu'elle ne suit pas écrire. Euripide a craint de faire la fille d'Agamemnou plus avante que ne l'étaient la plupart des jeunes Athèniennes au siècle de Périclès. C-pendant su Phèdre écrit elle-m'me : il le Lillait bien.
583-589. Iphigénie dit qu'elle n'a en-

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ.

491

600

605

είς γαΐαν αὖθις, τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς
πέμψειε σωθεὶς τῶν ἐμῶν ςίλων τινί.
Σὺ δ' εἶ γὰρ, ὡς ἔοικας, οὕτε δυσγενὴς
καὶ τὰς Μυκήνας οἶσθα χοῦς κάγὼ, τέλος
σῶσόν τε καὶ σὺ μισθὸν οὐκ αἰσγρὸν λαδοῦ
κούφων ἔκατι γραμμάτων σωτηρίαν.
Οὕτος δ', ἐπείπερ πόλις ἀναγκάζει τάδε,
595
θεᾶ γενέσθω θῦμα χωρισθεὶς σέθεν.

ΟΡΕΣΤΗΣ

Καλῶς ἔλεξας τάλλα πλήν εν, ὧ ξένη·
τό γὰρ σφαγῆναι τόνδ' ἐμοὶ βάρος μέγα.
Ό ναυστολῶν γάρ εἰμ' ἐγὼ τὰς συμφοράς·
οὖτος δὲ συμπλεῖ τῶν ἐμῶν μόχθων χάριν.
Οὔκουν δίκαιον ἐπ' ὀλέθρῳ τῷ τοῦδ' ἐμὲ
χάριν τίθεσθαι καὐτὸν ἐκδῦναι κακῶν.
ἀλλ' ὡς γενέσθω· τῷδε μὲν δέλτον δίδου,
πέμψει γὰρ Ἄργος, ὧστε σοι καλῶς ἔχειν·
ἡμᾶς δ' ὁ χρήζων κτεινέτω. Τὰ τῶν φίλων

NC. 591. Palatinus: δυσμενής. — 592-593. χοῦς κάγὼ θέλω: [σώ]ητι καὶ σὺ, et λαδών mas. On avait à tort cherché la fante de 592 dans χοῦς κάγὼ : e'est θέλω qui n'offre pas de sens. Ensuite on a essayé de corriger séparément σώθητι καὶ σὺ, οὰ le καὶ ne s'explique pas. Ma correction enlève à la fois les deux fautes. — Pour οὐκ αἰσχρόν on a proposé οἰκ ἰσχνόν, οὺ γλίσχρον, οὺ σμικρόν.

core eu personne qui, étant du pays d'Argos, pût, en retournant chez lui, s'acquitter de la mission qu'elle lui eût confiée.

591-592. Ούτε ... xai.... Ces conjonetions se suivent moins souvent que cύτε.... τε.... Cf. Cicéron, De orat. 1, 39: a Bomo nec meo judicio stultus et suo

« valde prudens. »

592 593. Τος Μοχήνας οΙσθα χοὺς κὰγώ, to connais Mycènes et les personnes que j'y connais. Oreste l'a prouvé par les réponses qu'il a faites aux questions d'Iphiginie. — Τέλος σώτον, acquitte-toi bien de ta mission de manière à l'exécuter entièrement et sans faute. Cf. Eschyle, Agamemnon, 908: Alς ἐπέσταλται τέλος [πέδον κελεύθου στρωννύναι πετάσμα-

σιν. Quant à l'idée et au tour des vers 593-594, cf. 765 : Τὸ σῶμα σώσας τοὺς Ͻόγους σώσεις ἐμοί. — Οὐκ αἰσχρόν équivant à καλόν.

599-600. 'Ο ναυστολών.... συμπλε:, c'est moi qui suis le maître du vaisse us chargé de maîteurs, il n'est que passager. Les tropes tirés de la marine sont families aux Grees. Cf. vers 675. Pindare, Ném., IV, 33, dit d'une noble famille Éginète: ίδια ναυστολέοντε; ἐπικώμια.

602 Χτριν τίθεσται (τινι), meriter la reconnaissance (de quelqu'un), rendre ser-

vice à quelqu'un.

608-607. Construises: Αίσχιστον Εστιν, δστις (pour εί τις), καταδαίων τὰ τῶν φίλων (res amicorum, amicos) είς αἴσχιστον δστις καταδαλών εἰς ξυμφορὰς αὐτὸς σέσωται. Τυγχάνει δ' δδ' ὧν φίλος, δν οὐδὲν ἦσσον ἢ 'μὲ φῶς ὁρᾶν θέλω.

# ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

"Ω λῆμ' ἄριστον, ὡς ἀπ' εὐγενοῦς ττνος ρίζης πέφυκας τοῖς φίλοις τ' ὀρθῶς φίλος. Τοιοῦτος εἴη τῶν ἐμῶν ὁμοσπόρων ὅσπερ λέλειπται. Καὶ γὰρ οὐδ' ἐγὼ, ξένοι, ἀνάδελρός εἰμι, πλὴν ὅσ' οὐχ ὁρῶσά νιν. Ἐπεὶ δὲ βούλει ταῦτα, τόνδε πέμψομεν δέλτον φέροντα, σù δὲ θανεῖ πολλὴ δέ τις προμηθία σε τοῦδ' ἔχουσα τυγχάνει.

615

610

ΟΡΕΣΤΗΣ

Θύσει δὲ τίς με καὶ τὰ δεινὰ τλήσεται; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

'Εγώ· θεᾶς γὰρ τήνδε προστροπὴν ἔχω.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αζηλά γ', ὧ νεᾶνι, κοὐκ εὐδαίμονα.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άλλ' εἰς ἀνάγχην κείμεθ' ἢν φυλαχτέον.

620

NC. 607. P : σώτεται. — 603. Mos : ή με. — 610. P et La : έρθός φίλος. — 616. προμηθία Tournier. προθυμία mss. — 618. τήνδε, correction de Bothe pour τησός.

ξυμφοράς, σέσωται αὐτός, — "Ος ου δατις pour εί τις 6.1 un hellénisme qu'on trouve déjà dans Homère. Cf. Il., XIV, 81: Βέλτερον, δς φεύγων προφύγη κακόν, ήὲ ἀνώς.

610. <sup>3</sup>Ορθώς φίλος, vraiment ami. On cite Androm., 376: Φίλων γαρ οὐδὲν Ίδιον, οἵτινες φίλοι <sup>3</sup>Ορθώ. πιτυχασ', άλλά κοινά πράγματα. Sophicele, Ant. 99: Άνους μὲν ἔρχει, τοῖς φίλοις δ' ὀρθώς φίλη.

643. Πλην δσ(α), si ce n'est en tant que.

616. Τοῦδ(t), c'est-à-dire τοῦ θανεῖν.

18. Θεᾶς γὰρ τηνδε προστροπὴν ἔχω, j'ai la fonction d'apaiser ainsi la déesse.

Le substantif προστροπη, dérivé du verbe προστρέπεσθαι « s'adresser à quel« qu'un », peut s'appliquer aussi bien à

un sacrifice qu'à une prière. Cf. Ale., 1156 : Βωμού; τε ανισάν βουθύτειει προστροπαίς.

619. Άξηλα, fonction peu digne d'envie. En grec, le pluriel d'un substantif. ou d'un adjectif neutre tenant lieu de substantif, peut se rattacher comme apposition a un substantif au singulier. Cf. Sophocke, Philoct., 35 : Έκπωμα, ολαυρουργού τινος Τεχνήματ' ἀνδρός.

620. Εἰς ἀνάγκην κείμεθ(α), in mecessitatem incidi. Κεῖμαι ἐσμίναπε souvent à τέπειμα: («κ.: κεῖται ἀεθλον), et ici à κάπτωλα. On comprend donc que ce verbe en exprimant le repos, il fait naître l'idée du mouvement qui précéda ce repos. C'est ainsi que « je me plaçais à côté de lui » se dirait en grec « ἔστην παρ° αὐτόν. »

Αὐτὴ ξίφει θύουσα θῆλυς ἄρσενας; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ούχ. άγγα χαίτην άμει σερνίψοιται.

Ο δε σραγεύς τίς; εί τάδ' ίστορεῖν με χρή.

Είσω δόμων τῶνδ' εἰσὶν οἶς μέλει τάδε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τάρος δὲ ποῖος δέξεταί μ' δταν θάνω;

Πῦρ ἱερὸν ἔνδον χάσμα τ' εὐρωπὸν πέτρας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φεῦ.

πῶς ἄν μ' ἀδελρῆς χεὶρ περιστείλειεν ἄν;

Μάταιον εὐχὴν, ὧ τάλας, ὅστις ποτ' εἶ, ηύξω μακρὰν γὰρ βαρδάρου ναίει χθονός. Οὐ μὴν, ἐπειδὴ τυγχάνεις ᾿Αργεῖος ὧν,

630

625

NC. 622. ούχουν P et L<sup>4</sup>. — 626. εὐρωπὸν χθονός (voy. la note explicative) es, une crecur de Diodore, qui citait apparenment de mémoire.

626. Εὐρωπόν. Les grammairiens grecs expliquent ce mot par σχοτεινόν ou par πλατύ, et ils attribuent aussi ces deux sens à l'adjectif εὐρώεις. D'après l'étymologie, εὐρωπός veut dire « vaste », et εὐρώεις « moisi, sombre. » - Les corps des victimes sont consumés par le seu sacré qui brûle dans un gouffre, une caverne souterraine. Diodore, XX, 14, a fait sur ce vers une observation déjà citée par Brodaus. La voici. "Ην δὲ παρ' αὐτοῖς (τοῖ; Καρχηδονίοις) άνδριάς Κρόνου χαλκούς, έκτεταχώς τας χείρας υπτίας έγχεχλιμένας פֿתוֹ דחְׁץ וְחְשׁ, שַּׁכּדנּ דסׁץ פֿתודנּטּפֿעדם דשיץ παίδων άποχυλίεσθαι χαι πίπτειν εξς τι χάσμα πλήρες πυρός. Είκος δε και τον Εύριπίδην έντευθεν είληφένοι τα μυθολογούμενα παρ' αὐτῷ περί τὴν ἐν Ταύροις θυσίαν, εν οξς είσάγει την Ίφιγένειαν ύπὸ 'Όρέστου διερωτωμένην. « Τάφος οὲ ποίος δέιεται μ' δταν θάνω, » .... « Πύρ Ιερον Ινδον χάσμα τ' εύρωπον χθονός, » Il y a cependant cette difference, que les victimes dont parle Euripide avaient été mises à mort avant d'être jetées dans le gouffre ardent.

dans le gouffre ardent.
627. Hoc àv ne diffère guère de elle.
Voy. la note sur le vers 208 d'Hippolyte, et passim.

629. Βαρδάρου χθονός dépend de μακράν. Quelques commentateurs, trop subtils suivant nous, ont assuré que ces mots étaient à double entente. Hermann dit ? « Observanda consulto quessita ambiguitas, « quum hæc verba etiam sic accipi pos-« sint, ut longe a Gracia remota inter « barbaros vivere dicatur. »

630 631. Où μὴν.... ἀλλά. Ces particules sont ici séparées par une phrase inaidente. Elles conservent cependant le sens
de « néanmoins », qu'elles ont généralement.

meu i.

άλλ' ὧν γε δυνατόν οὐδ' ἐγὼ Ἰλλείψω χάριν.
Πολύν τε γάρ σοι κόσμον ἐνθήσω τάρῳ,
ξανθῷ τ' ἐλαίῳ σῶμα σὸν κατασδέσω,
καὶ τῆς ὀρείας ἀνθεμόρρυτον γάνος
ξουθῆς μελίσσης εἰς πυρὰν βαλῶ σέθεν. —
Ἰλλ' εἶμι δέλτον τ' ἐκ θεᾶς ἀνακτόρων
οἴσω τὸ μέντοι δυσμενές μὴ Ἰμοῦ λάδης.
Φυλάσσετ' αὐτοὺς, πρόσπολοι, δεσμῶν ἄτερ.
Ἰσως ἄελπτα τῶν ἐμῶν φίλων τινὶ
πέμψω πρὸς Ἰργος, δν μάλιστ' ἐγὼ φιλῶ,
καὶ δέλτος αὐτῷ ζῶντας, οῦς δοκεῖ θανεῖν,
λέγουσ' ἀπίστους ἡδονὰς ἀπαγγελεῖ.

ΧΟΡΟΣ

Κατολοφυρόμεθα σε τον γερνίδων

[Stropbe.]

635

ĈŧÛ

ΝC. 631. ἐγὸ γλείψω, correction de Mirkland pour ἐγὸ λείψω. — 633. Pour un τατοδίσω, on a proposé καταστελώ (Musgrave), κατασκεδώ (Geel), κατακλύσω (Kœelly), σὸν κατασκείσω δέμας Wecklein. — 635. Canter a corrigé la leços iξ πθρ ἐγδελών, née sans doute de l'orthographe πυραμδαλώ. — 636. Palatinus & Laurentianus: τε θεᾶς. — 637. Palatinus: εἶτω et μή μου βάλης. Laurentianus: μή μου λάδης. Kirchhoff propose μή μοι 'γκαλής. — 642. On lisait λίγουσα κυτίς. Γαί écrit λέγουσ' ἀπίστους, correction déjà proposée au κνι siècle par Æmilius Portu, et qui me semble évidente, quoique les éditeurs no l'aient pas admise. Les mots ζώττας. οῦς δοκεῖ θανεῖν, λέγουσ(κ) amènent nécessairement l'idée de dinotes. — 613. Γαί écrit κατολοφυρόμεθα pour κατολοφυρόμαι, afin que la strophe réposité exactement à l'antistrophe.

631. 'Ων γε δυνατόν. Comme les corps étaient jetés dans un geuffre, il n'ét it pas possible d'accomplir toutes les cérémonies, par exemple de recueillir les cendres.

632. Έ. θέστω τάτφ, je jetterai dans la flamme. Cf. Homère, Od., XXIV, 67: Καίεο δ' ἐν τ' ἐσόῆτι θεῶν ναι ἀλείτατι πολλώ Καὶ μέλιτι γλυκερῷ. Ce passage est développé dans les vers 632-635 d'Euripide.

633. Κατασβέσω est un non-sens ; l'huile augmente la flamme et ne l'éteint pas. L'explication « Oleo affuso efficiam « ut citius consumpto corpore extinguatur « ignis » est plaisante. Voy. NC

637. Το μέντοι δυσμείες μή 'μου λάδης, mais ce qu'il y a d hostile (de cruel) dans le sort qu'on te prépaie, ne le prends pas (ne le regarde pas) comme venut de moi. Il faut donner à λαμδάνατα le sens da latin accipere. Cf. Plutarque, Cie. XIII: Τουτο πρὸς ἀτιμίαν ὁ δήμος δλαβεν.

638. Iphigénie a pronunce es vers en ouvrant la poste du temple. C'est là que se trouvent les gardes qu'elle a renvoyes, vers 470, afin de s'entretenir plus librement avec les étrangers.

642. 'Απίστους ήδονάς. « Une bonne nouvelle incroyable; » expression hyperbolique pour « inespérie. » La même idée a été rendue par ἄτλπτα au vers 639. A la vue du cadavre de Polymestor, Hécube s'écrie: 'Απιστ' ἀπιστα, καινὰ καινὰ δέρχους: (Πές ,689).

643-645. Tov xepvicov paviet unhique-

ρανίσι. μελόμενον αίμακταϊς.

645

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οίκτος γὰρ οὐ ταῦτ', ἀλλὰ χαίρετ',ὧ ξέναι.

Σὲ δὲ τύχας, μαχάριος ὧ νεανία, σεδόμεθ', εἰς πάτραν ότι πόδ' ἐπεμδάσει.

[Antistrophe.]

# ΠΥΛΑΔΗΣ.

Αζηλά τοι φίλοισι, θνησκόντων φίλων.

650

#### ΧΟΡΟΣ

Ω σχέτλιοι πομπαὶ,φεῦ φεῦ, δύ' ὀλλῦσαι ·

[Épode.]

NC. 644. L'accord antistrophique, d'abord signalé par Hermann, prouve qu'il manque ici trois syllabes formant un crétique. Je propose : ρανίσιν, ὧ μέλεος. Prononcez ce dernier mot comme un disyllabe. — 647. Mas : τύχα; μάχαρος. Schœne : τύχας, μαχάριος. Seidler : μάχαρος, lώ. Kirchboff : μαχαίρας, ce qui gâte le mètre. Le mot νεανία est ici de trois syllabes. — 619. Elmsley a corrigé la leçon πότ' ἐπεμδάσει. — 650. La leçon ἄζηλα τοῖς φίλοισι a été rectifiée par Hermann. — 651-652. On lisait : Ἰλ σχέτλιοι πομπαί. Φεῦ φεῦ, διόλλυσαι, en rapportant la première phrase à Pylade et la seconde à Oreste. Cela ne serait intelligible qu'en y introduisant la conjecture de Monk : Σῦ δὲ διόλλυσαι. On comprendrait ainsi qu'il s'agit de deux personnes différentes : encore l'antithèse de πομπαί et de σύ laisserait-elle à désirer. Nous nous bornons à substituer δύ δλλύσαι à διόλλυσαι. Cette correction rétablit à la fois la continuité de la phrase, et le sens général du passage : car l'idée de δλλύναι doit porter sur les deux amis. Enfin, le mètre y gagne, puisque le second vers devient ainsi exactement pareil au premier.

νουέ) aux aspersions de l'eau lustrale. Cf. vers 184, et Hélène, 197: Ἰλίου κατασκαράν πυρί μέλουσαν δαίφ. Pindare, Ol., I, 89. dit: ᾿Αρεταΐσι μεμαλότας υἰούς. — Αἰμακταΐς. Cf. la note sur δρόσον αἰματηράν, vers 443.

646. La tournure usuelle de cette phrase serait: 'Α)'.' οὐ γὰρ οἰχτος ταῦτα, χαίρετ', ώ ξέναι. Voy. la note sur le vers δί d'Hippolyte.

647-618. Σὲ δὲ τύχας σεδόμεθα équivaut à σὲ δὲ τύχης μακαρίζομεν.

649. Ποδ' ἐπεμβάσει. Cf. Hérael., 168: Είς ἀντλον ἐιδήσει πόδε, et 802: Έκδε: τεθρίππων Υίλος ἀρμάτων πόδε. Les poètes grees disent de même βαίνειν ποδε, προδαίνειν πόδε. Ces toursures s'expliquent par la phrase asses analogue βαίνειν βάσιν, laquelle n'offre aucune difficulté.

650. Les mots άζηλά τοι φίλοισι se rattachent, comme une apposition, à la phrase εἰς πάτραν πόδ' ἐπεμδάσει. Triste bonheur pour un ami, dit Pylade, s'il f.ut l'acheter de la mort de son ami!

681-684. En voyant la sérénité d'Oreste et la douleur de Pylade, le chœur change de langage. Il comprend que la mission qui sauve la vie de l'un des deux amis n'est pas moins funeste pour celui qui part que pour celui qui meurt, et il se demande lequel est le plus à pleindre. "Ο εχέτλιοι πομπείω... δυ' διλύσει.... μαλλον, e improba missio (hei hei) pessumdans duo τ (cheu eheu), atrumne magis ? Πότερος δυ μάλλον (sous-ent. δλλύσει τυγχάνειε ου

άλλ' ών γε δυνατόν ούδ' έγω λλείψω γάριν. Πολύν τε γάρ σοι κόσμον ένθήσω τάρω. ξανθῷ τ' ἐλαίῳ σῶμα σὸν κατασδέσω, καὶ τῆς ὀρείας ἀνθεμόρρυτον γάνος ξουθής μελίσσης είς πυράν βαλώ σέθεν. — Άλλ' εξμι δέλτον τ' έχ θεᾶς ανακτόρων οίσω. τὸ μέντοι δυσμενές μή μοῦ λάβης. Φυλάσσετ' αύτούς, πρόσπολοι, δεσμών άτερι Ίσως ἄελπτα τῶν ἐμῶν φίλων τινί πέμψω πρὸς Άργος, ὃν μάλιστ' ἐγὼ φιλῶ, καὶ δέλτος αὐτῷ ζῶντας, ους δοκεῖ θανεῖν, λέγουσ' ἀπίστους ήδονάς ἀπαγγελεῖ.

χονος.

Κατολοφυρόμεθα σε τον χερνίδων

[Stropbe.]

635

640

NC. 631. έγω λείψω, correction de Markland pour έγω λείψω. - 633. Pour 22ταιθέσω, on a proposé καταστελώ (Musgrave), κατασκεδώ (Geel), κατακλύσυ (Korlily), σον κατασπείσω δέμας Wecklein, - 635. Canter a corrigé la leçon il; πύρ ἐμβαλών, née sans doute de l'orthographe πυραμβαλώ. - 636. Pulations et Lau entianus : τε θεά;. -- 637. Palatinus : είσω et μή μου βάτης. Laurentianus : μή μου λάδης. Kirchhoff propose μή μοι 'γκαλής. — 642. On lisait λέγουσα αιστάς. J'ai cerit depous' anistout, correction deja proposée au xvie siècle par Emilias Porta, et qui me semble évidente, quoique les éditeurs ne l'aient pas admise. Les mots &τας, ους δοκεί θανείν, λέγουσ(x) amenent necessairement l'idée de antorec. -613. Jul écrit κατολοφυρόμεθα pour κατολοφυρόμαι, alin que la strophe réposite exactement à l'antistrophe

631. 'Ων γε δυνατόν. Comme les corps étaient jetés dans un geuffre, il n'était pas possible d'accomplir toutes les cérémonies, par exemple de recueillir les cendres.

632. Έ θέτω τάτω, je jetterai dans la flamme, Cf. Homère, Od., XXIV, 67 : Καίεο δ' έν τ' ἐσόζει θεῶν να: ἀλείρατι πολλώ Καὶ μέλιτι γλυκερώ. Ce passage est développé dans les vers 632-635 d'Euripide.

633. Κατασδέσω est un non-sens: l'huile augmente la flamme et ne l'éteint pas. L'explication « Oleo affuso efficiam « ut citius consumpto corpore extinguatur a ignis » est plaisante. Voy, NC

637. Το μέντοι δυσμείες μη 'μου λάeg;, mais ce qu'il y a d'hostile (de cruel) dans le sort qu'on te prépare, ne le prends pas (ne le regarde pas) comme venant de moi. Il faut donner à λαμδένειν le sens da latin accipere. Cf. Plutarque, Cie. XIII: Τούτο πρός άτιμίαν ό δημος έλαδεν.

638. Iphigénie a prononcé ce vers en ouvrant la poste du temple. C'est là que se trouvent les gardes qu'elle a renvoyes, vers 470, afin de s'entretenir plus librement avec les étrangers,

642. Άπίστους ήδονάς, « Une boune nouvelle incroyable; » expression hyperbolique pour « inespérée. » La même idée a été rendue par čeknta au vers 639. A la vue du cadavre de Polymestor, Recube s'écrie : 'Απιστ' άπιστα, καινά καινά δέρ-20;12: (Hêc ,689).

643-645. Τὸν χερνίδων ρανίσι μελόμεvov, toi qui es cher (c'est-à-dire : qui es ρανίσι. μελόμενον αίμαχταίς.

645

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οίκτος γάρ οὐ ταῦτ', άλλά χαίρετ',ὧ ξέναι.

χοροΣ.

Σὲ δὲ τύχας, μαχάριος ὧ νεανία, σεδόμεθ', εἰς πάτραν ὅτι πόδ' ἐπεμδάσει. [Antistrophe.]

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Αζηλά τοι φίλοισι, θνησκόντων φίλων.

650

ΧΟΡΟΣ.

<sup>1</sup>Ω σχέτλιοι πομπαὶ, φεῦ φεῦ, δύ' δλλῦσαι ·

[Épode.]

NC. 644. L'accord antistrophique, d'abord signalé par Hermann, prouve qu'il manque ici trois syllabes formant un crétique. Je propose : ρανίσιν, ὧ μέλεος. Prononces ce dernier mot comme un disyllabe. — 647. Mas : τύχας μάχαρος. Schœne : τύχας, μαχάριος. Seidler : μάχαρος, lώ. Kirchboff : μαχαίρας, ce qui gâte le mètre. Le mot νεανία est ici de trois syllabes. — 649. Elmsley a corrigé la leçon πότ' ἐπεμδάσει. — 650. La leçon ἄζηλα τοῖς φίλοισι a été rectifiée par Hermann. — 654-652. On lisait : 'Ω σχίτλιοι πομπαί. Φεῦ φεῦ, διόλλυσαι, en rapportant la première phrase à Pylade, et la seconde à Oreste. Cela ne serait intelligible qu'en y introduisant la conjecture de Mouk : Σῦ δὲ διόλλυσαι. On comprendrait sinsi qu'il s'agit de deux personnes différet ites : encore l'antithèse de πομπαί et de σύ laisserait-elle à désirer. Nous nous bornons à substituer δύ όλλῦσαι à διόλλυσαι. Cette correction rétablit à la fois la continuité de la phrase, et le sens général du passage : car l'idée de δλλύναι doit porter sur les deux amis. Enfin, le mètre y gagne, puisque le second vers devient ainsi exactement pareil au premier.

νουέ) aux aspersions de l'eau lustrale. Cf. τers 184, et Hélène, 197: Τλίου κατασκαφάν πυρὶ μέλουσαν δαίφ. Pindare, Ol., I, 89, dit: Άρεταϊσι μεμαλότας υἰούς. — Αἰμακταϊς. Cf. la note sur δρόσον αἰματηράν, vers 443.

646. La tournure usuelle de cette phrase serait: 'Α)λ' ου γαρ οιχτος ταῦτα, χαίρετ', ῶ ξέναι. Voy. la note sur le vers δί d'Hippolyte.

647-618. Σε δε τύχας σεδόμεθα équivant à σε δε τύχης μακαρίζομεν.

649. Ποδ' ἐπέμβάσει. Cf. Hérael., 168: Εἰς ἀντλον ἐμβήσει πόδα, et 802: 'Εκδα: τεθρίππων 'Υλλος ἀρμάτων πόδα. Les poètes grees disent de même βαίνειν πόδα, προδαίνειν πόδα. Ces tournures s'expliquent par la phrase assex analogue βαίνειν βάσιν, laquelle n'offre aucune difficulté.

650. Les mots άζηλά τοι φίλοισι se rattselient, comme une apposition, à la phrase εἰς πάτραν πόδ' ἐπεμβάσει. Triste booheur pour un ami, dit Pylade, s'il faut l'acheter de la mort de son ami!

681-684. En voyant la sérénité d'Oreste et la douleur de Pylade, le chœur change de langage. Il comprend que la mission qui sauve la vie de l'un des deux annis n'est pas moins sureste pour celui qui part que pour celui qui meurt, et il se demande lequel est le plus à plaindre. "Ο εχίτλιοι πομπλι... δυ' διλύσαι... μάλλον, e improba missio (hei hei) pessumdans duo : (chen cheu), utrumne magis ? Πότερος δυ μάλλον (sous-ent. δλλύσαι τυγχάνετε συ

αίαι αίαι, πότερος δυ μαλλου; έτι γάρ άμφιλογα δίδυμα μέμονε ορήν, σε πάρος ή σ' άναστενάζω γόοις.

655

OPETTHE

Πυλάδη, πέπονθας ταύτὰ, πρὸς θεῶν, ἐμοί;

Ούχ οίδ. είνωτάς ου γελεια ελολία πε-

Τίς ἐστὶν ή νεᾶνις: ὡς Ἑλληνικῶς 660 ἀνήρεθ ἡμᾶς τούς τ' ἐν Ἰλίῳ πόνους νόστον τ' λγαιῶν, τόν τ' ἐν οἰωνοῖς σορὸν Κάλιγαντ 'Αγιλλέως τ' ὄνομα, καὶ τὸν ἄθλιον 'Αγαμέμνον' ὡς ῷκτειρεν ἡρώτα τέ με γυναῖκα παῖοάς τ'. Έστιν ἡ ξένη γένος 655 ἐκεῖθεν 'Αργειῶτις' οὐ γὰρ ἄν ποτε οὲλτον τ' ἔπεμπε καὶ τάδ' ἐξεμάνθανεν, ὡς κοινὰ πράσσουσ', 'Αργος εἰ πράσσοι καλῶς.

NC. 634. Les manuscrits portent πότερος ὁ μέλλον , leçon qui no satisfait ni au sum ni à la mesure. La conjecture de Musgrave: πότερος ὁ μάλλον est extrêmement obscure. En considérant l'ensemble de la phrase, on verra qu'il faut : πότερος ὁν μάλλον. Wecklein : πότερος ὁ μέλεος μάλλον ών. Dindorf conserve μέλλων en supposant une lacure apiès ce mot. — 655. La leçon ἀμρίσλογα L (ου ἀμρίδολα P²) a été currigée dans la vieille édition de Brubach. — Manuscrits μέμηνε, avec indication, dans L, de la variante μίμονε. — 657. ταὐτά, correction d'Elmsley pour ταὐτό. — 664. Manuscrits : ψατερεν ἀνηρώτα En comparant le vers 664, on comprendra pourquoi nous avons préliré, avec Markland et Kæchly, ἤκτειρεν ἡρώτα à ἤκτειρ' ἀνηρώτα (Henth). — 666. λεγειώτε, correction de Nauck pour ἀργεία τις. — 668. εἰ πράσσοι Hermann. εἶ πρασσιι manuscrits.

δέλωτε), lequel des deux est celui que sous tuez davantage? Quant à l'expression hyperbolique de cette idée, cf. Hypolyte, v. 839, où Thésée, ayant appris la mort subite de Phèdre, s'écrie: Ἀπώλεσας γάρ υ ἄλλον ἢ κατέρθισο.

655. Ετι γαρ.... ερήν, mon cœur agite encore deux idées qui se combattent, c'est-à dire: mon cœur flotte incertain entre deux partis. Hésychios explique μέμονε par θελει, όρμφ. Cf. Homère, Il., XVI,

435 : Διχθά δέ μοι πραδίη μέμονε φρεσίο δρμαίνοντι.

656. Hápoc, a plus tôt a prend le seme voisin de a plutôt a, potius.

660. Έλθηνικώς. D'une manière qui indique qu'elle ne prétend pas soulement être Grecque, mais qu'elle l'est en elfet.

668. 'Ως ποινά.... παλῶς, en personne qui prend sa part de bonheur, si Argos est prospère.

#### ΠΥΛΑΔΗΣ.

Εφθης με μιχρόν ταὐτὰ δὲ φθάσας λέγεις, πλὴν ἔν τὰ γάρ τοι βασιλέων παθήματα ἴσασι πάντες, ὧν ἐπιστροφή τις ἦν. — ᾿Ατὰρ διῆλθον χἄτερον λόγον τινά.

670

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίν'; Εἰς τὸ χοινὸν δοὺς ἄμεινον ἀν μάθοις.

#### ΠΥΛΑΔΗΣ.

Αίσχρὸν θανόντος σοῦ βλέπειν ἡμᾶς φάος κοινἢ πέπλευκα, δεῖ με καὶ κοινἢ θανεῖν. Καὶ δειλίαν γὰρ καὶ κάκην κεκτήσομαι ἤργει τε Φωκέων τ' ἐν πολυπτύχῳ χθονὶ, δόξω δὲ τοῖς πολλοῖσι, πολλοὶ γὰρ κακοὶ,

675

NC. 669. ταῦτα P et L. φράσας P. Bergk propose: ταῦτὰ δ' ἐκφράσας ἔχεις. — 670. Hermann a corrigé la leçon τὰ γὰρ τῶν βασιλέων. — 672. Manuscrits: διῆλθε. La correction de Porson: διῆλθον, est nécessaire, quoi qu'on en ait dit. La réponse d'Oreste se rapporte évidemment à un raisonnement que Pylade a fait à part soi. La réplique de Pylade (v. 674) s'accorde aussi mieux avec διῆλθον. — 675. J'écris πέπλευκα ρουτ τ' ἐπλευσα. ποινῆ δὲ πλεύσα; Elmsley. ποινῆ ξέπλευσα Badham.

670. Π/τ/ν έν. Il est évident que év désigne le point qui sera expliqué dans la phrase immédiatement suivante (τὰ γάρ.... τ/ν et liée à celle-ci au moyen de la particule γάρ « en effet ». On ne doit pas entendre par év le nouveau sujet auquel Pylade passera au vers 672.

674. Πάντες, ών έπιστροφή τις ήν, tous coux qui ont eu quelque commerce avec les hommes, qui sont visités par des étrangers. Cf. Homère, Od., I, 177 : Engl και κείνος επίστροφος ήν άνθρώπων, car il avait beaucoup de commerce avec les hommes. Euripide, Hel. 440 : Κατθανεί "Εί)ην πεφυχώς, οίσιν ούκ έπιστροezi, à qui l'accès de ce pays est interdit. /6. 89 : Τί Νείλου τούσδ' ἐπιστρέφει yúz; - Grotius traduisait : e Sciunt, a sciendi cura quos aliqua occupat. » D'autres rapportent wv à βασιλέων ou à παθήματα, et pensent que la phrase incidente signifie : « dont les hommes se sont quelque peu occupés, »

673. Pylade avant dit qu'il a encore fait un autre raisonnement (ἀτάρ διήλθον χά-

τερον λόγον τινά), Oreste répond : T(v': Είς τὸ χοινὸν δοὺς ἄμεινον ἀν μάθοις, lequel ? En le communiquant, tu le comprendras, sans doute, mieux. Hermann cite à propos Platon, Phèdre, p. 238 B : Agybay δὲ ἢ μὴ λεχθὲν πάντως σαφέστερον, εξ Lysis, p. 218 E : Eixótwe ye, no d' dyw. dla' wie lowe anolouthouch, oluar de nat έγω μαιλον είσομαι δ τι λέγω. On peut encore comparer Platon, Protagoras, p. 348 C: "Ω Πρωταγόρα, μή οίου διαλέγεσθαί μέσοι άλλο τι βουλόμενον ή & αὐτὸς ἀπορώ έχάστοτε ταῦτα διασχέψασθαι. — Ce vers et le précédent ouvrent la seconde partie de ce dialogue, comme les deux monostiques 657 sq. en avaient ouvert la première partie.

675. Κοινή πέπλευκα, δεί με και κοινή θανείν. Compares les vers 599 sq., auxquels Pylade répond ici en se servant de la même image.

676. Δειλίαν πεπτήσομαι έquivant à δειλίας δόξαν πεπτήσομαι. Voy. la note sur δύσκλειαν έπτήσαντο παὶ βαθυμίαν. Μέλ., 218.

ποοδούς σεσωσθαί σ' αύτὸς είς οίχους μόνος. ή κάφεδρεύσας έπὶ νοσούσι δώμασιν έάψαι μέρον σοι σής τυραννίδος γάριν, έγκληρον ώς δή σήν κασιγνήτην γαμών Ταῦτ' οὖν σοβοῦμαι καὶ δι' αἰσγύντις ἔγω, χούχ ἔσθ' ὅπως οὐ χρή συνεχπνεῦσαί μέ σοι καί συσσαγήναι καί πυρωθήναι δέμας. είλον γεγώτα καί εοδούμενον ψόγον.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εύρημα σώνει: τάμὰ δεῖ φέρειν κακά: άπλας δὲ λύπας ἐζὸν, οὐκ οἴσω διπλας. () γάρ σύ λυπρόν κάπονείδιστον λέγεις, ταῦτ' ἔστιν ἡμῖν, εἴ σε συμμογθοῦντ' ἐμολ κτενώ. το μέν γάρ είς ἔμ' ου κακώς ἔγει,

NC. 679. προδούς σεσώσθαί σ' αύτός, correction d'Einsley pour προδούς σε οκζεσθ' αὐτό:. L'élision de la diphthongue de σώζεσθαι ne semble pas admissible dass la tragédie. Cf. d'ailleurs vers 607. — 680. 1 záptőptúgu;, excellente correction de Lobeck pour ή καὶ φονεύσα;. Bergk propose coviūsai σ' et, au vers suivant, έάψας. - 682. Ce vers est condamné sans motif suffisant par Dindorf, Kanck et Bergk. - 687. Porson a propose pagete auf. Bergk : tau' abig pagete nand. -690. τουτ' Markland. ταυτ', conjecture de L. Dindorf, dénature le sens de ce passege (voy. la note explicative).

679. Προδούς σεσώσθαί σ(ε). La place donnée au pronom or met en telief l'idée de σεσώσθαι, opposie à celle de προδούς. Cf. Hecube, 503, Ion, 293 : Ka: πῶς ξένος σ' ων έσχεν ούσαν ένγενη. Ibid, 614: Κάτ' ή προδούς σύ μ' ές δάμαστα σήν βλέπτς. Iphigénie à Aulis, 1436 : Παδοαί

**με μή κάκιζε.** 

680-682. Voici le sens de cos trois vers : a Ou bien même, ? x(xi), dira-t-on qu'à l'affut d'une maison bouleversée, vorourt (par la mort d'Agamemnon et la démence d'Oreste), j'ai tramé ta mort afin de m'emparer de ton sceptre, en ma qualité d'époux présomptif de ta sœur, devenue héritière. » - '(Ε) γεδρεύσας έπι νοσούσι δώμασιν. Aristote, Polit., II, Ix, dit que les llotes sont un danger permanent pour Sparte : ωσπερ γαρ έρεδοεύοντες τοις άτυχήμασι διατελούσιν. — Paba: μόσον. Cf. Homere, Olyssée, XIV, 379 : Ouverá ol povov αίπὺν ἐράπτομεν. Eschyle, Euminides, 27 : Πενθεί παταρράψες μόρου. — Έγελτpov equivant à enixingov. - l'aguer es ici le participe du futur, « devant épos-

685

69:)

687. Tauá del piperv nank, Oreste dit qu'il ne peut faire autrement que de porter ses malheurs; mais qu'il ne vent pas ! ajouter les malheurs de l'ami. Cette desnière idée est rendue, sous une autre forme, dans le vers suivant.

689-691. O yżo ou.... xterd, b douleur et la honte dont ta parles, elles tomberont sur moi, si je te fais mos rir, toi, le compagnon volontaire de mes infortunes. Oreste ne dit pas qu'il a les mêmes raisons (ταῦτ' ἐστὶν ἡμῖν) que Pylade de refuser le sacrifice de l'ami; il dit que c'est lui qui a ces raison (raur' foriv huiv), et que Pylade ne les

πράσσονθ' & πράσσω πρός θεών, λιπείν βίον. Σὺ δ' δλβιός τ' εἶ καθαρά τ' οὐ νοσοῦντ' ἔχεις μέλαθο', έγω δε δυσσεδή και δυστυγή. Σωθείς δε παϊδας εξ εμής δμοσπόρου 635 χτησάμενος, ην έδωχά σοι δάμαρτ' έχειν, όνομά τ' έμοῦ γένοιτ' αν, οὐδ' ἄπαις δόμος πατρώος ούμος έξαλειφθείη ποτ' άν. Άλλ' Ερπε καί ζη καί δόμους οίκει πατρός. "Όταν δ' ἐς Ἑλλάδ' ἔππιόν τ' Άργος μόλης, 700 πρός δεξιάς σε τησδ' ἐπισχήπτω τάδε. τύμδον τε γῶσον κἀπίθες μνημεῖά μοι, και δάχρυ' άδελφή και κόμας δότω τάρω. Άγγελλε δ' ώς δλωλ' ύπ' Άργείας τινός γυναιχός άμφι βωμόν άγνισθείς φόνω. 705 Καί μή προδώς μου την κασιγνήτην ποτέ, έρημα χήδη χαὶ δόμους όρῶν πατρός.

NC. 692. λιπεῖν Badham. λόσειν P. λήσειν avec la variante λήγειν, L. λύειν Is. Vossius. — 696. πτήσαι' ἄν Wocklein. — 697. ὄνομά τε διαγένοιτ' ἀν Herwerden. σέδοιτ' ἀν, οὕτ' Tournier. — 707. L'ancienne vulgate: δόμους προδούς, ainsi que ὡς πόλλ' pour ὧ πόλλ' an vers 740, vient de l'édition Aldine.

692. Πράσσονθ' ἀ πράσσω πρὸ; θεῶν, me trouvant dans la situation (infortunée) où les dieux m'ont jeté.

695-696. Σωθείς.... κτησάμενος, ayant en des enfants après avoir échappé à la mort. Les Grecs subordonnent ainsi deux on même plusieurs participes l'un à l'autre.

697-698. "Ονομα τ' έμου γένοιτ' άν est irrégulier, à la suite de arnoquevos. Nous dirions : « Tu pourres perpétuer mon nom. » Mais les Grecs ne craignaient pas ces licences d'un langage qui se laisse aller naturellement. Cf. Hipp., 23 et la note. L'ombre de Clytemnestre dit chez Eschyle, Ευμ., 100 : Παθούσα δ' ούτω δεινά πρό; τών φιλτάτων, Ουδείς ύπερ μου δαιμόνων μηνίεται. - Pour ce qui est des idées exprimées dans ces deux vers, Oreste eutend qu'en épousant Électre, le seul enfant survivant et l'héritière d'Agamemnon, Pylade perpétue, non la maison de Strophios, son propre père, mais la maison d'Agamemnon. Les enfants qui nattront de ce mariage seront des Atrides, et Oreste sera l'objet de leur culte domestique. Voyez, sur les principes qui réglaient chez les Grecs la succession des filles, ou plutôt la transmission, des biens et du culte par les filles, Fustel de Coulanges, la Cité antique, p. 90.

699. Δόμους οίκει πατρός. D'après ce qu'on a vu dans la note précédente, il faut entendre la maison du père d'Oreste.

700. Ἱππιόν τ' ᾿Αργος. On cite Ἅργος ἐς ἰππόδοτον, Homère, II., III, 75 et passim. Ces épithètes rappellent les guerriers nobles, qui combattent à cheval.

702. Τύμδον τε χώσον. Ce tombeau ne peut être qu'un cénotaphe. Voilà, d'ailleurs, les commencements de ce culte domestique que nous avons rappelé aux vers 697 sq.

704-705. Construisez: άγνισθεὶς φόνω ὑπὸ ᾿Αργείας τινὸς γυναικός, purifié pour la mort (c'est-à-dire : dévoué au sacrifice au moyen de l'eau lustrale) par une femme d'Argos. Cf. v. 40 et v. 622.

707. Έρημα κήδη.... πατρό;, voyant dans quel abandon se trouvent la famille à

Καί γαις' είμων γάς ςιλτατόν σ' πίρου φίλων. ω συγκυναγέ και συνεκτραςείς έμοι, ω πόλλ' ένεγκων των είμων άχθη κακών. Πμας δ' ὁ Φοϊδος μάντις ων είρευσατο τέγνην δε θέμενος ώς προσώταθ Ελλάδος ἀπήλασ' αιδοί των πάρος μαντευμάτων. 'Οι πάντ' έγω δούς τάμα και πεισθείς λόγοις, μητέρα κατακτάς αὐτὸς άνταπολλυμαι.

ПТААДНТ.

7.1

715

730

"Εσται τάρος σοι, καὶ καστγνήτης λέχος οὐκ ἄν προδοίην, ὧ τάλας, ἐπεὶ οὕ σ' ἐγὼ βλέποντα μᾶλλον ἡ θανόνθ' ἔξω φίλον. Ατὰρ τὸ τοῦ θεοῦ σ' οὐ διέρθορέν γέ πω μάντευμα, καίτοι γ' ἐγγὺς ἔστηκας φόνου.

μάντευμα, καίτοι γ' **έγγὺς ἔστηκας φόν** 'λλλ' ἔστιν ἔστιν ἡ λία**ν δυσπραξία** λίαν διδοϋσα μεταδολ**άς, ἕταν τύχη.** 

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σίγα· τὰ Φοίδου δ' οὐδὲν ἀφελεῖ μ' ἔπη· γυνή γὰρ ἤδε δωμάτων ἔξω περᾳ.

N(:, 713. Manuscrits : ἀπήλασεν. — 717-718. On limit : ἐπεί σ' ἐγὰ 및 ἐπότα 129) ον ἡ βλέπονδ' ἔξω φίλον, car tu me seras plus cher mort que vivant. Penqui rela? La tragédie grecque aime les sentiments naturels. Euripide a dà émis : ἐπεί σ' ἐγὰ βλέποντα μαλλον ἡ θανόνδ'. L'omission de οὐ après ἐπεί a entraînă la temposition des deux participes. — 719. Manuscrits : τὸ τοῦ ἐκοῦ γ' κὰ διάμθερῶν μέ πω. ναίξερδειρέν μέ πω. Vulgate : σέ πω. Nauck a transposé les enclidiques γα et κα. — 720. « καίτοι γ' vis sanum. » [Nauck.] Peut-être : καίπερ ἐγγὺς ἐστῶτας φύσου.

Inquelle tu t'es sillé (en épousant Électre) et la maison de mon père. Mais κήδη siquifie peut être les cérémonies funèbres, τὰ νομιζόμενα. Cf. Isée, VII, 30.
709. "Ο συγκυναγὰ καὶ συνεκτραφείς

709. 'Δ συγκυναγέ καὶ συνεπτραφείς έμωι. La chasse faisait partie de l'éducation d'un jeune Gree. En parlant des ancisames institutions d'Athènes, Isocrate dit, Ariop., 46: Τους δε βίον Ικανόν κεαπημένους περί την Ικπικήν καὶ τὰ γυμνάσια καὶ τὰ πυνηγέσια.... ἡνάγκασαν διατρίδειν.

742. Τέχνην θέμενος équivant à τεχνησάμενος, δόλω χρησάμενος. La traduction m'ayant dressé un piège » n'est pas tout à fait exacte. Ne négligeons pas la difference entre bénavoç et beiç.

713, Ter nápos parteupáres : Fernie qui ordonnait à Oreste de tuer en mère.

717-718. Enti ou c' éyh... plan, quandoquidem te non rirum magir gans mortuum carum habobe, cur, mest, tu ne me seras pas moias cher que vivant. — La synéries énti ou se trouve ches les poliss attiques, comme ches Homère.

721-722. Erriv.... öisoben paradolée,

721-722. Ertv.... 6:600cm parametals, elle permet des changements, elle m prite aux révolutions. ... "Ottev vúgg, a quan ita fors tulerit, »

724. Γυνή γάρ.... L'assivée de la prê-

725

#### IDITENEIA.

'Απέλθεθ' ύμεῖς καὶ παρευτρεπίζετε τάνδον μολόντες τοῖς ἐφεστῶσι σφαγῆ. — Δέλτου μὲν αίδε πολύθυροι διαπτυχαὶ, ξένοι, πάρεισιν ὰ δ' ἐπὶ τοῖσδε βούλομαι, ἀχούσατ' οὐδεὶς αὐτὸς ἐν πόνοις τ' ἀνὴρ ὅταν τε πρὸς τὸ θάρσος ἐκ φόδου πέση. Έγὼ δὲ ταρδῶ μὴ 'πονοστήσας χθονὸς ὅῆται παρ' οὐδὲν τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς ὁ τήνδε μέλλων δέλτον εἰς 'Αργος φέρειν.

730

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δῆτα βούλει; τίνος ἀμηχανεῖς πέρι; ιφιτενειλ.

"Ορχον δότω μοι τάσδε πορθμεύσειν γραφάς [πρὸς "Αργος, οἶσι βούλομαι πέμψαι φίλων].

735

NC. 727. πολύθυροι, dans Aristote, Rhét., III, 6. Les manuscrits d'Euripide portent τολύθρηνοι. — 728. Pierson a corrigé la leçon ξένοις. — 729. Manuscrits : αὐτός. — τ' inséré par Kœchly. — 731. Kirchhoff veut χθόνα. Kœchly écrit δόμον. — 733. Palatinus : δταν δέ. — 736. Ce vers, suspect à Badham, a été mis entre crochets par Nanch.

tresse est la raison pour laquelle Pylade doit se taire, et aussi celle qui fait qu'Oreste se considère comme perdu, malgré l'oracle d'Apollon.

735. 'Yµtī;, Iphigénie s'adresse aux hommes qui ont gardé les prisonniers pendant l'absence de la prêtresse : voy. v. 638. Elle les avait déjà renvoyés sous le même prétexte au vers 470.

727. Δελτου πολύθυροι διαπτυχαι. Cette périphrase poétique, pour désigner ane lettre plusieurs fois pliée, a pour point de départ un trope usuel. Les Attiques appelaient les plis d'une lettre θύρας ou συρίδας, et ils disaient en particulier γραμματεῖον δίθυρον (νογ. Pollux, Onom. IV, 48; X, 57, et Hésychios, art. θυρίδας). Aristote, Rhet., III, 6, cite notre passage en faisant observer que l'emploi du pluriel pour le singulier est un moyen de donner de la dignité au discours : (Εἰς δγκον τῆς λέξεως συμβάλλεται) καί τὸ δν πολλά ποιεῖν, δπερ οἱ ποιηταί ποιούσιν ένὸς δντος λιμένος δμως λίεσος δμως λίεσος δμως λίεσος δμως λίεσος διμένος διμένος δμως λίεσος διμένος διμένος

γουσι « λιμένας είς <sup>3</sup>Αχαϊκούς, » καὶ « δέλτου μέν αίδε πολύθυροι διαπτυχαί.»

729-730. Οὐδεἰς.... πέση. Les hommes ne sont pas les mêmes sous le coup d'an danger et lorsque, la crainte passée (ἐκ φόδου), ils reviennent à la confiance. Πίπτειν ἔκ τινος εἰς τι, ἐτε jeté, passer, d'une situation à une autre.

734. ('A) πονοστήσας χθονός, revenu de ce pays. Il est vrai que le verbe άπονοστείν se construit plutôt avec l'accusatif da lieu où l'on retourne qu'avec le génitif da lieu que l'on quitte. Voy. NC.

735. Comme tout ce dialogue est en monostiques, la symétrie semble demander qu'Iphigénie ne réponde pas lei par un distique. Faisons d'ailleurs remarquer que, grâce à la suppression du vers 736, le morceau relatif au serment se compose de deux groupes de neuf vers : le premier (734-743) échangé entre Oreste et Iphigénie, le second (744-752) échangé entre Iphigénie, le second (744-752) échangé entre Iphigénie et Pylade. Avec le vers 753 on passe à un autre sujet.

Ή κάντιδώσεις τῷδε τοὺς αὐτοὺς λόγους; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί χρημα δράσειν ή τί μη δράσειν; λέγε. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχ γῆς ἀφήσειν μὴ θανόντα βαρδάρου.

Δίκαιον είπας πῶς γὰρ ἀγγείλειεν ἄν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

II καὶ τύραννος ταῦτα συγχωρήσεται;
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πείσω σρε, καὺτὴ ναὸς εἰσδήσω σκάρος. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Όμνυ· σὸ δ΄ ἔξαρχ' δρχον δστις εὐσεβής.

Δώσω, λέγειν χρή, τήνδε τοῖσι σοῖς φίλοις.

οῖς σοῖς ςίλοισι γράμματ' ἀποδώσω τάδε.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Κάγω σὲ σώσω χυανέας ἔξω πέτρας.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τίν' οὖν ἐπόμνυς τοισίδ' δρχιον θεῶν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άρτεμιν, ἐν ἦσπερ δώμασιν τιμάς ἔχω.

NC. 737. Nauck propose τῶνδε pour τῷδε. — 741. τυράννοις Kirchhoff. — 742. Avast π. ίσω σρε une main récente a inséré ναί dans L. Cette glose est, ce semble, absente de P .. nal que de quelques manuscrits secondaires. — 744. τοῖσι σοῖς φίλοις, correction de Pothe pour τοῖς ἐμοῖς φίλοις, qui est une mauvalse leçou dont l'origine s'explique f.cilement. D'antres écrivent δώσειν ou δώσεις pour δώσω. Les anciennes éditions ettribuent δώσω à Pylade. — 746. Markland a corrigé la leçon ἐπόμνυς τοῖσιν.

737. H.... τους αυτους )όγους; Lui rendras-tu serment pour serment?

740. Πῶς γὰρ ἀγγείλειεν ἀν; sous-entendu ἀνλως. Cf. la note sur le vers 1239 d'Iphigénie à Aulis.

742. Kaŭth vade elashiom orazpoe, et moi même je ferai monter (Pylade) à bord d'un vaisseau. 743. "Ομνυ.... εύσεθής. « Τα, Pykden, » jura; tu vero, Iphigenia, præi verba « jurisjurandi cujuslibet quod pium sit. » [Heath.]

740

715

746. Κυανέας.... πέτρας. Cf. v. 341. 747. Τίν' οὖν ἐπόμνυς τοισίδ' δραιου θεῶν; en invoquant quel dieu comme tômoin et garant de ce serment?

#### ΠΥΑΑΔΗΣ.

Έγὼ δ' ἄνακτά γ' οὐρανοῦ, σεμνὸν Δία. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

El d' éxlitàn ton órxon dóixoíhs émé ;

750

755

ΠΥΑΑΔΗΣ.

Ανοστος είην. Τί δὲ σὸ, μὴ σώσασά με; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μήποτε κατ' Άργος ζῶσ' ἔχνος θείην ποδός. — ΠΥΑΑΔΗΣ.

Άχουε δή νυν δν παρήλθομεν λόγον.

ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

'\λλ' ούτις έστ' ἄκαιρος, ἢν καλῶς ἔχη.

Έξαίρετόν μοι δὸς τόδ', ἤν τι ναῦς πάθη, χή δέλτος ἐν κλύδωνι χρημάτων μέτα ἀφανής γένηται, σῶμα δ' ἐκσώσω μόνον, τὸν ὅρκον εἶναι τόνδε μηκέτ' ἔμπεδον.

IDITENEIA.

Άλλ' οίσθ' δ δράσω; πολλά γάρ πολλῶν χυρεί.
Τἀνόντα κάγγεγραμμέν' ἐν δέλτου πτυχαῖς
λόγῳ φράσω σοι πάντ' ἀναγγεῖλαι φίλοις.
Έν ἀσφαλεῖ γάρ' ἢν μὲν ἐκσώσης γραφὴν,

NC. 749. Nauck propose: ἀνάπτορ' οὐρανοῦ. — 754. Bothe a corrigé d'une manière évidente la leçon inintelligible, quoi que certains éditeurs en aient dit, ἀλλ' αὖτις ἔσται καινός. La conjecture de Pierson: ἀλλ' αὖθις ἔσται καιρός n'est pas satisfaisante. — 756. Καchly propose σελμάτων μέτα. — 759. δρᾶσον Bothe, — πολλοῖς Nauck. — 761. Elmsley voulait ἀπαγγεῖλαι. Voy, la note explicative.

784. 'Αλλ' οὖτις.... ἔχη. Comme Pylade demande à ajouter une chose dont on a oublié de patler, Iphigénie répond qu'il y a toujours de l'à-propos à parler d'une chose qui est bonne à dire.

755. Εξαίρετόν μοι δὸς τόδ(ε), «excepe tionem mihi hanc da. »

756. Χρημάτων μέτα. Ces mots, qui sont opposés à σώμα μόνον (vers 757), indiquent que Pylade fera tous ses efforts pour conserver la lettre, et qu'il ne se croirait délié de son serment que dans le cas

où le valsseau périrait avec tous les mens.

759. Ποιλά γάο πολλών πυρεί, « multa « enim multa obtinent, aut: per plurima plu- « rimis prospicitur. » [Heath.] Beaucoup de précautions font beaucoup réussir, c'està-dire : on arrive d'autant p'us sûrement an but. gu'on prend plus de précautions.

an but, qu'on prend plus de précautions.

764. 'Αναγγείλαι, rapporter, redire ce que je vais te dire. Ailleurs ἀναγγείλειν se dit du rapport fait au retour d'une mission; mais ce sens ne convient pas à ce passage.

αύτη φράσει σιγώσα τάγγεγραμμένα. τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις ἐμοί.

765

#### ΠΥΑΛΔΗΣ

Καλῶς ἔλεξας τῶν τε σῶν ἐμοῦ θ' ὕπερ. Σήμαινε δ' ῷ χρὴ τάσδ' ἐπιστολὰς φέρειν πρὸς ᾿Αργος δ τι τε χρὴ κλύοντά σου λέγειν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Αγγελλ' 'Ορέστη, παιδί τάγαμέμνονος' ή 'ν Αὐλίδι σραγεῖσ' ἐπιστέλλει τάδε ζῶσ' Ἰριγένεια, τοῖς ἐκεῖ δ' οὐ ζῶσ' ἔπ.

770

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

1Ιοῦ δ' ἔστ' ἐκείνη; κατθανοῦσ' ἡκει πάλιν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Ηδ" ἢν ὁρᾶς σύ' μὴ λόγων ἔχπλησσέ με.
Κόμισαί μ' ἐς "Αργος, ὧ σύναιμε, πρὶν θανεῖν, ἐχ βαρβάρου γῆς χαὶ μετάστησον θεᾶς

775

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ηυλάδη, τί λέξω; ποῦ ποτ' ὄνθ' ηὑρήμεθα; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

\*Η σοῖς ἀραία δώμασιν γενήσομαι,

NC. 765. Peut-être : σώσεις άμα [Heimsoth', ου όμοῦ Badham. — 766. M. Haupt a corrigé la leçon τῶν θεῶν ἐμοῦ θ' ὅτερ. — 767. σήμαιν' δτψ δὴ Badham. — 778. λόγων S :idler. λόγοις mas. — 776. Pulatinus : ξενοκτόνους.

763. Φράσει σιγώσα. Il ya ici le germe de l'énigme que Sapho proposait dans une comédie d'Antiphane (Athénée, X, p. 450 E): "Εστι φύσις θήλεια βρέηη σώδουσ' ὑπὸ πόλποις Αὐτῆς. "Οντα δ' άρωνα βοῆν ίστησι γεγωνὸν Καὶ διὰ ποντιον οἰδμα καὶ ἡπείρου διὰ πάσης ΟΙς ἐθέλει θνητών κτέ.

765. Τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις. C'est sans doute à dessein, et non par inadvertance, que la lettre sigma est si souvent répétée dans ces mots. Voy. la note sur le vers 476 de Medee.

767-768. Σήμαινε δ' ῷ χρή, indice cum cui debeo.... La tournure de la question indirecte serait σήμαινε δτο χρή (indica cui debeam); et e'est cette tournure qu'on voit dans le second membre de phrase : δ τι τε χρή.

773. Mr, loyer Exalques ps, so me fais pas (par tes interruptions) perdre la suite de ce que je récite de mémoire.

778. Apzíz, une cause de malédiction. Voyez Hippolyte, 4415, et Médée, 606, evec les cotes. 'Ορέσθ', Ιν' αύθις δνομα δὶς κλύων μάθης. ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ω θεοί.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τί τοὺς θεοὺς ἀνακαλεῖς ἐν τοῖς ἐμοῖς;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούδέν πέραινε δ' έξέξην γάρ άλλοσε.

781

Τάχ' οὖν ἐρωτῶν σ' εἰς ἄπιστ' ἀφίξεται λέγ' οὕνεκ' ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου θεὰ "Αρτεμις ἔσωσέ μ', ἢν ἔθυσ' ἐμὸς πατὴρ, δοχῶν ἐς ἡμᾶς όξὺ φάσγανον βαλεῖν, εἰς τήνδε δ' ῷκισ' αἶαν. Αἴδ' ἐπιστολαὶ, τάδ' ἐστὶ τὰν δέλτοισιν ἐγγεγραμμένα.

7**8**5

#### ΠΥΑΑΑΗΣ.

\*Ω ράδιοις δραοισι περιβαλοῦσά με, κάλλιστα δ' όμόσασ', οὐ πολύν σχήσω χρόνον, τὸν δ' δραον δν κατώμοσ' ἐμπεδώσομεν. Ἰδού, φέρω σοι δέλτον ἀποδίδωμί τε.

790

NC. 780-781. C'est avec raison que Hermann a rendu à Oreste l'exclamation & θεοί et le vers 781, qu'on attribuait à Pylade. Dans ce qui précède, Oreste a déjà deux fois interrompu Iphigénie; Pylade sait se contenir jusqu'à la fin. — 782. Les manuscrits portent ἀφίξομαι, et ils donnent ce vers à Pylade. Dindorf et Nauck s'en débarrassent en le déclarant interpolé. Hermann et Hartung l'insèrent après 811 ou avant 810, non sans le modifier considérablement. Mais ce vers n'est ni interpolé, ni transposé. Il faut le laisser à sa place, en le donnant à Iphigénie. C'est ce qu'a déjà compris Markland, qui voulait écrire : τάχ' οὖν σ' ἐρωτῶσ'. En dernier lieu, Heimsœth a proposé : τάχ' οὖν σ' ἔρωτῶσ'. En dernier lieu, Heimsœth a proposé : τάχ' οὖν σ' ἔρωτῶσ'. En dernier lieu, Heimsœth a proposé : τάχ' οὖν σ' ἔρωτῶσ'. Επ dernier lieu, Heimsœth a proposé : τάχ' οὖν σ' ἔρωτῶσ'. Επ dernier lieu, Heimsœth a proposé : τάχ' οὖν σ' ἔρωτῶσ'. Επ dernier lieu, Heimsœth a proposé : τάχ' ὁσὶ τὰν δὰλτοισιν chez Plutarque, Αρορλιλ. p. 182 Ε. Les manuscrits d'Euripide portent : τάξ' ἐστὶ τὰν δὰλτοισιν chez Plutarque, Αρορλιλ. p. 182 Ε. Les manuscrits d'Euripide portent : τάξ' ἐστὶ τὰν δὰλτοισιν - 789. Variante : δμόσας.

779. \*I· αὐθις... μάθης. Il est évident que ces mots s'adressent à Pylade, et ne font point partie du contenu de la lettre. 780. 'Ev τοῖς ἐμοῖς, « in meis rebus.

« quarum tua nihil interest. » [Brodæus.] 782. Τάχ' οὖν.... ἀρίξεται, en t'interrogeant i! (Oreste) rencontrera sans doute un point qu'il ne pourra croire. Dans les vers suivants Iphigénie indique comment il faudra expliquer cette circonstance incroyable. Ces vers, qui contiennent des instructions verbales (λέγ' οῦνεκ' ἐλαρον....) destinées à compléter et à éclairer la lettre, sont annoncés et amenés par le vers 782.

783-784. En récitant ces deux vers, il faut appuyer sur ἐλαφον, qui est le mot le plus important de toute la phrase. De cette manière l'auditeur compreadra que le relatif fiv, bien que placé immédiatement après μ(t) et séparé de ἐλαφον, se rapporte cependant à ce dernier mot.

791. 'Αποδίδωμί τε. Le verbe ἀποδιδόναι ne veut pes simplement dire « donner, » mais « donner à qui de droit ». 'Ορέστα, τῆσδε σῆς κασιγνήτης πάρα. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δέγομαι παρείς δε γραμμάτων διαπτυγάς, την ήδονην πρώτ' ου λόγοις αίρήσομαι.  $\mathfrak Q$  φιλτάτη μοι σύγγον', ἐκπεπληγμένος διιως σ' απίστω περιδαλών βραγίονι είς τέρψιν είμι, πυθόμενος θαυμάστ' έμοί.

800

χοροΣ.

Εείν', οὐ δικαίως τῆς θεοῦ τὴν πρόσπολον γραίνεις άθίχτοις περιβαλών πέπλοις χέρα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

 $^{3}\Omega$  συγκασιγνήτη τε κάκ ταὐτοῦ πατρὸς Άγαμέμνονος γεγῶσα, μή μ' ἀποστρέφου, έγουσ' άδελφόν, ού δοχοῦσ' έξειν ποτέ.

### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έγω σ' ἀδελφὸν τὸν ἐμόν; οὐ παύσει λέγων; Τό τ' Άργος αὐτῷ μέλετον ή τε Ναυπλία.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχ ἔστ' ἐχεῖ σὸς, ὧ τάλαινα, σύγγονος. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

805

# 'Αλλ' ἢ Λάκαινα Τυνδαρίς σ' ἐγείνατο;

NC. 793. Badham : ἀναπτυχάς. — 795. L'ancienne vulgate dunen) ηγμένη vient de l'édition Aldine, - 796, 6μως σ' άπίστω, excellente correction de Markland pour ομως άπιστω. - 802, Aldine: ου δοχών. - 804, La lecon το δ' Άργος αυτου μεστό-(a Argos est plein de lui » pour « il est dans Argos ») ne peut se justifier par les parsages très-différents qu'on a cités à l'appui, Oreste, vers 54 : Aunévez 62 Neuenlines ἐκπληρῶν πλάτη, et Tibulle, I, IV, 69 : « Et ter centenas erroribus explest urbes, » Bergk propose: το τ' "Αργος αὐτὸν Ιστον, Heimsonth : αὐτοῦ μέτογο . J'ai hamrde αὐτὸ μέλετον. - 806. Monk a rectifié la leçon άλλ' ή.

793. Γρομμάτων διαπτυχά;, périphrase qu'on a déjà vue au vers 727.

794. Οὐ λόγοις, complétez : ἀλλ' ἔργφ. Oreste dit qu'il ne perdra pas le temps à lire la lettre, mais qu'il embrassera sa sœur.

795-797. Ἐκπεπληγμένος.... εἰς τέρψιν είμι, tout stupéhé que je suis (έκπεπληγμέτος δμω;), je veux me donner la jole de t'entourer d'un bras qui ne peut croire à son bouheur (βραχίονι ἀπιστώ).

804. Milittov. Le verbe, au duel, s'accorde avec les deux sujets, tout en étant placé après le premier. Les gramm grees appellent σχήμα Άλαμανικον cette figure qui se trouve dejà dans Homère. Cf. Od. X, 513: Evba piv si; Axipoves Πυριφλεγέθων τε βέουστο Κωπυτός τε. Voy. la note sur les vers 195 seg. d'Ipi. Aul.

806. 'All' 7. Ces particules marq que celui qui fait la question n'en pest

810

815

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πέλοπός γε παιδί παιδός, οδ 'χπέφυχ' έγώ. ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

Τί φής; έχεις τι τῶνδέ μοι τεχμήριον; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχω πατρώων έχ δόμων τι πυνθάνου. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ούχοῦν λέγειν μέν χρή σὲ, μανθάνειν δ' ἐμέ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέγοιμ' αν ακοή πρῶτον 'Ηλέκτρας τάδε. 'Ατρέως Θυέστου τ' οἶσθα γενομένην ἔριν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ήχουσα, χρυσῆς ἀρνὸς ἡνίκ' ἦν πέρι. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ταῦτ' οὖν ὑφήνασ' οἶσθ' ἐν εὐπήνοις ὑφαῖς; ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

 $^{T}\Omega$  φίλτατ', ἐγγὺς τῶν ἐμῶν χάμπτεις φρενῶν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Είχώ τ' έν ίστοῖς ήλίου μετάστασιν;

NC. 807. γε, correction de Seidler pour τε. Ensuite οδ 'κπέφυκ', pour ἐκπέφυκ', est dà à Elmsley. Ceux qui conservent te en appellent aux vers 1000 sq. de l'OEdipe Roi : ΤΗ γάρ τάδ' δανών αείθεν ήσθ' ἀπόπτολις; — Πατρός τε χρήζων μή φονεύς sivat, et à d'autres passages qui disserent essentiellement du nôtre. - 811. Les manuserits portent : λέγοιμ' αν ακουε πρώτον ήλέκτρα τάδε, var. : ήλεκτρας τάδε. Markland a rétabli le sens et le mètre. Nauck tient ce vers pour suspect; mais le vers 822, qui s'y resère évidemment, en prouve l'authenticité. - 812. Manuscrits : oioa. Édition de Brubach : οίσθα. - 813. On a émis les conjectures : ούνεκ' ήν πέρι (Barnes), ήν είχον πέρι (Markland), ήτις ήν πέρι (Porson). - 814. Nauck : οδοθας εὐπήνοις. -815. Blomfield a rectifié la leçon xáunty.

croire ses oreilles. Cf. Sophocle, Électre, 879 : Άλλ' ή μέμηνας, ώ τάλοινα;

811. 'Axon' Hléxtpa;, pour les avoir entendu dire à Électre. — Les vers 811-821 forment un groupe distinct; et le début de ce groupe, composé d'ailleurs de monostiques, est indiqué par un distique.

818. Construisez : fixouat (for yevoμένην τότε), ήνία(α).... Seidler eite à propus les vers 70 sq. des Troyennes: () x οίσθ' ύδρισθείσαν με καὶ ναούς έμούς; - Old', ήνία' Αίας είλας Κασάνδραν βια.

815. Έγγὺς.... πάμπτεις φρενών, tu fais tourner ton char (voy, la note sur le 224 d'Iph. .iul.) près de ma pensée, c'esta-dire : tu rencontres ma pensée. Les tropes tirés des exercices de l'hippodrome sont familiers aux Grees. Dans les Choephores d'Eschyle, Oreste, qui sent sa raison s'égarer, dit : "Ωοπερ ξύν Ιπποις ήνιοστροφών δρόμου Έξωτερω (νεια 1022).

816. Πλίου μετάστασιν. Oreste fait allusion à la fable qui a été mentionnée aux vers 194 sq.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Υγηνα καὶ τόδ' εἶδος εὐμίτοις πλοκαῖς. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ λούτρ' ἐς Αὖλιν μητρὸς ἀδέξω πάρα;

Οξό" οὐ γὰρ ὁ γάμος ἐσθλὸς ὧν μ' ἀγείλετο.

Τί γάρ; κόμας σὰς μητρὶ δοῦσα σῆ ρέρειν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μνημεῖά γ' ἀντὶ σώματος τοὺμοῦ τάφφ.

<sup>6</sup>Α δ΄ εἶδον αὐτὸς, τάδε φράσω **τεκμήρια**. Πέλοπος παλαιὰν ἐν δόμοις λόγχ**ην πατρὸς,** 

NC. 818. Kirchhoff a corrigé la leçon μητρὸς ἀνεδέξω. — 819. Bergk propuse: εὐ γὰρ ἐσθλὸς ὁ γάμος ὧν μ' ἀρείλετο, ce qu'il explique: « le mariage a'étant pes réel m'en priva ». Mais comment rendre compte de la conjonetion γάρ? Heimsonth: τελέες ὧν. — 824. Musgrave voulait τρορῷ pour τάρφ.

818. Il était d'usage que l'épouse, ainsi que l'épous, se purifiat par un bain dans la matinée du jour des noces. L'eau de ce bain était puisée dans une source particulièrement consacrée à cet usage : à Athènes, dans la Callirhoé ou Eunéacrounos (voy. Thucyd., II, 45), à Thèbes, dans l'Ismène (Eurip., Phen., 347). L'hymen d'Iphigénie devait être célèbré à Aulis; mais sa mère voulait que les eaux d'une source d'Argos y suivissent la jeune épouse pour lui servir le jour de son mariage.

819. Οἰδ(α).... ἀτείλετο. Le sens de ces mots doit être : « Je me le rappelle : ce n'est pas le bonheur de mon mariage qui m'en a ôté le souvenir. » Iphigénie aurait pu oublier ce détail, s'il avait été suivi d'un heureux mariage; mais, se trouvant lié aux souvenirs ineffaçables du jour le plus funcste de sa vie, il est resté gravé dans sa mémoire. Une scholie porte : ἀτείλετο τοῦτο τὸ μὴ εἰδένχι. — Il me semble dificile d'approuver l'explication de Matthiæ : « Nuptiæ enim bonæ (cum nobili « viro ineundæ), non effecerunt ut lavacris « a matte ministrandis carerem. »

820. Avant δούσα, sous-entendez οίσθα, rensermé dans οίδ(α) au vers 819. Si l'on

adoptait la correction que nous avons proposée pour le v. 818, le verbe olof(a), v. 814, porterait sur toutes les questions d'Oreste.

820

821. Μνημεϊά γ(ε).... τάρφ. Avant de mourir, Iphigénie envoya à sa mère une boucle de ses cheveux, relique qui devait tenir lieu de ses cendres et être déposée dans son cénotaphe. [Scidler.] On cite à propos un passage de Stace, Thôl. IX, 900 sqq. Parthénopée, blessé mortallement, fait couper une boucle de ses cheveux, afin qu'on la porte à sa mère Atalante : « Hunc tamen, orba parens, crimen « (dextraque secandum Prabuit), hunc tote « capies pro corpore (άντὶ σύματας τοῦ-« μοῦ) crinem.... Huic dahis exequiss. » 822. "À δ' εἶδον αὐτός. Ces mots sont opposés à Λίγοιμ' ἀν ἀχοῦ πρῶτεν Ἡλέ-χτρα; τάζε, ν. 811.

823-826. Ces vers semblent indiquer qu'après avoir vaincu OEnomaüs à la course des chars, Pélops eut encore à soutenir un combat singulier contre le père d'Hippodamie. La lance dont Pélops s'était servi dans ce combat fut conservée comme un palladium par ses descendants, et déposée dans l'appartement des filles, lien sur et à l'abri de toute recherche indiscrèts. ην χερσὶ πάλλων παρθένον Πισάτιδα ἐχτήσαθ' Ἱπποδάμειαν, Οἰνόμαον χτανὼν, ἐν παρθενῶσι τοῖσι σοῖς χεχρυμμένην.

825

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

<sup>™</sup>Ω φίλτατ', οὐδὲν ἄλλο, φίλτατος γὰρ εἶ, ἔχω σ', 'Ορέστα, τηλύγετον χθονὸς ἀπὸ πατρίδος `Αργόθεν, ὧ φίλος.

830

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κάγώ σε τὴν θανοῦσαν, ὡς δοξάζεται. Κατά δὲ δάχρυ' ἀδάχρυα, κατὰ γόος ἄμα χαρᾳ τὸ σὸν νοτίζει βλέγαρον, ὡσαύτως δ' ἐμόν.

# ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τὸν ἔτι βρέφος ἔλιπον ἀγκάλαισι νεαρὸν τροφοῦ νεαρὸν ἐν δόμοις. Ὁ κρεῖσσον ἢ λόγοισι θυμὸς εὐτυχῶν τί φῶ; θαυμάτων πέρα καὶ λόγου

835

NC. 829. Elmsley tensit le mot τηλύγετον pour suspect. Kachly eroit qu'il faut insérer avant χθονός un participe tel que μολόντα ου φανέντα. — 832. Les manuscrits portent : κατά δὲ δάκρυ, κατὰ δὲ γόος. Aldine : κατὰ δὲ δάκρυα δάκρυα, κατὰ δὲ γόος. Musgrave : δάκρυ ἀδάκρυα, correction que j'ai adoptée en retranchant le second δέ. Dans tout ce morceau Oreste, plus calme que sa sœur, ne parle qu'en trimètres. Hermann et d'autres écrivent κατὰ δὲ δάκρυ άδακρυ, κατὰ δὲ. Dindorf proposait χαρά δ' ἄμα en conservant d'ailleurs la leçon des manuscrits. — 834. τὸν ἔτι, excellente correction de Bergk pour τὸ δὲ τι. Fix : τότ' ἔτι et ἐλιπον Ιλιπον. En adoptant ces dernières conjectures, il faudrait écrire avec Nanck : ἀγκάλαι; σέ. Il serait trop long de citer toutes les autres conjectures faites sur ce passage. —836. Hartung : ἢ λέγοι τις. Ensuite les manuscrits portent εὐτυχῶν (ου εὐτυχῶν) ἐμοῦ ἢ ψυχά (ου ψυχᾶ). Markland songeait à εὐτυχοῦσ' ἐμὰ ψυχά. Γ'écris δυμὸς εὐτυχῶν avec Heimsæth. Le mot δυμός a laissé sa trace à la fois dans ἐμοῦ (erreur mal corrigée) et dans ψυχά (glose). Elmsley, Hermann et Nauck retranchent ἔμοῦ et substituent à ψυχά soit τύχαι, soit τύχαν, soit τυχᾶν.

827. Οὐδὰν ἄλλο. Ces mots, qui font apposition au vocatif ὧ φίλτατ(ε), peuvent se rendre: « Car c'est bien ainsi, et non autrement, que je dois t'appeler. »

829. Τηλύγετον. Agamemnon dit dans l'Illiade, IX, 443: Τίσω δέ μιν Ισον Όρέστη. Ός μοι τηλύγετος (tendrement cheri) τρέφεται θαλίη ένι πολλή. Il est difficile de croire qu'Euripide ait déjà donné le sens inexact de « venu de loi».

à cette épithète épique qui ne se retrouve d'ailleurs pas chez les tragiques. Voy. NC.

832-833. Kard.... voriζει. Tmèse épique et lyrique.

834. Tov, toi que. Cet accusatif dépend de lxw os (v. 828), mots qu'il faut sousentendre ici.

836-837. Κρεϊσσον équivant ici à μάλλον. — "Η λόγοισι, sons-entendez φίναι, infinitif qu'un peut tirer de τί φο. Cf.

τάδ' ἐπέβα πρόσω.

840

845

8:0

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖμεν ἀλλήλων μέτα. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Άτοπον άδονὰν ἔλαδον, ὧ φίλαι·
δέδοικα δ' ἐκ χερῶν με μὴ πρὸς αἰθέρα
ἀμπτάμενος φύγη.
Ἰὼ Κυκλωπὶς ἐστία, ἰὼ πατρὶς,
Μυκήνα φίλα,
ὅτι μοι συνομαίμονα
τόνδε δόμοισιν ἐξεθρέψω φάος.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ

Γένει μέν εὐτυχοῦμεν, εἰς δὲ συμροράς, ὧ σύγγον', ἡμῶν δυστυχής ἔρυ βίος. ΙΦΙΓΕΧΕΙΑ.

δέρα υγκέ μοι μελεόφρων πατήρ,

Έγω ζεγως μέλεος οίδ', δτε φάσγανον

RC. 840. On lissit πρόσω τάδ' ἐπεδα. J'ai transposé ces mots afin de rectifier le mitre dochmiaque. Reiske voulait ἀπεδα. — 842. ἢδονάν L. ἢδονάν P. — 848. Saidler et Hermann ont corrigé la leçon ὧ χυχλωπίδες ἐστίαι, ὧ πατρίς. — 847. Blomfeld a rectifié la leçon ζωᾶς. — 849. Seidler a corrigé la leçon τόνδε δόμοις, mots qu'on rettachit au vers précédent. — 852. Le second ἐγω est ajouté de l'avis de Kirchhoff. Hermann : ἐγὼ δὰ μέλεος.

Suppl., 844 : Είδον γάρ αὐτών κεείσσον' ἢ λέξαι λόγω Τολμήμοθ', οἶς ἦλπιζον αἰρήσειν πόλιν. — θυμός, ὁ mon œur. Cí. 881 : 'Ω μελέα ψυχέ, et 314 : 'Ω καρδία. — Hérube dit d'un malheur inattendu : 'Αρρπτ' ἀνωνόμαστα, θαυμάτων περα (Hec.,713).

843-841. Iphigénie craint que ce frère, qui lui est si miraculeusement rendu, ne s'échappe de ses bras comme un rêve ailé. Dans Hippolyte. 828 sq., Thésée, privé subitement de Phèdre, s'écrie: "Ουνις γάρ ως τις έχ χεσών ἄυαντος εἰ, Πήδημ' ἐς "Αιδου χραιπνὸν ὁρμήσασά μοι.

815. 'Ιω Κυκ)ωπίς έττία. Voy. la note
r le vers 152 d'Iphigènie à Aulis.

847-849. L'idec indiquée par Joa; et par

τροφά; est précisée su moyen de la phase subordonnée ότι μοι έξεθρέψω συνεμείμονα τόνδε φάο; δόμοιστο.

850. L'évet uiv c'rrygourv. Il me semble que yévet se réfère à bénot; et qu'Oreste dit : « Nous sommes heureux pour notre race, par rapport à natre race (que nous perpétuons) ; mais ludividuellement nous avons été malheureux. » Ou explique généralement « nous sommes heureux par la noblesse de notre race. » Miss comment cette idée se rattache t-oile à er que vient de dire Iphigénie?

852. O'c?', Srt. Voy., touchant este construction (différente de celle qu'on a vuc au vers 813), la note sur le vers 410 d'Hecube.

860

865

870

#### OPESTHE

Οίμαι· δατώ γέρ ου περών σ' όρᾶν ἐκεῖ. 855

του δευ λειλιρον την οχτώνα και λου. ταύς ος βοοίτη την οχτώνα και λου. παύς ος βοοίτης της οχτώνα και λου.

#### OPETHY

"⊔ιμωξα κάγὼ τολμαν ην έτλη πατήρ.

# INITENEIA.

'Απάτορ' ἀπάτορα πότμον Ελαχον 'Άλλα δ' ἐξ άλλων χυρεῖ

ΟΡΕΣΤΗΣ.

εὶ σόν γ' ἀδελφόν, ὧ τάλαιν', ἀπώλεσας

# IΦIΓENEIA.

δαίμονος τύχα πινός.

Το μελέα δεινᾶς τόλμας · δείν' ἔτλαν,
δείν' ἔτλαν, ὤμοι, σύγγονε, παρὰ δ' ὀλίγον
ἀπέφυγες όλεθρον ἀνόσιον ἐξ ἐμᾶν

NC. 855. τοι παρών F. W. Schmidt. οὖν παρών dans notre τ™ édition. — 856. ὧ a été inséré par Seidler. — 859. δόλι', correction de Hermann, pour δολίαν. Peut-être : εἰς κλισιᾶν ἀλέκτρων δόλον δτ' ἀγόμαν. — 861-868. Les manuserits attribuent le premier de ces vers à Oreste, les vers 862 sq. à Iphigénie, les vers 865-868, jusqu'au mot τόλμας, à Oreste. Τγτwhitt a rétabli la distribution des rôles, au vers 867 près. — 861. Seidler et d'autres écrivent τῶν ἐκεῖ. Il est probable qu'il manque quelque chose à la fin du vers. Κœchly supplée τῶν πικρῶν, Wecklein φοινίων. — 863. Hartung : ἀκάτορα πατέρα, πότμον ἀποτιμον έλαχον. —867. Seidler et Klotz ont raison d'attribuer ce vers à Iphigénie, et non à Oreste, qu'i ne prononce que des trimètres dans tout ce morœau. τέχνα Herwerden. — 871. Musgrave a rectifié la leçon ἀμρέρυγες. Peut-être : ἀνόσιον ἀπέρυγες δλεθρον ἐξ ἐμᾶν.

855. Οὺ παρών, tout en n'ayant pas été présent.

856-857. Construisex: δτ' ἀγόμαν δόλ:(α) (secusatif adverbial) εἰς κλισίαν λέκτρων λχ:λλέω:. Le mot κλισίαν équivant lel à εὐνὴν ου à κατάκλισιν. Cf. Alc., 998: Γενναιοτάταν δὲ πασᾶν ἔζεύξω κλιστίας ἄκοιτιν.

863. Ἀπάτορ(α)... Ιλαχον. Iphigénie dit qu'elle a été traitée par son père d'une manière peu paternelle. Cf. NC.

867. Iphigénie reprend ici la suite de la phrase qu'elle avait commencée au vers 86°, et qu'Oreste avait interrompue en devinant et en complétant la pensée de sa sour.

Α δὲ πάντως τίς τελευτά: τίς τύγα μοι συγχυρήσει; τίνα σοι πόρον εύρομένα 875 πάλιν άπο πόλεως, άπο σόνου πέμψω πατρίδ' ές Άργείαν, πρίν ἐπὶ ζίφος αξματι σῷ **88**0 πελάσσαι; Τόδε σὸν, ὧ μελέα ψυχά, γρέος ανευρίσκειν. Πότερον κατά γέρσον, οὐγὶ ναὶ, άλλά ποδων ριπά; 885 Θανάτω πελάσεις άρα, βάρδαρα φῦλα καὶ δι' δδούς ἀνόδους στείγων διὰ κυανέας μέν στενοπόρου πέτρας 890 μαχρά χέλευθα ναίοισιν δρασμοίς. Τάλαινα, τάλαινα. Τίς αν ούν τάδ' αν ή θεός ή βροτός ή

NC. 873. J'ai écrit à δι πάντως pour à δ' ἐπ' αὐτοῖσι (Hermann : αὐτοῖς), leçon qui ne dit rien. —874. συγκυρήσει, correction de Hermann pour συγχωρήσει. — 876. Kechly écrit πάλιν ἀπὸ ἔένας. Bergk propose πάλιν ἀποστελώ σ'. F. W. Schmidt : πάλιν ἀποπρὸ νεώ σ'. Wecklein : νῦν πάλιν ἀπ' ὁλέθρου σ'. — 880. Bergk vent qu'on écrite έσω pour ἐπι. Cf. Helène, 356. — 881. Les leçons πελ άσαι L (παλαίσαι P. παλάζαι Scoliger) et τόδι τόδι σόν out été modifiées par Nauck et Seidler. Kwehly : πελάσαι; τόδι σὸν, τόδι σὸν, Į ὧ. —886. ἀρα Markland, pour ἀνά. — 887. Les manuscrits portent διόδους. Reiske a divisé les mots. — 895. Les mots ἀν ούν τάδ' ἀν sont altérés. Badham et Nauck écrivent ἄρ' οὐν, τάλαν. Quelque facile que soit ce changement, τάλαν se fait difficiement accepter après τάλαινα, τάλαινα.

873. Πάντως, de toute manière, c'est-àdire: même après avoir évité le malheur de tuer mon frère. Cf. Hipp., 1062: Οὐ ἔῆτα: πάντως οὐ πίθοιμ' ἀν οῦς με ἔεῖ, je ne parlerai point: de toute façon (même en révélant le secret) je ne convaincrais pas mon père.

878. Άπο πόλεως équivant à άπο χθονός. 880-881. Έπί.... πελ άσσαι, tmèse pour ἐπιπελ άσσαι, est ici employé intransitivement, comme πελάστις au vers 886. Ce verbe est transitif dans ce passage, d'ailleurs sembluble, d'Helène, v. 356: Αύτοσίδαρον έσω πελάσω διά σαρχός ἄμιλλον.

886-887. Apz. Cette particule est a sa place : Iphigénie indique quelle serait la conséquence fatale de la tentative de retourner par terre dans la Grèca. — Βάρδαρα φῦλα καὶ δι' ὁδοὺ; ἀνόδους. La preposition διά gouverne aussi βάρθαρα φῦλε. Cf. Héc., 144: 'λλλ' 'Ιν ναοὺς, 'Ει πρὸς βαμούς, avec la note. Virgile dit, Δα., VI. 692: « Quas ego te terras et quanta per « æquora vectum Accipio. »

895-896. Τίς ἀν οὖν τάδ' ἀν. Νοπ n'essayerous pas de rendre compte de ces mots: la leçon est gâtée. — "Η τί τρίτον. Il faut entendre les natures intermédiaires entre les demi-dieux. Cf. Hélène, (157: "O τι ρεὸς ἡ μὴ θεὸς ἡ τὸ μέσον, et Eschyle. Prom., 116: Θεόσυτος ἡ βρότειος ἡ ππαραμένη. — Τῶν ἀδοκήτων πόρον. Tout le monde se souvient du vers τῶν δ' ἀδο-

τί <τρίτον> τῶν ἀδοχήτων πόρον εὔπορον ἐξανύσας δυοῖν τοῖν μόνοιν Ατρείδαιν φανεῖ κακῶν ἔχλυσιν;

ΧΟΡΟΣ.

Έν τοῖσι θαυμαστοῖσι καὶ μύθων πέρα τάδ' εἶδον αὐτὴ κοὺ κλύουσ' ἀπ' ἀγγέλων. 900

#### ΠΥΛΑΔΗΣ

Τὸ μὲν φίλους ἐλθόντας εἰς ὅψιν φίλων, 'Ορέστα, χειρῶν περιδολὰς εἰκὸς λαδεῖν: λήξαντα δ' οἰκτων κἀπ' ἐκεῖν' ἐλθεῖν χρεὼν, ὅπως τὸ κλεινὸν ὅμμα τῆς σωτηρίας λαδόντες ἐκ γῆς βησόμεσθα βαρδάρου. Σορῶν γὰρ ἀνδρῶν ταῦτα, μὴ 'κδάντας τύγης,

905

NC. 596. Comme les mots τῶν ἀδοχήτων sont évidemment gouvernés par πόρον [Seidler], j'ai inséré τρίτον entre τί et τῶν. Voy. la note explicative. Ensuite εὖπορον est une correction de Hermann nour ἀπορον. Seidler écrivait áπορον πόρου.

[Seidler], j'ai inséré τρίτον entre τί et τῶν. Voy. la note explicative. Ensuite εὖπορον est une correction de Hermann pour ἀπορον. Seidler écrivait ἀπορον πόρον. — 897. φανεί manque dans le Palatinus. Cependant le mètre dochmiaque semble réclamer ce mot; et nous ne saurions approuver Kirchhoff et Nauck de l'avoir retranché en écrivant au vers précédent ἐξανύσαι. — 901. La leçon καὶ κλύουσ ἀπαγγελῶ a été corrigée par L. Dindorf et par Hermann. — 902-908. Ces vers sont attribués au chœur dans tous les manuscrits ou dans la plupart. Heath a vu qu'ils appartiennent à Pylade. — 905. τὸ κλεινὸν ὅμμα, leçon (ou correction) d'un manuscrit secondaire pour τὸ κλεινὸν ὄνομα, a été avec raison adopté par Hartung et par Kœchly. On sent combien la périphrase ὄνομα est déplacée dans ce passage.

xήτων πόρον ηὖρε θεός, lequel se lit à la fin de Medee et de plusieurs autres tragédies d'Euripide.

897. Δυσίν τοϊν μόνοιν Άτρείδαιν. Dans son désespoir, Iphigénie peut s'exprimer de la sorte, quoique Électre soit encore vivante. Rien n'est plus naturel. C'est ainsi que l'Antigone de Sophocle s'appelle την βασιλίδα μούνην λοιπήν, sans songer à sa sœur Ismène. A propos de ce dernier passage (Ant., 941), Brunck fait observer: « Ea est magni doloris vis, ut qui eo « obruitur se solum respiciat, nec quica quam sliud præter se et id, quo movetur a affectus, spectet. Unde intelligere est, a quam bene apud Euripidem Iphigenia a gaudio simul agriti fratris perturbata et a metu ne eum occidere cogatur, in se et a fratre totius Agamemnonis stirpis saa lutem verti dicat, licet Electra supera sles sit m

901. Τάδ' είδον... ἀπ' ἀγγέλων. Cette antithèse se trouve souvent chez les tragiques. Pour nous borner à Euripide, on cite Méd. 652; Suppl. 684: Λεύσσων δε ταϋτα κού κλύων... Ττογ. 481: Καὶ τὸν φυτοῦργον Πρίαμον οὐκ άλλων πάρα Κλύουσ' ἐκλαυσα, τοῖσδε δ' είδον δμμασιν Αὐτή.

905. Τὸ κλεινὸν ὅμμα τῆ; σωτηρίας, littéralement : l'apparition, la figure brillante du salut, pulchrum salutis lumen. C'est ainsi qu'Eschyle appelle la victoire εὔμορφον κράτος, Choeph. 490. Cf. Sophocle, OEd. Roi, 187 : Εὐῶπα πέμψον ἀκαίν, et Trach. 204 : ἀκλπτον ὅμμ' ἐμοὶ Φήμης ἀνασχὸν τῆσδε.

907-908. Σοσῶν γὰρ.... λαδεῖν, il est digne d'hommes sages de ne pas vouloir, en sortant de la voie ouverte par la fortune, quand une occasion leur est échue, courir après de vains plaisirs. Le démonstratif

| ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΊΣ.                     | 515         |
|---------------------------------------------|-------------|
| IΦIΓENEIA.                                  |             |
| Οὐκ ἦν τόθ' οὖτος ὅτε πατὴρ ἔκτεινέ με.     | 920         |
| ΟΡΕΣΤΗΣ.                                    |             |
| Οὐκ ἦν χρόνον γὰρ Στρόφιος ἦν ἄπαις τινά.   |             |
| ІФІГЕNEIA.                                  |             |
| Χαῖρ' ὧ πόσις μοι τῆς ἐμῆς ὁμοσπόρου.       |             |
| ΟΡΕΣΤΗΣ.                                    |             |
| Κάμός γε σωτήρ, οὐχὶ συγγενής μόνον.        |             |
| ІФІГЕНЕІА.                                  |             |
| Τὰ δεινὰ δ' ἔργα πῶς ἔτλης μητρός πέρι;     |             |
| ΟΡΕΣΤΗΣ.                                    |             |
| Σιγωμεν αὐτά: πατρὶ τιμωρων έμφ.            | <b>9</b> 25 |
| ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.                                  |             |
| 'Η δ' αίτία τίς άνθ' ότου κτείνει πόσιν;    |             |
| ΟΡΕΣΤΗΣ.                                    |             |
| Έα τὰ μητρός· οὐδὲ σοὶ κλύειν καλόν.        |             |
| ІФІГЕНЕІА.                                  |             |
| Σιγῶ· τὸ δ' Άργος πρὸς σὲ νῦν ἀποδλέπει;    |             |
| ОРЕТНЕ.                                     |             |
| Μενέλαος ἄρχει· φυγάδες ἐσμὲν ἐκ πάτρας     |             |
| IDITENEIA.                                  |             |
| Ού που νοσούντας θεΐος ὕδρισεν δόμους;      | 930         |
| ΟΡΕΣΤΗΣ.                                    |             |
| Οῦχ, ἀλλ' Ἐρινύων δεῖμά μ' ἐχδάλλει χθονός. |             |
| ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.                                  |             |

NC. 930. Palatinus : ἦπου (ἢ de seconde main). Laurentianus : οὖπω, avec la variante ήπου. Hermann : ού που. - 931. Dindorf écrit Έρινῦν, pour Έρινύων, icl et partout où ce génitif doit se prononcer comme un trisyllabe. Nous n'avons cru devoir adopter cette orthographe que dans les morceaux lyriques. - 932. Elmsley a rectifié la leçon hyyé na.

Ταῦτ' ἄρ' ἐπ' ἀκταῖς κἀνθάδ' ἡγγέλθης μανείς;

926. Αλτία ἀνθ' δτου, la raison pourquoi (pour laquelle). 'Avô' orov est une location toute faite, qui ne prend pas l'accord. On discute si ôtov peut être séminin. 927. Avant ouck gol nhuery nahov,

« et il ne convient pas non plus que tu l'entendes », suppléez : « Je n'aime pas à en parler » : idée renfermée dans les mots ξα τὰ μητρός.
 932. Ταῦτ' ἀρ(α) équivant à διὰ ταῦτ'

καιρόν λαχόντας, ήδονάς άλλας λαδείν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καλῶς ἔλεξας τῆ τύχη δ' σίμαι μέλειν τοῦδε ξὸν ἡμῖν ἢν δέ τις πρόθυμος ἢ, σθένειν τὸ θεῖον μᾶλλον εἰκότως ἔχει.

910

### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐ δεῖ μ' ἐπίσχειν, οὐδ' ἀποστήσεις λόγου πρώτον πυθέσθαι τίνα ποτ' Ἡλέκτρα πότμον είληχε βιότου: ρίλα γάρ ἐστι τἄμ' ἐμοί.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τῷδε ξυνοιχεῖ βίον ἔχουσ' εὐδαίμονα. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

915

Ούτος δὲ ποδαπός καὶ τίνος πέφυκε παῖς; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Στρόφιος δ Φωχεύς τοῦδε κλήζεται πατήρ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ο δ' ἐστί γ' λτρέως θυγατρός, όμογενής έμός: ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ανεψιός γε, μόνος έμοὶ σαγής φίλος.

NC. 908. J'ai écrit καιρόν λαχόντας pour καιρόν λαδό τας, leçon qui faisait un fan sens à côté de ήδονὰς λαδέν. — Scaliger : ἄλλως pour ἄλλας. — 912. Je corrige la leçon οὐδέν μ' ἐπίσχε γ' οὐδ' ἀποστήσει (ου ἀποστήσε). Elm-ley: οὐ μή μ' ἐπίσχε γ'. Hartung et Monk : οὐ μή μ' ἐπίσχες, οὐδ' ἀποστήσεις. Heimsæth voulait ἀριστέξει pour ἀποστήσει. Καchly : ἐπίσχες οὐδὲν γάρ μ' ἀποστήσει. — 918. La leçon μίλα γάρ ἔσται πάντ' ἐμοί est ici un vrai non-sens. Markland voulait μίλα γάρ ἐστι ταῦτ' ἐμοί. Scidler : ἐστι πάντ' ἐμά. Il faut évidenment ἐστι τάμ' ἐμοί, correction de Schæme. Cotons cependant la jolie conjecture de Heimsæth : μίλα μίλων γάρ πάντ' ἐμοί. — 118. ὁ δ', correction de L. Dindorf pour ὁδ'. Peut-être: ὧδ'.

ταῦτα désigne iel ce qui suit. S'il se rapportait à ce qui précède, il devrait être suivi de où au lieu de μή.

910-911. "Hv δε τις.... έχει. Nous disons : « Aide-toi, le ciel t'aidera. »

942-943. Οὐ δεῖ.... πυθεσθαι, il ne faut pas me retenir, (même en essayant) tu ne me détourneras pas du discours consistant à m'informer d'abord... Quant au sens de οὐδέ ef. Hom., Il., XVIII, 426 : Μεδέ μ' έρυκε μάχες, γιλέουσά περούδέ με πείσεις.

914. Tau(a) ne dissere de ol épos qu'en ce que le neutre a quelque chose de plus

général que le masculin. Cf. Oreste, 1192: Παν γάρ εν φίλον τόδε.

916-919. Atpiss; Buyarpéc. La fille d'Atree était suivant les uns la mère, suivant les autres l'aieule de Pylade, Cette dernière généalogie est indiquée dans Oreste, v. 1233; et rien n'empléche de l'admettre lel. Le terme dve v.o.c, an vers suivant, a un sens aussi large que le francis cousin.

919. Ανιψιός γε, oul, ton cousis. Γε marque une réponse alfirmative. CL Iphigénie à Aulis, 326, 405 et passim.

| IΦ | IГ | EN | EI | A | Н | EN | TA | YΡ | 01Σ. |
|----|----|----|----|---|---|----|----|----|------|
|----|----|----|----|---|---|----|----|----|------|

515

IDITENEIA.

Οὐχ ἢν τόθ' οὐτος ὅτε πατὴρ ἔχτεινέ με.

920

Οὐκ ἦν· χρόνον γὰρ Στρόφιος ἦν ἄπαις τινά. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Χαῖρ' ὧ πόσις μοι τῆς ἐμῆς ὁμοσπόρου. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κάμός γε σωτήρ, οὐχὶ συγγενής μόνον.

Τὰ δεινὰ δ' ἔργα πῶς ἔτλης μητρός πέρι;

Σιγώμεν αὐτά πατρὶ τιμωρών ἐμῷ.

925

'ΙΙ δ' αἰτία τίς ἀνθ' ὅτου κτείνει πόσιν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έα τὰ μητρός· οὐδὲ σοὶ κλύειν καλόν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σιγῶ· τὸ δ' Άργος πρὸς σὲ νῦν ἀποδλέπει; ορεΣΤΗΣ.

Μενέλαος άρχει· φυγάδες έσμεν εκ πάτρας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ού που νοσοῦντας θεῖος ὕβρισεν δόμους;

930

Οθα, άλλ' Ἐρινύων δεῖμά μ' ἐκδάλλει χθονός.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ταῦτ' ἄρ' ἐπ' ἀκταῖς κὰνθάδ' ἡγγέλθης μανείς;

NC. 930. Palatinus: ἦπου (ἦ de seconde main). Laurentianus: οὖπω, avec la variante ἦπου. Hermann: οὖ που. — 931. Dindorf écrit Ἐρινὖν, pour Ἐρινὖων, icl et partout où ce génitif doit se prononcer comme un trisyllabe. Nous n'avons cru devoir adopter cette orthographe que dans les morceaux lyriques. — 932. Elmsley a rectifié la leçon ἢγγένη:.

926. Altíα ἀνθ' δτου, la raison pourquoi (pour laquelle). 'Ανθ' δτου est une locution toute faite, qui ne prend pas l'accord. On discute si δτου peut être féminin.

927. Avant οὐζὶ σοὶ χλύειν χαλόν,

« et il ne convient pas non plus que tu l'enteudes », suppléez : « Je n'aime pas à en parler » : idée renfermée dans les mots ἐα τὰ μητρός.

932. Ταῦτ' ἄρ(α) équivant à διά ταῦτ'

#### GPETTE.

The fragues of the traders for the Hatte.

14 HEVELL

E-provat untido o eleka haistisur ken. openhel

"एटर्र बंधवरमञ्जूष बेर्ग्यार्ड हंग्यर्डक हंग्य्यं. असराज्याः

Τί γάο ποτ είς γεν την έπορημενίτες πόδα: ΟΡΕΣΤΙΣ

·νοίδου κελευσθείς θεσφάτοις άφικόμην. ΙΜΠΕΝΝΙΑ

16 γρημα δράσων; ότητον ή στηψημείου; ΟΡΕΣΤΗΣ

Λέγοιμ' ἄν: ἀργαί δ' αξόε μοι πολλών πόνων.

'Επεί τα μητρός ταθό ά στηώμεν κακά είς γείρας ήλθε, μεταδρομαίς Έρτνων ήλαννόμεσθα οργάδες έμμανη πόδα,

31. 324. σ' apres μητρός a été ajoute par Markland. — 935. Les manuscri 6056 αίματησα στόσε επευδερείο επού, στόμες ne peut signifier rictus, come interpretes l'ont prétendu, mais veut dire : frena. Or, ce trope ne convin furies, que les portes représentent toujours comme courant après leurs victis ορομείς, v. 941). l'imagination des feres n'a jamais varié sur ce point. I d'Eschyle, cité dans la note explicative, m'a mis sur la voie du texte primitif : είματηραν άτμιο' α αίματηρα πιεύματ', parce que ce dernier mot s'éloigne du la lecon des manuscrits, et qu'il n'aurait probablement pas été altèré par les e 938. δράσωι, pour δράσειν, est une correction d'Elmsley, tequel préférait tou σαι. — 942 943. Les manuscrits portent : φυγάδες, ένδεν μοι πόδα I εξ. τὰ: γ' Ιπιμφε. Nauck écrit Ενθ' έμδι πόια Hermann) et δῆτ' ἐπεμφε (Scaliger m ἔῆτα ne conviennent ici. Κατείτη α compris qu'il fallait ἐστε; mais il n'a a leçon εξ. τος 'Αθήνος δή γ' provenait de έστ' εξ. 'Αδήνας δή μ'. Il s'ensair hercher dans ένθεν μοι une épathète de ποδα. On ne pourra guère trouver qu

ton. — Κάνθάδ(ε), aussi dans ce pays. La particule και oppose ένθάδε a χθονός Άργειας) du vers précédent, et ne sert pas a lier in άκταϊς et ένθάδε. [Elmsley.]

935. Alματηράν άτμιδ α), leur souille sanglant. L'ombre de Clytemnestre dit aux Euries, dans les Euménides d'Eschyle, ν 137 : Σύ δ' αίματηρόν πνεύμ' έπουρίστα τῷ, ἀτμῷ κατισχναίνουσα, νηδύος τ.ρ., Έπου, υάροινε δευτέροις διώγμασιν.

939. Voici le sens du vers : rsi, (quoique je n'aime pas en p voici ce qui a été pour moi le « ment de nombreux malheurs. » 912. Έμιανη ποδα. Cf. Ε Δειναί δι Κήρες σ' αι πυνώι Τροχηλατήσουσ' έμμανη πλι Dans le passage qui nous occup satif πόδα est, suivant l'usage q verné par le passif ηθαυνομες

ἔστ' εἰς Ἡθήνας δή μ' ἔπεμψε Λοξίας,
δίχην παρασχεῖν ταῖς ἀνωνύμοις θεαῖς.
Έστιν γὰρ ὁσία ψῆφος, ἢν Ἄρει ποτὲ 945
Ζεὺς εἴσατ' ἔχ του δὴ χερῶν μιάσματος.
Έλθὼν δ' ἐχεῖσε, πρῶτα μέν μ' οὐδεὶς ξένων
ἐχὼν ἐδέξαθ', ὡς θεοῖς στυγούμενον ·
οἰ δ' ἔσχον αἰδῶ, ξένια μονοτράπεζά μοι
παρέσχον, οἰχων ὄντες ἐν ταὐτῷ στέγει, 950
εἰς δ' ἄγγος ἴδιον ἴσον ἄπασι βαχχίου
μέτρημα πληρώσαντες εἶχον ἡδονὴν
σιγῆ τ', ἐτεχτήναντό τ' ἀφθεγχτόν μ', ὅπως
δαιτὸς γενοίμην πώματός τ' αὐτῶν δίχα.

NC. 947. L'ancienne vulgate ἐλθόντα δ' n'est qu'une mauvaise variante. μ' avant οὐδείς a été inséré par Barnes. — 980. Manuscrits : τέγει. Aldine : στέγει. — 981-952. Ce. Jeux vers, qui se lissient après 954, ont été placés ici par Schome et Kuchly. La justesse de cette transposition se prouve par les mots πώματός τ' αὐτῶν, ν. 954, lesquels doivent évidemment suivre ces deux vers et non les précéder. — 981. Aldine : ἀγκος. — 953. Manuscrits : σιγἢ δ' ἐτεκτήναν' (Palatinus: ἐτεκτήνατ') ἀπόφθεγκτόν μ'. Je ne pense pas qu'on puisse dire ἀπόφθεγκτος pour ἀφθεγκτος : car ἀπό n'a le sens privatif qu'en se joignant à des substantifs, comme dans ἀπόθεος, ἀπόπολις, ἀπογρήματος. Cependant la conjecture de Hermann ἀπρόσφθεγκτον ne satisfait pas. Les mots είχον ἡδονήν, au vers précédent, ont besoin d'un complément, lequel doit être σιγἢ. Ce point compris, la correction des mots suivants n'offre plus de difficulté. — 954. αὐτῶν, correction de Scaliger pour αὐτοῦ.

qu'on dirait à l'actif ήλαυνον πόδα μου. Cf. Hipp., 4343: Σάρκας νεαράς ξανθόν τε πάρα Διαλυμανδείς. Méd., 8: "Ερωτι θυμὸν έκπλαγείο" Τάσονος.

944. Τατς άνωνύμοις θεατς, aux déesses dont on n'ose prononcer le nom, ας τρέμομεν λέγειν, comme dit Sophocle dans OEd. Col., v. 428.

918-946. Ψήφος, un vote, un jugement, un tribunal. — Έπ του δή χερών μιάσματος. Oreste ne veut pas entrer dans les détails. Le sang dont Mars avait souillé ass mains était celui d'Halirtothius, fils de Reptune, lequel avait violé la file de Mars, Alcippe. Voy. Él., 1258 sqq., et Apollodore, III, xiv, 2.

947. Ἐλθών δ' ἐκεῖσε. Nominatif irregalier, mais conforme aux habitudes de la vieille langue grecque. Voy, la note sur le vers 697.

949-952. Ceux qui avaient pitié du malheur de leur hôte mangèreut bien dans la même pièce avec Oreste, mais de façon à ce que chaque convive fût servi sur une table à part, et eût sa cruche de vin à lui tandis qu'habituellement tout le monde mangeait à la même table et recevait du vin puisé dans le cratère commun.

952-953. Είχον ἡδονὴν.... ἀφθεγατόν μ(ε). Ils jouirent en silence du plaisir de manger et de boire, et obligèrent ainsi leur hôte à rester silencieux à son tour. C'est qu'avant d'être purifié, l'homicide ne devait adresser la parole à personne : on se croyait souillé par son abord. Cf. Ecchyle, Eumén., 448 : 'Αφθογγον είναι τον παλαμναίον νόμος, 'Εστ' ἀν προσαρδμοίτ αίματο; καθαρσίου Σραγαὶ καθαμάξωσι νεοθήλου βοτοῦ. (Υογ. aussi Électre, 1294, et Oreste, 47 et 75.)

Κάγω 'ξελέγξαι μὲν ξένους οὐκ ἡξίουν,

ήλγουν δὲ στγῆ κάδόκουν οὐκ εἰδέναι,

μέγα στενάζων, οὕνεκ' ἡ μητρὸς φονεύς.

Κλύω δ' Ἀθηναίοισι τὰμὰ δυστυχῆ

τελετὴν γενέσθαι, κάτι τὸν νόμον μένειν,

χοῆρες ἄγγος Παλλάδος τιμᾶν λεών.

Θς δ' εἰς 'Αρειον ὄχθον ἡκον, ἐς δίκην τ'
ἔστην, ἐγὼ μὲν θάτερον λαδὼν βάθρον,

τὸ δ' ἄλλο πρέσδειρ' ἡπερ ἡν Ἐρινύων,

εἰπὼν ἀκούσας θ' αἴματος μητρὸς πέρι,

Φοῖδός μ' ἔσωσε μαρτυρῶν · ἴσας δέ μοι

ψήρους διηρίθμησε Παλλὰς ὼλένη,

NC. 955. Markland a rectifié la leçon κάγωγ' ἐξ:) έγξαι. — 957 est écarté par Herwerden. — 958-960 sont interpolés, d'après Tournier. — 931. Elmsley retranche τ' à la fin de ce vers et ajoute δ' après εἰπῶν au commencement du ve:s 946. — 966. δεροιθμιζε P. διερούθμιζε Seidler. — Le mot ώλένη est suspect. Kvičala propose ὧδε δτ ἔ νικῶν ἀπῆρα. F. W. Schmidt (J. thrbūcher für Philologie, 4864, p. 235): Παλλάς εὐμενής

958-960. Dans le repas public qui se faisait à Athènes le jour des Xόες, lequel était le second de la fête des Anthestéries, on servait à chaque convive un pot de vin, χοῦς, ou, comme dit Euripide, un vase contenant un χοῦς, χοῆρες ἀγγος. (Le χοῦς était la douzième partie du μετρριής et contenait douze κοτύλα:.) Les Athèniens expliquaient cette particularité par la fable d'Oreste, c'est une de ces légendes im ginées pour rendre compte d'un vieil usage.

Κὰτι.... Oreste parle de son temps; les auditeurs d'Euripide entendaient leur propre siècle.

961. On remarquera l'apostrophe à la fin de ce vers. Ailleurs on trouve des trimètres terminés par des prépositions (cf. Soph. Phil., 626 : Eiu' ént l vaïv, et passim). Ces innovations, ainsi que d'autres du même genr., nous apprennent quelque chosesur la manière dont les vers se disaient sur la scène. Dans le cours de la guerre du Péloponèse, la méthode de déclamation a du changer. Évidemment les acteurs se dégagèrent alors de la gravité, un pen compassée, qui avait jusque-la enchaîté leur débit comme leur geste : ils commencèrent à mettre plus de naturel

dans le dialogue, à dissimuler les divisions métriques pour se rapprocher de langage ordinaire. Dans les plus ancients pièces d'Euripide et de Sophocle on me trouve pas même de trimetre partagé estre deux interlocuteurs : pour le vieux poète, le vers iambique est un tout indivisible. Quant aux vers terminés par une a postrophe, je ne sais si on en trouve d'antre exemples dans Euripide; ils ne sont par rares dans certaines tragédies de Sophocle. Cf. OEd. Roi, 29, 332, 785, 1181, 1224; Él., 1017; OEd. Col., 47, 1164.

962-963. Les βάθρα designés ici étaiest des pierres brutes (λίθοι άργοί). Sur l'une se tenait l'accusé: c'était la pierre du crint (ὕθρεως). Sur l'autre se tenait l'accusateur, disons mieux, le vengeur : on l'appelait la pierre de l'implacable (ἀναιδείας, littéralement : implacabilitatis). Cf. Passanis, I, xxviii, 5.

964-966. Εἰπὰν ἀκούσας θ'.... Φείδες μ' ἔτωσε. C'est la même irrégularité de construction qu'on vient de voir au v. 947. 966. 'Ωλένη, ulna ou brachio, deit signifier ici manu. Mais la leçon est probablement gêtée. Cf. d'ailleurs ce que

νιχῶν δ' ἀπῆρα φόνια πειρατήρια. Όσαι μέν ουν έζοντο πεισθείσαι δίχη. ψηφον παρ' αὐτην ἱερὸν ώρισαντ' ἔχειν. έσαι δ' Έρινύων ούχ ἐπείσθησαν νόμω, 970 δρόμοις ανιδρύτοισιν ήλαστρουν μ' άελ, έως ες άγνον ήλθον αὖ Φοίδου πέδον, καὶ πρόσθεν ἀδύτων ἐκταθεὶς, νῆστις βορᾶς, επώμοσ' αὐτοῦ βίον ἀπορρήξειν θανών, εί μή με σώσει Φοϊδος, δς μ' ἀπώλεσεν. 975 Έντεῦθεν αὐδὴν τρίποδος ἐκ χρυσοῦ λακών Φοϊδός μ' ἔπεμψε δεῦρο, διοπετές λαβεῖν άγαλμ' 'Αθηνῶν τ' έγκαθιδρῦσαι χθονί. Άλλ' ήνπερ ήμιν ώρισεν σωτηρίαν σύμπραξον ην γάρ θεᾶς κατάσχωμεν βρέτας, 980

NC. 976. λακών, correction de Scaliger pour λαδών. — 980. Seidler a rectifié la leçon de γάο.

Minerve dira sux vers 1470 sqq., et ce que cette décese dit dans les Euménides d'Eschyle, 722 sq.: 'Ανήρ δδ' ἐκπέφευγεν αξματος δίκην' Τσον γάρ ἐστι τάρίθμημα τῶν πάλων.

967. Νικών φόνια πειρητήρια équivant à νικών τὸν περὶ φόνου άγωνα, sortant victorieux de la poursuite criminelle (pour meurtre). Πειρητήρια est l'épreuve judiciaire, en anglais trial.

969. Ψήφον πας' αὐτήν, près du lieu même où l'airêt avait été rendu. Cf., au sujet de cet hellénisme, Med., 68: Πεσσούς προσελθών et la note. — Ίερὸν ώρίσαντ' Ιχειν, sibi pactæ sunt templum habere. [Seidler.] Les Euménides avaient une grotte consacrée à leur culte au pied de l'Aréopage. Voy. Eschyle, Eum., 1004 sqq.

970. Jusqu'ici Euripide a suivi la tradition attique telle qu'elle avait été fixée par les Eumenides d'Eschyle. Mais comment accorder avec cette tradition la nouvelle épreuve imposée à Oreste pour qu'il soit délivré de la poursuite des Furies? Le poète imagine que toutes les Furies n'acceptèrent pas la décision des juges, mais que quelques-unes continuèrent de s'acharner sur leur victime. — "Οσαι δ' Έρινόων. Ces mots impliquent qu'il y avait plus de trois Faries. Eschyle avait déjà augmenté le nombre de ces déesses, afin de pouvoir en former un chœur tragique. Dans Oreste, v. 4650, Euripide revient au nombre de trois. — Νομφ. Il faut entendre la prescription du droit nouveau en vertu de laquelle les homicides n'étaient plus soumis à la juridiction exclusive des Furies.

973-974. La conduite prétée ici par Euripide à son héros est conforme aux mœurs grecques, et ne devait pas étonner les Athéniens. Leurs ambassadeurs en avaient sait autant dans la guerre médique. Ayant reçu d'Apollon un oracle effrayant pour Athènes, ils s'adressèrent à lui une seconde fois en suppliants, et voici, suivant Hérodote, VII, 140, le langage qu'ils tinrent : « Όναξ, χρήσον ήμιν άμεινόν τι περί τής πατρίσος, αίδεσθείς τάς Ικετηρίας τάσδε, τάς τοι ήχομεν φέροντες ή ού τοι άπιμεν έκ του άδύτου, άλλ' αύτου τήδε μενέομεν, έστ' αν καί τελευτήσωμεν. » (Nous empruntons ce rapprochement au commentaire de Schoene.)

977. Διοπετές, tombé de Jupiter, c'està-dire : tombé du ciel. Cf. v. 88. μανιῶν τε λήξω καὶ σὲ πολυκώπω σκάφει στείλας Μυκήναις ἐγκαταστήσω πάλιν. ἀλλὶ ὡ φιληθεῖσ', ὡ κασίγνητον κάρα, σῶσον πατρῷον οἶκον, ἔκσωσον δ' ἐμέ · ὡς τἄμ' ὅλωλε πάντα καὶ τὰ Πελοπιοῶν, οὐράνιον εἰ μὴ ληψόμεσθα θεᾶς βρέτας.

985

#### YOPOY

Δεινή τις όργη δαιμόνων ἐπέζεσεν τὸ Ταντάλειον σπέρμα διὰ πόνων τ' ἄγει.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙ Α.

Τὸ μὲν ποθεινόν πρίν σε δεῦρ' ἐλθεῖν ἔχω, ᾿Αργει γενέσθαι καὶ σὲ, σύγγον', εἰσιδεῖν · θέλω δ' ἄπερ σὺ, σέ τε μεταστῆσαι πόνων

990

NC. 983. & φιλεῖσ' & P. & φίλη γ' & Aldine. — 987. ἐπιζαρεῖ (cf. Phén., 41)
Herwerden. — 998. ἄγει Canter, pour ἀεί. — 989. J'ai substitué ποθεινόν à πρόθυμο, leçon vicieuse qui est le résultat d'une erreur doublée d'une mauvaise correction. Cette petite rectification rend inutiles les moyens plus violents, et cependant insuffissats, qu'on avait proposés pour rétablir la suite des idées dans ce couplet. Nauck considérait le vers 990 comme interpolé; Kvičala voulait écarter les vers 990 et 992-994; Kuchly transpose les vers 994-998 après le vers 4003. Wecklein indique une lacune avant 991. — 991. Canter a corrigé la leçon σο; τε.

984. Πολυκώπω σκάρει. Il faut remarquer ce détail, jusqu'ici ignoré d'Iphigénie. Désormais elle ne doute plus qu'il ne soit possible de se sauver par la fuite. Sur ce point elle partage la confiance d'Oreste. L'enlèvement de l'idole est la difficulté qui reste à résoudre.

988. Placés entre ἐπέζεσεν et ἀγει, dont ils forment le régime commun, les mots τὸ Ταντάλειον σπέρμα sont mis à l'accusatif, cas que gouverne le second de ces verbes, tandis que ἐπέζεσεν demanderait plutôt le datif. Cf. Ηδε., 583: Διινόν τι πῆμα Πριαμίδαι; ἐπέζεσεν. Cf. NC.

989-990. Ces vers n'ont pas été compris. On a cru qu'Iphigénie voulait dire qu'avant l'arrivée d'Oreste elle avait le désir, τὸ πρόθυμον (c'est ainsi qu'on Isait) d'être à Argos et de voir son frère. Le présent έχω, qui ne saurait remplacer l'imparfait dans une phrase de cette tournure, rend cette explication inadmiss ble.

A quel propos d'ailleurs Iphigénie parlerait-elle maintenant du passé? Il ne a'agit
pas de cela; et si le poète hii avait prisé
cette réflexion, il aurait tout an meins
marqué la transition de cette phrase à
la phrase suivante par les particales agi
vῦν. Voici le sens des deux vers qui nous
occupent : « Ce que je souhaitais (τὸ
ποθεινόν) avant ta venue, je le tiens
(έχω) : je puis revenir à Argos et jouir
de ta vue, ò mon frère ». « Mais (tel est
le sens général de ce qu'l'phigénie va dire
dans les vers suivants) je suis prête à
sacrifier mes plus douces espérances, ma
vie même, si je puis par là te délivrer de
tes soulfrances et rétablir la fortune de
notre maison ».

994. Θελω δ' άπερ σύ. « Mais je veux ce que tu veux », fallàt-il pour cela renoncer à l'accomplissement de mas désirs. Voy. la note sur les vers précédents. νοσοῦντά τ' οἶχον, οὐχὶ τῷ κτανόντι με θυμουμένη, πατρῷον ὀρθῶσαι ⟨πάλιν⟩.
Σραγῆς τε γὰρ σῆς χεῖρ' ἀπαλλάξαιμεν ἄν σώσαιμί τ' οἴχους· τὴν θεὸν δ' ὅπως λάθω 995 δέδοιχα καὶ τύραννον, ἡνίκ' ἀν κενὰς κρηπίδας εὕρῃ λαίνας ἀγάλματος.
Πῶς δ' οὐ θανοῦμαι; τίς δ' ἔνεστί μοι λόγος; Άλλ' εἰ μὲν ἕν τι τοῦθ' ὁμοῦ γενήσεται, ἄγαλμά τ' οἴσεις κἄμ' ἐπ' εὐπρύμνου νεὼς 1000 ἄξεις, τὸ κινδύνευμα γίγνεται καλόν· τούτω δὲ χωρισθέντ', ἐγὼ μὲν ὅλλυμαι, σὺ δ' ἀν τὸ σαυτοῦ θέμενος εὖ νόστου τύχοις.
Οὺ μήν τι φεύγω γ' οὐδὲ μ' εἰ θανεῖν χρεὼν,

NC. 992. La leçon τῷ πτανοῦντί με a été rectifiée par Heath. Il est possible que le texte primitif ait porté τοῖς πτανοῦσί με. Tel était l'avis de Hermann, lequel faisait observer finement : « Confert aliquid pluralis ad lenitatem sententis. » — 993. Manuscrits : ὁρθῶσαι θέλω. Ce dernier mot est évidemment une glose, et le mot expulsé ne peut guère être que πάλω: « Markland l'a déjà compris. Cf. Sophocle, Ast., 463. — 995. σώσαιμί τ', correction de Markland, pour σώσαιμι δ'. — 999. La conjecture de Markland ταῦθ', pour τοῦθ', n'aurait pas dù trouver de partisans, depuis qu'elle a été refutée per Seidler. — 4000. Peut-être : ἀγαλμά τ' εἰ σὺ κάμ'. — 1002. I'ai corrigé la keçon τούτου δὲ χωρισθεῖσ', qu'on expliquait tant bien que mal, mais qui ne fait pas antithèse aux vers 999 sqq.

992-993. Οὐχὶ.... θυμουμένη. Le rétablissement d'Oreste sur le trône d'Argos relève la maison d'Agamemnon et rend aux mânes du défunt les honneurs qui lui de ressentiment contre son père : elle offre de se sacrifier pour celui qui l'a immolée.

994-998. Dans ces vers, Iphigénie explique ce qu'elle avait indiqué dans les vers précédents: à savoir, qu'en faisant ce que lui demande son frère, elle devra se résigner à ne plus revoir la patrie. Elle espère pouvoir sauver la vie d'Oreste, elle espère aussi pouvoir lui remettre l'idole, à laquelle sout attachés le salut de son frère et celui de sa maison (σώσαιμί τ' οἰκους, v. 995); mais elle désespère de se sauver elle-même après avoir commis ce larcin. On voit que la particule γάρ, v. 994, est à sa place, et que nous avons donné le vrai sens des vers 989 sq. Avec l'ancienne explication de

ces vers, la conjonction yáp ne se compren it pas, et la suite des idées était obscure, au point que les critiques avaient recours à la suppression ou à la transposition de plusieurs vers (voy. la note critique sur le vers 989).

999. Les mois εν τι, étant au singulier, sont, d'après l'usage grec, suivis de τοῦτο et non de ταῦτα. C'est ainsi que, dans Oreste, ν. 1192, Électre dit: πᾶν γὰρ εν ρίλον τόδε au lieu de πάντες γὰρ οίδε εν φίλον.

1002. Τούτω δὲ χωρισθέντ(ε), mais si ces deux choses ne peuvent se concilier. Les nominatifs placés en tête de cette phrase tiennent lieu de génitifs absolut Cf. la note sur le vers 1109 de Medés.

1004-1005. Οὐ μήν.... σώσασά σ(ε), après t'avoir sauvé (pourvu que je parvienne à te sauver), je ne refuse pas même de mourir, s'il le faut. Nous avons placé les

σώσασά σ' οὐ γὰρ άλλ' άνηρ μέν ἐχ δόμων θανών ποθεινός, τὰ δὲ γυναικός ἀσθενῆ. Ούχ αν γενοίμην σοῦ τε χαί μητρός φονεύς.

1005

άλις τὸ χείνης αίμα. χοινόφρων δὲ σοί καὶ ζῆν θέλοιμ' ἀν καὶ θανών λαγεῖν ἴσον Ίζω δέ σ', ήνπερ καὐτός ἔνθεν ἐκπέσω. πρός οίχον, ή σοῦ κατθανών μενώ μέτα. Γνώμης δ' ἄχουσον εί πρόσαντες ήν τόδε Αρτέμιδι, πῶς ἄν Λοξίας ἐθέσπισεν κομίσαι μ' άγαλμα θεᾶς πόλισμα Παλλάδος;

1010

καί σὸν πρόσωπον εἰσιδεῖν; ἄπαντα γὰρ

1015

NC. 1003. Les conjectures de Hartung et de Kirchhoff σώσασαν ου σώσαι τὰ σ(ά) sout inutiles, quoi qu'on en ait dit. - 1006. Laurentianus : yvvaixev. Aldine : yvvaixé: -1009. Hartung et Koechly écrivent sans nécessité (លੇਂv pour (ਜ੍ਰੇv. - 1010. ਕੋਵੈਂਕ & ਰੰ, correction de Cauter pour ήξω δέ γ'. Ensuite les manuscrits portent fivres unité esταυθοί πέσω. Plusieur éditeurs ont adopté la conjecture de Markland μή εὐτές. Meis comment supposer qu'Euripide eût fait dire à Oreste : « Je te ramèneral si je ne meut pas ici, ou bien je mourrai avec toi »? Ce n'est pas ainsi que s'exprime un poète qui sult écrire. D'ailleurs les tragiques ne se servent point de la forme evraudoi. Seidle voulait : ήνπερ καὐτὸς ἐντεῦθεν περώ. On sent que le verbe περώ ne convient pes icl. ll faut Ενθεν εκπέσω. - 1011. εξ P et Lt. - 1014. Elmsley a corrigé la leçon méλισμ' εἰς παλλάδος. — 1015. La lacune avant ce vers a été signalée par Kirchhoff, είσιδεϊν ne peut dépendre de έθέσπισεν : Apollon n'a pas ordonné à Oreste d'aller trouver Iphigénie. Il est vrai que dans le drame de Gœthe l'oracle est à double eatente : on y reconnaît à la fin que la sœur à ramener dans la Grèce n'est pas la sest d'Apollon, mais la sœur d'Oreste. Mais de quel droit Seidler et d'autres attribuent de Euripide une équivoque pareille? Rien dans la tragédie grecque n'autorise cette supposition gratuite.

mots « après t'avoir sauvé » en tête de cette traduction, pour saire voir que σώσασα n'a pas besoin d'être changé en σώσασαν. La phrase subordonnée οὐδέ μ' εἰ θανείν χρ.ώ, tient lieu de régime au verbe φεύγω.

1005-1006. Οὐ γὰρ ἀλλ (ά).... ἀσθενῆ. Que la vie d'un homme fût plus précieuse que celle d'une semme, les semmes grecques l'admettaient aussi bien que les hommes. Dan. Iph. Aul., v. 1391, l'héroine dit : Elç y' dvip nosissen quantes pu-

ρίων όρων φάος. 1010. "Ενθεν έκπέσω, (π) je m'echsppe d'ici. Cf. Eschyle, Εαπ., 147: "Εξ έρκίων πέπτωκεν οίχεται θ' δ θήρ. Le verbe έππίπτειν s'emploie souvent dans le sens de « faire une sortie. »

1014. Πόλισμα Παλλάδος. Les poè se servent de l'accesatif local sans sjouter la préposition elc.

1015. Dans les vers qui mesquest

συνθείς τάδ' εἰς εν νόστον ἐλπίζω λαβεῖν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πῶς οὖν γένοιτ' ἄν ὥστε μήθ' ἡμᾶς θανεῖν, λαβεῖν θ' ὰ βουλόμεσθα; τῆδε γὰρ νοσεῖ νόστος πρὸς οἴχους: ἥδε βούλευσις πάρα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αρ' ἀν τύραννον διολέσαι δυναίμεθ' ἀν;
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1020

Δεινόν τόδ' εἶπας, ξενοφονεῖν ἐπήλυδας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλ' εί σε σώσει κάμε, κινδυνευτέον. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ:

Οὐχ ἄν δυναίμην, τὸ δὲ πρόθυμον ἤνεσα.

Τί δ', εἴ με ναῷ τῷδε χρύψειας λάθρα;

[ Ως δή σκότος λαβόντες έκσωθεῖμεν ἄν;

1025

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κλεπτῶν γὰρ ἡ νὺξ, τῆς δ' ἀληθείας τὸ φῶς.]

Είσ' ένδον ίεροῦ φύλαχες, ούς οὐ λήσομεν.

NC. 1017-1018. Palatinus: ἡμᾶς κτανεῖν, λαθεῖν θ', deux fautes qui se tiennent. Nauck et d'autres ont à tort admis λαθεῖν. Ensuite la leçon νόει a été corrigée par Markland. Les premiers éditeurs avaient écrit νόει | νόστον. — 1019. ἦδε βούλευσες, excellente correction de Markland pour ἡ δὲ βούλησες. — 1025-1026. Ces vers suspects à Markland, condamnés par Kirchhoff et par Nauck, semblent être tirés d'ailleurs. L'argument dont se sert Oreste est plus propre à réfuter son opinion qu'à la soutenir. — 1025. Brodæus a corrigé la leçon ἐξωθεῖμεν ου ἔξω θεῖμεν. — 1027. Manuscrits: Ιεροὶ φύλακες. Markland: Ιεροφύλακες. Dobree: Ιεροῦ φύλακες.

Oreste disait sans doute: « Pourquoi Diane elle-même t'aurait-elle dérobée aux sacrificateurs, pourquoi m'aurait-elle permis de te retrouver dans ce pays lointain, et de voir ton viange (καὶ σὸν πρόσωπον εἰσιδεῖν)?» C'est à tous ces arguments que se rapporte le mot ἄπαντα. [κœthy.]

te mot ἄπαντα. [Kæchly.]

1018-1019. Τηθε γάρ νοσεί νόστος,

vollà par où notre retour est malade, c'està-dire: voilà ce qui compromet notre re-

tour. Voy. la note sur Hipp., 937, et cl. Iph. Aul., 966: Πρὸς Ἰλιον Ἐν τῷδ' ἔχαμνε νόστος. — Ἡδε βούλευσις πάρα, c'est là-dessus que nous avons à délibérer. Le démonstratif ἤδε se rapporte à πῶς οῦν τῷνοιτὰν..., βουλομεσθα; Les mots τῷλε.... πρὸς οἰχους forment une phrase parenthétique.

1023. Οὐχ ἄν δυναίμην. « Je ne puis me résoudre à tuer mon hôte (ξενοφονείν,

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οίμοι διεφθάρμεσθα: πῶς σωθείμεν ἄν;

Εχειν δοχῶ μοι χαινόν ἐξεύρημά τι. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ποϊόν τι; δόξης μετάδος, ώς κάγὼ μάθω. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1030

Ταῖς σαῖσι μανίαις χρήσομαι σοφίσμασιν. ορεχτης.

Δειναί γὰρ αί γυναῖκες εύρίσκειν τέχνας.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Φονέα σε φήσω μήτρὸς ἐξ Άργους μολεῖν.

Χρήσαι κακοίσι τοίς έμοίς, εί κερδανείς. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ώς οὐ θέμις σε λέξομεν θύειν θεᾶ,

1035

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίν' αἰτίαν ἔχουσ'; ὑποπτεύω τι γάρ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

οὐ καθαρὸν όντα, τὸ δ΄ όσιον δώσω φόνω.

NC. 1034. σαίσι μανίαις Kirchhoff. σαῖς ἀνίαις mss. — 1032. δειναὶ μέν Stebér, Anth., LXXIII, 26. Ce vers se trouve aussi parmi les Monostiques attribués à Ménandre, v. 430. — 1035. θέμις σε Reiske, pour θέμις γε. — 1036. ἔχονθ' Nauck. Pout-tire: τίν' αἰτίαν σχοῦσ'; ὡς ὑποπτεύω τι δή. — 1037. φόνω Aldine. φόδω mss.

v. 1021). » Les saintes lois de l'hospitalité l'emportent sur toutes les autres considérations dans le cœur de la jeune fille. — »Ηινεσα, je loue. Cf., au sujet de cet hellénisme, Hipp., 614; Méd., 272 et 791; Héc., 702; Iph. Aul., 440.

4029. Καινόν ἐξεύρημά τι. Euripide excite la curiosité du spectateur : il laisse entendre que le moyen imaginé dans cette circonstance n'est pas usé et banal. Dans Hélène, v. 1056, Ménélas, à qui on propose de se faire passer pour mort afin de se sauver, hésite : car, dit-il, παλαιότης γὰρ τῷ λόγῳ γ' ἔνεστί τις.

4032. Γάρ, conjonction qui s'explique

par une pensée que tout le monde sousenteud aisément, peut se rendre par : « C'est que. »

1031. Ελ περδανείς. Cf. Ηλ., 1050: Καπός μεν δρνις· εί δε περδανώ, Ετοιμός είμι μη θαιών λόγφ θανείν.

1035. Construises: Λέξομεν &ς οδ δέμις (ἐστί) σε θύειν θεἢ. Cette phrase, interrompue par la question d'Oreste, se complète au moyen du vers 1037.

1037. Τὸ δ' δσιον δώσω ούνω, maije dirai que (λέξομεν ώ;, ν. 1035) je alivrerai à la mort que ce qu'il est permide sacrifier, c'est-à-dire: que je ne te laisserai sacrifier qu'après t'avoir perifé. Tè

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δῆτα μᾶλλον θεᾶς ἄγαλμ' άλίσκεται;

Πόντου σε πηγαῖς άγνίσαι βουλήσομαι, ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έτ' ἐν δόμοισι βρέτας, ἐφ' ῷ πεπλεύχαμεν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1040

κάκεῖνο νίψαι, σοῦ θιγόντος ώς, ἐρῶ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ποῖ δῆτα; τόνδε νοτερόν ἢ παρ' ἔχδολον; ιφιγενεία.

Οὖ ναῦς χαλινοῖς λινοδέτοις όρμεῖ σέθεν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σὺ δ' ή τις άλλος ἐν χεροῖν οἴσει βρέτας;

NC. 4040. ἐστ' ἐν P. Peut-être: ἐφ' ὅπερ ἐπλεύσαμεν. Herwerden ε ἐρ' οὐππεπλείπαμεν. — 1041. ἐρῷ P. — 4042. On lisait πόντου νοτερὸν εἶπας ἐκδολον; Dans cette 
leçon πόντου ἐκδολον ne peut guère désigner qu'un endroit où la mer épanche ses eaux 
dans la campagne, et νοτερὸν est une épithète redondante, admissible seulement dans le 
style lyrique. Mettre le premier point d'interrogation après πόντου serait un mauvais expédient. Eustathe, ad Odyss., p. 4405, dit qu'Euripide emploie le mot ἐκδολος dans le 
sens de ὀξὺ ἀκρωτήριον. Cette explication et l'indication précise du substantif masculin 
ὁ ἐκδολος, laquelle ne saurait se tirer de notre texte, m'ont suggéré la correction τόνδε 
νοτερὸν ἢ παρ' ἐκδολον; Le démonstratif τόνδε est nécessaire pour préciser le lieu dont 
il s'agit. Πόντου vient sans doute du vers 1039. On ne peut se passer non plus de παρά. 
Reiske voulait πόντου νοτερὸν εἶ παρ' ἔκδολον; Tournier: ποῦ δῆτα; πόντου ν. ἢπερ 
ἔμβολον; — 4044. La leçon σοὶ δὴ τίς a été corrigée par Fr. Jacobs.

Souve est plus général que tou souv. Voy. la note sur le vers 954.

1040. Ετ' ἐν δόμοισι βεέτας, l'image est encore dans le temple, c'est-à-dire : je ne vois pas encore comment nous serons sortir l'image du sanctuaire.

1041. Σου θιγόντος ως, « tamquam a « te tactam. » [Seidler.]

1042. Ποῖ δἦτα; Où veux-tu la porter pour la laver? On cite Sophocle, Phil., 1211, où πατέρα ματεύω est suivi de la question ποῖ γᾶς; — Τονδε.... ἐκδολον; Est-ce près de ce promontoire humide (qui s'avance dans la mer)? Cf. Eustathe cité dans la note critique. Quant à ἦ, les Grecs se servent de cette particule, et non de ἦ,

dans une seconde interrogation, lors même que celle-ci n'est pas opposée à la première. Cf. Hec., 1013; Iph. Aul., 1042. Il en est de même du latin an. « On voit par la scène 11 de l'acte V [v. 1197] que la mer baignait les murs du temple. Il est probable qu'elle occupait une partie de la décoration. Je crois qu'Oreste montre d'un geste cette partie du rivage, et demande à Iphigénie si c'est la, sur ce promontoire baigné des flots [cette traduction, que l'ancien texte ne justifiait pas, rend très-exactement notre correction], qu'elle se propose de feindre de purifier les victimes. Iphigénie répond que ce scra au lieu même où est le vaisseau d'Oreste. » [Prévost.]

### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Έγω θιγεῖν γὰρ δσιόν ἐστ' ἐμοὶ μόνη.

1045

Πυλάδης δ' δδ' ήμιν ποῦ τετάξεται χοροῦ; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ταύτὸν χεροῖν σοὶ λέξεται μίασμ' ἔχων. ορεΣΤΗΣ.

Λάθρα δ' ἄνακτος ἢ εἰδότος δράσεις τάδε; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πείσασα μύθοις: οὐ γὰρ ἄν λάθοιμί γε.

Καὶ μὴν νεώς γε πίτυλος εὐήρης πάρα. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1050

Σοὶ δὴ μέλειν χρὴ τἄλλ' ὅπως ἔξει καλῶς. ΟΡΕΣΤΗΣ.

## ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Ένὸς μόνου δεῖ, τάσδε συγχρύψαι τάδε.

NC. 1046. La leçon ποῦ τετάξεται φόνου anticlpe sur la réponse d'Iphigénie. On a proposé πόνου, λόλου, λόλου, τράπον. Nous avons adopté la belle correction de Winckelmann (Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft, 1840, p. 1283), χοροῦ. — 1047. Kirchhoff propose ἔχειν pour ἔχων. — 1049. Les vieilles éditions portent λάθοιμί σε σα σφε. — 1051-1052. Nous avons marqué une lacune entre ces deux vers. On attribusit le second à Oreste, ce qui faisait qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux propos : Iphigénie parlait de ce qui restait à faire quand on serait près du vaisseau, Oreste répondait qu'il ne restait qu'à obtenir le silence du chœur. Voilà pourquoi nous que la réponse d'Oreste manque, et que le vers 1052 appartient à Iphigénie. Hirael (De Estipidis in componendis diverbits arte, p. 54) supplée un vers d'Iphigénie avant le vers 1051, qu'il donne à Oreste. Kœel ly veut qu'un vers d'Oreste manque après 1049, et il intervertit l'ordre des vers 1651 et 1052,

1046. Ποῦ τετόξεται χοροῦ; quelle pla e occupera-t-il dans cette combinasson. Winckelmann cite fort à propos Platon, Επέμμα,, p. 270 C: Τὰν δὲ σοςῖαν ποῦ χοροῦ ταξομεν; ἐν τοῖς ἀγαθοῖς, ἢ ποῦ λέγεις; Cette locution semble avoir été proverbiale chez les Athéniers, et cela se comprend aisément : ils passaient la moitié de leur vie à préparer et à exécuter des chœurs, on à en voir. Rappelons un passage

de l'OEc nomique de Xénophon, VIII, 2: Ischomaque y dit à sa jeune femme que dans une maison où chaque objet est à soplace, les chaussures avec les chaussures, les vêtements avec les vêtements, ce ainsi de suite, χορὸ; σκευῶν ἔκαστα καίνεται.

1054. Τὰλὸ(α) désigne ce qu'il fai ra faire ensuite, quand on sera arrivé près

du vaisseau. Dans le vers qui manque, Oreste demandait sans doute à m secur si

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλ' ἀντίαζε καὶ λόγους πειστηρίους εὕρισκ' ἔχει τοι δύναμιν εἰς οἶκτον γυνή. Τὰ δ' ἄλλ' ἴσως ἀν πάντα συμδαίη καλῶς.

1055

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

🗘 φίλταται γυναϊχες, εὶς ὑμᾶς βλέπω, καὶ τάμ' ἐν ὑμῖν ἐστιν ἢ καλῶς ἔχειν η μηδέν είναι και στερηθήναι πάτρας φίλου τ' άδελφοῦ ςιλτάτης τε συγγόνου. Καὶ πρῶτα μέν μοι τοῦ λόγου τάδ' ἀρχέτω. 1060 γυναϊχές ἐσμεν, φιλόφρον ἀλλήλαις γένος, σώζειν τε χοινά πράγματ' άσφαλέσταται. σιγήσαθ' ήμιν καὶ συνεκπονήσατε φυγάς καλόν τοι γλώσσ' ότω πιστή παρή. Όρᾶτε δ' ώς τρεῖς μία τύχη τοὺς φιλτάτους, 1065 η γης πατρώας νόστος η θανείν, έχει. Σωθείσα δ', ώς αν και σύ κοινωνής τύχης, σώσω σ' ές Έλλάδ'. Άλλὰ πρός σε δεξιᾶς, σὲ καὶ σ' ίκνοῦμαι, σὲ δὲ φίλης παρηίδος γονάτων τε καὶ τῶν ἐν δόμοισι φιλτάτων 1070 [μητρός πατρός τε καὶ τέκνων ότω κυρεί],

NC. 1055. ໂσως ἀν πάντα Markland, pour ίσως ἄπαντα. — 1056. Hermann a corrigé la leçon ὡς ὑμᾶς. — 1059. φιλτάτη: Seidler, pour φιλτάτου. Ce vers est écarté par Paley. — 1061. ἀλλήλων P. — 1064. La leçon καλόν τοι (τι P) γλῶσσ', ὅτφ πίστις παρἢ, ne peut s'expliquer qu'au moyen d'une interprétation forcée. La plupart des éditeurs out avec raison adopté la correction de Hermann, πιστή. Πίστις vient peu être d'une glosc explicative. — 1066. Heath a corrigé la leçon νόστον. — 1069. Ικέτις Ικ. οὐμαι Elmsley. — 1070. γονέων τε Wecklein. — 1074. Dindorf et d'autres critiques ont jugé avec raison que ce vers était suspect d'Interpolation. Suivant le v. 130 le chœur était composé de vierges.

elle avait songé à toutes les mesures qui la regardaient, s'il ne restait plus aucune précaution à prendre dès maintenant.

1055. En remontant au vers 1017, on trouve un morceau de dialogue qui commence et qui finit par un tristique, et dont le corps est formé par quatre fois huit monostiques: 1020-1029 (en ne comptant pas les deux vers qui sont mis entre crochets); 1030-1037; 1038-1045; 1046-1052. [Hirsel.]

1057-1058. Comme τὰμ(ά) ne differe guère de ἐμέ, il est facile d'en tirer ce dernier mot, lequel doit être le sujet des infinitis εἶναι et στερη/ήναι. On cite Platon, Protag, p. 313 A: "Ο δὲ περὶ πλείονος τοῦ σώματος ἡγεῖ, τὴν ψυχὴν, καὶ ἐν ῷ πόντὶ ἐσὰ τὰ σὰ ἡ εῦ ἡ κακῶς πράττειν. Dans ce passage πράττειν est mis pour ἔχειν, comme si le sujet était σέ, et non τὰ σά.

1066. Γής πατρώας νόστος, le retour

τί φατέ; τίς ύμῶν φησιν ἢ τίς οὐ θέλει, φθέγξασθε, ταῦτα; Μὴ γὰρ αἰνουσῶν λόγους ὅλωλα κάγὼ καὶ κασίγνητος τάλας.

#### ΧΟΡΟΣ.

Θάρσει, φίλη δέσποινα, καὶ σώζου μόνον ώς ἔχ γ' ἐμοῦ σοι πάντα σιγηθήσεται, ἴστω μέγας Ζεὺς, ὧν ἐπισχήπτεις πέρι. 1075

ІФІГЕНЕІ А.

Όναισθε μύθων καὶ γένοισθ' εὐδαίμονες. Σὸν ἔργον ἤδη καὶ σὸν εἰσθαίνειν δόμους τὸς αὐτίγ' ἦξει τῆσδε κοίρανος χθονὸς, θυσίαν ἐλέγξων, εἰ κατείργασται, ξένων. Ὁ πόντι', ἤπερ μ' Αὐλίδος κατὰ πτυχὰς δεινῆς ἔσωσας ἐκ παιδοκτόνου χερὸς, σῶσόν με καὶ νῦν τούσδε τ' ἢ τὸ Λοξίου οὐκέτι βροτοῖσι διὰ σ' ἐτήτυμον στόμα Αλλ' εὐμενὴς ἔκδηθι βαρδάρου χθονὸς εἰς τὰς Αθήνας καὶ γὰρ ἐνθάδ' οὐ πρέπει ναίειν, παρόν σοι πόλιν ἔγειν εὐδαίμονα.

1080

1085

XOPOY.

<sup>\*</sup>Ορν**ις, &** παρά πετρίνας πόντου δεισμόας, άλαιών,

[Strophe 1.]

1090

NC. 1073. Probablement : σύέγξασθε δήτα, conjecture de Nanck. — 1080. τόραννοι χύονός P. — 1081. Markhaid a rectifié la leçon ένεγχω.. — 1083. Fécris παιδειπένου μου πατεροκτόνου ματο qu'il me s'able inadmissible qu'Euripide ait détouraé et dernier composé de son seus la bauda et un durel, et cela en dépit de toute analogie. — 4083. Εχειν εύθημονα Μ. Ημαρί. — 1080. L'ancienne vulgate παρά τὰς πετρίνας νίεπ de l'Aldine.

dans la patrie. On cite Hom re, Od. V, 344 : Νοστος γαιης Φα ή ων

1072 Φητέν. Le gree τη εc aploie, comme le latin aio, dans le sens de « j'affirme, j'accorde ».

1078. Όναισθε μύθω , pussi z vons recueillir le fruit de (le boubear doat vo ,s rendent dignes) ces parotes

1079. Σου Esyov ήθη και του του piroles s'adressent a Oreste et a Pola le. 1083. Παιδακτόνου, Cf. Here, fur., 233. 1080-1091. Dans Aristophane, Grea, 1309 sq., E-chyle commence ainsi une parodie de la manière lyrique d'Euripide: 'Αλ κοντει, μί παο' ἀενώμι, μάλους μένως το εφώλλετε. Le scholiaste dit que ces virs f nt allusion à un passage d'Iph. Aul.; lengler et d'autres out pensè aver raison que le commentateur gree aun viu u uire Iph. Taur.

έλεγον οἰχτρὸν ἀείδεις,
εὐξύνετον ξυνετοῖσι βοὰν,
ὅτι πόσιν χελαδεῖς ἀεὶ μολπαῖς,
ἐγώ σοι παραβάλλομαι
θρήνους, ἄπτερος ὅρνις,
Ἑλλάνων ἀγόρους ποθοῦσ΄,
ἄρτεμιν λοχίαν ποθοῦσ΄,
ἀ παρὰ Κύνθιον ὅχθον οἰχεῖ
φοίνιχά θ΄ ἀβροχόμαν
δάφναν τ΄ εὐερνέα χαὶ
γλαυχᾶς θαλλὸν ἱρὸν ἐλαίας, Λατοῦς ἀδῖνα φίλαν,

NC. 1091. οἰχτρόν, correction de Barnes, pour οἶτον. On pourreit aussi écrire οἰμον. — 1092. ξυνετοῖς P et L¹. — 1095. Reiske : θρηνοῦσ'. — 1096-1097. On lisait : ποθοῦσ' Ἑλλάνων ἀγόρους ] ποθοῦσ' Ἄρτεμιν λοχίαν (manuscrits : λοχείαν). Αδια de rétablir l'accord antistrophique, Nanck écrit ici : Ἄρτεμιν ὀλδίαν, et au vers 1143 : ἐν ἄ τᾶ; ἐλλανοφόνου. Ces changements ne sont rien moins que probables Il sufût de transposer les mots comme nous avons fait. — 1101. Manuscrits: θάλος ου θάλλο;, et Ιερόν. — 1002. Portus voulait ἀδῖνι, Markland, ἀδῖνι φίλον ου σίλος.

1092-1093. Εὐξύνετον.... μολπαῖς, accents que comprennent ceux qui connaissent les fables : (ils savent) que c'est en l'honneur d'un mari que tu fais toujours enten lre ces chants. La phrase subordonnée : ὅτι.... μολπαῖς, développe l'idée indiquée par εὐξύνετον. Quant à la fable d'Aleyone et de Céyx, cf. Apollodore, I, vii, 4; Ovide, Métam., IX, 270 sqq.

vii, 4; Ovide, Meiam., IX, 270 sqq. 1094-1095. Έγω... θρήνους, je me compare à toi quant aux chauts plaintifs, c'est-à-dire: je compare mes chauts plaintifs aux tiens. Nous attendons ἐμοὺς σοῖς pour ἐγώ σοι. — Ἀπτερος ὄρνις. L'adjectif corrige ce qu'il y a de trop hardi dans l'emploi métaphorique du substantif. Les tournures de ce genre sont familières aux poètes grecs. Eschyle (Agam., 1258) appelle Clytemnestie ἐκπου; λέαινα; Euripide, rajeunissant avec esprit une locution d'Eschyle (Choeph., 493) désignait les chaînes de l'amour par πέδα: ἀχάλκευτο (Plutarque, Amat., XVIII). Ailleurs, il nomme Oreste et Pylide ἀθυρσοι βάχχαι, et le feu de la haine soufflé par Électre, ἀνήραι-

στον πῦρ (Oraste, 1493 et 621). Cf. la note sur Hipp., 285.

1098. Κύνθιον δχθον. Le mont Cynthus dans l'île de Délos. — Ce vers et les suivants ne prouvent pas que les jennes filles qui forment le chœur soient nées à Délos : Seidler a très-bien réfuté cette opinion. Au lieu de la Diane sanguinaire de la Tauride, elles voudraient vésérer la Diane grecque, déesse secourable aux mères (λοχίαν, ν. 4096). Or cette Diane était particulièrement adorés à Délos, son hercesu, disait-on, et l'une de ses résidences favorites.

1099-1101. Voy., au sujet des arbres sacrés de Délos, la note sur les vers 468 sqq. d'Hémbe. L'olivier, qui figure ici à côte du palmier et du laurier, est aussi mentionné par Callimaque, Hymne à Delos, v. 262, et par Catulle, XXXII, v. 8.

1402. Λατοῦς ἀδῖνα. Tournure lyrique pour dire que ces arbres ont été témoins des douleurs de Latone. « Mihi Euripides « audacius partum Latonæ dixises videtur « arborem, cui obnixa peperit Apollinem « et Dianam. » [Hermann.] λίμναν θ' είλισσουσαν ύδωρ κύκλιον, ἔνθα κύκνος μελφδὸς Μούσας θεραπεύει.

1105

\*Ω πολλαὶ δαχρύων λιδάδες, [Antistrophe 1.]
αῖ παρηίδας εἰς ἐμὰς
ἔπεσον, ἀνίχα πύργων
ὀλλυμένων ἐπὶ ναυσὶν ἔδαν
πολεμίων ἐρετμοῖσι καὶ λόγχαις. 1110
Ζαχρύσου δὲ δι' ἐμπολᾶς
νόστον βάρδαρον ἦλθον,
ἔνθα τᾶς ἐλαφοκτόνου
κούραν ἀμφίπολον θεᾶς
παῖδ' ᾿Αγαμεμνονίαν λατρεύω
βωμούς θ' ἔλληνοθύτας,
ζηλοῦσ' οἶτον διὰ παν-

ΝC. 1104. χύχλιον Seidler, pour χύχνειον. — 1105. μούσα P. — 1106. Pest-the δακρύων λίδις. Cf. Eschyle, Choeph., 292: Φιλοσπόνδου λίδις. — 1107. εἰς μὰς L¹. ἐς μὰς P¹. — 1109. La leçon δλομένων (ου οὐλομένων) a été corrigée par Erfardt. La leçon ἐν (ου ἐνὶ) ναυσίν l'a été par Elmsley. — 1111-1112. Les conjectares νᾶουν βάρδαρον (Nauck) et ζάχρυσον.... ναὸν βάρδαρον (Bergk) semblent inntiles. — 1114. J'ai transposé θεᾶς ἀμζίπολον χόραν ου χούραν en vue de l'accord des strophes et du style poétique. — 1116. βωμούς θ' ἐλληνοθύτας Enger et Kæchly, pour βωμούς τοὺς (τε L') μηλοθύτας. Schæne avait proposé ξεινοθύτας. — 1117. ζητοῦσ' P. οἶτον pour ἀτεν, Τουτοίετ, αἴσαν Κæchly, αἰῶ Nauck.

4103-1104. Λίμναν κύκλιον. Il s'agit du fameux lac circulaite de l'ile de Délos, ἡ Τροχοιιδή; καὶεομένη, Hérodote, II, 470. Cf. Théogais, v. 7; Callimaque. Hymne à Apollon, v. 59, et Hymne à Délos, v. 261.

44(1-1412. Ζαχρύσου.... ἢ)θον, vendue pour de l'or, je vins dans un pays barbare. — Νόστον βάρδαρον, « le voyage dans un pays barbare », est dit comme γῆς πατρώας νόστος », 4066 : l'adjectif βάρδαρον équivalant au génitif γῆς βαρδάρου. Quant à νόστος dans le sens de voyage, cf. Iph. Aul., 966.

1115. Απτρεύω est icl construit avec l'accusatif d'après l'analogie de θεραπεύω: cf. Électre, 131. [Seidler.] iti7-ti22. Volci ce que disent en jeunes filles, arrachées à une douce existence pour tomber dans l'esclavage: « Nous regardons comme digne d'envis un sort qui fut toujours malbeureux. Quiconque a été plié des l'enfance au joug de la nécessité ne souffre pas s'il échange une infortuse contre une autre infortuse; mais sabir le malheur après la prospérité, voilà un sert malheur après la prospérité, voilà un sert passages qu'on a rapprochés de echal-cictons: Frag. 287: Διὰ τέλους δὲ δυστυχών Τοσφόε νικὰ τοῦ γὰρ εδ τητώμενος Οὐχ οἰδεν, del δυστυχών πακῶς τέχων. Hercule fur., 1291: Κεκλημένο δὲ ζωντ μακαρίφ ποτὲ ΑΙ μεταθολεί λυπερού τὸ δ' dei κακῶς Έστ', εὐδὲν ἐλγεῖ

τός δυσδαίμον' εν γάρ άνάγκαις οὐ κάμνει σύντροφος ῶν μετέβαλ' εἰ δυσδαιμονία τὸ δὲ μετ' εὐτυχίαν κακοῦσθαι θνατοῖς βαρὺς αἰών.

1120

Καὶ σὲ μὲν, πότνι', ᾿Αργεία πεντηχόντορος οἶχον ἄξει ' συρίζων δ' ὁ χηροδέτας οὐρείου Πανὸς χάλαμος χώπαις ἐπιθωύξει, ὁ Φοῖδός θ' ὁ μάντις ἔχων . ἐπτατόνου χέλαδον λύρας ἀείδων ἄξει λιπαρὰν

1125

[Strophe 2.]

1130

MC. 1119. Reiske a rectifié la leçon χάμνεις σύντρόφος. — 1120. Je touche légèrement à la leçon μεταδάλλει δυσδαιμονία. Pour que l'accord antistrophique fût rigoureus, il faudrait άλλαγξ, ου άλλάξει, δυσδαιμονιάν. Markland et Hermann: μεταδάλλει δυσδαιμονίαν. Markland et Hermann: μεταδάλλει δυσδαιμονία, δε dider: μεταδάλλειν δυσδαιμονίαν. Hartung: ἡ | μέτα πάλαι δυσδαιμονία, Badham: τξ πάλαι δυσδαιμονία, — 1121. Seidler a corrigé la valgate τὸ γὰρ μετ'. Ensuite εὐτυχίαν ρους εὐτυχίας est une rectification de Scaliger. — 1126. Mss: πάλαμος οὐρείου πανός. L'analogie des autres vers de cette strophe semble demander qu'on transpose les mots comme nous avons fait avec Hartung. — 1129. ἐπτατόνου πέλαδον, pour κέλαδον ἐπτατόνου, transposition indiquée par Markland. Cf. vers 1144. —1130. ἀείδων est peut-être une glose de μελοποιῶν: cf. vers 1145. [Enger.] — πέμψει, pour dξει (cf. 1121), Paley.

συγγενῶς δύστηνος ὧν. Ces derniers mots sont comme une paraphrase de : ἐν ἀνάγκαις σύντροφος ὧν.

4425. Κηςοδέτας. Cf. Virgile, Ecl., II, 32: «Pan primus calamos cera conjungere « plures Instituit. »

1127. Κώπαις ἐπιθωύξει, il excitera les rames, c'est-à-dire: les rameurs. Pan remplit ici les fonctions du joneur de flûte, qui marquait la mesure aux rameurs, du τριηραύλης, dont parle Démosthène, Pour la couronne, 129.

4428 1431. Apollon, qui avait envoyé Oreste dans la Tauride, veillera sur son retour et dirigera, en sa qualité de devin (ὁ μάντις), la course du vaisseau qui doit porter en Gréce Pimage de Diane. Dans la haute antiquité, les devins donnaient des directions aux marins, de même qu'ils se mélaient de guérir les maladies et de beaucoup d'autres choses. L'Iliade, I, 71, raconte de Calchas: Καὶ νήκοσ' ἡγήσατ' Ἀχαιῶν Ἰλιον είσω Ἡν διὰ μαντοσύνην, τήν οἰ πόρε Φοίδος Ἀπόλλων.

1130. Αιπαράν. Depuis que Pindare avait dit dans un dithyrambe (fr. 46): "Ω ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέρανοι καὶ ἀοίδιμοι, Ελλάδο; ἔρτισμα, κλειναὶ ᾿Αθαναι, δαιμόνιον πιολίεθρον, l'épithète de λιπαρά tait restée à la ville d'Athènes. Aristophane prétend qu'avec ce mot on pouvait tout obtenir des Athèniens. Voy. Achara. 639: Εἰ δέ τις ὑμᾶι ὑποθωπεύσας λιπαρὰς καλέσειεν ᾿Αθήνας, Ηῦρετο πᾶν ἀν διὰ τὰς λιπαρὰς, ἀφύων τιμὴν περιάψας. [Κακολιγ.]

εὖ σ' Αθηναίων ἐπὶ γᾶν.
'Εμὲ δ' αὐτοῦ προλιποῦσα πλατᾶν εἶ ῥοθίοις·
ἀέρι δ' ἱστία πὰρ πρότονον κατὰ
πρῷραν ὑπὲρ στόλον ἐκπετάσουσι πόδες νεὸς ἀκυπόμπου.

113:

1140

παρά πόδ' είλίσσουσα ςίλας καριένος εύδοχίμων γάμων, χορούς δ' ίσταίην, δθι καί εν νώτοις άμοῖς πτέρυγας είκείων δ' ὑπὲρ θαλάμων είκείων δ' ὑπὲρ θαλάμων καί εὐάλιον ἔρχεται πῦρ.

[Antistrophe 1.]

1145

NC. 4131. εδ σ', correction de Seidler pour εξε. Hermann: σ'. — 1132-33. προλιπούσα, pour λιπούσα, est dù à Hermann. — Je modifie la leçon βήσει ροδίοις πλαγαίς, en vue du vers antithétique, 4148, et parce que ρόδιον (Herwerden l'a fait observer) est toujours substantif dans les tragiques. — 4134. πρότονος P. πρότονοι L. Seidler: πρὸ προτόνου. Bergk: πὰρ πρότονον. — 4135-4136. Manuserits: πόδει ] ναές. Seidler: πόδες ] ναός. Nous avons écrit νεός (forme épique, mais pas plus que νηές qu'on traver à ce que le vers 4135 fût, comme le vers 4134, une tétrapodie dactylique. Pour antiver à ce résultat, Hermann voulait retrancher lotiα (vers 4134), Dindorf écartait πρώρον. — 4137. λαμπρούς [πποδρόμους P. — 4141. On lisait πτέρυγας èν νώτοις ἀμοίς. Γαί transposé les mots. Voy. vers 4126. — 4143. Badham a corrigé la leçon χεροίς δὲ σταίην. — 4144. Nauck: πάροχος (équivalant à παράνομφος), pour παρδένος. Enger: εὐδεπίμων γονέων. Κœchly: εὐδοχίμων δόμων. Wecklein: εὐδόχιμος.

4433. Πλαταν βοθίοις. Voyez le vers 1387 et la note.

1134-1136. Le sens général de ces vers peut se résumer par cette phrase homérique · Ούρω πέτασ' Ιστία δῖο; 'Οδυσσεύς (Od., V, 260). On appelait πρότονοι les cordes qui retenaient le mât en avant et en arrière. On donnait le nom de στόλος au hois qui rattachait la proue proprement dite (πρῶρα) à l'éperon, c'est-à-dire à cette partie du vaisseau qui faisait saillie en avant. Enfin les πόδες étaient deux cordages attachés aux extrémités inférieures de la voile. Ces cordages, dit le chœur, tendront (ἐκπετάσουστ) la voile et la re-

tiendront en arrière, tandis que, goulée par le vent, elle se déploiern en avant audessus de l'extrémité de la prome. 1437-1442. Le chœur voudrait parcou-

1137-1142. Le chœur voudrait parcourir à tire-d'aile la carrière de Soleil, c'està-dire: les espaces célestes, et s'arrêter audessus de la maison paternelle.

1444. Παρθένος εὐδοπίμων γάμων, « virgo nobili conjugio destinata. » [Matthia.]

1146 - 1146. Seidler explique παρί πόδ(α) ματρός, « corum matre, » Mais ke ματρός, ήλίχων θιάσοις ἐς ἀμίλλας χαρίτων, ἀδροπλούτοιο χλιδᾶς τ' εἰς ἔριν ὀρνυμένα, πολυποίχιλα φάρεα καὶ πλοχάμους περιδαλλομέ να γένυν ἐσχίαζον.

1150

ΘΟΑΣ

Ποῦ' σθ' ἡ πυλωρὸς τῶνδε δωμάτων γυνὴ Έλληνίς; "Ηδη τῶν ξένων κατήρξατο, ἀδύτοις τ' ἐν ἀγνοῖς σῶμα δάπτονται πυρί;

1155

ΧΟΡΟΣ.

"Ηδ' έστὶν, ή σοι πάντ', ἄναξ, ἐρεῖ σαφῶς.

Fα.

τί τόδε μεταίρεις έξ ἀχινήτων βάθρων, Άγαμέμνονος παῖ, θεᾶς ἄγαλμ' ἐν ὼλέναις;

NC. 1146. Palatinus: ματέρος. Hermann substitue à ce mot la préposition πρός, en écrivant au vers précédent περὶ πόδ' εἰλίσσουσα. Il suffit de changer, avec Badham la leçon θιάσους ου θιάσους.—1148. ἀδροπλούτοιο χαίτας L¹, P. γαίτας ἀδροπλούτοιο L² et valg. Après χλιδας, correction de Markland, j'insère τ'.—1149. Ancienne vulgate: ἐς ἔριν.—1151. J'ai écrit γένυν συν γένυσιν. Canter et Hermann: γένυν συνεσκίαζον.—1154. ἢδη Reiske, pour ἢ δή.— τοῖν ξένοιν Wecklein, ἰεὶ et 1168 et 1329.—1155. Bothe a inséré τ' après ἀδύτοις. Fr. Jacobs: δάπτονται, pour λάμπονται.—1158. Aldine: ώλέντ.

mots πόδ' είλίσσουσα forment une locution nsuelle. Je crois qu'un lecteur grec ne les séparsit pas, mais qu'il construisait είλίσσουσα πόδα παρὰ ματρὸς φίλας. La jeune fille quitte la place où elle se trouvait à côté de sa mère, pour se mêler à ses joyeuses compagnes. Les mots qui désignent ces dernières, ἡλίκων διάσοις, sont à dessein placés en tête du membre de phrase suivant. Cf. d'ailleurs Sophocle, 17πcλ., 429: 'Επὶ πῆμα καὶ χαρὰ πᾶσι κυκλοῦσιν, passage dans lequel une préposition est, comme ici, séparée de son régime par un autre substantif.

4146-1149. 'Ηλίχων.... δρνυμένα. La jeune fille se lève pour lutter de grâce (ές άμιλλας χαρίτων) avec la troupe joyense de ses compagnes (ἤλίχων θιάσοις) et pour rivaliser avec elles par le luxe et la richesse de ses atours. — 'Αδροπλούτοιο χλιδάς.

Cf. Eschyle, Prom., 466: "Αγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. Euripide, Androm., 447: Κόσμον μὲν ἀμφὶ πρατὶ χρυσέας χλιδῆς....

1149-1151. Πολυποίκιλα φάρεα désigne ici un voile richement brodé. — Γένυν ἐσκίαζον, j'ombragenis mes joues. Οπ cite Phénic., 1485: Οὐ προκαλυπτομένα βοτρυχώδεος άδρὰ παρηίδος, et Bucch. 455: Πλόκαμός τε γάρ συν.... Γένυν παρ' αὐτὴν κεχυμένος, πόθου πλέως.

4152. Ἡ πυλωρὸς τῶνδε δωμάτων. Le prêtre gardait les clefs du temple. Δu vers 131, Iphigéaie était appelée κληδούχος, de même que la prêtresse est désignée par κληδούχος "Ήρας dans les Suppliantes d'Eschyle, v. 291.

1155. Σόμα δάπτονται πυρί. Voy. le vers 626.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Αναξ, ἔχ' αὐτοῦ πόδα σὸν ἐν παραστάσιν.

ΘΟΑΣ.

Τί δ' ἔστιν, Ἰριγένεια, καινὸν ἐν δόμοις; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1160

'Απέπτυσ' δσία γαρ δίδωμ' ἔπος τόδε.

 $2A0\theta$ 

Τί φροιμιάζει νεοχμόν; έξαύδα σαφῶς.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐ καθαρά μοι τὰ θύματ' ήγρεύσασθ', ἄναξ.

Τί τοὐκδιδάξαν τοῦτό σ'; ἢ δόξαν λέγεις; ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

Βρέτας τὸ τῆς θεοῦ πάλιν ἔδρας ἀπεστράφη.

1165

Αὐτόματον, ή νιν σεισμός ἔστρεψε χθονός; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Αὐτόματον όψιν δ' όμμάτων ξυνήρμοσεν.

Ή δ' αίτία τίς; ή τι τῶν ξένων μύσος; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

"Ηδ', οὐοὲν ἄλλο· δεινὰ γὰρ δεδράκατον.

Άλλ' ή τιν' ἔκανον βαρδάρων ἀκτῆς ἔπι; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1170

Οἰχεῖον ἦλθον τὸν φόνον χεχτημένα.

NC. 1159. παραστάσει P. - 1168. ή τι Dobree, pour ή τὸ.

1159. Ev παραστάσιν, sous les piliers

du portique.

4161. Pour détourner un mauvais augure, on crachait, on bien on disait seulement ἀπέπτυσα: le mot tenant lieu de la chose. Avant de dire la cause des prodiges effrayants qu'elle prétend avoir vus dans le temple, Iphigénie prononce ce mot en se conformant à un pieux usage (δσία).

4165. Πάλιν équivaut ici à ὀπίσω. Chez

Homère, ce mot est souvent employé dans ce sens, qui est son sens premier. Ct. It. XVIII, 438: Πάλιν τράπεθ' υία; ἐσῖα-

4171. Τὸν ςόνον πεπτημένοι έquivant à τὸ τοῦ ςόνου μίπσμε έχοντες. Ιεὶ εένον est accompagné de l'article, parce que ce substantif ne fait que répéter et confirme la conjecture de Thome; c'est l'adjectif elπεῖος qui exprime l'idée nouvelle ajoutée par Iphigenie.

ΘΟΑΣ.

Τίν'; είς έρον γάρ τοῦ μαθεῖν πεπτώχαμεν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μητέρα κατειργάσαντο κοινωνῷ ξίφει.

ZAOG

"Απολλον, οὐδ' ἄν βαρδάροις ἔτλη τις ἄν. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πάσης διωγμοῖς ηλάθησαν Έλλάδος.

1175

ΑΛΑΣ

Ή τῶνδ' ἔχατι δῆτ' ἄγαλμ' ἔξω φέρεις; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σεμνόν γ' ὑπ' αἰθέρ', ὡς μεταστήσω φόνου.

ΘΟΛΣ.

Μίασμα δ' ἔγνως τοῖν ξένοιν ποίφ τρόπφ;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

\*Πλεγχον, ώς θεᾶς βρέτας ἀπεστράφη πάλιν.

ΘΟΑΣ.

Σοφήν σ' έθρεψεν Έλλας, ώς ήσθου καλώς. — 1180 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ μὴν καθεῖσαν δέλεαρ ήδύ μοι φρενῶν.

ΘΟΑΣ.

Τῶν Άργόθεν τι φίλτρον ἀγγέλλοντέ σοι;

NC. 4174. Les manuscrits portent οὐδ' ἐν βαρδάροι; τόδ' ἔτλη τις ἄν. Pour rétal·lir le vers, la plupart des éditeurs retranchent τόδ', ou le remplacent par γ'. Hermann écrivait ἔτλη τόδ' άν. Mais ἔτλη a besoin d'un sujet, comme il a besoin d'un régime. Elmsley voulait τόδ' ἥλπισ' άν. J'ai écrit ᾶν βαρδάροι;. — 4484, μὴν Monk. νῦν mas. — 4182, μῶν Badham. Matthiæ a rectifié la leçon τί φίλτρον.

4174. Οὐδ' ἀν βαρδάροις est pour ἀ οὐδ' ἐν βαρδάροις. — Le roi Thoas, tout barbare qu'il est, semble aussi convaincu que le poète ou le public d'Athènes de la supériorité morale des Grecs sur les Barbares.

4477. 'Ως μεταστήσω φόνου, afin que je l'éloigne de la contagion du meurtre. Cf. 4474. Il est vrai qu'Iphigénie se fera accompagner par les meurtriers; mais en plein air leur présence ne pourra plus souiller l'imag, comme dans un endroit fermé.

1179. "Ηλεγχον, je les ai forcés d'avouer, en leur faisant subir un interrogatoire.

1481. Le génitif φρινών est régi per καθείσαν, et καθείσαν δέλεαρ φρενών est dit, à la métaphore près, comme οξου λαυκανίης καθέηκα (Iliado, XXIV, 642), ou comme δι' έμπύρων σπονδάς καθείναι (Inh. Aul., 59).

#### IDITENEIA.

Τὸν μόνον 'Ορέστην ἐμὸν ἀδελρόν εὐτυχεῖν.

'Ως δή σφε σώσαις ήδοναῖς άγγελμάτων.

Καὶ πατέρα γε ζῆν καὶ καλῶς πράσσειν ἐμόν. 1155

Σὺ δ' εἰς τὸ τῆς θεοῦ γ' ἐξένευσας εἰχότως.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Πᾶσάν γε μισοῦσ' Έλλάδ', ή μ' ἀπώλεσεν.

Τί δῆτα δρῶμεν, φράζε, τοῖν ξένοιν πέρι; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τὸν νόμον ἀνάγκη τὸν προκείμενον σέδειν-

Ο μπουν εν έργω χέρνιδες ξίφος τε σόν; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

1190

Άγνοῖς χαθαρμοῖς πρῶτά νιν νίψαι θέλω.

θΟΑΣ

Πηγαΐσιν ύδάτων ἢ θαλασσία δρόσφ; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Θάλασσα κλύζει πάντα τάνθρώπων κακά.

ΘΟΑΣ.

Όσιώτερον γοῦν τῆ θεῷ πέσοιεν ἄν.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Καὶ τὰμά γ' οῦτω μᾶλλον ἄν καλῶς ἔχοι.

1193

MC. 1186. xzi, avant xx) w;, manque dans P. - 1194. odiotepot Tournier.

1186. Eξένευσας de έχνεύειν, non de έχνείν.

4193. On attribuait à la mer une vertu toute particulière pour purifier et guérir. Cf. scholiaste d'Homère, H., I, 343: Τὰ περιττώματα εἰς τὴν ἀπέριττον θάλατταν βάλλουσι φύσει γὰρ τὸ δέωρ τῆς

θαλάσσης καθαρτικόν. Και Εὐρικίδης «Θάλασσα.... κακά.» Voy. dans Diaghne Lairce, III, 6, les anocdotes bâties sur ce vers d'Euripide.

110b. Taua. Iphigénie semble parler de ses fonctions secondutales, mais elle pense à ses projets de fuite.

1200

ΘΟΑΣ.

Ούχουν πρός αὐτὸν ναὸν ἐχπίπτει κλύδων; ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

'Ερημίας δει και γάρ άλλα δράσομεν.

ΘΟΑΣ.

Άγ' ἔνθα χρήζεις· οὐ φιλῶ τἄρρηθ' ὁρᾶν.

Άγνιστέον μοι καὶ τὸ τῆς θεοῦ βρέτας.

ΘΟΑΣ.

Είπερ γε χηλίς έβαλέ νιν μητροχτόνος.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οὐ γάρ ποτ' ἄν νιν ήράμην βάθρων ἄπο.

ΘΟΑΣ.

Δίχαιος ηύσέβεια καὶ προμηθία.

ΙΦΙΓΕΝΈΙΑ.

Οἶσθά νυν & μοι γενέσθω;

ΘΟΑΣ

Σον το σημαίνειν τίδε.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Δεσμά τοῖς ξένοισι πρόσθες.

ΘΟΑΣ.

Ποῖ δέ σ' ἐχρύγοιεν ἄν;

NC. 4201. Musgrave a corrigé les leçons ποτέ νιν άνηράμην et ποτ' άν νιν άνηράμην.

1196-1197. Thoas indique le même endroit qu'Oreste a désigné au vers 1042; Iphigénie pense à celui qu'elle a plus clairement nommé au vers 1043, Voy. la note sur ces vers.

4202. Le dialogue entre Thoas et Iphigénie débute par un distique, 4187 sq., et se continue dans une longue stichomythie composée de deux parties, ayant chacune vingt-deux vers, 1159-1180 et 1181-1203. Dans la première partie la prétresse fait connaître les prodiges qui, suivant elle, ont eu lieu dans le temple, ainsi que les crimes qui causèrent ces prodiges. Ce morceau se subdivise en cinq, trois fois quatre, et cinq monostiques: 1159-1163, 1164-1478, 1176-80. Dans la seconde par-

tie, I phigénie raconte comment elle a résisté aux offres séduisantes de ses compatriotes; et, après avoir ainsi prévenu les soupçons que le roi pourrait concevoir, elle annonce par quelles mesures extraordinaires elle va purifier les victimes et l'idole. Ce morcean se subdivise en sept, deux fois quatre et sept mono tiques : 4181-1487, 4188-1195, 4196-1202.

1203. Le passage des trimètres iamhiques aux tétramètres trochaïques répond à l'allure plus vive et plus rapide que le dialogue prend ici. Cf. les notes sur les vers 217, 855 et 1338 d'Iphigénie à Aulis. — Οἰσθά νυν ἄ μοι γενέσθω. Cf. Οἰσθ'οδυ δ δράσου, Ηδε., 226 et Iph. Aul., 725, avec les notes.

ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

Πιστόν Έλλας οίδεν ούδέν.

ΘΟΛΣ.

"Ιτ' ἐπὶ δεσμά, πρόσπολοι. 1205

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

Κάχχομιζόντων δὲ δεῦρο τοὺς ξένους,

ΘΟΑΣ.

"Εσται τάδε.

IDITENBIA.

χρᾶτα χρύψαντες πέπλοισιν-

ΘΟΑΣ.

Ήλίου πρόσθεν φλογός.

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ.

Σῶν τέ μοι σύμπεμπ' ὀπαδῶν.

ΘΟΑΣ.

Οίδ' όμαρτήσουσί σοι.

I PITENEIA.

Καὶ πόλει πέμψον τιν' όστις σημανεί

ΘΟΑΣ.

ποίας τύχας;

ІФІГЕЗЕІА.

έν δόμοις μίμνειν άπαντας.

θΟΑΣ.

Μή συναντώεν φόνω; 1210

NC. 1207. πράτα πρύψαντες Musgrave, pour παταπρύψαντες. — Les manutés attribuent ce vers en entier à Iphigénie, et intervertissent tous les rôles des vers 1200-1218. Markland a corrigé cette erreur, qui d'ailleurs ne se trouve pas dans tous les mes. secondaires. — 1209. Elmsley a vu qu'au lieu de ποίας τύχας, il fallait geieuς λέγους, ou une locution équivalente. Si les lettres ειποιας ca chent le mot έντολὲς. Enripide avait écrit : καὶ πόλει τὸν σημανοῦντα πέμψον — ἐντολὰς τίνας; — 1210. συναντώσην Elmsley.

4206. Κάππομιζόντων δέ, mais qu'ils fassent sortir aussi. C'est à tort que Porson et d'autres critiques ont voulu bannir des textes des tragiques grees la combinaison des particules παί.... δέ.

4207. 'Ηλίου πρόσθεν φλογό;. La pure lumière du soleil ne doit pas être souillée

en tombant sur des hommes criminels. 4209. Ποίας τύχας; A cette questies Iphigénie ne pourrait répondre comme die fait au vers suivant. La leçon est altirés. Voyez NC.

1210. Euvavriev. L'aptatif, parce qui Those sonde l'intention d'Iphiginie. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Μυσαρά γάρ τὰ τοιάδ' ἐστί

**6047** 

Στείχε καὶ σήμαινε σύ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

. μηδέν' εἰς ὄψιν πελάζειν.

θΟΑΣ

Εύ γε χηδεύεις πόλιν,

ΙΦΙΓΕΝΕΙ Α.

χαὶ φίλων γ' οθς δεῖ μάλιστα.

ΘΟΑΣ.

Τοῦτ' έλεξας εἰς ἐμέ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

θΟΑΣ.

'Ως εἰχότως σε πᾶσα θαυμάζει πόλις.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Σὸ δὲ μένων αὐτοῦ πρό ναῶν τῆ θεῷ

ΘΟΑΣ.

τί χρημα δρῶ; 1215

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

άγνισον πυρσῷ μέλαθρον.

MC. 4211-4242. J'ai essacé le point qu'on mettait après τοιάδ' ἐστί, et qui jetait dans ce dialogue l'incohérence à laquelle Hermann cherchait à remédier par une transposition. En esse, avec l'ancienne ponctuation les mots μηδέν' εἰς δψιν πελάζειν auraient en besoin d'être rattachés par une conjonction à ἐν δόμοις μίμνειν ἄπαντας (1210). — 4243. φιλῶ (φίλων ΚνίδιΙα) γ' οῦς δεῖ Badham, pour φίλων γ' οὐδείς. Hermann écrivait φίλων γε δεῖ, en plaçant les vers dans cet ordre : 1210, 1213, 1212, 1214, et en transposant assez arbitrairement les hémistiches prononcés par Thoas. — 1214. Hermann a signalé la lacune au commencement de ce tétramètre. Il la comblait par εἰκότως. On peu aussi suppléer εὖ ἐέγεις, ou une phrase équivalente. Dindorf et Nauck considèrent ce vers comme interpolé. — 1216. πυρσῷ, correction de Reiske pour γρυσῷ.

4312. Μηδέν' εἰς πόλιν πελάζειν. Ces mots se rattachent un peu librement à μυσαρὰ γορ τὰ τοιάδ' ἐστί. Iphigénie dit que de tels erimes souillent au point que personne ne doit approcher, de crainte d'aperces oir les coupables.

1213. Καὶ φίλων γ' οῦς δεῖ μάλιστα. Ces

mots se rattachent aux dernières paroles de Thoas. Iphigénie dit : « Et (je prenda) particulièrement (soin) des amis auxquels ma sollicitude doit s'étendre surtout. » Elle pense à Oreste et à Pylade; mais Thoas prend ces paroles pour lui-même. [ΚνίδαΙα.] 1246. Πυρσφ. Cf. Homère, Od., XXII,

ΘΟΑΣ.

Καθαρόν ώς μόλης πάλιν;

ΙΦΙΓΕΝΕΊΑ.

ΊΙνίκ' αν δ' έξω περῶσιν οἱ ξένοι,

θΟΑΣ.

τί χρή με δράν

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

πέπλον όμμάτων προθέσθαι.

ΘΟΑΣ.

Μή παλαμναΐον λάδω;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

τιν δ' άγαν δοχῶ χρονίζειν,

θΟΑΣ

Τοῦδ' δρος τίς ἐστί μοι;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

θαυμάσης μηδέν.

θΟΛΣ.

Τὰ τῆς θεοῦ πρᾶσσ' ἐπὶ σχολῆς καλῶς. 1220 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Εί γάρ ώς θέλω καθαρμός δδε πέσοι.

ΘΟΑΣ.

Συνεύχομαι.

#### ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Τούσδ' ἄρ' ἐκδαίνοντας ἤδη δωμάτων όρῶ ξένους καὶ θεᾶς κόσμους νεογνούς τ' ἄρνας, ὡς φόνῳ φόνον μυσαρὸν ἐκνίψω, σέλας τε λαμπάδων τά τ' ἄλλ' ὅσα προυθέμην ἐγὼ ξένοισι καὶ θεᾶ καθάρσια.

NC. 4248. Peut-être: μὴ 'ν παλαμναίῳ βάλω. — 4220. μηδέν pour μηθέν, et ἐπὶ σχολῆ; pour ἐπεὶ σχολῆ ou ἐπὶ σχολῆ Schæfer. — 1223. ἄρνας Pierson, pour ἄρσανας. Kirchhoff propose κόσμον pour κόσμους, et ὧν pour ὡς.

481, où Ulysse, après le massacre des prétendants, purifie sa demeure en y allumant du soufre. On cite en outre les passages d'Euripide, Helène, 865 sqq., et Here. fur., 1145: "Οτ' ἀμφὶ βωμὸν χτίρας ἡγνίζου πυρί. — Καθαρόν, entendez εἰς καθαρὸν μέλαθρον.

1218. Παλαμναΐον, le génie malfaisant, vengeur du sang répandu : cf. Xénophon, Cyrop., VIII, vii, 43. D'autres pensent que ce mot est ici au neutre, et le traduisent « contagium codis » on « placelum ».

1223. Θεᾶς κόσμους. Les vieilles idoles en bois avaient, dans la Grèce, comme à Rome, des parures et toute une toilette quelquefois très-variée. Iphigénie ne vent pas emporter l'image nue. Έχποδων δ' αὐδῶ πολίταις τοῦδ' ἔχειν μιάσματος, εἴ τις ἢ ναῶν πυλωρὸς χεῖρας άγνεύει θεοῖς - ἢ γάμον στείχει συνάψων ἢ τόχοις βαρύνεται, φεύγετ' ἔξίστασθε, μή τῳ προσπέση μύσος τόδε. — Ὁ Διὸς Λητοῦς τ' ἄνασσα παρθέν', ἢν νίψω φόνον 1230 τῶνδε χαὶ θύσωμεν οἱ χρὴ, χαθαρὸν οἰχήσεις δόμον, εὐτυχεῖς δ' ἡμεῖς ἐσόμεθα. Τάλλα δ' οὐ λέγουσ', ὅμως τοῖς τὰ πλείον' εἰδόσιν θεοῖς σοί τε σημαίνω, θεά.

ΧΟΡΟΣ.

# Εύπαις ὁ Λατοῦς γόνος,

[Strophe.]

NC. 1226-1229 sont écartés par Herwerden, comme inconciliables avec άπαντας, 1210. — 1232. ἐσόμεσθα L. — 1233. θεᾶ P. — 1234. La composition antistrophique de ce chant a été d'abord reconnue par Tyrwhitt et Musgrave.

4227-4229. Iphigénie désigne ici les personnes qui pourraient avoir un motif particulier de se diriger vers le temple et souillure. Ce sont les prétres gardiens du sanctuaire; ceux qui veulent contracter mariage et offrir à Diane le sacrifice préparatoire, προτέλεια (νοy. Iph. Aul., 718); enfin ce sont les femmes enceintes qui ont besoin du secours de la déesse,

4231. Οδ χρή, dans le lieu où il faut. Iphigénie veut dire la Grèce. Tout ce discours est à double entente.

1232-1233. Τάλλα.... θεά. Dans l'Électre de Sophocle, vers 657 sqq., Clytemnestre dit à Apollon, après lui avoir adressé une prière à mots couverts : Tà δ' άλλα πάντα και σιωπώσης έμου 'Επαξιώ σε δαίμον' δντ' έξειδέναι. Τούς έχ Διὸς γὰρ εἰχός ἐστι πάνθ' όρᾶν. — Επ τεmontant au commencement des trochées, on trouve d'abord un dialogue rapide, dont chaque vers est partagé entre les deux interlocuteurs. Dans six vers, 1203-4208, il est question des précautions à prendre au sujet des prisonniers; six autres vers, 4209-1244, se rapportent aux eitoyens; six autres encore, 1215-1220, à Thoas. Le vers 1221, qui contient des venz, termine le dialogue. Trois quatrains, prononcés par Iphigénie, 1222-1226, 1226-1229, 1230-1238, forment la conclusion de cette scène.

1234-1283. Le chœur exalte Apollon, en recontant comment ce dieu prit, encore tout ensant, possession de l'oracle de Delphes. Quel est le lien qui rattache ce morceau lyrique au sujet de la tragédie et aux dernières scènes? Le poëte ne l'a pas indiqué expressément; mais le lecteur et le spectateur le comprennent sans trop de peine. Un ordre émané de Delphes a conduit Oreste dans l'inhospitalière Tauride. Le héros se préparait déjà à mourir, et reprochait au dieu de lui avoir tendu un piège (v. 77 sqq., 711 sqq.). De la manière la plus inattendue Oreste a trouvé dans ce pays barbare non-seulement le salut promis, mais encore une sœur qu'il croyait morte. Désormais on ne peut plus douter que le dieu de Delphes n'ait préparé nne si heureuse rencontre et qu'il ne veille lui-même au dénoûment de cette aventure. Le moment est donc bien choisi pour chanter la gloire d'Apollon et de son oracle. - Quant à la fable qui fait le sujet de ce chœur, la version d'Euripide diffère en quelques points de celle de l'Hymne homérique à Apollon Pythien. Dans ce dernier poëme Python est représenté comme un dragon malfaisant; ici, au contraire, il est le gardien d'un ancien oracle, établi à Delphes avant l'arrivée d'Apollon. Cette dernière forme de la fable est résumée par Apollodore (I, IV, 4) en quelques mots, qui peuvent servir de sommaire à ce chœur: Άπόλλων.... ήκεν είς Δελφούς, χρησμφδούσης τότε θέμιδος . ώ; δὲ ὁ φρουρι τό μαντείον Πύθων δφις έχώλυεν αὐτόν παρελθείν έπι το χάσμα, τουτον άνελών

άπο δειράδος είναλίας,

δυ ποτε Δηλιάσιν

ἐν κιθάρα σορόν ἄ τ' ἐπὶ τόξων

καρπορόρος γυάλοις

ὅκιθάρα σορόν ἄ τ' ἐπὶ τόξων

ὅκιθάρα σορόν ἄ τ' ἐπὶ τόξων

καρπορόρος εἰναλίας,

1235

1240

NC. 1235. Peut-être: τόν ποτε. [Hermann.] — Δηλιάσιν, correction de Seidler, pour δηλιάς ἐν. — 1236. J'ai écrit χαρποφόρος pour χαρποφόροις. Cette épithète ne convient pas à l'île de Délos, dont la stérilité bien connue est déjà dans l'hymne homérique à Apollon Délien rattachée au récit de la naissance de ce dieu. Rapporter χαρποφόροις aux trois arbres sacrés (vers 1099 sqq.), c'est forcer le seus de ce mot. — 1237. Schœne et Kirchly suppléent τίχτουσα. Mais comme le verbe φέρε, vers 1239, est accompagné du régime ἴνιν, nous croyons, avec Kirchhoff et Bergk, que le mot omis est ἔτικτε. — Αρτès χρυσοχόμαν les manuscrits ajoutent φοῖδω, glose écartée par Seidler. — 1238. On lisait ἄ τ' ἐπὶ τόξων, comme s'il pouvait être ic question de Diane. La mention de la sœur d'Apollon embrouillait tout ce passage. J'ai écrit ఢ pour ឩ Apollon doit être dès l'abord présenté, non-seulement comme musicien, mais aussi comme archer: c'est avec ses flèches qu'il tuera le dragon. — 1239. Variante : γάννυται. Ensuite le manuscrits portent φέρεν νιν. Seidler : φέρεν ἴνιν. Kirchhoff : φέρε δ' ἴνιν. Voy. la note critique sur le vers (237. — 1240. ἐναλὶτς Γ. L¹.

τὸ μαντεῖον παραλαμβάνει. Eschyle dit au début de ses Eumenides que la transmission de l'oracle de Delphes s'est faite paisiblement et sans violence (οὐὸὲ πρὸς βίαν τινό:, ν. δ). Il est évident que ce poète connaissait une fable qu'il s'applique a contredire et à corriger, et qui d'ailleurs, au témoignage du scholiaste d'Eschyle, avait été traitée par Pindare.

4234. Εὔπαις ὁ Λατοῦς γόνος equivant à ἄριστός ἐστιν ὁ Λητοῦς γόνος. L'épithète εὔπαις s'applique généralement à un père ou à une mère, et équivant à ἀγαθοῦς παιδας ἔχων ου ἔχωνσα. Aussi ne pensonsnous pas qu'Euripide eût écrit εὔπαις ὁ Φοῖδος. Mais la locution εὔπαις γόνος est claire et irréprochable : le second élément de l'adjectif composé n'y fait que reproduire l'idée exprimée par le substantif. Cf. Herc. fur., 601 : Λατοῦς εὐπαιὸα γόνον.

1235-1236. Δηλιάσιν καςπορόρος γυαλοις, féconde pour les ravins de Délos. En y donnant le jour à l'enfant (καςπός divin, Latone enrichit cet écueil stérile, non par les produits du sol (καςποί), mais par les revenus (καςποί) d'un temple visité de nombreux pélerins. Dans le premier hymne homérique, v. 64 sqq., la déesse dit à l'île de Délos : Οὐδ' εὐδων σε ἔσεσθαι όλομαι, ούτ' εύμηλον, Οὐδὰ τρύγην εἴστις, εὐτ' ὰρ φυτὰ μυρία φύσεις. Αὶ δέ κ' Ἀπλλλωνο: ἐκαέργου νκὸν ἔχησθα, ᾿Ανθρωπεί τοι πάντις ἀγινήσουσ' ἐκατόμδας Ἐνθέὰ' ἀγειρόμενοι, κνίσση δέ τοι ἐσκατος εἰεί. — Quant à la forme fiminino Αηλιάστι παρρτοchée de γυάλοις, εί. Οτ., 270 : Μανιάσιν λυσσήμαστις Ρλέπ, 1024: Φοιτάστι πτεροῖς; Ηέλ, 1304 : Αρομάδι κώλω.

1238-1239. Construises: συρόν έν κυθέρα καὶ (ἐν ἐκείνη), ἐρ'ῷ (ἢ) γάνυται, εὐστοχία τόξων. Mais cette construction analytique ne vaut pas le tour synthétique du texte, ou de cette traductiona latine: Cithara pollentem quague gaudes arms bene dirigendi paritia. — La cithara et l'arc sont les deux attributs d'Apollon. Dans l'Hymne cité, le dieu est à peine né qu'il s'écrie déjà: Είη μοι κίθαρίς τι ςίλη καὶ κάμκυλα τόξα (ν. 434). Ce reprochement confirme la correction que nous avons introduite dans le texte d'Enripide.

1240. 'Απὸ δειράδος είνπλίας. Ces mots ne désignent pas le mont Cynthes, mais toute l'île de Délos, laquelle n'est qu'un recher au milieu de la mer. Eschyle, Εππ., 9, l'appelle Δηλίαν χοιράδα.

λογεῖα κλεινά λιποῦσ', άστάχτων ματέρ' <είς> ύδάτων, τὰν βαχγεύουσαν Διονύσω Παρνάσιον χορυφάν, δθι ποιχιλόνωτος οίνωπός δράχων 1245 σχιερά χατάχαλχος εὐφύλλω δάφνα, γᾶς πελώριον τέρας, ἄμφεπε μαντείον χθόνιον Ο ----. Έτι νιν έτι βρέφος, έτι φίλας έπὶ ματέρος άγχάλαισι θρώσχων 1250 έχανες, ὧ Φοιδε, μαντείων δ' ἐπέδας ζαθέων, τρίποδί τ' έν χρυσέω θάσσεις, έν άψευδει θρόνω

NC. 1242. On lisait μάτηρ ὑδάτων. J'ai écrit ματέρ' εἰς ὑδάτων, correction qui me semble probable en elle-même, et qui permettra de conserver le mot γᾶς dans le vers antithétique, 1267. Je vois que Jacobs avait déjà proposé ματέρ' ὑδάτων, conjecture qui répugne su mètre et qui donne une phrase amphibologique, mais qui cependant a été trop négligée par les éditeurs. — 1246. χατάχαλχος est un mot altéré. — Aldine : εὐφύλλων. — 1247. Seidler a corrigé la leçon ἀμφέπει. — 1248. A la fin de ce vers on peut suppléer φυλάσσων. [Kœchly.] — 1249. Manuscrits : ἔτι μιν. Nauck propose σὺ δέ νιν. — 1256. Palatinus : ἀψευδεῖ γρόνω.

4242. 'Αστάκτων ματέρ' εἰς ὑδάτων. Euripide appelle ici la cime du Parnasse « mère d'eaux abondantes, » comme il appelle dans Η ε΄καθε, τος « δές, l'Apidanos καλλίστων ὑδάτων πατέρα, ου comme Pindare, Ργth. I, 20, dit de l'Étna πάνετες χιόνος ὁξείας τιθήνα. Quant aux sources du Parnasse, rien n'est plus connu que la fontaine Castalie et la rivière Plisthos. — 'Αστάκτων. Cf. Hésychios: 'Αστακτον' οὐ καταστάζον, ἀλλα ρυδην.

1243. Βακχεύουσαν est plus poétique que βακχεύθεῖσαν, conjecture de Dobree. La montague elle-même partage l'ivresse bachique. Πᾶν δὲ συνεδάκχευσ' δρος, dit Euripide dans les Bacchantes, vers 726. Avant lui, Eschyle avait écrit dans les Édoniens: Ἐνθουσιᾶ δὴ δῶμα, βακχεύτι στίγη (Traité du Sublime, XV, 6). On sait d'ailleurs que les grandes étes mocturnes de Bacchus se célébraient sur le

sommet du Parnasse, au milieu de la neige.

f245-1246. Δράχων. Le dragon Python, fils de la Terre. — Κατάχαλχος « tout cuirassé d'écailles d'airain » est une épithète qui conviendrait au dragon, mais qui n'a pas de sens à la place où elle se trouve, entre σχιερᾶ et εὐφύλλω δάφως. On attend un synonyme de χατηρεφή; « sous la voûte de... »

4249. Έτι βρέρος. L'hymne homérique ne dit pas qu'Apollon fût encore un petit enfant quand il tua le dragon; cependant on y lit (v. 427 sqq.) qu'à peine né le jeune dieu demanda déjà une cithare et un arc. La version suivie par Euripide est d'ailleurs analogue à ce qu'on racontait de l'enfance de Mercure et de celle d'Hercule, et elle se retrouve dans Cléarque de Soles, cité par Athénée, XV, p. 704 E, ainsi que dans Hygin, fable CXL.

μαντείας βροτοίς θεσφάτων νέμων άδύτων υπο, Κασταλίας ρεέθρων γείτων, μέσον γας έχων μέλαθρον.

1255

1260

1265

Θέμιν δ' έπει γαίων Antistrophe.' παῖς ἀπένασσεν ὁ Λατῶος ἀπὸ ζαθέων γρηστηρίων, νύγια χθών ἐτεχνώσατο φάσματ' ὀνείρων, οί πολέσιν μερόπων τά τε πρώτα τά τ' έπειθ' δσ' έμελλε τυχείν ύπνου κατά δνοφεράς γαμεύνας φράζου. Γαιά δε τάν

NC. 1255-1256. Les manuscrits portent βροτοίς αναφαίνων θεσφάτων έμων. Masgrave a rétabli νέμων. Seidler a retranché la glose ἀναραίνων. - 1257. ύπο, correction de Seidler, pour ὑπέρ. - 1259-1261. Miss: θέμιν δ' έπὶ γᾶς ιων παϊδ' άπενάσητο (on ἀπενάσσατο) ἀπὸ ζαθέων, ἐπεὶ est dù à Scaliger. Pour le reste, nous avons adopti les corrections de Nauck, de Kuicala et de Kerchly. Les deux dernières syllabes de άπενάσσατο semblent être un débris de Λατφος. Hermann supplénit Πυθώνος en conservant du evaccato. - 1263. τεχνώσατο L par correction. páquat' à, en ometinat èveiρων, P. - 1265. La leçon δσα τ' έμελλε a été corrigée par Hermann. Seidler : & τ' έμελλε. - 1266. Ancienne vulgate: δνοτεράς. - 1267. χαμεύνας Linder. γάς εὐνὰς mas. Masgrave et d'autres retranchent yac. J'ai conservé le mètre en corrigeant le vers correspondant de la strophe, 1242. - Espalor mes. - yaia de triv L3. Mais triv no se la ni dans Li ni dans P. Peut-être γαῖα δὲ μαν-τείων, et au vers 1243 : βακχεύουσαν se lieu de τὰν βαχχεύουσαν. Hermann regardait les mots γαῖα δὲ τὴν comme interpolés et écrivait μαντείον δ'.

1257. Άδύτων ύπο « du fond de son sanctuaire » équivant à έξ άδύτων on ὑπέξ άδύτων : cf. Hecube, 53 : Υπό σχηνής. Le sanctuaire inaccessible aux profanes (άδυτον) communiquait avec la caverne d'où sortail la vapeur prophétique et sur laquelle se trouvait le trépird de la Pythie. 1258. Μέσον γαζ. Voy. la note sur le

vers 668 de Medee. 1259-1268. Quand Apollon eut dépossédé Thémis, qui était l'ancienne déesse prophétique de Delphes, la Terre, pour venger l'injure de sa fille et pour faire concurrence au jeune dieu, fonda un oracle oniromantique, c'est-à-dire : un oracle dont les visiteurs dormaient dans le sancte croyaient que l'avenir leur était révélé par les songes qu'ils y pouvaient avoir. Voyes la description de l'oracle d'Albanés dans l'Énéide, VII, 86 sqq.

1259-1262. Faluv.... xpnorngiuv. Ces mots équivalent à μαντεῖον χθόσιον, ν. 1948. 1266-1267. Tavou zarts δνορερές χο-μεύνας, quand leur sommeil était couché à terre (quand, endormis, ils étalent étendus à terre) dans les ténèbres de la nuit. Euripide dit que ceux qui consultaient cet oracle s'étendaient p dormir dans de sombres lieux sos

menteless exergent the μάν Φοΐδον φθόνω θυγατράς. THEY SERVICE VERTILES & STEEL EVERT 1270 TEDE TERBOON ELEEV ER ZEVOS BOOMEN Hulling Stiers Aborier ste-NEW KATHEN NOTIONS I' OVERSOUS. Télese &, éta téros épas éba πεγηλώπου ρεγαν γαιδεήπατα αλεία. 1273 èmi de seises xónes. THEORY WAY LOUIS EVOTERS, έπο δε λαθοσύναν γυστωπόν εξείλεν βροτών, xal they's early 1280

MC. 1363. partelor, correction de Scidier, pour parteler. — 1271. παιδνόν Scaliger et L<sup>1</sup>, P<sup>4</sup>. φαιδνόν L<sup>2</sup>, P<sup>2</sup>. Ensuite les manuscrits portent; έλιξ' (έλεξ'; Polatinus avant correction) du διό; θρόνων. Scidier : Διέν. Hermann: Εηνός. Badhem et Rauck écrivent, d'après Jacobs, δρεξεν είς ΔΙον θρόνον : changement téméraire, puisque έλεξ' vient, sans doute, d'une glose ἐπλεξ'. — 1273. Manuscrits : ἀφελείν θεθές μέγιν νυχίους τ' ένοπάς. Nauck écrit χθονίας au vers précèdent. Mais θεθές est une glose (le mètre le prouve), et ἐνοπάς doit changer de place avec ὀνείρους, mot que les manuscrits domment au vers 1277. Ces corrections sont dues à Seidier et à Kurchly. — 1278. Manuscrits : ἐπεὶ δ' ἔσεισεν πόμαν. Tous les éditeurs ont adopté ἐπί, correction de Musgrave; mais ils n'ont pas admis la conjecture du même critique : δὲ σείσες. (ependant le participe est nécessaire, et les deux changements se tiennent : la faute ἐπρί entraina la mauvaise correction δ' ἐσεισεν. — 1277. C'est ioi que les manuscrits portent νυχίους ὀνείρους. Voyez 1273 Ν΄C., et el, le vers strophique 1352. — 1278. (πὸ Wecklein. — Α λαθοσύναν Μωτριανε calestineit μαντοσύναν. Rien n'est moins probable que cette conjecture, qui est devenue une espèce de vulgate. W. Hoffmann (Jahré, für Philol 1862, p. 592) : δ' ἀλαμοσύναν. Neuch : Ν΄ ἐκαθοσύναν. Peut-être : δ' ἀλαμοσύναν.

1269. Obbies beyarphe, para qu'elle lai en voulait à cause de se fille (Thémis).
1271. Xipa.... Opérare, il composité se main enfantine au trine de Jupiter et l'y tint enlache. Le verbe Defar, qui derent être miri de fapi héjosog, a prose essaphiment às bejosor, passe qu'il endorme Piches, som-entendae, de téligemen. Et cause truste este licentina a le seus de luéreuger, elle grandre l'industré descabe.

1275. Balifyyson, hangelyans, on calle qui fers officer for data le temple da dies.

4276. Ext là relong niger. La cherelare de l'opine s'agite quand le dien οσιώντα une promesse par un signa de sa 640. Cl. Homère, Il., I, 828: "Η, καί πυσυσησιν έπ' όρρύσι ναύσα Κρονίων Άριδρόσιαι δ' άρα χαίται δπαρρώσαντη δυσκτος Κρατός άπ' άδανάτοιο.

4277. Nuyirus buonds. Les vieitenes de Fernele omiromantique entendeient pondant la moit toutes sortes de la nite, e Re veries e andit voces, e dit Virgile, l. e. flant Fantre de Trophenius on entendait des magissements, puraflusies (Etymol. M. p. 204, 8 aqq.).

1278-1279. Si la legon n'est pre stricte les mots laboriere verterrie désignéel. l'état d'oubli et de stopeur ou ceut éjil θῆχε Λοξία, πολυάνορι δ' ἐν ξενόεντι θρόνω θάρση βροτοῖς θεσφάτων ἀοιδάς.

ΑΓΓΈΛΟΣ.

<sup>5</sup>Ω ναοφύλακες βώμιοί τ' ἐπιστάται,
Θόας ἄναξ γῆς τῆσδε ποῦ κυρεῖ βεδώς;
καλεῖτ', ἀναπτύξαντες εὐγόμφους πύλας,
ἔξω μελάθρων τῶνδε κοίρανον χθονός.

1285

ΧΟΡΟΣ.

Τί δ' έστιν, εί χρή μή χελευσθείσαν λέγειν;

Βεδασι φρούδοι δίπτυχοι νεανίαι Άγαμεμνονείας παιδός έχ βουλευμάτων φεύγοντες έχ γῆς τῆσδε καὶ σεμνόν βρέτας λαβόντες ἐν χόλποισιν Ἑλλάδος νεώς.

1290

χοροΣ.

"Απιστον είπας μῦθον' δν δ' ίδεῖν θέλεις ἄνακτα χώρας, φροῦδος ἐκ ναοῦ συθείς.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ποῖ; δεῖ γὰρ αὐτὸν εἰδέναι τὰ δρώμενα.

1295

ΧΟΡΟΣ

Ούχ ισμεν. αγγα ατείχε και δίωκε κιν

NC. 1283, ἀοιδάς Tournier, ἀοιδαϊς mas. — 1285, τῆσδε γῆς P et L<sup>2</sup>. — 1291, φογόντες Markland.

consultaient les oracles sonterrains étaient jetés par des visions nocturnes.

1283. Θάρση βροτοίς. Le substantif θάρσος gouverne poétiquement un datif, comme ferait le verbe θαρσώ. Cf. Eschyle, Sept Chefs, 270: Θάρσος φίλοις. — Θεσφάτων ἀοιδάς. Le parole divine révélée par le chant de la Pythie, e-t opposée aux visions obscures et aux bruits confus des oracles souterrains.

4284. Βώμιοι ἐπιστάται, vous qui veillez sur l'autel et offrez les sacrifices (cf. v. 624). Cette locution poétique rappelle le titre de certain fonctionnaire du temple d'Éleusis, ὁ ἐπὶ βωμῷ, Βœckh, Corpus inscriptionum gracerum, 74; 184 et passim, 1288. Le messager a appelé les prêtrus à haute voix et de lois, sans adresser la parole an chœur. Cependant (μή πελευσθείσε λέγειν) celul-ei la quastionum, et cherche à l'arrêter. Pendant le dialogue suivant le messager s'approche de plus en plus de l'entrée du temple. Il y arrive au vers 1304.

1291-1292. Φτύγοντες.... λαβόντες... « Horum participiorum diverm ratio est. « Quippe fugiebant adhae, quam abirent, » sed dez statuam jam secum abstalurant. » [Seidler.]

1296-1297. Δίωκέ νεν.... λόγους, σουπ

1300

1305

όπου χυρήσας τούσδ' ἀπαγγελεῖς λόγους. ΑΓΓΕΛΟΣ.

'Ορᾶτ', ἄπιστον ώς γυναιχεῖον γένος, μέτεστι χύμιν των πεπραγμένων μέρος.

Μαίνει; τί δ' ήμιν των ξένων δρασμοῦ μέτα; Οὐχ εἶ χρατούντων πρὸς πύλας ὅσον τάχος; ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ού πρίν γ' αν είπη τούπος έρμηνεύς τόδε, εἴτ' ἔνδον εἴτ' οὐχ ἔνδον ἀρχηγὸς χθονός. — 'Ωη γαλάτε κληθρα, τοῖς ἔνδον λέγω, καὶ δεσπότη σημήναθ' ούνεκ' ἐν πύλαις πάρειμι, χαινῶν φόρτος ἀγγέλλων χαχῶν.

Τίς άμφι δώμα θεᾶς δδ' ίστησιν βοήν, πύλας ἀράξας καὶ ψόφον πέμψας ἔσω;

ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ψευδως έλεγον αίδε και μ' απήλαυνον δόμων.

NC. 1299, μέτεστι χύμιν Markland. μέτεστί θ' ύμιν mas. D'autres μέτεστιν ύμιν. - 1300. Aldine : τοῦ ξένων. -- 1301-1303. Avant la correction de Heath le vers 1301 était attribué au messager, et les vers 1302 sq. l'étaient au chœur. - 1302. Porson a rectifié la leçon είποι. - 1306. J'aimerais mieux καινών φόρτον είσφέρων κακών. Le verbe ἀγγελλων ne s'allie pas bien à la métaphore φόρτον, et pourrait être une glose. Cf. Bacch., 650 : Τοὺς λόγους γὰρ εἰσρέρεις καινοὺς ἀεί. - 1307. δδ' Tournier. τόδ' mes. - 1308. φόδον P. -- 1309. ψευδώς λέγουσαί μ' αΐδ' απήλαυνον Pierson. αλλ' έλεγον Elmsley, πως δ' έλεγον Nauck, ψευδώς άρ' αίδε Hermann, et θεάς μ' ἀπήλαυνον Kirchhoff. ψευδείς ἄρ' αίδε Hartung, et γ' αί μ' ἀπήλαυνον Rauchenstein. έψευδον αίδε Heimsoth (de diversa diversorum mendorum emendatione comm., III, p. 8); mais l'actif ἔψευδον, Herwerden l'a fait observer, ne peut avoir le sens du moyen ἐψεύδοντο. J'incline vers la conjecture de Nauck.

après lui, (jusque dans les lieux) où l'ayant atteint (χυρήσας), tu lui annonceras cette nouvelle.

4209. Le mot μέρος ne fait qu'insister sur l'idée déjà exprimée par μέτιστι. On pourrait s'en passer, ainsi que le prouve le

4302. Έρμηνεύς, pour έρμηνεύς τις, e qui exponere possit ». [Seidler.] On ne peut guère penser icl aux fonctions d'un interprète proprement dit.

1306. Φόρτον άγγελλων κακών. Υογ. NC. Cf. Hec., 105 : Άγγελίας βάρος άραμένη μέγα. 4307. "Οδ(ε), ici. Cf. Suppl., 395 :

Λόγων τίς έμποδών δδ' έρχεται;

1309. La correction de ce vers faux est incertaine, Voy. NC.

ώς έχτὸς εἴης· σὺ δὲ χατ' οἶχον ἦσθ' ἄρα. ΘΟΑΣ.

1310

Τί προσδοχώσαι χέρδος ή θηρώμεναι;

Αύθις τὰ τῶνος σημανῶ· τὰ δ' εν ποσίν παρόντ' ἄχουσον. Ἡ νεᾶνις ἢ 'νθάδε βωμοῖς παρίστατ', Ἰςιγένει', ἔξω χθονός σὺν τοῖς ξένοισιν οίχεται, σεμνὸν θεᾶς ἄγαλμ' ἔχουσα· δόλια δ' ἦν χαθάρματα.

1315

2400

Πῶς φής; τί πνεῦμα συμφορᾶς κεκτημένη; ΑΓΓΕΛΟΣ.

Σώζους' 'Ορέστην' τοῦτο γάρ σὰ θαυμάσει.

Τὸν ποῖον; ἄρ' δν Τυνδαρὶς τίκτει κόρη; ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ον τοϊσδε βωμοῖς θεὰ καθωσιώσατο.

1320

ΘΟΑΣ.

<sup>τ</sup>Ω θαῦμα, πῶς σε μεῖζον ὀνομάσας τύχω;

Μή 'νταῦθα τρέψης σὴν φρέν', ἀλλ' ἄκαυέ μου·

RC. 4310. Scaliger a rectifié la leçon ω; ἐκτὸς ἢ;. — 4312. αὖτις === - 4316. τοιάδ' ἦν Τουταίετ. — 4319. τὸ ποῖον; Ρ. — 4320. Aldine : θεῷ.

1310. 'Apz. Cette conjunction veut dire:
mon doute était donc fondé.

a mon doute était donc tonne. »

1312. Αδής, une autre fois, plus tard.
1317-18. Πνεῦμα συμμορᾶς, « souffle
(affatus) d'infortune, » semble indiquer
ici l'égarement de l'esprit. Cf. Oreste, 2 :
συμφορὰ θεήλατος. Le messager indique le
vrai motif de l'action d'Iphigénie par la
réponse σψζουσ' <sup>3</sup>Οράστην, en cherchant
à sauver Oreste. Les verbes grecs marquent
a sauver une simple intention. Cf. Iph.
Aul., 1350; Oreste, 129 et passim. Les
Latins se serviraient dans ces cas du participe fatur.

1319, Hermann a fait observer qu'en

supposant le nom d'Oreste comm parmi les Tauriens, le poète évite de longues explications, inutiles pour le spectateur. — T(xxxx. Cf. vers 23 et la note.

4320. Θεὰ παθωσιώσατο, la décese s'est fait consacrer. Quant à ce sens de la voix moyenne, cf. la note sur Méd., 296.

4321. 'Ω θαῦμα, κῶς.... τύχως ὁ marveille, de quel nom plus fort t'appellersi-jo pour rencontrer juste, pour te domne le nom qui te convient? Voy. la note sur Hipp. 826: Τίνα λόγον, τάλας, τίνα τύγαν σίθεν Βαρύκοτμον, τύναι, προσπυδών τύχω; Αjoutez Héc., 667: 'Ω παντάλαινα, κὰτι μείζον ἡ λέγω. διωγμός δστις τούς ξένους θηράσεται.

### θΟΑΣ.

Λέγ' εὖ γὰρ εἶπας· οὐ γὰρ ἀγχίπλουν πόρον φεύγουσιν, ὥστε διαφυγεῖν τοὺμὸν δόρυ.

1325

1330

1335

### ΑΓΓΕΛΟΣ

Έπεὶ πρὸς ἀχτὰς ἤλθομεν θαλασσίους,
οὐ ναῦς 'Ορέστου χρύφιος ἦν ὡρμισμένη,
ἡμᾶς μὲν, οῦς σὺ δεσμὰ συμπέμπεις ξένων
ἔχοντας, ἔξένευσ' ἀποστῆναι πρόσω
'Αγαμέμνονος παῖς, ὡς ἀπόρρητον φλόγα
θύουσα χαὶ χαθαρμὸν δν μετώχετο.
Αὐτὴ δὲ, χερσὶ δέσμ' ἔχουσα τοῖν ξένοιν,
ἔστειχ' ὅπισθε. Καὶ τάδ' ἦν ὕποπτα μὲν,
ἤρεσχε μέντοι σοῖσι προσπόλοις, ἄναξ.
Χρόνῳ δ', ἵν' ἡμῖν δρᾶν τι δὴ δοχοῖ πλέον,
ἀνωλόλυξε χαὶ χατῆδε βάρδαρα
μελη μαγεύουσ', ὡς φόνον νίζουσα δή.

NC. 4324. Hermann: διωγμόν. — 4325. Hésychios: ἀγχίπους εὐδιακόμιστος, καὶ ὁ παρεστώς καὶ σύνεγγυς. Εὐριπίδης Ἰφιγενεία τἢ ἐν Ταύροις. Le texts d'Euripide portait-il anciennement ἀγχίπουν? ou bien faut-il écrire ἀγχίπλους ches le glossigraphe? Cette dernière opinion était celle de Hermann. En effet εὐδιακόμιστος semble se rapporter à ἀγχίπλους. Mais l'autre sens, ὁ παρεστώς καὶ σύνεγγυς, couvient parfaitement à ἀγχίπους. Je suis donc disposé à croire que dans cet article d'Hésychios, comme dans plus d'un autre, deux gloses différentes ont été confondues. — 4327. θαστούς, pour θαλασσίας, Monk. Cf. 236. — 4333-4334. On lisait αὐτὴ δ' ὁπισθε είσε ε κερτοί. La transposition est due à Nauck. Pour χερσί Pl donne χεροῖν. La leçon γιαπούνε était peut-être χειρί. — Nauck écrit, d'après Badham, ϋποντά μοι, changement que nous ne saurions approuver. Voy. la note explicative. — 4336. Matthis a rectifié la leçon λοκῷ. — 4338. μαγεύουσ' correction de Reiske pour ματεύουσ'.

4325-4326. Οὐ γὰρ.... φεύγουσιν, ce n'est pas une courte navigation qu'ils ont à faire en fuyant. — 'Αγχίπλουν πόρον, α navigationem qua propinqua tantum loca α permeantur ». [Seidler.]

1 (30. 'Εξενευσ(ε), nutu removit. Le premier élément de ce verbe composé indique d'avance l'idée développée par άποστηναι πρόσω. La prêtresse donne ses ordres par signes, pour ne pas interrompre le silence solennel qui convient à la prétendue cérémonie religieuse.

1331-1332. Φλόγα θύουσα καὶ καθαρμόν, allant offrir an holocauste expistoire. On cite à propos Herc. fur., 936: Θύω... καθάρστον πῦρ. Quant au participe présent θύουσα, voy. la note sur le vers 1318.

4334-4335. Καὶ τά2' ἡν.... προσπόλοις, cela était suspect à tes serviteurs; cependant ils y acquiescèrent, ils ne a'y opposèrent pas. [Klotz.]

4336. "Iv' ἡμῖν.... πλέον, « ut nobis e aliquid majus scilicet videretur agere, » l Markland.l 'Επεί δὲ δαρὸν ήμεν ήμενοι χρόνον, έσηλθεν ήμας μή λυθέντες οι ξένοι 1340 κτάνοιεν αύτην δραπέται τ' οίγοίατο. Φόδω δ' & μλ γρην είσοραν καθήμεθα σιγή: τέλος δὲ πᾶσιν αὐτὸς ἢν λόγος, στείγειν ίν' ήσαν, καίπερ ούκ έωμένοις. Κάνταῦθ' ὁρῶμεν Ἑλλάδος νεὼς σκάφος 1345 ναύτας τε πεντήχοντ' ἐπὶ σχαλμῶν πλάτας έγοντας, έχ δεσμῶν δὲ τοὺς νεανίας ξλευθέρους πρύμνηθεν έστῶτες νειὸς σπεύδοντες ήγον διά γερών πρυμνήσια, χοντοῖς δὲ πρῷραν εἶχον, οἱ δ' ἐπωτίδων 1350 άγχυραν έζανηπτον, οί δε κλίμακας

NC. 1313. To auto; mes. To auto; G. H. Schæfer. auto; Tournier. - 1345. Après ce vers on lit dans les manuscrits le vers 1394' de cette édition. - 1348. Manuscrits : πρύμνηθεν έττωτας νεών. Aldine : νεώς. Kachly a écrit έστωτες, et il a marqué la lacune après il suffecous. Voy. la note explicative. — 1349. Ce vers se lisait après le vers 1351, en dépit du bon sens. La transposition est due à Kuchly. Bergk écarte ce vers. - 1351. Scaliger a rectifié la leçon àyxúpaç.

4340. 'Εσήλθεν ήμα:, succurrit nobis. Cette locution impersonnelle est ici suivie de μή, parce qu'elle équivant à ρόδος נסקוֹ פוע לְעַבּג.

4348-1352. Les marins s'occupent des préparatifs du départ et mettent le vaisseau à l'abri d'un assaut des Tauriens, sans négliger toutefois les passagers qui ne sont pas encore à bord et qui doivent y monter. Les marins qui sont sur la prone ramassent les amarres (πρυμνήσια) au moyen desquels la proue était attachée au rivage. D'autres retiennent la proue du vaisseau démarré au moyen de longues perches (xovto7:). D'autres encore suspendent l'ancre aux béliers de la proue (¿ noτίδων). Enfin quelques marins baissent l'échelle par laquelle Oreste et Pylade monteront à bord. Sauf ce dernier détail, lequel tient à une circonstance particulière, on voit le départ d'un vaisseau décrit absolument de la meire façon dans deux passages cités par Scidler. Chez Lucien, Dia-l gue des morts, X, § 10, Mercure dit à

Charon: Εὐ έχει, ώστε λύε τὰ ἀπόγεια (synonyme de mpuntation), the des-62992ν (terme technique pour désigner l'échelle, κλίμαξ, d'un vaisseau) dyclieμεθα, τὸ ἀγκύειον ἀνεσπάσθω. CL Polyen, IV, vi, 8: Addat pår dreauw tu πρυμνήσια, άλλοι δὲ ἀνείλκον τὰς ἀποδάθρας, άλλοι δε άγχύρας άνιμώντο.

1348. Πρύμνηθεν έστώτες νεώς, σε το nant sur la proue du vaisseen. C'est forcer le sens de ces mots que de les rapporter (en lisant έστωτας) à Oreste et à Pylade, qui étaient encore sur la plage.

1350. Kovroic de nompar sizer, el (3:).... équivant à el de norreic.... el di..., le premier of étant sous-entenda. Cf. la note sur Hecube, 1162 : Kevroust παϊδες, αί δέ.... τάς **έμας είχον χέρος**. — Ἐπωτίδων. On voit l'usage de ces béli marins dans Thucydide, VII, 36, où le scholiaste explique ce terme par và traτέρωθεν της πρώρας εξέχοντα ξύλα. 1351-1352. Κλίμακας πόντω διδόντες.

Ils baissent l'échelle vers la mer, le vais-

πόντω διδόντες τοῖν ξένοιν χαθίεσαν. Ήμεῖς δ' ἀφειδήσαντες, ὡς ἐσείδομεν δόλια τεγνήματ', είγόμεσθα τῆς ξένης 1355 πρυμνησίων τε, καὶ δι' εὐθυντηρίας οίαχας έξηροῦμεν εὐπρύμνου νεώς. Λόγοι δ' έχώρουν Τίνι νόμφ πορθμεύετε κλέπτοντες έκ γης ξόανα καὶ θυηπόλους; τίνος τίς ὢν σὺ τήνδ' ἀπεμπολᾶς χθονός; 1360 Ο δ΄ εἶπ΄ Ορέστης τῆσδ' ὅμαιμος, ὡς μάθης, Άγαμέμνονος παῖς, τήνδ' ἐμὴν χομίζομαι λαδών άδελφήν, ήν άπώλεσ' έχ δόμων. Άλλ' οὐδὲν ήσσον εἰχόμεσθα τῆς ξένης χαὶ πρὸς σ' ἔπεσθαι διεδιαζόμεσθά νιν. 1365 "Οθεν τὰ δεινὰ πλήγματ' ἦν γενειάδων• κείνοι τε γάρ σιδηρον ούκ είχον χεροίν

NC. 4352. πόντφ διδόντες, correction de Kirchhoff pour πόντφ δὶ δόντες. Le même critique a vu que ces mots devaient se rattacher à κλίμακας (ou à κλίμακα, comme il veut qu'on écrive). τοῖν ξένοιν, correction de Seidler pour τὴν ξένην. Musgrave avait proposé τῇ ξένῃ. — 4358. τίνι νόμφ, correction de Nauck pour τίνι λόγφ. Le mot λόγοι a causé l'erreur. — 1359. Musgrave a corrigé la leçon ξόανον καὶ θυηπόλον. — 1360. σύ a été inséré par Markland. — 1361. Aldine: μάθοις.

seau se trouvant à une petite distance du rivage: voy. v. 1379. — Κλίμαχας désigne ici une seule échelle, scalas: la conjecture κλίμαχα est inutile. Cf. Phenic. 104: "Ορεγέ νυν.... χεῖρ' ἀπὸ κλιμάχων, et 4182: Ἐκ δε κλιμάχων ἐσρενδονᾶτο.

364. Άφειδήσαντες. On traduit généralement « non parcentes nobis ». C'est plutôt : « sans égard (pour la prêtresse).» Cf. Apollonios de Rhodes, I, 338 : Τὸν ἀριστον ἀσειδήσαντες Ελεσθε "Ορχαμεν ὑμείων. Lorsque ἀφειδήσαντες n'est pas accompagné d'un régime, le sens de ce participe se détermine par le reste de la phrase. La traduction reçue sersi légitime, s'il y avait : ἀφειδήσαντες εἰς τοὺς κινδύνους ὡρμήσαμεν. Mais le texte porte : ἀφειδήσαντες.... εἰγόμεσθα τῆς ξένης.

1356-1357. Les Tauriens saisissent les amarres (πρυμνήσια), qui avaient été détachées du rivage, mais qui n'étaient pas encore tout à fait ramassées à bord, et cherchent à s'emparer des gouvernails.

Chacun de ces derniers (il y en avait généralement deux) était passé par une ouverture (εὐθυντηρία) dans laquelle le retenait une courroie (τροπωτήρ). Les Tauriens s'efforçaient de retirer les gouvernails à travers « ette ouverture, 'Εξτρούμεν marque une simple tentative.

4350. Ξόανα καὶ θυηπόλους. Nous avons souvent signalé le pluriel qui généralise, et qui semble ici aggraver l'accusation de sacrilége.

4360. Τίνος τίς δw. En l'absence de noms de famille, une personne se fait toujours connaître par le nom de son père, ajouté à son propre nom. Les deux questions sont réunies en une seule phrase par un hellénisme connu, et dont la phrase homérique τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; offre déjà un exemple.

1363. Ἀπώλεσ(α). Voy. la note sur le vers 541.

1367-1368. Oùx alyouav, renfermé dans oùx alyov, est l'attribut du seconi

ήμεῖς τε πυγμαὶ δ' ἦσαν ἐγκροτούμεναι. χαὶ χῶλ' ἀπ' ἀμφοῖν τοῖν νεανίαιν άμα είς πλευρά και πρός ήπαρ ήκοντίζετο, 1370 ώστε ξυνάπτειν καὶ συναποκαμεῖν μέλη. Δεινοῖς δὲ σημάντροισιν ἐσφραγισμένοι έφεύγομεν πρός χρημνόν, οί μέν έν χάρα χάθαιμ' έγοντες τραύμαθ', οί δ' έν όμμασιν. "Οχθοις δ' ἐπισταθέντες, εὐλαδεστέρως 1375 έμαρνάμεσθα καὶ πέτρους εβάλλομεν. Άλλ' εξργον ήμας τοξόται πρύμνης έπι σταθέντες Ιοίς, ώστ' άναστείλαι πρόσω. Κάν τῶδε, δεινός γάρ κλύδων ώκειλε ναῦν πρός γήν, φόδος δ' ήν (παρθένω) τέγξαι πόδα, 1330 λαδών 'Ορέστης ὧμον είς ἀριστερόν. βάς είς θάλασσαν κάπὶ κλίμακας θορών,

NC. 4368. La leçon πυγμαί τ' est rectifiée dans l'édition Aldine. Bedlum : ថ្ σ σ v έγκροτούμεναι. — 4360. Peut-être : θ α μ ά pour ἄμα [Bergk]. — 4374. Markland : ώς τ ῦς ξυνάπτειν. — 4380. Entre ἢν et τέγξαι, il y a, dans les deux manuscrits, une lacune, que des mains récentes ont remplie par ναδάταις dans P, par ώστε μὴ dans C. Le supplément παρθένω est dù à Ba. Lam. — 4383. κλίμανας Wecklein. κλίμακος manuscrits.

sujet ήμεῖς τε. La tournure usuelle serait : οὖτε γὰρ ἐχεῖνοι οὖθ' ἡμεῖς εἴχομεν σίὸηρον χεροῖν. Faute d'armes, les deux princes grees font merveille de leurs poings et de leurs jambes, exercés qu'ils sont au pugilat et aux coups de pied.

4368. Πυγμαί... έγκροτούμεναι, « pugni « erant qui impingebantur. » [Hermann.]

4369. Άμα ne porte pas seulement sur ἀπ' ἀμφοῖν τοῖν νεανία: v, mais sur tout ce qui précède. Le messager dit que les Tauriess reçurent des deux jeunes hommes à la fois des coups de poing et des coups de pied.

4371. °Ωστε.... μέλη. « Les coups de nos adversaires, dit le messager, étaient si rapides et si vigoureux que, dès que nous engagions la lutte (ξυνάπτειν μέλη, membra conserere), nos membres se futiguaire aussitôt (καὶ συναποκαμεῖν μέλη). » La force de συν dans συναποκαμεῖν ressortiralt peut-être encore mieux, si on écri-

vait, avec Hermann: &; vo twenters.
ut simul cum conserendo.

4373. Κρημνόν, la falaise m-dessas de la grève. Le même endroit est désigné par ŏχθοις au vers 4375.

4370-1380. Δεινὸς γὲρ.... πόδα. Cos deux phrases motivent la conduite d'Oreste. Le flot jetait le vaisseau vers le rivage : il fallait profiter de cette circonstance pour monter à bord. La jeune fille craignait de mouiller ses pieds. Oreste la place done sur l'une de ses épaules et court vers l'échelle, afin de la déposer dans le vaisseau.

έθηχ' άδελφην έντος εύσέλμου νεώς τό τ' οὐρανοῦ πέσημα, τῆς Διὸς κόρη άγαλμα. Ναός δ' έχ μέσης ἐφθέγξατο 1385 βοή τις. 'Ω γῆς Έλλάδος ναύτης λεώς. λάβεσθε χώπης βόθιά τ' ἐχλευχαίνετε· έγομεν γαρ ώνπερ είνεχ' αξενον πόρον Συμπληγάδων ἔσωθεν είσεπλεύσαμεν. Οί δὲ στεναγμὸν ήδὺν ἐχδρυγώμενοι 1390 ἔπαισαν άλμην. Ναῦς δ', ἔως μὲν ἐντὸς ἡν λιμένος, έχώρει στόμια διαπερώσα δέ λάβρω κλύδωνι συμπεσοῦσ' ήπείγετο. δεινός γαρ έλθων άνεμος έξαίρνης νεώς ταρσῷ κατήρει πίτυλον ἐπτερωμένον 1394

NC. 1383. εὐσέλμου, correction de Pierson, pour εὐσήμου. — 1384-1385. Markland a rectifié la leçon τὸ δ' οὐρανοῦ, et a inséré δ' après ναός (manuscrits : νηός). - 4386. βοήν τιν', mauvaise correction de l'Aldine par suite des leçons vicieuses des deux vers précédents. — Je corrige la leçon ναῦται νεως, mots qui ne vont pas avec γῆς Ελλάδος. Nauch: Ελλάδος νεανίαι. Κατιλη: Ελλάδος νεηλάται. - 1387. La leçon κώπαις a été corrigée par Reiske; τε λευκαίνετε par Scaliger. - 1388. La leçon suξεινον a été corrigée par Monk. - 1393. È m s (x s vo Madvig. - 1394. Ce vers, qui se liseit après le vers 1345, où il était de trop, a été inséré ici par Hermann, afin de combler une lacuae. La distance est de quarante-huit vers, et le manuscrit d'où proviennent L et P avait ici des pages de ving t-quatre lignes. Cf. Wilamowitz, An electa Euripid., p. 32.

4384. Τό τ' οὐρανοῦ πέσημα. Cf. v. 87 sq. et v. 977 sq.

4386. Boή τις, une voix mystérieuse, surhumaine. Cf. Andromaque, 1147 : Πρίν δή τις αδύτων έχ μέσων έφθέγξατο | δεινόν τι καί φρικώδες, ώρσε δε στρατόν | στρέψας προς άλαήν. Bacch., 1078 : 'Εκ δ' αίθέρος φωνή τις, ώ; μεν είκάσαι | Διόνυσος, άνεδόησεν: "Ω Νεάνιδες κτέ. -- Ναύτης λιώς. Cf. Iphig. Aul., 294: Ναυδάταν λεών. Hec., 921 : Ναύταν όμιλον.

4387. 'Pobia t' exheuxaivete. Cf. Catulle, LXIV, 43 : « Tortaque remigio spumis incanduit unda.

1390. Στεναγμόν. L'effort que les rameurs sont obligés de faire est naturellement accompagné d'une respiration profonde, d'un gémissement. Les compagnons d'Oreste, heureux de retourner dans leur patrie, donnent de grands coups de rames, et leurs gémissements, tirés du fond de la poitrine, sont sonores et joyeux (στεναγ-

μόν ήδυν ἐχδρυχώμενοι). 1391. Έπαισαν Ελμην. Cf. Eschyle, Perses, 396 : Euduc de núnne podiádos ξυνεμδολή Επαισαν άλμην βρύχιον έπ κελεύματος.

1392. Eróusa, l'entrée du port.

1393. Ήπείγετο. « Jactata, vexata est. « Sic Homerus, Odyes., XXIII, 234 :

- "Ωντε Ποσειδάων εὐεργέα νη ένὶ πόντω

« 'Ραίση, ἐπειγομένην ἀνέμφ καὶ κύματι

« πηγώ. » [Musgrave.]

1394-1394'. Νεώς ταρσφ.... ἐπτερωμέvov, le vaisseau qui battait de ses deux rangées de bonnes rames comme de deux ailes. - Tapow. Cf. Beeckb, Urkunden über das Seewesen des attischen Staates, p. 112 sq. « Ταρσός (forme attique: θαρρό;) désigne la partie inférieure et large du pied, et de même la partie corres-pondante de la rame, le plat de la rame

ήμεις τε πυγμαί δ' ήσαν έγχροτούμεναι, καὶ κῶλ' ἀπ' ἀμφοῖν τοῖν νεανίαιν άμα είς πλευρά και πρός ήπαρ ήκοντίζετο, 1370 ώστε ξυνάπτειν καὶ συναποκαμεῖν μέλη. Δεινοῖς δὲ σημάντροισιν ἐσφραγισμένοι έφεύγομεν πρός χρημνόν, οί μέν έν χάρα χάθαιμ' ἔγοντες τραύμαθ', οἱ δ' ἐν ὅμμασιν. Ογθοις δ' ἐπισταθέντες, εὐλαβεστέρως 1375 έμαρνάμεσθα καὶ πέτρους εβάλλομεν. Άλλ' εἶργον ἡμᾶς τοξόται πρύμνης ἔπι σταθέντες ιοίς, ώστ' άναστείλαι πρόσω. Κάν τῷδε, δεινὸς γάρ κλύδων ὤκειλε ναῦν πρός γην, φόδος δ' ην (παρθένω) τέγξαι πόδα, 1330 λαδών 'Ορέστης ώμον είς άριστερόν, βάς είς θάλασσαν κάπὶ κλίμακας θορών,

NC. 4368. La leçon πυγμαί τ' est rectifiée dans l'édition Aldine. Badham: ਬੁੱσεν έγκροτούμεναι. — 4360. Peut-ètre : θαμά pour ἄμα [Bergk]. — 4374. Markland : ώστε συναπειπείν. Hermann : ώ; τῷ ξυνάπτειν. — 4380. Eatre ἢν et τέγξαι, ἢ y a, dans les deux manuscrits, une lacune, que des mains récentes ont remplie par ναδάτεις dans P, par ώστε μὴ dans C. Le supplément παρθένω est dù à Ba. ham. — 4382. πλίμανας Wecklein. κλίμακος manuscrits.

sujet ήμεις τε. La tournure usuelle serait : ούτε γὰρ ἐπεῖνοι ούθ' ἡμεῖς εἰχομεν σίὸηρον χεροῖν. Faute d'armes, les deux princes grees font merveille de leurs poings et de leurs jambes, exercés qu'ils sont au pugilat et aux coups de pied.

4368. Πυγμαί... έγκροτούμεναι, « pugni « crant qui impingebantur. » [Hermann.] 4369. "Αμα ne porte pas seulement sur

4369. "Αμα ne porte pas seulement sur ἀπ' ἀμφοῖν τοῖν νεανίαιν, mais sur tout ce qui précède. Le messager dit que les Taurieas reçurent des deux jeunes hommes à la fois des coups de poing et des coups de pied.

4371. °Ωστε... μέλη. « Les coups de nos adversaires, dit le messager, étaient si rapides et si vigoureux que, dès que nous engagions la lutte (ξυνάπτειν μέλη, membra conserers), nos membres se fatiguard aussitôt (καὶ συναποκαμεῖν μέλη). » La force de συν dans συναποκαμεῖν ressortiralt peut-être encore mieux, si on écri-

vait, avec Hermann: &c to toutates. ut simul cum conserendo.

1372. Σημάντροισιν ἐστραγισμένος, marqués de cachets, c'est-à-dire : marqués de traces. On cite une épigramme sur un athlète, Anthol. de Pianude, XXV, où à cet dit : Οὐ κατ' εὐγυρον πάλην Ψάμμες πεσόντος νώτον οὐκ ἐστράγισεν. Virgile, Géorg., IV, 48: « Et manibus Procne pec-« tus signata cruentis. »

1373. Κρημνόν, la falaise an-densus de la grève. Le même endroit est désigné par δχθοις au vers 1375.

4379-1380. Δεινὸς γὰρ.... πόδα. Cas deux phrases motivent la conduite d'Oresta. Le flot jetait le vaissan vers le rivage : il fallait profiter de cette circonstance pour monter à bord. La jeune fille craignait de mouiller ses pieds. Oreste la place done sur l'une de ses épaules et court vers l'échellem afin de la déposer dans le vaissen.

de iin erinin se TO DESCRIPTION OF THE PERSON O THE BELLEVILLE 3 ET INTERNATION PROPERTY THE PROPERTY. TIME THE LIFE LIVE TO AND THE SECOND ( I THEY THE STREET 134 TREET-ROUT TOTAL ME HE FOLLY MUTEL BACK THE STREET Minute Telephone BINE TELLIAM - THE . ISSUE THE The English That I would be 13

The Manager of Suntanes, and supply the later than the field of Supply and the later than the la and the second of the second o THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. ------ Taller, manuscript, Turn of the or an area the state of the second of the second of and the same that the same is a second to the same the same that the same that the same that the same that the same is a second to the same that the same th AN COMMENT OF THE PROPERTY OF Companies and companies again to Statement and the companies of the compan

F. . . T'12.

second C. demonstrape | 175 | 122 | 1 T. Lation & Homes Spriger. war. SEA DESCRIPTION OF STREET ## 15 . BANT, 1. BANK 415 A. Brancher Watermark - - inmany the formand the first owner.

on dr. 10 Marin vel.

Of Period Security of the

the streets, soldiers are or in and the second second an han gellebennegener i ... deller bettelgengenen. Bergerannie in Atlanta .mei 40 Martiness or State or somble or seem Complete the college of the college

STATE STORY CONTRACTORS STORY Shirt fran e Sattenn promiert.

Tille general eritt å ådertyr. 1900 de erit i dette glogter and a second with the second s

to prove again to per-Antibeth one 2.11 SAME THE PROPERTY OF THE BOTTOM

Marie Comments Annual of the second of the se 

έκδαλόντες ώλενας : Badbam : γ. δεξιάς έπωμίδος; Nauch : εύχερώς έπωμίδας- Kuchig

NC. 4395. La leçon ώθει πάλιν πρυμνήπι' est un non-sens. L'excellente correction de Hermann, παλιμπρυμνηδόν, est tirée du lexique d'Hésychios, où ce mot est expliqué: οδον παλίμπρυμνον χώρηπιν προήθει εἰς τοῦπισθεν ἀνακάμπτουσα, ὡς ἐπὶ πρύμων προῦσαι. — 4396. Nauck écrit πρὸς κέντρα λακτίζοντες. — Canter a rectifié la leçon εἰς γῆν δὶ (ου δὴ) πάλιν. Musgrave: εἰς γῆν δὶ ἔμπαλιν. — 4399. La leçon ἰέρειαν a été rectifiée par Barnes. — 4404. Entre ἐκ et ἐπωμίδας il y a dans les deux manuscrits me lacune que des mains récentes ont remplie par χερών dans P, par βαλόντες dans L. cf. 4380 NC. Musgrave: εξ ἐπωμίδων χέρας. Μακλιαι : ἐκ πέπλων ἐπωμίδας; Matthis:

pense que ce passage est mutilé.

(palma ou palmula remi). Voy. Hérodote, VIII, 12: Τους ταρσούς των κωπέων. Par syncedoque ce mot s'applique aussi à la rame tout entière, et dans nos inscriptions c'est le terme technique pour désigner tout l'appareil des rames, à l'exception des gouvernails. C'est dans ce dernier seus que le singulier 12576; est employé par Euripide dans I, h. Taur., ainsi que dans Hélène, v. 1535 27, et beaucoup plus tard encore par Polybe, XVI, III, 12: 11292πεσών τοξι πολιμίσες άπεδαλε τον δεξιόν ταρσόν της νεώς. Par une belle metaphore un a donné le nom de tapos; aux ailes des oiseaux : leurs plumes rangées les unes à côté des autres représentent en effet l'image d'un appareil de rames. C'est ainsi que Méleagre (Ant's. Pal., XII, 441' dit a l'Amour : Τι δ' άγρια τοξα καί ίου: "Ερριψας διρυξ ταρσόν άνεὶς πτερύγω»; » Les poétes latins disent renigium alarum, alarun remi, et ici la locution ταρσφ έπτεςωμένον rappelle les deux metaphores. - Karripet, apte instructo, Hermann cite Hérodote, VIII, 21:

Eigt πλοίον κατήρες έτσξαον. — Πίτυλο. Le mouvement des rames (voy. la note ser le vers 30°) et, par extension, un vaisseau cu mouvement. Cf. v. 1050, et Γνογ., 4123: Νεω: μεν πίτυλος εξ: λελεμμένος.

(395. Haltumpujuvi Zév, de manière à faire reculer le vaisseau, la poupe étant tournée en avant. Voy. Hésychies cité dans la note critique.

1390. Hpp; xōux luxtiforte; a reginbant contre les flots », variation heureme de la location provenhiale mod; xaytpa luxtifats.

1404. Γυμνάς ἐκ χερῶν ἐκομιδας, les épaules mes depuis la main, c'est-à-dire les bras nus depuis la main jusqu'à l'épaule. Εκπωμές désigne tantôt le hant de l'épaule κλειδῶν τό πρός ὧμοπλάτας, τὸ ὑπερίχου τοῦ βραχίονος, Pollux, II, 63a et 637), tantôt un vêtement à manches, à l'usage des femmes (Pollux, VII, 69). Au vers 558 d'Hécules, on peut entendre ce mot indifférenment soit du hant de l'épaule, soit de la partie corresp indante du vêtement de Polynène.

Χώ μέν τις εἰς θάλασσαν ὡρμήθη ποσὶν, ἄλλος δὲ πλεκτὰς ἐξανῆπτεν ἀγκύλας.
Κάγὼ μὲν εὐθὺς πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀπεστάλην, σοὶ τὰς ἐκεῖθεν σημανῶν, ἄναξ, τύχας.
1410 ἀλλὶ ἔρπε, δεσμὰ καὶ βρόχους λαδὼν χεροῖν εἰ μὴ γὰρ οἴδμα νήνεμον γενήσεται, οὐκ ἔστιν ἐλπὶς τοῖς ξένοις σωτηρίας.
Πόντου δ᾽ ἀνάκτωρ Ἦλιόν τ᾽ ἐπισκοπεῖ σεμνὸς Ποσειδῶν, Πελοπίδαις δ᾽ ἐναντίος 1415 καὶ νῦν παρέξει τὸν ᾿Αγαμέμνονος γόνον σοὶ καὶ πολίταις, ὡς ἔοικεν, ἐν χεροῖν λαδεῖν τ᾽ ἀδελφὴν, ἢ φόνου τοῦ ᾽ν Αὐλίδι ἀμνημόνευτος θεὰν προδοῦσ᾽ ἀλίσκεται.

ΧΟΡΟΣ

<sup>4</sup>Ω τλῆμον Ἰφιγένεια, συγγόνου μέτα Οανεί, πάλιν μολοῦσα δεσποτῶν χέρας.

1420

 $\Theta04\Sigma$ 

🗘 πάντες άστοὶ τῆσδε βαρδάρου χθονός,

NC. 4407. Kœchly, d'après Rauchenstein: χἡμῶν τις. — 1408. ἀγκύλας, correction de Markland pour ἀγκύρας, se trouvait peut-être d'abord dans P, où la lettre ρ est de seconde main. — 1418. τ' Markland. Matthiæ supprime δ'. J'efface le point en haut après ἐναντίος. — 1418-1419. Musgrave: λαδεῖν ἀδελρήν θ'. Ensuite les manuscrits portent φόνον τὸν αὐλίδι ἀμνημόνευτον θεᾳ, mots qui ne sauraient signifier ce qu'on veut leur faire dire. Nous avons adopté l'excellente correction de Badham. Peut-être φόδου. — 1421. πόλιν μολούσα P.

4407-4408. On croit généralement qu'il s'agit dans ces deux vers des hommes à bord du vaisseau d'Oreste, et l'on se donne beaucoup de mal pour expliquer pourquoi ils se jetten: à la mer, et dans quel endroit ils attachent des cordes. Le fait est que ces manœuvres sont inexplicables de leur part. Mais elles se comprennent très-bien des Tauriens, ainsi que Badham et d'autres l'ont vu. Les Tauriens, voyant que le vaisseau ne peut plus avancer, cherchent à s'en emparer. Quelquesuns entrent dans la mer, d'autres attachent aux arbres, aux pieux qui se trouvent sur le rivage, des lacets ou amarres (ἀγκύλα;), qu'ils jetteront à leurs camarades. Il suffit d'ailleurs, ce me semble, des

mots εἰς θάλασσαν ὡρμήθη ποσίν pour réfuter l'erreur commune. Qui s'est jamais exprimé ainsi en parlant d'un marin qui saute de son bord à la mer? Ajoutez que κάγὼ μὲν, vers 1409, indique qu'il a été question des Tauriens dans les vers précédents.

1414. Ἰλιόν τ' ἐπισχοπεῖ. Neptune protége Ilion, dont il a construit les murs avec Apollon. Voy. Iliade, VII, 452 sq.; XII, 47 sqq; Euripide, Troyennes, 4 sqq. 1415. Δ(έ) tient lieu d'un second τε.

1415. Δ(έ) tient lieu d'un second τε, pour faire ressortir le second membre de phrase. Cf. v. 389.

1418. Λαδεῖν τ' ἀδελφήν pour λαδεῖν ἀδελφήν τε. Hyperbate de τε. Voy. la note sur le vers 464 d'Hécube. ώς έχτος είης σύ δὲ κατ' οίχον ἦσθ' ἄρα. ΘΟΑΣ.

1310

Τί προσδοχώσαι χέρδος ή θηρώμεναι: ΑΓΓΈΛΟΣ.

Αύθις τὰ τῶνδε σημανῶ· τὰ δ' ἐν ποσίν παρόντ' ἄχουσον. ή νεᾶνις ή 'νθάδε βωμοῖς παρίστατ', 'Ιφιγένει', έξω χθονός σύν τοῖς ξένοισιν οἶχεται, σεμνὸν θεᾶς άγαλμ' έχουσα. δόλια δ' ήν καθάρματα.

1315

Πῶς φής; τί πνεῦμα συμφορᾶς κεκτημένη: ΑΓΓΕΛΟΣ.

Σώζουσ' 'Ορέστην' τοῦτο γὰρ σὰ θαυμάσει.

Τον ποιον; ἄρ' δν Τυνδαρίς τίκτει κόρη: ΑΓΓΕΛΟΣ.

<sup>ο</sup>Ον τοῖσδε βωμοῖς θεὰ χαθωσιώσατο.

1320

ΘΟΑΣ.

🗘 θαῦμα, πῶς σε μεῖζον ὀνομάσας τύχω; ΑΓΓΕΛΟΣ.

Μή 'νταῦθα τρέψης σὴν φρέν', άλλ' ἄχουέ μου. σαφώς δ' άθρήσας και κλύων έκφρόντισον

MC, 4310. Scaliger a rectifié la leçon de; ento; \$1: - 4312. aute .- 4316. τοιάδ' ήν Tournier. - 1319. τὸ ποῖον; P. - 1320. Aldine : 6ε...

4310. Apa. Cette conjonction veut dire: « mon doute était donc fondé. »

1312. Αδθις, une autre fois, plus tard. 1317-18. Πνεῦμα συμφοράς, « souffle (afflatus) d'infortune, » semble indiquer ici l'égarement de l'esprit. Cf. Oreste, 2 : συμφορά θεήλατος. Le messager indique le vrai motif de l'action d'Iphigénie par la réponse σώζουσ' 'Ορέστην, en cherchant à sauver Oreste, Les verbes grecs marquent souvent une simple intention. Cf. Iph. Aul., 1350; Oreste, 129 et passim. Les Latins se serviraient dans ces cas du participe fatur.

1319. Bermann a fait observer qu'en

supposant le nom d'Oreste consu permi l Tauriens, le poète évite de longues exp cations, inutiles pour le spects xter. Cf. vers 23 et la note.

4320. Θεὰ καθωσιώσ<del>ατο, la décese</del> s'est

rate orașerer. Quant à ce sene de la veix moyense, cf. la note sur Méd., 256.

4321. 'Ω θαϋμε, πῶς.... τύχες ὁ merveille, de quel nom plus fort t'appellemi-je pour rencontrer juste, pour te donner le nom qui te convient? Voy. la note ser Hipp. 826 : Tiva loyov, rálac, tiva tipas σέθεν Βαρύποτμον, γύναι, προσαυδών τύχω; Ajontez Héc., 667 : "Ο παντάlaiva, xatt meicos & ligo.

διωγμός δστις τούς ξένους θηράσεται.

## ΘΟΑΣ,

Λέγ' εὖ γὰρ εἶπας· οὐ γὰρ ἀγχίπλουν πόρον φεύγουσιν, ὥστε διαφυγεῖν τοὐμὸν δόρυ.

1325

1330

1335

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Έπεὶ πρὸς ἀκτὰς ἤλθομεν θαλασσίους,
οὐ ναῦς ᾿Ορέστου κρύφιος ἦν ὡρμισμένη,
ἡμᾶς μὲν, οῦς σὰ δεσμὰ συμπέμπεις ξένων
ἔχοντας, ἐξένευσ᾽ ἀποστῆναι πρόσω
᾿Αγαμέμνονος παῖς, ὡς ἀπόρρητον φλόγα
θύουσα καὶ καθαρμὸν δν μετώχετο.
Αὐτὴ δὲ, χερσὶ δέσμ᾽ ἔχουσα τοῖν ξένοιν,
ἔστειχ᾽ ὅπισθε. Καὶ τάδ᾽ ἦν ὕποπτα μὲν,
ἤρεσκε μέντοι σοῖσι προσπόλοις, ἄναξ.
Χρόνῳ δ᾽, ἵν᾽ ἡμῖν δρᾶν τι δὴ δοκοῖ πλέον,
ἀνωλόλυξε καὶ κατῆδε βάρδαρα
μέλη μαγεύουσ᾽, ὡς φόνον νίζουσα δή.

NC. 4324. Hermann: διωγμόν. — 4325. Hésychios: 'Αγχίπους' εὐδιακόμιστος, καὶ ὁ παρεστώς καὶ σύνεγγυς. Εὐριπίδης 'Ιφιγενεία τἢ ἐν Ταύροις. Le texte d'Euripide portait-il anciennement ἀγχίπουν? ou bien faut-il écrire ἀγχίπλους ches le glossignaphe? Cette dernière opinion était celle de Hermann. En effet εὐδιακόμιστος semble se rapporter à ἀγχίπλους. Mais l'autre sens, ὁ παρεστώς καὶ σύνεγγυς, convient parfaitement à ἀγχίπους. Je suis donc disposé à croire que dans cet article d'Hésychios, comme dans plus d'un autre, deux gloses différentes ont été confondues. — 4327. δαποδες το ενε χερσί. La transposition est due à Nauck. Pour χερσί Pl donne χεροῖν. La leçon μουνίτε ἐταὶτ ρευτ-ἐτε χειρί. — Nauck écrit, d'après Badham, ὅποκτά μοι, changement que nous ne saurions approuver. Voy. la note explicative. — 4336. Matthis a rectifié la leçon δολή. — 4338. μαγεύουσ' correction de Reiske pour ματεύουσ'.

1325-1326. Οὐ γὰρ.... φεύγουσιν, ce n'est pas une courte navigation qu'ils ont à faire en fuyant. — Άγχίπλουν πόρον, « navigationem qua propinqua tantum loca « permeantur ». [Seidler.]

1 (30. 'Εξενευσ(ε), natu removit. Le premier élément de ce verbe composé indique d'avance l'idée développée par άποστηναι πρόσω. La prêtresse donne ses ordres par signes, pour ne pas interrompre le silence solennel qui convient à la prétendue cérémonie religieuse.

1331-1332. Φλόγα θύουσα καὶ καθαρμόν, allant offrir un holocauste expistoire. On cite à propos Herc. fur., 936 : Θύω... καθάρσιον πῦρ. Quant su participe présent θύουσα, voy. la note sur le vers 1318.

4334-4335. Καὶ τάἐ' ἦν... προσπόλοις, cela était suspect à tes serviteurs; cependant ils y acquiescèrent, ils ne s'y opposèrent pas. [Klotz.]

4336. "Iv' ἡμῖν.... π)ίον, « ut nobis e aliquid majus scilicet videretur agere. » ! Markland.!

### ΧΟΡΟΣ.

Ἰτ' ἐπ' εὐτυχἰα τῆς σωζομένης
Ἰκὸ ἐπ' εὐδαίμονες ὄντες.
Ἰκὸ ἀ σεμνὴ παρά τ' ἀθανάτοις
καὶ παρὰ θνητοῖς, Παλλὰς Ἰκθάνα,
δράσομεν οὕτως ὡς σὰ κελεύεις
μάλα γὰρ τερπνὴν κἀνέλπιστον
φήμην ἀκοαῖσι δέδεγμαι.
[Ὠ μέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν
βίοτον κατέχοις
καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα.]

NC. 1490-1491. Ces deux vers anapestiques sont attribués dans les manuscrits à Apollon, dans les vieilles éditions à Minerve. Seidler les a rendus au cheur. — 1491. Manuscrits : εὐδαίμονος. Aldine : εὐδαίμονες. — 1495. L. Dindorf a rectifié le leçon τερκνόν. — 1497-1499. Ces trois vers ont été mis entre crochets par Matthiæ.

4490-4491. Τῆς σφζομένης.... ὅντες, 

étant assez beureux pour vous trouver au 

nombre de ceux qui doivent être sauvés. 

« Opportune Musgravius commemoravit 

« Aristidem, qui, tom. II, p. 582 ed. 

« Dindorf, scripsit : Ἐπειδὴ τοιαῦτ' 

« ἀφέστηχεν, ἀπολαῦσαι τοῦ βίου τὰ 

« αάλιστα, εως ἰξεστιν, [ν', εὶ μὲν 

« τῆς σφζομένης μοίρας εἰημεν, 

« ἀν τοῖς καλλίστοις σφζοίμεθα. Εκ 

« quo apparet τὴν σφζομένην μοῖραν

« eos ex aliquo namero dici, qui ca-« teris percuntibus salvi evadunt. » [Hermann.]

1497-1499. Ces vers, qui se retrouvent à la fin d'Oreste et des Phénicieunes, contiennent évidemment un veu pour le mecès de la pièce : le chour demande à Ninq de le faire sortir victorieux, lai et seu poète, des concours drematiques. Ici ces vers forment un appendice qu'on pout croire ajouté par les acteurs.

έθηχ' άδελφήν έντος εὐσέλμου νεώς τό τ' οὐρανοῦ πέσημα, τῆς Διὸς χόρη άγαλμα. Ναὸς δ' ἐχ μέσης ἐρθέγξατο 1385 βοή τις. 'Ω γῆς Ελλάδος ναύτης λεώς, λάδεσθε κώπης βόθιά τ' ἐκλευκαίνετε· έγομεν γάρ ώνπερ είνεχ' άξενον πόρον Συμπληγάδων ἔσωθεν είσεπλεύσαμεν. Οί δὲ στεναγμόν ήδὺν ἐχδρυχώμενοι 1390 έπαισαν άλμην. Ναῦς δ', έως μέν έντὸς ήν λιμένος, έχώρει στόμια διαπερώσα δέ λάβρω χλύδωνι συμπεσοῦσ' ἡπείγετο. δεινός γάρ ελθών άνεμος εξαίρνης νεώς ταρσῷ κατήρει πίτυλον ἐπτερωμένον 1394

NC. 1383. εὐσίλμου, correction de Pierson, pour εὐσήμου. — 1384-1386. Markland a rectifié la leçon τὸ δ' οὐρανοῦ, et a inséré δ' après ναό; (manuscrits : νηό;). — 1386. βοήν τιν', mauvaise correction de l'Aldine par suite des leçons vicieuses des deux vers précédents. — Je corrige la leçon ναῦται νεώς, mots qui ne vont pas avec γῆ; Ἑλλάδος. Ναυκ : Ἑλλάδος νεανίαι. Κœchly : Ἑλλάδος νεηλάται. — 1387. La leçon κώπαις a été corrigée par Reiske; τε λευχαίνετε par Scaliger. — 1388. La leçon εὖξεινον a été corrigée par Monk. — 1393. ἐπείχετο Madvig. — 1394. Ce vers, qui se lisait après le vers 1345, où il était de trop, a été inséré ici par Hermann, afin de combler une lacune. La distance est de quarante-huit vers, et le manuscrit d'où proviennent L et P avait ici des pages de ving t-quatre lignes. Cf. Wilamowitz, Anılecta Euripid., p. 32.

4384. Τό τ' οὐρανοῦ πέσημα. Cf. v. 87 sq. et v. 977 sq.

4386. Βοή τις, une voix mystérieuse, surhumaine. Cf. Andromaque, 4147: Πρὶν δή τις ἀδύτων ἐκ μέσων ἐξθέγξατο [ δεινόν τι καὶ τρικώδες, ὧρσε δι στρατόν [ στρέψας πρὸς ἀλκήν. Bacch., 4078: 'Ἐκ δ' αἰθέρος φωνή τις, ὡς μὲν εἰκάσαι [ Διόνυσος, ἀνεδόησεν' Ὁ Νεάνιδες κτέ. — Ναύτης λεώς. Cf. Iphig. Aul., 294: Ναυβάταν λεών. Hèc., 921: Ναύταν ὅμιλον.

4387. 'Ρόθια τ' ἐκλευκαίνετε. Cf. Catulle, LXIV, 43 : « Tortaque remigio spumis incanduit unda. »

4390. Στεναγμόν. L'effort que les rameurs sont obligés de faire est naturellement accompagné d'une respiration profonde, d'un gémissement. Les compagnons d'Oreste, heureux de retourner dans leur patrie, donnent de grands coups de rames, et leurs gémissements, tirés du fond de la poitrine, sont sonores et joyenx (στεναγμον βούν έκδρυχώμενοι).

1304. Έπαισαν άλμην. Cf. Eschyle, Perses, 396: Εύθύς δὲ κώπης βοθιάδος ξυνεμβολή Επαισαν άλμην βρύχιον ἐκ κελεύματος.

4392. Στόμια, l'entrée du port.

1393. Ήπείγετο. « Jactata, vexata est. « Sic Homerus, Odyas., XXIII, 234 : "Δντε Ποσειδάων εὐεργέα νη έν πόντω « 'Ραίση, έπειγομένην ανέμω καὶ κύματι

« πηγφ. » [Musgrave.]

1394-1394'. Νεώς ταροφ.... ἐπτερωμένον, le vaisseau qui battait de ses deux rangées de bonnes rames comme de deux ailes. — Ταροφ. Cf. Beckb, Urkunden siber des Soewesen des attischen Staates, p. 112 sq. « Ταροός (forme attique: θαρρός) désigne la partie inférieure et large du pied, et de même la partie correspondante de la rame, le plat de la rame

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# NOTICE

# SUR ÉLECTRE.

L'Électre d'Euripide a été écrite longtemps après les Choéphores d'Eschyle, et tout porte à croire qu'elle est aussi postérieure à l'Électre de Sophocle. Nous ne nous proposons pas de faire le parallèle détaillé, encore moins de présenter, après M. Patin, l'analyse complète de ces trois tragédies, où l'on voit le même sujet traité tour à tour par les trois maîtres de la scène attique. Nous nous bornerons à quelques observations générales. Chacun des trois poētes a envisagé la vieille sable à un point de vue particulier : ce sont ces dissérences que nous voulons marquer avec autant de précision qu'il nous sera possible.

Les Choéphores font partie d'une trilogie. Elles sont précédées de l'Agamemnon. Arrivé au fatte des grandeurs humaines, le vainqueur des Troyens, héros dont la tête est vouée à la mort par les crimes de ses ancêtres et par cette fille qu'il a immolée à son ambition, Agamemnon, succombe sous les coups d'une femme; il recoit la mort des mains de sa propre épouse. - Le châtiment de Clytemnestre est le sujet des Choéphores. Oreste, élevé à l'étranger, près du temple de Delphes, revient accomplir le devoir sacré de la vengeance, que lui imposent et la loi des temps héroïques, et l'ordre du dieu Apollon, interprète de cette loi. Au crime sa peine; le sang appelle le sang; celle qui a frappé est frappée à son tour; elle a vaincu par la ruse, par la ruse elle périra; elle a tué un époux, la main d'un fils l'immolera. Justice est faite. Mais cette justice outrage la nature : en vengeant son père, Oreste commet un parricide. La legitimité de la vengeance est balancée par l'horreur qu'elle soulève. Ces deux faces de l'action sont également mises en lumière dans la tragédie d'Eschyle : les chants du chœur, le dialogué des personnages, la rencontre entre la mère et le fils, la scène finale. tout nous parle de la lutte de deux devoirs, de deux sentiments opposés. - La troisième tragédie, les Euménides, fait à ce douloureux conflit succèder un dénoument passible et satisfaisant. Poursuivi par les Furies et jugé par l'Aréopage, Oreste est grâcié plutôt qu'absous, par suite de l'intervention de Minerve. Mais désormais un tribunal institué par les dieux de l'Olympe jugera les homicides; la vengeance ne se perpétuera plus dans les familles, et, pour parler le langage d'Eschyle, « le vieux meurtre n'enfantera plus dans les maisons ».

Le sujet de cette vaste composition dramatique, c'est, on le voit, le sort d'une famille, rattaché à un progrès de la civilisation. Le personnage principal est d'abord Clytemnestre, c'est ensuite Oreste, c'est enfin cette Furie qui déjà avait présidé, invisible, à tout l'enchaînement de crimes et de vengeances: le véritable héros de la trilogie, c'est la race des Atrides représentée tour à tour par d'autres individus. Eschyle est le peintre des races.

Sophocle était imbu des mêmes croyances qu'Eschyle. Mais sa nature plus douce et sa piété plus éclairée faisaient une place plus large à la liberté humaine. Aussi abandonna-t-il la forme trilogique, cadre favorable à la peinture d'une mystérieuse satalité planant sur des races entières. Et, par le même motif, lorsque, après Eschyle, il isola de l'ensemble de la légende et traita en un seul drame le sujet de la mort de Clytemnestre, il deplaça l'intérêt et, pour ainsi dire, le centre de l'action, en donnant à un personnage qui avait été secondaire dans les Choéphores, le premier rôle de sa tragédie. Oreste agit par l'ordre d'Apollon : il obéit à un oracle, et non aux mouvements de son cœur : il ne pouvait être le héros de Sophocle. Ce poëte laissa donc Oreste sur le second plan, et s'attacha à peindre avec amour l'ame d'une vierge noble et pure, sidèle au culte de ses morts, sidèle à sa douleur, sidèle à ses apres devoirs. Électre est toujours dans la maison où son père fut égorgé : elle vit à côte des meurtriers d'Agamemnon, sous leur dépendance. Entourée de souvenirs lugubres, son affliction est, après de longues années, aussi profonde et aussi vive que le premier jour. Témoin de la prospérité insolente des coupables, elle réveille sans cesse leur conscience endurcie, elle les fait trembler en leur montrant la vengeance suspendue sur leur tête. Le temps et l'habitude n'ont pas émoussé ses sentiments; l'intérêt ni la crainte ne la font pactiser avec les meurtriers de son père. Les âmes vulgaires oublient; les âmes d'élite se consacrent tout entières à une douleur légitique, ne laissent jamais s'affaiblir en elles les saintes indignations. Telle est l'Électre de Sophocle — Le poëte, qui met le spectateur dans la confidence des projets d'Oreste, a voulu qu'Électre sût trompée par le stratagème de son frère Elle apprend la mort du vengeur qu'elle attend : son unique espérance s'évanouit. Sous cette nouvelle douleur qui vient s'ajouter à tant d'autres, ce cœur aimant, à qui se dérobe le dernier objet de son affection, semble s'affaisser, se briser. Y succombera-t-il? Non; telles ne sont point les nobles filles de Sophocle, aussi courageuses que dévouées, aussi héroïques qu'aimantes. Électre trouve dans l'excès même de son malheur une énergie imprévue; d'un profond accablement elle s'élève à une grande résolution. Agamemnon doit être vengé. Son fils n'est plus : sa fille s'armera pour lui. Elle n'est qu'une faible feinme; mais le sentiment du devoir la soutient : c'est elle qui frappera Égisthe, seule et de sa propre main. — Mais une nouvelle épreuve l'attend. Deux étrangers apportent une urne, êt cette urne renferme, disent-ils, la cendre d'Oreste. Électre pleure la mort de ce frère qui est là, près d'elle, plein de vie et d'espérance, et qui va tantôt, en se faisant reconnaître, faire succèder à tant d'émotions douloureuses la joie la plus expansive.

Cette reconnaissance est, à vrai dire, la péripétie de l'Électre de Sophocle. L'intérêt du drame se concentre sur la sœur d'Oreste : ce qu'elle éprouve en est le vrai sujet. La vengeance accomplie par le fils d'Agamemnon n'est que l'occasion à propos de laquelle le poëte nous montre dans les situations les plus variées une des plus belles sigures qu'il ait créées. Le parricide tient peu de place dans sa tragédie. Sophocle évite d'en occuper l'imagination du spectateur : le songe même de Clytemnestre, si expressif chez Eschyle<sup>1</sup>, est modifié ici<sup>2</sup> de manière à ne réveiller que l'idée du rétablissement de l'héritier légitime. Il faut cependant que la mère soit immolée par le fils : elle l'est, presque sous nos yeux, dans une scène terrible, mais rapide. La mort de Clytemnestre est suivie de la mort d'Égisthe, et ce renversement de la gradation tragique sert les intentions du poëte. Sophocle insiste sur la justice de la vengeance, et en dissimule l'horreur autant que cela se peut. Son Oreste est tombé au rang d'un personnage secondaire; et cette déchéance tient au privilège qu'il a d'agir sans être responsable de ses actes. L'ordre d'un dieu le couvre. Exécuteur des volontés d'Apollon, il immole sa mère sans hésitation, sans lutte intérieure avant de porter les coups, sans remords et sans châtiment après avoir consommé l'œuvre imposée. Il n'est pas poursuivi par les Furies, et il ne le sera point. La conclusion de la tragédie dit nettement que les descendants d'Atrée, rendus ensin à la liberté, sont maintenant arrivés au terme de leurs souffrances.

<sup>1</sup>Ω σπίρμ' Άτρίως, ώς πολλά παθόν δι' έλευθερίας μόλις έξήλθες, τή νών όρμή τελεωθέν.

<sup>1.</sup> Eschyle, Choephores, 526-550. - 2. Sophoele, Electre, 417-423.

A la fin des Choéphores, le chœur ne savait si Oreste avait été le sauveur ou la ruine de sa maison, et il se demandait, avec anxiété, où iraient aboutir, comment s'assoupiraient enfin tant de flots de malheur.

Νύν δ' αδ τρέτος ξλθέ ποθεν σωτήρ, ξ μόρον είπω; Ποΐ δήτα αρανεί, ποί ααταλήξει μετακοιμισθέν μένος άτης;

La comparaison de ces deux passages ne laisse aucun doute sur l'intention de Sophocle. Ce poëte avertit les spectateurs de n'imaginer rien de pareil à ce qu'ils ont vu dans la trilogie d'Eschyle : il affirme qu'Oreste n'a pas à redouter les atteintes des Euménides. Mais de quel droit Sophocle retranche-t-il ainsi le châtiment du parricide, en contredisant, non pas, il est vrai, le récit homérique , mais la tradition généralement reçue, tradition consacrée par une foule de légendes, de poèmes, et, qui plus est, par la conscience humaine? Sommé de répondre à cette question, le poète aurait pu dire, en citant les vers qu'il a écrits ailleurs ; « Un dieu vous prescrirait de vous écarter de la justice, il faudrait marcher où il l'ordonne. Ce que les dieux commandent ne saurait être mauvais. »

λλλ' εἰς θεοὺς δράντα, κὰν ἔξω δίκης Υορείν κελεύη, κεῖσ' δόοιπορείν χρεών · αἰσχρόν γὰρ οὐδὰν ὧν ὑρηγούνται θεοί.

Eschyle avait également mis en lumière et ce qu'il y a de légitime, et ce qu'il y a d'horrible dans une action qui est à la fois l'accomplissement d'un devoir et la consommation d'un crime. De ces deux faces que présente l'acte de vengeance, Sophocle montre l'une, celle du devoir et de la justice; Euripide s'attache à l'autre, celle du crime et de l'horreur qu'il inspire. Cependant Euripide aussi fait agir Oreste en vertu d'un oracle : mais au lieu d'innocenter le mortel qui obéit, il condamne le dieu qui commande un crime. La raison du poëte se révolte contre un ordre si impie : elle proteste contre des croyances qui font des immortels les promoteurs du parricide. Obéissant à l'esprit de doute et de critique qui anime Euripide, le fils d'Agamemnon se prend à craindre qu'un démon malfaisant n'ait parlé du haut du trépied de Delphes. Et quand Oreste a tué celle qui lui donna le jour, de ce sang maternel,

<sup>1.</sup> Voyez l'Odrasee, III, 306-312.

<sup>2.</sup> Fragment du premier Ihveste de Saphocle, conservé par Orion, Anthologn...

V. 10. Meineke propose de lire dans le premier vers : 202 είς θεόν σ' όρουτα.
 3. Cf. vers 979.

qui le glace d'horreur, s'élève un cri accusateur contre Apollon : le dieu est convaincu de folie et d'injustice,

Aussi Euripide a-t-il pris autant de soin de présenter la vengeance sous un jour odieux que Sophocle s'est efforcé d'en voiler l'horreur. Oreste, il est vrai, est chez notre poëte plus malheureux que coupable. Mais Électre nourrit contre sa mère une haine atroce. Avant même de connaître l'ordre d'Apollon, elle est prête à immoler Clytemnestre. « Puissé-je, s'écrie-t-elle , répandre le sang de ma mère, et mourir! » Après avoir dit au cadavre d'Égisthe les vérités qu'elle n'osait dire en face à son ennemi vivant<sup>2</sup>, Électre attire Clytemnestre dans un piége horrible 3; c'est elle qui combat l'émotion légitime d'Oreste, qui fait taire en lui la voix du sang 4, qui l'encourage de la voix quand son courage faiblit, et qui enfin, lorsqu'il se couvre les yeux pour ne pas voir les coups qu'il porte, guide la main mal assurée de son frère, et dirige contre le sein de leur mère l'arme parricide . On ne reconnaît plus la noble vierge de Sophocle dans cette passion féroce. Euripide y ajoute la dégradation sociale. Son Électre est mariée par Égisthe à un pauvre cultivateur. C'est à la campagne et dans une humble chaumière que se passe une action dont le vrai théâtre est le palais des Atrides, témoin de tous les malheurs de la race, témoin surtout du crime qui appelle cette dernière vengeance. De là naissent une série de scènes dont le ton, pour ainsi dire, bourgeois contraste singulièrement avec la sombre grandeur du sujet, mais ne déplaisait pas à Euripide. Mais voici ce qui semble avoir surtout engagé le poëte à tenter cette combinaison nouvelle et plus que hasardée. Il voulait faire d'un simple paysan l'honnéte homme de sa tragédie. Le Laboureur respecte la fille d'Agamemnon, il ne veut être son époux que de nom, et toutes ses paroles respirent les sentiments les plus généreux. C'est l'un de ces hommes qui cultivent leur champ de leurs propres mains (αὐτουργοί), et qui « seuls soutiennent l'État». Euripide leur donne cet éloge dans un autre endroit , et là il choisit parmi eux l'homme qu'il présente comme le modèle du citoyen intègre. Ce rapprochement marque bien quelle était aux yeux du poëte la portée du rôle que le Laboureur remplit dans notre tragédie. Du reste ce rôle donne lieu à une tirade 7 dans laquelle est longuement réfuté le préjugé qui rattache la vraie noblesse à la naissance ou à l'opulence ou à la force physique. Nous croyons donc qu'Euripide a voulu protester contre le privilége que les fables don-

<sup>1.</sup> Cf. vers 281.

<sup>2.</sup> Cf. vers 910 sqq.

<sup>3,</sup> Cf. vers 647-663, et vers 988-1146,

<sup>4.</sup> Cf. vers 007-957.

<sup>5.</sup> Cf. vers 1221-1226.

<sup>6. (</sup>trede, 9:0 : Αύτουργός, οίπερ

אבי ווס כי דש כנסי אקע.

<sup>7. (</sup>f. Electre vers 367-396.

naient aux races aristocratiques. En rabaissant les héros, il a relevé l'homme du peuple, il a, en quelque sorte, introduit la démocratie dans les vieilles légendes.

Si l'on ajoute que le poëte a inséré dans cette tragédie un morceau 1 qui n'a évidemment d'autre but que de soumettre à une critique incisive une scène des Choéphores d'Eschyle, on voit que l'esprit de critique et de libre examen qui caractérise Euripide s'est donné ici libre carrière, a pénétré, envahi le drame presque tout entier. Critique des dieux populaires, critique des races héroïques, critique d'un poête vénéré, rien ne manque. De là est née une œuvre singulière, dénuée d'harmonie, intéressante cependant, parce qu'on y voit fortement accusées, même portées à l'excès, les principales tendances de l'esprit d'Euripide. C'est que nulle part le poëte philosophe ne s'est trouvé en contradiction plus absolue avec le sujet qu'il traitait : un parricide commis sur l'ordre d'un dieu lui a semblé chose révoltante, absurde même. Aussi a-t-il senti le besoin de marquer fortement sa protestation. Le penseur a fait tort au poëte : ce que l'un crée, l'autre le détruit, et la vieille fable, ou dénaturée, ou à la fois conservée et condamnée, périt au milieu de ces tiraillements.

A quelle époque sut joué l'Électre d'Euripide? Nous n'avons à ce sujet aucun témoignage direct; mais quelques vers de la tragédie en sixent assez la date <sup>2</sup>. Dans l'épilogue <sup>3</sup>, les Dioscures annoncent l'arrivée de Ménélas et d'Hélène. Cette dernière, disent-ils, revient d'Égypte: elle n'est jamais allée à Troie, et Paris n'enleva qu'un fantôme semblable à la fille de Jupiter. Il y a ici une allusion à une sable extraordinaire et peu répandue, très-différente de la tradition consacrée par Homère et suivie par la plupart des poëtes, ainsi que par Euripide lui-même dans presque tout son théâtre. Une seule sois notre poëte s'est plu à s'écarter de cette tradition, en mettant sur la scène une Hélène sidèle et vertueuse. Il s'est passé cette santaisie dans la tragédie qui porte le nom de l'héroine, et les vers d'Électre que nous venons de citer sont évidemment écrits dans le but d'annoncer une si grande nouveauté. Or nous savons que la tragédie d'Hélène sut jouée avec Andromède <sup>4</sup>, et que cette dernière précéda de sept ans <sup>8</sup> les Gre-

<sup>1.</sup> Cf. vers 509-546 et Eschyle, Choéphores, vers 166-211.

<sup>2.</sup> Cf. Bergk, in Aristophanis fragmenta, p. 952, et dans les Nuchträge de Pouvrage de Welcher, Die griechischen Tragödien C. O. Müller, Geschichte der griechische Literatur, II, p. 169 sq.; Hartung, Euripides restitutus, II, p. 304;

Fix, dans l'Euripide de la Bibliothèque Didot, p. xz.

<sup>3.</sup> Cf. vers 1278-1284.

<sup>4.</sup> Schol. Aristoph. *Thermoph.* 4069 : Συνδεδίδακται γαρ (ή Άνδρομέδα) τζ Ελέντο

<sup>5.</sup> Schol. Aristoph. Ren. 53 : Ἡ γὰρ 'Ανδρομέδα δγδόφ έτει προεισήπται.

nouilles d'Aristophane, comédie représentée dans la troisième année de la 93° Olympiade . Hélène et Andromède se placent donc dans la quatrième année de la 91° Olympiade, soit en 412 avant Jésus-Christ.

La date d'Hélène étant connue, celle d'Électre peut se déterminer avec une grande probabilité. Helène a du suivre Électre, et la suivre de très-près. L'hypothèse qui se présente tout d'abord, c'est que les deux tragédies aient été jouées dans la même année. En effet plusieurs savants<sup>2</sup> ont soutenu cette opinion. Cependant il est difficile de l'admettre. Aux vers 1347 sq. les Dioscures déclarent qu'ils vont partir pour la mer de Sicile, afin de veiller sur les vaisseaux qui s'y trouvent. Ces vaisseaux sont évidemment des vaisseaux athéniens, et ces vers nous reportent à l'époque de l'expédition de Sicile. Or, à la date où fut jouée Hélène, c'est-à-dire en 412, toute la flotte d'Athènes avait péri depuis longtemps, et les Dioscures n'auraient plus rien trouvé à sauver. On a dit 4, il est vrai, en invoquant Thucydide 5, que les Athéniens se resusèrent d'abord à croire à toute l'étendue du désastre. Mais l'armée de Nicias fut détruite au commencement du mois de septembre de l'an 413. Comment veut-on qu'en 412, à la fin de janvier ou de mars, époques des sètes dramatiques, un fait d'une telle gravité n'ait pas été connu positivement? L'incertitude ne pouvait se prolonger si longtemps. Le bon sens le dit assez; et le récit de Thucydide démontre qu'avant la fin de l'été de 413 on savait à Athènes tout ce qui s'était passé dans la Sicile. C'est donc au printemps de cette même année 413, dix ou douze mois avant Hélène, qu'aura été jouée la tragédie d'Électre. Alors les Athéniens venaient d'envoyer au secours de l'armée de Nicias une flotte considérable que commandait Démosthène?. Ce sont là, sans doute, les vaisseaux que les Dioscures se proposent de protéger contre les périls de la mer.

- Argument gree des Grenouilles d'Aristophane: Ἐδιδάχθη ἐπὶ Καλλίου τοῦ μετὰ ᾿Αντιγένη.
  - 2. Bergk, Hartung, Fix.
- 3. Voy. la notula de Boissonade sur ces vers.
  - 4. Voy. Fix, l. c.
  - 5. Thucydide, VIII, 1.
- 6. Cf. Plutarque, Nicius, XXVIII: "Ημέρα δ' ἡν τετράς φθίνοντος τοῦ Καρνείου μηνος. δν 'Αθηναΐοι Μεταγειτνιῶνα προσαγοριύουσι.
  - 7. Cf. Thucydide, VII, 20 : Tov Tpos

αὐθύς ἀρχομένου.... τὸν Δημοσθένην εἰς τὴν Σικελίαν, ὥσπερ ἔμελλον, ἀπέστελλον ἐξὴκοντα μὲν ναυσίν ἢθηναίων καὶ πέντε Χίαις κτέ. Nous supposons qu' Électre fut jouée aux grandes Dionysiaques. Si l'on veut que la représentation ait eu lieu à la lête des Lénéennes, qui se célébraient en hiver, il faut penser an premier renfort envoyé en Sicile sous la conduite d'Eurymédon. Voy. Thueydide VII, 16: Καὶ τὸν μὲν Εὐρυμάδοντα εὐθύς περὶ ἡλίου τροπάς τὰς χειμερινάς ἀκοπέμπουσεν εἰς τὴν Σικελίαν μετά δέπα νεῶν.

# SOMMAIRE

# D'ÉLECTRE.

- Le lieu de la scène est dans le pays d'Argos, à la campagne, devant la maison d'un cultivateur.
- Πρόλογος. Le prologue proprement dit est prononcé par le cultivateur (Αὲτουργός), qui a été forcé par Égisthe d'épouser Électre, mais qui respecte
  la fille d'Agamemnon et ne veut être son époux que de nom (1-53).
- Électre sort avant le jour afin de chercher de l'eau à la fontaine. Son mari lui remontre en vain qu'elle se charge d'un travail indigne de sa naissance. Ils échangent quatre couplets, et quittent la scène l'un et l'autre (54-81).
- Oreste entre. Revenu dans le pays sur l'ordre d'Apollon, de qui l'oracle lui a enjoint de punir les meurtriers d'Agamemnon, il se tient d'abord à la campagne, afin de courir moins de dangers et de se concerter avec sa sœur. A la vue d'une femme, qu'il prend pour une esclave, il se retire à l'écart avec son ami Pylade, personnage muet 82 111).
- Électre revient portant une cruche d'eau sur sa tête. Tout en marchant, elle déplore sa triste destinée : première couple de strophes séparées par une mésode. Après avoir déposé son fardeau, elle s'arrête pour pleurer sur la mort d'Agamemuon : seconde couple de strophes séparées par une mésode. (112-166.)
- Πάροδος. Le chœur, composé de jeunes paysannes, invite Électre à se rendre à la ville pour une fête de Junon, et offre de prêter une robe et des bijoux à la filie d'Agamemnon. Celle-ci refuse. Une strophe et une antistrophe, partagées entre le chœur et Électre (167-212).
- Eπεισόδιον α'. Distique du coryphée. Petit couplet d'Électre, effrayée par la vue de deux étrangers. Longue stichomythie: Oreste rassure Électre, en se disant chargé de lui apporter des nouvelles de son frère; Électre fait connaître l'abaissement dans lequel elle vit, la générosité de son époux, et se dit prête, si Oreste revenait, à immoler avec lui une mère détestée [213-289]. Pressée par l'étranger et par le coryphée, Electre fait un récit suivi des
- 4. Ce morceau, ainsi que tous cenx pour lesquels nous ne donnons pas d'autre indication, est en trimètres iambiques.

- outrages par lesquels les meurtriers d'Agamemnon insultent à sa fille, à sa mémoire et à son tombeau (290-338).
- l'n distique du coryphée annonce la rentrée du Laboureur. Celui-ci échange avec Électre deux quatrains et plusieurs monostiques, afin de savoir qui sont les étrangers, et il leur offre l'hospitalité (339-363). Oreste fait des réflexions sur la vraie noblesse et sur les signes qui peuvent la faire reconnaître : il entre, avec Pylade et les serviteurs qui l'accompagnent, dans l'humble demeure d'un hôte pauvre, mais généreux. Un tristique du corypliée (363-403).
- Embarras d'Électre: elle gronde son mari, et, pour réparer l'imprudence qu'il a commise, elle l'envoie chez un vieux serviteur de la maison d'Agamemnon, lequel apportera de quoi offrir un repas aux nobles hôtes de la pauvre chaumière. Deux distiques et deux couplets de douze vers échangés entre les deux époux (404-431).
- Στάσιμον α'. Le chœur chante le départ des Grecs pour Troie et l'armure divine du fils de Pélée. Le chef de tels guerriers mourut de la main de Clytemnestre: ce crime ne restera pas impuni. Deux couples de strophes suivies d'une épode (432-486).
- Eπεισόδιον β'. Le Vicillard mandé par Électre apporte quelques vivres. Il a vu des offrandes déposées sur le tombeau d'Agamemnon, et il en tire la conséquence qu'Oreste est dans le pays. Électre réfute les inductions du Vieillard: critique d'une scène des Choéphores d'Eschyle (487-546).
- Oreste revient sur la scène. Le Vieillard reconnaît son jeune maître; Électre embrasse son frère. Dialogue rapide entre ces trois personnages (547-584).
- Joie et vœux du chœur. Morceau dochmiaque, peut-être réparti entre deux choreutes (585-589, 590-595).
- Oreste s'informe des moyens d'accomplir la vengeance. Le Vieillard rapporte qu'Égisthe est allé à la campagne offrir un sacrifice aux Nymphes: le fils d'Agamemnon pourra se faire inviter au banquet et saisir l'occasion d'abattre son ennemi. Électre se charge de dresser des embûches à Clytemnestre: la fausse nouvelle de l'accouchement de sa fille attirera la reine dans la maison du Laboureur. Deux couplets échangés entre Oreste et le Vieillard sont suivis d'une longue stichomythie, dont les interlocuteurs sont tour à tour Oreste et le Vieillard, Oreste et Électre, le Vieillard et Électre, enfin, pour les trois derniers monostiques, ces trois personnages (596-670).
- Prières adressées à Jupiter, à Junon et aux manes d'Agamemnon: duo d'Oreste et d'Électre (671-684). Électre adresse une dernière exhortation à son frère, et se prépare à mourir s'il succombe. Oreste part avec le Vieillard; Électre rentre dans la maison (685-698).
- Στάπιμον β'. Le chœur rappelle la discorde d'Atrée et de Thyeste, les crimes qui bouleversèrent la maison de Pélops et qui changèrent le mouvement des astres. Cette fable, sinon vraie, du moins utile pour contenir les hommes dans le devoir, n'a pas arrêté le bras homicide de Clytemnestre. Deux couples de strophes (699-746).
- 'Επεισόδιον γ'. On entend des cris lointains: quatrain du coryphée. Alarmes

- d'Électre: elle sort de la maison et échange une série de monostiques avec le coryphée (747-760).
- Un messager annonce la mort d'Égisthe : quatrain. Après avoir répondu rapidement aux questions d'Électre, le messager fait un récit suivi de tout ce qui s'est passe (761-858).
- Transporté de joie, le chœur chante et danse au son de la flûte. Une strophe et une antistrophe, séparées par un couplet d'Électre (859-879).
- Oreste et Pylade arrivent. Électre leur offre des couronnes, mieux méritées que celles des vainqueurs du stade. Oreste livre à sa sœur le cadavre d'Égisthe, lequel est apporté sur la scène. Deux couplets de dix vers (880-899). Après un dialogue rapide avec son frère, Électre s'adresse au cadavre, et dit à Égisthe mort toutes les vérités qu'elle n'osait dire au vivant. Distique du coryphée (900-958).
- Oreste fait transporter le corps d'Égisthe dans la maison. Le char de Clytemnestre se montre au loin. A cette vue Oreste s'émeut : son cœur proteste contre un oracle qui lui impose un parricide. Mais son cœurage est raffermi par Électre, et il se retire pour consommer la veng-ance. Tristique d'Oreste; stichomythie, terminée par deux tristiques (959-987).
- Clytemnestre paraît sur la scène. Son entrée est accompagnée de deux périodes anapestiques, prononcées par le coryphée (988-997).
- La reine ordonne aux esclaves troyennes qui la suivent de l'aider à descendre de son char Électre demande à rendre des services qui conviennent à l'humble condition où sa mère l'a réduite (998-1010). Clytemnestre justifie, dans un discours de quarante vers, la conduite qu'elle a tenue. Tétrastique du coryphée. Après s'être assuré l'impunité, Électre réfute, dans un discours de quarante vers aussi, les arguments de Clytemnestre. Un distique du coryphée suit cette discussion (1011-1101). Clytemnestre pardonne à la vivacité de sa fille, et comme celle-ci prétend avoir donné le jour à un fils, la reine se charge d'offrir le sacrifice d'usage pour l'enfant nouveau-né. Elle entre dans la chaumière. Électre la suit, après avoir annoncé, en quelques paroles sarcastiques, le sacrifice qui se prépare. Plusieurs couplets mêlés à deux morceaux stichomythiques (1103-1146).
- Στάσιμον γ'. Le chœur rappelle les circonstances de la mort d'Agamemnos.
  Tout à coup des cris proférés dans l'intérieur de la maison annoncent que la vengeance s'accomplit. Le chœur proclame la justice des dieux. Une couple de strophes dochmiaques, et une épode coupée par les cris de Clytemnestre et par que que paroles d'un des choreutes (1147-1171).
- "Εξοδος. Le fond de la scène s'ouvre. On voit les cadavres d'Égisthe et de Clytemnestre étendus par terre. Oreste et Électre s'accusent d'avoir commis un crime horrible en obéissant à l'oracle d'Apollon. Cinq trimètres du coryphée servent d'introduction à un χομμός composé de trois couples de strophes iambiques. Le premier couple est chanté par Oreste, Électre et us choreute; le deuxième par Oreste et un choreute; le troisième, par Oreste, Électre et un choreute (1172-1232).
- Une apparition divine est annoncée par le coryphée : une période anapestique (1233-1237).

Les Dioscures proclament l'arrêt du destin et de Jupiter, Castor portant la parole. Oreste, poursuivi par les Furies et absous par l'Aréopage, retrouvera la paix après beaucoup d'épreuves. Pylade épousera Électre, et comblera de biens l'honnête Laboureur, qui doit les accompagner en Phocide. Trimètres (1238-1291).

Aux questions qui leur sont adressées les Dioscures répondent en invoquant la fatalité. Ils consolent Oreste et Électre, dont les tristes adieux les touchent de pitié. Ils partent après avoir fait connaître leur mission divine. Trois périodes anapestiques (1292-1356).

Conclusion mélancolique. Le chœur sort pendant que le coryphée prononce quelques anapestes (1357-1359).



# ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

- -- -- **-**

Η μέν σκηνή τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν ὁρίοις τῆς Ἀργείας γῆς · ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐζ ἐπιχωρίων γυναικῶν.

## ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΝΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

НАЕКТРА.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

ΠΥΛΑΔΗΣ καιόν προσαπον.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

ΧΟΡΟΣ.

RPOADLIZEL AE O ATTOYPIOS.

# Η ΛΕΚΤΡΑ.

### ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

"Ω γῆς παλαιὸν "Αργος, Ἰνάχου ροαὶ, ὅθεν ποτ' ἄρας ναυσὶ χιλίαις "Αρη εἰς γῆν ἔπλευσε Τρωάδ' ἀγαμέμνων ἄναξ· κτείνας δὲ τὸν κρατοῦντ' ἐν Ἰδαία χθονὶ Πρίαμον ἐλών τε Δαρδάνου κλεινὴν πόλιν, ἀφίκετ' εἰς τόδ' Ἄργος, ὑψηλῶν δ' ἐπὶ ναῶν τέθεικε σκῦλα πλεῖστα βαρδάρων.

NC. Cette tragédie ne nous a été transmise que dans le Laurentianus, XXXII, 2 (L), et dans quelques copies tirées de ce manuscrit. Quant à G, voy. Introd.

4. La glose "Αργος a expulsé un autre mot. Camper: άγκος. Heimsæth (Kritische Studien, I, p. 42): άλσος. Peat-être: άγκος 'Ινάχου βοαίς. On peut aussi penser à Ίνάχου τροφαί: cf. Hipp., 41. — 4. Ιλιάδι L. La correction d'Elmsley, 'Ιδαία, écarte l'anapeste. Bothe: 'Ιλία, adjectif qui ne se trouve pas ailleurs.

- 4. Le Laboureur invoque «l'antique pays arrosé par l'Inachos ». L'apposition Ἰν άχου βρχί peut-elle être regardée comme équivalant à διαροιόμενον ὑπό τοὺ Ἰν άχου? Les mots ὧ γῆς παλαιὸν Ἰν λογος sont certainement altérés, quoi qu'en disent Seidler et Matthiæ: cf. NC. Il est clair, toutefois, qu'ils agit du pays, et non de la ville d'Argos. Le lieu de la scène et les deux derniers mots de ce vers le prouvent assez. Quant à l'invocation, Seidler dit bien : « Notandum autem est hoc genus compellationis per vocativum ad quain in sequentibus » non amplius respicitur. Exclamationem
- non amplius respicitur, Exclamationem
   verius dixeris quam compellationem, Pari
- modo noster in Andromichie initio :
   Άσιάτιδος γής σχήμα, Θηδνία πόλις,
- « "Οθεν ποδ' Εθνων σύν πολυχρύσφ χλιδή

- Πριάμου τύραννον έστίαν άφικόμην....
- « Alcestidis quoque initium non multum « dissert : "Ω δώματ' Άδμήτει, έν οξς
- « έτλην έγω θησσαν τράπεζαν αίνέσαι, « θεός πεο ων. Ζεύς γάρ.... » Cf. aussi le
- « θεός περ ών. Ζεύς γαρ.... » Cf. aussi le vers 432 de notre tragédie.
- 2. Ναυσί γιλίαις. Voy. la note sur le vers 174 d'Iphigénie à Aulis.

6-7. Ύψη αν.... βαρδάρων. On suspendait les trophées à l'entrée des temples, e in foribus sacris, primoque in limine e templi » (Silius Italicus, I, 617). Cf. Él., 1000; Andr., 573 sqq.: Σκύλοις τε Φρυγών.... στέψει ναούς. Eschyle, Sept Chefs, 278; Agam., 577: Τροίαν έλόντες δή ποτ' Άργειων στόλος Θεοίς λάφυρα ταυτα τοίς καθ' Έλλάδα Δόμοις ἐπασσαλευσαν άρχαῖον γάνος.

Κάχει μέν ηὐτύγησεν εν δε δώμασιν θνήσχει γυναικός πρός Κλυταιμνήστρας δόλφ καὶ τοῦ Θυέστου παιδός Λίγισθαν γερ!. 10 Χώ μέν παλαιά σχηπτρα Ταντάλου λιπών **ζλωλεν**, Αίγισθος δὲ βασιλεύει γθονός, άλογον έχείνου Τυνδαρίδα χόρην έχων. Ους δ' έν δόμοισιν έλιφ', ότ' είς Τροίαν έπλει, άρσενά τ' 'Ορέστην θηλύ τ' Ήλέχτρας θάλος, 15 τὸν μὲν πατρὸς γεραιὸς ἐχκλέπτει τρορεύς μέλλοντ' 'Ορέστην γερός υπ' Αίγίσθου θανείν. Στροσίω τ' έδωκε Φωκέων είς γην τρέφειν η δ' εν δόμοις έμεινεν 'Ηλέχτρα πατρός, ταύτην έπειδή θαλερός είγ' ήδης γρόνος, 20 μνηστήρες ήτουν Έλλάδος πρώτοι γθονός. Δείσας δὲ μή τω παῖδ' ἀριστέων τέχοι Άγαμέμνονος ποινάτορ', είγεν έν δόμοις Αίγισθος ούδ' ήρμοζε νυμφίφ τινί. 'Επεί δὲ καὶ τοῦτ' ἢν φόβου πολλοῦ πλέων. μή τω λαθραίως τέχνα γενναίω τέχοι, χτανείν στε βουλεύπαντος ώμόφρων δμως

NC. 9. Pent-être : ἐκ Κλυταιμνήστρας δόλου. Cf. Soph., Él., 279 : Πατέρα του dudy du dohou natentavey. - 14. Maguscrit : dy douor; fhiney. . Elegantiures m « ros restitui ad exemplum Orest. versus 63 : "Ην γαο κατ' οξεους έλφ', ότ' είς Τροίαν Eπλει. » [Seidler | Voy. la leçon fautive du vers 33. — 15. "Ηλέπτραν Dobres. — 20. 12" F. W. Schmidt. - 21-32. nais' apioreuv et noivarop' excellentes corrections de Porson pour παίδας άργείω, et ποινάτορας, leçons qui pèchent à la fois contre le sens et contre le mètre. - 23. Nanck éc it eleges es comos, - 25. Ancienne valgate : alfes. -27. Manuscrit : πτανείν σφ' εδουλεύσαντ' ώμόρρων δ' δμως. Valgate: εδουλεύσατ'. La correction est due à Seidler.

9-10. Le verbe oviones a deux compléments: πρό: γυναικό; Κλυταιμνήστι :; et Solap. - Clytemuestre tend le piége, Égisthe parte le coup mortel. Il est vrai que la version des tragiques, et particu-Bèrement d'Eschyle, est qu'Agamemnon fut tué de la propre main de son épouse. Euripide lui-ruême dit au vers 1160 : "A πόσιν.... όξυθήκτω βελει κατέκαν' αὐτόχειρ, πέλεχυν έν χεροίν λαδούσα. Mais on peut

supposer que les deux compliess frappèrent

18. Les mots Φωκέων είς γην dépendent de ¿swxe, et non de rpéperv.

25-26. Τοῦτ(ο) se rapporte à ce qui précède, et désigne to le Comou lyere μηδ' άρμόζειν νυμφίφ τινί. La phrase subordonnée μή τφ.... τέχνα développe l'idée indiquée par φόδου πλέων. 27-28. Construises : Μήτηρ, ὑμάγρων

μήτης νιν έξέσωσεν Αλγίσθου γερός. Είς μέν γάρ ἄνδρα σχηψιν είχ' όλωλότα, παίδων δ' έδεισε μή φθονηθείη φόνω. 30 Έχ τῶνδε δὴ τοιόνδ' ἐμηχανήσατο Αίγισθος δς μέν γῆς ἀπηλλάχθη φυγάς Άγαμέμνονος παῖς, χρυσὸν εἶρ' δς ἄν κτάνη, ήμιν δε δή δίδωσιν Ήλέχτραν έχειν δάμαρτα, πατέρων μέν Μυκηναίων ἄπο 35 λελώςιν. ος θη τουτο λ, έξεγελλοίται. λαμπροί γάρ είς γένος γε, χρημάτων γε μήν πένητες, ἔνθεν ηύγένει' ἀπόλλυται' ώς ασθενεί δούς ασθενή λάβοι φόβον. Εί γάρ νιν ἔσχεν ἀξίωμ' ἔγων ἀντρ, 40 εῦδοντ' ἄν ἐξήγειρε τὸν Άγαμέμνονος φόνον δίχη τ' αν ήλθεν Αιγίσθω τότε.

NC. 32. φυγάς, correction de Victorius, pour φύ)αξ. — 33. Schæfer a rectifé la leçon είπεν δς. — 37. χρημάτων γε μήν, leçon de Stohée, Anth., XCVII, 5, οù ce vers et le saivant se trouvent cités. Le manuscrit d'Euripide porte χρημάτων δε δή, en répétant les particules employées dans le vers 34. Schenkl écarte 37 et écrit ensuite πέγησε δ'. — 42. Peut-être: Αίγίσθω ποτέ, conjecture de Reiske.

δμως (bien que farouche), ἐξέσωσε νιν (ἐκ) χεοὸς Αἰγίσθου βουλεύσαντος κτανεῖν. Mais on comprend que cette construction grammaticale détruit l'ordre naturel des idées, et que les mots κτανεῖν σρε βουλεύσαντος devaient être placés en tête de la phrase. Aussi faut-il rendie cette phrase grecque par deux phrases françaises.

29. Σκήψιν, un prétexte. Elle disait que le sang d'Agamemnon dut être répandu en expiation du sang d'Iphigénie, Cf, vers 1018 sqq.

30. Mr, 2 10ν θείς, ne invidiam sibi confluret. Glose interlineaire : αεμφθείη.

33. Χρυσον εἰρ' δι ἀν πτάνη, e.-à-d. ρυσόν εἰπεν ἐκεινο δι ἀν κτανη αὐτόν, il ded ara qu'il donnerait de l'or a quieonque aurait nie Oreste. Seidler cite quelques passa ges dans lesquels les verbes λέγειν et ονομ άζειν out le seus de « promettre »: Homère, H, IX, 515: Εὶ μὲν γὰο μὴ ἐῶρα φέροι, τη δ' ὅπισθ' ὁνομάζοι Hérodote, VI, 24 Μισθός δέ οὶ ἦν εἰρημένος οδε, etc. Faisons toutelois τεmarquer que

alπείν et δνομάζειν renferment une idée qui n'est pas dans ὑποσχέσθαι, celle d'une déclaration formelle et publique. Euripide dit qu'Égisthe fit une proclamation pour mettre la tête d'Oreste à prix.

37. Λαμπροί γάρ, suppléez : ἐσμέν, ellipse rare, si ce n'est après certains adjectifs qui ont force verbale, tels que φροῦδος et ἔτοιμος. — Εἰς, par rapport à. Cf. vers 29.

38. Πένητε.. Ce nominatií est amené par la phrase parenthétique λαμπροί γάρ. Cependant le datií conviendrait mieux à l'ensemble de la période. En suppriment les phrases intermédiaires, on voit en effet que les idées se suivent ainsi: πατέρων μέν Μυπηναίων άπο γεγώσιν... χρημάτων γε μὴν πένησιν.

39. 'Ω;.... ) άδοι. « Hæc spectant ad « versum 34 : ἡμῖν δίδωσι δάμαρτα. Sea-« sus est : ut, humili viro cam collocans, « metum sibi minueret. » [Seidler.]

41-42 Eudovt' av.... tott. " Un époux puissant aurait réveillé le souveair assoupi d'Agamemnon, et tiré vengeance

Ήν ούπου άνης όδε, σύνοιδέ μοι Κύπρις, ήσχυνεν εύνη, παρθένος δ΄ έτ ἐστὶ δή. Λίσχύνομαι γὰρ δλόίων ἀνδρῶν τέκνα λαδών ὑδρίζειν, οὐ κατάζιος γεγώς. Στένω δὲ τὸν λόγοισι κηδεύοντ' ἐμοὶ ἄθλιον 'Ορέστην, εἴ ποτ εἰς Άργος μολών γάμους ἀδελοῆς δυστυχεῖς ἐσόψεται. Όστις δε μ εἶναί σησι μῶρον εὶ λαδών νέαν ἐς οίκους παρθένον μὴ θιγγάνω, γνώμης πονηρᾶς κανόσιν ἀναμετρούμενος τὸ σῶρρον ἴστω καὐτὸς ἄν τοιοῦτος ών.

**5**0

45

### НАЕКТРА-

① νὸξ μέλαινα. χουσέων ἄστρων τροφέ, ἐν ἢ τόδ ἄγγος τῷδ ἐρεδρεῦον κάρα φέρουσα πηγὰς ποταμίας μετέργομαι. Οὐ δή τι χρείας μ' εἰς τοσόνδ ἀριγμένην,

55

NC. 10. Seidler a rectifié la leçon πνής. — 44. Nauck croit que ce vers n'est pas d'Euripide. Quoi qu'il en seit, on ne saurait attribuer au poète la répétition ή τχυνεν.... 21σχύνομα:. Rauchenstein : ἔχρωσεν εὐνῆ. — 49. εἰσόψεται L. — 52. πυνηρᾶ; Mangrave. πον γοῦς L. — 53. ἄ. Ναυικ οὐ L. — 57. l'insère μ' après χρείαι, et J'écris ἀρ.γμένην, pour ἀριγμένη. La les in des mas n'est pas soutenable. Si Électre descendait sans nécessité a ces travaux serviles, si elle avait les moyens de nourrir une esclave, comment pourvaitelle esperer de tromper les dieux par une vaine comédie? Mais la suite montrera qu'Électre ne pourrait se décharger des soins du ménage que sur son mari, et elle dira elle-même pourquoi elle ne veut pas lui imposer ce surcroît de travail.

de cet assassinat. Comp. Suppl., 4146: "Ετ' αν δεοδιδέλοντοι Ελδοι δίκα πατρώσει ούπω κακόν τόδ" εδδει. » [Fix.]

43. Hv se rapporte à v.v., vers 40, e'est-à-dire à Électre. — 'Avèp δδε. Scho-liaste : Δεικτινώς ἀντί τοῦ ἐγώ-

45. Téxez, pluriel général, « un enfant, une fille. « Voy. Med., 5:3, avec la note, et passim.

46. Ob narafior, sons-ent. Jabely.

47. Τον λόγοισι απδεύουτ' έμοί, mon beau-frère de nom. Λόγοισι est le contraire de έργω. Cf. Sophi., £1., 59: Τι γάο με λυπεί τουθ', δταν λόγω θανών Έργοισι σωθώ;

52-53. Γιώμης..., τοιούτος ών, qu'il sache qu'il applique a une conduite sage la mesure de ses mauvais sentiments, et que

lui-même se conduirait mal (à ma place).—
Κανόσιν. Dans les Grenouilles d'Aristophane, vers 956, Euripide se vante d'aroir
enveigné aux Athéniens λεπτών πανώνων
είσδολάς.— 'Αν τοιούτος ών έφμίνωπ ici
à ᾶν πονερό; ών.

54. Χρυστων άστρων τροφέ. Masgrave cite à propos Tiballe, II, 1, 87: « Ladite: « jam Nox jungit equos, currumque se-« quanter Matris lascivo sidera falva « choro. »

57-5%. Où ĉṛ τι.... θεσῖς, (et si je fais cette solennelle invocation,) ce n'est pas pour faire voir aux dieux que J'en suis venue à un tel degré de misère, mais pour leur montrer les insolents outrages d'Égisthe. Les mots χρείας.... ἀγιγμένην dépendent de δειξωμεν.

60

άλλ' ώς ύδριν δείξωμεν Αίγισθου θεοίς γόους τ' άφείην αίθερ' είς μέγαν πατρί. Ἡ γὰρ πανώλης Τυνδαρίς, μήτηρ ἐμή, έξέβαλέ μ' οίχων, χάριτα τιθεμένη πόσει. τεχοῦσα δ' ἄλλους παῖδας Αἰγίσθω πάρα πάρεργ' 'Ορέστην κάμε ποιείται δόμων.

Τί γὰρ τάδ', ὧ δύστην', ἐμὴν μοχθεῖς χάριν, πόνους δ' έχουσα, πρόσθεν εὖ τεθραμμένη, καὶ ταῦτ' ἐμοῦ λέγοντος, οὐκ ἀφίστασαι; HAEKTPA.

65

'Εγώ σ' ἴσον θεοῖσιν ήγοῦμαι φίλον• έν τοῖς έμιοῖς γάρ οὐχ ἐνύβρισας χαχοῖς. Μεγάλη δὲ θνητοῖς μοῖρα συμφορᾶς κακῆς **Ιατρόν εύρεῖν, ώς ἐγὼ σὲ λαμβάνω.** Δεῖ ὀή με κἀκέλευστον εἰς ὅσον σθένω μόγθου 'πιχουφίζουσαν, ώς ράον φέρης, συνεχχομίζειν σοί πόνους. Άλις δ' έγεις τάξωθεν έργα. τάν δόμοις δ' ήμας χρεών έξευτρεπίζειν. Εἰσιόντι δ' ἐργάτη

70

75

NC. 59. Manuscrit : ἀρίην. Les éditeurs balancent entre ἀρείην (Portus) et ἀρίημ' (Reiske). - πατρί est suspect. - 61. τιθεμένη χάριν Camper. - 65. πόνους δ' Dobree. πόνους L.

58-59. Le subjonctif Szifmusy est suivi de l'optatif àptique Cf. Héc., 1111 avec la note. - Harpi, pour mon père, pour bonorer mon père.

61. Χαριτα : forme rare pour χάριν. Cf.

63. Πάρεςγ(2).... ποιείται δόμων, elle traite Oreste et moi comme les accessoires, comme les rebuts de la famille. Seidler rappelle la glose d'Hésychios dans Liquelle napepyov est explique par volov, · bâtard ·.

66. Και ταύτ' έμου λέγοντος, et même lorsque je t'y engage. Ne construisez pas, comme on fait genéralement, έμου λέγοντος ταύτα. La locution / 21 ταύτα répond au latin idque. Cf. Sophocle, Electre, 618: "Πτις τοιαύτα την τεκούσαν υδρισεν, Καὶ ταῦτα τη) ικοῦτος. Xénophon, Anab., II, IV, 15 : Merenva de oux echter, nat ταύτα παρά Άριαίου ών, του Μινωνος

69. Μεγάλη μοϊρα, une grande faveur du sort. Seidler fait remarquer que ces mêmes mots pourraient aussi signifier « un grand malheur ». C'est que μοίρα est du nombre des termes qui se prennent tantôt en bonne, tantôt en mauvaise part.

73. Συνεκκομιζείν. Ce verbe, qu'Euripide semble avoir affectionné, équivaut à συνεκφέρειν ου συνεκπονείν. [Seidler.] Victorius cite Horace, Epodes, 11, 39: « Quod si pudica mulier in partem juvet a domum, s

θύραθεν ήδυ τάνδον εύρίσκειν καλώς.

Εί τοι δοχεί σοι, στείγε· καὶ γὰρ οὐ πρόσω πηγαὶ μελάθρων τῶνδ. Ἐγὼ δ΄ ἄμ' ἡμέρα βοῦς εἰς ἀρούρας εἰσδαλὼν σπερῶ γύας. ᾿Αργὸς γὰρ οὐδεὶς θεοὺς ἔγων ἀνὰ στόμα βίον δύναιτ' ἄν ξυλλέγειν ἄνευ πόνου.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὰ πίστιν νομίζω καὶ ρίλον ξένον τ' ἐμαί μόνος δ' Ὀρέστην τόνδ' ἐθαύμαζες ρίλων, πράσσονθ' ὰ πράσσω δείν' ὑπ' Αἰγίσθου παθὰν, ὅς μου κατέκτα πατέρα χὴ πανώλεθρος μήτηρ. ἀρῆγιαι δ' ἐκ θεοῦ χρηστηρίων ἀργεῖον οὐδας οὐδενὸς ξυνειδότος, Τονού ρονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐμοῦ. Νυκτὸς δὲ τῆσδε πρὸς τάρον μολὼν πατρὸς

NC. 81. πόνων Stobée, Anthol., XXX, 42, où ce vers et le précédent sont cités. — 83. J'ai écrit πίστιν pour πιστὸν. La locution πρῶτον πιστὸν ne me semble pas grecque. — P. La Roche: καὶ φίλον ξυνόντ' ἐμόν (Philologus, XVI, p. 527). Peut-être: καὶ φίλοξενώτατον (d'abord changé en φιλοξενώτατον).— 87. χρηστηρίων Barnes, pour μυστηρίων.

76. Καλώ;, supplécz έχοντα.

79. El; àpoùpa; els 6x) ών. Cf. Iph. Taur., 262.

80-81. Άργὸς.... πόνου. Scholiaste : Οὐδείς ἀπὸ μόνου ἔξ τοῦ ἐπιπαλεϊσθαι δεούς. Πρὸς τοῦτο ἐὲ καὶ τὸ « σὰν Ἀθηνῷ καὶ χεῖοα κίνει » (proverbe qui se trouve aussi cité silleurs). Cf. Iph. Taur., 910 sq. — Βίον, νίστυπ. — ἀνευ πόνου. La même idée avait déjà été exprimée au commencement de la phrase par ἀργός. Mais, comme c'est l'idée principale, elle pouvait être utilement reproduite a la fin de la phrase. — Après avoir prononcé ces vers, le Laboureur sort à son tour, et la scène reste un instant vide.

82 83. Avant σὲ γὰρ sous-entendez : « c'est à toi que je m'adresse, c'est avec toi que je délibère » — Πρώτον.... πίστιν, le premier pour la fidélité.

84. 'Ορέστην τονδ(ε). Cf. άνηρ δδε,

vers 43. « Addidiase τόνδε videtur poeta, « ne auditor forte nomen loquentis igno- « raret. » [Musgrave.] — Έθαύμαζες έφωναι ici à τίμας. Cf. vers 519. Μέδι, ε144. Ισοστατε, Αδ Demonicum, 40 : Μάλλον έθαύμαζε τοὺς περὶ αὐτὸν σπουδάζεντας ἢ τοὺς τῷ γένει προσήποντας. Démosth., Από., 338 : "Εγὼ Φίλιππον μὲν εὖπ εθαύμασα, τοὺ; δ'αἰγμαλώτους έθαύμασα. 85. Πράσσουθ ἃ πράσσω, malgré le malheur où je me trouve.

RO

90

86. Avant χή (xaì ή) il faudrait d'après nos habitudes françaises, αὐτός: a hai et... »

89. Φόνον άλλάξων, supplies φένου, idée qui est contenue dans φονεύσι. • Afin de donner mort pour mort. • Cf. vars 1083 sq. et Med., 1266 sq.

90. Προς τάρον μολών πατρός. Oreste a déja accompli l'acte religieux qu'il fait sous les yeux du spectateur au début des Choéphores d'Eschyle et qu'il se propose

δάχρυά τ' ἔδωχα καὶ κόμης ἀπηρξάμην
πυρᾶ τ' ἐπέσραξ' αἶμα μηλείου φόνου,
λαθών τυράννους οἱ κρατοῦσι τῆσδε γῆς.
Καὶ τειχέων μὲν ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα,
δυοῖν δ' ἄμιλλαν ξυντιθεὶς ἀρικόμην
95
πρὸς τέρμονας γῆς τῆσδ' ΄ ἱν' ἐκδάλω πάλιν
ἄλλην ἐπ' αἶαν, εἴ μέ τις γνοίη σκοπῶν,
ζητῶν τ' ἀδελρὴν (φασὶ γάρ νιν ἐν γάμοις
ζευχθεῖσαν οἰχεῖν οὐοὲ παρθένον μένειν),
ὡς συγγένωμαι καὶ φόνου συνεργάτιν
100
λαδών τά γ' εἴσω τειχέων σαρῶς μάθω.
Νῦν οὖν, Ἔως γὰρ λευκὸν ὅμμ' ἀναίρεται,

NC. 95. Pierson a corrigé la leçon δυεῖν δ' ἀμίλλαιν. — 96. Variante marginale : ἐμβάλω. — J'écris πάλιν pour ποδί. — 98. ζητοῦντ' ἀδελφήν L. J'al adopté la correction de Pierson ζητῶν τ' ἀδελφήν. Pour desendre ζητοῦντ', on est obligé de forcer le sens des mots δυοῖν δ' ἄμιλλαν ξυντιθείς, ν. 98, et de prêter à Euripide une longue période mal construite et inintelligible. — Peut-être : νιν ἐργάτη. Il saut qu'Oreste dise iel non-sculement que sa sœur est mariée, mais aussi qu'elle vit à la campagne. C'est même là le point essentiel. — 402. Kirchhoss: "Εω γὰρ λευκὸν ὅμμ' ἐγείρεται.

de faire chez Sophocle, dans la première scène d'I'lectre.

92. Alμα μηλείου φόνου, locution poétique pour dire : « le sang d'une brebis égorgée, »

91-101, Dans Eschyle et dans Sophocle Oreste se rend directement a Mycènes : c'était la ce qu'il y avait de plus simple et de plus naturei L'Oreste d'Europide doit expliquer, pourquoi il erre dans la campagne près des frontières du territoire d'Argos. Il allègue deux motifs, « Il veut être à même, det-il, de se sauver dans un autre pays, s'il venait à être découvert par l'un des espions (ποπών, v. 97) d'Egisthe (nous dirions : par un homme de la police du roi). Il veut aussi tâcher de trouver sa sœur, qui habite la campagne, l'associer a son entreprise, et apprendre d'elle quel est l'état des choses et des esprits dans la ville de Mycènes, »

94. Βαινω ποός est dit d'après l'analogie de βείνω βεσιν, πορεύομαι όδον, sans que le verbe βαίνειν devienne, à proprement dire, un verbe transitif. Voy. la note sur le vers 408 d'Iph. Taur.

95. Δυσίν δ' ἄμιλ) αν ξυντιθείς, mais combinant la poursuite de deux buts, poursuivant deux buts à la fois.

96. Ίν' ἐκδάλω, afin de me jeter dehors, de me détourner. Ἐκδάλλειν est ici employé intransitivement, comme ἐμδάλλειν l'est souvent.

98-99. Ζητῶν τ(ε), et afin de chercher. Ce participe est coordonné à la phrase [v' ἐχδῶν. Les ancie :s aiment à varier la forme grammaticale des membres de phrases parallèles. — D'après la conjecture proposée d. as la note critique, φασί serait de même suivi des deux espèces de compléments qu'il peut prendre : un participe, ζευχθείσον, et un infiniti, μέντιν. Quant à la première de ces constructions, ef. Sophocle, Électre, 676 : Θανοντ' 'Οράστην νύν τε ναὶ πάλα: λέγω.

102. Λευχόν δμμα, sa face brillante. Voy. la note sur λευχαίνει τόδε φώς, Iph. Aul. 456. εξω τρίδου τοῦδ' ἴχνος ἀλλαξώμεθα.

Π γάρ τις ἀροτὴρ ἤ τις οἰκέτις γυνὴ
εἰ τούσδε ναίει σύγγονος τόπους ἐμή.

᾿Αλλ' εἰσορῶ γὰρ τήνὸε προσπόλων τινὰ,
πηγαῖον ἄχθος ἐν κεκαρμένῳ κάρὰ
δούλης γυναικὸς, ἤν τι δεξώμεσθ' ἔπος

ἐρ' οἰσι, Πυλάδη, τήνδ' ἀρίγμεθα χθόνα.

# ПЛЕКТРА.

Συντείνειν ώρα ποδὸς ὁρμάν (Strophe ι.) ῶ ἔμβα ἔμβα κατακλαίουσ' ἰώ μοί μοι. 
[Εγενόμαν ᾿Αγαμέμνονος 115 [κούρα] κἄτεκέν με Κλυταιμνήστρα, στυγνὰ Τυνδάρεω κόρα (κικλήσκουσι δέ μ᾽ ἀθλίαν ἸΙλέκτραν πολιήται. Φεῦ çεῦ τῶν σγετλίων πόνων 120 καὶ στυγερᾶς ζόας. Ὁ πάτερ, σὸ ο᾽ ἐν Ἁίδα κεῖσαι, σᾶς ἀλόγου σφαγαῖς

NC. 108. Le Le rentienus porte, à ce qu'il paralt, ἐγκεκκρμένω. Cette ancienne valgate a été corriger par l'ix d'après les manuscrits de Paris. Comper : ἐκὶ κεκκρμένω. — 112. συντείνειν ὁρα Dobree, σύντειν'. ὧρα, manuscrit. Cette dernière touranse est peu conforme à l'usage gree. — 113. κατακλείουσ' Matthiæ, κατακλαίουσα manuscrit. — 116. Seidler a rétabil le mêtre en designant κούρα comme une glose et en iadiquant la co rection καὶ μ' ἐτικτε pour καὶ μ' ἔτικτε. Cependant κάτεκέν με (Wilamowitz) semble préférable. Peut-être : τῷ pour καὶ (Nanck). — 147. Dindorf : Τυνδάρεω. Μαποιετίτ : τυνδαρέου. — κουρα L'. — 121. Manuscrit ζωᾶ:. — 122. 'Άτλα, correction de Nauck p ur άλα (ἄλα δή L'), allonge la première voyelle ici, comme nilleurs. — 123. Porson et Hermann : σραγαίς : man secits σραγείς.

même. On voit qu'elle chante la première strophe, la strophe mésode et la première antistrophe tout en marchant,

<sup>111.</sup> Avant έρ' ola: sous-entendez περί έπείνων.

<sup>413.</sup> ω iμδα. Electre se parle a elle-

Αλγίσθου τ', 'Αγάμεμνον.

10ι τὸν αὐτὸν ἔγειρε γόον, ἄναγε πολύδακρυν άδονάν.

[Mésode.] 125

[Antistrophe 4.]

Συντεινειν ώρα ποδός όρμάν δι έμδα έμδα κατακλαίουσ' ἰώ μοί μοι. Τίνα πόλιν, τίνα δ' οἶκον, δι τλᾶμον σύγγονε, λατρεύεις οἰκτράν ἐν θαλάμοις λιπὼν · πατρώοις ἐπὶ συμφοραῖς ἀλγίσταισιν ἀδελφάν; Έλθοις τῶνδε πόνων ἐμοὶ τὰ μελέὰ λυτήρ, δι Ζεῦ Ζεῦ, πατρί θ' αἰμάτων

130

135

NC. 125-126. Galenus, V, p. 423, cite τὸν αὐτὸν ἀνέγειρε.... άδονάν. — 128-120. Voy. les vers 112 sq. — 130-131. La conjecture de Hartung σύγγον' ἀλατεύεις est probable; mais, en l'adoptant, il faudrait aussi écrire τίνα δ' αἶαν pour τίνα δ' οἴκον. Quant à la construction, cf. Helène, 532 : Πορθμού; ἀλᾶσθαι μυρίους. — 132. λιπὰν est ajouté par L². — 133. Manuscrit: πατρώαις. — 134. Heath a rectific la leçon ἀδελφεάν.

425. Tòv cứ tòv yóov. Aux trois premiers vers près, lesquels sont identiques dans la strophe et dans l'antistrophe, Électre ne dira pas, il est vrai, les mêmes paroles, mais elle répétera le même air.

126. Άναγε, ramène, renouvelle. — Πολυδαχρυν άδοναν. Cette belle expression est un souvenir homérique. Cf. Il., XXIII, 98: 'Ολοοΐο τεταρπώμεσθα

130-131. Τίνα πόλιν.... λατρεύεις. Si la leçon n'est pas altérée (voy. NC.), le verbe λατρεύειν, « servir », est ici mis pour ξενιτεύειν, « vivie a l'étranger », hyperbole qui indique que les Grecs regardaient l'exil comme vorsin de la servitude. Dans les Phémiciennes, vers 394 sq., Polynice ayant dit que l'exilé n'a pas le droit de parler librement, σύα Ιχει πασοκράαν, Jocaste répond: Δούλου τοδ' είπας, μή

λέγειν ἄ τις φρονεϊ. — La construction de λατρεύειν avec un accusatif ne se retrouve, suivant Seidler, que dans Iph. Taur., 1145 (παιδ' 'Αγαμεμνονίαν λατρεύω) et chez les écrivains ecclésiastiques.

133-134. Έπὶ συμφοραῖς ἀλγίσταιστν, pour y subir les maux les plus eruels. La préposition éπὶ marque ici l'effet. Cf. Hicube, 643 sqq.: Ἐκρίθη δ' ἔρις... ἐπ: δορὶ καὶ φόνφ καὶ ἐμῶν μελάθρων λύμα.

437-438. L'invocation ω Zeū Zeū se ratfache au membre de phrase suivant, quoique la conjonction τε ne soit placée qu'apres πατρί. Jupiter doit favoriser la vengeince: cf. Eschyle, Chocph., 382: Ζεῦ
Ζεῦ, κάτωθεν ἀμπέμπων ὑστερόποινον
άταν. — Πατρί ὁ΄ αἰμάτων ἐχθιστων ἐπίκουροι, et vengeur de l'odieux meuttre d'un
père. Le pluriel poétique αξματα designe

ἔξω τρίδου τοῦδ' ἴχνος ἀλλαξώμεθα.

"Η γάρ τις ἀροτὴρ ἤ τις οἰχέτις γυνἢ

φανήσεται νῷν, ἤντιν' ἱστορήσομεν

εἰ τούσδε ναἰει σύγγονος τόπους ἐμή.

'λλλ' εἰσορῶ γὰρ τήνδε προσπόλων τινὰ,

πηγαῖον ἄχθος ἐν χεχαρμένῳ χάρᾳ

φέρουσαν' ἔζώμεσθα χἀχπυθώμεθα

δούλης γυναιχὸς, ἤν τι δεξώμεσθ' ἔπος

ἐρ' οἶσι, Πυλάδη, τήνδ' ἀφίγμεθα χθόνα.

# ПЛЕКТРА.

Συντείνειν ώρα ποδός όρμάν (Strophe ι.) ἢ έμδα έμδα κατακλαίουσ' ἰώ μοί μοι. 
Τη ενόμαν 'Αγαμέμνονος 115 [κούρα] κάτεκέν με Κλυταιμνήστρα, στυγνὰ Τυνδάρεω κόρα καικλήσκουσι δέ μ' ἀθλίαν Ἡλέκτραν πολιῆται. Φεῦ çεῦ τῶν σχετλίων πόνων 120 καὶ στυγερᾶς ζόας. Ὁ πάτερ, σὸ δ' ἐν 'Αίδα κεῖσαι, σᾶς ἀλόχου σφαγαῖς

NC. 108. Le Laurentinus porte, à ce qu'il paralt, ἐγκεκαρμένω. Cette ancienne valgate a été corrigee par Fix d'après les manuscrits de Paris. Camper : ἐκὶ κεκαρμένω. — 112. συντείνειν ώρα Dobrce. σύντειν', ώρα, manuscrit. Cette dernière touraure est peu conforme à l'usage grec. — 113. κατακλαίουσ' Matthiæ. κατακλαίουσα manuscrit. — 116. Seidler a rétabli le mètre en désignant κούρα comme une glose et en indiquant la colrection καί μ' ἐτικτε pour καί μ' ἐτικτε. Cependant κάτεκέν με (Wilamouris) semble préférable. Peut-être : τῷ pour καί (Nauck). — 117. Dindorf : Τυνδάριω. Manuscrit : τυνδαρίου. — κούρα L'. — 121. Manuscrit ζωᾶς. — 122. 'λίδα, correction de Nauck pour ἀδα (ἄὐα δή L'), allonge la première voyelle ici, comme ailleurs. — 123. Porson et Hermann : σραγαίς : manuscrits σραγείς.

même. On voit qu'elle chante la première strophe, la strophe mésode et la première antistrophe tout en marchant,

<sup>111.</sup> Avant iφ' olos sous-entendez περί έπείνων.

<sup>413.</sup> ω έμβα. Electre se parle à elle-

Αίγίσθου τ', λγάμεμνον.

10ε τον αύτον έγειρε γόον, άναγε πολύδακουν άδονάν. Συντεινείν ώρα ποδός δριμάν.

[Mésode.] 125

[Antistrophe 1.]

ω έπρα έπρα κατακγαίους. ιώ μοί μοι. Τίνα πόλιν, τίνα δ' οἶχον, ὧ τλαμον σύγγονε, λατοεύεις οίχτραν εν θαλάμοις λιπών πατρώρις έπὶ συμφοραίς άλιγίσταισιν άδελφάν: Έλθοις τωνδε πόνων έμοι τὰ μελέα λυτής, ω Ζεῦ Ζεῦ, πατρί θ' αἰμάτων

130

135

NC. 125-126, Cedenus, V. p. 623, elte tov abtov defytisten. 430váv. - 128-129, Voy, les vers 112 sq. - 100-101. La conjecture de Hartung gujyou' abarevers eit protes fer mais, en l'adoptimt, il findrait aussi écrire rieu & uiu pour rieu & siage. Quant a la construction, of Holone, 502 : Hosbiob; 2020for mosion; - 402, 9 740. est a sure par Le. - 143. Managerit: nanpalaig. - 156. Heath a receille le beide 23:/s:2..

(L.) Toubles, wish, And to it premiere ere : en lenguele e un entique more than a single of the control of Harris are Barre Cotte in eine eine

the set of the set of the set of C(T) . While the set of the se

. . . .

The months of the second of th The market seek and the seek of The control of the co

Directo à die dodici. - La construence et 17'5.15 , aver tip arevail! ar in matten. and to beder go desclor Zom. of "-y 5" - \$ 19 . " - \$ 1. 9 . 12" \$ 12" - \$ 12" The second second second

A SA IN SHORE STORES to the second of the state of H. A. C. Sang Train of the Co. C. S. Sang Train of the Co. C. Sang Train of the Co. C. Sang Train of the Co. C. Sang Train of the Co. Sang Train of the Co

The state of the second section, the con-THE E SHAROWER THE SE SHOP OF

έγθίστων ἐπίχουρος, Άργει κέλσας πόδ' άλάταν.

Θές τόδε τεῦγος ἐμῆς ἀπὸ χρατὸς ξ-[Strophe 2.] 140 λοῦσ', ενα πατρί γόους νυγίους έπορθρεύσω. 'Ιαγάν, 'Λίδα μέλος, κάτω γας ενέπω γόους, πάτερ, σοί, פול אבו דל אמד' אנושף διέπομαι, κατά μέν οίλαν ονυχι τεμνομένα δέραν, γέρα τε χρᾶτ' ἐπὶ χούριμον τιθεμένα θανάτω σῷ.

NC. 138. Seidler : 210x10xwv. Nauck : 01x10xwv. - 439. Après co vers Nauck marque une grande lacune. Il pense qu'il manque à la fin de cette antistrophe deux vers qui répondaient aux vers 125 sq., et au commencement de la strophe suivante sept vers qui repondaient aux vers 150-156. Si cette conjecture est fondée, cette monodie d'Electre se composait primitivement de deux couples de strophes sans mésodes, -- 140. 63 Dobree, Peut-èire : θώμεθα τεύχος. - 142. Manuscrit : ἐπορθοδοάσω, pour ἐπορθροδοάσω, g'ose à laquelle Dindorf a substitué ἐπορθρεύσω. — 143-44. Manuscrit : large à acter μελος ἀίδα, πάτερ, σεί. Seidler: laxxáv, changement inutile: voy. Iph. Aul., 1039, NG. Reiske et Hartung ont vu que 20:84v, mis par erreur pour 2132, faisait double emploi avec ce dernier mot Je transpose les mots πάτερ, σοί, à la fin du vers 144. Voy. 160-161 NC. - 144. χάτω et ἐνέπω, corrections de Seidler, pour χατά et ἐννέπω. - 146. διέπομπ. a Verbum neque aliunde cognitum neque aptum huic loco, qui raxoum, eyemme vel simile quid postulat. . [Dindorf.] heibouat Herwerden, Santouat Schenkl. Pent-tire : δεύομαι. - 148. Barnes a corrigé la leçon κράτ' ἀποκούριμον.

le sang répandu. Ἐπίχουρο;, « auxiliaire, » est souvent synonyme de τιμωρός. Cf. Sophocle, OEd. Roi, 495 : Az662χίδαις έπίχουρος άδή)ων θανάτων.

439. Κέλσας. Cette métaphore n'indique pas qu'Oreste doive arriver par mer. Cf. Héc. 1057 : ΙΙᾶ χέλσω . Iph. Taur. 1435 : Ποι διωγμόν τόνδε πορθμεύεις;

140. Électre se parle toujours à ellemême. Mais il est singulier que θές, se-conde personne de l'impératif, soit suivi du pronom de la première personne, èun;. Yoy. NC.

141-142. Ίνα.... ἐπορθρεύσω, afin que j'adresse de grand matin, avant le jour, des lamentations à mon père.

143. 'λίδα μέλος, chant de Pluton. Cf.

Suppl. 773 : Atdou polnác. Eschyle. Perses, 619 : Neptéper Unvous. Chaiph. 151 : Παιάνα τοῦ θανόντος.

145

446. Διέπομαι, mot altere. - Kara est un adverbe qui se rapporte à TEMPOMÉVE. C'est ce que les grammairiens appellent une traèse.

148. Χέρα τε.... τιθεμένα, et porti la main sur ma tête rasée (cf. vers 108), c.-à-d, me frappant la tête en signe de deuil. (Voy. Hec. 652 sqq., et Troy. 279: Άρασσε χράτα χούριμον.) Τε est ici correlatif de piv (v. 146), comme duns le vers 430 de Medée. — Cavatup of équivant à êni davatup off. « Similiter Eschylus Choeph. 51 : Δεσποτών θανάτοισιν. » [Seidler.]

Έἡ, δρύπτε κάρα·

οἶα δέ τις κύκνος ἀχέτας
ποταμίοις παρὰ χεύμασιν
πατέρα φίλτατον ἀνακαλεῖ,

δλόμενον δολίοις βρόγων
ἔρκεσιν, ὡς σὲ τὸν ἄθλιον,
πάτερ, ἐγὼ κατακλαίομαι,

[Mésode.] 150

155

λουτρά πανύσταθ' ὑδρανάμενον χροξ, [Antistroplie 2.] δροίτα ἐν οἰκτροτάτα θανάτου.

Ἰώ μοί μοι
πικρᾶς μὲν πελέκεως τομᾶς, 160
πικρᾶς δ' ἐκ Τροξας ὁδοῦ [βουλᾶς], πάτερ, σᾶς.
Οὐ μίτραισι γυνή σε
δέξατ', οὐ στεφάνοις ἔπι,
ξίφεσι δ' ἀμριτόμοις λυγρὰν
Αἰγίσθου θεμένα λαδὰν

NC. 150. Manuscrit: ἐ ἐ. — 153. On lisait φίλτατον καλεῖ (καλεῖς L¹). Hartung a compris que le mètre glyconique demandait ἀνακαλεῖ ου ἀγκαλεῖ. — 156. πάτερ Heath. πατέρ L. — 158. δροίτα Wecklein et Wilamowitz. κοίτα L. — 160-161. τομα; σὰ;, πάτερ L. Le sens et la structure métrique justifient ma transposition. — Manuscrit: τοοίας. Le mot βουλᾶς, qui répugne également au sens et au mêtre, est écarté par Hartung. — 162. Seidler a corrigé la leçon οὐ μίτραις σε γυνή. — 163. On lisait οὐδ' ἐπὶ στεράνοις. J'ai rétabli l'accord antistrophique. — J'écris, en vue de l'accord antistrophique et du sens, θεμένα λαδαν φουν λώδαν θεμένα.

457. Λουτρά. D'après la tradition des tragiques, différente de celle d'Homère, Agamemnon fut tué en sortant du bain que Clytemnestre lui avait préparé suivant Pusage. Cf. Eschyle, Agamemnon, 4108: Τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν λουτροίσι φαιδρύνασα.

158. Δορίτα.... θανάτου, dans la baignoire mortelle, fatale. Voy. Eschyle, Eum., 613: Δορίτη περώντι λουτρά. Agam., 1539; Choéph., 998.

160-161. Ces deux vers ont beaucoup d'analogie avec coux dans les ju ls Sophocle (Ét., 194 sq.), a fait allision aux mêmes faits: Οίχτρα μέν νόστοι: αὐόλ, οίκτρα δ' έν κοίταις πατρώρεις δτε el παγχάλκων άνταία γενύων ώρμαθη π)αγά.

162-163. Οὐ μίτροισι... στεράνοις έπι. Ce sont là les bonneurs auxquels le vainqueur pouvait s'attendie, Cf. vers 872: Στεψω τ' ἀδελροῦ κράτα τοῦ νικηρόρου.

168-166. Είρεσι.... ἀχοίταν, »yant (par un piège) préparé la voie à l'èpee trancharte (litteral, : à double tranchant) d'Egistie, elle s'assura (elle cut définitivement) le compagnon clandestin de sa couche. — Θεμένα λαδαν, cum ansam præbusset. δόλιον ἔσχεν ἀχοίταν.

χοροΣ.

'Αγαμέμνονος ὧ κόρα, [Strophe.]

ἤλυθον, 'Ηλέκτρα, ποτὶ σὰν αὐλὰν ἀγρότειραν.

Έμολέ τις ἔμολεν ἀνἢρ γαλακτοπότας

Μυκηναῖος οὐριβάτας: 170
ἀγγέλλει δ' ὅτι νῦν τριταίαν καρύσσουσιν θυσίαν
'Αργεῖοι, πᾶσαι δὲ παρ' "Ηραν μέλλουσιν παρθενικαὶ στείχειν.

HAEKTPA.

Ούχ ἐπ' ἀγλαίαις, φίλαι, θυμόν οὐδ' ἐπὶ χρυσέοις δρμοις ἐχπεπόταμαι 175

NC. 167. Manuscrit: κούρα. Plutarque (voy. note explicative): κόρα. — 168. αὐλὰν ἀγρότειραν Παιτική. ἀγρότειραν αὐλάν Plutarque et L dans l'interligne. ἀγρότειραν αὐλάν L. — 169. Après le second ἐμολε L³ insère un second τις. — γαλακτοκότας ἀνὴρ L. La transposition est de Fix. Voy. l'antistrophe. — 170. οὐριδάτας Dindorf. οὐριδάτας L. — 171. μέλλουσι L¹. — 177. δρμοις ἐκπεπόταμαι G, ainsi que L avant la correction récente δρμοισι πεπόταμαι.

167. D'après une anecdote rapportée par Plutarque, Lisandre, XV, ce morcean contribua au salut d'Athènes, lorsque, après la prise de cette ville par Lysandre, on proposa de la détruire et de vendre les citoyens comme esclaves. Dans un banquet où étaient réunis les généraux alliés, un des convives chanta, dit-on, ces vers d'Euripide, et les vainqueurs furent touchés, en rapprochant du sort de la fille d'Agamemnon l'abaissement où al'ait tomber la glorieuse cite d'Athènes. Elta univτοι, συνουσίας γενομένης των ήγεμόνων, καὶ παρά πότον τινό; Φωκέω; ἀπαντος έκ τῆ: Εὐριπίδου 'Πνέκτρα; τὴν πάροδον, ής ή άρχή: • Άγαμε ινονος ω κορα.... άγρότεις αν αυλάν: » πάντας έπικλασθή-άγροτεις αν άναι σχέτλιον έργον τήν סטרשב בטאובא אמו דסוסטרסטב מֿערֹבאב σέσουσαν άνελείν και διεργασασθαι πέλιν.

169. Άνὴρ γαλακτοπότας. Un des hergers de la montagne qui boivent du lait au lieu de vin. Ce trait nous semble tout à fait d'accord avec le caractère idyllique de ce morceau, n'en déplaise à Nauck, qui déclare « γαλακτοπότας absurdum ».

174-172. Tpiraíav zapósseussy busiav, ils font proclamer par le bérent qu'un sacrifice aura lieu le troisième jour, c'est-à-dire: dans deux jours. Il s'agit sans doute de la grande fête de Junon Argienne, fête qui portait le nom de "Hpaus ou 'Exztousaux (Euripide dit Businy), et dont parle Hérodote, I, xxxx.

176-177. Oùx ἐπ' ἀγλαταις.... ἐκκκόταμαι, mon cœur, ô mes amies, ne désire pas les fètes, ni les colliers d'or. Les Grecs disent: « mon cœur prend des ailes et s'envole vers l'objet de ses désirs ». Cl. Aristophane, Oiscaux, 1444 : "Ο δέ τις τάλαιν', οὐδ' ἱστᾶσα χοροὺς
'Λργείαις ἄμα νύμφαις
εἰλικτὸν κρούσω πόδ' ἐμόν.
Δάκρυσι νυχεύω, δακρύων δέ μοι μέλει
δειλαία τὸ κατ' ἄμαρ.
Σκέψαι μου κόμαν πιναράν
καὶ πέπλων τρύχη τάδ' ἐμῶν,
εἰ πρέποντ' ᾿Αγαμένονος
κούρα ὅται βασιλεία
τᾶ Τροία θ' ὰ Ἰμοῦ πατέρος
μέμναταί ποθ' ἀλοῦσα.

χορος.

Μεγάλα θεός· άλλ' ἴθι, [Antistrophe.] 190 καὶ παρ' ἐμοῦ χρῆσαι πολύπηνά <τε > φάρεα δῦναι χρύσεά τε χάρισι προθήματ' ἀγλαΐας.

NC. 478. οὐδὲ στᾶσα χοροὺ; L, avec indication de la transposition οὐδὲ χοροὺς στᾶσα. Vulgate: οὐδὲ στᾶσα χοροὺς. Seidler: χοροῖς. La vraie correction est due à Reiske: cf. Iph. Taur., 1141. — 180. Vulgate: ἐ⟩ικτόν. Ensuite Canter a corrigé la leçon κρούσω πό⟩εμον. — 181-182. Manuscrit: ἐἀκρυσι χεύω. Porson avait proposé χορεύω. L'excellente correction de Hermann, νυχεύω, se justifie par l'antithèse τὸ κατ' ἄμαρ (manuscrit: τμαρ). — 183. Manuscrit: σεψαι μου πιναράν κόμαν | καὶ τρύχη τάδὶ ἐμῶν πέπλων. L'accord antistrophique exige la transposition indiquée par Nau k. — 186. εἰ πρέποντ', correction de Reiske pour εἰ πέρ πότ'. — 187. Nauck a corrigé la leçon κούρας τὰ (τὰ L³) βασιλεία. — 188. Manuscrit: ἄμου. L. Dindorf: Τροία θ', ἄ τοὐμοῦ, en retranchant l'article τὰ. — 191. Se dler et Dindorf ont inséré τε après πολύπγια. — 192. χάρτσι, correction de Musgiave, pour χάρτσι. Cette faute vient sans doute de χοῆσαι, vers 191. — προδήματ' L'. προσθήματ' L'. L'article d'Hésychios dans lequel πρόθημα se trouve expliqué par πρόσθημα καὶ προσθήκη confirme, tout altéré qu'il est, la liçon adoptée. (Cf. W. Hoffmann dans Jahr bücher für Philologie, 1862, p. 595.)

τὸν αύτοῦ (sous-ent, υίον) φησιν ἐπὶ τραγωὸ, α 'Ανεπτερῶσ'αι καὶ πεποτῆσθαι τὰς ρείνας. Le poète exmique explique lui-même cette manière de parler, en ajoutant: 'Ο νοῦς τε μετεωρίζεται Ἐπαίρεται τ' ἄνθροπος.

480. ΕΙνικτόν κοούσω πόδ' έμόν. Cf. Ιρά. Aul., 1011: Χουπερσανδα) ον ίχνος έν γά κρούουσαι, et 1058: Είλισσόμεναι κύκλια κόραι.

181. Νυχευω. Ce verbe, qu'Hésychios explique par νυχτευεύω, se retrouve dans le Rhesos, vers 520 : Χώρον, ένθα χρή στρατόν Τόν σόν νυχεύται.

488-180. "Α 'μοῦ πατέρος.... άλοῦσα. Cf. Eschyle, Perses, 280 : Στυγνᾶν γ' Άθανᾶν δαίοις Μεμνῆσθαί τοι πάρα, 'Ως Περσίδων ποϊλάς μάταν Εῦνιδας ἐπτισσαν ἡδ' ἀνάνδρους.

190. Θεός, Junon.

494. Χρήται.... Εύναι, « pallia utenda accipe que induas. Χρήτον est da matuo, χρήται mutuo accipe. » [S-idler.] C'est ainsi que Simetha, dans Théocrite, II, 74, emprunte la belle robe d'une amie pour voic une procession (πομπή).

193. Χάρισι προθήματ' άγλαία:, une parure de sète pour (rehausser) ta beauté.

"Ην ούποθ' άνηρ όδε, σύνοιδέ μοι Κύπρις, ἤσχυνεν εὐνῆ παρθένος δ' ἔτ' ἐστὶ δή. Λὶσχύνομαι γὰρ ὀλθίων ἀνδρῶν τέχνα λαδὼν ὑδρίζειν, οὐ κατάξιος γεγώς. Στένω δὲ τὸν λόγοισι κηδεύοντ' ἐμοὶ ἄθλιον 'Ορέστην, εἴ ποτ' εἰς 'Αργος μολὼν γάμους ἀδελφῆς δυστυχεῖς ἐσόψεται. "Όστις δέ μ' εἶναί ρησι μῶρον εἰ λαδὼν νέαν ἐς οἴχους παρθένον μὴ θιγγάνω, γνώμης πονηρᾶς κανόσιν ἀναμετρούμενος τὸ σῶρρον ἴστω καὐτὸς ἀν τοιοῦτος ὧν.

## нлектра.

Ο νὺζ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τρορὲ,
 ἐν ἢ τόδ' ἄγγος τῷδ' ἐρεδρεῦον χάρα
 οἑρουσα πηγὰς ποταμίας μετέρχομαι.
 Οὐ δή τι χρείας μ' εἰς τοσόνδ' ἀριγμένην,

NC. 43. Seidler a rectifié la leçon ἀνήρ. — 44. Nauck croit que ce vers n'est pas d'Euripide. Quoi qu'il en soit, on ne saurait attribuer au poète la répétition ή τχυνεν.... αἰσχύνομα:. Rauchenstein: ἔχρωσεν εὐνῆ. — 49. εἰσόψεται L. — 52. πονηρᾶ; Μειστανε. πονηροῖ; L. — 53. ἀν Ναυτκ. αὐ L. — 57. J'insère μ' après χρείας, et j'écris ἀριγμένην, pour ἀριγμένη. La leçon des mss n'est pas soutenable. Si Électre descendait sans nécessité à ces travaux serviles, si elle avait les moyens de nourrir une esclave, comment pourraitelle espèrer de tromper les dieux par une vaine comédie? Mais la suite montrera qu'Électre ne pourrait se décharger des soins du ménage que sur son mari, et elle dira elle-même pourquoi elle ne veut pas lui imposer ce surcroît de travail.

de cet assassinat. Comp. Suppl., 1146: "Ετ' αν θεοῦ θέλοντος Ελθοι δίκα πατρῷος: οῦπω κακὸν τόδ' εῦδει. » [Fix.]

43. "Hy se rapporte à νεν, vers 40, e'est-à-dire à Électre. — 'Ανχρ δδε. Scholiaste : Δειχτιχῶς ἀντὶ τοῦ ἐγώ-

45. Téxva, pluriel général, « un enfant, une fille. » Voy. Ned., 823, avec la note, et passim.

46. Ού κατάξιος, sous-ent. λαβείν.

47. Τὸν λόγοισι αηδεύοντ' ἐμοί, mon heau-frère de nom. Λόγοισι est le contraire de ἔργφ. Cf. Soph., Él., 59: Τί γάρ με λυπεῖ τοῦθ', δταν λόγφ θανὼν "Εργοισι σωθῶ;

52-53. Γνώμης..., τοιούτος ών, qu'il sache qu'il applique à une conduite sage la mesure de ses mauvais sentiments, et que

lui-même se conduirait mal (à ma place). — Κανόσιν. Dans les Grenonilles d'Aristophane, vers 956, Euripide se vante d'avoir enceigné aux Athéniens λεπτών κανόνων είσδολάς. — 'Αν τοιούτος ών équivant ici à αν ποντρὸς ών.

50

54. Xpusies despes speed. Mangrave cite à propos Tibulle, II, 1, 87: « Ludite: « jam Nox jungit equos, curranque sequenter Matris lascivo sidera fulva « chor». »

57-58. Οὐ δή τι.... θεοῖς, (et si je fais cette solennelle invocation,) ce n'est pas pour faire voir aux dieux que j'en suis venue à un tel degré de misère, mais pour leur montrer les insolents outrages d'Égisthe. Les muts χρείας.... ἀφτημένην dépendent de δείξωμεν.

άλλ' ώς ύδριν δείξωμεν Αίγίσθου θεοίς γόους τ' άρείην αίθερ' είς μέγαν πατρί. 'ΙΙ γὰο πανώλης Τυνδαρίς, μήτηρ ἐμή, εξέβαλέ μ' σίχων, γάριτα τιθεμένη πόσει τεχοῦσα δ' ἄλλους παῖδας Λίγίσθω πάρα πάρεργ' 'Ορέστην κάμε ποιείται δόμων.

60

Τί γὰρ τάδ', ὧ δύστην', ἐμὴν μοχθεῖς χάριν, πόνους δ' έχουσα, πρόσθεν εὖ τεθραμμένη, καὶ ταῦτ' ἐμοῦ λέγοντος, οὐκ ἀφίστασαι;

65

HAEKTPA.

Έγώ σ' ίσον θεοίσιν ήγουμαι φίλον. έν τοῖς έμοῖς γάρ οὐχ ἐνύβρισας χαχοῖς. Μεγάλη δὲ θνητοῖς μοῖρα συμφορᾶς κακῆς ιατρόν εύρεῖν, ώς έγω σὲ λαμβάνω. Δεῖ ὀή με κἀκέλευστον εἰς ὅσον σθένω μόγθου 'πικουφίζουσαν, ώς ράον φέρης, συνεχχομίζειν σοί πόνους. Άλις δ' έχεις τάζωθεν έργα τάν δόμοις δ' ήμας χρεών έξευτρεπίζειν. Είσιόντι δ' έργάτη

70

75

NC 59. Manuscrit : ἀφίην. Les éditeurs balancent entre ἀφείην (Portus) et ἀφίημ' (Reiske). - πατρί est suspect. - 61. τιθεμένη χάριν Camper. - 68. πόνους δ' Dobree. πόνους L.

58-59. Le subjonctif deihouer est suivi de l'optatif aprir, v. Cf. Hec., 1111 avec la note. - Hatpi, pour mon père, pour honorer mon pere.

61. Χχριτα : forme rare pour χάριν. Cf. Hel., 1378.

63. Πάρεργ(α).... ποιείται δόμων, elle traite Oreste et moi comme les accessoires, comme les rebuts de la famille. Seidler rappelle la glose d'Hesychios dans laquelle napepyov est explique par votov, · batard ·.

66. Και ταύτ' έμου λέγοντος, et même lorsque je t'y engage. Ne construisez pas, comme on fait généralement, έμου λέγοντος ταύτα. La locution και ταύτα répond au latin elque. Cf. Sophocle, Electre, 613 :

"Πτις τοιαύτα την τεκούσαν υβρισεν, Καὶ ταῦτα τη) ικοῦτος. Xenophon, Anab., 11, IV, 15 : Mercova de oux etfitet, nai ταύτα παρά Άριαίου ών, του Μινωνος čivou.

69. Μεγάλη μοίρα, une grande faveur du sort. Seidler fait remarquer que ces mêmes mots pourraient aussi signifier « un grand malheur ». C'est que poiça est du nombre des termes qui se prennent tantôt en honne, tantôt en mauvaise part.

73. Συνεκκομ ζείν. Ce verbe, qu'Euripide semble avoir affectionné, équivant a συνεκφέρειν ου συνεκπονείν. [Seidler.] Victorius cite Horace, Epoles, 11, 39: « Quod si pudica mulier in partein juvet

a domum.

θύραθεν ήδυ τάνδον ευρίσκειν καλώς. ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ

Ε΄ τοι δοχεί σοι, στείχε· καὶ γὰρ οὐ πρόσω πηγαὶ μελάθρων τῶνδ'. Ἐγὼ δ' ἄμ' ἡμέρα βοῦς εἰς ἀρούρας εἰσδαλὼν σπερῶ γύας. ᾿Αργὸς γὰρ οὐδεὶς θεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα βίον δύναιτ' ἄν ξυλλέγειν ἄνευ πόνου.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ πίστιν νομίζω καὶ φίλον ξένον τ' ἐμοί· μόνος δ' Ὀρέστην τόνδ' ἐθαύμαζες φίλων, πράσσονθ' ἃ πράσσω δείν' ὑπ' Αἰγίσθου παθὼν, ὅς μου κατέκτα πατέρα χὴ πανώλεθρος Ἰρηστηρίων Ἰρρεῖον οὐδας οὐδενὸς ξυνειδότος, ούνον φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐμοῦ. Ἰυκτὸς δὲ τῆσδε πρὸς τάφον μολὼν πατρὸς

NC. 81. πόνων Stobée, Anthol., XXX, 12, où ce vers et le précèdent sont cités. — 83. 
J'ai écrit πίστιν pour πιστὸν. La locution πρῶτον πιστὸν ne me semble pas gracque. —
P. La Roche: καὶ φίλον ξυνόντ' ἐμόν (Philologus, XVI, p. 827). Peut-être: nai φίλοξενώτατον (d'abord changé en φιλοξενώτερον). — 87. χρηστηρίων Barnes, pour μυστηρίων.

76. Καλώ;, supplécz έχοντα.

79. El; àpoupa; els 62) wv. Cf. Iph. Tuur., 262.

80-84. Άργὸς.... πόνου. Scholiaste : Οὐδεὶς ἀπὸ μόνου ἔξ τοῦ ἐπικαλεῖσται δεούς. Πρὸς τοῦτο ἐὲ καὶ τὸ « σὰν Ἀθτης καὶ χεῖσα κίνει » (proverbe qui se trouve aussi cité silleurs). Cf. Iph. Taur., 940 sq. — Βίον, νίτευπ — "Ανευ πόνου. La même idée avait déjà été exprimée au commencement de la phrase par ἀργός. Mais, comme c'est l'idée principale, elle pouvait être utilement reproduite a la fin de la phrase. — Après avoir pron-mcé ces vers, le Laboureur sort à son tour, et la scène reste un instant vide.

82 83. Avant σὲ γὰρ sous-entendez : « c'est à toi que je m'adresse, c'est avec toi que je délibère » — Πεῶτον.... πίστιν, le premier pour la fidélité.

84. 'Ορέστην τονδ(ε). Cf. άνήρ δδε,

vers 43. « Addidisse τόνδε videtur poeta, « ne auditor forte nomea loquentis igno- « raret. » [Musgrave.] — Έθαύμαζες ἐφαίναι ici à ἐτίμας. Cf. vers 519. Med., 4144. Isocrate, Ad Demonicum, 40 : Μέλλον ἐθαύμαζε τοὺς περὶ ἀυτὸν σπουδάζοντας, ἡ τοὺς τῷ γένει προσήποντας. Démosth., Amb., 338 : Ἐγὸ Φίλιπον μέν οὐπ ἐθαύμασα, τοὺ; δ'αἰγμαλώτους ἐθαύμασα.

RN

85

90

85. Il pássou d' a spássou, maigré le malheur où je me trouve.

86. Avant yτ (xxì τ) il faudrait d'après nos habitudes françaises, αὐτός : e hai et... »

89. Povov àllager, supplies even, idée qui est contenue dans porgues. • Afin de donner mort pour mort. • Cl. vers 1083 sq. et Med., 1266 sq.

90. Πρός τάπον μολών πατρός. Oreste a déja accompli l'acte religieux qu'il fait sous les yeux du spectateur su début des Choéphores d'Eschyle et qu'il se propose

δάκρυά τ' ἔδωκα καὶ κόμης ἀπηρξάμην
πυρᾶ τ' ἐπέσφαξ' αἶμα μηλείου φόνου,
λαθὼν τυράννους οἱ κρατοῦσι τῆσδε γῆς.
Καὶ τειχέων μὲν ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα,
δυοῖν δ' ἄμιλλαν ξυντιθεὶς ἀρικόμην
95
πρὸς τέρμονας γῆς τῆσδ': ἵν' ἐκδάλω πάλιν
ἄλλην ἐπ' αἶαν, εἴ μέ τις γνοίη σκοπῶν,
ζητῶν τ' ἀδελςὴν (φασὶ γάρ νιν ἐν γάμοις
ζευχθεῖσαν οἰκεῖν οὐδὲ παρθένον μένειν),
ὡς συγγένωμαι καὶ φόνου συνεργάτιν
100
λαδὼν τά γ' εἴσω τειχέων σαρῶς μάθω.
Νῦν οὖν, Ἔως γὰρ λευκὸν ὅμμ' ἀναίρεται,

NC. 95. Pierson a corrigé la leçon δυεῖν δ' ἀμίλλαιν. — 96. Variante marginale : ἔμδάλω. — J'écris πάλιν pour ποδί. — 98. ζητοῦντ' ἀδελφήν L. J'ai adopté la correction de Pierson ζητῶν τ' ἀδελφήν. Pour defendre ζητοῦντ', ou est obligé de forcer le sens des mots δυοῖν δ' ἄμιλλαν ξυντιθείς, ν. 96, et de prêter à Euripide une longue période mal construite et inintelligible. — Peut-être : νιν ἐργάτη. Il faut qu'Oreste dise iel non-sculement que sa sœur est mariée, mais aussi qu'elle vit à la campagne. C'est même là le point essentiel. — 402. Kirchhoff: "Εω γάρ λευκὸν δμμ' ἐγείρεται.

de faire chez Sophocle, dans la première scène d'Ulectre.

92. Alμα μηλείου τόνου, locution poétique pour dire : « le sang d'une brebis égorgée »

91-101, Dans Eschyle et dans Sophocle Oreste se rend directement à Mycènes : c'était la ce qu'il y avait de plus simple et de plus nature) L'Oreste d'Europide doit expliquer, pourquoi il erre dans la campagne près des frontières du territoire d'Argos. Il allègue deux motifs, a li veut être a même, dit-il, de se sauver dans un autre pays, s'il venait à être déconvert par l'un des espions (πεοπών, v. 97) d'Egisthe (nous dicions : par un homme de la police du roi). Il veut aussi tâcher de trouver sa sœur, qui habite la campigne, l'associer a son entreprise, et apprendre d'elle quel est l'état des choses et des esprits dans la ville de Mycenes, »

94. Βαινω ποόα est dit d'après l'analogie de βαίνω βασιν, ποσεύσμαι όδον, sans que le verbe βαίνειν devicane, à proprement dire, un verbe transitif. Voy. la note sur le vers 408 d'Iph. Taur.

95. Δυσίν δ' ἄμιλ) αν ξυντιθείς, mais combinant la poursuite de deux buts, poursuivant deux buts à la fois.

96. 'Ιν' ἐκβάλω, afin de me jeter dehors, de me detourner. 'Εκβάλλειν est ici employé intransitivement, comme ἐμβάλλειν l'est souvent.

98-99. Ζητών τ(ε), et afin de chercher. Ce participe est coordonné à la phrase [v' ἐκδά)ω. Les ancie :s aiment a varier la forme grammaticale des membres de phrases parallèles. — D'après la conjecture proposce d.ns. la note critique, φασί serait de même suivi des deux espèces de complèments qu'il peut prendre : un participe, ζευχθίταον, et un infiniti, μένειν. Quant à la première de ces constructions, ef. Sophocle, Électre, 676 : Θανοντ' 'Ορέστην νύν τε και πάλα: λέγω.

102. Λευκόν διμια, sa face brillante. Voy. la note sur λευκαίνει τόδε φώς, Iph. Aul. 456. εξω τρίδου τοῦδὶ ἔχνος ἀλλαζωμεθα.

Ἡ γάρ τις ἀροτήρ ἤ τις οἰκέτις γυνὴ
ρανήσεται νῷν, ἤντιν ἱστορήσομεν

εὶ τούσδε ναίει σύγγονος τόπους ἐμή.

᾿Αλλὶ εἰσορῷ γὰρ τήνὸε προσπόλων τινὰ,
πηγαῖον ἄχθος ἐν κεκαρμένω κάρα
ρέρουσανὶ εζώμεσθα κὰκπυθώμεθα
δούλης γυναικὸς, ἤν τι δεζώμεσθὶ ἔπος
ερὶ οἶσι, Πυλάδη, τήνδὶ ἀρίγμεθα χθόνα.

# НАЕКТРА.

Συντείνειν ώρα ποδός δρμάν (Strophe I.] ῶ ἔμδα ἔμδα κατακλαίουσ' ἰώ μοί μοι.

Έγενόμαν ᾿Αγαμέμνονος 115 [κούρα] κάτεκέν με Κλυταιμνήστρα, στυγνά Τυνδάρεω κόρα (κικλήσκουσι δέ μ' άθλίαν Ἡλέκτραν πολιήται. Φεῦ ςεῦ τῶν σχετλίων πόνων 120 καὶ στυγεράς ζόας. Ὁ πάτερ, σὸ δ' ἐν λίδα κεῖσαι, σᾶς ἀλόχου σραγαῖς

NC. 10 S. Le Li rest irms porte, à ce qu'il paraît, ἐγκικερμένω. Cette aucienne velgate a été corriger par l'ex d'après les manuverits de Paris. Comper : ἐκὶ κεκερμένω.

— (12. συντεινειν ώρα Dobree, σύντειν', ώρα, manuserit. Cette dernière tournne est peu conforme à l'asage gree. — (13. κατακλείουσ' Matthiæ, κατακλείουσ'κ manuserit.

— (16. Seidler a retail il le mêtre en d signant κούρα comme une glose et en indiquant la co rection καὶ μ' ἐτεκτε pour καὶ μ' ἐτεκτε. Cependant νάτεκἐν με (Wilamowin' semble préférable. Peut-être : τῷ pour καὶ (Nauck). — (17. Dindorf : Τυνδέρεω Manuserit : τυνδαρίου. — κουρά L'. — (21. Manuserit ζωά;. — (12. 'λίὰκ, correction de Nauck pour άδα (Δια δή L'., allonge la première voyelle ici, comme nilleurs. — 423. Porson et Hermann : σραγαίς: manuserits σραγείς.

meme. On voit qu'elle chante la première stroplie, la stroplie mesude et la première antistroplie tout en marchant,

III. Avant έφ' olo: sous-enten lez περί έπείνων.

<sup>113. &</sup>amp; iuda. Electre se parle à elle-

Αίγίσθου τ', Άγάμεμνον.

10ι τὸν αὐτὸν ἔγειρε γόον, ἄναγε πολύδακρυν άδονάν.

[Mésode.] 125

[Antistrophe 1.]

Συντεινειν ώρα ποδός όρμάν ὅ ἔμβα ἔμβα κατακλαίουσ' ἰώ μοί μοι. Τίνα πόλιν, τίνα δ΄ οἶκον, ὧ τλᾶμον σύγγονε, λατρεύεις οἰκτρὰν ἐν θαλάμοις λιπὼν · πατρώοις ἐπὶ συμφοραῖς ἀλγίσταισιν ἀδελφάν ; Έλθοις τῶνδε πόνων ἐμοὶ τᾶ μελέᾳ λυτὴρ, ὧ Ζεῦ Ζεῦ, πατρί θ΄ αἰμάτων

130

135

NC. 125-126. Galenus, V, p. 423, cite τὸν αὐτὸν ἀνέγειρε.... άδονάν. — 128-129. Voy. les vers 112 sq. — 130-131. La conjecture de Hartung σύγγον' ἀλατεύεις est probable; mais, en l'adoptant, il faudrait aussi écrire τίνα δ' αἶαν pour τίνα δ' οἴκον. Quant à la construction, cf. Helène, 532 : Πορθμούς ἀλᾶσθαι μυρίους. — 132. λιπὰν est ajouté par L². — 133. Manuscrit : πατρώαις. — 134. Heath a rectific la leçon ἀδελφεάν.

425. Τὸν αὐτὸν γόον. Aux trois premiers vers près, lesquels sont identiques dans la strophe et dans l'antistrophe, Électre ne dira pos, il est vrai, les mêmes paroles, mais elle répétera le même air. 426. ἀναγε, ramène, renouvelle. —

126. 'Aναγε, ramène, renouvelle. — Πολύδαχρυν άδοναν. Cette belle expression est un souvenir homérique. Cf. II., XXIII, 98 : 'Όλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο.

130-131. Τίνα πόλιν.... λατρεύεις. Si la leçon n'est pas altérée (voy. NC.), le verbe λατρεύειν, « servir », est ici mis pour ξενιτεύειν, « vivre à l'étranger », hyperbole qui indique que les Grecs regardaient l'exil comme soisin de la servitude. Dans les Pheniciennes, vers 394 sq., Polynice ayant dit que l'exilé n'a pas le droit de parler librement, ούχ Ιχει παρρησίαν, Jocaste répond: Δούλου τόδ' είπαι, μή

λέγειν α τις φρονεϊ. — La construction de λατρεύειν avec un accusatif ne se retrouve, suivant Seidler, que dans *Iph. Taur.*, 4115 (παϊδ' 'Άγαμεμνονίαν λατρεύω) et chez les écrivains ecclésiastiques.

133-134. Έπὶ συμφοραῖς ἀλγίσταιστν, pour y subir les maux les plus cruels. La préposition ἐπὶ marque ici l'effet. Cf. Hécube, 643 sqq.: Ἐκρίθη δ' ἔρις... ἐπ: δορὶ καὶ φόνφ καὶ ἐμῶν μελάθρων λύνα.

137-138. L'invocation ω Zeū Zeū se ratfache au membre de phrase suivant, quoique la conjunction τε ne soit placée qu'apres πατρί. Jupiter doit favoriser la vengennce: cf. Eschyle, Choeph., 382: Zeū
Zeū, κάτωθεν ἀμπέμπων ὑστερόποινον
άταν. — Πατρί ὁ΄ αἰμάτων ἐχδιστων ἐκίκύυροι, et vengeur de l'odieux meurtre d'un
père. Le pluriel poétique αξματα désigne

έχθίστων επίχουρος, Άργει κέλσας πόδ' άλάταν.

Θές τόδε τεῦχος ἐμῆς ἀπὸ κρατὸς ἐλοῦσ', ἵνα πατρὶ γόους νυχίους
ἐπορθρεύσω.
'Ιαχὰν, 'λίδα μέλος,
κάτω γὰς ἐνέπω γόους, πάτερ, σοὶ,
οἰς ἀεὶ τὸ κατ' ἤμαρ
διέπομαι, κατὰ μὲν ρίλαν
ὄνυχι τεμνομένα δέραν,
χέρα τε κρᾶτ' ἐπὶ κούριμον
τιθεμένα θανάτω σῷ.

[Stropbe 2.] 140

145

NC. 438. Seidler: 21σχίστων. Nauck: οἰχτίστων. — 439. Après ce vers Nauck marque nne grande lacune. Il pense qu'il manque à la fin de cette antistrophe deux vers qui repondaient aux vers (25 sq., et au commencement de la strophe suivante sept vers qui répondaient aux vers (36 186. Si cette conjecture est fondée, cette monodie d'Électre se composait primitivement de deux couples de strophes sans mésodes. — 440. 6 à Dobrez. Peut-èire: δώμεθα τεύχος. — 442. Manuscrit: ἐπορθοδοάσω, pour ἐπορθοδούσω, g'ose à laquelle Dindorf a substitué ἐπορθρεύσω. — 443-44. Manuscrit: ἐπχάν ἐκδάν μέλος ἀίδα, πάτερ, σοί. Seidler: ἰαχάν, changement inutile: voy. Iph. Aul., 4039, NC. Reiske et Hartung ont vu que ἀριδάν, mis par erreur pour ἀίδα, faisait double emploi aver ce dernier mot Je transpose les mots πάτερ, σοί, à la fin du vers 444. Voy. 460-461 NC. — 445. χάτω et ἐνίπω, corrections de Seidler, pour χατά et ἐννέπω. — 416. δάπομα. « Verlum neque aliunde sognitum neque aptum huic loco, qui τάχομα, ἔγκεμαι νεί simile quid postulat. » [Dindorf.] λείδομαι Herwerden. δάπομαι Schenkl. Pent-ètre: δεύομα: — 448. Baines a corrigé la leçon χρᾶι ἀποχούριμον.

le sang répandu. Ἐπίχουρος, « auxiliaire,» est souvent synonyme de τιμωρός. Cf. Sophoele, OEd. Roi, 495: Λαβόζαπίδαις ἐπίχουρος ἀδή) ων θανάτων.

439. Κε) σας. Cette métaphore n'indique pas qu'Oreste doive arriver par mer. Cf. Héc. 4057: Πα κέλσω. Iph. Tuur. 4435: Ποϊ διωγμόν τόνδε πορθμεύεις;

440. Electre se parle toujours à ellemême. Mais il est singulier que θές, seconde personne de l'imperatif, soit suivi du pronom de la première personne, ἐμῆς. Voy. NC.

441-142. Ίνα.... ἐπορθρεύσω, afin que j'adresse de grand matin, avant le jour, des lamentations à mon père.

143. Άίλα μέλος, chant de Pluton. Cf.

Suppl. 773 : 'Αιδου μολπάς. Eschyle, Perses, 619 : Νερτέρων ϋμνους. Chaiph. 151 : Παιᾶνα τοῦ θανόντος. 146. Διέπομαι, mot alteré. — Κατά est

146. Διέπομαι, mot altéré. — Karth est un adverbe qui se rapporte à τεμνομένα. C'est ce que les grammairiens appellent une trièse.

148. Χέρα τε.... τιθεμένα, et portant la main sur ma tête rasée (cf. vers 100), c.-à-d, me frappant la tête en signe de deuil. (Voy. Hec. 652 sqq., et Troy. 279: Άρμασε κράτα κούριμον.) Τε et ici correlatif de μέν (v. 146), comme dans le vers 430 de Medec. — Θανάτφ αφέ équivant à iπί θανάτφ σφ. « Similiter Æschylus Choe, h. 51: Δεσκοτών θανάτοιστν. » [Seidler.]

[Mésode.]

Έή, δρύπτε κάρα.

Το δέ τις κύκνος ἀχέτας

ποταμίοις παρὰ χεύμασιν

πατέρα φίλτατον ἀνακαλεῖ,

δλόμενον δολίοις βρόγων

ξρκεσιν, ῶς σὲ τὸν ἄθλιον,

πάτερ, ἐγὼ κατακλαίομαι,

155

λουτρά πανύσταθ' ύδρανάμενον χροξ, [Amintroplic 2.] δροίτα ἐν οἰκτροτάτα θανάτου.

Ἰώ μοί μοι
πικρᾶς μὲν πελέκεως τομᾶς, 160
πικρᾶς δ' ἐκ Τροίας ὁδοῦ [βουλᾶς], πάτερ, σᾶς.
Οὐ μίτραισι γυνή σε
δέξατ', οὐ στεφάνοις ἔπι,
ξίρεσι δ' ἀμριτόμοις λυγράν
Αἰγίσθου θεμένα λαβάν

NC. 150. Manuscrit: ε f. — 153. On lisait φίλτατον καλεί (καλείς L¹). Hartung a compris que le mètre glyconique demandait ἀνακαλεί ου ἀγκαλεί. — 156. πάτερ Heath. πατέρ' L. — 158. δροίτα Wecklein et Wilamowitz. κοίτα L. — 160-161. τομά; σὰ:, πάτερ L. Le sens et la structure métrique justifient ma transposition. — Manuscrit: τοοίας. Le mot βουλάς, qui répugne également au sens et au mêtre, est écarté par Hartung. — 162. Seidler a corrigé la leçon οὐ μίτραις σε γυνή. — 163. On lisait οὐδ' ἐπὶ στεράνοι; J'ai rétabli l'accord antistrophique. — J'écris, en vue de l'accord antistrophique et du sens, θεμένα λαδαν ρουν λώδαν θεμένα.

457. Λουτρά. D'après la tradition des tragiques, différente de celle d'Homère, Agamemnon fut tué en sortant du bain que Clytemnestre lui avait préparé suivant l'usage. Cf. Eschyle, Agamemnon, 1108: Τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν λουτροίσι φαιδρύνασα.

158. Δεοίτα.... θανάτου, dans la baignoire mortelle, fatale. Voy. Eschyle, Eum., 613: Δεοίτη πεεώντι λουτρα. Agam., 1539; Choéph., 998.

160-161. Ces deux vers ont beaucoup d'analogie avec ceux dans les ju-ls Sophocle Él, (94 sq.) a fait allision aux mêmes faits: Οίχτρα μὰν νοστοις αὐόα, οίκτρα δ' έν κοίταις πατρώμις δτε ol παγχάλκων άνταία γενύων ώρμάθη πλαγά.

162-163. Ο μίτροισι... στεφάνοις έπι. Ce sont là les honneurs anxquels le vainqueur pouvait s'attendie, Cf. vers 872: Στιψω τ' άδιλρου πράτα του νικηρόρου.

108-166. Ξίρεσι.... ἀχοίταν, syant (par un piège) préparé la voie à l'èpee tranchante (litteral, : à double tranchant) d'Egisthe, elle s'assura (elle eut définitivement) le compagnon clandestin de sa couche. — Θεμένα λαδαν, cum ansam praluisset. έχθίστων ἐπίχουρος, "Αργει κέλσας πόδ' ἀλάταν.

Θὲς τόδε τεῦχος ἐμῆς ἀπὸ κρατὸς ἔ
λοῦσ', ἵνα πατρὶ γόους νυχίους
ἐπορθρεύσω.
'Ιαχὰν, Ἰίὸα μέλος,
κάτω γᾶς ἐνέπω γόους, πάτερ, σοὶ,
οἶς ἀεὶ τὸ κατ' ἤμαρ
διέπομαι, κατὰ μὲν ρίλαν
ὄνυχι τεμνομένα δέραν,
χέρα τε κρᾶτ' ἐπὶ κούριμον
τιθεμένα θανάτῳ σῷ.

NC. 438. Seidler: αἰσχίστων. Nauck: οἰκτίστων. — 439. Après ce vers Nauck marque une grande lacune. Il pense qu'il manque à la fin de cette antistrophe deux vers qui répondaient aux vers 425 sq., et au commencement de la strophe suivante sept vers qui répondaient aux vers 450-456. Si cette conjecture est fondée, cette monodie d'Électre se composait primitivement de deux couples de strophes sans mésodes. — 440. θῶ Dobres. Peut-êire: θώμεθα τεῦχος. — 442. Manuscrit: ἐπορθοδοάσω, pour ἐπορθροδοάσω, g'ose à laquelle Dindorf a substitué ἐπορθρεύσω. — 443-44. Manuscrit: ἐπχὰν ἀκιδὰν μελος ἀίδα, πάτερ, σοί. Seidler: ἐπχάν, changement inutile: voy. Iph. Aul., 4039, NC. Reiske et Hartung ont vu que ἀοιδάν, mis par erreur pour ἀίδα, faisait double emploi avec ce dernier mot Je transpose les mots πάτερ, σοί, à la fin du vers 444. Voy. 160-161 NC. — 444. κάτω et ἐνέπω, corrections de Seidler, pour κατά et ἐνέπω. — 446. δάπομω. « Verbum neque aliunde sognitum neque aptum huic loco, qui τάκομαι, ἐγκειμαι νεί simile quid postulat. » [Dindorf.] λειδομαι Herwerden. δάπομαι Schenkl. Pent-ètre: δεύομαι. — 448. Barnes a corrigé la leçon κρᾶτ' ἀποκούριμον.

le sang répandu. Ἐπίχουρος, « auxiliaire,» est souvent synonyme de τιμωρός. Cf. Sophocle, OEd. Roi, 495: Α26δα-χίδαις ἐπίχουρος ἀδήλων θανάτων.

139. Κέλσας. Cette métaphore n'indique pas qu'Oreste doive arriver par mer. Cf. Héc. 1087: Πα κέλσω; Iph. Taur. 1436: Ποϊ διωγμόν τόνδε πορθμεύεις;

140. Électre se parle toujours à ellemême. Mais il est singulier que θές, seconde personne de l'impératif, soit suivi du pronom de la première personne, ἐμῆς. Voy. NC.

141-142. Ίνα... ἐπορθρεύσω, afin que j'adresse de grand matin, avant le jour, des lamentations à mon père.

443. Άίδα μέλος, chant de Pluton. Cf.

Suppl. 773 : "Αιδου μολκάς. Eschyk, Perses, 619 : Νερτέρων Ομνους. Chech. 151 : Παιάνα τοῦ θανόντος.

151 : Παιάνα τοῦ θανόντος. 446. Διίκομαι, mot alteré. — Κατὰ est un adverbe qui se rapporte à τεμνορένε. C'est ce que les grammairiems appellent une tmèse.

148. Χέρα τε.... τιθεμένε, et portant la main sur ma tête rasée (cf. vers 108), c.-à-d, me frappant la tête en signe de deuil. (Voy. Héc. 652 sqq., et Tray. 279: Άρασσε κράτα κούριμον.) Τε est ici correlatif de μέν (v. 146), comme dans le vers 430 de Médée. — Θανάτφ εφέ equivant à ἐπὶ θανάτφ εφ. « Similiter Æschylus Choeyh. 51: Δεσποτών θανάτουσιν. » [Seidler.]

δόλιον ἔσχεν ἀχοίταν.

χοροΣ.

'Αγαμέμνονος ὧ χόρα, [Strophe.]
ἤλυθον, 'Πλέκτρα, ποτὶ σὰν αὐλὰν ἀγρότειραν.
Έμολέ τις ἔμολεν ἀνὴρ γαλακτοπότας
Μυκηναῖος οὐριδάτας: 170
ἀγγέλλει δ' ὅτι νῦν τριταίαν καρύσσουσιν θυσίαν
'Αργεῖοι, πᾶσαι δὲ παρ' ΄Ηραν μέλλουσιν παρθενικαὶ στείχειν.

HAEKTPA.

Ούχ ἐπ' ἀγλαίαις, φίλαι, θυμόν οὐδ' ἐπὶ χρυσέοις δρμοις ἐκπεπόταμαι 175

NC. 467. Manuscrit: κούρα. Plutarque (voy. note explicative): κόρα. — 168. σύλιν άγρότειραν Παιτμης. ἀγρότειραν αύλαν Plutarque et L dans Pinterligne. ἀγρότειραν αύλαν L. — 169. Après le second έμολε L³ insère un second τις. — γαλακταπότει ένης L. La transposition est de Fix. Voy. Pantistrophe. — 170. οὐριδάτας Dindorf. οὐριδάτας L. — 174. μελλουσι L⁴. — 177. δρμοις ἐκκεπόταμαι G, ainsi que L avant la correction récente δρμοισι πεπόταμαι.

167. D'après une anecdote rapportée par Plutarque, Lisindre, XV, ce morceau contribua au salut d'Athenes, lorsque, après la prise de cette ville par Lysandre, on proposa de la detruire et de vendre les citoyeus comme esclaves. Dans un banquet où étaient réunis les généraux alliés, un des convives chanta, dit-on, ces vers d'Euripide, et les vainqueurs furent touchés, en rapprochant du sort de la fille d'Agamemnon l'abaissement où al'ait tomber la glorieuse cite d'Athènes. Elta unτοι, συνουσίας γενομένης των ήγεμονων, καὶ παρά πότον τινό: Φωκέω: ἄταντος έκ τῆ: Ευριπίδου Μιέκτρας την παροδον, ης η άσχη · Άγαμευνονος ω κορα.... άγρότεισαν αύλάν: » πάντας έπικλασθήναι, καὶ φανήναι σχετλιον έσιον τήν פּטַרשׁבָ בּטֹאִיבּאַ אָאָנ דְּטִיּטִידְטָּיָ אַעְּיִבְּאַנְ τέρουσαν άνελεῖν και διεργασασθαι 169. 'Aνήρ γαλακτοπότας. Un des bergers de la montagne qui hoivent du lait au lieu de viu. Ce trait nous semble tout à fait d'accord avec le caractère idyllique de ce morceau, n'en déplaise à Nauck, qui déclare « γαλακτοπότας houseles».

474-472. Trivalar naphogover busiav. ils font proclamer par le hèrest qu'un sacrifice aura lien le troisième jour, c'est à-dire : dans deux jours, Il s'agit sens doute de la grande fête de Junon Argissan, fite qui portait le nom de "Hpaus on 'Exztog 5212 (Euripide dit busine), et dont parle Hérodote, I, xxx.

175-177. Oùz in' dylafau.... dannérauat, mon ceur, ô mes amies, ne desire pas les fétes, ni les colliers d'er. Les Grees diseut: a mon ceur prend des ailes et s'envole vers l'objet de ses désirs ». Cl. Aristophane, Oiscanz, 1886 : "O dé vag τάλαιν', οὐδ' ἱστᾶσα χοροὺς
'Λργείαις ἄμα νύμφαις
εἰλικτὸν κρούσω πόδ' ἐμόν.
Δάκρυσι νυχεύω, δακρύων δέ μοι μέλει
δειλαία τὸ κατ' ἀμαρ.
Σκέψαι μου κόμαν πιναράν
καὶ πέπλων τρύχη τάδ' ἐμῶν,
εἰ πρέποντ' ᾿Αγαμένονος
κούρα ὅσται βασιλεία
τᾶ Τροία θ' ἀ 'μοῦ πατέρος
μέμναταί ποθ' ἀλοῦσα.

χορος.

Μεγάλα θεός άλλ' ἴθι, [Antistrophe.] 190 καὶ παρ' ἐμοῦ χρῆσαι πολύπηνά <τε > φάρεα δῦναι κρύσεά τε χάρισι προθήματ' ἀγλαίας.

NC. 478. οὐδὲ στᾶσα χοροὺς L, avec indication de la transposition οὐδὲ χοροὺς στᾶσα. Vulgate: οὐδὲ στᾶσα χοροὺς. Seidler: χοροῖς. La vraie correction est due à Reiske: ef. Iph. Taur., 4444. — 180. Vulgate: ἐ⟩ικτόν. Ensuite Canter a corrigé la leçon κρούσω πό⟩εμον. — 181-182. Manuscrit: δάκρυσι χεύω. Porson avait proposé χορεύω. L'excellente correction de Hermann, νυχεύω, se justifie par l'antithèse τὸ κατ' ἄμαρ (manuscrit: ἤμαρ). — 183. Manuscrit: στέψαι μου πιναράν κόμαν | καὶ τρύχη τάδ' ἐμῶν πέπλων. L'accord antistrophique exige la transposition indiquée par Nau k. — 186. εἰ πρέποντ', correction de Reiske pour εἰ πέρ πότ'. — 187. Nauck a corrigé la leçon κούρας τὰ (τὰ L²) βασιλεία. — 188. Manuscrit: ἄμου. L. Dindorf: Τροία θ', ἄ τούμοῦ, en retranchau l'article τὰ. — 191. Se dler et Dindorf ont insér τε après πο⟩ύπινα. — 192. χάρτσι, correction de Musgiave, μουτ χάρτσι. Cette faute vient sans doute de χρῆσαι, vers 191. — προθήματ' L'. προσθήματ' L'. L'article d'Hésychios dans lequel πρόθημα se trouve expliqué par προσθήμα καὶ προσθήκη confirme, tout altéré qu'il est, la leçon adoptée. (Cf. W. Hoffmann dans Jahrbücher für Philologie, 4862, p. 595.)

τὸν σύτοῦ (sous-ent, υίον) φησιν ἐπὶ τραγωῦ α 'Ανεπτερῶσ'αι καὶ πεποτῆσθαι τὰς ρεένας. Le poète e-mique explique lui-même cette manière de parler, en sjoutant: 'Ο νοῦς τε μετεωρίζεται Έπαίρεται τ' ἀνθροπος.

480. Είλικτον κοούσω πόδ' έμόν. Cf. Ιρά. Aul., 1011: Χουτερσανδαλον ίχνος έν γά κρούουσαι, et 1058: Είλισσόμεναι πύκλια κόσαι.

181. Νυχευω. Ce verbe, qu'Hésychios explique par νυχτερεύω, se retrouve dans le Rhesos, vers 520: Χώρον, ένθα χρή στρατόν Τόν σύν νυχεύται.

488-189. "Α 'μοῦ πατέρος.... άλοῦσα. Cf. Eschyle, Perses, 289 : Στυγνᾶν γ' Άθανᾶν δαίοις Μεμνῆσθαί τοι πάρα, 'Ως Περσίζων πούλὰς μάταν Εῦνιδας Ιατισσαν ἡδ' ἀνάνδρους.

190. Ozos, Junon.

191. Χρήται... Σύναι, « pallia utenda accipe que induas. Χρήταν est da matuo, χρήται mutuo accipe. » [Seidler.] C'est ainsi que Simetha, dans Théocrite, II, 74, emprunte la belle robe d'une amie pour voic une procession (πρυπή).

193. Nápisi προθέματ' άγθαία, une parure de fète pour (ichausser) ta beauté.

Δοχείς τοίσι σοίς δαχρύοις. μή τιμώσα θεούς, χρατήσειν έγθρων; ούτοι στοναγαίς, 155 άλλ' εύγαῖσι θεούς σεβίζουσ' έξεις εὐαμερίαν, ὧ παί. HAERTPA. Ούδεις θεών ένοπάς κλύει τας δυσδαίμονος έχ παλαιῶν πατρὸς σφαγιασμῶν. 200 Οίμοι τού τε χαποθιμένου τοῦ τε ζῶντος ἀλάτα, ός που γαν άλλαν κατέγει μέλεος αλαίνων ποτί θήσσαν έστίαν, 205 τοῦ κλεινοῦ πατρὸς ἐκρύς. Αύτα δ' έν γερνησι δόμοις ναίω ψυγάν ταχομένα δωμάτων πατρίων φυγάς, ούρείας αν' έρίπνας. 210 Μάτηρ δ' έν λέχτροις φονίοις άλλω σύγγαμος οίχει.

NC. 193. Heath a modifié la leçon δοχοῖς τοῖς σοῖσι δακρύοις. — 196. εὐχεῖς τεὺς θεοὺς γε L³. Peut-être : τὰ θεῖα. Cf. le vers strophique 173. — 199. J'ai écrit ἐπ pour οὐ. leçon qui ne s'expliquait qu'au moyen de tours de force grammaticaux. — 201. τοῦ τε καπφθιμένου Elmdey, pour τοῦ καταιθ.υένου. — 202. ἐλάτα m'est suspect. Euripide se serait-il servi de l'homérique ἀλαστῶ? — 209. J'ai rectifié la leçon κατρώων. — 210. Mangrave a corrigé la leçon οὐρείας ναίων ἐρίπνας. Μ. Schmidt: βουναίους. — 211. La leçon τόνιος a été rectifiée par Barnes.

490-200. Ἐκ παλαιῶι πατοὸς σραγιασμῶν, depuis le jour déja éloigné où fut égorgé mon père. L'épithète παλαιῶν indique que ce crime, déjà ancien, n'a pas encore été expié. Heath et d'autres expliquaient en conservant la leçon où : « sacrificiorum olim a patre oblato-« rum. »

205. Hori pour noò.) Oñogae koriae, vers un foyer servile, c'est-a-dire : vers un foyer où il n'occupe pas la place d'un citoyen et où il est traité et noursi en serf. C'est ainsi qu'Apollon dit, au communement d'Alceste, que dans la maisua d'Admère il était forcé, tout dieu qu'il est, de se contenter d'une table servile: "Ο δώμαν' Αδμήτει', ἐν οἰς ἔτλην ἐγὼ Θῆσουν τράπεζαν αἰνάσαι θεός περ ἄν. Cl. Πείδας, 206: Πρός πλουσίαν τράπεζαν Κουσελ. La locution ἐν χερνῆσι δόμοις, ν. 206, offre un autre parallèle.

209-10. Φυγά:, exilée. Îl ne faut pas peradre ce mot pour l'accusatif pluriel de φυγή, sous prétexte que la continuité du mêtre

215

220

#### χορος.

Πολλῶν χαχῶν Ελλησιν αἰτίαν ἔχει σῆς μητρὸς Ἑλένη σύγγονος δόμοις τε σοῖς.

## HAEKTPA.

Οίμοι, γυναίχες, έξέδην θρηνημάτων. Ξένοι τινές παρ' οίμον οΐδ' έρεστίους εὐνάς ἔχοντες έξανίστανται λόχου· φυγῆ σὺ μὲν κατ' οίμον, εἰς δόμους δ' ἐγὼ φῶτας κακούργους έξαλύξωμεν ποδί.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μέν', ὧ τάλαινα' μὴ τρέσης ἐμὴν χέρα. ΗΛΕΚΤΡΑ.

🗓 Φοῖ6 Ἄπολλον, προσπίτνω σε μη θανεῖν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αλλους ατάνοιμι μᾶλλον έχθίους σέθεν. ΗΛΕΚΤΡΑ.

Απελθε, μή ψαῦ' ὧν σε μή ψαύειν χρεών.

NC. 216. J'écris παρ' οξμον pour παρ' οξχον. Cf. v. 103: "Εξω τρέπου τοῦδ'. Si les étrangers étaient près de la maison, Électre n'oserait pas y courir pour leur échapper. — ἐρεστίους ne s'explique pas d'une manière satisfaisante. Dans la 4° édition j'avais écrit έξαισίους (insolites). Rauchenstein propose ἀνεστίους. J'aimerais mieux ἀρεστίους (en plein air). C'est par Lasard que ce composé ne se retrouve pas ailleurs, si ce n'est comme variante douteuse. — 222. ἀν κτάνοιμι L. Dobree et Matthiæ ont supprimé ἀν.

demande une syllabe longue à la fin de ce vers : l'explication naturelle doit prévaloir sur cet argument, d'ailleurs fort contestable. — <sup>2</sup>Ερίπνας. Cf. Photios : <sup>2</sup>Ερίπναι αι ἀπερρωγυΐαι πέτραι.

213. Altízv Eyet, elle est accusée, elle est cause. Quant au double sens des locutions de ce genre, voy. la note sur Héc., 352

215. Ἐξέδην θρηνημάτων, je suis arrachée à mes lamentations. Cf. Iph. Taw., 240: Τί δ' έστι τοῦ παρόντος ἐκπλῆσσον λόγου; — Ἐξέδην, à l'aoriste. Voy. au sujet de cet hellénisme Méd., 791 avec la note, et passim.

216. Epectious. La leson est altérée. Cf. NC.

218. Κατ' οίμον. Entendez : du côté opposé à celui où se trouvent les étrangers. 219. Ποδί est ajouté, quoique le verbe ἐξαὐζωμεν ait déjà pour complément un autre datif, φυρξ. Mais ce dernier datif est d'une autre mature, et puγβ équivant à φυγάδες. Cf. Oreste, 1468: Φυγὰ δὲ ποδί.... Ίχνος ἐφερεν.

221. Προσπίτνω σε. Le pronom σε ne s'adresse pas à l'étranger, mais au dieu tutélaire. Électre se met sous la protection d'Apollon, dieu dont l'image ou la représentation symbolique (une espèce de pyramide) se trouvait a l'entrée des maisons, et qui était appelée, a cause de cela, θυραΐος. Il est invoqué sous le nom de προστατήριος par Clytemnestre dans Sophocle, £l. 627; sous celui de ἀνοιάτης ou de ἀγοιείς par Cassandre dans Eschyle, .tgam. 1084, et par frécole dans les Pheniciennes d'Euripide, vers 634.

θύραθεν ήδυ τάνδον ευρίσκειν καλώς. ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Ε΄ τοι δοχεί σοι, στείχε· καὶ γὰρ οὐ πρόσω πηγαὶ μελάθρων τῶνδ'. Έγὼ δ' ἄμ' ἡμέρα βοῦς εἰς ἀρούρας εἰσδαλὼν σπερῶ γύας. ᾿Αργὸς γὰρ οὐδεὶς θεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα βίον δύναιτ' ἄν ξυλλέγειν ἄνευ πόνου.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ πίστιν νομίζω καὶ ςίλον ξένον τ' ἐμοί μόνος δ' Ὀρέστην τόνδ' ἐθαύμαζες ςίλων, πράσσονθ' ὰ πράσσω δείν' ὑπ' Αἰγισθου παθὼν, ὅς μου κατέκτα πατέρα χὴ πανώλεθρος ἤργεῖον οὖδας οὐδενὸς ξυνειδότος, ϙόνον φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐμοῦ. Νυκτὸς δὲ τῆσδε πρὸς τάρον μολὼν πατρὸς

NC. 81. πόνων Stobée, Anthol., XXX, 42, où ce vers et le précédent sont cirés. — 82. J'ai écrit πίστιν pour πιστὸν. La locution πρῶτον πιστὸν ne me semble pas grecque. — P. La Roche: καὶ φίλον ξυνόντ' ἐμόν (Philologus, XVI, p. 527). Peut-être: παὶ φίλοξενώτατον (d'abord changé en φιλοξενώτατον). — 87. χρηστηρίων Barnes, pour μυστηρίων.

76. Καλώς, supplécz έχοντα.

79. El; ἀρούρας εἰσδαλών. Cf. Iph. Taur., 262.

80-81. Άργὸς... πόνου. Scholiaste: Οὐδεῖς ἀπὸ μόνου ἔἢ τοῦ ἐπικαλεῖσθαι θεούς. Πρὸς τοῦτο δὲ καὶ τὸ « αὐν Ἀθηνῷ καὶ χεῖςα κίνει » (proverbe qui se trouve aussi cité silleurs). Cf. Iph. Taur., 910 sq. — Βίον, victum — "Ανευ πόνου. La même idée avait déjà été exprimée au commencement de la phrase par ἀργός. Mais, comme c'est l'idée principale, elle pouvait être utilement reproduite a la fin de la phrase. — Après avoir prononcé ces vers, le Laboureur sort à son tour, et la scène reste un instant vide.

82 83. Avant σε γαρ sous-entendez : « c'est à toi que je m'adresse, c'est avec toi que je délibère » — Πεώτον.... πίστιν, le premier pour la fidélité.

84. "Ορέστην τονδ(ε). Cf. άνήρ δδε,

vers 43. « Addidisse τόνδε videtur poets, « ne auditor forte nomen loquentis igno- « raret. » [Musgrave.] — Έθαύμαζες ἐφείναι ici à ἐτίμας. Cf. vers 519. Μεδ., 4144. Isocrate, Ad Demonicum, 40 : Μάλλον ἐθαύμαζε τοὺς περὶ αὐτὸν σπουδίζοντας ἢ τοὺς τῷ γένει προσήτοντας. Démosth., Amb., 338 : Ἐγὸ Φίλιπον μὲν οὐτ ἐθαύμασα, τοὺ; δ'αἰγμαλώτους ἐθαύμασα. 85. Πράσσονθ ἀ πράσσω, malgré le

80

85

90

malheur où je me tronve. 86. Avant yh (x2ì h) il fandrait d'après nos habitudes françaises, œùróc : « hai et... »

89. Φόνον άλλάξων, supplées φένου, idee qui est contenue dans φονεύσι. • Afin de donner mort pour mort. • Cf. vers 1093 sq. et Med., 1266 sq.

90. Πρός τάρον μολέον πατρός. Oreste a déja accompli l'acte religieux qu'il fait sous les yeux du spectateur au début des Chocphores d'Eschyle et qu'il se propose

δάχρυά τ' ἔδωχα καὶ κόμης ἀπηρξάμην
πυρῷ τ' ἐπέσφαξ' αἶμα μηλείου φόνου,
λαθὼν τυράννους οῖ κρατοῦσι τῆσδε γῆς.
Καὶ τειχέων μὲν ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα,
δυοῖν δ' ἄμιλλαν ξυντιθεὶς ἀρικόμην
95
πρὸς τέρμονας γῆς τῆσδ' ΄ ἵν' ἐκδάλω πάλιν
ἄλλην ἐπ' αἶαν, εἴ μέ τις γνοίη σκοπῶν,
ζητῶν τ' ἀδελρὴν (φασὶ γάρ νιν ἐν γάμοις
ζευχθεῖσαν οἰχεῖν οὐδὲ παρθένον μένειν),
ὡς συγγένωμαι καὶ φόνου συνεργάτιν
100
λαδὼν τά γ' εἴσω τειχέων σαρῶς μάθω.
Νῦν οὖν, Ἔως γὰρ λευκὸν ὅμμ' ἀναίρεται,

NC. 95. Pierson a corrigé la leçon δυεῖν δ' ἀμίλλαιν. — 96. Variante marginale: ἐμβάλω. — Γ'écris πάλιν pour ποδί. — 98. ζητοῦντ' ἀδελφήν L. Γ'al adopté la correction de Pierson ζητῶν τ' ἀδελφήν. Pour defendre ζητοῦντ', on est obligé de forcer le sens des mots δυοῖν δ' ἄμιλλαν ξυντιθείς, ν. 96, et de prêter à Euripide une longue période mal construite et inintelligible. — Peut-être: νιν ἐργάτη. Il faut qu'Oreste dise iel non-sculement que sa sœur est mariée, mais aussi qu'elle vit à la campagne. C'est même là le point essentiel. — 402. Kirchhoff: Ἔω γὰρ λευκὸν δμμ' ἐγείρεται.

de faire chez Sophoele, dans la première scène d'Electre.

92. Alua μηλείου φόνου, locution poétique pour dire : « le sang d'une brebis égorgée, »

91-101. Dans Eschyle et dans Sophocle Oreste se rend directement à Mycènes : c'était la ce qu'il y avait de plus simple et de plus naturei L'Oreste d'Europide doit expliquer, pourquoi il erre dans la campagne près des frontières du territoire d'Argos. Il allègue deux motifs. « Il veut être à même, dit-il, de se sauver dans un autre pays, s'il venait à être découvert par l'un des espions (ποπών, v. 97) d'Égisthe (nous dirions : par un homme de la police du roi). Il vent aussi tacher de trouver sa sœur, qui habite la campigne, l'associer a son entreprise, et apprendre d'elle quel est l'état des choses et des esprits dans la ville de Mycènes. »

94. Βαινω ποδα est dit d'après l'analogie de βαίνω βασιν, ποσεύσμαι όδον, sans que le verbe βαίνειν devicane, à proprement dire, un verbe transitif. Voy. la note sur le vers 408 d'Iph. Taur.

98. Δυοΐν δ' ἄμιλ) αν ξυντιθείς, mais combinant la poursuite de deux buts, poursuivant deux buts à la fois.

96. Ίν' ἐκδάλω, afin de me jeter dehors, de me détourner. Ἐκδάλλειν est ici employé intransitivement, comme ἐμδάλλειν l'est souvent.

98-99. Ζητών τ(ε), et afin de chercher. Ce participe est coordonné à la phrase [v' ἐκδά)ω. Les ancie:s aiment à varier la forme grammaticale des membres de phrases parallèles. — D'après la conjecture proposée d:ns la note critique, φασί serait de même suivi des deux espèces de complèments qu'il peut prendre : un participe, ζευχθέσαν, et un infinitif, μένειν Quant à la première de ces constructions, cf. Sophocle, Électra, 676 : Θανόντ' 'Ορέστην νύν τα καὶ πάλα: λέγω.

102. Λευχόν διμία, sa face brillante. Voy. la note sur λευχαίνει τόδε φώς, Iph. Aul. 456. εξω τρίδου τοῦδ' ἴχνος ἀλλαξώμεθα.

ΤΙ γάρ τις ἀροτήρ ἤ τις οἰκέτις γυνὴ

εἰ τούσδε ναίει σύγγονος τόπους ἐμή.

᾿Αλλ' εἰσορῶ γὰρ τήνδε προσπόλων τινὰ,

πηγαῖον ἄχθος ἐν κεκαρμένω κάρα

δούλης γυναικὸς, ἤν τι δεξώμεσθ' ἔπος

ἐρ' οἶσι, Πυλάδη, τήνδ' ἀρίγμεθα χθόνα.

## ПЛЕКТРА.

Συντείνειν ώρα ποδός δρμάν \* [Stropbe ι.]

ιω έμδα έμδα κατακλαίουσ'\*

ιω μοί μοι.

Έγενόμαν 'Αγαμέμνονος 115

[κούρα] κάτεκέν με Κλυταιμνήστρα,

στυγνά Τυνδάρεω κόρα\*

κικλήσκουσι δέ μ' άθλίαν

Ἰλέκτραν πολιήται.
Φεῦ ҫεῦ τῶν σχετλίων πόνων 120

καὶ στυγεράς ζόας.

Τῶ πάτερ, σὸ δ' ἐν 'Αίδα

κεῖσαι, σᾶς ἀλόχου σραγαῖς

NC. 108. Le Le rentieurs porte, à ce qu'il parait, ἐγκεπερμένο. Cette ancienne velgate a été corrige: pur l'ix d'après les manuscrits de Paris. Comper : ἐκὶ κεπερμένο. — 112. συντεινειν όφα Dobrce, σύντειν', ώφα, manuscrit. Cette dernière tourante est peu conforme à l'usage grec. — 113. κατακλείουσ' Matthiæ, κατακλείουσα manuscrit — 116. Seidler a retabli le mêtre en designant κούφα comme une glose et en indiquast la co rection καὶ μ' ἐτικτε pour καὶ μ' ἐτικτε. Cependant νάτεκέν με (Wilamowin' semble préférable. Peut-être : τῷ pour καὶ (Nanck). — 117. Dindorf : Τυσδάριω Manuscrit : τυσδαρίου. — κούφα L<sup>1</sup>. — 121. Manuscrit τοῦξι. — 122. 'Afân, correction de Nauck pour κὰι χὰι κὰι Δίν, allonge li première voyelle ici, comme nilleurs. — 123. Porson et Hermann : σραγαίς : manuscrits σραγείς.

même. On voit qu'elle chante la première strophe, la strophe mésode et la première antistrophe tout en marchant,

<sup>111.</sup> Avant ip' olo: sous-entendez negi

<sup>413.</sup> ω έμδα. Electre se parle a elle-

Λίγίσθου τ', Άγάμεμνον.

10ι τὸν αὐτὸν ἔγειρε γόον, ἄναγε πολύδακρυν άδονάν.

[Mésode.] 125

[Antistrophe 1.]

Συντεινειν ώρα ποδός όρμάν ἢ ἔμβα ἔμβα κατακλαίουσ' ἰώ μοί μοι. Τίνα πόλιν, τίνα δ' οἶκον, ὧ τλᾶμον σύγγονε, λατρεύεις οἰκτρὰν ἐν θαλάμοις λιπὼν · πατρώοις ἐπὶ συμφοραῖς ἀλγίσταισιν ἀδελφάν; Έλθοις τῶνοὲ πόνων ἐμοὶ τῷ μελέᾳ λυτὴρ, ὧ Ζεῦ Ζεῦ, πατρί θ' αἰμάτων

130

135

NC. 125-126. Galenus, V, p. 423, cite τὸν αὐτὸν ἀνέγειρε.... άδονάν. — 128-129. Voy. les vers 112 sq. — 130-131. La conjecture de Hartung σύγγον' ἀλατεύεις est probable; mais, en l'adoptant, il faudrait aussi écrire τίνα δ' αἶαν pour τίνα δ' οἴκον. Quant à la construction, cf. Helène, 532: Πορθμού; ἀλᾶσθαι μυρίους. — 132. λιπὰν est ajouté par L². — 133. Manuscrit: πατρώαις. — 134. Heath a rectifie la leçon ἀδελφεάν.

425. Tòv où tòv yóov. Aux trois premiers vers près, lesquels sont identiques dans la strophe et dans l'antistrophe, Électre ne dira pos, il est vrai, les mêmes paroles, mais elle répétera le même air.

paroles, mais elle répètera le même air. 426. 'Αναγε, ramène, renouvelle. — Πολύδακρυν άδονον. Cette belle expression est un souvenir homérique. Cf. II., XXIII, 98: 'Ολοοίο τεταρπώμεσθα γόσιο.

430-131. Τίνα πό)τν.... ) ατοεύεις. Si la lecon n'est pas altérée (τοχ. NC.), le verbe λατρεύειν, « servir », est ici mis pour ξενιτεύειν, « vivre à l'étranger », hyperbole qui indique que les Grecs regardaient l'exil comme voisin de la servitude. Dans les Phéniciennes, vers 394 sq., Polynice ayant dit que l'exilé n'a pas le droit de pailer librement, cox tχει παροπαίαν, Jocaste répond: Δούλου τός είπας, μή

λέγειν α τις φρονεί. — La construction de λατρεύειν avec un accusatif no se retrouve, suivant Scidler, que dans Iph. Taur., 1115 (παιδ' Άγαμεμνονίαν λατρεύω) et ches les écrivains ecclésiastiques.

133-134. Έπὶ συμφοραῖς ἀλγίσταισιν,

133-134. Έπὶ συμφοραῖς ἀλγίσταιστν, pour y subir les maux les plus cruels. La préposition ἐπὶ marque ἐκὶ l'effet. Cf. Hicube, 643 sqq.: Ἐκρίθη δ' ἔρις... ἐπ: ἐορὶ καὶ φόνφ καὶ ἔμῶν μελάθρων λύνα.

437-438. L'invocation ω Zeū Zeū se rattache au membre de phrase suivant, quoique la conjunction τε ne soit placée qu'après πατρί. Jupiter doit favoriser la vengemee: cf. Eschyle, Choeph., 382: Zeū Zeū, κάτωθεν ἀμπέμπων ὑστερόποινον άταν. — Πατρί ὁ΄ κίμάτων ἐχδιστων ἐκίκουρος, et vengeur de l'odieux meut tre d'un père. Le pluriel poétique αξματα désigne

εχθίστων επίχουρος, Άργει χέλσας πόδ' άλάταν.

Θές τόδε τεῦχος ἐμῆς ἀπὸ κρατὸς ἔλοῦσὰ, ἵνα πατρὶ γόους νυχίους
ἐπορθρεύσω.
'Ιαχὰν, Ἰάδα μέλος,
κάτω γᾶς ἐνέπω γόους, πάτερ, σοὶ,
οἰς ἀεὶ τὸ κατὰ ἡμαρ
διέπομαι, κατὰ μὲν ρίλαν
ὄνυχι τεμνομένα δέραν,
τιθεμένα θανάτω σῷ.

[Strophe 2.] 140

145

NC. 438. Seidler: 2ἰσχίστων. Nauck: οἰχτίστων. — 439. Après co vers Nauck marque une grande lacune. Il pense qu'il manque à la fin de cette antistrophe deux vers qui repondaient aux vers 125 sq., et au commencement de la strophe suivante sept vers qui répondaient aux vers 180 186. Si cette conjecture est fondée, cette monodie d'Électre se composait primitivement de deux couples de strophes sans mésodes. — 140. La Dabrez. Peut-ère: θώμεθα τεῦχος. — 142. Manuscrit: ἐπορθοδοάσω, pour ἐπορθοδοάσω, g'ose a laquelle Dindorf a substitué ἐπορθρεύσω. — 143-44. Manuscrit: ἐπρὰν ἐκιὰν μέλος ἐίδα, πάτερ, σεί. Seidler: ἐαχάν, changement inutile: voy. Iph. Ada., 1039, NC. Reiske et Hartong ont vu que ἀειδάν, mis par erreur pour ἀίδα, faisait double emplei avec ce dernier mot Je transpose les mots πάτερ, σεί, à la fin du vers 144. Voy. 160-161 NC. — 144. κάτω et ἐνεπω, currections de Seidler, pour κατά et ἐννέπω. — 146. δάπομμα. « Verlum neque aliunde sognitum neque aptum huic loco, qui τάκομαι, ἐγκειμαι νεί simile quid postulat. » [Dindorf.] λείδομαι Herwerden. δάπτομαι Schenki. Pent-ètre: δεύομαι. — 118. Batnes a corrigé la leçon κρᾶτ' ἀποκούριμον.

le sang répandu. Ἐπίκουρος, « auciliaire,» est souvent synonyme de τιμωρός. Cf. Sophoele, OEJ. Roi, 495 : Λαδόα-κίδαις ἐπίκουρος ἀδή)ων θανάτων.

439. Κελσα; Cette métaphore n'indique pas qu'Oreste doive arriver par mer. Cf. Héc. 4057: Πα κέλσω. Iph. Taur. 4438: Ποϊ διωγμόν τόνδε πορθμεύεις;

140. Électre se parle toujours à ellemême. Mais il est singulier que 6£2, seconde personne de l'imperatif, soit suivi du pronom de la première personne, èux.: Voy. NC.

441-442. Ίνα... ἐπορθρεύσω, afin que j'adresse de grand matin, avant le jour, des lamentations à mon père.

143. Άίδα μέλος, chant de Pluton. Cf.

Suppl. 773 : 'Αιδου μολπάς. Enchyk, Perses, 619 : Νερτέρων ύμνους. Chaiph. 151 : Παιάνα τοῦ θανόντος.

146. Δείπομαι, mot altéré. — Κατὰ est un adverbe qui se rapporte à τεμνομένε. C'est ce que les grammairiens appellent une troèse.

148. Χέρα τε.... τιθεμένει, et portest la main sur ma tête rasée (cf. vers 106), c.-à-d. me frappant la tête en signe de deuil. (Voy. Hec. 652 sqq., et Troy. 279: Άρρασα κράτα κούριμον.) Τε est ici correlatif de μέν (v. 146), comme dans le vers 430 de Médee. — Θανάτφ σῷ equivant à ἐπὶ θανάτφ σῷ. « Similiter Æschylus Choe/h. 51: Δεσκυτών θανάττοιστν. » [Seidler.]

Έὴ, δρύπτε κάρα.

οἶα δέ τις κύκνος ἀχέτας
ποταμίοις παρὰ χεύμασιν
πατέρα φίλτατον ἀνακαλεῖ,

ὀλόμενον δολίοις βρόχων
ἔρκεσιν, ὡς σὲ τὸν ἄθλιον,
πάτερ, ἐγὼ κατακλαίομαι,

[Mésode.] 150

155

λουτρά πανύσταθ' ὑδρανάμενον χροξ, [Amtistroplie 2.] δροίτα ἐν οἰκτροτάτα θανάτου.

Ἰώ μοί μοι πικρᾶς μὲν πελέκεως τομᾶς, 160 πικρᾶς δ' ἐκ Τροΐας ὁδοῦ [βουλᾶς], πάτερ, σᾶς.
Οὐ μίτραισι γυνή σε δέξατ', οὐ στεφάνοις ἔπι, ξίρεσι δ' ἀμριτόμοις λυγράν
Αἰγίσθου θεμένα λαδὰν

NC. 450. Manuscrit: ἐ ἔ. — 453. On lisnit φίλτατον καλεῖ (καλεῖς L¹). Hartung a compris que le mètre glyconique demandait ἀνακαλεῖ ου ἀγκαλεῖ. — 456. πάτερ Heath. πατέρ¹ L. — 458. δροίτα Wecklein et Wilamowitz. κοίτα L. — 460-464. τομᾶ; σᾶ:, πάτερ L. Le sens et la structure métrique justifient ma transposition. — Manuscrit: τοοίας. Le mot βουλᾶς, qui répugue également au sens et au mètre, est écarté par Hartung. — 462. Seidler a corrigé la leçon οὐ μίτραις σε γυνή. — 463. On lisait οὐδ' ἐπὶ στεράνοις. J'ai rétabli l'accord antistrophique. — J'écris, en vue de l'accord antistrophique et du sens, θεμένα λαδαν ρουν λώδαν θεμένα.

457. Λουτρά. D'après la tradition des tragiques, différente de celle d'Homère, Agamemnon fut tué en sortant du bain que Clyteinnestre lui avait préparé suivant l'usage. Cf. Eschyle, Agamemnon, 1108: Τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν λουτροίσι φαιδρύνασα.

158. Δοοίτα.... θανάτου, dans la baignoire mortelle, fatale. Voy. Evchyle, Eum., 613: Δουτη πειώντι λουτρα. Agam., 1539; Chocph., 998.

160-161. Ces deux vers ont besucoup d'analogie avec coux dans les ju ls Sophocle Él, 194 sq.) a fait allosion aux mêmes faits: Οίχτρα μὰν νόστοις αὐδα, οίντρα δ' έν ποίταις πατρώπις δτε el παγχάλκων άνταία γενύων ώρμάθη πλαγά.

162-163. Οὐ μίτροιστ.... στεφάνοις έπι. Ce sont là les honneurs auxquels le vainqueur pouvait s'attendre, Cf. vers 872: Στεψω τ' άδελφοῦ κράτα τοῦ νικηφόρου.

164-166. Σίρεστ.... ἀχοίταν, ayant (par un piège) préparé la voie à l'èpee tranchante (litteral, : à double tranchant) d'Egisthe, elle s'assura (elle eut définitivement) le compagnon clandestin de sa conche. — Θεμένα λαδαν, cum ansam prabusset.

δόλιον ἔσχεν ἀχοίταν.

χοροΣ.

`Αγαμέμνονος ὧ κόρα, [Strophe.]
ἤλυθον, ἸΗλέκτρα, ποτὶ σὰν αὐλὰν ἀγρότειραν.
ˇΕμολέ τις ἔμολεν ἀνἢρ γαλακτοπότας
Μυκηναῖος οὐριδάτας 170
ἀγγέλλει δ' ὅτι νῦν τριταίαν καρύσσουσιν θυσίαν
'Αργεῖοι, πᾶσαι δὲ παρ' ἸΗραν μέλλουσιν παρθενικαὶ στείχειν.

нлектра.

Ούχ ἐπ' ἀγλαίαις, φίλαι, θυμόν ούδ' ἐπὶ χρυσέοις δρμοις ἐχπεπόταμαι 175

NC. 167. Manuscrit: κούρα. Plutarque (voy. note explicative): κόρα. — 168. αὐλίν ἀγρότειραν Ημετική. ἀγρότειραν αὐλάν Plutarque et L dans l'interligne. ἀγρότειραν αὐλάν L. — 169. Après le second ἐμολε L³ insère un second τις. — γαλακτοπότας ἀνὴρ L. La transposition est de Fix. Voy. l'antistrophe. — 170. οὐριδάτας Dinderf. οὐρειδάτας L. — 171. μεὸ) ουσε L¹. — 177. δρμοις ἐκπεπόταμαι G, aimsi que L avant la correction récente δρμοισι πεπόταμαι.

167. D'après une anecdote rapportée par Plutarque, Lisindre, XV, ce morceau contribua au salut d'Atlaines, lorsque, après la prise de cette ville par Lysandre, on proposa de la detruire et de vendre les citoyens comme esclaves. Dans un binquet où étaient réunis les généraux alliés, un des convives chanta, dit-on, ces vers d'Euripide, et les valuqueurs furent touchés, en rapprochant du sort de la fille d'Agamemnon l'abaissement où al'ait tomber la glorieuse cite d'Athenes. Elta payτοι, συνουσίας γενομένης των ήγευόνων, καὶ παρά πότον τινό: Φωκέω: ἄραντος έκ τη: Ευριπίδου 'Πλέκτρας την παροδον, ής ή άρχη • Άγαμευνοιος ώ κορα.... מֹץְבְּסֹׁלְבּוּנִבְּשִׁ מִיּטְׁלְּמִיבִי בּ הִמֹעִיבִּ בְּּהוּצִינְ מִיּטְׁלְבִּי ναι, καί φανήναι σχέτλιον έργον τήν סטַדשנ פּטֹּאוֹפּאַ אָאוֹ דסוּסטַדסטן אַיּרְבָּאַ σέσουσαν άνελείν και διεργασασθαι π :):v.

169. 'Ανὴρ γαλακτοκότας. Un des hergers de la montagne qui hoivent du hit au licu de vin. Ce trait nous samble tout à fait d'accord avec le caractère idyllique de ce morceau, n'en déphise à Nauck, qui déclare « γαλακτοπέτας

171-172. Terraiav napúgususve bugiav, ils font proclamer par le hérset qu'un sacrifice aura lieu le troisième jour, c'est à-dire : dans deux jours, il s'agit sus doute de la grande fête de Junon Argienne, fête qui portait le nom de 'Henn on 'Exatogéxiz (Euripide dit busine), et dont parle Hérodote, I, xxxx.

475-477. Oùx in' dyhafar,... innentaunt, mon cour, ô mes amies, ne desire pas les fêtes, ni les colliers d'ar. Les fercs disent: a mon cour prend des ailes et s'envole vers l'objet de ses désirs ». Cl. Aristophane, Oiseanx, 1886 : "O de sus τάλαιν', οὐδ' ἱστᾶσα χοροὺς
'Λργείαις ἄμα νύμφαις
εἰλικτὸν κρούσω πόδ' ἐμόν.
Δάκρυσι νυχεύω, δακρύων δέ μοι μέλει
δειλαία τὸ κατ' ἄμαρ.
Σκέψαι μου κόμαν πιναράν
καὶ πέπλων τρύχη τάδ' ἐμῶν,
εἰ πρέποντ' ᾿λγαμένονος
κούρα ὅσται βασιλεία
τᾶ Τροία θ' ἃ 'μοῦ πατέρος
μέμναταί ποθ' ἀλοῦσα.

χορος.

Μεγάλα θεός. ἀλλ' ἴθι, [Antistrophe.] 190 καὶ παρ' ἐμοῦ χρῆσαι πολύπηνά <τε > φάρεα δῦναι χρύσεά τε χάρισι προθήματ' ἀγλαίας.

NC. 478. οὐδὲ στᾶσα χοροὺς L, avec indication de la transposition οὐδὲ χοροὺς στᾶσα. Vulgate: οὐδὲ στᾶσα χοροὺς Scidler: χοροῖς. La vraie correction est due à Reiske: ef. Iph. Taur., 1144. — 180. Vulgate: ἐ⟩ικτόν. Ensuite Canter a corrigé la leçon κρούσω πό⟩εμον. — 181-182. Manuscrit: ἐἀκρυσι χεύω. Porson avait proposé χοριύω. L'excelente correction de Hermann, νυχεύω, se justifie par l'antithèse τὸ κατ' ἄμαρ (manuscrit: ἤμαρ). — 183. Manuscrit: στέψαι μου πιναρὰν κόμαν | καὶ τρύχη τάδ' ἐμῶν κέπλων. L'accord antistrophique exige la transposition indiquée par Nau: k. — 186. εἰ πρέποντ', correction de Reiske pour εἰ πέρ πότ'. — 187. Nauck a corrigé la leçon κούρας τὰ (τὰ L³) βασι⟩εία. — 188. Manuscrit: ἄμου. L. Dindorf: Τροία θ', ᾶ τούμοῦ, en retranchau l'article τὰ. — 191. Seidler et Dindorf ont inséré τε après πο⟩ώπινα. — 192. χάρισι, correction de Musgiave, pour χάρισα. Cette faute vient sans doute de χρῆσαι, vers 191. — προδήματ' L¹. Γιατίε de d'Hésychios dans lequel πρόθημα se trouve expliqué par πρόσθημα και προσθήκη confirme, tout altéré qu'il est, la leçon adoptée. (Cf. W. Hoffmann dans Jahr bücher für Philologie, 1802, p. 595.)

τὸν αύτοῦ (sous-ent, υίον) φησιν ἐπὶ τραγωδια 'Ανεπτερώσθαι καὶ πεποτήσθαι τὰς φρίνας. Le poete esmique explique lui-même cette manière de parler, en ajoutant: 'Ο νοῦς τε μετεωρίζεται 'Επαίρεται τ' ἄνθρωπος.

480. Εξεικτόν κεούσω πόδ' έμόν. Cf. Ιρά. Aul., 1011: Χουτεοσανδαίον ξίχνος έν γά κρούουσαι, et 1055: Είλισσόμεναι κύκλια κόσαι.

181. Νυχεύω. Ce verbe, qu'Hésychios explique par νυχτερεύω, se retrouve dans le Rhesos, vers 520 : Χώρον, ένθα χρή στρατόν Τόν σόν νυχεύραι.

488-189. "Α 'μοῦ πατέρος.... άλοῦσα. Cf. Eschyle, Perses, 286 : Στυγνᾶν γ' Άθανᾶν δαίσις Μεμνῆσθαί τοι πάρα, 'Ως Περσίδων πολλάς μάταν Εῦνιδας ἔπτισσαν ἡδ' ἀνάνδρους.

190. Θεός. Junon.

191. Χρῆται.... ἔῦναι, « pallia utenda accipe quæ induas. Χρῆτον est da mutuo, χρῆται mutuo accipe. » [Seidler.] C'est ainsi que Simætha, dans Théocrite, II, 74, emprunte la belle robe d'une amie pour voir une procession (πρητή).

492. Χάρισι προθέματ' άγθαία-, une parure de fête pour (tehausser) ta beauté. Δοχεῖς τοῖσι σοῖς δαχρύοις. μή τιμῶσα θεούς, χρατήσειν έγβρων; ούτοι στοναγαίζ, 155 άλλ' εύγαῖσι θεούς σεβίζουσ' έξεις εὐαμερίαν, ὧ παί. HAEKTPA. Ούδεις θεών ένοπάς κλύει τας δυσδαίμονος έχ παλαιῶν πατρὸς συαγιασμῶν. 200 Οίμοι τοῦ τε χαπρθιμένου τοῦ τε ζῶντος ἀλάτα, ός που γαν άλλαν κατέγει μέλεος άλαίνων ποτί θησσαν έστίαν. 205 τοῦ κλεινοῦ πατρὸς ἐκρύς. Αύτα δ' έν γερνήσι δόμοις ναίω ψυγάν τακομένα δωμάτων πατρίων φυγάς, ούρείας αν' ἐρίπνας. 210 Μάτηρ δ' εν λέχτροις φονίοις άλλω σύγγαμος οίχει.

NC. 193. Heath a modifié la leçou δοχοίς τοῖς σοῖσι δακρύοις. — 198. εὐχαῖς τοῦς θεοὺς γι L³. Peut-être : τὰ θεῖα. Cf. le vers strophique 173. — 199. J'ai écrit ἐκ μουν οὺ, leçon qui ne s'expliquait qu'au moyen de tours de force grammaticaux. — 201. τοῦ τα καπρθιμένου Elmsley, pour τοῦ κατατθιμένου. — 202. ἀλάτα m'est suspect. Euripide se seruit-il servi de l'homérique ἀλαστώ? — 209. J'ai rectifié la leçon πατρώων. — 210. Maggrave a corrigé la leçon οὺρείας ναίων ἐρίπνας. Μ. Schmidt: βουναίους. — 211. La leçon ρόνιος a été rectifiée par Barnes.

499-200. 'Ex π2) 2:ο, π2τοὸς σραγιασμῶν, depuis le jour déja eloigné où fut égorge mon père. L'epithète π2) 2:ο, i indique que ce crime, déjà ancien, n'a pas encore éte expié. Heath et d'autres expliquaient en conservant la leçon où : « sacrificiorum olim a patre oblato-» rum. »

205. Hori 'pour noòc) Nyorav Esriav, vers un foyer servile, c'est-a-dire : vers un foyer où il n'occupe pas la place d'un citoyen et cù il est traité et nourri en serf. C'est sinsi qu'Apollon dit, an communement d'.Alceste, que dans la maisun d'Admère il était forcé, tout dieu qu'il est, de se contenter d'une table servile: "Ω δώματ' Αλμήτει', ἐν οἰς ἐτὴν ἐγὼ Θῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι θεός περ ἄν. Cl. Heiène, 296: Πιρός πλουσίαν τράπεζαν Κουσα. La locution ἐν χερῆσι δόμοις, ν. 206, offre un autre parallèle.

209-10. Duyár, exilée. Il ne faut pes prendre ce mot pour l'accusatif pluriet de quyà, sous prétexte que la continuité du mière

215

#### χορος.

Πολλῶν κακῶν Ελλησιν αἰτίαν ἔχει σῆς μητρὸς Ελένη σύγγονος δόμοις τε σοῖς.

## НАЕКТРА.

Οξμοι, γυναίχες, έξέδην θρηνημάτων. Ξένοι τινές παρ' οξμον οξό' έφεστίους εὐνὰς ἔχοντες έξανίστανται λόχου· φυγῆ σὰ μὲν χατ' οξμον, εἰς δόμους δ' ἐγὰ φῶτας χαχούργους έξαλύξωμεν ποδί.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μέν', ὧ τάλαινα' μὴ τρέσης ἐμὴν χέρα.

220

# НАЕКТРА.

🗘 Φοῖ6 Ἄπολλον, προσπίτνω σε μή θανεῖν.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αλλους ατάνοιμι μᾶλλον ἐχθίους σέθεν.

## нлектра.

\*Απελθε, μὴ ψαῦ' ὧν σε μὴ ψαύειν χρεών.

NC. 216. J'écris παρ' οἶμον pour παρ' οἶκον. Cf. v. 103: "Εξω τρίδου τοῦδ'. Si les étrangers étaient près de la maison, Électre n'oserait pas y courir pour leur échapper. — ἐρεστίους ne s'explique pas d'une manière satisfaisante. Dans la 4™ édition j'avais écrit ἐξαισίους (insolites). Rauchenstein propose ἀνεστίους. J'aimerais mieux ἀφεστίους (en plein air). C'est par hasard que ce composé ne se retrouve pas ailleurs, si ce n'est comme variante douteuse. — 222. ἀν κτάνοιμε L. Dobree et Matthiæ ont supprimé ἀν.

demande une syllabe longue à la fin de ce vers : l'explication naturelle doit prévaloir sur cet argument, d'ailleurs fort contestable. — Ἐρίπνας. Cf. Photios : Ἐρίπναι αὶ ἀπερρωγυίαι πέτραι.

213. Alvízv Eyet, elle est accusée, elle est cause. Quant au double sens des locutions de ce genre, voy. la note sur Héc., 352.

215. Ἐξίδην θρηνημάτων, je suis arrachée à mes lamentations. Cf. Iph. Taw., 240: Τὶ δ' ἱστι τοῦ καρόντος ἐκπλῆσσον λόγου; — Ἐξίδην, à l'acriste. Voy. au sojet de cet hellénisme Méd., 791 avec la note, et passim.

216. Epertious. La leçon est altérée. Cf. NC.

218. Κατ' οίμον. Entendez : du côté opposé à celui où se trouvent les étrangers. 219. Ποδί est ajouté, quoique le verbe ἐξαλύξωμεν ait déjà pour complément un autre datif, φυ; ἢ. Mais ce deroier datif est d'une autre nature, et puγἢ équivant à φυγάδες. Cf. Oreste, 1468: Φυγᾳ δὲ ποδί.... Ιχνο: ἐφερεν.

221. Προσκίτνω σε. Le pronom σε ne s'adresse pas à l'étranger, mais au dieu tutélaire. Electre se met sous la protection d'Apollon, dieu dont l'image ou la représentation symbolique (une espèce de pyramide) se trouvait à l'entrée des maisons, et qui était appelée, a cause de cela, θυραζος. l'est invoqué sous le nom de προστατήριος par Clytemnestre dans Sophocle, Él. 627; sous celui de ἀνυιατη; ou de ἀγυιεύς par Cassandre dyns Eschyle, Agam. 1084, et par Étéocle dans les Pheniciennes d'Euripide, vers 634.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχ ἔσθ' ὅτου θίγοιμ' ἄν ἐνδικώτερον.

нлектра.

Καὶ πῶς ξιφήρης πρὸς δόμοις λοχῆς ἐμοῖς;

225

Μείνασ' ἄκουσον, καὶ τάχ' οὐκ ἄλλως ἐρεῖς.

HAEKTPA.

Έστηκα· πάντως δ' εἰμὶ σή· κρείσσων γὰρ εἶ.

ΊΙχω ςέρων σοι σοῦ κασιγνήτου λόγους.

НАЕКТРА.

'Ω φίλτατ', ἄρα ζῶντος ἢ τεθνηκότος; ορεςτης.

Ζῆ, πρῶτα γάρ σοι τὰγάθ ἀγγέλλειν θέλω.

230

нлектра.

Ευδαιμονοίης, μισθόν ήδίστων λόγων.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κοινή δίδωμι τοῦτο νῷν ἀμφοῖν ἔχειν.

нлектра.

Ποῦ γῆς ὁ τλήμων τλήμονας φυγάς ἔχων; ΟΡΕΖΤΗΣ.

Ούγ ένα νομίζων οθείρεται πόλεως νόμον.

NC. 225. Variante: λεχζε ἐμέ. — 226. La leçon εὐ καλῶς ἐρεῖ; a été corrigée par Victorius. — 233. On lit τυγά; ἔχει dans Dion Chrysostome, XIII, p. 254, où les vers 233-236 se trouvent cités. — 231. Dans Dion πόλεω; τόπον, leçon adoptée par les derniers éditeurs.

225. Καὶ πῶς...; S'il en est ainsi, d'où vient que...?

226. Oba 2016; žeste, tu diras comme moi. Oreste se reporte au vers 224.

227. Πάντως δ' είνι σή, de toute façon (quoi que je fasse), je suis tienne. Électre entend : e je suis en ton pouvoir e; elle ne connaît pas toute la portie du mot qui lui échappe. — Quant au sens de πάντως, voy, la note sur Ih. Taur., vers 873.

231. Michos est une apposition qui se rapporte, suivant l'usage gree, à l'idée sùdemoviav, contenue dans le verbe sùduiμονοίη:. Voy. Iph. Aul., 234, avec le note, et passim.

232. Τούτο ήγουν το εύδαιμονείν. [Schol.]

233. Ποῦ.....ἔχων, s.-ent. ζij: car cette question d'Electre se rattache au vers 230, les deux vers intermédiaires formant une serte de parenthèse dans ce dialogue.

231. Ούχ εια.... νόμον, « usurpams « non unam unius civitatis legem (sed plu- « rium) conflictatur. » [Seidler.] Cf. Eschyle, Choeph., 1002: "Αργυροστερτή βίον νομίζων.

### HAEKTPA.

Ού που σπανίζει τοῦ χαθ' ήμέραν βίου; ΟΡΕΣΤΗΣ.

235

Έγει μέν, ἀσθενής δὲ δή φεύγων ἀνήρ. НЛЕКТРА.

Λόγον δὲ δὴ τίν' ἢλθες ἐχ χείνου φέρων; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὶ ζῆς, ὅπως τε ζῶσα συμφορᾶς ἔχεις.

наектра.

Ούχοῦν δρᾶς μου πρῶτον ὡς ξηρὸν δέμας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λύπαις γε συντετηχός, ώστε με στένειν.

240

наектра. Καὶ χρᾶτα πλόχαμόν τ' ἐσχυθισμένον ξυρῷ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δάχνει σ' άδελφὸς ὅ τε θανών ἴσως πατήρ. наектра.

Οἴμοι, τί γάρ μοι τῶνδέ γ' ἐστὶ φίλτερον; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φεῦ φεῦ τί δ' αὖ σοῦ σῷ κασιγνήτῳ δοκεῖς; наектра.

Άπών ἐχεῖνος, οὐ παρών ήμῖν φίλος.

245

NC. 235. ούπου σπανίζων L. Dans Dion : ήπου σπανίζει. - 236. άσθενη δ' άτε φεύγων Dion. Peut-être : άσθινη δ' άπερ. - 238. δπως, correction d'Elmsley, pour δπου. En ellet on dit πως συμφοράς έχει; et που συμφοράς έστι; Nauck propose : δπου.... πυρεξ. — συμφορά; L. — 240. λύπαις τε συντέτηκας L. Les corrections sont dues à Heath et à Reiske. - 244, d' aŭ σοῦ Seidler, δαὶ σύ L.

238. Avant εί ζζ; sous-entendez : « je viens m'informer ». Le vers précédent n'offie que l'idee de « venir » (2) bes). -'Οπως τε.... έχεις, et, étant vivante (au cas ou tu serais en vie), dans quelle situation to te trouves. Όπως συμφοράς έχεις est dit comme όπω; βίου έχεις, όπως παιδείας έχεις, et autres locutions analo-

211. Έσχυθισμένον, rasé. Cf. Τ.ογ., 1025: Το χρήν ταπεινήν, έν πεπ)ων έρειπίοις, Φρικη τρέμουσαν, κράτ' άπε-

σχυθισμένην 'Ελθείν. Les Scythes avaient l'habitude de scalper les ennemis vaincus (cf. Hérodote, IV, 64), et il paralt que telle est la signification première de ces verbes. Voy. les lexiques de Phavorinus et de Suidas. Athénie, XII, p. \$21 F, donne une autre explication.

242. Auxve: o(t), cruciat te.

244. Σου, suppléez : φί)τερον είναι. 245. Άπων..., φ'λος. Électre laisse entendre que l'affection d'Oreste se marquerait mieux s'il vensit au secours de sa

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχ τοῦ δὲ ναίεις ἐνθάδ' ἄστεως ἐχάς; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Έγγιμάμεσθ', ὧ ξεῖνε, θανάσιμον γάμον.

\*Διμωξ' άδελγὸν σόν. Μυχηναίων τινί; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Ούχ ῷ πατήρ μ' ἤλπιζεν ἐκδώσειν ποτέ. ορεςτης.

Είς', ως ἀχούσας σῷ χασιγνήτω λέγω.

Έν τοῖσδ' ἐκείνου τηλορὸς ναίω δόμοις.
ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σχαρεύς τις ή βουρορδός άξιος δόμων.

Πένης ανήρ γενναίος είς τ' έμ' εὐσεδής.

NC. 248. Manuscrit: τινά, avec la note marginale: γράζεται καὶ τινί, Ινα ή ὁ νοῦς μυκηναίων τινὶ ἐγαμήθης. — 249. Ancienne vulgate: οὐχ ὡς. — 251. Seidler a proposé de substituer τῆλ' ὁρος à τηλορός; et cette conjecture a plu aux critiques. Quelque facile que soit le changement, on ne nous persuadera pas qu'Euripide se soit si mal exprimé. D'ailleurs, la forme τηλορός se justifie par l'analogie. Voy. la note explicative. — 253. πένης γ', ἀταρ Wilamowitz.

sœur. C'est ainsi que l'Electre de Soplocle dit, vers 471 : 'Azì μιν γαρ πούει, Πούῶν δ' οὐα ἀξιοί φανῆναι.

246. Έχ του n'équivant pas à ἐχ τίνος χρόνου; mais à ἐχ τίνος λόγου; ἐχ τίνος αἰτίας; Cf. Suppl, 131, avec la note de Markland.

248. 'Ωιμωξ(2). Voy. la note sur l'auriste εξέδην, vers 215.

249. Oly φ.... On verra, au vers 312, qu'Electre avait été fiancée à Castor.

264. Έν τοϊσδ(ε).... δόμοις, c'est dans cette maison, qui est la sienne (c'est-à-dire celle de mon mari), que j'habite à l'écart. Il ne faut pas construire: ἐκείνου τη, ορός, α loin d'Oreste ». La suite des idées s'oppose à cette explication. Oreste a demandé quel est l'époux d'Électre : elle doit donc parler de cet époux dans sa réponse; et elle le fait en disant ἐκείνου. — Τη, ορός, mot poétique, ne se lit que dans ce pasage. Eschyle, dans le Prométhee, vers i et

809, et Euripide lui-même, dans Andrea. vers 890, et dans Oreste, vers 323, disent τηλουρός. Est-ce là une raisun de douter de la forme τηλορός? Nous ne le pensor pas. Si l'on veut que ce mot soit compusé de τἢε et de ὅρος, l'analogie des formes ομορος et δμουρος prouve alors que τηλορός est plus attique que τηλουρός. Cependant cette étymologie nous semble errependant cette etymonog-née. L'accentuation indique que trabousée est dérivé de τηλε (ou plutôt du rad τηλο), comme αίψηρός de αίψα. Or la voyelle qui précède le suffixe pos, est tantôt brève, comme dans unprepor, yimpupor, tantút longue, comme dans novapó;, ôg) pó;, et rylopó; a pu exister à côté de seλουρός, comme νοσερός à côté de νοσπρός.

26°. Σκαφεύς τις... άξιος δόμων pourvait se dire aussi bien que δόμοι άξιοι είσι σκαφίως τινός.

253. Hevn; dvhp yevvelo;, un homme pauvre qui a des sentiments nobles.

250

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ή δ' εὐσέβεια τίς πρόσεστι σῷ πόσει;

НЛЕКТРА.

Οὐπώποτ' εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη θιγεῖν.

255

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άγνευμ' έχων τι θεῖον, ἤ σ' ἀπαξιῶν ; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Γονέας ύβρίζειν τούς έμούς ούχ ήξίου.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ πῶς γάμον τοιοῦτον οὐχ ῆσθη λαδών;

HAEKTPA.

Οὐ χύριον τὸν δόντα μ' ἡγεῖται, ξένε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ξυνῆχ' 'Ορέστη μή ποτ' ἐκτίση δίκην.

260

НАЕКТРА.

Τοῦτ' αὐτὸ ταρδῶν, πρὸς δὲ καὶ σώφρων ἔφυ.

Φεῦ.

γενναῖον ἄνδρ' ἐλεξας, εὖ τε δραστέον.

наектра.

Εί δή ποθ' ήξει γ' είς δόμους ὁ νῦν ἀπών.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μήτηρ δέ σ' ή τεκούσα ταύτ' ήνέσχετο;

NC. 256. ἀπαξιών, correction de Schæser pour ἀναξιών.

254. 'Η δ' εὐσιδια... πόσει; έquivant à τίς δ' έστιν ή ευσευιια ή προσούσα τῷ σῷ πόσει:

206. Aγνευμία θείον, une chasteté religiouse, un vœu de chasteté. Dans les Iconomies, vers 501, Hecube dit a Cassandie: Οίαις Ευσας συμγοραίς άγνευμα του, et dans ce cas-là il s'agit bien d'un σγνευμα θείον.

157. Ολα ήξιου. Electre se sert de cette locution, parce qu'Oreste a dit ή α' ἀπαξιών. « Ce qu'il regarde comme indigne de lui, c'est d'insulter à ma naissance. »

289. Θύ χύριον τὸν δόντα.... Le droit de disposer de la main d'une jeune fille n'appartenait qu'an chef de la famille, c'està-dire : au père, ou bien, si le père était mort, à l'alné des frères. Cf. la note sur δίωτ' ὁ χύριος, vers 703 d'Iphigenie à Aults.

263. 'Ο νῦν ἀπών. Oreste.

264. Μήτης δέ σ' ή τεκούσα pour ή τεκούσα σε. Cette transposition du pronom se retrouse ailleurs. On compare, entre autres exemples, Sophoele, OEd. Col., 994: Πατήρ σ' δ καίνων.

#### НАЕКТРА.

Γυναϊκες ανδρών, ώ ξέν', ού παίδων φίλαι.

265

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίνος δέ σ' είνεχ' ϋδρισ' Αίγισθος τάδε; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Τεχεῖν μ' εδούλετ' ἀσθενζ, τοιώδε δούς.

OPESTHS. ἀ τέχοις ποινάτορας:

'Ως δηθε παϊδας μή τέχοις ποινάτορας;

ΗΛΕΚΤΡΑ

Τοιαῦτ' ἐδούλευσ' · ὧν ἐμοὶ δοίη δίκην.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οίδεν δέ σ' ούσαν παρθένον μητρός πόσις;

270

НАЕКТРА.

Ούχ οίδε · σιγή τουθ ύραιρούμεσθά νιν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αξό' οδν φίλαι σοι τούσος άκούουση λόγους;

наектра.

ώστε στέγειν γε τάμά και σ' έπη καλώς.

ΟΡΕΣΤΉΣ

Τί δητ' 'Ορέστης πρός τάδ', "Αργος ην μόλη;

наектра.

Ήρου τόδι: αἰσχούν γιείπας οὐ γάρ νῦν ἀκμιή: 275

'Ελθών δὲ δὴ πῶς φονέας ἄν κτάνοι πατρός;

NC. 267. La legon με βούλετ' a été rectifiée par Porson. — 268. Matthiæ : Δι δίχα παίδα: Elmeley : Δι παίδα δήθεν.... ποινάτορα; — 272. φιλαι σοι Victorius. φίλαι σι L. — 274. πρός τάδ', Άργος Paley, pour πρός τοδ' Άργος.

267. Aτθενή, sous-ent. τεχνα, idée renfermée dans τεχείν. — Τοιώδε, d'est-à-dire àτθενεί. Cf. vers 30.

268. Ağıs, pour öğüs, ne se retrouve pas ailleurs. Oreste dit ici ce que le Laboureur a dit aux vers 22 sq.

272. Als(t). Oreste designe les jeunes femmes qui composent le chœur. Didat voit sous-ent, obrat.

273. Kai o' Enn, pour xai oà Enn.

274-275. Ti if: (2) .... 15 7; que pour-

rait done, dans ces conjonctures (πρός τάδε, a la-dessus a), faire Oreste s'il vensit à Argos? — 'Ης ου τόδ(ε).... ἀπωή; tu le demandes? Question bonteuse! N'est-ce pas maintenant le moment d'agir?

276. 'E) hov.... πατρός; eh bieu, s'al venait, de quelle manière pourrait-il mettre a mort les meurtriers de son père? Oreste reprend sa question du vers 276, que l'interruption d'É ectre l'a empêche de completer.

#### НАЕКТРА.

Τολμῶν ὑπ' ἐχθρῶν οἶ' ἐτολμήθη πατήρ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'ΙΙ καὶ μετ' αὐτοῦ μητέρ' ἀν τλαίης κτανεῖν;

HAEKTPA.

Ταὐτῷ γε πελέχει τῷ πατὴρ ἀπώλετο.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέγω τάδ' αὐτῷ, καὶ βέβαια τἀπὸ σοῦ;

280

НАЕКТРА.

Θάνοιμι μητρός αξμ' ἐπισφάξασ' ἐμῆς.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ربزعه

είθ' ήν 'Ορέστην πλησίον κλύειν τάδε.

НАЕКТРА.

λλλ', ὧ ξέν', ού γνοίην ἀν εἰσιδοῦσά νιν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Νέα γάρ, οὐδὲν θαῦμ', ἀπεζεύχθης νέου.

НАЕКТРА

Είς αν μόνος νιν των έμων γνοίη φίλων.

285

NC. 277. Nauch: ἐτολμήθη ποτέ. Voy. la note explicative. — 282. Je corrige la lecon vicieuse Ὁρέστης πλησίον κλύων.

277. Υπ' ἰχθρῶν οι' ἐτο)μήθη πατήρ έquivant à οι' ἐπασχε πατήρ ὑπὸ τῆς τῶν ἐχθρῶν τὸ ὑπὸς τῶν ἐχθρῶν τὸ)μης. La tournure est hardie, puisqu'on dit à l'actif το)μᾶν τι κατά τινος: aussi certains critiques ont-ils voulu corriger la leçon. Ils ont fait une querelle de grammairien, non pas aux copistes, mais au poète lui-même. Il est permis en poésie de se servir du simple au lieu du composé. Or la phrase οία πατήρ κατετολμήθη, ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν serait correcte et pourrait même être employée en prose. Cf., au vers 686, παλαισθεις pour καταπαλ χισθείς.

280. Λεγω: subjonctif. — Καὶ βέδατα τάτο σού, et peut-on compter sur ce qui doit venir de toi (sur ta coopération)?

281. Θάνοιμι μητρός αίμ' ἐπισφάξασ' ἐμῆς. Dans les Choephores d'Eschyle, vers 438, Oreste s'écrie: Πατρός δ' ἀτίμωσιν

άρα τίσει Έκατι μὶν δαιμόνων, Έκατι δ' ἀμάν χερῶν. Έκαιτ' ἀγῶ νοσφίσας ὁλοίμαν. Mais c'est après avoir pleuré sur le tombeau de son père, après avoir appris tous les outrages infligés à Agamemnon, c'est dans un morceau lyrique où se peint l'exaltation de la douleur, qu'Oreste jette ce cri. Ajoutez qu'Oreste a reçu d'un dissu l'ordre formel de tuer sa mère, tandis qu'Électre n'obéit ici qu'à sa haine. L'Électre de Sophocle, quand elle croit que son frère a'est plus, s'élève à l'héroïque résolution de tuer Égisthe (vers 958 sqq.); elle ne s'associe au parricide qu'après avoir appris l'oracle d'Apollon.

281. Ele' fv. Cf. Hipp., 1078.

286. 'Απεζεύχθης, disjuncts es. Ce verbe marque la séparation de personnes unies par les liens de l'affortion. Cl. Médice, 1017: Σων ἀπεζύγης τέπνων.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αρ' δυ λέγουσιν αὐτὸν ἐχχλέψαι φόνου;

Πατρός γε παιδαγωγός άρχαῖος γέρων. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ο κατθανών δὲ σὸς πατήρ τύμβου κυρεῖ; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Έχυρσεν ώς έχυρσεν, έχεληθείς δόμων. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οίμοι, τόδ' οίον είπας αίσθησις γάρ ούν κάκ τῶν θυραίων πημάτων δάκνει βροτούς. Λέζον δ', ἵν' εἰδὼς σῷ κασιγνήτῳ φέρω λόγους ἀτερπεῖς, ἀλλ' ἀναγκαίους κλύειν. Ένεστι δ' οἰκτος ἀμαθία μέν οὐδαμοῦ, γνώμην ἐνεῖναι τοῖς σοροῖς λίαν σορήν.

.XOPO2.

Κάγω τὸν αὐτὸν τῷος ἔρον ψυχῆς ἔχω.

NC. 295. Le manuscrit d'Euripide porte : σοςοῖσιν ἀνδεῶν οὐ γὰρ οὐδ'. Dans l'Asthologie de Stobée, III, 27, on lit : σοςοῖσι δ' ἀνδρῶν καὶ γὰρ οὐδ'. — 296. Les leçons γνώμην μὲν εῖναι et λίην sont corrigées d'après Stobée.

287. Άρχαῖος γέρων, un vicillard des temps anciens. Cette locution, qui est comme un superlatif de γέρων, donne quelque chose de vénérable a ce vicux serviteur.

289. Exupose &; exupose. Réticence doulourcuse. Voy. La note sur ἔχγειλας οι ήγγειλας, Med., (011. - Le dialogue stichomythique qui finit ici, se divise en plusieurs groupes. Après buit vers d'introduction (220-227) neuf vers roulent ser la situation d'Oreste (228-236 , neuf autres sur les peines d'Llectre 237-245), et huit sur l'abaissement de la fille d'Agamemnon (246-253). Après ces quatre groupes de huit, neuf, neuf et huit monostiques, on en trouve quatre autres de huit, dix, dix et luit monostiques : 254-261, la générosité de l'épeux d'Electre; 242-271, la conduite de Clytennestre et d'Égisthe; 272-281, le retour d'Oreste vaguement annoncé; 282289, mention d'un vieux serviteur, le seul qui puisse reconnaître le jeune prince.

291. Ouçaiav, alienorum, est le contraite de cinciav, domesticorum.

294-296. Oreste dit que l'ignorance, àuzhiz (nous dirions : « la grossièreté »), est inaccessible à la pitie; qu'il fant de la sagesse (nous dirions : « une certeine culture de l'âme :) pour compatir aux maux d'autrui; et il ajoute, que la sagesse (la culture), en nous rendant plus sensibles, nous expose donc à souffrir. - Il nous semble difficile de trouver dans les muts καί γαρ ούδ' άζήμιον.... σοφήν le sens qu'y attachent Piévost et Matthia : a Ni-« mia sapientia, v. c. si quis sapientis nun « esse putat misereri et ideireo omnem o misericordiam ex animo ejicit, damno a est hominibus, » — Oi yap oid(i). Les deux negations se renforcent, comme dans ού μήν ούδέ, ούδέ γάρ ούδέ.

290

295

Πρόσω γὰρ ἄστεως οὖσα τὰν πόλει κακὰ οὐκ οἶδα, νῦν δὲ βούλομαι κάγὼ μαθεῖν.

## НАЕКТРА.

Λέγοιμ' αν, εί γρή γρή δὲ πρός φίλον λέγειν 300 τύγας βαρείας τὰς ἐμὰς κάμοῦ πατρός. 'Επεὶ δὲ χινεῖς μῦθον, ίχετεύω, ξένε, άγγελλ' 'Ορέστη τάμα και κείνου κακά: πρῶτον μὲν, οίοις ἐν πέπλοις αὐαίνομαι, πίνω θ' δσω βέβριθ', ύπὸ στέγαισί τε 305 οίαισι ναίω βασιλιχών έχ δωμάτων, αύτη μέν έχμογθοῦσα χερχίσιν πέπλους, η γυμνόν έξω σῶμα καὶ στερήσομαι, αύτη δέ πηγάς ποταμίους φορουμένη. Αναίνομαι γυναῖχας οὖσα παρθένος, 310 άνέορτος ίερῶν καὶ χορῶν τητωμένη: αναίνομαι δὲ Κάστορ', ῷ πρὶν εἰς θεοὺς

NC. 298. Vulgate: ἀστεος. — 304. J'ai corrigé la leçon èν πέπλοις αὐλίζομαι, qui ne peut s'interpréter d'une façon satisfaisante. La faute s'explique par la ressemblance des lettres A et A. L'erreur αὐλίζομαι, pour αὐαίνομαι, donna lieu à la mauvaise correction αὐλίζομαι. Schæfer: στολίζομαι. — 308, vers plat écarté par Camper. Ranchenstein: φθαρήσομαι. — 309. Après ce vers se lisait notre vers 314. La transposition est due à Kirchhoff. — 310. ἀναίνομαι δὲ γυμνὰς οὖσα παρθένος L. Le mot γυναίχας, que la seconde main a écrit au-dessus de γυμνάς, a donné lieu à la valgate: ἀναίνομαι γυναίχας, leçon que j'ai conservée: on peut se passer de la conjonction δὲ. Kirchhoff et Nauck écrivent: ἀναίνομαι δὲ γυμνὰς οὖσα παρθένους. — 312-313. Peut-être: δς πρίν.... ἐμὶ ἐμνήστευον. [Nauck.] Manuscrit: ἡ πρίν.... ἐμὶ μνήστευον.

302. Κινείς, tu suscites, tu provoques. 304. Αδαίνομαι, je me dessèche. Électre a dit au vers 239 : 'Ορφ: μου.... ως ξηρόν δέμας. Quant à l'expression, comparez δορμοιλε, Phil., vers 954 : 'Αλλ' αὐανοῦμαι τῷδ' ἐν αὐλίω μόνος, et Sophocle, Ε΄l., 819 : Τζὸς πρὸς πύλη Παρεῖσ' ἐμαυτὴν ἀριλος αὐανῶ βίον. — Βαπλικῶν ἐκ δωμάτων, apres avoir habitê le palais d'un roi. 'Εχ marque la succission (ἐκδοχή). Cl. Hecube, 55 : 'Εχ τυρανικῶν δόμων, et 915 : 'Εχ δείπνων.

308. « Hic versus quasi parenthesia z facit. Addit autem hæc, quia puellam a suas sibi ipsam vestes texere per se non « indecorum est, sed ita demum, si alio-« qui nuda futura sit. "H est alioqui. » [Matthia.]

310-311. Électre dit que, n'étant épouse que de nom, elle évite de se méler aux femmes et ne paraît point au milieu d'elles dans les fêtes et dans les danses publiques.

- Άνδορτος Ιερών équivaut à ούχ δορτάζουσα τὰ Ιερά. Voyez la note sur άθυτος ἀνίρων πελάνων, Hipp. 147. — Χορών. Dans Iphig. Taur. 454 et 1143 sqq. de jeunes Grecques, captives dans un pays barbare, regrettent plus que tout le reste les chœurs de leur patrie.

312. Άναίνομαι δε Κάστορ(α), je fuls

έλθεῖν ἔμ' ἐμνήστευον, οὖσαν ἐγγενῆ. Μήτης δ' έμη Φρυγίσισιν έν σχυλεύμασιν θρόνω κάθηται, πρός δ' έδραισιν Άσίδες 315 διιωαί στατίζουσ', ας έπερσ' έμος πατήρ, 'Ιδαία φάρη γρυσέαις έζευγμέναι πόρπαισιν. Λίμα δ' έτι πατρός κατά στέγας μέλαν σέσηπεν ος δ' έχεινον έχτανεν, είς ταύτα βαίνων άρματ' έχροιτα πατρί 320 καὶ σκῆπτο', ἐν οἶς Ελλησιν ἐστρατηλάτει, μιαιρόνοισι γερσί γαυρούται λαβών. Αγαμέμνονος δὲ τύμδος ήτιμασμένος ούπω γοάς ποτ' ούδὲ κλῶνα μυρσίνης ελαδε, πυρά δε γέρσος άγλαισμάτων. 395 Μέθη δὲ βρεγθεὶς τῆς ἐμῆς μητρὸς πόσις ό κλεινός, ώς λέγουσιν, ενθρώσκει τάρω

NC, 315, πρός δ' Εδραισιν Άσίδες Hermann, πρός δ' Εδρας άστήτιδες manuscrit, — 319. Peut-être : σεσηπός. — 324. ούπω χοάς ποι' Porson. ούπώποτ' ού χοάς manuscrit.

le souvenir de Castor, j'en ai honte. Cf. Bucch., 251 : Άναίνοματ.... τὸ γῆρας ύμων εἰπορῶν νοῦν τὸν έχον.

316. Σταιζουστ' στάσιν Ε΄ ουσιν. [Hésychios] — Τετεισ'ε). Co verbe se dit aussi du benin qu'o c'êt en sice gent une sile. (f. Homere, H., I. (25 : Άλλά τὰ μέν πολίων εξ έπραθομει, τὰ δέσδασται.

317. Ectoyué at est au moyen. L'accusatif pazz, qui en depend, n'a donc tien de particulor, et la traduction a ayunt rattaché leurs robes a est trés-exacte. — Pazz, de Troie. Allusion au luxe de l'Asie.

349. Σέσηπεν dit plus que πέπηγεν, mot dont Eschyle s'est servi pour rendre la même i lee, Chueph., vers 67. La trace du sang pourri est indélabile. — Il est vrai que êtt ne se lie pis aussi bien à σέσηπεν qu'à πέπηγεν. On échapperait à cet inconvenient en écrivant σεσηπό; et en sous-entendant έστί.

349-322. \*Oς δ' ἐκτῖνον.... λαδών, Furipide a vis bloment repris et varié ce que l'Électre de Sophocle dit d'Égisthe É.,

267 sqq.): "Όταν θρόνοις Α΄τισθον ἐιθακούντ' ίδω Τοΐσιν πατρώρες, εἰσίδω δ' ἐιθέματα Φορούντ' ἐκείνω ταύτὰ, ααὶ παρεστίους Σπένδοντα λοιδάς ἐνθ ἐκείνον ὁλεσιν. Il est intéressant de comparer dans leur ensemble les couplets correspondants des deux Électre.

321. Σκήπτρ ès ol;, « le sceptre avec lequel, » est dit d'après l'analogie de iσήτα ès ξ, κόσμος ès φ, le sceptre sistant partie du costume. Cf Eschyle, Pros.
424: Στρατός όξυπρφροισε βρέμων ès αίχμαϊς.

325. Xéoros, « stérile, inculte, » est ici l'équivalent poétique de auospas, expers, orbus.

320. Mehr, di Bregheit. Les poètes latins disent : vino madens, irrigums, avidus.

327. 'Ο κ) εινός. L'Électre de Sophocle appelle Fgisthe ὁ κλεινός... νυμφίος, ν. 300. Dans notre passage il ne faut pas rapporter ὡς λέγουσιν à ὁ κ) εινός : ce serait affaiblir Piroule. Les mots α à ce qu'on dit « portent sur le fait rapporté par Électre d'après les bruits qui en couraient.

πέτροις τε λεύει μνῆμα λάῖνον πατρὸς
καὶ τοῦτο τολμᾳ τοὔπος εἰς ἡμᾶς λέγειν
Ποῦ παῖς 'Ορέστης; ἄρά σοι τύμδῳ καλῶς 330
παρὼν ἀμύνει; Ταῦτ' ἀπὼν ὑδρίζεται.
'Αλλ', ὧ ξέν', ἱκετεύω σ', ἀπάγγειλον τάδε
πολλοὶ δ' ἐπιστέλλουσιν, ἐρμηνεὺς δ' ἐγὼ,
αἱ χεῖρες, ἡ γλῶσσ', ἡ ταλαίπωρός τε φρὴν,
κάρα τ' ἐμὸν ξυρῆκες ὅ τε κλεινὸς τεκών. 335
Λίσχρὸν γὰρ, εἰ πατὴρ μὲν ἐξεῖλεν Φρύγας,
ὁ δ' ἄνδρ' ἕν' εἰς ὧν οὐ δυνήσεται κτανεῖν
νέος περυκὼς κάξ ἀμείνονος πατρός.

### ΧΟΡΟΣ.

Καί μην δέδορχα τόνδε, σόν λέγω πόσιν, λήξαντα μόχθου πρός δόμους ώρμημένον.

340

# Αιτουργος.

Έα· τίνας τούσδ' ἐν πύλαις ὁρῶ ξένους;
τίνος δ' ἔκατι τάσδ' ἐπ' ἀγραύλους πύλας
προσῆλθον; ἢ 'μοῦ δεόμενοι; γυναικί τοι
αὶσχρὸν μετ' ἀνδρῶν ἐστάναι νεανιῶν.

#### HAEKTPA

'Ω φίλτατ', εἰς ὕποπτα μὰ μόλης ἐμοί ·
τὸν ὄντα δ' εἴσει μῦθον · οἴδε γὰρ ξένοι
ἤκουσ' 'Ορέστου πρός με κήρυκες λόγων.
'λλλ', ὼ ζένοι, σύγγνωτε τοῖς εἰρημένοις.

345

NC. 335. Pécris τε κλεινός pour τ' έκείνου. Agamemnon était aussi le père d'Électre, et les vers suivants sont bien amenés par κλεινός. — 342. ἀγραύλους στέγας Nauck. Peut-être : ἔλρας. — 343. La leçon ἢ μου a été corrigée par L. Dindorf.

328. Πέτροις τε λεύει μνῆμα. Sophocle dit (Ε΄!., 277 sqq.) que les meurtriers d'Agamemno not fait de l'anniversaire de sa mort un jour de fête. On voit qu'Euripide a voulu renchérir sur son devancier.

329. Εἰς ἡμᾶς, sur nous, contre nous,

2.9. Είς τμας, sur nous, contre nous, c.-a-d. contre les enfants d'Agamemnon,

330. Σοὶ τύμδω, construction homerique (κω) δλον καὶ κατὰ μέρος,. Voyes la note sur ππιοὶν δλεθρον βιοτῷ προσάγεις, Méd., 994 sq. 333-335. Compares avec cette péroraison pathétique ce que souhaite une autre héroine d'Euripide, dans Hécube, v. 836 aqq. — Ό τε κλεινός τεκών fait antithèse à κάρα τ' έμὸν ξυρῆκες. Le participe τεκών est employé substantivement. Cf. Eschyle, Perses, 248: 'Ιόντων τοζς τεκοῦσι.

345. Είς υποπτα équivant à είς υποψίαν.

348. Tois sipruivois. Électre demande pardon de ce qu'a dit le Laboureur.

# ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Τί φασίν; άνηρ έστι καὶ λεύσσει φάος; 
ΗΛΕΚΤΡΑ.

350

'Η καί τι πατρός σῶν τε μέμνηται κακῶν; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Έν ελπίσιν ταῦτ` ἀσθενής ρεύγων ἀνήρ.
Αντογριος.

ΤΙλθον ο 'Ορέστου τίν' άγορεύοντες λόγον;

Σκοπούς ἔπεμψε τούσδε τῶν ἐμῶν κακῶν.
ΑΝΤΟΥΡΓΟΣ.

Οὐκοῦν τὰ μεν λεύσσουσι, τὰ δε σύ που λέγεις.

ΠΛΕΚΤΡΑ.

**3**55

Ίσασιν, ούδὲν τῶνδὶ ἔχουσιν ἐνδεές.

ΑΝΤΟΥΡΓΟΣ. Ούχοῦν πάλαι γρῆν τοῖσοὰ ἀνεπτύγθο

Ούκοῦν πάλαι χρῆν τοῖσο ἀνεπτύχθαι πύλας. Χωρεῖτ ἐς οἴκους ἀντὶ γὰρ χρηστῶν λόγων ξενίων κυρήσεθ, οἶ ἐμὸς κεύθει δόμος. Αἴρεσθ, ὁπαὸοὶ, τῶνο ἔσω τεύχη ὀόμων · καὶ μηδὲν ἀντείπητε, παρὰ ρίλου ρίλοι

360

NC. 349. Schæfer a rectifié la leçon avis ici et au vers 364.

300. Λόγω γοῦν, du moins à ce qu'ils distat. Λόγω, « en paroles », est le contraire de εργω, « en réalité ». Comme il peut y avoir dans cette manière de s'exprimer quelque chose de fâcheux pour les étrangers, Electre se hâte d'ajouter : « Mais ce qu'ils disent ne me semble pas indigne de foi. »

351. Construisez : πατρό; (χαχῶν) σῶν τε καχῶν.

352. Έν ἐλπίσιν ταῦτ(α), à ce sujet, il n'y a que de vagues espérances. Ταῦτα se réfère à l'idée de vengeance, qui est implicitement contenue dans μέμνητα κακῶτ; v. 381. Dans son ensemble ce vers fait allusion au proverbe gree : a Les exilés ar repaissent d'espérances. » Cf. Pécs., 386 : Al δ' ἐλπίδες βόσκουστ φυγάδας, ως λόγες. Voy. aussi Eschyle, Agam., 1666, cà Égisthe dit précisément à propose da retout d'Oreste, dont on le menace : Οἰδ' ἔγὸ γεύγοντας ἀνδρας ἐλπίδας σιτουμένους.

360. Όπαδοί. Il faut entendre les nerviteurs qui accompagnent les deux étrangers; le Laboureur n'en a point.—Τῶνδ(ε), étant immédiatement suivi d'Ēσω, doût être rapporté à δόμων. Aucun Gree m'aurait en l'idée de construire τεύχη τῶνδε.

361. Kai undir arteinne. Ces mots

365

μολόντες άνδρός· καὶ γὰρ, εἰ πένης ἔρυν, ούτοι τό γ' ἢθος δυσγενές παρέξομαι.

Πρός θεῶν, ὅδ' ἀνὴρ δς συνεχχλέπτει γάμους τοὺς σοὺς, Ὀρέστην οὐ χαταισχύνειν θέλων;

Ούτος χέχληται πόσις έμὸς τῆς ἀθλίας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φεῦ.

οὐχ ἔστ' ἀχριδὲς οὐδὲν εἰς εὐανδρίαν .

\*Ήδη γὰρ εἴδον παῖδα γενναίου πατρὸς

τὸ μηδὲν ὅντα, χρηστὰ δ' ἐχ καχῶν τέκνα,
λιμόν τ' ἐν ἀνδρὸς πλουσίου φρονήματι,

Υνώμην δὲ μεγάλην ἐν πένητι σώματι.

Πῶς οὖν τις αὐτὰ διαλαδὼν ὀρθῶς χρινεῖ;

πλούτω; πονηρῷ γ' ἄρα χρήσεται χριτῆ \*

ἡ τοῖς ἔχουσι μηδέν; ἀλλ' ἔχει νόσον

πενία, διδάσχει δ' ἄνδρα τῆ χρείᾳ χαχόν.

370

375

NC. 363, δυσγενές Canter, pour δυσμενές. — 369. παίδα Herwerden. άνδρα ms. — 370. δ' Orion, Anthologn., VIII, 7, et Stobée, Anthol., LXXXVII, 40, où les vers 367-370 sont cités. τ' L. — 372. δὶ Seidler. τε L. — 373 χεινή L. — 374-379. Wilsmowitz croit ces vers tirés d'ailleurs: peut-être de l'./wg/c d'Euripide. — 376. κακά Wilsmowitz.

361-365. Συνεκκλέπτει γάμους τοὺς σούς, de conceit avec toi il élude furtivement l'hymen contracté avec toi. L'explication: « una nuptias tuas celat quales « sint », est erronée. Les mots suivants: "Ορέστην οὺ καταισχύνειν θέλων, le prouvent assex. Κλέπτειν et ἐκκλέπτειν signifient quelquefois « écarter furtivement », et tel est le sens que ces verbes ont ici dans le composé συνεκκλεπτει.

367. 'Ακριδές, sous-ent. κριτήριον. Oreste dit qu'il n'y a point d'indice certain de la valeur d'un homme. — Elç, par rapport à.... Cf. v. 329.

370. Τὸ μηδέν ὅντα, étant un homme de rien, un homme nul et sans valeur. Cf. Iph. Aul., 943: 'Έγὼ τὸ μηδὲν, Μενέλεω; δ' ἐν ἀνδράσιν.

371. Διμόν.... φρονήματι, et (j'ai vu)

la misère dans les sentiments d'un homme riche. Cf. Alexi» (ou Ménandre), dans Stobée, Anthol., XCIII, ! : Ψυχήν έχειν δεὶ πλουσίαν τὰ δὲ χρήματα Ταῦτ ἐστιν δψις, παραπέτασμα τοῦ βίου. Antiphane, fr. (28 : Χρημάτων πλοῦτον παρασχών, τοῦ φρονεῖν δὲ καλῶς πένητα ποιήσας.

374. Κριτή. En prose, on aurait dit

χριτηρίω.
375. Ἡ τοῖς ἔχουσι μηδέν, suppléez: ἀριτὴν ἐνεῖνει κρινεῖ; La tournure de ces phrases serait plus régulière, si après la première question: πλούτω; le poēte avait amené, comme seconde question, ἢ ἐνδεῖφ; — Νόσον, un vice.

376. Διδάσκει.... κακόν. Ne traduisez pas : « (la pauvreté) enseigne le mal ». Pour rendre cette idée, un Grec aurait dit διδάσκει κακά. Ici κακόν est adjectif λλλ' εἰς ὅπλ' ἐλθών; τίς δὲ πρὸς λόγχην βλέπων μάρτυς γένοιτ' ἄν ὅστις ἐστὶν ἀγαθός;
Κράτιστον εἰκῆ ταῦτ' ἐᾶν ἀφειμένα.
Οὖτος γὰρ ἀνὴρ οὖτ' ἐν Ἀργείοις μέγας
οὖτ' αὖ ὀοκήσει δωμάτων ὡγκωμένος,
ἐν τοῖς δὲ πολλοῖς ῶν, ἄριστος τὑρέθη.
Οὐ μὴ ἀρρονήσεθ', οῦ κενῶν δοξασμάτων πλήρεις πλανᾶσθε, τῆ δ' ὁμιλία βροτοὺ κρινεῖτε καὶ τοῖς ἤθεσιν τοὺς εὐγενεῖς;
Οἱ γὰρ τοιοίὸε καὶ πόλεις οἰκοῦσιν εὖ

NC. 377. ἐλθών Kirchhoff. ἐλθω L. — 378. Manuscrit : ἀγαθός. — 380. Manuscrit : ἀγάρ. — 382. ἐν τοῖς τρόποισιν Herwerden. — 383. Badham a corrigé la leçon τὰ μὰ ερονήσεθ, qui donne un contre-sens, quoi qu'on en ait dit. Celle de Stobée, ˌʃark, LXXXVI, 4 : οὰ μὰ ερονήσηθ, ne vaut pas mieux. — 380. Manuscrit : τοιοῦτοι. Subée : τοιοῖδε. — Ensuite καὶ πόλεις, pour τὰς πόλεις, est une correction indiquée μα Colet, Nova Lectiones, p. 294. — Wilamowitz croit les vers 386 à 390 tirés d'une autre pièce d'Enripide.

masculin et δ.δάσκει κακόν est dit d'après l'analogie de ποιεῖ νακόν : « la pauvreté enseigne à l'homme à être pervers ». Cf. Méd., 295 : Παίδας περισσῶς ἐνδ.δάσκεσθαι σοφούς. On cite un vers tire du l'elèphe d'Enripide et passé en proverbe : Χρεία διδοσκει, κίν βορδύς τις τ΄, σοφον (Stohée, Antic. XXIX, 55, et Suida, att. Χρεία). Ajontez Soph., Él., 13 : Καξεθρεφάμην (σεία. πατρ: τιμωρόν φόνου.

379. Kożniotov.... żęniuś x, le plus sage est de ne pas cherchei one tegle dans ce qui est l'effet du hasard. S'il faut ea croire Diogene Lacree (II, 33), ce veis (qui est attribué l'.dugé d'Euripide par ce compilateur d'ancedotes) excita l'indignation de Socrate. Diogène prétind que le plilosophe se leva, et sortit du théatre

en disant qu'il était ridicule de cosris après an esclave perdin et de renocer à chercher la vertu. Je regrette que Socrate ait été si vif et si impatient dans cette occasion. En restant quelques minutes de plus, il aurait reconnu l'injustice de se critique. Euripide engage les hommes a juger de la vertu de leurs semblables, nos sur de vaines apparences, mais d'après leur conduite et leur vie tout entière. Voy. v. 384 sq. Mais ne prenons pas Socrate a partie : il n'est pas responsable de tous les mots que les faiscurs de biographies est mis sur son compte.

381. Δοχήσει δωμάτων ώγκωμινες. « gentis nobilitate elatus, i. e. clara. • [Fix.]

382. 'Ev τοῖ; ἐἐ πολλοῖς ຜν. Le Grees ont l'habitude d'opposer of πολλεί le peuple, à οἱ ὁλίγοι, les nobles-

353. Ο μή ἀξρονήσεδ' (synérèse usitée), ne cesserez-vous pas d'être insenso. Voy. la note sur οὐ μή παρ' ὅχλερ ταδ γερόσει; Ηίρρ., 213.

381-35. 15 2 620 (a... abyavaïa, ne préférerezvous pas erus qui se montrent mille dans les relations sociales par les mocars?

386. Ol romide, c'est-à-dire : ol r dynkin xai roit fiftens sòpessic upelières les hommes vraiment nobles,

35:

355

καὶ δώμαθ' · αὶ δὲ σάρκες αὶ κεναὶ φρενῶν άγάλματ' άγορᾶς είσιν. Οὐδὲ γάρ δόρυ μάλλον βραγίων σθεναρός άσθενοῦς μένει. έν τη φύσει δέ τοῦτο κάν εὐψυχία. — 390 Άλλ' ἄξιος γὰρ δ τε παρών δ τ' οὐ παρών Άγαμέμνονος παῖς, οὖπερ είνεγ' ήχομεν. δεξώμεθ' οίχων χαταλύσεις: γωρεῖν γρεών, δμῶες, δόμων τῶνδ' ἐντός: ὡς ἐμοὶ πένης είη πρόθυμος πλουσίου μαλλον ξένος. 395 Λίνῶ μέν οὖν τοῦδ' ἀνδρὸς εἰσδογὰς δόμων• έβουλόμην δ' αν, εί χασίγνητός με σός είς εύτυγούντας ήγεν εύτυγῶν δόμους. Ίσως δ' Αν έλθοι. Λοξίου γάρ έμπεδοι χρησμοί, βροτών δὲ μαντικήν γαίρειν έω. 400 χορος.

Νῦν ἢ πάροιθεν μᾶλλον, Ἡλέχτρα, χαρᾶ

NC. 388. Manuscrit: Sopi. Stobée: Sópu.

388-389. 'Αγάλματ' ἀγορᾶς, de belles images qui se font admirer sur la place publique. On a rapproché de ce passage un fiagment de l'Autolycos (Athérea) de l'Autolycos de l'én de l'Autolycos de l'én de l'en appelant Excline τὸν καλὸν ἀνδριάντα (Couronne, 129). — Δόρυ.... μένει, il attend de pied ferme la lance de l'ennemi. Cf. Homère, Iliade, V, 527: 'Û; Δαναοί Τρώας μένον ξυπεδον ουδ' ἐφέδοντο, et pussim.

390. Il ne faut pas prétendre que le lieu commun qui se termine ici suit un hors-d'œusre. Le poëte y expose une des vues principales de ce drame, celle-la même à laquelle il a donné un corps en créant le personnage du Laboureur. Voyez p. 567.

204-393. 'λλλ' άξιος γάρ.... καταλύσεις, mais acceptons l'hospitalité dans cette maison : elle n'est pas indigne du prince a la fois présent et absent, du fils d'Agamemnon, pour lequel nous sommes venus. En grec on peut dire indifféremment ή κατάλυσις άξια ἐστίν 'Όρέστου et 'Όρέστης ἀξιός ἐστι τῆς: καταλύστως. Voy. la note sur le vers 262. — "Ο τε παρῶν ὅ τ' οὐ παρῶν. Ces mots sont à double entente. L'étranger semble dire qu'Oreste est en quelque sorte présent dans la personne de son représentant, quoiqu'en réalité il soit absent. Cependant le sens véritable de ces mots, c'est qu'Oreste est présent en réalité, quoiqu'il passe pour absent. La traduction de Matthiæ: « sive adsit, sive absit », n'est pas exacte. Elle ne serait admissible que s'il y avait παρών τε κοῦ παρῶν, sans article.

394-395. 'Ω; ἐμοί.... ξένος, car pour ma part j'aime mieux (ἐμοὶ εἶη μαλλον, puissé-je avoir plutôt) un hôte pauvre et empressé qu'un hôte riche.

307-308. Έδουλόμην δ' αν, j'aimerais mieux. — Εί ήγεν είς δόμους, s'il me conduisait, c.-à-d. s'il me recevait, dans sa maison.

404-403. Le vers permettait d'écrire νῦν μάλλον ἢ κάροιθεν. Mais l'ordre des me ts pr. feré par le poète fait mieux ressortir l'antithèse. — Χαρά θερμαινόμεσθα καιδίαν, nous nous réchauffons le œur par la joie. Barnes a déja cité Homère, Od., VI, 186 :

θερμαινόμεσθα καρδίαν τοως γάρ αν μόλις προβαίνουσ' ή τύχη σταίη καλώς ΗΛΕΚΤΡΑ.

ΤΩ τλήμον, είδως δωμάτων χρείαν σέθεν τι τούσδ' έδέξω μείζονας σαυτοῦ ξένους; ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Τί δ'; εἴπερ εἰσὶν ὡς δοχοῦσιν εὐγενεῖς,
ούχ ἔν τε μιχροῖς ἔν τε μὴ στέρξουσ' ὁμῶς;

Έπει νυν εξήμαρτες εν σμικροϊσιν ών, ελύ ως παλαιόν τροφόν εμοῦ φίλον πατρός ες ἀμφὶ ποταμόν Τάναον, Άργειας δρους τέμνοντα γαίας Σπαρτιάτιδός τε γῆς, ποίμναις όμαρτεῖ πόλεος εκδεδλημένος κέλευε δ' αὐτόν, τῶνδ' ἀφιγμένων, δόμους ελθεῖν ζένιά τ' εἰς δαῖτα ποροῦναί τινα. Ἡσθήσεταί τοι καὶ προσεύξεται θεοῖς, ζῶντ' εἰσακούσας παῖδ' δν ἐκσώζει ποτέ. Οὐ γὰρ πατρώων ἐκ δόμων μητρὸς πάρα λάδοιμεν ἄν τι πικρὰ δ' ἀγγείλαιμεν ἀν, εὶ ζῶντ' Όρέστην ἡ τάλαιν' αἴσθοιτ' ἔτι.

NC. 407. La leçon στέξουσ' όμως a été corrigée par Victorius et par Seidler. — 409. τροφέ' Elmsley. — έμοῦ φίλον Camper. έμου φίλου L. — 412. πόλεως L. — 413-114. Je corrige la leçon πύτον τόνδ' εἰς δόμους ἀφιγμένον έλδεῖν ξένων π'. Voy. Reta supplémentaires. — 415-416. A. Schmidt veut transposer ces vera avant 413.

Μάλα που σφίσι θυμός Αίξν ξύφροσύνησιν Ιαίνεται.

407. Στέρξουσ(t), ils seront contents. Cf. Hipp., 468 et 464. — Il faut avoner que le Laboureur marque des sentiments plus élevés, plus vraiment nobles que la fille des rois. Mais Électre est comme toutes les maîtresses de maison: sa grande préoccupation, c'est de se faire honneur en offrant à ses hôtes un repas convenable.

410. Ποταμόν Τάναον. A la fin de son deuxième livre, Paus mias, après avoir marqué l'endroit où les territoires d'Argos, de Sparte et de Tegée confinent ensemble, ajoute: Ποταμός δε καλούμενος

Τάναος (rulgate vicieuse: Τάνος), εξεγος δή ούτος έκ του Πάρνωνος πάτεισε, βάπ διά τή; Άργειας έκδίδωσεν ές τὸν Θυρεάτην κόλπον.

413-414. Δόμους, dans notre makes
— Ξένια. Cf. 359.

415. 'Hothrara.... Cela implique qui le vicillard s'empressera de faire ca qu'es lui demande.

416. Ἐχσώζει ποτέ. Le présent est quel quefois rapproché de ποτέ. Cf. Méd., 964.

quefois rapprocue de noval.

418. Iluzia, une nouvelle ambre peu nous, une nouvelle qu'elle nous ferni payer cher. [Fix.] La tournure du ver snivant réfu'e l'explication a une nouvelle douloureuse pour elle no

**L**OS

410

415

#### ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ.

Αλλ' εἰ δοχεῖ σοι, τούσδ' ἀπαγγελῶ λόγους 420 γέροντι· χώρει δ' εἰς δόμους ὅσον τάχος χαὶ τἄνδον ἐξάρτυε. Πολλά τοι γυνὴ χρήζουσ' ἄν εὕροι δαιτὶ προσφορήματα. Έστιν δὲ δὴ τοσαῦτά γ' ἐν δόμοις ἔτι, ῶσθ' ἔν γ' ἐπ' ἡμαρ τούσδε πληρῶσαι βορᾶς. 425 ἀχοπῶ τὰ χρήμαθ' ὡς ἔχει μέγα σθένος, φίλοις τε δοῦναι σῶμά τ' εἰς νόσον πεσόν εἰς μιχρὸν ἤχει· πᾶς γὰρ ἐμπλησθεὶς ἀνὴρ 430 ὁ πλούσιός τε χὼ πένης ἴσον φέρει.

ΧΟΡΟΣ

Κλειναὶ νᾶες, αἴ ποτ' ἔμβατε Τροίαν . [Strophe 1.] τοῖς ἀμετρήτοις ἐρετμοῖς πέμπουσαι χοροὺς μετὰ Νηρήδων,

NC. 424. Ancienne vulgate: τοσαῦτα τὰν δόμοις. — 426. γνώμη πέσοι L. πέση Schrier, γνώμης πέσω Stobée, Anth., XCI, 6. — 428: Manuscrit: ξένοις. Stobée, l. c., et Plutarque, de Aud. poetis, p. 33: φιλοις. Dans ce dernier, on lit aussi εἰς νόσους. — 420. Stobée: ἐψημέρου βοράς. — 430. εἰς σμιχρὸν L.

413. Προστρρήματα. Ce mot, qui no se lit qu'ici, est généralement pris pour un synonyme de προστρρά, « nourriture » (et non « plat » : car ce substanti répond au verbe moyen προσφέρεσθαι). l'aimerais mieux l'expliquer : « additions, assaisonnements ».

426 'Ey τοῖς τοιούτοις... πέση, quand il m'arrive de reflechir sur des cas pareils à celui-ci. Quant à la construction πίπτειν εν τ.νι, cf. Homère, Hiale, XIII, 206 : Πεσεν ἐν πονιησιν, et pasν.π.

423-430. Tric. .. fizet. « Ad quotidianum vero victum parvi refert. »

431. Le dialogue cotre Electre et le Laboureur se compose de deux distiques (404-107), et de deux couplets, de douze vers chaeun .108-131).

1/2. Kiervat valg. La magnificence du c'épart de la flotte grecque, tableau placé

an début de ce chœur, contraste avec le sujet de l'épode, le triste retour et la mort ignominieuse d'Agamemnon. — Αῖ ποτ' ἐμιθατε (pour ἐνέθητε) Τροίαν, qui jadis vous dirigiez vers le pays de Troie.

433. Άμετρήτοις équivaut ici à άναρ.θμήτοις.

438. Πέμπουσαι χορούς, a ducentes choreas ». Avec leurs rames innombrables, qui sont comme autant de pieds, les vaisseaux dansent sur les flots, et les flots, agités par le mouvement des rames, bondissent autour des vaisseaux, semblent s'associer à leur danse. Traduisez ces faits en langage poétique et mythologique, vons verrez les chœurs des Néréides accompagner l'danse des vaisseaux. Sophoele dit (OEA Col., 7.0): 'A δ' εύτρεταιος ἐκπαγλ' άλία χεροί παροπτουίνα πλάτα βρώσκει των λεατομπολών Νεγέδον ἀκολουθος. Ailleurs Euripide lui-même fait conduire les

[ν' ὁ φίλαυλος ἔπαλλε δελφὶς πρώραις χυανεμβόλοις
είλισσόμενος,
πορεύων τὸν τᾶς Θέτιδος
χοῦφον άλμα ποδῶν ᾿Αχιλῆ
σὺν Ἁγαμέμνονι Τρωίας
ἐπὶ Σιμουντίδας ἀχτάς.

13

443

Νηρῆδες δ' Εὐδοϊδας ἀκτὰς λιπούσαι

[Antistrophe 1.

NC. 436. χυανεμβόλοιστε L<sup>4</sup>. — 437. είλισσόμενος L<sup>4</sup>. είειλισόμενος L<sup>3</sup>. Arimphane, dans un morceau où il se moque du style lyrique d'Euripide, et où les vers 436 et 436 se trouvent insérés, écrit sistementationstre δακτύλοις φάλωγγες (Gron., 4344). C'est une imitation comique du chant (κατά μίμησεν τῆς μελοποιίας, die le scheine d'Aristophane), mais non du texte de notre passage. — 438. πορεύουσαι τὸν Θεπίες Wecklein. Peut-être πορευούσαις. — 439. La leçon ἀχιλλῆ a été rectifiée par Hesth. — 440. Manuscrit : τροίας. Seidler : Τρωίας ου Τρωίας. — 442. Seidler a rectifié la leçon εὐδοίδας.

chœurs des dauphins par un navire qu'il appelle : Χοραγὶ τῶν καλλιχόρων δελφίνων. (Hélène, 1464, passage cité par Scidler.)

435. Φίλαυλος. Les dauphins aiment la musique : tout le monde sait ce que les Grecs racontaient d'Arion. lei, c'est la flûte du τριπραύλης (του, la note sur Iph. Taur. 4125) qui attire les dauphins. — Έπαιλε est ici employé intransitivement : α il se balançait, »

438. Πορεύων, conduisant, escortant.

439. Κοῦτον Σλμα ποδών, « léger an saut des pieds, » répond à l'homérique ποδαι ώχύς.

410. Σον 'Αγαμέρνοντ. Ces mots sont importants, parce qu'ils établissent jusqu'à un certain point l'unité de ce chœur. Achille, le guerrier le plus brillant de l'armée grecque, ne figure ici que pour mettre en lumière la gloire de celui qui commandait toute cette armée, et qui périt de la main d'une femme. Il est vrai que le poète s'arrétera si longtemps sur Achille et sur l'armure d'Achille qu'il nous fera perdre de vue le véritable sujet de ce morceau : l'accessoire s'étend aux dépens du principal.

442. Εύδοίδας άκτάς λιπούσαι. Les

Néréides, qui viennent de la haute mer et peut-être de Lemnos, où était la fauge de Vulcain, passent près de la côte nerd-eaux de l'île d'Eubée pour se rendre dans la Thessalie.

442-451. Les Néréides viennent tre Achille au fond des montagnes de la The-Achille au sono ues montagnes es clevé par a père, et lui apportent les armes ful pour lui par Vulcain. On voit qu'E. (sans doute d'après d'autres portes) fait sortir aussi la première armure d'Achile des mains de l'ouvrier divin. De plus, à contredit ici la fable suivant laquelle Pilis cacha son fils daus l'île de Scyros pour le dérober à une mort précuce. Mais de ter d'Euripide ces faits étaient racontés de diverses manières, et la version qui de mine aujourd'hui n'étnit pas encure gine ralement et exclusivement admise. Dans l'Hinde (XI, 765 sqq ) Ulysoe et Phénis viennent trouver Achille dans la maison de son père : Pélée n'a mullement son a cacher son fils, et il ne fait aucune diffculté de le laisser partir. (Cf. II. IX, 253 et 439; XVIII, 58.) D'après les Cyprisques (voy. l'extrait de Proclus) et la Petite Iliade (voy. schol. ad Il. XIX, 326) c'étuit au retour de l'expédition de Mysis . Ἡφαίστου χρυσέων ἀχμόνων
μόχθους ἀσπιστᾶν ἔφερον τευχέων
ἀνά τε Πήλιον ἀνά τε πρυ
μνὰς Ὅσσας ἱερὰς νάπας
Νύμφαις σχοπιάς τ'
ὀρειπλάγχτοις, ἔνθα πατὴρ
ἱπτιότας τρέφεν Ἑλλάδι φῶς
Θέτιδος εἰνάλιον γόνον,

ταχύποδ' οὖρον ᾿Ατρείδαις.

Ἰλιόθεν δ' ἔκλυόν τινος ἐν λιμέσιν Ναυπλίοισι βεδῶτος [Strophe 2.]

NC. 443. Peut-être: χουσέους: cf. Iph. Aul., 1071 — 444. J'écris ἀσπιστὰν pour ἀσπιστὰς. — 447-448. Je corrige la leçon νυμραίας d'après la strophe. Νυμφῶν Seidler. — J'écris τ' ὁριιπ) άγκτοις pour κόρας μάτευσ'. Cf. notes explicat. — 450. La leçon ἐνάλιον a été rectifiée par Seidler. — 451. Je corrige la leçon ταχύπορον πόδ' que j'ai eu la faiblesse d'expliquer dans la première édition. — 452. Manuscrit: πνες.

qu'Achille aborda dans Seyros et épousa Déidamie, Welcker (Der apische Cyclus, I, p. 60 et 11, p. 141) en conclut avec raison que dans ces poëmes il n'était pas non plus question du séjour du jeune Achille parmi les filles da roi Lycomède. Cette dernière fable a fourni, il est vrai, à Euripide le sujet de sa tragédie des Scyriennes. Mais ce n'est pas là une raison de croire que notre poète n'ait pu suivre ici une autre fable : il ne s'est jamais piqué de faire de son theatre un cours uniforme d'histoire fabuleuse. Les critiques qui, pour mettre Euripide d'accord avec lui même et avec une fable très répandue de nos jours, prétendent que toute cette strophe est gravement altérée, émettent donc une supposition gratuite. Du reste, on a beau faire une part tres large aux erreurs des copistes, le sens général de ces vers est clair et évident.

443-444. Ἡ ΣΣΙ ΣΤΟ Ο ΧΡΟ ΤΈΝ Ο ἀΧ ΜΟ ΥΜΟ μόχθους, les travaux des enclumes d'or de Vul-ain. Ces travaux consistent dans une armure d'hophite, littéralement « armure hophite », ἀσπιστᾶν τευχέων. Cf. Héracl., 699 : ὑπλίτην κόσμον; Pindare, Pyth., I, b : Τὸν αίχματὰν περαυνόν. Des deux compléments de μόχθους, le génitif τευχέων marque le contenn, le génitif ἀχμόνων la provenance. — Χρυσίων. Synérèse.

445-446. Πή) tov. C'est la que résidait Chiron, le sage Centaure chargé de l'éducation d'Achille, et qui, dans ce morceau, n'est rappelé qu'in lirectement par la mention de cette montagne. — Πρυμνάς.... νάπας, les vallées les plus profondes.

447-448. Σκοπίας, les cimes, speculæ.

— 'Οριπλάγκτοις. Cf. Aristophane, Thesmophor., 328: Νησέος έναλιοί τε κόραι, Νύμφαι τ' δρείπλαγκτοι. La ressemblance avec notre passage est remarquable. Est-ce une parodie?

449. Ίππότας. Homère dit Ιππηλάτα Πηλεύς, II., VII, 428. — Τρέφεν Έλλάδι φῶς, il l'éleva (pour être un jour) la joie de la Grèce. Voy. la note sur le vers 376. Cf. d'ailleurs Iph. Aul., 4063, οù Achille est appelé Θεσσαλία μέγα φῶς.

454. Οὖρον: mot homérique que Pindare applique à Achille. Cf. Isthm., VII, 55: 'Αχιλεύ:, οὖρος Αἰακιδᾶν. — 'Ατρεξ-δαις. Ce mot nous ramène encore au sujet principal de ce chœur. Cf. 440.

452-453. Ἰλιόθεν.... Ces mots indiquent que ce qui suit regarde la nouvelle armure qu'Achille reçut après la mort de τᾶς σᾶς, ὧ Θέτιδος παῖ,

κλεινᾶς ἀσπόδος ἐν κύκλω

τοιάδε σήματα δείματα ρρικτὰ τετύχθαε.
Περιδρόμω μὲν ἴτυος ἔδρα.
Περσέα λαιμοτόμαν ὑπὲρ ἄλμας
ποτανοῖσι πεδίλοις κορυρὰν
Γοργόνος ἴσχειν, Διὸς ἀγγέλω σὺν Ἑρμᾶ.
τῷ Μαίας ἀγροτῆρι κούρω.

Έν δὲ μέσφ κατέλαμπε σάκει ραέθων [Amistrop! κύκλος ἀελίσιο 
ἴπποις ἄν πτεροέσσαις 
ἄστρων τ' αἰθέριοι χοροί, 
Πλειάδες 'Γάδες, Έκτορος ὅμμα τρόπαιον. 
Ἐπὶ δὲ χρυσοτύπφ κράνει

NC. 155. Peut-être : απινάς. — 456. φρικτά Nauck. Φρυξί Schenkl. On lisait Φρι et on expliquait : « objets de terreur pour les Phrygiens, » au lieu de s'avouer que mots n'offraient aucun «ens. — 459. λαιμοτόμαν, correction de Seidler, pour λαιμον. — Γècris άλμος pour άλδι, à cause du mêtre. — 460. πιδίλοις αφρυφάν Herreur πιδίλοισε φυάν L. — 466. άντι L<sup>1</sup>. ΤΙ et II se ressemblent. — 469. διμαστ τροταίο: Βισπες. Γιαί écrit διμα τροπαίον pour rêtablir Γασσονί antiphique. Les copistes ont changé ce qu'ils ne comprenaient pas. διμαστ τάρδος Ra — 470. χρυστοτύτω L. χρυσυτύπω Seidler. Si l'on écrivait χρυσυτυκίζ, Γασσονί strophique serait [ lus rigouneux.

Patrocle. — Ναυπλίειτα. Strabon, VIII, p. 368: 'Η Ναυπλίει το τών Αργειών γαύσταθμον.

456. Δείματα φρικτά. Ces mots expliquent poarquoi. Euripide s'éloigne tant d'Honère dans la description du bouslier d'Achille. Il vent y mettre des figures qui puissent offrayer l'unnemi, comme Hésio le a fait pour le Bouclier d'Hercule. Voy, les vers 161 sqq. de ce petit poème: <sup>2</sup>Ε, δ' δρίων κεραλιί δείνων έσαν, ούτι παπειών, Δύδια 2, ται ποδέεπχον επί χθονί πλο' άμθρωπων Οξεινές άντιδια, πολεμον Δό είν πέροιεν.

\$57. Hesišpóμφ μέν livos Elsa, sur le bord qui courait autour du houcher. La périphrase livos Elsa désigne ce bord circulai.e. (itus, comme l'endroit [έπος] οὐ les figures se trouvaient placées Hesiole ,4, c. 344) dit simplement ἀμφι δ' itus.

108-461. Construisez: (Έ ε ο υσν, ν. 6 Περσέπ (sous-ent. άρθέντα οπ πετόμε ύπερ Ε΄ μας πεδίλεις ποτανοϊστν, Ισ κερυτίν λειμοτόμεν Γορτόνος. Le κ nin λειμοτόμεν, ponr λαιμότομεν, nne licence admise dans les morcesur tiques.

462. Ayparrapt. On sait que Mer est le dieu des troupeaux et des bergen 446. "Ay, apscope pour ตั้งตั้.

167-468. Άστρων.... Υάδες. Dons liade, XVIII, 485. Vulcain figure su bonelier d'Achille: 'Εν δὲ τὰ τείρεα παντάτ' οὐρανὸς ἐστεράνωσας. Πλειάδο 'Υάθας τε....

4.8. Ε στορος όμια τροπαίου, τως fait fair Hector, Cf. τ. 674: "Ω Ζεό τρόπαι' έγθ ων έμων. — Quant à δα dans le sens de όρεια ου όψες, cf. : μlocke, far, (201: "Ω δυσθέατου όμι

Σοίγγες ὄνυξιν ἀοίδιμον ἄγραν σέρουσαι. Περιπλεύρω δε κύτει πυρπνόος έσπευδε δρόμω λέαινα χαλαίς Πειρηναΐον δρῶσα πῶλον.

475

Έν δὲ δόρει φονίω τετραβάμονες (πποι έπαλλον, [Épode.] χελαινά δ' άμφὶ νῶθ' ἵετο χόνις. Τοιῶνδ' ἄναχτα δοριπόνων έχανεν άνδρῶν, Τυνδαρί, 480 σὰ λέγεα, κακόφρων κόρα. Τοιγάρ σέ ποτ' οὐρανίδαι πέμψουσιν θανάτοις. ή σάν έτ' έτι φόνιον ύπο δέραν 485 όψομαι αίμα γυθέν σιδάρω.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Ποῦ ποῦ νεᾶνις πότνι' ἐικὴ δέσποινά τε,

NC. 475. Bothe a substitué όρωσα à 6' όρωσα. — 476. La leçon δορί a été rectifiée par Hermann, Hartung : άορι δ' έν φονίω. - 481-482. Manuscrit : τυνδαρίς άλέγεα. Seidler a reconnu qu'il faut lire : Tuvoapi, où ligen. Mais il n'aurait pas du changer έχανεν en έχανες et traduire σα λέχεα « tuum maritum ». Les mots λέχος, λέπτρον, tonή peuvent s'appliquer par métonymie à la femme; mais ils ne désignent jamais Thomme - Dindorf a rectifié la leçon xoupa. - 483. Bavárotot xáv L. Bavárots n μάν Nauck, ή σὰν Schenkl. IK ressemble à HC. σὰν δ' déjà L. Dindort. - 486. δψομ aluz L.

et Électre, 903 : Eunaier zi mor Wuyf σύνηθες διμα.

471. Άριδιμον άγραν, « prædam cantu « comparatam. » [Musgrave.] Le Splinx chantait ses énigmes. Sophocle l'ap-pelle σκληρά ἀοιδός, ποικιλωδός et ραψωές; (OEd. Roi, 36, 130, 391).

472-175. Περιπλεύρφ.... πώλον. Sur ta cuirasse d'Achille on voyait la Chimère fuir a l'aspect de Pégase, monté par Bellécophon. - Περιπλεύρω κύτει, littéralement : « sur l'enveloppe qui serrait ses flines ». - Πυρπνόος λεαίνα Homère, Il. VI, 181, donne de la Chimere cette description : Πρόσθε λέων, δπιθεν δε δράχων, μέσση δε χίμαιρα, Δεινόν άποπνειούσα πυρός μένος αίθομένοιο. - Ilειρηναΐον πώ)ον. Pégase, le cheval des sources (son nom l'indique), fit jaillir, en frappant la terre de son pied, la source de Pirène près de Corinthe, comme celle d'Hippocrène sur l'Hélicon.

476. Ev de doper, et sur le bois de sa lance. - Enal) ov est intransitif, comme έπα/)ε au vers 435.

478. Towve(e) .... Par cette transition, nous sommes ramenés au vrai sujet de ce chœur. Voy. les notes sur les vers 410 et

481. Σα λέχεα, ton lit criminel, ton adultère.

485. 'Er' Eri poviov.... Cf. Eschyle, Agam., 1129 : Eri at ypr, attpouten φίλων τύμμα τύμματι τίσαι.

Άγαμέμνονος παῖς, ὅν ποτ' ἐξέθρεψ' ἐγώ; 
ὡς πρόσδασιν τῶνδ' ὀρθίαν ἀκων ἔχει 
ἡυσῷ γέροντι τῷδε προσδῆναι ποδί. 
"Ομως δὲ πρός γε τοὺς φίλους ἐξελκτέον 
διπλῆν ἄκανθαν καὶ παλίρροπον γόνυ. — 
'Ω θύγατερ, ἄρτι γάρ σε πρὸς δόμοις ὁρῶ, 
ῆκω φέρων σοι τῶν ἐμῶν βοσκημάτων 
ποίμνης νεογνὸν θρέμμ' ὑποσπάσας τόδε 
πελάνους τε τευγέων τ' ἐξελὼν τυρεύματα, 
παλαιόν τε θησαύρισμα Διονύσου τόδε 
ὀσμῆ κατῆρες, μικρὸν, ἀλλ' ἐπεισδαλεῖν 
ἡὸὺ σκύρον τοῦδ' ἀσθενεστέρῳ ποτῷ. 

Ἰτω φέρων τις τοῖς ξένοις τάδ' εἰς δόμους 
ἐγὼ δὲ τρύγει τῷδ' ἐμῶν πέπλων κόρας 
δακρύοισι τέγξας ἐξομόρξασθαι θέλω.

НЛЕКТРА.

# Τί ο', ώ γεραιέ, διάβροχον τόδ' όμμι ἔχεις:

MC. 488. Manuscrit: ἢν ποτ'. Pierson: δν ποτ', d'après les vers 400 et 808. On dit que cette correction est inutile, parce que le même homme peut avoir élevé Agamemon et Electre. On oublic que chez les Grecs les femmes étaient toujours élevées par des femmes : elles ont leur προζός (mot qu'on traduit improprement par a mourrier »), comme les hommes ont leur πριζαγωγός. — 489. Peut-être προσδάσειν τήνδ'ς conjecture de Musgrave. — 490. Hartung : προσστείχειν pour προσδέναι, leçon qui pourrait èta une glose tirée de πρόσδασιν. — 491. Manuscrit : ἐξελεκτέον. — 496. Nous avons adopt πελάνους, conjecture de Jacobs pour στεράνους. Les couronnes (à l'usage des couvres seraient singulièrement placées entre l'agneau et le fromage; et il était inutile d'apparte ce qu'a la campagne les plus pauvres pouvaient se procurer partout. — 487. Scalige vouloit πολιόν pour παλαιόν. On peut aussi penser à γέρον. Cependant la leçon peut a défendre. — 498. κατῆρες est suspect. — 499. τοῦδ', correction de Reiske pour τοῦδ.

489. Avant &c, qui n'est pas exclamatif, mais qui veut dire : « car», suppléez : « Je l'appelle d'en bas ». — Le sujet de Exet est Electre.

490. Γεροντι τώδε, pour ce vicillard, c'est-a-dire : pour moi.

491. Eţelxtéov, il faut trainer jusqu'au bout.

492. Δ:π)ñv, plice, courbée (par l'áge).
On cite Virgile, Én. XI, 615 : « Duplia catque virum (hasta) transfixa dolore, »
Ajontoz Ovide, Metam., VI, 293 : « Du» plicat que vulnere cæco est. »

493. 'Ω θύγατερ.... Après avoir piniblement gravi l'élévation sur laquelle s trouve la maison du Laboureur (c'est-à-dire après avoir monté les marches qui séparen la scène de l'orchestre), le vieillard aparçoi Electre et lui adresse ces paroles.

497. Il paraît que la diphthongue de wa λαιόν s'abrège ici devant la voyelle qui la suit. La m'me abréviation a quelquefui lieu dans δείλαιος et γερακός (γερακός).

498. 'Οσμή κατήρες, α udore instrucn tum. » [Markland.] Toutefois la leças semble douteuse.

fò.

49!

E.Y

50

μῶν τὰμὰ διὰ χρόνου σ' ἀνέμνησαν κακά; ἢ τὰς 'Ορέστου τλήμονας φυγὰς στένεις καὶ πατέρα τὸν ἐμὸν, ὅν ποτ' ἐν χεροῖν ἔχων ἀνόνητ' ἔθρεψάς σοί τε καὶ τοῖς σοῖς φίλοις;

505

#### ΠΡΕΣΒΥΣ.

Ανόνηθ΄ το διως δ΄ οῦν τοῦτό γ΄ ἐξηνεσχόμην.

ΤΑθον γὰρ αὐτοῦ πρὸς τάρον πάρεργ' ὁδοῦ, καὶ προσπεσὼν ἔκλαυσ' ἐρημίας τυχὼν, σπονδάς τε, λύσας ἀσκὸν δν ρέρω ξένοις, ἔσπεισα, τύμδι δ΄ ἀμρέθηκα μυρσίνας.

Πυρᾶς δ' ἐπ' κὐτῆς οἶν μελάγχιμον πόκω σράγιον ἐσεῖδον αἶμά τ' οὐ πάλαι χυθὲν ξανθῆς τε χαίτης βοστρύχους κεκαρμένους.

Κάθαύμασ', ὧ παῖ, τίς ποτ' ἀνθρώπων ἔτλη πρὸς τύμδον ἐλθεῖν οὐ γὰρ Άργείων γέ τις:
ἀλλ' ἤλθ' ἴσως που σὸς κασίγνητος λάθρα, μολὼν δ' ἐθαύμασ' ἄθλιον τύμδον πατρός.

Σκέψαι δὲ γαίτην προστιθεῖσα σῆ κόμη,

519

515

520

NC. 804. Peut-être σ' ἐχίνης' αὖ, ου σ' ἀνεχίνησε διὰ χρόνου. — 608. δμως δ' οὖν, rectification d'Elmsley pour δμως γοῦν. — J'écris ἐξηνεσχόμην μους οὐχ ἡνεσχόμην. — 513. La leçon δίν a été rectifiée par Schefer.

504. Μῶν,... κακά; « (en me revoyant) après un long intervalle, mon infortune t'a-t-elle fait souvenir? » De quoi? On sous entend δακρύων, et on explique: « t'a-t-elle fait verser des larmes, a-t-elle renouvelé ti douleur? » Le fait est que le texte est altéré, Cf. NC.

508. Τοῦτό γ' ἐξηνεσχόμην, je supportais cela, je m'y étais résigné. — Seidler expliquait la leçon ούχ ἡ εσχόμην: « Vearum ab hoe mihi non potui temperare, « seil. ne sepulcrum Agamemnonis adirem « et honorarem. Spectat enim ad proxime « sequentia. » Il fallait beaucoup de bonne « sequentia. » Il fallait beaucoup de bonne inconciliable avec la conjonction δμω; verum.

509. 'Hiθov.... πάριργ' όδου, e j'y suis allé en accessoire de mon chemin, c'est-à-dire : en passant », est une phrase construite comme ήλθον δέόν, 819 - Έθανμασ(t), il honora. Voy. la note sur le ver 81. — 'Λθο τον τύμιδον, le tombeau malheureux, neglige, privé d'Lonneur. La conjecture άθοίου (Leating) semble inutile.

b 20 sqq. Le vieillard prétend reconnaître la pré-ence d'Ore-te aux mêmes indices qui agissent sur l'esprit d'Électre dans les Choephores d'Eschyle, v. 166 sqq. Mais il est évident qu'Euripide n'a prêté es réflexions à l'un de ses personnages que pour les faire réfuter par un autre personnage. Son intention était de critiquer une secne d'Eschyle, que les Athéniens n'avaient pas encore oubliée. Que cette scène fût alors présente à tous les souvenirs, c'est ce qu'on voit par l'allusion qu'Aristoplane y fait dans la Parabase des Naccs (v. 834-636); allusion qui n'est pas, comme on a piétendu, une critique, mais, tout au contraire,

εὶ χρῶμα ταὐτὸ χουρίμης ἔσται τριχός·
φιλεῖ γὰρ, αἴμα ταὐτὸν οἶς ἄν ἢ πατρὸς,
τὰ πόλλ' ὅμοια σώματος περυχέναι.

### HAEKTPA.

| Οὐκ ἄξι' ἀνὂρὸς, ὧ γέρον, σοφοῦ λέγεις,     |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| εί χρυπτόν είς γην τηνδ' αν Αίγισθου φόβφ   | 525         |
| δοχεῖς ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν εὐθαρσῆ μολεῖν.     |             |
| Έπειτα γαίτης πῶς συνοίσεται πλόκος,        |             |
| ο μέν παλαίστραις άνδρος εύγενους τραφείς,  |             |
| ό δὲ χτενισμοῖς θῆλυς; ἀλλ' ἀμήχανον.       |             |
| Πολλοίς δ' αν εύροις βοστρύχους δμοπτέρους  | <b>53</b> 0 |
| καὶ μὴ γεγῶσιν αξματος ταὐτοῦ, γέρον.       | 531         |
| λλλ' ή τις αύτούς τάφον ἐποικτείρας ξένος   | 531         |
| έκείρατ', ἢ 'κ τῆσδ' ἐν σκότφ λαθών χθονός. | 531         |
| ПРЕТВГТ.                                    |             |
| Σὸ δ' εἰς ἴχνος βᾶσ' ἀρδύλης σκέψαι βάσεν,  | 132         |
| εί σύμμετρος σῷ ποδὶ γενήσεται, τέκνον.     | -           |

NC. 521. Scaliger a corrigé la leçon χρώματ' αὐτῆς. — 525. Nauck propose: εἰς τήνο' αἰαν. — 531'-531", qui se lisaient après 544, ont été insérés ici par Paley. Mo correction αὐτοὺς pour αὐτοῦ (pronom d'une relation obscure) confirme catte transposition. — ἢ τῆσὸε σκοποὺς λαθῶν L: vers affreux, sens nul. ἢ 'κ Pierson. λαθῶν Victorius. σκότος λαθῶν Scidler. J'écris ἐν σκότφ et je propose μολῶν.

unhommsge rendu au génie du grand poëte tragique. On peut donc croire que l'Orestia d'Eschyle avait été reprise vers cette époque. — Σκέψαι... κόμα. Cf. Eschyle, Cho ph., 239 : Σκέψαι τομή προσθείσα βροταροχον τριχός. Il est vrai que la ressemblance est tout extérieure. Dans Eschyle, Oreste, qui prononce ce vers, engage sa sœur à s'assurer que c'est bien lui qui a déposé la boucle sur le tombeau.

521. Κουρίμης τριχός équivant à τριχός κεκαρμένης, τετμημένης. Eschyle, ib., 480, dit χαίτην κουρίμην.

523. Τα πολλά σώματος, « multa in « corpore. »

826. Εθθαρσζ, lui qui est plein de courage. « Électre dit qu'Oreste a trop de cœur pour cacher son retour dans sa patrie par crainte d'un Égisthe. Or, cette timidré qui l'indigne, Euripide l'a précisément attribuée à Oreste, qui, c'ez lui, ne visite que

de nuit le tombeau de som père, ne se fait pas connaître, même à sa sœur, et n hêre soin de se tenir, en cas de besoin, à pertér de la frontière. En se faisant ainsi, sant doute involontairement, son procès, Esripide a comme pris soin de venger Eschyle.» [Patin.]

528. Le génitif ἀνδρὸς εὖγενοῦς ne dépend pas de παλαίστραις ( opinion de Matthix), mais de ὁ μὰν (sous-cut, π)όκο:), de même qu'au vers suivant l'adjectil ὁῆλυς se rapporte à ὁ δε. Il n'en est pasmoins vrai que l'épithète εὖγενοῦς a hien né = indique que les exercices de la palestre conviennent à une éducation libérale.

530. 'Ομοπτέρους, semblables. Allesion au vers d'Eschyle, ib., 474 : Και μψυ 56' (ὁ βοστρυχος) ἐστὶ κάρτ' ἐδεῖν ὁμόπτερος.

532-533, Électre dit dans les Chedphores, v. 209 : Πτέρνα: τενόντων 6° ὑπο-

#### HAEKTPA.

Πῶς δ' ἀν γένοιτ' ἀν ἐν κραταιλέω πέδω γαίας ποδῶν ἔχμαχτρον; Εὶ δ' ἔστιν τόδε. δυοίν άδελφοίν πούς άν ου γένοιτ' ίσος άνδρός τε καὶ γυναικός, άλλ' άρσην κρατεί.

£35

### ΠΡΕΣΒΥΣ.

Οὐδ' ἔστιν, εί παρῆν κασίγνητος μολών, χερχίδος δτω γνοίης αν έξύρασμα σής. έν ῷ ποτ' αὐτὸν ἐξέχλεψα μή θανεῖν:

540

# HAEKTPA.

Ούχ οίσθ', 'Ορέστης ηνίλ' έχπίπτει χθονός, νέαν μ' ἔτ' οὖσαν; Εἰ δὲ κἄκρεκον πέπλους, πῶς ἀν, τότ' ὢν παῖς, ταὐτὰ νῦν ἔχοι φάρη, εί μή ξυναύξοινθ' οί πέπλοι τῷ σώματι;

544

Οί δὲ ξένοι ποῦ; βούλομαι γὰρ εἰσιδών αύτους έρέσθαι σοῦ χασιγνήτου πέρι.

247

### HAEKTPA.

Οΐδ' ἐχ δόμων βαίνουσι λαιψηρῷ ποδί.

NC. 536. čustv L. - où yévott', non oùdévott', est de L. - 537. dogy Camper. άρσην L. - 538. Manuscrit : el δ' έστιν, avec la variante oùx έστιν, lequelle est devenue la vulgate. J'ai écrit οὐδ' ἐστιν. - εἰ παρῆν, excellente correction de Canter. pour si και γην. D'autres conservent cette leçon, en substituant, avec Musgrave, μόλοι a μολών. - 543. Manuscrit : νῦν ταῦτ' ἀν έχτ, avec la variante έχοι. La correction est due à Barnes et à Camper. Nauck : νῦν τὰ τότ' ἀν ἔγοι. - 544. C'est après ce vers que les manuscrits portent les vers 531'-531" de cette édition. Dindorf les écarte du texte.

γραφαί μετρούμεναι Ές ταύτὸ συμβαίνουσι τοῖς έμοῖς στίδοις.

534. Πως δ' αν γένοιτ' αν. En répétant la particule dv, Electre insiste sur l'impossibilité d'une telle ressemblance. - L'adjectif χραταίλεως, « rocailleux, » a été employé par Eschyle, Agam., 666 : Πρός πραταίλεων χθόνα.

53H-539. Construises : Đửở Đợtiv để úφασμα κεοκίδος σῆς δτφ γνοίης αν (20-τόν); et non, comme on fait généralement: tστιν δτω γνοίη; αν εξύεσσυα. Le vieil-lard dit: • Mais n'y a-t-il donc pas même

un tissu de ta main (de ta navette, neprido;) auquel tu pusses reconnaître ton frère s'il était présent?

540. Ev c.... Savetv. Ce détail est ajouté par Euripide, Dans Eschyle (v. 231) Oreste se fait reconnaître en disant : 'Iôoù δ' ύρασμα τούτο σή; έργον χερός, Σπάθης τε πληγάς έσιδε, δήρειον γραφήν. Οπ est donc libre de supposer qu'Electre envoya ce tissu à son frère longtemps après la mort d'Agamemnon.

511. Ἐκπίπτει : présent pour le passé. Voy. passim,

Άλλ' εὐγενεῖς μὲν, ἐν δὲ χιδδήλφ τόδε· πολλοὶ γὰρ ὄντες εὐγενεῖς εἰσιν κακοί. Όμως δὲ χαίρειν τοὺς ξένους προσεννέπω.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Χαῖρ', ὧ γεραιέ. Τοῦ ποτ', 'Ηλέκτρα, τόδε παλαιὸν ἀνδρὸς λείψανον φίλων κυρεῖ; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Ούτος τον άμον πατέρ' ἔθρεψεν, **ὧ ξένε.**ΟΡΕΣΤΗΣ

Τί φής: δο δς σον έξέκλεψε σύγγονον;

"Οὸ' ἔσθ' ὁ σώσας χεῖνον, εἴπερ ἔστ' ἔτι. ΟΡΕΣΤΗΣ.

# Ĕa.

dans le vers précédent.

τί μ' εἰσδέδορχεν ώσπερ ἀργύρου σκοπῶν λαμπρὸν χαρακτλρ'; ἢ προσεικάζει μέ τω; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Ίσως 'Ορέστου σ' ήλιγ' ήδεται βλέπων.

Φίλου γε φωτός. Τί δὲ χυχλεῖ πέριξ πόδα;

Καύτη τόδ' εἰσορῶσα θαυμάζω, ξένε.

NC. 556. Pierson a substitué ἐξέκλεψεν à ἐξέθρεψε, erreur causée per le mot étation

850-861. Evyeveï;, liberales, facie liberale. Le vieillard partage évidemment les vues exposées par Oreste, vers 307 sqq., c'est-à-dire: les vues d'Euripide.

553-554. Construisez: Τοῦ πότε γίλων πυρεῖ τόδε ππλαιόν ἀνέρὸς λειψανον, a quel ami appartient donc ce vieux debris d'homme? En style noble on aurait dit ἀνδρός είδωλον (Sophocle, Œ.J., Col. 110) as lieu de ἀνδρός λείψανον.

557. El-10 for fr. Tout en ne se defiant pas des étrangers qui se disent chargés d'un message d'Oreste, Électre se prend à douter de la vie de son frere; et cela est assez naturel. Cf. v. 350. Cependant la répétition du verbe fort peut suggérer une autre explication. Après avoir dit 55' fort, Électre se demanderait si l'on peut dire d'un vieillard cassé, d'un débris d'homme (v. 554) qu'il est, et elle ajouterait : «Into Est ètt.

558-55ν. Άργύρου σποπών λαμπρόν γπρακτήρ(2); Cf. Lucien, Hermotimus, 68: Κατά τούς άργυρογνώμονας διαγιγνώσκειν ά τε δόκιμα καὶ ἀκίδδηλα, καὶ ἀ παρακτομμένα. — "Η, an, et mun ξ. Voy. la note sur Iph. Taur., 1042.

561. Ti si xuxlet nişt nösz; pourquoi fait-il tourner se- pas (pourquoi tourner t-il) autour de moi?

**35**3

\_\_\_

560

\*Ω πότνι', εύχου, θύγατερ Ἡλέχτρα, θεοῖς ΗΛΕΚΤΡΑ.

Τί τῶν ἀπόντων ἢ τί τῶν ὄντων πέρι;

ΠΡΕΣΒΥΣ.

λαβείν φίλον θησαυρόν, δν φαίνει θεός.

565

НАЕКТРА.

'Ιδού· καλῶ θεούς. Ή τί δὴ λέγεις, γέρον; πρεΣΒΥΣ.

Βλέψον νυν εἰς τόνδ', ὧ τέχνον, τὸν φίλτατον.

Πάλαι δέδοικα, μὴ σύ γ' οὐκέτ' εὖ φρονζε.

Ούχ εὖ φρονῶ 'γὼ σὸν χασίγνητον βλέπων; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Πῶς εἶπας, ὧ γεραί', ἀνέλπιστον λόγον;

570

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Όρᾶν 'Ορέστην τόνδε τὸν Άγαμέμνονος.

НАЕКТРА.

Ποΐον χαρακτῆρ' εἰσιδών ῷ πείσομαι;

Οὐλὴν παρ' ὀφρύν, ἥν ποτ' ἐν πατρὸς δόμοις νεβρὸν διώχων σοῦ μέθ' ἡμάχθη πεσών.

NC, δύ t. Peut-être : πότερον ἀπόντων ή τι. — 866, Peut-être : σὐ δὶ τί δή λέγεις. — 567. Manuscrit : νῦν. — 571. Ancienne vulgate : όρων.

584. Τί τῶν ἀπόντων.... πίρι; au sujet de quelle chose que je n'ai pas (comme Oreste, qui est loin) ou de quelle chose que j'al (comme l'etranger, qui est présent), sous-entendez : veux-tu que j'adresse des prières aux dieux? Cependant les deux τί interrogatifs sont étranges. Voy. NC.

565. Le vieillard dit: « Demande aux dieux qu'ils te donnent en effet le (ναδείν, de prendre possession du) cher trèsor qu'ils te montrent. » Seidler fait observer avec justesse que le vieux serviteur ne sait pas encore s'il doit en croire ses yeux, s'il n'est pas le jouet d'une illusion.

566. Ἰδού, voilà. Cf. Or., 144-145. — La particule ἡ no s'explique pas : ef. NC. 570. Πώς εἶπας.... ἀνελπιστον λόγον;

570. Πώς εἶπας.... ἀνελπιστον λόγον ; Comment entends-tu une parole si imprévue? Cf. Soph., Aj., 270: Πώς τοῦτ² έλεξας; en quel sens as-tu dit cela?

571. Avant έραν supplees είπου, renfermé dans είπας, vers 570.

573-574. Dans l'Odyssee, XIX, 392 sqq., Eurycke reconnaît Ulysse a une vieille cicatrice. [Portus.]

Άλλ' εὐγενεῖς μὲν, ἐν δὲ χιδδήλφ τόδε· πολλοὶ γὰρ ὄντες εὐγενεῖς εἰσιν κακοί. "Ομως δὲ χαίρειν τοὺς ξένους προσεννέπω.

550

ΟΡΕΣΤΗΣ

Χαϊρ', ὧ γεραιέ. Τοῦ ποτ', Ἡλέκτρα, τόδε παλαιὸν ἀνδρὸς λείψανον ςίλων κυρεῖ; ΗΛΕΚΤΡΑ.

555

Ούτος τὸν ἀμὸν πατέρ' ἔθρεψεν, ὧ ξένε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί φής: δο δς σον εξέχλεψε σύγγονον;

"Οδ' ἔσθ' ὁ σώσας χεῖνον, εἴπερ ἔστ' ἔτε. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ĕα·

τί μ' εἰσοἐδορχεν ὥσπερ ἀργύρου σκοπῶν λαμπρὸν χαρακτῆρ'; ἢ προσεικάζει μέ τω; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Ισως 'Ορέστου σ' ήλιγ' ήδεται βλέπων.

560

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φίλου γε ρωτός. Τί δὲ χυχλεῖ πέριξ πόδα; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Καὺτὴ τόδ' εἰσορῶσα θαυμάζω, ξένε.

NC. 556. Pierson a substitué εξέκλεψεν à εξέθρεψε, erreur causée par le mot εθρεψεν dans le vers précédent.

559-561. Evyeveï;, liberales, facie liberali. Le vieillard partage évidemment les vues exposées par Oreste, vers 367 sqq., e'est-à-dire: les vues d'Euripide.

553-564. Construisez: Τοῦ πότε είλων πυρεῖ τόδε παλαιὸν ἀνδρὸς λεθμανον, a quel ami appartient done ce vieux debris d'homme? En style noble on aurait dit ἀνδρὸς είδωλον (Sophoele, Œd., Col. 140, au lieu de ἀνδρὸς λεθμανον.

557. El 120 for fru. Tout en ne se defiant pas des étrangers qui se disent charges d'un message d'Oreste, Electre se prend à douter de la vie de son frere; et cela est assez naturel. Cf. v. 350. Cependant la répétition du verbe fort pest suggérer une autre explication. Après avoir dit 55' fort, Électre se demanderait si l'on peut dire d'un vieillard cassé, d'an débris d'homme (v. 554) qu'il est, et elle ajouterait : «Ixso for ive.

558-55ν. Άργύρου σκοπών λαμκρόν γαρακτήρ(2); Cf. Lucien, Hermotimus, 68: Κατά τους άργυρογνώμονας διαγιγονώσκειν ά τε δόκιμα και άκιδόκιλα, και άπαρακτομμένα. — "Η, απ, et που ζ. Voy. la note sur Iph. Taur., 4042.

561. Tí δὲ χυχλεῖ πέριξ πόδα; pourquoi fait-il tourner se- pas (pourquoi tour net-il) zatour de moi?

<sup>\*</sup>Ω πότνι', εύχου, θύγατερ 'Ηλέχτρα, θεοῖς ΗΛΕΚΤΡΑ.

Τί τῶν ἀπόντων ἢ τί τῶν ὄντων πέρι;

ΠΡΕΣΒΥΣ.

λαβείν φίλον θησαυρόν, δν φαίνει θεός.

565

НАЕКТРА.

'Ιδού καλῶ θεούς. "Η τί δη λέγεις, γέρον; ΠΡΕΣΒΥΣ.

Βλέψον νυν εἰς τόνδ', ὧ τέχνον, τὸν φίλτατον.

Πάλαι δέδοιχα, μὴ σύ γ' οὐχέτ' εὖ φρονζζο.

Ούχ εὖ φρονῶ 'γὼ σὸν κασίγνητον βλέπων; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Πῶς εἶπας, ὧ γεραί', ἀνέλπιστον λόγον;

570

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Όρᾶν 'Ορέστην τόνδε τὸν Άγαμέμνονος.

HAEKTPA.

Ποΐον χαρακτῆρ' εἰσιδών ῷ πείσομαι;

Οὐλήν παρ' ὀφρύν, ήν ποτ' ἐν πατρὸς δόμοις νεβρὸν διώχων σοῦ μέθ' ἡμάγθη πεσών.

NC. δύ 1. Peut-être : πότερον ἀπόντων ή τι. — 866, Peut-être : σὐ δὶ τί δὴ λέγεις. — 567. Manuscrit : νῦν. — 571. Ancienne vulgate : όρων.

584. Τί τῶν ἀπόντων.... πέρι; au sujet de quelle chose que je n'ai pas (comme Oreste, qui est loin) ou de quelle chose que j'ai (comme l'étranger, q ii est présent), sous-entendez : veux-tu que j'adresse des prières aux dieux? Cependant les deux τί interrogatifs sont étranges. Voy. NC.

565. Le vieillard dit: « Demande aux dieux qu'ils te donnent en effet le (γαδείν, de prendre possession du) cher trèsor qu'ils te montrent. » Seidler fait observer avec justesse que le vieux serviteur ne sait

pas encore s'il doit en croire ses yeux, s'il n'est pas le jouet d'une illusion.

566. 'Ilou, voila. Cf. Or., 144-148. — La particule à ne s'explique pas : ef. NC.

570. Πως είππς.... ἀνέλπιστον λόγον; Comment entends-tu une parole si imprévue? Cf. Soph., Aj., 270: Πως τοῦτ² έλεξας; en quel sens as-tu dit cela?

571. Avant δράν supplées είπον, renfermé dans είπα;, vers 570.

573-574. Dans l'Odyssee, XIX, 392 sqq., Euryclée reconnaît Ulysse a une vieille cicatrice. [Portus.]

#### HAEKTPA.

Πῶς φής; Όρῶ μὲν πτώματος τεκ**μήριον.** πρεΣΒΥΣ.

Έπειτα μέλλεις προσπίτνειν τοῖς φιλτάτοις; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Άλλ' οὐκέτ', ὧ γεραιέ· συμδόλοισι γὰρ τοῖς σοῖς πέπεισμαι θυμόν. 'Ω χρόνφ φανεὶς, ἔγω σ' ἀέλπτως,

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κάξ έμοῦ γ' έχει χρόνφ.

НЛЕКТРА.

ουδέποτε δόξασ'.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐδ' ἐγὼ γὰρ ἤλπισα.

наектра.

'Εχεῖνος εἶ σύ;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σύμμαγός γέ σοι μόνος, ἢ, ἀνσπάσωμαί γ' δν μετέρχομαι βόλον. Πέποιθα δ': ἢ χρὴ μηκέθ' ἡγεῖσθαι θεοὺς, εἰ τάδικ' ἔσται τῆς δίκης ὑπέρτερα.

XOPOZ.

Εμολες εμολες, ὧ χρόνιος άμέρα, κατελαμψας, εδειξας εμρανῆ πόλει πυρσόν, δς παλαιὰ φυγὰ πατρίων ἀπό δωμάτων τάλας

58

580

575

NC. 580. La leçon οὐδέποτ' ἐδόξασ' a été corrigée par Musgrave. — 582. Manuscrit: ἢν δ' ἀσπάσωμαί γ'. Victorius: ἢν δ' ἐχσπάσωμαί γ'. Musgrave a supprimé δ'. Nasch propose: νῦν δὶ σπασαίμην γ'. Il fallait écrire ἢν ἀνσπάσωμαί γ'. M. Schmidt: ἢν δισπόσωμεν οὐ. — 583-584. Ces deux vers, que Victorius avait attribués à Electra, ent été rendus à Oreste par Musgrave. — 583. Nauck a rectifié la leçon πατρούσου.

876. Μέλλεις προσπίτνειν signific ici tu hésites à embrasser. »

582. Άνσπάσωμαι, syncope pour άνάσπάσωμαι. — Bóλον, retis juctum, le coun de filet

587. Hupróv. Ce mot signifie: un feu, signal de la chute des tyrans et de l'affranchissement de la cité. Eschyle dit, en par-

lant de l'avénement d'Oresto, Choiph., 863: Пύρ καί çῶ; ἐκ' ἐ) ενθερέφ δαίων. Mais Euripide se sert ici de πυραός par métaphore: le signal lumineux qui amnonce des jours meilleurs, n'est autre qu'Oreste lui-même, ce prince qui avait erré depuis longtemps dans l'exil, δς παλαφ τυγφ.... ἀλαίνων εδχ.

590

595

άλαίνων έδα. Θεὸς αὖ θεὸς άμετέραν τις ἄγει νίχαν. ™ φίλα, ἄνεχε χέρας, ἄνεχε λόγον, ἵει λιτὰς λιτὰς εἰς θεοὺς, τύχα σοι τύχα χασίγνητον ὲμδατεῦσαι πόλιν.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ

Εἶεν· φίλας μὲν ἡδονὰς ἀσπασμάτων ἔχω, χρόνω δὲ καὖθις αὐτὰ δώσομεν.
Σὰ δ᾽, ὧ γεραιὲ, καίριος γὰρ ἤλυθες, λέξον, τί δρῶν ἀν φονέα τισαίμην πατρὸς μητέρα τε τὴν κοινωνὸν ἀνοσίων γάμων; 600 Ἐστιν τί μοι κατ᾽ Ἄργος εὐμενὲς φίλων; ἢ πάντ᾽ ἀνεσκευάσμεθ᾽, ὥσπερ αἱ τύχαι; Τῷ συγγένωμαι; νύχιος ἢ καθ᾽ ἡμέραν; Ποίαν ὁδὸν τραπώμεθ᾽ εἰς ἐχθροὺς ἐμούς;

NC. 589. ἔδας, avec la variante ἔδα (leçon trouvée par Matthia), L, d'après la dernière collation. — 592-593. Γει λιτάς (εΓς inséré par L³) τοὺς θεούς · τύχα σοὶ τύχα. Matthia a répété le mot λιτάς, Victorius a supprimé τούς, Tyrwhitt a écrit τύχα σοι τύχα, en mettant une virgule avant ces mots. — 600. τὴν ajouté par Canter. Wilamowitz écarte ce vers comme contraire aux sentiments d'Oreste. Voy. cependant 646. — 602. ώσπερ ἀν τύχοι Schenkl.

590. Aŭ dépend de áyst. « Il amène de « nouveau, il ramène. »

592. Άνεχε λόγον est amené par ανεχε χέρας. « Dirige vers le ciel tes mains, tes « discours. »

593. Τύχα equivant à άγαθη τύχη. « Deos « precare, ut bonis avibus frater tibi ter- « ram patriam ingrediatur. » [Musgrave.]

597. K(ai) αὐθίς αὐτά δώτομεν, nous les renouvellerons aussi. — On voit que, pendant le chant du chœur, les enfants d'Agamemnon s'étaient embrassés. Oreste met fin à ces effusions de tendresse, comme il le fait dans l'Électre de Sophocle, vers 1288 sug

599. Φονέα. Ici la dernière voyelle de ce mot est brève, comme elle l'est au vers 763. La désinence de l'accusatif singulier des noms en εύς est rarement abrégée par les poètes attiques.

601. Έστιν τί μοι... φίλων ; ai-je dans

Argos quelques amis (amioorum quid) &deles? Nous n'approuvons pas l'explication de Matthiæ qui construit τὶ εὐμενὲς, équivalant à τὶς εὐμένεια.

602. "Η πάντ' άνεσκευάσμεθ(α); on bien suis-je dépouil'é de tout? Cf. Thue., IV. 116 : Τὴν Λήχυθον χαθελών χαὶ ἀνασχευάσας, ayant détruit Lécythos et enlevé tout ce qui pouvait s'emporter. L'auteur de l'Hymne homérique à Mercure, v. 285, dit d'un voleur : σκευάζοντα κατ' οίκον άνευ ψόρου. - Les banquiers faillis s'appelaient dveoxeuzouévot, parce que leurs tables étaient enlevées de la place publique (cf. ανασκευασθείσης της τραπέζης, Démosthène, in .4pat., 9). Mais pourquoi veut-on que le trope dont se sert Euripide, soit tiré de ce dernier sens du verbe àvaσχευάζεσθαι? Il n'est pas nécessaire, ce me semble, de penser ici à un terme de com-

### НАЕКТРА.

### ΠΡΕΣΒΥΣ.

<sup>1</sup>Ω τέχνον, οὐδεὶς δυστυχοῦντί σοι φίλος.
Εὕρημα γάρ τὰ χρηστὰ γίγνεται τάδε,
χοινῆ μετασχεῖν τάγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ.
Σὺ δὸ, ἐκ βάθρων γὰρ πᾶς ἀνήρησαι, φίλοις
οὐδὸ ἐλλελοιπὼς ἐλπίδο ἴσθι μου κλύων τ
ἐν χειρὶ δὴ σῆ πάντὸ ἔχεις καὶ τῆ τύχη,
πατρῷον οἶχον καὶ πόλιν λαδεῖν σέθεν.

603

610

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δῆτα δρῶντες τοῦδ' **ἀν ἐξιχοίμεθα**; ΠΡΕΣΒΥΣ.

Κτανών Θυέστου παΐδα σήν τε μητέρα. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ηχω 'πὶ τόνδε στέρανον άλλά πῶς λάδω; πρεΣΒΥΣ.

Τειχέων μεν έλθων έντος οὐδάμ' ἄν σφ' έλοις.

615

Φρουραίς χέχασται δεξιαίς τε δορυφόρων; ΠΡΕΣΒΥΣ.

Έγνως, φορείται λαό αε κοη**χ εροει ααό<u>ω</u>ς.** οδετής

Είεν ου δή τουνθένδε βούλευσον, γέρον.

NC. 606. τὸ χρῆμα γίγνεται τόλε L. Pour ma correction ef. Notes suppl. — 607. zerνῆ, avec la glose τὸ dans l'interligne, L. — 608-609. Je mets une virgule avant elles;
et j'écris ἐλλελοιπὸ;, pour ἐλλελοιπας, afin de rétablir le sens et la construction. —
610. Je substitue ἐἡ ὰ τῆ. — 615. Je corrige la leçon οὐδ' ἄν εἰ θέλοις L. II est impossible de douter qu'Oreste ait le désir de réussir. οὐδὲν ἄν σθένοις Nauck.

606-607. Εύρημα équivant à ξεματον. [Barnes.] « Une trouvaille, un rare bonheur. » — Κοινζ.... κακοῦ. Allusion à Théognis, 82: 'Ισον τῶν ἀγαθῶν τῶν τε κακῶν μετέγειν.

κακῶν μετέχειν.
608-609. Ἐκ βάθρων.... κλύων, comme
tu es ruiné de fond en comble, apprends
de moi et sache bien que tu n'as pas même
laissé l'espoir dans le cœur de tes amis,
c'est-à-dire que tes amis n'espèrent plus
rlen pour toi.

610-611. « Infinitivo λαβείν explicater « prægressum πάντα. Tum λαβείν ene « videtur pro ἀιαλαβείν, ἀναστώσει. » [Matthia.]

617. Ούχ εύζει σαρώ; équivant à σύχ εύλει ἀχριβώ;, il ne dort pus franchement, il ne dort que d'un œil. Φίλος σαρής est un ami sùr et sur lequel on peut compter. De même ούχ εύλει σαρώ; veut dire qu'on ne peut jamais compter sur son sommeil, qu'il dort d'un sommeil douteux.

Τάμ' οὖν ἄχουσον ἄρτι γάρ μ' ἐσῆλθέ τι. ορεςτης.

Έσθλόν τι μηνύσειας, αἰσθοίμην δ' ἐγώ.

620

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Αίγισθον είδον, ήνιχ' είρπον ενθάδε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Προσηχάμην τὸ ἡηθέν. Ἐν ποίοις τόποις;

Άγρῶν πέλας τῶνδ', ἱππορορδίων ἔπι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δρῶνθ'; δρῶ γὰρ ἐλπίδ' ἐξ ἀμηγάνων.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Νύμφαις επόρσυν' έροτιν, ώς έδοξέ μοι.

625

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τροφεῖα παίδων, ἢ πρό μέλλοντος τόχου; πρεΣΒΥΣ.

Ούχ οίδα πλήν έν· βουσραγείν ώπλίζετο. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πόσων μετ' ἀνδρῶν; ἢ μόνος δμώων μέτα;

Οὐδεὶς παρῆν Άργεῖος, δθνεία δὲ χείρ.

Ού πού τις όστις γνωριεί μ' ίδων, γέρον;

630

NC. 619. J'écris τάμ' οὖν pour κάμοῦ γ'. Kirchhoff: καὶ μὴν. — 622. ἐδεξάμην Herwerden. — 624. ἐλπίδ' Barnes. ἐλπίδας L. εὖπορ' Wecklein. — 630. οὖ που L. ἢπου vulg. — 629. ἐθ∙εία Camper, pour olxεία, leçon qui efface l'antithèse, qui ne prépare pas le v. 630, et anticipe sur le v. 634.

622. Προσηχάμην τὸ βηθέν, je reçois cette nouvelle avec plaisir. Scidler cite Hesychios: Προσίεται ἀρέσκεται, προσδέχεται, ήδ.ω; λαμβάνει. Hérodote, ΙΧ, 90: Δικιμαι τὸν οἰωνόν, et Eschyle, Agam., 1653: Δεχομενοις λέγει; θανεῖν σε. — Προσηκάμην, suspect à nos atticistes, se lit dans Démosthène, Ambass., 48 et 84.

624. Έξ ἀμηχάνων équivant à ἐξ ἀπορία:. Cf. vers 306 avec la note.

625. "Epotiv" copthy Alokixes. [Schol.]

626. Les Nymphes, ainsi que les dieux des rivières, présidaient à la fécondité et à la croissance de l'espèce humaine, comme de la végération. Oreste demande ai Egisthe leur offre un sacrifice pour les remercier de la naissance d'un enfant ou pour leur demander l'heureuse naissance d'un héritier. — Tpoçaïa, prix de la nourriture, grâces rendues aux divinités qui ont conservé la vie d'un enfant dans le sein de sa mère et au moment de la naissance.

Δμῶες μέν είσιν οι σέ γ' ούχ είδόν ποτε. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ήμιν δ' αν είεν, εί χρατοίμεν, εύμενείς;

Δούλων γὰρ ίδιον τοῦτο, σοὶ δὲ σύμφορον.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πῶς οὖν ἄν αὐτῷ πλησιασθείην ποτέ; ΠΡΕΣΒΥΣ.

Στείχων όθεν σε βουθυτῶν ἐσόψεται. ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Οδόν παρ' αὐτὴν, ὡς ἔοικ', ἀγροὺς ἔχει.
ΠΡΕΣΒΙΣ.

Όθεν γ' ιδών σε δαιτί κοινωνόν καλεί.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πικρόν γε συνθοινάτορ', ήν θεὸς θέλη.

Τούνθένδε πρός τὸ πῖπτον αὐτὸς ἐννόεε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καλῶς ἔλεξας. Ἡ τεχοῦσα δ' ἐστὶ ποῦ; ΠΡΕΣΒΥΣ.

"Αργει' παρέσται δ' εν σκότφ θοίνην έπι.

NC, 631. οῖ σέ γ' Pierson. οῦς ἐγ' L. Peut-être : οἶπερ οῦ σ'. — 633, δ'a ἐμὶ ἰκséré par Victorius. — 633, δού)ων Musgrave, δείλων L<sup>3</sup>. λέξων L<sup>3</sup> et G. — 636, L.

leçon όδον γαρ αυτήν a été corrigée par Pierson. — 637. Le même critique a inséré y après 69εν. — 638. La leçon πικρόν τε a été corrigée par Reiske. — 641. Manuscrit : è πόσει. La vraie correction a été donnée par Heimsorth. Toutefois σπότερ samble plus conforme à l'usage des tragiques que σπότει.

633. Δού) ων γάρ.... σύμτροσον, (ils seront pour toi, si to es vainqueur:) car c'est là le propre des esclaves, et cette faiblesse est avantageuse pour toi.

637. "O'Ev y' i?w... x2/eï, oui, assez près du chemin pour qu'il puisse te voir et t'inviter à prendre port au repas. La tuticule ye ma:que une réponse affirmat ve ici et dans le vers suivant. On voit, du reste, qu'il était d'usage d'inviter

les passants quand on offrait un secrifice.
639. Πρός τὸ πίπτον αὐτὸς ἐννείτ, avise toi-même selon les circonstances, prout res ceciderit. [Fix.] Cf. In mote set πρός τα νύν πεπτωχότα, Hipp., 748.
611. Έν σχότφ. Le vers 643 expi-

635

Cid

oti. Ev oxo: ... Le vers 643 expique a pour quoi Clytemnestre n'ose pas venir de jour. Cl. Oreste, 87, où un motit audogne engage Hélème à entrer de mit dans Argos. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δ' οὐχ ἄμ' ἐξωρμᾶτ' ἐμὴ μήτηρ πόσει;

Ψόγον τρέμουσα δημοτῶν ἐλείπετο.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ευνῆχ' · ὅποπτος οὖσα γιγνώσκει πόλει.
ΠΡΕΣΒΥΣ.

Τοιαῦτα μισεῖται γὰρ ἀνόσιος γυνή. ορεχτης.

€43

Πῶς οὖν ἐκείνην τόνδε τ' ἐν ταὐτῷ κτενῶ;

НАЕКТРА.

Έγω φόνον γε μητρός έξαρτύσομαι.

ΟΡΕΣΤΗΣ

Καὶ μὴν ἐκεῖνά γ' ἡ τύχη θήσει καλῶς.

наектра.

Ύπηρετείτω δ' είς δυοίν όντοιν όδε.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Έσται τάδ` εύρίσκεις δὲ μητρὶ πῶς φόνον; 650

Λέγ', ὧ γεραιὲ, τάδε Κλυταιμνήστρα μολών • ΠΡΕΣΒΥΣ.

· . . • • • НЛЕКТРА.

λεγώ μ' ἀπάγγελλ' οὖσαν ἄρσενος τόχου.

NC. 642. Manuscrit: έξορματ'. — 647. Manuscrit: έξαιτήσομαι γρ. έξαρτίσομαι. — 648. γ' inséré par L<sup>3</sup>. Peut-être: έχεῖνα σὺν τύχη θήσω. — 649. J'écris δ' εξε pour μίν. Hartung: μήν. Nauck: νῷν. — δὰε Τγιννλίτι, τόδε L. — 651. Peut-être: έχω, γεραιλ, τάδε Κλ. μ., sans ponctuation à la fin du vers. Matthiæ et d'autres condamnent ce vers. Camper a déjà vu que la réponse du vieillard manque. — 652. τόπαιν Dobree. τοκφ L.

645. Totaŭta, il en est ainsi. Cf. Héc., 776.

634. Eccivá y(a), ce qui regarde Égisthe, Comme Électre s'offre à preparer e meurtre de Clytemnestre, Oreste exprime a confiance que l'entreprise dont il s'est hirge lui-même réussira. Cependant notre taxte ne dit pas cela bien clairement, Cf. NC.

649. Υπηρετείτω.... δδε. Électre veut que le vicillard qui conduira Oreste près d'Egisthe se charge aussi de seconder la ruse qu'elle prépare, en portant un message à Clytemnestre. — Elς δυοίν δντοίν. Cf. Hipp., 1403.

651. Acy', & yepath, tade. La réponse est très-brusque. Electre devrait dire d'a-

Πότερα πάλαι τεκοῦσαν ἢ νεωστὶ δή;
ΗΛΕΚΤΡΑ.

Δέχ' ήλίους, εν οίσιν άγνεύει λεχώ.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Καὶ δὴ τί τοῦτο μητρὶ προσβάλλει φόνον;

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Ήξει κλύουσα λόχι' έμοῦ νοσήματα.

ΠρεΣΒΥΣ. Πόθεν ; τί δ' αὐτῆ σοῦ μέλειν δοχεῖς, τέχνον ;

ΗΛΕΚΤΡΑ. Ναί· καὶ δακρύσει γ' ἀξίωμ' ἐμῶν τόκων.

Ίσως πάλιν τοι μύθον είς καμπήν **άγε.**ΗΛΕΚΤΡΑ.

Έλθοῦσα μέντοι ὀῆλον ὡς ἀπόλλυται.

660

655

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Καὶ μὴν ἐπ' αὐτάς γ' εἰσίτω δόμων πύλας.

ΗΛΕΚΤΡΛ.

Ουκούν τραπέσθαι σμικρόν εἰς Αιδου τόδε.

NC. 654. δέχ' Elmsley, pour λέγ'. La leçon ne pourrait se défendre que si ήλίους έκπε suivi de δσους au lieu de ἐν οἰσιν. — 656. Musgrave a corrigé la leçon λοχεί' ἐμεῦ νε σήματος. — 657. Peut-être : σὺ δ' αὐτῷ. La question τί ne peut guère être suivie de la réponse vaí. Schenkl soupçonne une lacune. — 659. πάλιν δι Camper. — ἄγκ, exerction de Jortin pour ἄγω. — 661. ἐς αὐτὰς HerwerJen. — εἰσίτω Musgrave. εἰσίω L.

bord qu'elle va expliquer les moyens imagines par elle pour donner la mort à Clytennestre, Cf. NC.

054. Nous nous exprimerions plus rigoureusement. Έν οἰσιν (époque à laquelle) doit se rapporter à l'idée de δέχατον ξλιον (δικάτην ξμέραν), renfermée dans δεγ! ξλίου. Les femmes en couches passaient pour impures (cf. Iph. Taur. 382): la cérémonie de la lustration se faisait ordinairement le dixième jour. C'est alors qu'on offrait un sacrifice (v. 1432 eq.), et qu'on donnait un nom à l'enfant en présence des parents et amis invités pour la fête (cf. Bekker, Incedoti, p. 237).

658. Kai δακρύσει γ(ε)..., elle plearera même sur le rang de mon enfant, c'est-a-dire: sur l'humbie condition où se trouve l'enfant de la fille d'Agamemana. Électre laisse entendre que Clytemnestre versera des larmes hypocrites.

659. Hahr... ayt, ramène le discourvers le but qu'il doit atteindre. Kauré désigne la colonne (meta) à l'extrémité da stade ou de l'hippodrome, colonne antour de laquelle il fallait tourner pour revenir au point de départ, qui était aussi le but de la course. Cf. Méd., 4184; Iph. Aul., 224.

661-662. Le vieillard dit : . Je veux

Εί γάρ θάνοιμι τοῦτ' ίδων έγω ποτε.

наектра.

Πρώτιστα μέν νυν τῷδ' ὑφήγησαι, γέρον, πρεΣΒΥΣ.

Αίγισθος ένθα νῦν θυηπολεί θεοίς.

665

### НАЕКТРА.

ἔπειτ' ἀπαντῶν μιητρὶ τὰπ' ἐμοῦ γράσον.
ΠΡΕΣΒΥΣ.

"Ωστ' αὐτά γ' ἐκ σοῦ στόματος εἰρῆσθαι δοκεῖν.

НАЕКТРА.

Σὸν ἔργον ἤδη· πρόσθεν εἴληχας φόνου.

ΟΡΕΣΤΗΣ

Στείχοιμ' αν, εί τις ήγεμων γίγνοιθ' όδοῦ.

ΠΡΕΣΒΥΣ.

Καὶ μὴν ἐγὼ πέμποιμ' ἀν οὺκ ἀκουσίως. — 670 ορεστίε.

🐧 Ζεῦ πατρῷε καὶ τροπαῖ' ἐχθρῶν ἐμῶν,

NC. 666. Plusieurs éditeurs mettent un point d'interrogation à la fin de ce vers. Mais si le vieillard faisalt une question, Électre y répondrait, ne fût-ce que par une particule. — 666. Manuscrit : ἐπειτα πάντων. Pierson a vu comment il fallait diviser les mots. — 667. Manuscrit : ὡς ταῦτὰ γ'. Elmsley a indiqué la véritable division des mots. — 671-676. Kirchhoff et Nauck divisent ce morreau en monostiques, prononcés alternativement par Oreste et par Electre, et ils transposent les vers 672 aq. après le v. 676. Mais alors σοῦς, v. 673, se rapporterait a Hêra, qui n'est pas l'aïcule des Pélopides. Les enfants d'Agamemoon demanderaient aux dieux d'avoir pitié de leur malheur, après leur avoir demandé la victoire. C'est renverser l'ordre naturel des prières. Enfin le v. 676 doit précéder Immédiatement le v. 677, auquel une association d'idées le rattache

« qu'elle franchisse les portes de cette « maison, c'est-à-dire : je t'accorde que tu « obtiendras cela de Clytemnestre, mais je « ne vois pas encore ce que nous y gagne« rons. » Électre répond : « Eh bien, il sne faut qu'un petit changement pour « faire de ce que tu dis (τόζε), des portes « de cette maison (δόμω» πύλα:), les portes de cette maison (δόμω» πύλα:), » Dans l'Agamemnon d'Eschyle, v. 1291, Cassandite dit en v'avançant vers l'entrée du palais où elle trouvera la mort : "Αιδου πύλας δη, τάσδ' έγω προσεννέπω.

667. Avant ὄστε suppléez φράσω οῦτως, mots dont l'idée est indiquée par la particule γ(ε).

668. Σον έργον ήδη, Ces paroles s'adressent à Oreste. — Πρόσθεν είληχας φόνου, priore loco cædem sortitus es.

869 670. Στείγοιμ' ἄν, je suis prêt a marcher. De même πέμποιμ' ἄν, je suis prêt a conduire.

671. 'Ω Ζιῦ πατρῷε. Tantale était fils de Jupiter, et ses descendants vouaient un culte particulier à ce dieu, auteur de l'ur race. Cf. v. 673. — Τροπαι' έχθρῶν ἐυῶ.,

οίχτειρέ θ' ήμᾶς: οίχτρὰ γὰρ πεπόνθαμεν:

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Οἴχτειρε δῆτα σούς γε φύντας ἐχγόνους. ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Πρα τε, βωμῶν ἢ Μυχηναίων χρατεῖς, νίχην δὸς ήμῖν, εὶ δίχαι' αἰτούμεθα.

наектра.

Δὸς ὀῆτα πατρὸς τοῖσὸε τιμωρὸν δίκην.

Σύ τ', ὧ κάτω γῆς ἀνοσίως οἰκῶν πάτερ, καὶ Γαῖ ἀνασσα, γεῖρας ἢ δίδωμ ἐμὰς, ἄμυνε τοῖσὸε φιλτάτοις τέκνοις.

нлектра.

Νύν πάντα νεκρόν ελθέ σύμμαχον λαδών,

683

673

NC. 672. σίχτειρέ 6' Victorius, οἰχτείρεθ' L. σίχτειρον Dobrece, σίχτειρέ 6' masvaise conjecture. — 673. Barnes et heaucoup d'autres écrivent σοῦ au lieu de σεύς, qui
est une leçon irréprochable. — 676. Je propose : δὸς ἐῆτα πατρὸς τοῖσδε τεμιορείε
κράτες. La lecon du manuscrit viendra de la glose νίκην écrite au-dessus de πράτες.
— 677-082. Ces six vers étaient attribués à Oreste. Kirchhoff et Nauck les distribuent
vers par vers entre le frère et la sœur. Nous avons laissé les trois premiers à Oreste, et
donné les trois autres à Electre. La division en groupes ternaires est la loi de ce morceau.
— 678. Musgrave à corrigé la leçon καὶ γῆ τ' ἀνασσα. Matthiæ et d'autres condamnent
ce vers.

figutor hostium meorum. Oreste dit ici ce qu'il vent que Jupiter soit pour lui.

672. Οἰχτειρέ 5' ἤμᾶς. La particule τε, avec raison défendue par Se dier, fait prévoir la seconde prière d'Oreste νίειν δὸς ἤμῖν, ν. 675. Il est vrai que le second τε est rapproché du nom de Junon, Ἡεχτε, ν.674. Il aurait donc été p'us régulier de placer le premier τε après ὧ Zεῦ. Mais des licences de ce genre ne sont pas rares chez les poètes grees : cf. Hec., 403. Ici la position irrégulière des deux τε est expressive : elle marque que les deux pières sont adressées aux deux divinités.

673. Σούς γε τύντας έκγόνους. Le pronom possessif se justific par cette phrase qu'on lit dans *Oreste*, v. 4329 : Έμους γε συγγενείς περυκότας.

676. Δός... δίκην, accorde-nous de venger un père. Δός τοϊσδε δικην equivaut

à δὸς ήμιν λαμδάνειν δίκην. Voy. cependant NC,

677. Κάτω γη: ἀνοσίως εἰκῶν, précipité par un crime impie dans la demeure souterraine. Oixῶν équivaut ici à οἰκισθεις. C'est ainsi que « tué par un crime impie» se dit en grec : ἀνοσίως θανών.

678. L'invocation de la Terre n'est ici que subsidiaire : elle forme une sorte de parenthèse, ou plutôt elle fait partie de l'invocation d'Agamemon. C'est que l'ombre de ce roi ne peut agir qu'avec le secours de la Terre. Dans un morceau des Choéphores, lequel a évidemment servi de modèle à celui-ci, Oreste s'écrie : "Û γαι, άνες μοι πατέρ' ἐποπτιῦσαι μάχην (vers 489). — Χείτας ζ δίδωμ' ἐμάς. En s'adressant aux mânes on aux dieux souterrains, en tendait les bras vers la terre; quelquelois on la frappait des mains.

685

690

οίπερ γε σύν σοὶ Φρύγας ἀνάλωσαν δορὶ, χώσοι στυγούσιν άνοσίους μιάστορας.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ηχουσας, ὧ δείν' ἐξ ἐμῆς μητρὸς παθών; HAEKTPA.

Πάντ', οίδ', ἀχούει τάδε πατήρ· στείγειν δ' ἀχμή. — Καί σοι προσωνῶ πρὸς τάδ' ἐγγύθεν θενεῖν. ώς εί παλαισθείς πτώμα θανάσιμον πεσεί, τέθνηκα κάγὼ, μηδέ με ζῶσαν λέγε. παίσω γὰρ ἦπαρ τούμὸν ἀμφήκει ξίφει. [Δόμων δ' έσω βασ' εὐτρεπές ποιήσομαι\* ώς ην μέν έλθη πύστις εύτυγης σέθεν, δλολύξεται πᾶν δῶμα · θνήσχοντος δὲ σοῦ τάναντί' ἔσται τῶνδε · ταῦτά σοι λέγω.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πάντ' οίδα.

# HAEKTPA.

Πρός τάδ' ἄνδρα γίγνεσθαί σε γρή.] Ύμεῖς δέ μοι, γυναῖχες, εὖ πυρσεύετε χραυγήν άγωνος τοῦδε : φρουρήσω δ' έγω

695

NC. 682-683. La ces vers dans l'ordre inverse. Reiske les a transposés, et il a rectifié la lecon &; deiv. - 684, older L. old' Victorius, - 685. Victorius a rectifié la lecon προστωνώ. - Je corrige Alytobov Bavelv, legon insoutenable. Bevelv Musgrave. -687. γὰρ ἦτορ Geel. κάρα γὰρ L. — 689-693 écartés par Wilamowitz. En effet ces vers sent une mauvaise imitation de 68t à 688. Rien de plus faible que tâvavti' lotat τωνδε. Le vers 694 est fait d'après 684-85. Il faut peut-être le placer avant 689; car à ταύτα σοι (on plutôt ταύτα σοί) έξιω se rattache ύμεις δέ μοι. - δύμων έσω L.

693. Cf. Choej h., 495 sq. : "Ap' eteretρει τοίσδ' όνείδεσιν, πάτερ; "Αρ' όρθον αίρεις φίλτατον τό σόν κάρα.

684. En remontant au vers 671, on voit que les prières des enfants d'Agamemnon sont disposées symétriquement. Il y a quatre groupes de trois vers. Les deux premiers groupes se divisent en un distique prononcé par Oreste, et un monostique prononcé par Électre; le troisième tercet appartient tout entier à Oreste, le quatrième tout entier a Electre. Deux monostiques forment la conclusion du morceau.

685. Hade rade, proinde, differe de πρός τοῖσδε, præterea.

686. Ha) alobeis équivant à navana-)αισθείς, « vaincu dans la lutte. »

687. Μηδέ με ζώσαν λέγε, et ne crois pas que je survive à ta mort.

691. 'Ολολύξεται παν δώμα, toute la maison retentira de cris de joie. Cf. Eschyle, Chocph., 943 : Ἐπολολύξατ' ὧ δεσποσύνων δόμων άναφυγά κακών.

694-695. Εὐ πυρσεύετε πραυγήν ἀγῶνος τοιδε, « probe mihi indicate tumula tum qui a luctantibus (Oreste et Ægistho) a orietur. Cf. vers 747 sqq. . [Reiske.] Husoguer, qui se dit des signaux donné par le seu, est ici pris dans un seus plus général.

οίχην ύγέξω σῶμ' ἐμὸν καθυδρίσαι.

Οὐ γάρ ποτ' ἐγθροῖς τοῖς ἐμοῖς νικωμένη ἐρίχος χειρὶ βαστάζουσ' ἔμιζί.

χοροΣ.

Άταλᾶς ὑπὸ ματέρος Άργείων ὀρέων ποτὲ κληδών 
ἐν πολιαῖσι μένει φάμαις 
εὐαρμόστοις ἐν καλάμοις 
Πᾶνα μοῦσαν ἀδύθροον 
πνείοντ', ἀγρῶν ταμίαν, 
χρυσέαν ἄρνα καλλιπλόκαμον χορεῦσαι. 
Πετρίνοις δ' ἐπιστὰς 
κᾶρυξ ἴαχεν βάθροις · 
Άγορὰν ἀγορὰν, Μυκη- 
ναῖοι, στείχετε μακαρίων 
ὀψόμενοι τυράννων

NC. 698. δίχην est suspect. — 699-700. Dindorf: ματρὸς ‡ Ἄργηζων. — 701. φέρει: L. — 703. ή δύθροον L. — 704. Hartung a rectifié la leçon πνίοντ'. — 705. καλλίπεων Επική — πορεύσαι L. J'adopte la correction de Dobree, qui s'accorde avec αναρμόστες... πνείοντ(α), mais non son explication. — 706. Kirchhoff a substitué δ' à τ'.

698. L'accusatif ĉixay est développé par la locution infinitive σῶμ' ἐμὸν καθυθρίσαι-Voyez cependant NC.

699-705. Pour expliquer les dissensions singlantes des Pélopides, Euripide remonte ici au fameux bélier d'or et à la querelle que la possession de ce gage du pouvoir e regnistabilimen, » Attius, Atrée, fr. VIII Ribbeck) fit naltre entre A'rée et Thyeste Suphicle, Électre, 501 sqq., et Euripide Jui-même, dans l'Oreste, 998 sqq., remontent encore plus baut, jusqu'au meurtre de Myrtile.

υ99-700. Άταλᾶς ὑπὸ ματέρος. Eucore nourrisson, des sa naissance, le merveilleux lédier est salué des airs et des danses de Pan.

- Ἀργείων ὁρέων : génitif local. Il ne faut pas rattacher ces mots à χληζών : placés avant ποτέ, ils se rapportent évidemment, ainsi que les précédents, à ἄρνα, v. 705.

701. Έν πολιαίσι φάμαις, dans les antiques traditions. Cf. Eschyle, Choc-

phores, 314: Τριγέρεν μύθος τάξε φως.
702. Εὐαρμόστοις ἐν κκλάμεις, « in « arundiaibus bene compactis ». Pas just de la flûte qui porte son nom.

780

765

704-705. Καλλιπλόκαμον, la toison time des brebis est comparée à des boncles. Cl Attius, l. c.: « Agnum inter pecules sum « clarum coma ». Le sujet de χορεῦσει είταν χορεῦσει είταν και είταν είταν και είταν και είταν και είταν και είταν είταν και είταν είταν είταν και είταν είτα

708-707. Πετρίνοις.... βάθροις. Il y avait dans l'agora une pierre du haut de laquelle le héraut faisait ses proclamations Cf. Plutarque, Solon, 8 : λναδάς ἐπὶ τὰν τοῦ κήρυκος λίθον. Αtrée fait ainsi annoncer son agneau, qu'il se propose de montrer au peuple; mais Thyante le préviendre.

φάσματα δείματα. Κῶμοι δ' Ατρειδᾶν ἐγέραιρον οίχους.

Θυμέλαι δ' ἐπίτναντο χρυσή-[Antistrophe 1.] λατοι, σελαγείτο δ' ἀν' ἄστυ πορ επιδώμιον λργείων. 715 λωτός δὲ φθόγγον κελάδει χάλλιστον, Μουσᾶν θεράπων\* μολπαί δ' ηύξοντ' έραταί χρυσέας άρνὸς ἐπίλογοι Θυέστου. Κρυφίαις γάρ εύναῖς 720 πείσας άλοχον φίλαν 'Ατρέως, τέρας ἐχχομίζει πρός δώματα νεόμενος δ' είς αγόρους αϋτεῖ τάν χερόεσσαν έχειν 725 γρυσόμαλλον κατά δώμα ποίμναν.

NC. 711. Erfurdt a rétabli le mètre en mettant κῶμοι à la place de la leçon (glose) χοροί. — 719. ἀρνὸς : ἀπίλογοι L et G. ἀρνός : ὡς ἐπίλογοι L³. ὡς ἐστὶ λόγος, Θυέστου Seidler, εἶτα δόλοι Θυέστου Nauck. Peut-être εἶτα δὲ κλοπαὶ Θυέστου. — 724. Victorius a currigé la leçon ἀγορᾶς. — Je rectifie la leçon ἀθτει. — 726. La leçon χρυστόμαλλον a été rectifiée par Musgrave. — δώματα L¹.

741. Φάσματα δείματα. « Tale porten-« tum, ut a diis missum, sine horrore esse « non poterat. » [Seidler.] Cf. 456. 743. Θυμέλαι δ' ἐπίτναντο, c'est-à-dire

713. Θυμέλαι δ' ἐπίτναντο, c'est-à-dire ἐπετάννυντο. Les temples s'ouvraient comme dans un jour de fête. — Χουσήλατοι. On compare Ισπ. 167: Χρυσήρεις οίχους (le temple de Delphes), et Ιρλ. Ταμε., 429: Ναῶν χρυσήλατοι est ici abrégée, comme celle de χρυσέω l'est dans Ιρλ. Ταμε., ν. 1273.

714. Σιλαγείτο. Quant à la forme passive ou moyenne, voyez Aristophane, Vuces, 288: Όμμα γάρ αιθέρο; ἀκάματον σελαγείται μαρμαρέαις ἐν αύγαζς. Cf. Euripide, Iphigenic à Aults: 438: Αωτό; βοάσθω. Helena, 1434: Πασαν δὲ χρὴ γαϊαν βοάσθαι.

716. Autó:, la flute. Voy. la note ser Iph. Aul., 438.

717. Μουτάν θεράπων. La flûte reçoit ici l'appellation qu'on donnait généralement aux poètes. Le Margités, épopée burlesque attribuée à Homère, commençait par les vers: "Η) θέ τις εἰς Κολοφῶνα γέρων απὶ θεῖος ἀοιδὸς, Μουσάων θεράπων καὶ ἐκπ-δόλου λπόλλωνος.

749. Exiloyot Ouferou: mots alteres et qui n'offrent ancun sens. On voit par les vers suivants qu'il était question ici du larcin de Thyeste et de ses intrigues pour s'assurer le pouvoir.

721. 'Αλοχον. Érope ('Αερόπη), semme d'Atrée, séduite par Thyeste.

724. Άγόρους. Cf. Iph. Taur., 1096 : Ελλάνων ἀγόρους.

726. Ποίμναν. Il ne s'agit que d'un

Τότε δὴ, τότε ⟨δὴ⟩ φαεννὰς ἄστρων μετέδασ' όδοὺς Χεὺς καὶ φέγγος ἀελίου λευκόν τε πρόσωπον ἀοῦς τὰ δ' ἔσπερα νῶτ' ἐλαύνει θερμᾶ φλογὶ θεοπύρω, νεφέλαι δ' ἔνυδροι πρὸς ἄρκτον, ἔπραί τ' Ἀμμωνίδες ἔδραι σθίνουσ' ἀπειρόδροσοι, καλλίστων διιδρων Διόθεν στερεῖσαι.

Strophe 1

7.0

735

Λέγεται (τάδε), τὰν δὲ πίστιν

[Antistrophe 2.]

NC. 727. Le second ĉi, inséré par Hartung. —728. μετέδοσ' Musgrave. μεταδάλλει G et sans doute aussi L<sup>1</sup>, avec la variante μεταδάς. —735. Bothe a corrigé la leçon άπειρε, δρόσου. — 737. τάλε avant τὰν δὲ a été inséré par Hartung.

seul animal. C'est ainsi que Sénèque dit (Thy., 225) : α Est Pelopis altis nobile in α stabulis pecas, Arcanus aries »

727-730. Suivont la fable la plus répandue, le soleil recula d'horreur et les ténèbres convrirent la terre, quand Atrée offrit à son frère l'horrible repas que l'on sait. Mais cette tradition for modifiée quand on se mit a ctudier l'astronomie Quelques-uns prétendirent que le soleil s'était autrefois levé à l'oc, ident et que le mouvement [apparent) du ciel avait aussi été le contraire de ce qu'il est anjourd'hui; d'autres pensèrent que le sole l'avait du primitivement marcher dans le même sens que le ciel étoilé. D'après les uns et les autres, Jupiter établit l'ordre actuel pour annoncer aux hommes la fraude de Thyeste, Platon rapporte la première de ces versions, Politicus, p. 268 sq. : To neşî tên Atşêwç na! Ηυέστου λεχθείσαν έριν φάσμα.. τὸ περί της μεταδολής δύσεως τε και άνατολής ήλίου καὶ τών άιλων άστρων, ώ; άρα δθεν μέν άνατέλλει νύν, εξί τούτον τότε τον τόπον εδύετο, άνετελλε δ' έχ του evantiou, tote of ou habitations aba o θεός Άτρει μετεσαλέν αυτό έπι το νύν σχήμα. Polybe, dans Strabon, I, p. 23, interprête la seconde de ces versions en faisant d'Atrée le premier astronome qui

enseignāt que le monvement du soleil est opposé à celui du ciel (τοῦ ἐλίου τον ἐπεναντίον τῷ οὐρανῷ ὁρόμον). Dans so Cretoises (fr. III, Wagner), Enripide faisait dire à Atrie : Δείξας γὰρ ἀστραν τὰ ἐναντίαν ὁδὸν Δέμου; τ' ἐστοσα και τῦραννός ζόσην. Dans le passage prieste, ainsi qu'aux vers 1001 sqq. de l'Oreste, Euripide semble suivre la fable memtionnir par Paton.

731-736. Depuis la querelle des fils de Pélops le soleil ne se leva pas seulement a l'orient an lieu de se lever à l'occident, i' devia aussi vers le midi. Ainsi furent dessichés les poys tropiques, et le nord sesjouit de pluies bienfaisantes et d'un climat tempéré.

731. Eunzpa võr(a). Il faut évidenment entendre le côté méridional: Harting le fait observer avec raison, et l'ensemble de ce passage le prouve assez. — "Elaring: a pour sujet ó 7,7105.

732. Θεοπύρω. « Trisyllabum, quesi « θευπυρώ scriptum esset. » [Dindorf.]

734. 'Aumoviče; Ežon, lienz où reside Jupiter Ammon. L'aridité de ce désert était aussi expliquée par l'imprudence de Phaéthon. Voy. Ovide, Métam., II, 237.

737-741. Euripide déclare qu'il ne croit pas que cette révolution céleste se soit as-

σμιχράν παρ' ἔμοιγ' ἔχει'
της έψαι θερμάν ἀέλιον
χρυσωπόν ἔδραν ἀμείψαντα δυστυχία βροτείω
θνατᾶς ἕνεχ' ἀδιχίας.
Φοδεροὶ δὲ βροτοῖσι μῦθοι
χέρδος πρὸς θεῶν θεραπείας.
'Ων οὐ μνασθεῖσα πόσιν
γτείνεις, χλεινῶν συγγενέτειρ' ἀδελφῶν.

Ea ža.

φίλαι, βοῆς ἠχούσατ', ἢ δοχὼ χενὴ ὑπῆλθέ μ', ὥστε νερτέρα βροντὴ Διος; Ἰδοὺ, τάδ' οὐχ ἄσημα πνεύματ' αἴρεται· δέσποιν', ἄμειψον δώματ', ἸΗλέχτρα, τάδε.

750

### наектра.

Φίλαι, τί χρημα; πῶς ἀγῶνος ήχομεν;

NC. 739-740. Nous avons substitué, avec Canter, άξλιον à άελίου, et, avec Dindorf, άμειψαντα à άλλάξαντα, tout en sentant que ces corrections ne donnent pas encore un texte parfaitement satisfaisant.—742. Ενεκ' άδικίας Κœchly. Ενεκεν δίκας L.—744. κέρ-δος δὲ L<sup>4</sup>. — Matthiæ a rectifié la leçon θεραπείαις. — 748. νερτέρας βροντῆς Schenkl.— 749. δύρματ' αίρεται Herwerden.

complie et que les habitants de la Libye aient été punis parce que les fils de Pélops exerçaient entreeux des vengeances cruelles. Il pense toutefois que de pareilles fables sont utiles pour inspirer aux hommes la crainte des dieux.

739-740. Occura Eduay. Ces mots semblent designer le char du soleil.

741. Avant δυστυχία βρατείω on peut suppléer (πί. « Pour le malheur des humains. »

746. Κ) εινών συγγενέτειρ' ἀξε) φών, sœur de frères illustres. Le crime de Clytemnestre contraste avec la vertu de Castor et de Pollux. Barnes a déja cité le v. 990 : Τοιν ἀγαθοῦν σύγγονε κούρουν, ainsi que vers 1063, οù Clytemnestre et Hélène sont déclarées indignes de tels frères. — Il est vrai que γεντειρα désigne ordinairement la mère. Mais c'est faire injure au pour que d'expliquer ces mots, comme

font la plupart des interprètes: « Qua uns « cum marito claros fratres, i. e. Orestein « et Electram, procreavisti. » Le masculin γενίτης prend le sens de « fils » dans Ion, 916: 'Ο δ' ἰμὸ; γενέτας καὶ σός, ainsi que chez Sophocle, OEd. roi, 478, οὰ Apollon est appelè ὁ Διὸς γενέτας. Euphorion, fragm. XLVII (Meineke), a employé γενέτειρα dans le sens de « fille ».

747. Δοχώ, pour δόκησις, ne se lit que dans ce passage. C'est ainsi qu'Eschyle, Agam, 1256, dit μελλώ pour μέλλησις.

748. "Ωστε νερτέρα βροντή Διός. Ces mots sont au nominatif, comme s'il y avait plus haut βοή ἐγένετο. — Dans Hippolyte, 4:201, le bruit qu'on entendait au moment où la mer se soulevait, était aussi comparé à ces tonnerres souterrains qui précèdent les tremblements de terre.

749. Πνεύματ(α), des souffles, des cris. 751. Πως άγωνος βιομεν; lei βιομεν

### HAEKTPA.

### ΧΟΡΟΣ.

Οὐχ οἶόα πλην εν· φόνιον οἰμωγήν κλύω.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Ήχουσα κάγὼ, τηλόθεν μέν, άλλ' δμως. ΧΟΡΟΣ

Μακράν γάρ έρπει γῆρυς, ἐμφανής γε μήν.
ΗΛΕΚΤΡΑ.

Οθνεῖος ὁ στεναγμὸς ἢ φίλων **ἐμῶν ;** ΧΟΡΟΣ.

Οὐχ οἶδα· πᾶν γὰρ μίγνυται μέλος βοῆς.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Σφαγήν άϋτεῖς τήνὸε μοι τί μέλλομεν, χορος.

Επισχε, τρανῶς ὡς μάθης τύχας σέθεν.

ΠΛΕΚΤΡΑ

Ούκ ἔστι· νικώμεσθα· ποῦ γὰρ ἄγγελοι; χοροΣ.

Πίξουσιν· ούτοι βασιλέα φα<mark>ῦλον ατανεῖν.</mark> ΑΓΓΕ**ΛΟΣ.** 

<sup>τ</sup>Ω καλλίνικοι παρθένοι Μυκηνίδες, νικῶντ' 'Ορέστην πᾶσιν ἀγγέλλω φίλοις, 'Αγαμέμνονος δὲ φονέα κείμενον πέδω Αἴγισθον: ἀλλὰ θεοῖσιν εἴχεσθαι χρεών. ΗΛΕΚΤΡΑ.

Τίς δ' εἶ σύ; πῶς μοι πιστὰ σημαίνεις τάδε;

NC. 752. Ev póvios Victorius, Empéreor L. - 755. 60velog Camper. appelog L.

έφοιναιτ à έχομεν. Matthiæ compare Hérodote, 1, 102: Έωστών εὐ ήκοντες, et τh., 149: Χώρην.... ὡρέων ξκουσαν οὐκ έμοινα.

άμοτως. 756. Πάν μέλος βοῆς, tonte espèce de cris ,des cris chantes sur tons l.s airs). Cf. Η/ p. 1178: Τυύτο δακούων έχων μέλος.

777. Σραγήν άθτεξς τηνδε μοι, c'est le signal de la mort que tu me donnes là. Le grie τήνδε répond lei au français « là. » Seidler traduit très-exactement : « Cam « hee mihi nuntias, nuntias, ut me oc-« cidam. » Car si l'on remplaçait vivês par táže, le sens serait le même.

759. Hou yau áyyelot; L'absence de nouvelles, dit Électre, prouve que sous sommes vaincus: vainqueur, Oreste annait envoyé un messager,

7(0. Obrot.... zaulav, ce m'est pas une petite chose, une chose facile.

753

760

765

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

Οὐχ οἶσθ' ἀδελφοῦ μ' εἰσορῶσα πρόσπολον; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Δ φίλτατ', έχ τοι δείματος δυσγνωσίαν είχον προσώπου· νῦν δὲ γιγνώσχω σε δή·

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Τέθνηκε · δίς σοι ταῦθ', ἄ γ' οὖν βούλει, λέγω. 770

<sup>3</sup>Ω θεοὶ, Δίκη τε πάνθ' ὁρῶσ', ἢλθές ποτε.
Ποίῳ τρόπῳ δὲ καὶ τίνι ῥυθμῷ φόνου
κτείνει Θυέστου παῖδα, βούλομαι μαθεῖν.

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Έπει μελάθρων τῶνδ' ἀπήραμεν πόδα, εἰσβάντες ἦμεν δίχροτον εἰς ἀμαξιτὸν ἔνθ' ἢν ὁ κλεινὸς τῶν Μυκηναίων ἄναξ. Κυρεῖ δὲ κήποις ἐν καταρρύτοις βεβώς, - δρέπων τερείνης μυρσίνης κάρα πλόκους ' ἰδών τ' ἀϋτεῖ ' Χαίρετ', ὧ ξένοι · τίνες πόθεν πορεύεσθ' εἰς <δρους> ποίας χθονός;

780

775

NC. 760. Barnes a supprimé γ' après πατρός. — 770. La leçon γοῦν a été rectifiée par Elmsley. — 771. Ce vers, généralement attribué au chœur, a été rendu à Électre par Kirchhoff. — 772. τίνι L¹. τίνος L². — 775. Lobeck voulait : δίκροον. — 778. Portus a précisé la leçon κάρα. — 780. Manuscrit : πορεύεσθε τ' έκ ποίας χθονός; On écrit généralement, d'après Musgrave, πορεύεσθ' ἔστε τ' έκ ποίας χθονός; Mais il est évident qu'Egisthe demande qui ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. Le bon sens et la τέρonse d'Oreste le disent assex. J'ai donc corrigé le texte d'une autre manière.

772. Τίνι φυθμῷ. Cf. Suppl. 94: Γυναίχας ούχ ένα φυθμὸν Κακῶν ἐχούσας. Une voyelle brève s'allonge quelquefois devant φ initial.

775-776. Δίκροτον εἰ; ἀμαξιτόν est le complément de εἰσδάντις, et ἔνδ ἢν.... se rattiche directement à ἔμεν. — 'Αμαξιτός δίκροτος est une grande route à deux ornières, un chemin dans lequel les voitures peuvent rouler et se faire entendre (κροτείν) de côté et d'autre. Barnes a déjà cité : 'Ιππόκροτον σκυρωτάν δδόν, Pin-

dare, Pyth., V, 86. - 'Ο αλεινός. Cf. v. 327 et la note.

777. Kupai βιδώς, il se trouve. Au parfait, et même au présent, le verbe βαίνειν signifie assez souvent : « se tenir, se trouver ». Cf. Hecube, 437.

779-780. Τίνες πόθεν.... εἰς δρους ποίας χθονός; On sait que les Grees réunissent plusieurs questions en une seule, sans conjonction intermédiaire. — Εἰς δρους ποίας χθονός. Cf. Hècube, 1260: Μῶν ναυστολήση τῆς δρους Έλληνίδος;

Ο δ' είπ' 'Ορέστης ' Θεσσαλοί · πρός δ' Άλφεδν θύσοντες ερχόμεσθ' 'Ολυμπίω Δι. Κλύων δὲ ταῦτ' Αίγισθος ἐννέπει τάδε Νῦν μέν παρ' ἡμῖν χρή συνεστίους θεών θοίνη γενέσθαι τυγγάνω δε βουθυτών 735 Νύμφαις έφοι δ' έξαναστάντες λέγους είς ταύτον ήξετ'. Άλλ' Ιωμεν είς δόμους -καὶ ταῦθ' ἄμ' ήγόρευε καὶ χερός λαδών παρήγεν ήμας - οὐδ' ἀπαρνεῖσθαι γρεών. Έπεὶ ο' ἐν οἴχοις ἢμεν, ἐννέπει τάδε. 790 Λούτρ' ώς τάγιστα τοῖς ξένοις τις αἰρέτως ώς άμρὶ βωμόν στῶσι γερνίδων πέλας. Άλλ' εἶπ' 'Ορέστης ' Άρτίως ήγνίσμεθα λουτροίσι καθαροίς ποταμίων βείθρων άπρ. Εί δὲ ξένους ἀστοῖσι συνθύειν χρεών, 735 Λίγισθ', έτοιμοι χούχ ἀπαρνούμεσθ', ἄναξ. Τοῦτον μέν οὖν μεθεῖσαν ἐχ μέσου λόγον • λόγγας δὲ θέντες, δεσπότου φρουρήματα. δμῶες πρὸς ἔργον πάντες ἵεσαν γέρας. Οί μέν σραγεῖον ἔφερον, οί οι ἤρον χανᾶ.

NC. 781. Fécris θεών, pour έμολ, qui fait double emploi avec πμεν. -- 785 tών Scidler. θείνην L. -- 800. La heçon σφάγει ένέφερον a été corrigée par Scaliger.

781. 'Ο δ' εἰπ' 'Ορέστης, lei ὁ garde son ancienne valeur pronominale, comme dans l'homérique : Αὐτάρ ὁ μήνες... Πηλέος υἰός (Π., 1, 488).

781-785. Θ.ών θοίνη, cf. Homère, Od., VIII, 76: Θ.ών ἐν δαιτί θαλείν, et III, 420: Θεού ἐς δ. θ. Eurip., Bacch., 355: Ἐν δαιτί θεών.

786. Νύμφαις, (.f. v. 625.

787. Εξ. ταύτον ήξετ(ε), vous arriverez au même résultat, vous regagnerez le temps perdu.

789. Les mots où à masses of at yeaux font partie du discours d'Egisthe, ainsi que cela est indiqué par la ponetnation.

795. Ei ôt ξένους.... La stricte observance du droit primitif exclusit l'étranger des cérémonies religieuses. (Voy. Fustel de Coulanges, La Cité antique, p. 247.) Des l'Agamemon d'Eschyle, v. 4636 squ. Cassandre est invitée, en sa qualité de membre esclave de la famille, à se place près de l'autel et à prendre sa part de l'eau lustrale, xotympoù elvan xepvidur.

706. Erotuot. Cet adjectif, qui a foret verbale, n'a pas besoin d'être accompage du verbe givat. Cf. Med., 612, et la note.

707. Μεθείσαν έκ μέσου. De même qu'on dit προτιθέναι λόγον ές μέσον, sermonem in medium professe, on peut aussi dire μεθεέναι λόγον έκ μέσου, e medo auferse sermonem, a laisser un discours, abandonner un sujet de conversation ».

7υ8. Λόγχας, δεσπότου φρουρήματα, les lances qui servent à garantir le maître. 800. Σταγείον, a le vase pour recueillir άλλοι δε πυρ ανηπτον άμοι τ' εσγάρας λέβητας ὤρθουν: πᾶσα δ' ἐκτύπει στέγη. Λαδών δὲ προγύτας μητρός εὐνέτης σέθεν έδαλλε βωμούς, τοιάδ' ἐννέπων ἔπη: Νύμφαι πετραΐαι, πολλάχις με βουθυτείν 805 καὶ τὴν κατ' οἴκους Τυνδαρίδα δάμαρτ' ἐμὴν πράσσοντας ώς νῦν, τοὺς δ' ἐμοὺς ἐγθροὺς κακῶς\* λέγων Όρέστην καὶ σέ. Δεσπότης δ' έμὸς τάναντί εύγετ', ού γεγωνίσκων λόγους, λαβεῖν πατρῷα δώματ'. Έκ κανοῦ δ' έλὼν 810 Αίγισθος όρθην σφαγίδα, μοσγείαν τρίχα τεμών έφ' άγνον πῦρ ἔθηκε δεξιᾶ, κάσφαξεν ώμων μόσχον ώς ήραν χεροίν δμῶες, λέγει δὲ σῷ κασιγνήτῳ τάδε. Έχ τῶν χαλῶν χομποῦσι τοῖσι Θεσσαλοῖς 815

NC. 801 Manuscri: : πυράν ήπτον. Canter a divisé les mots comme il le fallait. -814. σρραγίδα L. - Nauck a rectifié la leçon μοσχίαν. - 813. J'ai écrit κάσφαξεν ώνων pour κάστοξ' έπ' ώνων, leçon qui n'offrait pas de sens satisfaiunt. Les mots in' ώμων ne pouvaient être joints ni à ἐσφαξ(ε), puisqu'on égorgeait en coupant les veines jugulaires, ni à ηραν, puisque les ministres du sacrifice soulevaient la victime sans la mettre sur leurs épaules.

le sang » et non : « la victime. » Le sens usuel de ce mot et le verbe ¿papov s'opposent a cette dernière explication. Il est singulier toutefois que dans un récit où il est fait mention de tout ce qu'il faut pour le sacrifice, la victime elle même soit oubliée. - Kava, la corbeille sacrée. El'e renfermait les grains d'orge, προχύτας (v. 803), et le couteau, opayion (v. 811). Cf. la note sur Iph. Aul. v. 1567.

805. Πολλάκις με βουθυτείν. Il est inutile de sous-entendre core : l'infinitif exprime un vœu. Homère emploie ce mode concurremment avec l'optatif. Cf. Od. ΧVII, 364 : Ζεῦ ἄνα, Τηλέμαχόν μοι έν άνδράσιν δ)διον είναι, Καί ol πάντα γένοιθ' όσσα φρεσίν ζοι μενοινά.

807. Kanut, sous-ent. neagoniv, infinitif renferme dans le participe πράσσοντας.

808. Λέγων 'Ορέστην και σέ, (il parlait ainsi) ayant en vue Oreste et toi.
811-812. 'Ορθήν σφαγίζα. Le couteau

qui servait à égorger les victimes était droit, et non recourbé. - Mosysiav τρίχα.... διξιά. C'est la le prélude du sacritice et comme la consceration de la victime, Cf. Homère, Od. XIV, 422: Άλλ' δγ' άπαρχόμενος πεφαλής τρίχας έν πυρί

813. Egzağıv. Ici la victime est égorgée vivante; dans l'Odyssée, au passage cité ci-dessus, elle est d'abord assomm - <sup>\*</sup> Ωμων μοςχου ώς ήραν χεροίν, comme de leurs mains ils levaient la génisse par les épaules. 'Ωμων est le génitif de la partie touchée. Cf. Iph. Aul., 1366 : (Apπαπας) ξαιθή, έθείρης, et 1469 : Πρίν σπαράσσεσθαι χόμης.

815. Ex าผิง xalผัง, parmi les choses honorables. « Historica hæc, non a poeta a ficta. Dissertatio durica de honesto et a turpi, p. 55, ed. Gale : Θεσσαλοίσι δὲ « καλόν τώς ίππως έκ τᾶς άγέλας λαδόντι « αύτως δαμασαι καί τώς όρεας: βώς τε a yagoni animi abafai xai exceibai xaf

είναι τόδ', δστις ταῦρον ἀρταμεῖ καλῶς ίππους τ' όγμάζει· λαβέ σίδηρον. ω ξένε. δείξόν τε φήμην έτυμον άμφὶ Θεσσαλών. Ο δ' εὐκρότητον Δωρίδ' άρπάσας γεροῖν, έι σς ἀπ' ώμων εύπρεπῆ πορπάματα, Πυλάδην μέν είλετ' έν πόνοις ύπηρέτην, διιώας δ' ἀπωθεί καὶ λαδών μόσχου πόδα, λευκάς εγύμνου σάρκας έκτείνων γέρα: θασσον δε βύρσαν εξέδειρεν ή δρομεύς δισσούς διαύλους Ιππίους διήνυσεν, **&**:3 κάνεῖτο λαγόνας. [Ιερά δ] είς χεῖρας λαβών Αίγισθος ήθρει. Καὶ λοβός μέν οὐ προσπη σπλάγγνοις, πύλαι δε και δοχαί χολης πλέαι κακάς έραινον τῷ σκοπούντι προσδολάς. Χώ μέν σχυθράζει, δεσπότης δ' άνιστορεί. نخة

NC. 818. Peut être : ἀυφ. ἔημοτῶν. La leçon θεσσαλῶν semble être une gloss tirés da vers 815. — 819. Nauck propose : ἔορίδ' ἀναρπάσας. En effet ἐορίς est le nom uned da couteau qui servait a écorcher les victimes. Cependant le vers 836 semble confirmer la leças ἔωρίδ' ἀρπάσας. — 825. Musgrave : ἵππιος. — 828. π) έαι Dobree. πέλας Ιω

« xztzzó/zz. Hine, si quis putet Ægis-« thum rem indecoram ab Oreste petere, « facile est poétam defendere. » [Musgrave.]

817. Ίππους τ' δχαάζει, et dompte les chevaux. On cite la définition donnée par le scholisste d'Apollonios de Rhodes, I, 743: 'Όχαάζειν χυρίως ἐστὶ τὸν ἴππον ὑπὸ χαὶνιὸν ἀγειν ἢ ὑπὸ δχημα.

 Εύκροτγτον, bien forgé. — Δωρίδ(x), un contean dorien.

820. Πορπάματα, le manteau (χλομύς) attaché au moyen d'ure agrafe (πόρπη). Cf. v. 317 sq.

825 Δισσούς διαύλους Ιππίους, Exécuter le diaule c'était parcourir le stade deux fois, en allant et en revanant. Le double diaule était l'espace parcoura dans la course appelée δρόμος Ιππίος ου ἐμίπτιος, mais exécutée à pied. Voyez Dissen, Pia lari camina. I, p. 268. Comp. du reste Medee, v. 1181 sq., où la durée du temps est determinée d'une manière tout analogue.

826. Kāveito (pour xai aveito, aoriste second moyen de aveng.), et il découvrit.

On cite Homère, Od., II. 299: Εόρε Γ άρα μνηστήρας άγήνορας ἐν μεγέραση Αίγας άντεμένους (écorchant). Ajoutte II. XXII, 80: Κόλπον ἀντεμένη, découvrais son sein. — Ἰερά. Les parties de la victure qui servaient à Γαταspicine, lego-σκοπία. On suit que le foie y tensit la première place.

827-829. Λοδός. L'un des lobes à foie, celui que les Latins appelaient esqui jecoris. — Πύλαι. L'endroit où la veice porte (elle a conservé ce nom) entre dans foie. Pollux, 215 : Καλείται δὲ τοῦ ξπατος, τὸ μίν αὐτοῦ πύλαι, καθ' ἐς ὑποδέχεται τὸ αἰμα ὅπερ διὰ μιὰς ρλεδε: εἰς πάσας τὰς γλέδας ὰπ' αὐτῶν ἀνακτριπεται. — Δοχαί γολής, la vésicule bilisire. — L'etat extraordinaire de ces organes encombres de bile annonçait qu'un malheur men çait (s'avançait vers) celui qui consoltait les entrailles (τῷ σκοκοῦντι). Κακάς προσδολάς equivant à προσδολας

830. Daufpäler anvopmakler [Hesy-

Τί γρημ' αθυμεῖς; 'Ω ξέν', δρρωδῶ τινα δόλον θυραΐον : ἔστι δ' ἔγθιστος βροτῶν Άγαμέμνονος παῖς πολέμιος τ' ἐμοῖς δόμοις. Ο δ' είπε · Φυγάδος δῆτα δειμαίνεις δόλον, πόλεως ανάσσων; ούχ, δπως παστήρια 835 θοινασόμεσθα, Φθιάδ' άντὶ Δωριχῆς οίσει τις ήμιν χοπίδ', αναρρήξω γέλυν; Λαδών δὲ χόπτει. Σπλάγγνα δ' Αίγισθος λαδών ήθρει διαιρών. Τοῦ δὲ νεύοντος κάτω όνυγας ἐπ' ἄκρους στὰς κασίγνητος σέθεν 840 είς σφονδύλους έπαισε, νωτιαΐα δέ έρρηξεν άρθρα παν δε σωμ' άνω κάτω ήσπαιρεν ἐσφάδαζε δυσθνητοῦν φόνω. Δμῶες δ' ιδόντες εύθύς ήξαν είς δόρυ, πολλοί μάγεσθαι πρός δύ' . άνδρείας δ' ύπο 845

NC. 835. Manuscrit: παστηρίαν. Victorius: πευστηρίαν, fausse correction qui est devenue la vulgate. Nauck a tiré la vraie leçon de l'article d'Hésychios: Παστήριασπλάγχνα τὰ ἐντοσθεδια, ποιλία. — 837. ἀναρρήξω Schenkl. ἀπορρήξω L. ἀπορρήξαι Musgrave. — 843. ἐσφάζαζε, correction de Valchenaer pour ἡ) άλαζε, leçon vicieuse, qui vient peut-être du vers 855. Nauch proposait ἡσκάριζε, en se foudant sur l'article d'Hésychios: Ἡσπαιρεν ἐσκάριζε: ἐστιλδεν, ἐλαμπεν, ἀπάπνιγεν, ἔσπαιρεν. Mais il faut sans doute ponctuer: Ἡσπαιρεν ἐσκάριζε. Car σκαρίζειν est la glose habituelle de ἀσπαίρειν. Voyex Suidas: ᾿Ασπαίροντες: σκαρίζοντες. — δυσθνητούν a été substitué par Nauck à δυσθνήσκον, mot composé contrairement à l'analogie. — 815. La leçon ἀνδρίας a été rectifiée par Elmsley.

832. Θυραΐου, venant du dehors. 835. Παστήρια. Ce mot ne se trouve que

836. H23Tη/3/α. Le mot ne se trouve que dans un article d'Hésychios (voy. NC), lequel n'est ni très-explicite, ni très evact. Nous croyons que le terme παστήρια trouve son explication dans la locution homérique σπλάγχν' ἐπάσαντο (Il. I, 464; II, 427). Après avoir offert aux dieux les parties de la victime qui leur étaient destinées, on grillait les entrailles principales (σπλάγχνα), le cœur, les poumons, le foie, et on les mangeait en attendant que les chairs lussent rôties. La vicceratio ouvrait le repas qui suivait le sacrifice.

836-837. Oreste s'était servi d'un conteau dorien pour écorcher la victime. Il veut maintenant ouvrir le thorax. Pour cette ojération il a besoin d'un instrument plus fort. Il demande donc l'un de ces couteaux recourbés qui vensient de la Thessalie, c.-à-d. du pays dont il prétendait être luimème, Φ\(\phi\)d\(\chi(2)\) xoπi\(\chi(2)\). On cite ce passage de Quinte-Curce, VIII, 48: « Copidas « vocant gladios curvatos falcibus similes. » — λναργήξω, (afin que) je brise. Ce subjonctif est directement governé par oloctic, toursure interrogative qui équivaut à un impératif. Voy. la note sur le vers 567 d'Hippolyte: "Επίσχετ", αὐδη/ τῶν Ισωθεν ἐγμάθω. — Χέλυν, la tortue, et, par métaphore, le thorax. La cuirasse osseuse qui protège les poumous et le cœur, ressemble à la carapace d'une tortue.

844. Hitav el; δόρυ. Les gardes d'Égisthe reprennent précipitamment les armes qu'ils avaient déposées. Cf. vers 798. έστησα, απητοδοά σείστες Έλλη

Ποί τότης Οσέστης τ΄. Είπε τ΄ - Ούγγ διαφερής

ήμω πόλει της όλο εμός επέσση.

σο έα δε πατρος άπετημωσησέμη:

πατρος παί αια διώες. Οι ε έπε λέγμου

ήμουσαι, έσγου κάμακας επώσθης τ΄ ύπε

γέροντος ει δόμοισαι άργάου πιός.

Στέρουσες άλαλ ζοντες. Εσγεται τε στά

κάρα πιδείζωι, ούγγ Γοργόνος σέρου.

άλλ' δι στυγείς Λίγισθου αίμα δ΄ αίματος

πυρος δανεισμός ήλθε τῷ θαόντι νόν.

XOPOS.

(θες είς γρορον, δι φίλα, έγγος, δις νεδρός οδράνιον πήδημα κουφίζουσα σδυ άγλαία. Νικά σπεφαναφόρα κοείσ-

يجشندورة

bit. 819 Porton's carrige la leçon soulz τι. - 856, nága (y' inneré de monie man, en oction la « 812-803. Manuscrit : «122 στεμασμορία» ( Vectorius : empresoula y spilosos τοίς le -2-d. -21, τος'. Comme le participe de l'acciste ταλεσας se par
guere tenir le u de verbe al faut écrite πεξέ, correction de Canter : l'entere des capitos
ment de ce que le mot qui vait » εξ commence par un σ. Je modifie le rence en var de
metre, qui estge la suppression d'une syll de. Cf. 861 et 876 sq. Dindorf : στερασμορών

847. Ed-2. On comprend assex qu'il s'agit d'Ole te,

clay may', ce qui est contraire a l'intention d'Eur.pile.

838. Travit, Spidoger, Comme Oreste est l'hérater légitume de son pare, les versitems d'Agamemmen sont les siens.

852. Eszen nauez, ils retinient leurs lances. Egen est ici le contraire de selete, a vibrer e (v. 846).

853. Figoros ásygaios. Cf. la note sur le vers 257. Ce visillard est évidemment le même qu'on a vu paratire plus hant. Il faut done croire qu'ipres vêtre acquitté de ou message pour Clytennestre (v. 666). d est revenu a la maison de camp que où l'g' the est tué.

856. Φέρων, comme ailleurs άγων,

igur, izhio, est ajouté par un pléusant familier aux poètes grecs.

857. 'A)) 60 στογείς Αίγεσθαν έφωναι a 3))' Αίγεσθου δυ στυγείς.

858. Nov ne se rapporte pas à co fa-

859-861. Le chœur ne vent pas seulement qu'h'ectre se livre a la danse : il préche d'exemple, il hondit de joie. Cf. les danses exécutées en des circunstances analogues par les chœurs de Sophoele dans l'. Apar, v. 693 sqq., et dans les Trachiniennes. v. 205 sqq. — Ούσυνον πήσημα κουμίζουτα. Aristophane dit, en parlant la langue de la compliant de

σω τῶν παρ' ἀλλρειοῦ ρεέθροις τελέσας κασίγνητος σέθεν· ἀλλ' ἐπάειδε καλλίνικον ιὐδὰν ἐμῷ χορῷ.

865

## НАЕКТРА.

<sup>7</sup>Ω φέγγος, ὧ τέθριππον ήλίου σέλας, ὧ γαῖα καὶ νὺξ ἢν ἐδερκόμην πάρος, νῦν ὅμμα τοὐμὸν ἀμπτυχαί τ' ἐλεύθεροι, ἐπεὶ πατρὸς πέπτωκεν Λίγισθος φονεύς. Φέρ', οἰα δὴ ˇχω καὶ δόμοι κεύθουσί μου κόμης ἀγάλματ' ἐξενέγκωμαι, φίλαι, στέψω τ' ἀδελφοῦ κρᾶτα τοῦ νικηφόρου.

870

875

# ΧΟΡΟΣ.

Σὺ μέν νυν ἀγάλματ' ἄειρε κρατί · τὸ δ' ἀμέτερον χωρήσεται Μούσαισι χόρευμα φίλον. Νῦν οἱ πάρος ἀμέτεροι γαίας τυραννεύσουσι φίλοι βασιλῆς, δικαίως τούσδ' ἀδίκους καθελόντες. ἀλλ' ἴτω ξύναυλος βοὰ γαρặ.

[Antistrophe.]

NC. 868. ἀμπτυχαί L<sup>4</sup>. ἀναπτυχαί L<sup>4</sup>. — 870. La leçon δη 'γώ a été corrigée par Canter. — 875. Seidler: χορεύσεται. Mais χωρήσεται χόρευμα n'est pas plus extraordinaire que ໂτω βοά, v. 879. — 877. Seidler a rectifié la leçon βασιλήτς. — 878. Matthia: τοὺς ἀδίκους.

porte une victoire qui mérite une couronne plus belle que celle des jeux d'Olympie. Cette idée sera développée par Électre aux vers 883 ann

vers 883 sqq.

864-865. Έπαειδε.... χορῷ, accompagne ma danse d'un chant triomphal. L'épithète καλλίνικον fait allusion à l'hymne qu'on chantait à Olympie (παρ' Άλεειοῦ ἐείθροις), et qui avait pour refrain : Τάνελλα καλλίνικε : cf. Schol. Pind. Ol.

866-867. \* Ω τέγγος.... καὶ νύξ. C'est ainsi que l'esclave phrygien s'ecrie dans Oreste, 1496: \* Ω Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ çῶς καὶ νύξ. Mais en se servant d'une invocation usuelle, Electre prend le mot « nuit, » νύξ, dans un sens métaphorique, puisqu'elleajoute ξν εὐερκόμην πάρος. Les malbeureux sont

plongés dans la nuit; le jour luit aux heureux. Dans les Perses d'Eschyle, quand Atossa apprend que son fils est encore en vie, elle dit (v. 300): 'Εμοῖς μὶν εἶπας ἐωματιν φέγγος μέγα Καὶ λευκὸν ἡμαρ νοκτὸς ἐκ μελαγχίμου.

868. Όμμα τούμον άμπτυχαί τ' έλεύθεροι équivant à διμάτων έμων άναπτυχα! έλεύθεροι. Électre dit qu'elle peut désormais lever les yeux et déployer librement ses regards. (Cf. La note sur le vers 601 d'Hippolyte.) — Heath et Fix ont bien compris ce vers, mal expliqué ou corrigé sans motif par d'autres interprètes.

879. On donne à ξύναυλο; le sens géméral de σύμφωνος. Mais je ne doute pas que cette danse n'ait été exécutée au son de la flète. Dans l'un des morcesux ana-

#### НАЕКТРА.

<sup>1</sup>Ω καλλίνικε, πατρός ἐκ νικηφόρου γεγὼς, 'Ορέστα, τῆς ὑπ' 'Ιλίφ μάχης, όξέχαι κόμης σῆς βοστρύχων ἀνδήματα. 'Πκεις γὰρ οὐκ ἀγρεῖον ἔκπλεθρον δραμὼν ἀγῶν' ἐς οἴκους, ἀλλὰ πολέμιον κτανὼν Αἴγισθον, δς σὸν πατέρα κάμὸν ὥλεσεν. Σύ τ', ὧ παρασπίστ', ἀνδρὸς εὐσεδεστάτου παίδευμα Πυλάδη, στέφανον ἐξ ἐμῆς χερὸς δέχου · çέρει γὰρ καὶ σὺ τῷδ' ἴσον μέρος ἀγῶνος · ὰεὶ δ' εὐτυχεῖς φαίνοισθέ μοι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Θεούς μεν ήγου πρώτον, ἸΗλέκτρα, τύχης

890

563

885

NC. 882. Manuscrit : ἀναδήματα. La rectification est due à Blomfield. — 883. Reiske a corrigé la leçon ἐκπλεθρον. Cf. Méd., 4181, NC.

logues que nous avons déjà cités, on lit: 'λείρομ' οὐδ' ἀπώσσιαι τὸν αὐ)δν (Sophocle, Trach. 216.) Il faut donc expliquer ιτω ξύναυ)ος βοά χαρᾶ, « que le son de la flûte réponde à notre allegresse, » ἶτω αὐ)ῶν βοά σύμτωνο: χαιᾶ.

881. Τξι υπ' 'Ιλίου μάχης. Ces mots sont gouverne's par νικηφόρου.

882. Avčíju ata, pour ávačíju ata, relimicula.

883. ExpleSpoy. Six plethres fint six cents pie ls. - Euripide déclare ici que les courses du stade sont inutiles, et que le-Grees ont tort de recompenser les vainqueurs des jeux gymniques. On a déjà vu au vers 387 une sortie contre les athlètes. On trouve une protestation plus explicit: contre ces concours qui passionnaient toute la Grèce, dans un fragment de l'Au olycus, cité par Athènec, X. p. 418 C : Ένευ-ψάμην δε κοί τον Έλλενων νόμον.... Τ ; γάρ παλαίσας εύ, τις ωχύπους άνής. Ή δίσκου άρας, η γυάθου παίσος καλώς, Πόλει πατρώμ στέραιου ήριεσευ ιαδώυ; Πότερα μαχούνται πολεμίσισεν έν χεροίν δίσχους έχοντες;... Ανδρας οδν έχρην gogove te navabove dubbote grestebat. χώστις ήγειται πόλει Κάλλιστα, σώτρων και δίκαιος ών άνής, "Οστις τε μύθοις έργ' άπαλλάσσει κακα, Μάχας τ' άφαιρῶν καί στάσεις. Τοιαύτα γάρ Πολει τε πάρη

πασί θ' Έλλησιν καλά. Dejà avant Esripide le philosophe Xénophane n'arait pas craint de contredire le sentiment pablic. Dans une élégie, citée par le més Athénée, il se plaignait que sa sagree n'obtint pas les honneurs follement prodigues aux vainqueurs de jeux inntiles : Ala el min taxutate moder vixen to άροιτο 'Η πενταθλεύων, ένθα Διός τεμε-νος Πάρ Πίσαο βοζς έν 'Όλυμπές, είτε παλαίων, 'Η και πυκτοσύνην άλγινόεςσαν έχων, Είτε τὸ δεινόν άεθλαν, δ παγκράτιον καθέουσιν, Αστοδσίν κ' είς nuòpotepo; mpodopāv, Kai ne mpoeòpiro τα ερήν εν άγωσιν άροιτο, Καί κεν στε είη δημοσίων κτεάνων Έκ πόλιος καί δώσον δ οί κειμήλιον είη. Είτε και ίπποισ ν, ταυτά κε πάντα λάχοι, Ούκ ων άξιος, ώσπες έγω βώμη: γάρ άμείναι Άνδοω ήδ Ιππων ήμετέρη σοςίη, λλλ' είκη μάλα τούτο νομίζεται. ούδε δίκαιον Προκρίνειν βώμην της άγαbri: copirc. Et Xénophane ajoute des considerations semblables à celle qu'Euripide présente dans les vers que nous venons de citer.

886-887. Avöpò; Eòreferrárou maiceupa. Pylade n'avait pas seulement eté élevé par Strophios, il était aussi son fils. Mais c'était ici le cas d'insister sur l'édacation plus que sur la naissance. ἀρχηγέτας τῆσο, εἶτα κάμ' ἐπαίνεσον τὸν τῶν θεῶν τε τῆς τύχης θ' ὑπηρέτην. 
"Ηκω γὰρ οὐ λόγοισιν ἀλλ' ἔργοις κτανὼν Λίγισθον : ὡς δέ τῳ σάρ' εἰδέναι τάδε προθῶμεν, αὐτὸν τὸν θανόντα σοι φέρω, δν εἴτε χρήζεις θηρσὶν ἀρπαγὴν πρόθες, ἢ σκῦλον οἰωνοῖσιν αἰθέρος τέκνοις πήξασ' ἔρεισον σκόλοπι : σὸς γάρ ἐστι νῦν ὸοῦλος, πάροιθε δεσπότης κεκλημένος.

**6**95

HAEKTPA.

Αἰσχύνομαι μὲν, βούλομαι δ' εἰπεῖν διμως, ΟΡΕΣΤΗΣ. 900

Τί χρημα; λέξον, ώς φόδου γ' έξωθεν εί.

νεκρούς ύδρίζειν, μή μέ τις φθόνω βάλη. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἄν μέμψαιτό σε. ΠΑΕΚΤΡΑ.

Δυσάρεστος ήμῶν καὶ φιλόψογος πόλις. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέγ' εἴ τι γρήζεις, σύγγον' : ἀσπόνδοισι γὰρ

905

NC. 894. La leçon ελ τῷ a été corrigée par Barnes. — 902. Tyrwhitt voulait : φθόνος. — 903. Vulgate : μέμψαιτό σοι. Le manuscrit porte σε. — 904. Victorius a corrigé la leçon φιλόψοχος.

891. 'Ω; δέ τφ.... προθώτεν, « et ut « rem alieui clare cognoscendam exhibea» mus, ob oculos ponamus. » [Seidler.]—Τφ, à quelqu'un (a chacun).

895. Φ.ρω. Les compagnons d'Oreste apportent le cadavre d'Égisthe.

899. Le couplet d'Oreste a dix vers, divisés en trois, trois et quatre. Le couplet d'Électre, 880-889, en avait autant et se décomposait de la même manière.

900. Il y a une suspension à la fin du vers; Électre hésite et s'arrête : elle n'achève su pensée qu'au vers 902. Le sens s'enchaine ainsi : αἰσχύνομαι μὲν νεκροὺς ὑδρίζειν, βού/ομαι δ' δμως εἰπεῖν.

902. Μή με τις φθόνω βάλη, de peur que quelqu'un ne me frappe de sa malveillance, e. à-d., de peur que le sentiment malveillant, l'indignation, que cet acte pourrait soulever chte quelqu'un ne me porte malheur. Homère eût dit: Νέμεσις δέ μοι εξ άνθρώπων Έσσεται (Od., II, 436). Quant à l'expression φθόνφ βάλλειν, elle vient de ce qu'on croyait qu'un sentiment, ou un mot, ou même un regard malveillant pouvait nuire à celui qu'il atteignait. Cf. Eschyle, Agam., 947: Θεών Μή τις πρόσωθεν όμματος βάλη φθόνος. Du reste, Electre s'expose à un blâme très-légitime en enfreignant le précepte déjà proclamé pur Homère: Ολχ δοίη πταμένοισιν έκ' άνθράσιν εύχετάασθαι (Od., XXII, 412).

901-906. Άσπόνδοισι νόμοισην έχθραν συμ6:6) ήκαμεν est dit d'après l'analogie

νόμοισιν έχθραν τῷδε συμδεδλήκαμεν. ΗΛΕΚΤΡΑ.

Είεν τίν άρχην πρώτά σ'έξειπω κακών. ποίας τελευτάς; τίνα μέσον τάξω λόγον: Καὶ μὴν δι' ὄρθρων γ' ούποτ' ἐξελίμπανον θρυλούσ' όσ' είπειν ήθελον κατ' όμιμα σόν. 910 εί δή γενοίμην δειμάτων έλευθέρα των πρόσθει νων ορν έσπεν αποδώσω δε σοι έκειν α σε ζώντ ήθελον λέζαι κακά. Απώλεσάς με χώροανήν οίλου πατρός καὶ τόνο ἔθηκας, οὐοὲν ήδικημένος, 915 κάγημας αλογοώς μητέρ' άνδρα τ' έκτανες στρατηλατούνθ' Έλλησιν, οὐκ ἐλθών Φρύγας. Είς τούτο δ' ήλθες άμαθίας, ώστ' ήλπισας ώς είς σε μεν όλ μητέρ' ούγ έξεις χαχήν γήμας, έμου δέ πατρός ήδίχεις λέχη. 920 Ίστω δ΄, όταν τις διολέσα**ς δάμαρτά του** κουπταίσιν εύναίς είτ' άναγκασθή λαβείν, δύστηνός έστιν, εί δοχεί το σωφορνείν έχει μέν αύτην ούχ έγειν, παρ' οί δ' έγειν. Άλγηστα δ΄ ώχεις, ού δοχών οἰχεῖν χαχῶς: 0-25

NC. 910. 65000055 L. 55' Herweiden. ž γ' L. — Heim och voulait substituer quevelv ou λάστειν à sinsiv. — 912. πρόσδεν L. — 913 est peut-être interpolé. — 918. Reiske et Nauck : εἰς σ' ἐμήν. — 920. ἢδίκει Canter. — 921. Lobeck et Nauck : ἐἐλεά σας. — 923. δυστηνός ὧν τις Raucheustein. — 925. Musgrave a corrigé la leçon oixeïç.

de άσπονδον πό)εμον συμθά))ειν. Oreste dit qu'ils ont engagé contre Egisthe une lutte qui n'admet ni paix ni treve, et que la mort même du coupable ne doit rien ôter a la haine qu'il lem inspirait. Il a beau dire : les discours que tiendra Électre n'en sont pas moins choquants.

907. Tiv τρχήν σ' εξείπω κακόν; Les deux accusatifs se justificat par l'analogie de λέγω σε κακα. Quant a cette entre en matière, Barnes a déja cité Homère, Od. IX. (4 : Τι πρώτον τοι έπειτα, τι δ' δοτάτιον κατανέξω;

909. Δ. δρύρω, dans mes veilles matinales. Cf. v. 44 t sq. 920. « Jure Canteri conjecturum †?izra « improbat Heathius. Sensus est : In te « quidem putabas matrem meam justama « fore, in patrem autem meam fecisti ut « injusta esset. » [Seidler.]

921. Ίστω, qu'il le sache. Si cet impératif entrait dans la construction de la phrase, il serait suivi de δύστηνος ών, et non de δύστηνός έστιν (ν. 923). — Διολέσας, ayant perdu, ayant corrompu. L'expression usuelle διατβείρας aurait moins de force. 924. Έκεξ, équivalant a παρ' έπείνω, est

oppose a παρ' el, qui est pour παρ' έαυτώ. 925. 'Ωικεις, tu vivais dans ta maison. Voy. la note sur le vers 559 de Medee.

ήδησθα γαο δήτ ανόσιον γήμας γάμον, μήτηρ δὲ σ' ἄνδρα δυσσεδή κεκτημένη. Αμοω πονηρώ δ' όντ' ἐπηυρέσθην τύγην, χείνη τε τῶν σῶν χαὶ σὸ τῶν χείνης χαχῶν. Πᾶσιν δ' ἐν λργείοισιν ήχουες τάδε. 930 Ο τῆς γυναικὸς, οὐχὶ τἀνδρὸς ἡ γυνή. Καίτοι τόδ' αἰσγρὸν, προστατεῖν γε δωμάτων γυναϊκα, μή τὸν ἄνδρα· κἀκεῖνο στυγῶ, τούς παίδας είσι τοῦ μέν άρσενος πάρα ούχ ώνομάσθαι, τῆς δὲ μητρός ἐν πόλει. 935 Έπίσημα γάρ γήμασι καὶ μείζω λέγη τάνδρός μέν ούδεις, των δέ θηλειών λόγος. Ο δ' ήπάτα σε πλεῖστον οὐκ ἐγνωκότα, γύγεις τις είναι τοῖσι γρήμασι σθένων. τὰ δ' οὐδὲν εί μὴ βραγύν όμιλῆσαι γρόνον. 940 ΄Η γὰρ φύσις βέβαιος, οὐ τὰ γρήματα: ή μέν γάρ ἀεί παραμένους αίρει κακά: ό δ' όλδος άδίχως καὶ μετά σκαιῶν ξυνών

NC. 926. ήδεισθα L. — 928. ἐπηυρέσθην Nauck. ἀφαιρεῖσθον L. — 929. Je corrige la leçon τὴν σὴν καὶ σὺ τοὐκείνης κακόν. — 933-35. Je corrige les leçons κάκείνους et ὅστις τοῦ μὲν ἀρσινος πατρὸς οὐκ ἀνόμασται. Électre hait le père, non les enfants; et πατρός est une cheville. — 936. γήμασι Kirchhoff. γήμαντι L. — 942. αἰρει κάρα Γρινκhitt. ἀρκεῖ κακά Seidler. αἰρεῖ κακά Fix. Faut-il εδρίσκεται? ου ἐρρύσατο? — 943. ἀδίκως Stobée, Anthol., XCIV, δ. ἀδικος L.

928-929. Ἐτηυρέσθην.... κακῶν, chacun de vous doux a recueille la fortone (le malheur) attachée au crime de l'autre.

930. 'Hλουε; τάδι, on parlait ainsi de toi. Cf. les locutions εὐ ἀλούειν, κακῶς ἀκούειν, bene au lire, male audire.

931. On a repproché de ce vers une épigramme de Martial (VIII, 42) : « Uxo« rem quare locupétem ducere nolim, 
« Quaritis : uxori nubere nolo meæ. »
Cf. aussi Oreste, 742.

933-938. Κάκείνο ... ἐν πόλει. Construises: Καί στυχώ ἐκείνο, οἶσι (équivalant a εί τισι) πάρα (μουτ πάρεστι) τοὺς παιδα.... οὐκ ἀνομάτθα..., ceci encore mindigne, si quelqu'un a fait en sorte que ses enfants ne sont pas désignés dans

la ville d'après le nom du père, mais d'après celui de le nère. Quant à l'hellénisme qui consiste à se servir d'une proposition relative, introduite par δς ου δστις, au lieu d'une proposition conditionnelle commençant par εί τις, cf. Iph. Taur., 806 avec la note.

939. Tis, quelqu'un, un personnage considérable.

900. « Plena oratio est, τὰ δὲ οὐδέν ἐστιν εἰ μὴ τοιοῦτόν τι, οἰφ (sive ὥστε ἀὐτῷ) βραχὺν χρόνον ὁμιλἢσαι. » [Seidler.]

042. Alest nazá. Leçon altérée, voy. la note critique.

943 944. 'O ô' ô).60;.... ycóvov, la richesse qui est entrée dans la maison par

ἐξέπτατ' οἴκων, σμικρὸν ἀνθήσας χρόνον.
Τὰ δ' εἰς γυναῖκας, παρθένω γὰρ οὐ καλὸν λέγειν, σιωπῶ, γνωρίμως δ' αἰνίξομαι.
"Υδρίζες, ὡς δὴ βασιλικοὺς ἔχων δόμους κάλλει τ' ἀραρώς. ᾿Αλλ' ἔμοιγ' εἴη πόσις μὴ παρθενωπὸς, ἀλλὰ τὰνδρείου τύπου.
Τὸ γὰρ τοιοῦτον Ἅρεος ἐκκρεμάννυται, τὰ δ' εὐπρεπῆ δὴ κόσμος ἐν χοροῖς μόνον.
"Ερρ' · οὐδὲν εἰδὼς οὖν ἐφηυρέθης χρόνω · δίκην δέδωκας. 'Ωδέ τις κακοῦργος ὧν μή μοι, τὸ πρῶτον βῆμ' ἐὰν δράμη καλῶς,

NC. 344. Stobée cite: βραχύν όμι) ήσας χρόνον, erreur qui vient da vers 940. Min Sextus Empiricus, p. 857, s'accorde avec notre manuscrit, si ce m'est qu'il écrit μαμέ. — 948. τὰ Musgrave. ἄ L. — 948. La leçon ἀραρών a été rectifiée par Senigar. — 949. τὰ που Herwerden, τρόπου L. — 960. τὰ γὰρ τίπν' αὐτῶν L. Mais il ne s'agit pa ici des enfauts. τὸ γὰρ τοιούτων Schenk!: bien, an dernier mot près. — 969. Je sabritue οὐν ἰρτυρεθης à ὧν ἐρευρεθείς. Kirchhoff: οὐδὲν οὐδεὶς ὧν ἐφευρεθείς. Μαθίες: οὐδὲν εἰδως ὧς ἐρτυρεθείς Herwerden: οὐδὲν ἢ είδος ὧν ἐφευρεθείς: γρόπο. — 953. Dans beaucoup d'éditions les mots ὁὐδὲν ἢ είδος ὧν ἐφευρεθείς: γρόπο. — 953. Dans beaucoup d'éditions les mots ὁὐδὲν ἢ είδος ὧν sont rapportis à he phrase précédente. Cette ponctuation vicieuse a été réfutée par Henth. Le manuscrit Stobée, Ecl. phys., I, III, 18, οù sont cités les vers 953-986, porte ὧστε τῆς ἐπιρεμές. faute qui provient peut-être du mélange de deux leçons καχουργίας et ἐπιορκίες. Κικλ-hoff et Nauck ont admis ὧστε. Nous pensons qu'il n'y a rien à reprendre dans h lega du manuscrit d'Euripide.

l'injustice et qui y habite avec des hommes pervers, s'envole après y avoir brillé (fleuri) peu de temps.

945. Ta ô' siç yuvaixaç, ce qui regarde ta conduite par rapport aux femmes.

947. Υδρίζες. Électre Lisse entendre (αίνίσσεται) qu'Fgisthe séduisait les femmes et les filles d'Argos.

948. Καλλει τ' άραρώς, et fort de ta beauté. Cf. II., XV, 737 : Πόλις πύργοις άραρυζα.

950. Τὸ γὰρ τοιοῦτον έqυίναιτ à οἰ γὰρ τοιοῦτοι. Cf. Iph. Taur., 346 avec la note. — Ἄρεος ἐχκοεμάννυται, il est attaché, il est adonné à Mars. « Ἐκκοεμάννυτθαί τινος est adhavere alicui itu, ut a totum te ei committas, sive arctissime se a ad aliquid applicare. » Piato, Legg., V, 732: "Εστι δή φύσει ανθρώπειον μάλιστι ήδοναί και λύπαι και έπιθυμίαι, ξέ δι άνάγκη τὸ θνητὸν πᾶν ζῷον ἀτεχνῶς εἰκε ἐξηρτῆσθαί τε καὶ ἐπερεμάμενον εἰκε σπουδαϊ; ταϊ; μιγίσταις. » [Seidler]

σπουδαίς ταις μιγίσταις. » [Seidler.]
952-953. Οὐδίν είδὰις σῶν ἐπνιρίθες
χρόνω δικηνδέδωκας, tu as été convainen
par le temps d'une profonde ignorance:
tu as subi la peine de ton crime. L'ignorance d'Égisthe consistait dans l'avengle
sécurité de l'homme qui se laisse entrainer à une passion coupable en se flattant
que ses crimes resteront impumis.

953. 'Ωζε, « ainsi, *itoque*, » ne porte par sur xaxούργος, mais sur toute la plirase.

954. Τὸ πρῶτον βῆμα **ἐquivaut à τὸν πρῶ**τον ὀρόμον, la première partie de la course. νικάν δοκείτω την δίκην, πρίν αν πέρας γραμμής εκηται και τέλος κάμψη βίου.

955

"Επραξε δεινά, δεινά δ' άντέδωκε σοὶ καὶ τῷδ"· ἔχει γὰρ ἡ Δίκη μέγα σθένος.

Είεν· χομίζειν τοῦδε σῶμ' είσω χρεών σχότω τε δοῦναι, δμῶες, ὡς, ὅταν μόλη μήτηρ, σφαγῆς πάροιθε μὴ εἰσίδη νεχρόν.

960

НАЕКТРА.

Επίσχες: ἐμβάλωμεν εἰς άλλον λόγον.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τί δ'; ἐχ Μυχηνῶν μῶν βοηδρόμους ὁρặς;

Οὖχ, ἀλλὰ τὴν τεχοῦσαν ή  $\mu$ ' ἐγείνατο. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ μὴν ὄχοις γε καὶ στολῆ λαμπρύνεται.

965

Καλῶς ἄρ' ἄρχυν εἰς μέσην πορεύεται.

Τί δῆτα δρῶμεν; μητέρ' ή φονεύσομεν;

NC. 955-956, πρὶν ἀν πέλας et τέλος κάμψη. L. Dans Stobée on lit deux fois τέλος. Dans Orion, Anthologa., vers la fin : πρὶν ἀν τέλος et πέρας κάμψη. Cette dernière leçon prouve que πέλας, qui n'en dit pas assez, provient de πέρας. — 959 966. Dans tout ce morceau Camper, Nauck et Kirchhoff veulent attribuer à Électre les vers que le manuscrit donne à Orcate, et à Oreste ceux qu'il donne à Électre, si ce n'est que Camper attribuait 960 au chœur, tandis que Nauck suppose une lacune avant ce vers. Mais il appartient à Oreste de donner des ordres à ses serviteurs, et il serait fort étonnant qu'il fût reconnaître sa mère. — 960. Reiske a corrigé la leçon σκότφ γε. — 961. La leçon μ' εἰσίδη a été rectifiée par Baines. — 963. δρξ; Seidler. δρῶ L. — 968-966. Schenkl a rétabli la suite du dialogue en intervertissant l'ordre de ces deux vers. — 968. Schæfer a corrigé la leçon δχοις τε.

955-956. Πέρχ; γραμιζίς, la ligne qui marque le terme de la course. Cf. Horace, Epist., I, xvt, 79: « Mors ultima linea « rerum est. » — Τέλος κάμψη βιου. Ce trope, emprunté au même ordre d'images, vient de ce que dans la plupart des exercices du stade et de l'hippodrome il fallait revenir au point de départ. Cf. vera 828; Hipp., 87; et passim.

961. Σραγῆ; πάροιθε, avant d'être tuée. — Μὴ εἰσίδη. Il n'est pas rare que μή, ή, χρή se mêlent par synérèse avec une voyelle ou une diphthongue.

964. Τήν τεχούσαν ή μ' έγείνατο. Cl. Iph. Tum., 360: 'Ο γεννήσας πατήρ, et la note.

967. C'est à ce moment qu'Oreste aperçoit Clytemnestre. Jusqu'iei il a fruidement

нлектра.

Μῶν σ' οίκτος είλε, μητρός ώς είδες δέμας; ορεύτης.

Φεῦ.

πῶς γὰρ κτάνω νιν, ἥ μ᾽ ἔθρεψε κἄτεκεν; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Ωσπερ πατέρα σὸν ῆδε κάμὸν <mark>ὤλεσεν.</mark> ΟΡΕΣΤΗΣ.

<sup>\*</sup>Ω Φοΐβε, πολλήν γ' άμαθίαν έθέσπισας, ΗΛΕΚΤΡΑ.

Όπου δ' Απόλλων σκαιός ή, τίνες σοφοί; ορεςτης.

ὄστις μ' ἔχρησας μητέρ', ἢν οὐ χρῆν, κτανεῖν.

Βλάπτει δὲ δὴ τί πατρὶ τιμωρῶν σέθεν; ορεΣΤΙΙΣ.

Μητροκτόνος νῦν ρεύξομαι, τόθ' άγνὸς ຜν.

ΗΛΕΚΤΡΑ

Καὶ μή γ' ἀμύνων πατρὶ δυσσεδής ἔσει. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Όργη δὲ μητρός τοῦ φόνου δώσω δίκας.

NC. 976. καὶ μή, correction de Reiske pour καὶ μήν. — 977. Manuscrit: ἐγὰ ἰ μπτρός. Aujourd'hai on écrit géneralement, d'aquès l'un des apographa, ἐγὰ δὶ μπτε. l'avais écrit ὑτιὰν δι μπτρός, mais le vers su'vant et l'enchaînement du dialogue recommandent δριὰ.

parle du par ieide (vers 964 et 640); mais à la vue de sa mère, sa resolution fablit. Ce trait, plein de vérite, est empanté a une seène encore plus saisissante des Cheephores d'Eschyle (v. 894 sqq). Si Oreste change tout à coup de l'ingige, cette contradiction est donc une beauté poétique, que la critique d'it avoir garde d'elacer. Ct. MC, sur vers 959 sqq.

060. "H μ' έθερψε κατέκες, elle qui m'a nouvri, qui m'a entante. La gradation exignait le renversement de l'erdre naturel des t its.

970. Ω επέρ, « de la même manière que, « répond a la question d'Oreste : πῶς. 972. Σταιος est souvent opposé a coçós. Cf. Med., 295 : Σκαιοΐσε μέν για καινα ποροφέρων σορά.

ċ-.

975. Μητροκτονος φεύξουπι, « carlis a materne accusahor. » [Matthiæ. Les Grees disaient, comme nous, que l'accusateur poursud en justice, διώκει, et ils disaient de plus, que l'accusé fuit, φεύγει. — Νόν, « maintenant, en accomplissant l'ordre d'Apollon, » est opposé a τότε, alors, autrefois, avant d'avoir requiet cordre ». Cf. vers 1202, ainsi que Med., 1101: Νον ἀρπαζει, τότ' ἀποσαμενος passages cités par Fix.

977. 'Oρης δε μητρός. C'est cette colere

## НАЕКТРА.

Θεῷ δ' αὖ, πατρώαν διαμεθεὶς τιμωρίαν.

λρ' αύτ' άλάστωρ εἶπ' ἀπεικασθεὶς θεῷ;
μαεκτρα.

Ίερὸν καθίζων τρίποδ'; έγω μέν οὐ δοκῶ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐκ ἄν πιθοίμην εὖ μεμαντεῦσθαι τάδε.

ΗΛΕΚΤΡΑ

Ου μή κακισθείς είς ἀνανδρίαν πεσεῖ, ἀλλ' εἶ τὸν αὐτὸν τῆο' ὑποστήσων δόλον, ῷ καὶ πόσιν καθεῖλες Αἴγισθον κτανών; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Είσειμι · δεινοῦ δ' ἄπτομαι προδλήματος καὶ δεινὰ δράσω · θεοῖσι δ' εἰ δοκεῖ τάδε, ἔστω · πικρὸν δ', οὐχ ἡδὺ τὰγώνισμά μοι.

λονος. Ίω, βασίλεια γύναι γθονός Άργείας,

NC. 978. A. Schmidt a corrigé la leçon τῷ ἐαὶ πατρώαν διαμεθέης de manière à preparer le vers suivant. τῷ ἐ' αὐ πατρώαν διαμεθείς Porson, τῷ ἔ' ἡν πατρώαν διαμεθής Camper. — 979. Peut-être : εἰπεν εἰκασθείς. — 981. οὐχ G. οὐδ' L, οὐ le signe du changement d'interlocuteur est omis. — Vulgate : τόἐε. — 982. La leçon πέσες a été corrigée par El nsley. — 983. Le manuscrit attribue ce vers à Oreste, et il porte : ἀλλ' εἰς τὸν αὐτον τῷδ' ὑποστήσω ἔοὸνο; Les éditeurs écrivent ἀλλ' ἢ ου ἀλλ' ἢ. Ils n'ont pas vu que les rôles étaient mal distribués. Ce vers appartient évidemment à Électre, aussi bien que le précédent et le suivant. Il faut donc substituer εἰς, ου p'utôt εἰ, à εἰς, et ὑποστήσων ἡ ὑποστήσων. — 985. J'écris ἄπισμαι pour ἄρχομαι. — 986. Je corrige la leçon δράσω ἡ 'L''): εἰ θεοῖς, de manière à rattacher ce dernier membre de phrase à ἐστω. Le mot διοῖτε est ici de deux syllabes. — 987. πικρὸν δ' οὐχ ἦδύ, correction de Musgrave pour πικρὸν δὲ γῆδύ. — 984. Ιὰ est hiffé par L''.

qui provoque la poursuite des furies, comme on le voit dans la belle scène des Euménides d'Eschyle, v. 96 sqq. — Dans les vers 975-76, il n'était question que de la soui'lure du crime, ici du châtiment.

978. Θτῷ δ' αὖ, sons-ent δώσω δικην; C'est la le terrib'e dilemme où étuit place Oreste. Dans les Chephores d'Eschyle (v. 924 sq.) Clytemnestre dit n son bls : "Όρα, φύλοξαι μητρὸς δγκότου; κύνας. Oreste répond : Τὰ; τοῦ πατρός δὲ πῶ; φύγω, παρείς τάδε;

979. Le soupcon qu'un mauvais génie ait emprunté la voix d'Apollon est repete dans Occate, 1868 sq.

982-983. Ou μή. Pour le sens de ces particules dans les phrases interrogatives, voy. la note sur le vers 213 d'hippolyte. lei où porte sor les deux phrases, tandes que μή, n'appartient qu'a la première :

980

985

παῖ Τυνδαρέου, καὶ τοῖν ἀγαθοῖν ξύγγονε κούροιν Διός, οι φλογεράν αιθέρ' έν άστροις ναίουσι, βροτών εν άλὸς ροθίοις τιμάς σωτήρας έγοντες. γαίσε, σεδίζω σ' ίσα καὶ μάκαρας πλούτου μεγάλης τ' εύδαιμονίας. Τὰς σὰς δὲ τύχας θεραπεύεσθαι καιρό, : <χαῖρ',> ὧ βασίλεια. ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

"Εχδητ' ἀπήνης. Τρωάδες, χειρός δ' έμι**η**ς λάδεσθ', ῖν ἔζω τοῦδ' όχου στήσω πόδα. Σχύλοισι μέν γάρ θεών κεκόσμηνται δόμοι Φρυγίοις, έγω δε τάσδε, Τρωάδος χθονός εξαίρετ', άντὶ παιδός ήν άπώλεσα σμικρόν γέρας, καλόν δε κέκτημαι δόμοις.

Ούκουν έγω, δούλη γάρ έκδεβλημένη δόμων πατρώων δυστυγείς οίχω δόμους. μήτες, λάδωμαι μακαρίας τής σής χερός; ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Δούλαι πάρεισιν αίδε, μή σύ μοι πόνει.

# наектра.

Τί δ'; αίχμαλωτόν τοί μ' ἀπώκισας δόμων,

NC. 993, Bothe et Schaffe : autrest. - 997, yaip est le supplement de Nach. D'autres ont propose vou Musgrave ou napr' (Fix). - 909. La lecon Etm reu leren a éte corrigée par Victorius. - 1002, ἐπώλεσε L.

μη... πεσεί est opposé à 377 et seconde personne de sign, je vais).... \$20-

992-993. Bootov rink; owingen, la fonction, le privilège de sauver les mortels. Tiude équivant a résor, et designe les attributions dont on s'honore. Seidler eite Iph. Taur., 776 : Ξενουόνους τιμάς Lyω, et Eschyle, Eum.n. 419 : Τιμα: γε μέν δή τας έμας πεύσει τάχο. - Quant a ewifips; pour swreign; cf. Ved., 360 : X 500 configuration. Eschyle, Sept Cheft, 825 : Σωτής: τύχα. Soph., GEd. Roi, 80: Τύ της τω σωτής...

991 995, Σευίζω σ(ε) πλούτου est dil comme fauna os socias. — Ton uni panoras. Cl. Iph. Aul., 596 sq. 10-0, Cf. v. 6.

1002. 'Eţziptr(z). Cet adjectif acutre se rapporte par apposition à races : il est inntile de sous-entendre copa. Eschyle Agam. \$51, appelle Cassandre captive Eck-

C<u>:</u>5

42.

1:3

103

ήρημένων δὲ δωμάτων ήρήμεθα, ὡς αἴδε, πατρὸς ὀρρανοὶ λελειμμένοι.

1010

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τοιαῦτα μέντοι σὸς πατήρ βουλεύματα εἰς οῦς ἐχρῆν ἤχιστ' ἐβούλευσεν φίλων. Λέξω δέ καίτοι δόξ' ὅταν λάδη κακή γυναῖκα, γλώσση πικρότης ἔπεστί τις τως μὲν παρ' ἡμῖν, οὐ καλῶς τὸ πρᾶγμα δὲ 1015 μαθόντας, ἢν μὲν ἀξίως μισεῖν ἔχη, στυγεῖν δίκαιον εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ στυγεῖν; Ἡμᾶς δ' ἔδωκε Τυνδάρεως τῷ σῷ πατρὶ, οὐχ ὥστε θνήσκειν, οὐδ' ὰ γειναίμην ἐγώ. Κεῖνος δὲ παῖδα τὴν ἐμὴν Ἁχιλλέως 1020 λέκτροισι πείσας ῷχετ' ἐκ δόμων ἄγων πρυμνοῦγον Λὖλιν ἔνθ' ὑπερτείνας πυρᾶς

NC, 1010. On lisait ὀρφαναί λελειμμέναι. Comme ces mots se rapportent à Électre, Fix a substitué le masculin au séminin. L porte la même saute au vers 349 d'Hippolyte. — 1011. βουλεύματα Victorius, pour βουλεύεται. — 1012. δείξω δέ Wecklein. — 1014. J'écris έπεστι, pour ένεστι. Elmsley: γλώσση γυναικός, par un scrupule prosodique. — 1016. ώς μὲν παρ' ἡμῖν: mots gâtés. — 1016. Les leçons μαθόντα σ' et έχης ont été rectifiées par Reiske et par Seidler. — 1018. δέδωκε L. Dawes a divisé les mots. — 1019. La leçon & γεινάμην a été corrigée par Reiske. — Heimsæth propose de substituer τέκν' à οὐδ'. On pourrait écrire: τῷδ' & γειναίμην. — 1022. πυρᾶς Τρινωίτι, pour πύλας.

λών χοημάτων έξείρετον άνθος. — Παιδός. Iphigénie.

1009. "Πιρημένων.... ከρήμεθα, capta autem domo ego quoque capta sum.

4010 'Ospavoi Valetunivot, au mascolm (cf. NC.), d'après la règle mentionnée à propos du vers 319 d'Hippolyte.

4011-1012. Τοιαύτα μέντοι σός πατήρ βου) εύματα.... έδου) ευσεν, sous-entendu ώστ' έμ' άναγκάσαι ποιήσαι & σύ μοι έγκαλείε. Clytemnestre dit: « La faute en est aux attentats de ton père. »

4013. Λέξω δέ, je vais parler, je vais m'étendre sur ce point afin de justifier mon assertion.

4011. Γ) ώσση πικρότης Ιπεστί τις, sa parole a quelque chose de désagréable, ses discours sont mal reçus. (f. Med., 1374; Πικράν δὲ βοξιν ἐχθαίρω σίθεν.

(316. 'Ω; μέν παρ' ήμίν, οὐ καλώς,

selon mol, à tort [Seidler]. Mais les mots grees ne se prétent pas à cette explication, et Clytemnestre ne doit pas faire une telle restriction. Le texte est altéré. — Tô n:ā-yuz, « le fait » est opposé à &c£x (v. 1013), « l'opinion, la réputation, »

1019. Oby Gatt.... tyú, non ea lege ut morerer, neque ut morerentur que peperissem ego. Cf. NC.

1020-1023. Les faits sont présentés ici comme dans Iphigénie en Tuntide, v. 359 sqq Cf. surtout v. 370 : Έν άρμάτων μ' δχοι; Εί; αίματηρὸν γάμον ἐπορθμευσα; δολω.

1022. Πρυμνούχον. Cf. le développement de cette épithète dans Iph. .dul., ν. 1319: Μή μοι ναών χαλαεμδολάδων πρύμνας άδ Αυλίς δέξασθαι.... ώγε) εν. — Υπερτείνας πυράς. Cf. Iphigénie ex. Tauride, 20. **E** 

1055

κτανείν μ' 'Ορέστην γρην, κασιγνήτης πόσιν Μενέλαον ώς σώσαιμι; σός δὲ πῶς πατλο ηνέσγετ' αν ταῦτ'; εἶτα τὸν μὲν οὺ θανεῖν **κτείνοντα γρην τάμ', έμε δε πρός κείνου παθείν:** 1045 Έκτειν', ετρέοθην ήνπερ ήν πορεύσιμον. πρός τους έχεινω πολεμίους τ φίλων γάρ άν τίς αν πατρός σοῦ φόνον ἐχοινώνησέ μοι: Λέγ' εἴ τι γρήζεις κάντίθες παροησία, δπως τέθνηκε σός πατήρ ούκ ενδίκως. 10:0

Δίχαι' έλεξας ή δίχη δ' αισγρώς έγει. γυναίχα γάρ γρή πάντα συγγωρείν πόσει, ήτις φρενήρης . ή εξ μή δοχει τάδε, ούδ' εἰς ἀριθμὸν τῶν ἐμῶν ἤχει λόγων.

HAEKTPA.

Μέμνησο, μῆτερ, οὺς ἔλεξας ὑστάτους λόγους, διδούσα πρός σέ μοι παρρησίαν.

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Καὶ νῦν δέ φημι χούχ ἀπαρνοῦμαι, τέχνον.

НАЕКТРА.

<Οὐx> ἄρα κλύουσα, μῆτερ, εἶτ' ἔρξεις κακῶς.

NC. 1043. Μενέλαον est, je crois, une glore qui aura remplacé εὐναῖσιν. -4051-54. Camper a vu que ces vers appartenaient au chœur, non à Electre. Celle-ci ne prend évidemment la parole qu'au vers 1055, - 1061. Nauch : dixny Elega; on dixn. - 1052, γεή, correction de Matthiæ pour χρήν. - 1053 Reiske a substitué 🖠 à εί. -1057. δέ Nauck, γέ L. - άταρ ούναι το μή Nauck. - 1058, Γέςτις ούκ άια, pour 212. La conjecture de Dobree 25' ouv x) vous x rétabliss it la prosodie des poëtes attiques, sans satisfaire tout à fait au sens.

nure neuve et fra; pan'e, destinée surtout, ce semble, a rivaliser avec le morceau correspondant de l'Électre de Sophocle, vers 539 sqq.

4045. Έμε δε πρός κείνου ποθείν (χοήν); moi au contraire, j'aurais du être punie par lui, si j'avais immolé O este pour rendre à ma sœur son époux enlevé? L'ensemble du raisonnement prouve que tel est le sens de ces mots.

1046. Έτρέφθην (sous-ent, τήν δόδν) ήνπερ ήν πορεύσιμον, je me toumu du côté, où je pouvals m'adresser : je priv la scule voir qui m'était ouverte.

4063-4054. "Η: δὲ μή δο εί.... )όγω, la femme qui ne pense pas ainsi, je ne tens pas même compte d'elle dans mes discours - Old' eig anchuby ficei, a ne in censum quidem venit . Reiske ]

10:7. Cf. Sophocle, Ant., 413 : Kzi εημι δράσει κούκ άπαρνούμαι τό μή.

tous. Kande se rapporte à abécusa comme à Esteic. . Pour être maltraitée en paroles, tu ne me maltraiteras done pas en

# ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ούκ, ἔστι τῆ σῆ δ' ήδὺ προσθέσθαι φρενί.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Λέγοια άν άργη δ' ήδε μοι προσιμίου. 166 Είθ είγες, ώ τεχούσα, βελτίους φρένας. Τὸ μέν γὰρ είδος αίνον άξιον φέρειν Έλένης τε καὶ σοῦ, δύο δ' έρυτε συγγόνω άμοω ματαίω Κάστορός τ' ούχ άξίω. ΄Η μέν γαρ άρπασθεῖσ' έχοῦσ' ἀπώλετο • 1065 σύ δ' άνδο άριστον Έλλάδος διώλεσας, σκήψιν προτείνουσ', ώς ύπερ τέχνου πόσιν έκτεινας · οὐ γάρ, ώς έγωγ', ἴσασί σ' εὖ· ήτις θυγατρός πρίν κεχυρώσθαι σραγάς νέον τ' άπ' οίχων άνδρός έζωρμημένου 10.0 ξανθόν κατόπτρω πλόκαμον έξήσκεις κόμπς. Πτις ο' απόντος ανδρός έχ δόμων γυνή εὶς κάλλος ἀσκεῖ, διάγρας' ώς οδσαν κακήν.

NC. 4059. Je corrige la leçon σύα έττι, τη ση δ' ήδυ προσθήσω, dans laquelle la deux membres de phrase répugnaient à toute saine interprétation. — 4060. Pentêm προσύμω. — 4062. La leçon τέρει a été corrigée par Porson. — 4065. Δτώ επ Pierson. Voy. la note explicative. — 4068. Ιτασί σ' εὐ Porson, pour ໂσμστι εζ. Ractung : ἐγώ σ'. — 4069. ήτις L. Dind σf. η της L. — 4072. Heimsoch et Nank em transposé la leçon γυνή δ' ἀπόντος ἀνδρὸς ήτις ἐκ δόμων.

effet. - Le participe du présent n'est pas nore avant είτα. Voy. Fochyle. Prom., 777: Μή μοι προτείνων κερδος είτ' ἀποστέρε...

1059. Erru... previ, il me plait d'accider a ton homeur.

1000. Hess μίσο fait double emploi avec έχες Cf. NG.

4002-4003. On peut construire: τὸ μὲν γὰρ Ἐνένης τε καὶ συῦ είδο: ἀξιόν [ἐσ. ε) μέρειν αίνον. Mais il ne faut pas oublier que les idées essentielles ressettent micux grâce à l'arrangement des mots qu'on voit dans le tra'e.

1001. Άμφω fait partie de l'attribut de le phrase, et ne doit pas être séparé de ππείω.

1005. Απώλετο, elle s'est perdue, elle s'est laissé corrompre. Cf. διολέι ατ, vers

921, et tor Elévis Shabpor. Ipá. del. 1 82.

1008. Οἱ γὰρ.... εὖ, (tu peux alléger ce prétexte devant les hommes) : cur is ne te connais-ent pas à fond, comme je è connais, moi.

1072. Hτις δ' ἀπόντος ἀνδρὸς ἐκ ἐκμων γυνή. Placés ainsi, les mots se prétent
s.ms effort à la construction : ἀνδρὸς ἐπόντος ἐκ δόμων. La vulgate ἀπόντος ἀνδρὸς
ἤτις ἐκ δομων uffre un vicieux arrangement des mots.

4073. Εξ; κάλλο; ἀσκεῖ, se pare post paraitic bille. Le verbe ἀσκεῖν se presd souvent intransitivement dams le sens de α s'exercer o, ou de α se parer ». Cf. Χώπορλου, Ο γορ., Vill, Vill, 28: 'Oμοίους τους ἀνασκήτους τοῖς ἦσκηκοῦτν ἔσεσθαι. — Διάγραρ(ε), raje-la, retranche-la

Ούδεν γάρ αὐτὴν δεὶ θύρασιν εὐπρεπές çαίνειν πρόσωπον, ήν τι μή ζητη xαxόν. 1075 Μόνην δὲ πασῶν οἶδ' ἐγὼ σ' Ἑλληνίδων, εί μέν τὰ Τρώων εὐτυγοῖ, χεγαρμένην, εί δ' ήσσον' είη, συννέφουσαν όμματα, Αγαμέμνον' οὐ γρήζουσαν ἐχ Τροίας μολεῖν. Καίτοι καλώς γε σωφρονείν παρείγέ σοι 1080 άνδο' είγες ου κακίον' Λίγισθου πόσιν, δν Έλλας αύτης είλετο στρατηλάτην. Έλένης δ' άδελφῆς τοιάδ' έξειργασμένης έξῆν κλέος σοι μέγα λαβεῖν· τὰ γὰρ κακὰ παράδειγμα τοῖς ἐσθλοῖσιν εἴσοψίν τ' ἔγει. 1085 Εί δ', ώς λέγεις, σὴν θυγατέρ' ἔχτεινεν πατήρ, έγὼ τί σ' ηδίχησ' έμός τε σύγγονος; πῶς οὐ, πόσιν χτείνασα, πατρώους δόμους ήμιν προσήψας, αλλ' έπηνέγκω λέγει τάλλότρια, μισθού τούς γάμους ώνουμένη; 1090 χούτ' άντιφεύγει παιδός άντί σου πόσις, ούτ' αντ' έμοῦ τέθνηκε, δὶς τόσως έμὲ κτείνας άδελοης ζώσαν; El δ' άμειψεται

Ν΄. 1074. La leçon θύραισιν a été corrigée par El msley. — 1076. Manuscrit : μόνη \ietorius : μόνην. — 1077. Manuscrit : πατρώ' ἢν εὐτυχῆ. Canter : τὰ Τρῷ' ἢν εὐτυχῆ. La correction définitive est due à Musgrare. — 1078. συννέφουσαν Cobet. συννεφούσαν L. — 1070 est suspect à Nauck. — 1085. Scaliger a rectifié la leçon εξ; δψιν. — 1088. Manuscrit : πῶς οὖν ποσιν ατείνασ' οὖ. Canter a rétabli le mètre. — 1080. ἐπρικ κω λέχει Camper. ἀπηνέγκω λέχη L. — 1093. ἀδελρῆς Victorius. ἀδελροῦ L. ὁμαθμου Camper.

du nombre des femmes (honnêtes). Acaycázsty veut dire: « rayer d'un tôle, d'un registre. » Ce verbe a ici cette signification, et non celle de « dépeindre ».

1078. Συννεφουσαν δμαατα. Cf. Ηίρρ., 172: Στυγνόν δ' όρρωων νέφο; αὐξάνεται. 1080. Ηαρείχε σο:, « in promtu tibi « erat, facile erat. » [Seidler.]

t086. Είσοψιν τ' έχει, et offrent une chose, un exemple, a regarder. — Un exemple s'appelle παράδειγμα, en tant qu'il nous est montré, είσοψες, en tant que nous le contenu lons. 1089-1090. Ἐπηνέγκω Μχειτάλλότριε, tu as doté la couche (ta t'es dotée) de biens qui ne t'appartenaient pas.

1001-1093. Κοῦτ' ἀντιφεύγει παιδός ἀντί.... ἀδελτῆς ζῶσαν. Voici ce que dit Electre: « Pourquoi Egisthe n'est-il pas dans l'exil pour expier l'exil de ton fils? | ourquoi n'est-il pas mort pour m'avoir infligé une mort deux fois aussi cruelle que la mort de ma sœur lphigénie, pour m'avoir tuée vivan'e? »

1093-1094. Εί δ' άμείψεται.... φόνος, si le meurtre est compensé par un meurtre

## ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ούκ, ἔστι τῆ σῆ δ' ήδὸ προσθέσθαι φρενί. ΗΔΕΚΤΡΑ.

Λέγοια άν άργη δ' ήδε μοι προσιμέρυ. 1:5 Είθ είχες, ὁ τεκούσα, βελτίους φρένας. Τὸ μὲν γὰρ εἶοος αἶνον ἄζιον ρέρειν Έλένης τε καί σοῦ, δύο ο έρυτε συγγόνω άμοω ματαίω Κάστορός τ' ούx άξίω. ΄Η μέν γαρ άρπασθεῖσ' έχοῦσ' ἀπώλετο • 1163 συ δ΄ άνδο άριστον Ελλάδος διώλεσας, σχηζίν προτείνουσί, ώς ύπερ τέχνου πόσεν έκτεινας ού γάρ, ώς έγωγ', ζοασί σ' εύ. ήτις θυγατρός πρίν κεκυρώσθαι σραγάς νέον τ' ἀπ' οίχων ανδρός έξωρμημένου 1.7 ξανθόν κατόπτρω πλόκαμον εξήσκεις κόμης. Πτις δ΄ απόντος ανδρός έχ δόμων γυνή εὶς κάλλος ἀσκεῖ, διάγραο' ώς ούσαν κακήν.

NC. 4059. Je corrige la l con còn έττι, τζ σζ δ΄ ξελ προσθέτου, dans laquele la doux membres de phrase répugnaient à toute saine interprétation. — 1060. Pert et προσύμερο. — 1062. La legen pripri a été corrigée par Porson. — 1065. 2-6 π Plerson. Voy. la note explicative. — 1068. Ιτατί σ' εδ Porson, pour Ιπατο εξ Εκτιμη : έγω σ'. — 1069. ξι τ L. Dind τ'. ξ τξι L. — 1072. Helmsonth et Nach : π transposé la legon γρος δ' άπουτος άνδρος ξτις έκ δόμων.

effet. — Le participe du présent n'est pas r re avant είτα. Voy. Fselyle, Prem., 777: Μή μοι προτειών κερδο, είτ' άποστειε.

(05%, Erran, rrest, il me plat d'ac-

todo. Hess uses fait double emploi avec 25%7. Cf. NC.

1061. Άμχω fait partie de l'attiliant de l' phrase, et ne doit pas être separe de πετείω.

1065. Άπώλετο, elle s'est perdue, elle l'est laisse corrompre. C. δ.ολέι α., vers 921, et tor Elevre bledgen, Ijd. 40.

100%. Où yan... eU. (tu peux alence pretexte devant les hommes) : en :ne te connais-ent pas a fond, comme je z connais, moi.

1072. Hug d' indortog doding is de proviposé, Placés ainsi, les mots se pretes sus effort à la construction : indepé desetos is dépos. La vilgate indortog indice freç às dépose effre un vicieux arrangement des nots.

1070. El; nallo: innet, se pare post paraltre belle. Le verbe innet se prosi souvent intransitioement dans le sens ce a s'exercer », ou de » se parer ». Cf. Xonq hon, Cyrey...VIII, viu, 28: 'Opacese rous àvantement roit formandors intended

πουρος κατάζων φόνος, αποκτενώ σ' έγω καὶ παῖς 'Ορέστης πατρὶ τιμωρούμενοι ' Τουρού καὶ πάς κοὶναι' έκεῖνα, καὶ τάς ενοὶκα. ' Οστις δὲ πλοῦτον ἢ εἰγένειαν εἰσιδών καὶ παῖς 'Ορέστης κατρὶ τιμωρούμενοι ' φονού καζων σύνος ἐστι' μικρὰ γεὶρ

Τύχη γυναικῶν εἰς λέχη: τὰ μὲν γὰρ εὖ,
τὰ οὰ οὐ καλῶς πίπτοντα δέρκομαι βροτῶν.

## ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

10 παῖ, πέρυκας πατέρα σὸν στέργειν ἀεί.
Τστιν δὲ καὶ τοῦθ΄ οἱ μέν εἰσιν ἀρσένων,
οἱ δ᾽ αὸ ριλοῦσι μητέρας μᾶλλον πατρός.

vengent, Cf. Moder, 42(6), Z ps \$\frac{1}{2} \text{ soyou coise \( \text{d} \) slotte.

tops. Ei yaşı... E.St.a. D. es la tra gédie de Sephrele, v. e. 182. Électre dit a Clytennestre e Ei yazı nervesi en 2000 ével 2000, où tot Haden bássi; av. si Einz ya voyasor.

109-10.9. Mix' 2 γ25 με 22ων 2μείνω (έστιν ώστε 2/15 εν) σώς 165.ν δομοι: έχειν, por do bira vaut micus que de grandes richosos, a l'avoir esi on l'a) dens une mais n eneste — Electre r fute Clytennestre dans un couplet composé de quarante vers, 100 -10.9 Or le couplet de Clytennestre compte exactement le même nombre de ve s. (1011-15). Voy, la note sur le vers (1.0° d'H. nl'), ou rous avons cité d'autres eveniles de ces synotales. tion. Toxe yoursess at: degr. per rapports ferfor avec une femme, (d s), are also mand.

1401. Historia e tombant, agrivant, se det au propre d'un coup de dé. Ci. vers 600, et Hipp., 748 avec la note.
4403. Estiv de 221 10510, cela se

(40). Έστιν δε και τούτο, cela se rencontre aussi, c'est une chose qu'az doit admettre. Comp. le fragment d'.fo-tio, c, cté en partie par Marc-Aurèle. XI. 6 et VII, 41, en partie par Stobie, .fa-th logie, XCVIII, 38 : Εὶ δ' ἐμελγθνν ἐκ ὑεῶ, καὶ παῖδ ἐγῶ, Ἑχει λόγον καὶ τοῦτο' τῶν πολλῶ, βροτών Αεῖ τοῦς μὲν εἰναι δυστυχεῖι, τοῦς δ' εὐτυχεῖι, — ΟΙ μέν εἰσιν ἐνσίνων, les uns sont attaches à leurs pères. Fix compare Eschyic. Emmeniles, 738 : Κάρτα δ' εἰμὶ τοῦ π.τζ.;

•--

1123

| НАЕКТРА.                                      | 653  |
|-----------------------------------------------|------|
| Συγγνώσομαί σοι καὶ γὰρ οὐχ οῦτως ἄγαν        | 1105 |
| χαίρω τι, τέχνον, τοῖς ὂεδραμένοις ἐμοί.      | 1106 |
| Οξμοι τάλαινα τῶν ἐμῶν βουλευμάτων•           | 1109 |
| ώς μᾶλλον ή χρῆν ήλασ' εἰς όργήν πόσει.       |      |
| наектра.                                      |      |
| Όψὲ στενάζεις, ήνίκ' οὐκ ἔχεις ἄκη.           | 1111 |
| Πατήρ μέν οὖν τέθνηκε · τὸν δ' ἔξω χθονὸς     |      |
| πῶς οὐ χομίζει παῖὸ' ἀλητεύοντα σόν;          |      |
| ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.                                |      |
| Δέδοικα: τουμόν δ', ουχὶ τουκείνου σκοπῶ.     |      |
| [Πατρός γάρ, ώς λέγουσι, θυμοῦται φόνω]       | 1115 |
| ПАЕКТРА.                                      |      |
| Τί δη πόσιν σὸν ἄγριον εἰς ήμᾶς ἔχεις;        |      |
| ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.                                |      |
| Τρόποι τοιοῦτοι καὶ σὸ δ' αὐθάδης ἔφυς.       |      |
| наектра.                                      |      |
| Άλγῶ γάρ · ἀλλὰ παύσομαι θυμουμένη.           |      |
| ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.                                |      |
| Καὶ μὴν ἐχεῖνος οὐχέτ' ἔσται σοι βαρύς.       |      |
| наектра.                                      |      |
| Φρονεῖ μέγ' : ἐν γὰρ τοῖς ἐμοῖς ναίει δόμοις. | 1120 |

NC. 1106. Après ce vers, on lisait deux vers tout à fait déplacés iei, que j'insère avant 1132. La distance est de vingt-quatre vers. Cf. Iph Taux., 1394 NC. (Voy. Notes  $surpl_*$ ). — 1110.  $\pi \delta \sigma \pi \tau$  Gompera.  $\pi \delta \sigma \tau \tau$  L.  $\pi \delta \sigma \tau \tau$  Herworden. — 1116 écarté par Nauck. — 1116.  $\tau \tau$  à  $\tau$  à  $\tau$  à  $\tau$  à  $\tau$  à  $\tau$  à  $\tau$  Nuck.

1408-1132. Euripide aurait-il prété de la deuceur et d'bons sentiments a Clyteninestre, afin de rendre le parricide plus odieux? Cela s'accorderait avec l'esprit dans lequel toute cette tragedie a été conque par lui. (Voy. la Notice.) Cependant l'affabilité de la reine pourrait venir de la joie qu'elle éprouve de voir la dégradation d'Electre consomnée par la naissance d'un enfant, et de n'avoir plus la crainte qu'un petit-fis d'Agamemnon osat un jour venger la mort de son aieul (cf. v. 22-39). Ce sont là du moins les sentiments qu'Electre suppose chea sa mère (cf. v. 659).

1110 'Haa(2), Intransitif. Cf. Tyrice,

1113. Πώς οὐ πομίζει, comment se

fait-il que tu ne le ramènes pas près detoi? (\*11. Τουμό , mon intérêt. Cf. I<sub>I</sub>h. Aul., 482 : Μπδ' ἀ θελέσθαι τούμόν.

4416. 'Αγριον είς ή απς έχεις, « tu l'entretiens dans des dispositions farouches contre moi, » dit plus que άγριος είς ήμᾶς.

4447. Tponot τοιούτοι. Clytennestre dit qu'Égisthe est violent par nature et non par suite des conseils qu'elle lui donne,

1119. Obust' ἐσται σοι βακόι. Clytemnestre veut dire que, depuis qu'Electre a donné un fils au Laboureur, la haine d'Egisthe est satisfaite. Mais ses paroles ont une portée dont cl'e ne se doute pas ellemême, et qui fiappe d'autant plus vicement le apectateur.

1120. La remme d'Electre est aussi a

παῖ Τυνδαρέου,
καὶ τοῖν ἀγαθοῖν ξύγγονε κούροιν
Διὸς, οῖ φλογερὰν αἰθέρ' ἐν ἄστροις
ναίουσι, βροτῶν ἐν άλὸς ροθίοις
τιμὰς σωτῆρας ἔγοντες
γαῖρε, σεδίζω σ' ἴσα καὶ μάκαρας
πλούτου μεγάλης τ' εὐδαιμονίας.
Τὰς σὰς δὲ τύχας θεραπεύεσθαι
καιρός '⟨γαῖρ',⟩ ὧ βασίλεια.
ΚΑΥΤΛΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Έκδητ' ἀπήνης. Τρωάδες, χειρός δ' έμῆς λάδεσθ', ῖν' ἔζω τοῦδ' ὄχου στήσω πόδα. Σκύλοισι μεν γὰρ θεῶν κεκόσμηνται δόμοι Φρυγίοις, ἐγὼ δὲ τάσδε, Τρωάδος χθονός ἔξαίρετ', ἀντὶ παιδός ῆν ἀπώλεσα σμικρόν γέρας, καλόν δὲ κέκτημαι δόμοις.

HAEKTPA.

Ούκουν είγω, δούλη γάρ εκδεδλημένη δόμων πατρώων δυστυχεῖς οίκῶ δόμους, μῆτερ, λάδωμαι μακαρίας τῆς σῆς χερός; ΚΑΝΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Δούλαι πάρεισιν αΐδε, μή σύ μοι πόνει.

## НАЕКТРА.

Τί δ΄; αίχμάλωτόν τοί μ' ἀπώχισας δόμων,

NC. 993. Bothe et Schaffr: σοτζοες. — 997. χαϊρ' est le supplément de Nach. D'autres ont proposé νον (Musgrave) ou κάρτ' (Fix). — 999. La lecon έξω του λοχο a éte corrigée par Victorius. — 1002, ἐπώλεσε L.

μέ.... πεσεί est opposé à λί/ εί (seconde personne de είμι, je v...s).... ύποστέσων.

992-993. Βροτών τινάς σωτήςας, la fonction, le privilège de sauver les mortels. Τιμάς équivant à γέρος, et désigne les attributions dont on s'honore. Seidler ette Iph. Tour., 776: Ευνούνους τιμάς Ιχω, et Eschyle, Ευπαπ. 419: Τιμάς γε μέν δή τάς έμας πεύσει τάχα. — Quant à εωτήρος pour σωτείρας, cf. Ved., 360:

Χ΄ για σωτήρα κακών. Eschyle. Sept Cheja, 825 : Σωτήρι τύχα. Soph., GEd. Roi, 80 : Τύχ γε τφ σωτήρι.

13:0

10:5

10 χ γε τω οωτημ.
994-995. Σευίζω σ(ε) πλούτου est di
comme θαυμάζω σε σορίας. — Τσε τεἰ
μάχορα; Cf. Iph. Aul., 596 aq.

10.0, Cf. v. 6.

4002. 'Εξαίρετ(2). Cet adjectif neutre se rapporte par apposition à τάσξε: il est inutile de sous-entendre δώρα. Eschyle, Agam. 954, appelle Cassandre captive xolήρημένων δὲ δωμάτων ήρήμεθα, ώς αίδε, πατρός όρρανοὶ λελειμμένοι.

1010

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Τοιαῦτα μέντοι σὸς πατήρ βουλεύματα εἰς οῦς ἐχρῆν ἤκιστ' ἐβούλευσεν φίλων. Λέξω δέ καίτοι δόξ' ὅταν λάδη κακή γυναῖκα, γλώσση πικρότης ἔπεστί τις τως μὲν παρ' ἡμῖν, οὐ καλῶς τὸ πρᾶγμα δὲ 1015 μαθόντας, ἢν μὲν ἀξίως μισεῖν ἔχη, στυγεῖν δίκαιον εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ στυγεῖν; Ἡμᾶς δ' ἔδωκε Τυνδάρεως τῷ σῷ πατρὶ, οὐχ ὥστε θνήσκειν, οὐδ' ὰ γειναίμην ἐγώ. Κεῖνος δὲ παῖδα τὴν ἐμὴν Ἁχιλλέως 1020 λέκτροισι πείσας ῷχετ' ἐκ δόμων ἄγων πρυμνοῦγον Αὐλιν ἔνθ' ὑπερτείνας πυρᾶς

NC, 1010. On lisait ὀρφαναί λελειμμέναι. Comme ces mots se rapportent à Électre, Fix a substitué le masculin au séminin. L porte la même saute au vers 349 d'Hippolyte. — 1011. βουλεύματα Victorius, pour βουλεύεται. — 1012. δείξω δέ Wecklein. — 1014. Ι'écris έπεστι, pour ένεστι. Elmsley: γλώσση γυναικός, par un scrupule prosodique. — 1016. ώς μὲν παρ' ἡμῖν: mots gâtés. — 1016. Les leçons μαθόντα σ' et έχης ont été rectifiées par Reiske et par Seidler. — 1018. δέδωκε L. Dawes a divisé les mots. — 1019. La leçon à 'γεινάμην a été corrigée par Reiske. — Heimsæth propose de substituer τέκν' à οὐδ'. On pourrait écrire: τῷδ' ễ γειναίμην. — 1022. πυρᾶς Τγενωίτι, pour πύλας.

λών χρημάτων έξαίρετον άνθος. — Παι-

δός. Iphigenie.
4009. Πιοημένων.... ἡςἡμεθα, capta
autem domo ego quoque capta sum.

(010. 'Ορρανοί λελειαμένοι, au masc-lin (cf. NC.), d'après la règle mentionnée à propos du vers 310 d'Hippolyte.

1011-1012. Τοιαύτα μέντοι σός πατήρ βουλεύματα... έδούλευσεν, sous-entendu ώστ' έμ' άναγκάσαι ποιήσαι & σύ μοι έγκαλείς. Clytemnestre dit: « La faute en εst aux attentats de ton père. »

4013. Λέξω δέ, je vais parler, je vais m'étendre sur ce point afin de justifier mon assertion.

4011. Γ) ώσση πικρότης Ιπεστί τις, sa parole a quelque chose de désagréable, ses discours sont mal reçus. Cf. Méd., 1374 : Πικράν δὲ βοξιν ἐχθαίρω σύθεν.

( )18. 'Ω; μέν παρ' ήμίν, οὐ καλώς,

selon moi, à tort [Seidler]. Mais les mots grecs ne se prétent pas à cette explication, et Clytemnestre ne doit pas faire une telle restriction. Le texte est altéré. — Τὸ πρῶτμα, e le fait » est opposé à δυξα (v. 1013), « l'opinion, la réputation. »

1019. Oby wate... tyw, non ea lege ut morerer, neque ut morerentur qua peperissem ego. Cf. NC.

1020-1023. Les faits sont présentés ici comme dans Iphigénie en Tauride, τ. 350 sqq Cf. surtout τ. 370 : Έν άρμάτων μ' δχοις Εl; αlματηρόν γάμον ἐπορθμευσας δολφ.

1022. Πρυμνούχον. Cf. le développement de cette épithète dans Iph. .dul., ν. 1319: Μή μοι ναῶν χαλκεμδολάδων πρύμνας άδ' Αὐλίς δέξασθαι.... ὧτειεν. — Ύπερτείνας πυράς. Cf. Iphigénie ex. Tauride, 26. λευχήν διήμης' 'Ιριγόνης παρηίδα. Κε! μέν πόλεως άλωσιν έξιώμενος. τ δωμ' δνήσων τάλλα τ' έχσιύσων τέχνα 163 έχτεινε πολλών μίαν υπερ, συγγνώστ' αν τη. νον δ΄ ούνεγ' Έλένη μάργος ήν, δ τ' αὐ λαδών άλογον κολάζειν προδότιν ούκ ήπίστατο. τούτων έχατι παιδ' έμλν διώλεσεν. Έπὶ τοῖσὸε τοίνυν, καίπερ ἢδικημένη. 1.3 ούκ ήγοιώμην οὐο άν έκτανον πόσεν. מאות אול בישט עני עמואמט ביים אלפתי אלפתים λέκτορις τ' ἐπεισέφογκε, καὶ νύμφα δύο έν τοίσιν αύτοις δώμασιν **κατείχ' όμου.** Μώρου μέν ούν γυναίκες, ούκ άλλως λέγω. 135 όταν δ', ύπόντος τουδ', άμαρτάνη πόσις τάνδον παρώσας λέκτρα, μιμ**εῖσθαι θέλει** γυνή τον άνορα γάτερον κτάσθαι φίλον. κάπειτ' εν ήμεν ο ψόγος λαμπρύνεται. οί δ' αϊτιοι τωνδ' ου κλύουσ' άνδρες κακώς. 102 Εί ο' έκ δόμων ήρπαστο Μενέλεως λάθρα.

NG. 4023. παρχίδα coren, tom [Nanck]. Pent-être κατήρ δέρην. — 1625. L legen έκτώξον α été rectifiée par Nanck. — 4026. συγγιώστ° αν ήν, correction de Safiger pour σύγγνωστά νιν. — 10:7. Manuscrit : έλένη. — Pent-être : δ δ' αδ. [Kerhoff.] — 4030. τοι νῦν L. — 4031. ἡγριώμην Ναυςλ, ἡγριώμην L. — 4034. Le ton ἐν τοῖς αὐτοῖσι a été rectifiée par Canter. — κατείχ' όμοῦ Dawes. κατείγομεν L.

4023, Ίσιγόντς, Autre forme du nom Ίσιγένεια. On compare Ήτιγόντ et Πριγένεια. Χουσογόνη et Χρυσογένεια. — Προπιδα. Cf. N().

4021 Holtes Zimori iştimurvaz, cherchant un remède à la prise de la ville, cherchant à détourner de la cité le malheur d'être prise par l'ennemi. Quant au participe présent, cf. I<sub>I</sub>h. Aul., (350): Mor xorry collové auxor, et la not.

Mör χόρτν σώδον έμεν; et la not : (027, 'Ο τ' οῦ λοδον, et que, d'un autre côté, celui qui l'avait reçue en mar age ... (032, Μχυχέζ' Ε.δεον νόρτ ... Dans He-

1032. Maivas' ε.θεον νόρη. Dans Hecube. v. 678. la même Cassaudre est appelée τό βυκχεΐον κάρα τῆς θεσπιωδοῦ Κασάνδρας. 1035. Mopov est ici le contraire de sopov. Cf. Hipp., 645 et 966. Quant au neutre, on connaît cet hetlenisme, quiquefois imité par les Latius. Ex.: « Varian « et mutabile semper Femina. » (Virgle, En., 1V, 569.)

(036, Thortes rouds, cette fallem

1039. Ev hulv & Piyor languest verat, on nous inflige un littue fellent.

1011. Après s'être plainte de l'infidilité d'Agamemon, Clytemnestre revient au surifice d'Iphigénie. C'est la sun argument le plus fort : elle le reprend donc en terminant, et elle lui donne une tourκτανείν μ' 'Ορέστην χρην, κασιγνήτης πόσιν
Μενέλαον ώς σώσαιμι; σός δὲ πῶς πατήρ
ἡνέσχετ' ἄν ταῦτ'; εἶτα τὸν μὲν οὐ θανείν
κτείνοντα χρην τἄμ', ἐμὲ δὲ πρὸς κείνου παθείν; 1045
Έκτειν', ἐτρέρθην ήνπερ ἦν πορεύσιμον,
πρὸς τοὺς ἐκείνῳ πολεμίους: φίλων γὰρ ἄν
τίς ἄν πατρὸς σοῦ φόνον ἐκοινώνησέ μοι;
Λέγ' εἴ τι χρήζεις κἀντίθες παρρησία,
δτως τέθνηκε σὸς πατήρ οὐκ ἐνδίκως.

XOPOY

Δίχαι' έλεξας: ή δίκη δ' αἰσχρῶς έχει.
γυναῖχα γὰρ χρή πάντα συγχωρεῖν πόσει,
οὐδ' εἰ; ἀριθμὸν τῶν ἐμῶν ἤκει λόγων.

НАЕКТРА.

Μέμνησο, μῆτερ, οῦς ἔλεξας ὑστάτους λόγους, διδοῦσα πρὸς σέ μοι παρρησίαν.

1055

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Καὶ νῦν δέ φημι κούκ ἀπαρνοῦμαι, τέκνον.

нлектра.

<υίν> άρα κλύουσα, μῆτερ, εἶτ' ἔρξεις κακῶς.

NC. 4043. Μενέλαον est, je crois, une glose qui aura remplacé εὐναῖσιν. — 4051-54. Camper a vu que ces vers appartenaient au chœur, non à Electre. Celle-ci ne prend évidemment la parole qu'au vers 4055. — 4051. Nauck : δίκην Ελέξας: σὴ δίκη. — 4052. γεή, correction de Matthiæ pour χρῆν. — 4053. Reiske a substitué ἢ à εί. — 4057. δέ Nauck. γέ L. — άταρ οῦναι το μή Nauck. — 4058. J'écris οὖν ἄια, pour ἔτα. La conjecture de Dobree ἄρ' οὖν κλύουσα rétabliss it la prosodie des poëtes attiques, sans satisfaire tout à fait au sens.

nure neuve et fra pan'e, destinée surtout, ce semble, à rivaliser avec le morceau correspondant de l'Électre de Sophoele, vers 839 suq.

13

.

1015. That δt πρός κείνου πρότιν (χεῆν); moi au contraire, j'aurais dû étre punie par lui, si j'avais immolé O este pour rendre à ma sœur son époux enleve? L'ensemble du raisonnement prouve que tel est le vens de ces mots.

1040. Ἐτρέφθην (sous-ent. την όδον) ήνπερ ην πορεύσιμον, je me toman du côté, où je pouvais m'adresser : je priv la scule voie qui m'était ouverte.

1083-1054. 'H. δὶ μὰ δο εξ.... λόγων, La femme qui ne pense pas ainsi, je ne tens pas même compte d'elle dans mes discours — O.23' εξ άρ.5μδν ξεει, « ne in censom quidens venit ». 'Reiske]

40:7. Cf. Sophoele, Ant., 413 : Καί φημι διάσει κούκ άπαονούμαι το μή.

40.8. Κακός se rapporte à πλύουσα comme à ἐρξεις. « Pour être maltraitée en paroles, tu ne me maltraiterns donc pas en

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

Οὖχ, ἔστι τῆ σῆ δ' ήδὺ προσθέσθαι ερενί. ΗΛΕΚΤΡΑ.

Λέγοιμ' ἀν ἀρχὴ ο ἢδε μοι προσιμίου.
Είθ' είχες, ὡ τεκοῦσα, βελτίους φρένας.
Τὸ μὲν γὰρ είδος αίνον ἄξιον φέρειν
Έλένης τε καὶ σοῦ, δύο δ' ἔφυτε συγγόνω
ἄμρω ματαίω Κάστορός τ' οὐκ ἀξίω.
Ή μὲν γὰρ ἀρπασθεῖσ' ἐκοῦσ' ἀπώλετο '
σὰ δ' ἄνδρ' ἄριστον Ἑλλάδος διώλεσας,
σκῆψιν προτείνουσ', ὡς ὑπὲρ τέκνου πόσιν
ἔκτεινας · οὐ γὰρ, ὡς ἔγωγ', ἴσασί σ' εὐ·
ἤτις θυγατρὸς πρὶν κεκυρῶσθαι σφαγὰς
νέον τ' ἀπ' οίκων ἀνδρὸς ἐξωρμημένου
ξανθὸν κατόπτρω πλόκαμον ἐξήσκεις κόμης.
Ἡτις δ' ἀπόντος ἀνδρὸς ἐκ δόμων γυνὴ
εἰς κάλλος ἀσκεῖ, διάγραρ' ὡς οὖσαν κακήν.

NC. 4059. Je corrige la leçon οὐκ ἔστι, τῷ σῷ δ' ἄδὺ προσθέσει, dans hamble deux membres de phrase répugnaient à toute saine interprétation. — 1662. Interprétation. — 1662. Le προσύμιου. — 1662. Le leçon φέρει a été corrigée par Porson. — 1663. Le προσύμιου. — 1663. Le προσύμιου. — 1663. Le προσύμιου και με του και μ

effet. » — Le participe du présent n'est pas rore avant είτα. Voy. Fseliyle, Prom., 777: Μή μοι προτείνων κέρδος είτ' ἀποστέρει.

1059. Erru... psevi, il me platt d'accider à ton humeur,

1060. Hass also fait double emploi avec  $\hat{z}_{\beta}\chi\hat{r_{i}}$ . Cf. NC.

4062-4063. On peut construire: τό μὲν γὰρ Ἑλένης τε καὶ σοῦ εἰλοι ἀξιόν [ἐσ. ε) εἰλοι ἀξιόν [ἐσ. ε) εἰλοι ἀξιόν [ἀσ. ε) εἰλοι ἀξιόν [ἀσ. ε) εἰλοι αἰλοι ενεπτίεθες ressortent mieux guidee à l'arrangement des mots qu'on voit dans le trate.

1064. Ίμρω fuit partie de l'attribut de la phrase, et ne doit pas être séparé de παταίω.

1065. 'Απώλετο, elle s'est perdue, elle s'est laisse corrompre. Cf. διολέοα;, vers

921, et tov E) Évic Shifper, Iph &

1008. Où yap.... et, (to pest die ce prétexte devant les hommes) : et ne te connaissent pas à fond, comet je connais, moi.

1072. HT:; & andres draft to par your. Places ainsi, les mots et pet sus effort à la construction : draft de co: la construction : draft de co: la coustruction : draft de mots. La vulgate draft en vicioux anni ment des mots.

10:3. Εἰ; κάλλο; ἀσκεῖ, se pare parattre belle. Le verbe ἀσκεῖν se passuvent intransitivement dans le sant a s'exercer », ou de « se parer ». Cl. nophon, Cyrop., VIII, viii, 28: 'Qual τους ἀνασκέτου; τοῖς ἡσκηκάσεν Ι σθαι. — Διάγραρ(ε), rayo-le, retunel

DI

D

Ούδεν γάρ αὐτὴν δεὶ θύρασιν εὐπρεπές σαίνειν πρόσωπον, ήν τι μή ζητή κακόν. 1075 Μόνην δὲ πασῶν οἰδ' ἐγὼ σ' Ἑλληνίδων, εί μέν τὰ Τρώων εὐτυγοῖ, χεγαρμένην, εί δ' ήσσον' είη, συννέφουσαν διμματα. Αγαμέμνον' οὐ γρήζουσαν ἐχ Τροίας μολεῖν. Καίτοι καλώς γε σωφρονείν παρείχέ σοι\* 1080 άνδρ' είγες οὐ χαχίον' Αιγίσθου πόσεν, δν Έλλας αύτης είλετο στρατηλάτην. Έλένης δ' άδελφῆς τοιάδ' έξειργασμένης έξην κλέος σοι μέγα λαβείν τὰ γὰρ κακά παράδειγμα τοῖς ἐσθλοῖσιν εἴσοψίν τ' ἔγει. 1085 Εί δ', ώς λέγεις, σην θυγατέρ' έχτεινεν πατήρ, έγω τί σ' ηδίχησ' έμός τε σύγγονος; πῶς οὐ, πόσιν χτείνασα, πατρώους δόμους ήμιν προσήψας, άλλ' ἐπηνέγχω λέγει τάλλότρια, μισθού τούς γάμους ώνουμένη; 1090 χούτ' άντιφεύγει παιδός άντὶ σοῦ πόσις, ούτ' αντ' έμοῦ τέθνηχε, δὶς τόσως έμὲ κτείνας άδελφης ζώσαν; Εί δ' άμείψεται

ΝC. 1074. La leçon θύραισιν a été corrigée par Elmsley. — 1076. Mannscrit: μόνη \ tetorius: μόνην. — 1077. Manuscrit: πατρώ' ἢν εὐτυχῆ. Canter: τὰ Τρῷ' ἢν εὐτυχῆ. La correction définitive est due à Musgrare. — 1078. συννέφουσαν Cobet. συννεφούσαν L. — 1070 est suspect à Nauck. — 1085. Scaliger a rectifié la leçon εξ; δψιν. — 1088. Manuscrit: πῶς οὖν ποσιν κτείνασ' οὖ. Canter a rétabli le mètre. — 1089. ἐπρυνέγκω λέχει Camper. ἀπηνέγκω λέχη L. — 1093. ἀδελφῆς Victorius. ἀδελφοῦ L. ὁμαθμου Camper.

du nombre des femmes (honnêtes). Διαγράσειν veut dire: « rayer d'un rôle, d'un registre. » Ce verbe a ici cette signification, et non celle de « dépeindre ».

4078. Συννέφουσαν διματα. Cf. Hipp., 472: Στυγνόν δ' όφρύων νέφο; οὐξάνεται. 4080. Παρεϊχέ σος, « in promtu tibi « erat, facile erat. » [Seidler.]

4088. Είσοψίν τ' έχει, et offrent une chose, un exemple, à regarder. — Un exemple s'appelle παράδειγμα, en tant qu'il nous est montré, είσοψες, en tant que nous le contemplons. 1089-1090. Ἐπηνέγκω λέχει τάλλότρια, tu as doté la couche (tu t'es dotée) de biens qui ne t'appartenaient pas.

(001-1093. Κούτ' ἀντιφεύγει παιδός ἀντί... ἀδε) τῆς ζῶσαν. Voici ce que dis Electre: « Pourquoi Égisthe n'est-il pas dans l'exil pour expier l'exil de ton fils? pourquoi n'est-il pas mort pour m'avoir infligé une mort deux fois aussi cruelle que la mort de ma sœur lphigénie, pour m'avoir tuéc vivan'e? »

1093-1094. Εί δ' άμείψεται.... φόνος, si le meurtre est compensé par un meurtre

μεγάλων ἀμείνω σώς κατ τάδι ἔνδικα.

Οστις δὲ πλοῦτον ἢ εὐγένειαν εἰσιδων
γαμεῖ πονηρὰν, μῶρός ἐστι : μικρὰ γὰρ
κορος.

ΧΟΡΟΣ.

Τύχη γυναικών εἰς λέχη τὰ μ**ἐν γὰρ εὖ,** τὰ οὰ οὰ καλώς πίπτοντα δέρκομαι βροτών.
ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ.

ΤΩ παῖ, πέρυκας πατέρα σὸν στέργειν ἀεί. Ἐστιν δὲ καὶ τοῦθ' οἱ μέν εἰσιν ἀρσένων, οἱ δ' αὐ ριλοῦσι μητέρας μᾶλλον πατρός.

M. 1007-1101. Nanck dit au sujet de ces cinq vers : « hoc loco incommod s D'accord. l'hésite cependant à les mettre entre crochets. Ces vers sont tont a fait des la ministe d'l'uripide, et il se peut que le poète hi-même les ait placés ici. — 1098. House it : ποντρα. Dans l'. Anthologie de Stobée. LXXII, 4, où les vers 1: 87-1098 st trouvent cites a la suite d'un fragment des Crétoises d'Euripide, on lit : ποντρά: — 1009. Manuscrit : κάρτον' εἰ δομοις έχαι Xank: κώρροσιν δότο ς έχει. l'ai étrit έχειν. — 1000. On lisait γυναικών εἰς γάμονες commis i un homme pouvait épouser autre chose qu'une femme, et quoique γάμνες chi èt et suivi de οἰ μεν, au lieu de τα μέν, afin que la seconde plurase cut quelque rapport ser la première et ne fût pas tout à fait genérile. l'ai remedié à ces deux inconvênient et substituant a la g'ose γρασε le mot λεχη, qui s'était égaré dans le vers précédent — 1101. βρατών est suspret. Sel caki.]

vengeur. Cf. Medie. (2000) Z panig cóvov povoc á aloston.

tonn. Ei yap.... i.dian. Dans la tragédie de Sophiele, v. 18 182. Électre dit a Clytemnes.re : Ei ya. κτενου 12ν ανίου αντ' άλλου, σύ τοι Πρωτη δάνοις άν. εἰ δίκης γε τογχάνοις.

1094-10-9. Mixià γὰς μες ἀλων ἀμείνω (ἐστίν ιόττε ἀλτα ἐν') σώς 1051 δομοι: ἔχειν, pou de bita vaut mieux que de grandes reclasses, a l'avoir (si on l'a) dans une mais a chaste. — Electre refute Clytennestre dans un couplet composé de quarante vers, 1000-1029. Or le couplet de Clytennestre compte exactement le même nombre de vers, 1011-1059. Voy, la tade sur le vers (250 d'Hicale, où nous avons cité d'autres exemples de ces synotities. the. Tone yourseds the sign praparts for its account femme, (d s) and dollars and

(10). Πίπτοντα α tombant, arrivant, se dit au propre d'un coup de dé. Ci. vers 639, et Hipp., 718 avec la nute.

1403. Estiv či nai tošto, celi m rencontre aussi, c'est une chose qu'es doit admettre. Comp. le fragment d'Actio, c, cité en partie par Marc-Anrèle, M. 6 et VII, 41, en partie par Stobée, Asthologie, XCVIII, 38 : El 8' hatlière in 9200 nai nais' éyè, "Eget léves au tosto ton nollès portès Aei tois più sivat socrogai, toèt 8' sùrogii.— Ol pés tion àcorogai, toèt 8' sùrogii.— Ol pés tion àcorogai, tempare Eschyle, Eumenides, 738 : Kapta 8' sipi to? nites.

их

1.7

| наектра.                                     | 653  |
|----------------------------------------------|------|
| Συγγνώσομαί σοι καὶ γὰρ οὐχ οῦτως ἄγαν       | 1105 |
| γαίρω τι, τέχνον, τοῖς δεδραμένοις έμοί.     | 1106 |
| Οίμοι τάλαινα τῶν ἐμῶν βουλευμάτων:          | 1109 |
| ώς μαλλον ή χρην ήλασ' είς δργήν πόσει.      |      |
| наектра.                                     |      |
| Όψὲ στενάζεις, ἡνίκ' οὐκ ἔχεις ἄκη.          | 1111 |
| Πατήρ μέν οὖν τέθνηκε τὸν δ' ἔζω χθονὸς      |      |
| πῶς οὐ χομίζει παῖδ' ἀλητεύοντα σόν;         |      |
| ΚΑΥΤΑΙΜΝΙΙΣΤΡΑ.                              |      |
| Δέδοικα: τούμον δ', ούχὶ τούκείνου σκοπώ.    |      |
| [Πατρός γάρ, ως λέγουσι, θυμοῦται φόνω]      | 1115 |
| ИЛЕКТРА.                                     |      |
| Τί δη πόσιν σὸν ἄγριον εἰς ήμᾶς ἔχεις;       |      |
| ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ                                |      |
| Τρόποι τοιοῦτοι καὶ σὸ δ' αὐθάδης ἔφυς.      |      |
| наектра.                                     |      |
| Άλγῶ γάρ · άλλὰ παύσομαι θυμουμένη.          |      |
| ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.                               |      |
| Καὶ μὴν ἐχεῖνος οὐκέτ' ἔσται σοι βαρύς.      |      |
| наектра.                                     |      |
| Φρονεί μέγ': ἐν γὰρ τοῖς ἐμοῖς ναίει δόμοις. | 1120 |

NC. 1106. Après ce vers, on lisait deux vers tout à fait déplacés ici, que j'insère avant 1132. La distance est de vingt-quatre vers. Cf. Iph Thur., 1004 NC. (Voy. Notes surpl.). — 1110. πόσει Gomperz, πόσιν L. πόσει Herwerden. — 1116 écarté par Nauck. — 1116, τί δ L<sup>1</sup>, τί δαι L<sup>2</sup>, τί δ' αὐ Nauck.

1105-1132. Euripide aurait-il prêté de la deuceur et de hons sentiments a Clytenmostre, afin de rendre le parricide plus odieux? Cela s'accorderait avec l'esprit dans lequel toute cette tragedie a été conque par lui. (Voy. la Notre.) Cependant l'affabilité de la reine pourrait venir de la joie qu'elle éprouve de voir la dégradation d'Électre consommée par la maissance d'un enfant, et de n'avoir plus la crainte qu'un petit-fis d'Agamemnon osat un jour venger la mort de son aieul (et v. 22-39). Ce sont la du moins les sentiments qu'Electre suppose chea sa mère (cf. v. 654).

1110 '11) 20(2), Intransitif. Cf. Tyrice,

1113. Has où nouiset, comment se

fait-il que tu ne le ramènes pas présdetoi? t: (4. Τούμο , mon intérêt. Cf. I<sub>I</sub> h. Aul., 482 : Μπο' ἀιθελέσθαι τούμον.

4116. 'Aγριον είς ή αυς έχεις, « tu l'entretiens dans des dispositions farouches contre moi, » dit plus que άγριοις είς ήμας.

4447. Τρόποι τοιούτοι. Clytennestie dit qu'Égisthe est violent par nature et non par suite des conseils qu'elle lui donne,

1119. Oùnst' Entra ou paoût. Clytemnestre veut dire que, depuis qu'Electre a donné un fils au Laboureur, la haine d'Egisthe est satisfaite. Mais ses paroles out une portée dont elle ne se doute pas ellemême, et qui fiappe d'autant plus vivement le spectatoir.

1120. La réponse d'Electre est aussi à

## HAEKTPA.

## ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

()ρᾶς, ἀν' αὖ σὺ ζωπυρεῖς νείκη νέα. ΗΛΕΚΤΡΑ.

Σιγῶ ὁ δέδοικα γάρ νιν ὡς δέδοικ' ἐγώ.

Παῦσαι λόγων τῶνδ' . ἀλλὰ τί μ' ἐκάλεις, τέκνον;

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Ήκουσας, οίμαι, τῶν ἐμῶν λοχευμ**άτων ·**τούτων ὅπερ μοι θῦσον, οὐ γὰρ οἰδ' ἐγὼ,
δεκάτη σελήνη παιδός ὡς νομίζεται · .
τρίδων γὰρ οὐκ εἴμ', ἄτοκος οὖσ' ἐν τῷ πάρος.
ΚΛΥΤΛΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Άλλης τόδ' ἔργον, ή σ' ἔλυσεν ἐκ τόκων.

ΠΛΕΚΤΡΑ.

Αυτή λόγευον κάτεκον μόνη βρέφος.
ΚΑΝΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Ούτως άγείτων οίχος ίδρυται **φίλων**; 113)

Πένητας οὐδεὶς βούλεται κτᾶσθαι **οίλους.**ΚΑΙΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

Σύ δ' ωδ' άλουτος καὶ δυσείματος χρόα,
1131'
λεγώ νεογνῶν ἐκ τόκων πεπαυμένη;
1131'
λλλ' εἶμι, παιδὸς ἀριθμὸν ὡς τελεσφόρον
1132

NC. 4124. Boissonade a substitué àv' à av. — 1125-26. ὑπέρ μου L. — eð γάρ... π2.50;, mots écartés par O. Jahn, mais que le vers 1132 semble supposer. — Masgrava: δεκάτην σελήνην. — 4130. ἀγείτων οΙλο; Victorius. ἀγείτον' οΙλον (ον ajouté de seconde main) L. — 4131'-4134". Cf. 4106 NC. — 4132, π2ιδὸ; ἢμαρ ὡ; Weckkin.

double enter te; mais Électre sait ce qu'elle dit. Les mots à, yàp 75%; èpo%; vaix éppo;; semblent désigner le palais d'Agamemnon dont Égisthe s'est emparé; mais ils se rapportent en effet à la maison du Laboureur où se trouve le cadavre du tyran,

1121. Α/(2.... ζωπυρείς équivant à άναζωπυρείς, tu rallumes.

4422. Δεδοίκα ὡς δεδοίκ' ἐγώ. Réticence sinistre. Voy, la note sur le vers 289.

4126. Aixann stiring mader. Voy. Le note sur le vers 654. On attribuait à la lune une grande influence soit sur les

femmes en couche, soit sur les nonveannes. Aussi la fête du dixième jour après la naissance d'un enfant se prolongeait-elle dans la nuit. Cf. Eubulos dans Athènee. p. 668 D : Eizv, yuvainet, vûv ônea; tro voy? ôrav let tê tre de dans prolongeait.

1430. 'Ayritau τίθων, saus voisins amis. Cf. vers 314: 'Avriopto; lepain, et la note. 4132. 'Aλλ(ά). Cette conjunction se justific maintenant par les deux vers qui preccident. — Παιδος άριθμόν ώς ταλεσφόρον θύσω έσμαντα

θύσω θεοίσι · σολ δ' όταν πράξω χάριν τήνδ', είμ' ἐπ' ἀγρὸν, οδ πόσις θυηπολεῖ Νύμφαισιν. Άλλα τούσδ' όχους, δπάονες, φάτναις άγοντες πρόσθεθ' ήνίκ αν δέ με δοχήτε θυσίας τήσδ' ἀπηλλάχθαι θεοῖς, πάρεστε · δεί γάρ καὶ πόσει δοῦναι γάριν.

1135

Χώρει πένητας είς δόμους φρούρει δέ μοι μή σ' αίθαλώση πολύχαπνον στέγος πέπλους. Θύσεις γάρ οία χρή σε δαίμοσιν θύη. Κανοῦν δ' ἐνῆρκται καὶ τεθηγμένη σφαγὶς, ήπερ καθείλε ταῦρον, οὐ πέλας πεσεί πληγείσα · νυμφεύσει δέ κάν Αιδου δόμοις φπερ ξυνηῦδες εν φάει. Τοσήνδ' εγώ δώσω χάριν σοι, σὶ δὲ δίκην ἐμοὶ πατρός.

1140

1145

Άμοιδαὶ κακῶν · μετάτροποι πνέουσιν αὖραι δόμων. Τότε μὲν ἐν λουτροῖς

S'rophe.]

NC. 1141. θύη Nauck, pour θύειν. - 1116. σὸ δ' ἐμοὶ δίκη. L. Nauck a transpose les mots. - 4148. Seidler a inséré ev avant λουτροίς. Nauck voudrait que ev λουτροίς et ἀρχέτας (v. 1149) changeassent de place. Je doute fort que les lois du mêtre autorisent cette transposition. Il faut corriger l'antistrophe.

na dot, afin que je célèbre par un sacrifice le dixième jour de la naissance de l'enfant. Le nombre dix passait dans l'école de Pythagore pour le nombre parfait et essicace : rebeion & Senas elvai Bonet nat nagan περιειληφεναι την των άριθμων φύσιν (Aristote, Métoph., I, v, p. 986, a, 8); Philolaos, dans Stobée, Ecl., I, 8, dit de la décade : Μεγάλα γάρ καὶ παντελή; καί παντοεργός καὶ θείω καὶ οὐρανίω βιω χαι άνθρωπίνω άρχα χαι άγεμών. -Quant a bueix construit avec l'accusatif de la fête en l'honneur de laquelle on sacrifie, εί. δαίσομεν ύμεναίου;, έδαισαν γάμους, γαμους έχόρευσαν, Iph. Aul., 123, 707, 1057.

1440. Le verbe 2002) wan gouverne ici deux accusatifs, celui du tout, o(1), et celui de la partie, πέπλους. Cf. les deux datifs, σοι et τύα δω, gonvernés par άμύνει, v. 330.

1141. Θύσεις.... θύη. La victime offerte par Clytemnestre, c'est Clytemnestre ellemême. - Ici la reine entre dans la maison du Laboureur. Électre reste seule sur la scène.

1142. Kavouv & evipatat, a canistrum « autem ad sacra auspicanda est paratum. » Voy. la note sur le vers 800. Cf. Iph. Aul., 1474 : Κανά δ' ἐναρχέσθω τ.ς.

1143-1145. Taupov. Egisthe. Ce trope, samilier à la poésie grecque, est appropriée à la circonstance, puisqu'il s'agit d'un sacrifice. Dans l'Agamemuon d'Eschyle, v. 1125, Cassandre appelle Agamemnon τὸν ταῦρον et dit de Clytemnestre τας βοός. - Of πέλα; πεσεί.... ξυνηύδες έν φάει. Cf. cc qu'Oreste dit dans les Choéphores, v. 904 : Έπου, πρός αύτον τόνδε σε σφάξαι θέλω. Καὶ ζώντα γάρ νιν πρείσσον ήγήσω πατρός Τῷ καὶ θανούσα ξυγκάθευδε. 4147-1148, Μετάτροποι πνέουσιν αὐ-

なななないないがあればないというという

έπεσεν έμος έμος άρχέτας,

ἐάχηςε δὲ στέγεα λάῖνοί

τε θριγκοὶ δόμων,

τάδ' ἐνέποντος · 'Ω σχέτλιος ἢ γύναι

φονεύσεις φίλαν πατρίδα δεκέτεσι

σποραϊσιν ἐλθόντ' ἐμάν;

Παλίρρους δὲ τάνδ' ὑπάγεται δίκα διαδρόμου λέγους, μέλεον εἰς οἴκους γρόνιον ἰκόμενον ἃ πόσιν

[Authtrophe ]

NC. 1150. Il est instile d'entre lángue. Cf. Iph. Aul. 1038, NC. — Happe s'distitué στάγει à στάγει, en une de l'accord antistrophique. — 1152-1153. Manutad' ἐννέποντος ὁ σχετλια, τί με, γύναι, φονεύσεις. On écrit ordinairement : πε πουτος ὁ σχετλια (Sidder) τί με, γύναι, φονεύσεις (Victorius). Le vocatif à qui cente pour retablir le mètre de chinique, était bien plus maturel. Or le fata que indique que τί provient de ἢ ; on sait, en effet, que τι et π out été souvent onde par les ce pistes. Il s'ensuit que με est interpolé, et que σχετλία α èté souvent onde par les ce pistes. Il s'ensuit que με est interpolé, et que σχετλία α èté souvent onde la strophe et de l'autistrophe. — δεκεταισιν ἐν L<sup>4</sup>. δεπέτεστν L<sup>6</sup>. — 1156. Επάξρομε λη αποτε άθτες. διαθόχετει δίουν το δεκεταισιν ἐν L<sup>4</sup>. Δεπέτεστν L<sup>6</sup>. — 1156. διαβρόμε λη αποτε άθτες. διαθόχενος λόχους λόχους donneraient un sens natisfisant. — 1156-115. λέτο L<sup>5</sup>. — 2 ποσιν χρουτον Ικόμενον εἰς οίκους L. P'ai transposé les mote en l'accord antistrophique.

pai δόμων, le vent tourne, le sort de la maison change. On a le même trope dans Len. (507 : "Ελιστό (ε.) Εκείδεν έναιδε δυστοχίαισην εύτοχίαις τε πάλιν, μετίσταται δε πνούμυτο. — "Εν λουτροξε. Cf. v. (57.

(152. 'Ο σχέτλιος ή χύναι συνεύσεις équivant a δι σχέτλια χυναι, ή συνεύσεις L'adjectif σχέτλ ος est de ceux qui ont timbé trois, també deux ferminosous, Les poètes placent souvent a côte d'un substantif au vocatif in adjectif ayant la distnence du nominatif. Ex. II. leux, (12) : 'Ο ποθεινός δυέτα.

1153-1154. Φ. 2ν πατρίδα. Cf. Homere, Odyssee, IV, 521-523 — Δεκετεπι σποραίσιν, après d'x semailles, après dix ans. Le même laps de temps est exprimé par δικαστόρω χρό ω, Γουν., 20. Cf. Soph., Γουλ., 8-5 : Δοδέκατος άροτος. Califmaque, fr. 182, et d'autres poi tes grees disent πρίπε pour ένιαντρός. A lour imitation, Virole écrit [Bucol., I, 70] :

a Post aliquot, mea regna videa, mo a aristas, a Quant à ce dernier pur nous pensons que aliquot ne samus séparé de post; et nous donnée pulle et adoptée récemment dans l'esse commentaire de M. Benoist.

1155-1156. Hadispous, refin. liere, fur., 737: The dien uni beie bisseus noi beie bisseus noi beie bisseus noi beie bisseus noives. — A répéaus de mots alterés : quand même ils pourn désigner l'adultère. Clytemnestre i point point point point pour avoir été infilele à épout, mais pour l'avoir tué. On dem l'idée qu'un retour de la jestice sengen attire la coupable dans un autre pet et aussi un complément de finavei et aussi un complément de finavei et que disconvent les pour les des disconvents de l'appet de l'ap

1156-1158. Construisez: Ξ (πατίπι πότεν Ιεόνενον χεόνιον (πριτέι and lon absence) εἰς οΙεους Κυπλωπειά τ(ε): Κυχλώπειά τ' οὐράνια τείχε' δξυθήκτω βέλει κατέκαν' αὐτόχειρ, πέλεκυν ἐν χεροῖν λαβοῦσ' ἀ παλαμναῖος, ὅ τί ποτε τὰν τάλαιναν ἔσχεν κακόν.

1160

'Ορεία τις ώς λέαιν' όργάδων δρύοχα νεμομένα, τάδε κατήνυσεν.

[Épode.]

KAYTAIMNHETPA.

 $^{3}\Omega$  τέχνα, πρὸς θεῶν, μη χτάνητε μητέρα.

1165

ΧΟΡΟΣ.

Κλύεις ὑπώροφον βοάν;

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ

Ιώ μοί μοι.

ż

ΧΟΡΟΣ.

"Ομωξα κάγὼ πρός τέκνων χειρουμένης.

Νέμει τοι δίχαν θεός, δταν τύχη · σχέτλια μὲν ἔπαθες, ἀνόσια δ' εἰργάσω, τάλαιν', εὐνέταν.

1170

NC. 1160. κατέκαν' Seidler. ἐκανεν L. — 1161. λαδούσα τλάμων πόσις δ τί ποτε τάν L. On s'est préoccupé du mètre, sans s'apercevoir que le sens laissait autant à désirer que la facture du vers. Il ne doit plus être question ici d'Agamemnon : la phrase δ τί ποτε..., qu'on explique généralement de la ſαçon la plus étrange, indique que le pocte disait : « l'epouse a été coupable, quelque motif qui l'ait poussée à tuer l'époux ». Le texte est donc soncièrement gâté. Notre correction satisfait à la ſois au sens et à l'accord antistrophique. — 1462, τάλαιναν L<sup>9</sup>. τάλ.ν. L<sup>4</sup>.

χε (a) οὐράνια. Quant aux murs cyclopécus de Mycènes, cf. la note sur I<sub>F</sub>h. Aul., 152.

1161-1162. 'A παλαμναΐος.... κακόν, meurtrière impie, quelque douleur qu'ait pesé sur l'infortunée. Ces derniers mots font allusion au sacrifice d'Iphigénie.

1108-1168. Le chœur vient de rappeler le crime; et dans ce même moment a lieu l'explaition. Cette conscidence est rendue plus frappante parce que les cris de la vietime interrompent une nouvelle section, à peine commencee, des chants du chœur. Deux vers de Clytemnestre et deux vers da coryphée sont les insérés au milieu de l'épude, comme les cris des enfants le sont dans la seconde strophe d'un chœur de Médes, v. 1273 sqq. 1168. Le génitif χειρουμένης dépend

1168. Le génitif χειρουμένης dépend de φμωξα. Cf. Iph. Aul., 370: 'Ελλάδο; μάλιστ' ίγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω. Quant à l'aoriste ώμωξα, voy. la note sur le vers 791 de Medce.

1169. "Όταν τύχη, quand l'occasion s'en présente.

1170. Σχέτλια.... slpydow. Cf. Eschyle, Cheeph., 930 : Κτανοῦσ' δν οὐ χρην και τὸ μὴ χρεὰν πάθε.

49

Άλλ' οίδε μητρός νεοφόνοιστι αξμαστι περυρμένοι βαίνουστι έξ οίκων πόδα, τρόπαια δείγματ' άθλίων προσφαγμάτων. Οὐκ ἔστιν οὐδεὶς οίκος άθλιώτερος τῶν Τανταλείων, οὐδ' ἔφυ ποτ', ἐκγόνων.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ἰω Γαία καὶ [Ζεῦ] πανδερκέτα
βροτῶν, ἴδετε τάδ' ἔργα φόνεα μυσαρὰ, δίγονα σώματα
χθονὸς ἔπι κείμενα σφαγᾶ
χερὸς ὑπ' ἐμᾶς, ἄποιν' ἐμῶν πημάτων.

NC. 1172, γεοςόνοιτεν Nauck, νεοςόνοις έν L. — 1176. προσφαγμάτων Impour προσφθεγμάτων. — 1177. Seidler a, le premier, reconsul la dispositio si phique du morceau qui suit. — Manuscrit : γα καὶ ζεῦ. Nauck propose de lie ii καὶ ζεῦ, et au vers 1190 : ἰὼ Φοῖδε, σὰν ὕμνησας. Cette dernière conjutte semble peu probable : nous aimons mieux considérer le mot Ζεῦ comme integi qui donne aussi un mètre plus satisfaisant. — 1179-80. δίγενα est suspect. Ils δισσά ου δοιά. Manuscrit : σώματ' ἐν χθονὶ πείμενα πλαγή. Le mètre est dinsi il s'est conservé dans l'antistrophe. Nous le rétablissons d'après la conjecture de li den. On voit que le commencement du vers 1180 a été envahi par une glass cupi et que la fin a été défigurée par une faute de copiste. — 1181. La lacune après a été indiquée par Seidler.

1173. Βαίνουσιν.... πόλα. Voy. la note sur le vers 94.

4174. Τρόπαια.... προσταγμάτων, indices victorieux d'un triste sacrifice, indices d'une victoire remportée par un triste sacrifice. Ces mots forment une apposition à toute la phrase qui précède.

4475-4476. Οὐχ ἔστιν... ἐχγόνων. Construisez: Οὐχ ἔστιν οὐδ' ἔσυ πος' οὐδεὶς οἰχος ἀθλιώτερος τῶν Τανταλείων ἐχγόνων.

1177. Le fond de la scène s'ouvre, et l'on voit Oreste et Électre, ainsi que Pylade, a côté des corps sanglants de Clytennestre et d'Égisthe. — Oreste invoque la Terre et de dieu qui voît toutes les actions des mortels. Ce dieu est évidemment le Ciel ou Jupiter: l'épithète πανδερχέτα et le rap-

prochement de l'alla l'indiquet : nous pouvous nous passer du mi Cf. Eschyle, Suppl., 439: Πατίρ 61 πτας. Aristophane, Achera., 436: Ì διόπτα και κατόπτα πανταχί.

1178-1179. Les mots τόν έγγε μυσαρά ont pour apposition tique ματα. C'est alassi que, dans l'Agent d'Eschyle, v. 1406, Clytemastre a le cadavre de son époux : Tiple χερὸ; Έργον, δικαίας τέπτονε. Q δίγονα, on reut que ce compest di sens de δισσὰ, interprétation qui mullement justifiée par le rapproch de Herculo fur., 1023 : Τέανα τρὶ et lon, 196 : Άγραύλου πέρεπ του νοι.

1181. 'Енё» жүнаты». Сы ш

1185

L

## НЛЕКТРА.

Δακρύτ' άγαν, ὧ σύγγον', αἰτία δ' ἐγώ· διὰ πυρὸς ἔμολον ἀ τάλαινα ματρὶ τῷο', ἄ μ' ἔτικτε κούραν.

ΧΟΡΟΣ.

Ἰω τύχας, τεᾶς τύχας, μᾶτερ, τεκοῦσα ⟨κάτα⟩ ἄλαστα μέλεα καὶ πέρα παθοῦσα σῶν τέκνων ὑπαί· πατρὸς δ' ἔτισας φόνον δικαίως.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ιὼ Φοῖδ', ἀνύμνησας δίκαν, ἄραντα φανερὰ δ' ἐξέπρα—

[Antistrophe 1.] 1190

NC. 1183. Peut-être: ἀ μόλον τάλαινα, ce qui rétablirait la rigueur de l'accord antistrophique. Manuscrit: μητρί. — 1185-1189. Ces vers, autrefois attribués à Électre, puis à Oreste par Seidler, ont été, ainsi que les vers correspondants de l'antistrophe, rendus au chœur par Kirchhoff. — 1185-1186. J'écris τεᾶς pour σᾶς (τᾶς σᾶς L³). τεχοῦσ' est de seconde main sur un endroit gratté. Pour accorder ces vers avec les vers correspondants de l'antistrophe, Seidler écrit: lè τεχοῦσα μᾶτερ, Dindorf et Nauek veulent retraucher πρὸς αῦραν, ν. 1203. Je supplée χῆτα: il faut une transition de τεχοῦσα παθοῦσα. J'aimerais mieux τεχοῦ σα χῆτα, μᾶτερ. — 1187. Seidler a corrigé la leçon μελέχ καὶ πέρα (γε, ajouté par une main récente). — 1490. lès L et Seidler. ès L². — 1191. ἄραντα, correction d'Elmsley, pour άρατα.

designent pas seulement l'exil d'Oreste, mais encore, et surtout, la mort du père d'Oreste.

4183. Διὰ πυρὸς ἔμολον ματρί équivant à διὰ δεινοτάτης ἔχθρας ἢλθον μητρί, « j'avais une liaine ardente pour ma mère. » (f. Andromaque, 488 : Διὰ γὰρ πυρὸς ἢλθ' ἔτέρφ λιχει. — Suivi de μετά τινος, comme dans le passage de Χέπορbon, Banquet, 1 V, 46: Έγὰ οῦν μετὰ Κλεινίου κὰν διὰ πυρὸς ἰοίην, cette locution a un sens tout à fait différent: elle marque une amitié à toute épreuve.

1186. Κάτα. Les Grecs se servent sou-

vent de clru dans les antithèses. Cf. v. 1068,

4190. Άνύμνησας, tu as proclamé par un oracle. Les oracles étalent chantés. Cf. Ισα, 6: Φοϊδος ύμνωδεί βροτοίς.... θεσπίζων. — Δίκαν a lei le sens de châtiment.

1191. Άραντα φανερά δ' ἐξέπραξας ἀχεα, ta as fait consommer au grand jour une expiation douloureuse que le jour n'aurait pas dà éclairer. Ἐκπράσσειν vent dire littéralement « faire rentrer une dette ». Cl. littéralement « faire rentrer une dette ». Cl. διάσιος, 4305 : Μητρώον ἐκπράσσοντες ἀνόσιον φόνον. Hercule fur., 43 : Μή πού οἰδ' ἡνδρωμένοι | μήτρωσιν ἐκπράξωσιν αίματος ἔίκην.

ξας άγεα, φόνια δ' ώπασας λάγε ἀπὸ γᾶς Ελλανίδος. Τίνα δ' έτέραν μόλω πόλεν; τές ξένος. τίς εύσεδής έμον χάρα προσόψεται ματέρα χτανόντος:

# HAEKTPA.

'Ιω ιω μοι. Ποι δ' έγω; τίν' εἰς χορόν. τίνα γάμον είμι; τίς πόσις με δέξεται νυμφικάς ές εὐνάς;

# XOPOZ.

Πάλιν, πάλιν φρόνημα σόν μετεστάθη πρός αύραν\* φρονεῖς γὰρ όσια νῦν, τότ' οὐ φρονούσα, δεινά δ' είργάσω, φίλα, χασίγνητον οὐ θέλοντα.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κατειδες, οίον ά τάλαιν' έων πέπλων έξέδαλ', έδειξε μαστόν έν φοναΐσιν.

NC. 1192-1193. On lisait : póytz (substitué par Seidler à poéyte) & dans Que dire des interprètes qui, sous prétexte qu'Homère empluie quelquelis bu οπάζειν dans le sens de instare, a tergo insequi, unt cru ponvoir expliquer et and par : e exterminasti sanguinaria concubia e terra Græcanica »? C'est misse fois la valeur des mots et la marche des idées. La phrese suivante indique chir a dù être le sens de celle-ci. Oreste disait que, pour avoir obéi à l'ordre d'apie etait condamné à suir la terre d'Argos. J'ai done écrit à 2x2 pour lége et je des quelque chose comme ἀπὸ τὰσος ἐλώντα γᾶς. L: γᾶς....Ελλανίδος. G: γᾶς τᾶς Βλαπ — 1204. срочойла у' го НА L5. — 1205. Seidler a rectifié la leçon eun chilant. 1206-1207, J'écris ἐξέβαλ', pour έβαλεν. Seidler voulait : έξω πέπλευ. Elmity : ψ πέπλων έλάβετ'. - La leçon de povaïς a été rectifiée par Seidler.

1492-93. Φόνια.... ) άχε(2), tu m'as imposé une tâche sanglante (tu as fait en sorte qu'one tâche sanglante m'est échoc), qui me bannira de ce pays. Tel a dù être le sens du texte caché sous les mots gâtés ànò γᾶς Πελασγίδος.

1199. Τίνα γάμον εξμι, à quelle sête auptiale irai-je? C'était les seuls banquets auxquels les semmes assistaient. Cf. K. F.

Hermann, Grisch. Antiquitaten, III, \$12 1202. Meregreibn mpde @ changé avec le changem changé quand a changé le souffe de constances. Quant à ce trope, ef. v. 18 Merárponoi nvéouere eupeu Sépun

(206-1207. Edv minler Eifel Cf. Oreste, 527: Or' diffells por i cereúovoú σε μήτηρ.

ιώ μοι, πρός πέδω πιθείσα γοῦνα μέλεα; τακόμαν δ' ἐγώ.

ΧΟΡΟΣ.

Σάφ' οἶδα, δι' ὀδύνας ἔδας, ἰήῖον κλύων γόον ματρὸς, ἄ σ' ἔτικτεν.

1210

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Βοὰν δ' ἔλασκε τάνδε, πρὸς γένυν ἐμὰν [Antistrophe 2.] τιθεῖσα χέρας Τέκος ἐμὸν, λιταίνω 1215 παρήδων τ' ἐξ ἐμᾶν ἐκρήμναθ', ὥστε χέρας ἐμὰς λιπεῖν βέλος.

ΧΟΡΟΣ.

Τάλαινα. Πῶς <δ'> ἔτλας φόνον δι' ὀμμάτων ἰδεῖν σέθεν ματρὸς ἐχπνεούσας;

1220

ΟΡΕΣΤΗΣ

Έγω μεν επιδαλών φάρη χόραις εμαῖς φασγάνω χατηρξάμαν

[Stropbe 3.]

NC. 1208. Ιώ μοι L et Scidler, ιὼ ιώ μοι L<sup>3</sup>. — 1209. γόνια μέλεα L. γόνατα μέλεα Camper. L'antistrophe demande γούνα. — τακόμαν Scidler, pour τὰν κόμαν. — 1210-1212. Le manuscrit attribue ces vers à Électre, et les vers correspondants de l'antistrophe, 1218 sqq., au chœur. Comme cette dernière attribution nous semble incontestable, nous avons, avec Kirchhoff, donné les uns et les autres an chœur, afin de rétablir la symétrie. — 1213. Victorius a retranché γ' après γένυν. — 1216. Scidler: τιθείσα μέρας. Εναι-έτει είσα χέρας: ὧ τέκος σ' ἐμὸν λιταίνω. — 1216. τ' ἐξ G et Victorius. γ' ἐξ L. τε γ' ἐξ L<sup>3</sup>. — 1217. ἐκρίμναθ' L. — 1218. J'insère δ' après πῶς. — 1220. μητρός L. — 1221. κόραις, correction de Victorius, pour κόμαις. La leçon ἐμαϊσι a été rectifiée par Scidler.

4210-44. Δ. όδονας 16ας, tu épronvas de la douleur. Voy. la note sur le vers 542 d'Hippolyte. — 'l'ri.ov, adjectif tiré de l'interjection (r. Sophoele, OEd. roi, 474, donne aux douleurs de l'enfantement le nom de l'rilov χαμαχών.

1217. L'infinitif luxely a pour sujet Bi-

los et pour régime γέρας έμάς, « De manière que l'arme s'échappa de ma main », 4248. L'exclimation πάλαινα se rap-

porte a Clytennestre; la question πώ; δ' Ετλας s'adresse a Oreste.

1222. Karnstauav, j'ai commencé le secrifice. Cf. Iph. Tunr., v. 40.

7

Ł

E

1

ματέρος ἔσω δέρας μεθείς. ΗΛΕΚΤΡΑ.

Έγω δ' ἐπεγκέλευσά σοι ξίρους τ' ἐρηψάμαν άμα.

ΧΟΡΟΣ.

Δεινότατον παθέων ἔρεξας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λαβού, μέλεα κάλυπτε μ**ατέρος πέπλοις, [Antistryli** συγκαθάρμοσον σραγάς. Φονέας ἔτικτες ἆρά σοι.

12

ľ

наектра.

'Ιὸού, φίλαν τε κού φίλαν φάρη τάδ' ἀμφιδάλλομεν.

XOPOΣ.

Τέρμα κακών μεγάλων δόμοισιν.

Αλλ' οϊδε δόμων ύπες άκροτάτων

NC. 4223. Nauck propose τάτγανον ἔτω δέρας μεθείς, en écritant m vest ματερος καττρέμαν. — (223. Manuscrit εἰγω δέ γ' ἐπεκελευσά (on ἐγω δ' ἐπεκελευσά σοι (Musgrave). — 1225. Manuscrit εἰγω δε ἐπεγκένοσά σοι (Musgrave). — 1225. Manuscrit εἰγω δε ἐπεκελευσά και και το ἐπεκελευσά (on ἐγω δ' ἐπεκελευσά και και το ἐπεκελευσά (on ἐγω δ' ἐπεκελευσά σοι (Musgrave). — 1225. Manuscrit εἰγω ἐπεκελευσά (on ἐγω δ' ձαι και τι ἐπεκελευσά και το ἐπεκελευσά (on ἐγω δ' ձαι και τι ἐπεκελευσά (on è ἀγω δ' ձαι και τι ἐπεκελευσά (on è ձαι και τι ἐπεκελευσά (o

1226. Δεινότατον παθέων Ερεξας. Fix cite Hérodote, I, 457 : Α ήκεστον πάθος Ερθείν.

4228. Συγναθάσμοσον σφαγάς, mecum er προπε vuln r.r. Cf. Sophoele, Afra, 922: Πεπτῶτ' ἀθελφόν τουδι συγκαθαρισται.

1229. Osvizz.... 56t. En prononcant e s paroles, Oieste se tourne veis le cadavre ce Clytennestre, qu'il apostrophe. 4232. Τέρμα κακών, le couronnes des malheurs. Dans l'Agameman d' chyle, vers 4282, Cassandre prédit en termes le retour d'Oreste: Φυγαι δ' έτες τῆρδε γῆς ἀποξενος Κάτειση, ἐ τάρλε δριγκώσων φ.λοις.

1233. Abutor Unis importimer, e desses du feite de la maisen », differ douve in acour (Oceste, 1574), e m faite de la maison ».

φαίνουσί ττνες δαίμονες ή θεῶν τῶν οὐρανίων· οὐ γὰρ θνητῶν γ' ἥδε κέλευθος· τί ποτ' εἰς φανερὰν ὄψιν βαίνουσι βροτοῖσιν;

1235

# ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Άγαμέμνονος παϊ, κλύθι · δίπτυχοι δέ σε καλοῦσι μητρός σύγγονοι Διόσκοροι, Κάστωρ κασίγνητός τε Πολυδεύκης δδε. 1240 Δεινόν δὲ ναὸς ἀρτίως πόντου σάλον παύσαντ' ἀφίγμεθ' Άργος, ώς ἐσείδομεν σφαγάς άδελοῆς τῆσδε, μητέρος δὲ σῆς. Δίχαια μέν νυν ήδ' έχει · σύ δ' οὐγὶ δρᾶς, Φοῖβός τε, Φοῖβος — ἀλλ' ἄναξ γάρ ἐστ' ἐμὸς, 1245 σιγῶ · σοφὸς δ' ὧν οὐκ ἔχρησέ σοι σοφά. Αίνεῖν δ' ἀνάγκη ταῦτα · τἀντεῦθεν δὲ γρὴ πράσσειν & μοῖρα Ζεύς τ' ἔχρανε σοῦ πέρι. Πυλάδη μεν Ἰλέκτραν δὸς άλοχον εἰς δόμους, σὺ δ' Άργος ἔχλιπ' οὐ γὰρ ἔστι σοι πόλιν 1250 τήνδ' εμβατεύειν, μητέρα ατείναντα σήν. Δειναί δὲ Κῆρές σ' αἱ χυνώπιδες θεαὶ τροχηλατήσουσ' έμμανῆ πλανώμενον.

NC. 1239. μητρός καλούμεν Cobet. — 1240. κάστορ L. — 1212. La leçon ώς εξιομεν a été corrigée par Victorius. — 1252. L. Dinforf a inséré σ' après Κήρες.

1231. Paivoust est ici employé intran-

4240. Κάστως. Il faut croire que Castor porte la parole. Son nom précide celui de Pollux, et l'on sait que les Grecs et les Latins avaient l'habitude, en parlant d'enxmèmes et d'un autre, de se nommer les premiers.

4241. Le génitif ναὸς dépend de πόντου σά) ον, mots qui font corps, et qui équivalent à πόντιοι σάλον, « ballottement par la mer. » (Seidler.)

1248. Φοίδος τε, Φοίδος. — Aposiopèse. Le respect qu'il doit avoir pour un dieu d'un si haut rang empêche Castor de dire toute sa pensée.

1247 Aivzīv, se résigner. Cf. Eschyle,

Agam., 1570 : Τάδε μέν στέργειν δύστλητά περ δυτα.

1251. L'accusatif πτείναντα se rapporte à σέ, sujet sous-entendu de έμβατεύειν. Le datif πτείναντι, qui serait aussi de mise, se rapporterait à σοι. Cf. Médee, 816 et 1237 sqq. avec les notes.

1252. Kř<sub>i</sub>ptę. Ces déesses de la mort sont souvent confondues avec les Parques, Moïpat, quelquefois avec les Furies, <sup>3</sup>Epivúsç: cf. Herc. fur., 870.

4254. Τροχηλατήσουσ(t) est plus fort que l'iór. Ce verbe indique que la démense poussera le malheureux de côte et d'autre, et le fera tourner comme une roue. Cf. Oreste, 36, ainsi que la note sur τροχηλάτου μανία;, Iph. Taur., 83.

ματέρος ἔσω δέρας μεθείς. ΗλΕΚΤΡΑ.

Έγω δ' ἐπεγκέλευσά σοι ξίρους τ' ἐρηψάμαν ἄμα.

**ΧΟΡΟΣ**.

Δεινότατον παθέων ἔρεξας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λαβού, μέλεα κάλυπτε μ**ατέρος πέπλοις, [Δειών** συγκαθάρμοσον σραγάς. Φονέας ἔτικτες ἄρά σοι.

наектра.

'Ιδού, φίλαν τε κού φίλαν φάρη τάδ' ἀμφιβάλλομεν.

XOPOS.

Τέρμα κακών μεγάλων δόμοισιν.

Άλλ' οϊδε δόμων ύπερ άχροτάτων

NC. 4223. Nauck propose τάτγανον ἔσω δέρας μεθείς, en éccirant as n ματερος κατγρέμαν. — 4221. Manuscrit : ἐγω δέ γ' ἐπεκελευτά (ου ἐγω δ' ἔπεν τοι. L'antistrophe domande ἐγο δ' ἐπεγκέλευτά σοι (Musgrave). — 4225. Ma ἐικιβάσγι. — 4226. Seidler attribue ce vers à Électre. δεινοτατον L. δεινοτατι — 4227-4229. Le manuscrit attribue ces trois vers au chœur. — 4227. Manuscrit: μεῖτα. Tai transpose ces mots en vue de l'accord antistrophique. — 4228. I συγκεβάρμοτο ρουτ καθι 10270. Seill r et Nauck insérent καὶ avant ce derai — 4220. ἐνα L. ἐνα L. — 4230. Seill r et Nauck insérent καὶ avant ce derai — 4220. ἐνα L. ἐνα L. — 4230. La byon τίναι τε κου τίναι αὐτό corrigce p.τ. — 4231. τόρια γ' l. τοτιακ δε γ' L. τοτιακ σε γ' Seidler. πάρεα ταδ' Κα J'ai adopté cette e no cture, en éctivant τροτη. — 4222. Dans le manuscrit ce ver ti at encore a Electre. Αγακτ laissé le vers antithétique 4226 αυ chœur, nous ave κικ kirchhoft, attribuer celui-ci au même personnage, μεγά του L. μεγάλουν τε 1203. Nauck estime indigne d'Euripide tout ce qui suit à partir de ce vers.

1226. Δεινότατον παθέων έρεξας. Γίκ cite Hérodote, I, 437 : Α ήχεστον πάθος έρθειν.

4228. Συγκαθάρμοσου σφαγάς, mecum e mpene vuln ri. Cf. S phocle, Afix, 922: Πεπτῶτ' ἀδεδφου τουδι συγκαθαριστακ.

1220. Φονίας.... σσι. En prononquit e s paroles, Oceste se tourne veis le cadavie e e Clytennaestre, qu'il apostrophe. 4232. Τέρμα κακών, le courour des malheurs. Dans l'Agamemum chyle, vers 4282, Cassandre prédit termes le tetour d'Oreste : Φορας δια άπολενος Κατεισο. τάπολ δριγκώσων φιλους.

1233. Adrian Units Angoraram, dessus du filte de li maison », dell' directe, 1574), a faite de li maison ».

3

ませたしたがんだけ はりとかべず ノー・シース

Έλθων δ' Άθήνας Παλλάδος σεμνόν βρέτας πρόσπτυξον είρξει γάρ νεν έπτσημένας δεινοῖς δράκουστν ώστε μή ψαύειν σέθεν, γοργῶς ὑπερτείνουσά σου κάρα κύκλον.
Έστιν δ' Άρεως τις ὅχθος, οῦ πρῶτον θεοὶ είζοντ' ἐπὶ ψήςοισιν αίματος πέρι, Άλιρρόθιον ὅτ' ἔκταν' ὡμόφρων Άρης μῆνιν, θυγατρὸς ⟨ἀντ') ἀνοσίων νυμφευμάτων, πόντου κρέοντος παῖδ' ἱν' εὐσεδεστάτη ψῆςος βεδαία τ' ἐστὶν ἔκ γε τοῦ βροτοῖς.
Ένταῦθα καὶ σὲ δεῖ δραμεῖν φόνου πέρι.
Ίσαι δὲ σ' ἐκσώσουσι μή θανεῖν δίκη

NO. 1255. Kirchhoff: viv ἐστομομένας. Cf. Iph. Tane., 287. — 1257. γερίκα!.
— 1258. Sei fler a rectifié la leçon ἀρεός τις. — 1261. Jo mets après κιζεν h ἀμθ qu'on mettait après 'Αρης, et j'insère ἀντ' avant ἀνοσίαον. Rauchenstein πεινήν Ισμού.
— 1263. Schæfer: ἐχ γε τοῦ. L: ἔχ τε τοῦ. Pierson: ἐχ τοῦτου. — βρετιξ Κιθ hoff, θεοῖς L. — 1265. Porson a corrigé la leçon ἐχσώζουσι. Voy. la note existent.

4255. Πρόσπτυξον. Dans les Euménides d'Eschyle on voyait Oreste assis près de la statue de Minerve et l'entourant de ses bras : περί βρέτει πλεχθείς θεᾶς ἀμβρότου, ν. 250. — Ἐπτοημένας désigne ici, non la crainte, mais la poursuite passionnée, l'acharnement des Furies contre leur victime.

4256. Δεινοίς δράκουσιν. Ce datif est gouverné par ψαύειν, et non par έπτοπιένα:.

1257. Kúxlov, bouclier.

4260. 'A), ερεθιον.... 'Αρτζ. La colline d'Atès, 'Αρειος πάγος, 'Αρειος δύθος, était ainsi appelée parce qu'on y avait établi le tribunal qui connaissait do meurte, ἄρτζ. Traduit en langage mythologique, ce fait g néral donna la légende que le Meurtre en personne. 'Aρτζ, fut d'abord jugé en ces lieux. Eschyle a été fidèle au tour d'imagination et d'expression d'où cette légende est sortie, en écrivant cette phrase partique (Eum., 335): 'Όταν άρτζ τιθαρός ών φέλον Ελχ, « lorsque, au sein de la paix, le meurtre frappe un aini. »

1261. L'accusatif μήνιν est gouverné par ωμότρων — Άνοσιων νυμπτυματων. Halirrothios, fils de Neptans, sui le violence à Alcippe, fille de Man, C. b-mosthène, Contre Aristocrate, 64; lub dore, 111, xzv, 2; Pannais, 1, xx, 1: xxvu. 5.

10

15

135

XXVIII, 5.

1262. Îν(2) est coordonné a si.
vers 1258, et ac rapporte à λρικς α
δχθος.

1263. Έχ γε τοῦ βοστοῖς est espenis πρώτον θεοί (1268). Minerve fait set to triction en ajoutant que depuis de besse siegent comme juges dans co tribual.

1281. Δρομείν, sous-ent. πινόνου α άγωνα (Iph. Aul., 1456; Or., 578), π & de l'accusé, et équivant alors à ανήτα, ε être poursuivi. » Au vers 883 en treste la locution έρομουν άγωνα dans ses premier.

1205-1269. Cf. Iph. Taur., 964-967 et 1470-1472. — Έχσιασυνσι μή θεων δίκη, te sauveront de manière à ce que te échappes à la sentence de mort. D'après le leçon ἐκτψίζουστ, Castur dirait seulement qu'Oreste sera absous dans le cas où les mifrages se trouveront partagés. Or la phrest suivante pronve que le dieu annonce Prequittement d'Oreste d'une manière position.

22 ψήφοι τεθείσαι. Λοξίας γάρ αίτίαν Ė είς αύτὸν οἴσει, μητέρος χρήσας φόνον. Καὶ τοῖσι λοιποῖς δοε νόμος τεθήσεται, ZΞ νιχᾶν Ισαις ψήφοισι τὸν φεύγοντ' ἀεί. Δειναί μέν οὖν θεαί τῷδ' ἄγει πεπληγμέναι 1270 ÷ πάγον παρ' αὐτὸν γάσμα δύσονται γθονὸς, σεμνόν βροτοίσιν εύσεδές χρηστήριον. Į Σὲ δ' Ἀρκάδων χρη πόλιν ἐπ' ἀλφειοῦ ροαῖς w οίχεῖν Λυχαίου πλησίον σηχώματος: έπώνυμος δὲ σοῦ πόλις κεκλήσεται. 1275 Σοὶ μὲν τάδ' εἶπον· τόνδε δ' Αἰγίσθου νέχυν Άργους πολίται γῆς χαλύψουσιν τάφω. Μητέρα δὲ τὴν σὴν ἄρτι Ναυπλίαν παρών Μενέλαος, έξ οδ Τρωικήν είλε γθόνα, Έλένη τε θάψει · Πρωτέως γάρ ἐχ δόμων 1280 ήχει λιποῦσ' Λίγυπτον οὐδ' ήλθεν Φρύγας. Ζεύς δ', ώς έρις γένοιτο καλ φόνος βροτῶν, εἴδωλον Έλένης ἐξέπεμψ' ἐς \*Ιλιον.

ΝC. 4266. Peut-ètre γνώμαι τεθείσαι. Voy. 4263. — 4267. La leçon εἰ; ταυτὸν a été rectifiée par Victorius. — 4274. χάσμα Victorius. φάσμα L. — 4272. Reiske proposait ἀστιδί; pour εὐσεδί;. Le mot χρηστήριον est aussi suspect. Faut-il écrire: σεμνόν βροτών εὐσεδίσιν οἰκητήριον, ου βροτοίς εὕσεπτον οἰκητήριον?— 4277. σκότφ Ναυελ. — 4283. εἰ; L.

4271. Χάσμα χθονός. C'est la grotte consierée aux Furies, ou, comme dissient les Athéniens, aux Déesses Vénérables, Στμνκί. Eschyle, Eum., 805, l'appelle κενβμώνας χ'ονός.

4272. Εὐσεβές. Si la lecon est bonne, ce mot doit prendre ici le sens insolite de εὐσεπτον, vénérable. — Χοπστέριον. Il n'est nulle part question d'oracles rendus par les Euménides de l'Aréopage. Voy. NC.

4278. Αυχείου σηχώνιατος Il s'agit de l'antique s'inctuaire de Jupiter Lycéen sur le Lycée, montagne de l'Arcadie, Cf. Pausanias, VIII, xxxviii, 6 sqq.

6278. Ἐπάνυμος. La ville fut appelée Oresteum. Voy. Oreste, 1647. Cependant, d'après ce dernier passage, Oreste passe d'abord une année en Arcadie, et se fait ensuite juger par l'Aréopage. Ici, au contraire, l'acquittement précède le séjour de l'Arcadie, et le poète semble adopter les traditions suivant lesquelles Oreste mourut dans ce pays.

4278. Άρτι Ναυπλίαν παρών (pour εἰς Ναυπλίαν ἀρικόμενος) Μενέλαος. Dans l'Odyssee, III, 311, Ménélas revient le jour même (αὐτῆμαρ) οù se font les funérailles d'Égrsthe et de Clytemnestre. — Nauplie était le port d'Argos.

1281-1282. Οὐδ' ἦλθεν Φρύγας. Ζεὺς. δ', ὡς ἔρις γένοιτο καί.... Τριον. Euripide indique ici d'un mot la fable qu'il a traitée dans sa tragedie d'Heline. Le motif ὡ; ἔρις γένοιτο καὶ φονο; βροτῶν γ'y trouve développe aux vers 38-44, ainsi que dans Oreste., 1639 sqq. Voy. cidesus, p. 589 sq.

|   | • |
|---|---|
| , |   |
|   |   |
|   | П |

**E** 

\*

4

1

7

## HAEKTPA.

667

εμε τῆς καπφθιμένης πό οὐκ ήρκεσάτην κῆ

ούχ ήρχεσάτην χήρας μελάθροις;

1300

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Μοϊραν ἀνάγκης ήγεν τὸ χρεών, Φοίδου τ' ἄσοφοι γλώσσης ἐνοπαί.

НАЕКТРА.

Τίς δ' ἔμ' Ἀπόλλων, ποῖοι χρησμοὶ φονίαν ἔδοσαν μητρὶ γενέσθαι;

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Κοιναὶ πράξεις, κοινοὶ δὲ πότμοι, μία δ' ἀμφοτέρους

άτη πατέρων διέχναισεν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ω σύγγονέ μοι χρονίαν σ' έσιδών τῶν σῶν εὐθὺς φίλτρων στέρομαι καὶ σ' ἀπολείψω σοῦ λειπόμενος.

1310

1305

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Πόσις ἔστ' αὐτῆ καὶ δόμος · οὐχ ἥδ' οἰκτρὰ πέπονθεν, πλην ὅτι λείπει πόλιν ᾿Αργείων.

нлектра.

Καὶ τίνες ἄλλαι στοναχαὶ μείζους ἢ γῆς πατρίας δρον ἐκλείπειν;

1315

Άλλ' ἐγὼ οἴχων ἔζειμι πατρὸς

NC. 4209-1300. Elmsley a rectific les leçons καταρθιμένης et ήρκέσατον. — 4301. μοίρας ἀνάγκης ήγείτο χετών L. La correction est due à Seidler. — 4303. τίς δ' ξμ' Seldler, pour τί δαί μ'. — 4311. αὐτζ Barnes, pour αὐτός. — 4314-18, attribués à Oreste, ont été donnés à Electre par Wilamowitz. — πατρίας Schæfer. πατρώτς L. — ἐκλείπειν Heath. ἐκλιπείν L.

4301. Construises : τὸ ἀνάγκης χριών ἢγε μοῖραν (αὐτῆ;), l'inévitable nécessité amena la mort de Clytemnestre.

4303-1304. Electre demande quelle influence funeste a pu la porter au parricide; elle n'admet point qu'elle ait commis un crime al horrible par un simple effet de sa volonté. — "Ečorav prvéobat équivant à lônxav prvéobat, a ont fait que je devinue. »

4308. Xpovíav. Voy. la note sur xpóviov luó resov, vers 4157. 4316-1318. Oreste dit qu'il est lui-

4316-1318. Oreste dit qu'il est luimême encore plus malheureux qu'hlectre. καὶ ἐπ' ἀλλοτρίαις ψήφοισε φόνον μητρὸς ὑρέζω.

7102KOLbol

Θάρσει · Π**αλλάδος** 

132

13%

135)

όσίαν ήξεις πόλιν άλλ' άνέχου.

наектра.

Περί μοι στέρνοις στέρνα πρόσαψον, σύγγονε φίλτατε: διὰ γὰρ ζευγνῦσ' ήμᾶς πατρίων ορεΣΤΗΣ.

Βάλε, πρόσπτυζον σῶμα: θανόντος δ' ώς ἐπὶ τύμδω καταθρήνησον.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Φω φεύ · δεινόν πόδ' έγηρύσω και θεοίσι κλύειν.

Ένι γάρ καὶ νῷν τοῖς τ' οὐρανίδαις οἰκτοι ύνητών πολυμόχθων.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούκέτι σ' δύομαι.

HAUKTPA.

Ούδ' ε΄ ρω είς σου βλέραρου πελάσω.

ορέντης.

Τάδε λοίσθιά μοι προσφθέγματά σου.

NC. 4349-4320. L'an peste óziav ne semble guere admissible à la suite du dacție lla 77570; quoique ces mots n' pranticulent pas au même membre métrique Latrasposition χξια όσιαν, indiquée par Monk, est peu probable. Peut-être : δοίαν, 52501, lla/γ201 ξξια: - 121. Heimset's propose : φέρ', έμοξε στέρνοις. - 4321-43.3. φίναστι δια γα.. La ponetuation excuse ici jusqu'a un certain point l'irrègalarite metrique que nous venous de signaler au vers (320. - Μοπινενίτ: πατρέκον. - 4327-4330. Le manuscrit attribue ces vers à Electre. Le copiste n'aura pas compris le ve s (320. - 432), Je cortige la leçon κάροι.

1323-1324. Le génitif μελάθρων πατρίων est gouverné par διαζευγιδος().

1325. Bz)z, suppléez στέρνα περί στέρνοις, v. 1321.

(329. Τοῖς τ' (sous ent. Δλλοις) ουρανίδας, et aux autres dieux.

<sup>— &#</sup>x27;Ils' apporphies décourt covos (pour cosos dixerbles, au gre de juges ctrangers l'exp erai le mentire de ma mère.

<sup>4320.</sup> Όταν πόλιν δοπίναμε à δοΐους πολιτάς Το piete des Vocaciens garantit à Oreste un j generat equatable.

#### HAEKTPA.

χαίρετε δ' ύμεῖς πολλὰ, πολίτιδες. Φ

1335

ΟΡΕΣΤΗΣ.

🗓 πιστοτάτη, στείχεις ήδη;

НАЕКТРА.

Στείχω βλέφαρον τέγγουσ' άπαλόν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πυλάδη, χαίρων ίθι, νυμφεύου δέμας 'Ηλέχτρας.

1340

## ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.

Τοϊσδε μελήσει γάμος άλλά χύνας τάσδ' ὑποφεύγων στεῖχ' ἐπ' Ἀθηνῶν · δεινὸν γὰρ ἴχνος βάλλουσ' ἐπὶ σοὶ χειροδράχοντες χρῶτα χελαιναὶ, δεινῶν όδυνῶν χαρπὸν ἔχουσαι · νὼ δ' ἐπὶ πόντον Σιχελὸν σπουδἤ σώσοντε νεῶν πρώρας ἐνάλους. Διὰ δ' αἰθερίας στείχοντε πλαχὸς τοῖς μὲν μυσαροῖς οὐχ ἐπαρήγομεν, οἶσιν δ' ὅσιον χαὶ τὸ δίχαιον

1345

1350

NC, 1344, Jacobs proposait : ίχνος πάλλουσ'. — 1346. Le poite u'a peut-être pas répété l'épithète δεινών. — 1348. Les leç us νηών et έναύλους ont éte corrigées par Hugo Grotius. — 1349. πλάπας Lenting.

1342-1343. Κύνας τάπδ(ε). Les Dioscares montrent au loin les Furies, que le spectateur ne voyait pas, de méme qu'il ne les voyait pas a la fin des Choéphores d'Eschyle. Là aussices monstres qui courent, comme des chiens de chasse, sur la piste du meurtrier, sont appelés κύνες, v. 1054.

1344. Ίχιος βάλλουσ(ι), elles laucent leurs pas. Chez Eschyle les Furies décrivent ainsi elles-mêmes leurs bonds terribles: Μάλα γαρ οδν άλομένα ἀνέκαθεν βαρυπεσή καταφέρω ποδος ἀκμαν, Εωπ. 368.

1315. Χειροδράποντες, armées de serpents qui leur servent de mains. Cl. Pindare, Pyth., IV, 194: Έγχειπεραυνον Ζήνα. 1316. Δεινών όδυνών περπόν έχουσαι equivant à δεινάς όδύνες περπούμενει, recueillant, ayant pour revenus, d'affreuses douleurs, se repaissant des affreuses douleurs qu'elles infligent à leurs victimes. Les Furies boivent le sang des meurtriers; cf. Eschyle, Eum, 264: 'λλλ' ἀντιδοῦναι δεί σ' ἀπό ζώντος φιφείν έρυθρὸν ἐπ μελέων πε) ανον.

4347. Ἐπὶ πόντον Σικελόν, sous-ent. στείχομεν, qui se tire de στείχε, v. 1343. Du reste, il y a ici une allusion à des faits contemporains: voy la notice préliminaire.

4351. "Οσιον και τὸ δίκαιον pour τὸ δσιον καὶ τὸ δίκαιον, comme ἰθι ναούς,

ςίλον εν βιότω, τούτους χαλεπών έχλύοντες μόχθων σώζομεν. Ούτως άδικείν μηδείς θελέτω μης' ἐπιέρχων μέτα συμπλείτω. θεός ών θνητοίς άγορεύω.

Χαίρετε · χαίρειν δ' δστις δύναται אמו בטעדטאוֹם נוהן דועו אמנועפו θνητών, εύδαίμονα πράσσει.

NC. 1354, Manuscrit : µr,bei;. — 4359, Manuscrit : mpaissure

ίδι πρός βωμούς, pour ίδι πρός ναούς, ίδι πρός βωμούς. Ηςς., 144. 4356. Μηδ' έπιόρχων μέτα συμπλείτω.

En s'associant au coupable, l'innocent s'expose à pirir avec lui. Cl. Eschyle,

Sept Chefs, 602 sqq. Horace,

13. 26 sqq. 13. 26 sqq. 13. 26 sqq. 13. 26 sqq. 13. 27 Eidainevz zpásen, a Cf. I<sub>I</sub> h. Ada, 346 : Il páseov: Iph. Tuur., 868 : Kotvá zpáse





# NOTICE

# SUR L'ORESTE D'EURIPIDE.

La tragédie d'Oreste su jouée pour la première sois dans la quatrième année de la quatre-vingt-douzième olympiade , en 408 av. J. C., deux ou trois ans avant la mort d'Euripide. Quelque desectueuse qu'elle puisse paraître aux yeux de la critique, cette tragédie était de celles qui plaisaient au public, et elle se maintint longtemps sur les théâtres de la Grèce .

Dans Oreste Euripide reprend l'histoire des ensants d'Agamemnon à peu près au point où il l'avait laissée à la fin d'Électre. La vengeance est consommée, et Ménélas vient d'arriver dans le port de Nauplie. En quelques endroits, le poéte semble faire allusion à la tragédie d'Électre : il rappelle les doutes qui s'elevèrent dans l'esprit d'Oreste avant d'exécuter l'ordre d'Apollon<sup>3</sup>; il juge cet ordre avec la même liberté<sup>1</sup>; il rapporte de la même manière, et presque dans les mêmes termes, la part active qu'Électre prit au parricide<sup>3</sup>. Cependant ce qu'il y avait de plus original dans la première de ces tragédies, le mariage de la fille d'Agamemnon avec un pauvre cultivateur, n'est rappelé nulle part dans la seconde.

Ici la situation générale qui sait le sond et le point de départ de l'action, ainsi que les personnages qui en sont les acteurs, se trouvait donnée par la vieille légende; mais les combinaisons dramatiques sont nouvelles, et l'intrigue est de l'invention d'Euripide. Toutesois, la première partie de la pièce offre quelques analogies avec les Euménides d'Eschyle: Oreste est encore poursuivi par les Puries, il est encore jugé par un ribunal. Mais combien Euripide s'éloigne-t-il de son devancier! La

4. Scholie sur le vers 274 : Πρό γὰρ Διοκλέους, ἐρ' οῦ τον 'Ορέστην ἐδίδαξε, ιῶ. Απκεδαιμονιών πρεσδιυσαμένων περὶ εἰρύνης ἐπὶ ἄρχο-τος θιοπόμικου. Après la victoire de Cyzique, οὰ périt le navarque lacedemonien Mindaros. Cf. Diodore, XIII, 22 sq., qui rapporte ces faits à l'archonte uivant; inexactitude systématique. La battille se livra dans la seconde partie de l'année de Théopompe, en 440, fin de

l'hiver. — Cf. la scholie sur le vers 772.

2. Voyez le deuxième argument grec, dont le témoignage est confirmé par de nombreuses scholies dans le-quelles les acteurs sont pris a partie par les commentateurs.

3. Cf. Oreste, 1688 sq. avec £l., 979. 4. Cf. Oreste, 28 sqq., 191 sqq., 285 sqq., 416 avec £l., 1190 sqq., 1246, 1302. 5. Cf. Oreste, 1235, avec £lectre, 1226. ressemblance du sujet ne sert qu'à faire plus vivement ressortir le d tance qui sépare les vues des deux poêtes et qui se marque dans le d férence de leurs conceptions.

Eschyle évoque les Furies avec sa puissance ordinaire. Elles sont sous nos yeux : elles se réveillent, s'élancent, exécutent la danse nistre, chantent sur la victime l'hymne du délire. Ce sont bien d tres réels, vivants. Pour Euripide les Furies sont des fantômes est drés par les remords du fils parricide, par le trouble qui a dem son esprit et épuisé son corps. Oreste ne fuit pas devant des êtres le poursuivent : il est soussirant, il garde le lit, sa sœur Électre le veil Nous assistons à un accès de sa maladie. En proie à des transports fr nétiques, il croit voir les terribles filles de la Nuit. Électre lui am que ces démons n'existent que dans son imagination et qu'il an d'ajouter foi aux terreurs qui l'agitent . Électre a raison. Il est évilet en estet qu'Oreste est dans le délire. Les hallucinés confondent les c jets, les personnes qu'ils voient autour d'eux, avec les spectres criss leur esprit malade. C'est ainsi que fait Oreste. Électre le saisit entres bras afin de l'empêcher de sauter de son lit. « Laisse-moi, s'eci t-il<sup>2</sup>, tu es une de ces Furies : tu me prends par le milieu du corps po me jeter dans le Taitare. . Ce trait est beau, il est d'une vérité sui sante; mais ce n'est plus là de la mythologie. Ensuite, Oreste densa l'arc qu'il a reçu d'Apollon A l'aide des flèches divines il croit met en fuite les Eumenides : une illusion le guérit de l'autre. Quand il s prend ses esprits, il ne s'abuse plus sur la nature de son mai, ils que sa raison s'est troublee 8, et, comme tous les aliénés, il est bonte de son égarement 4 : autre trait parfaitement observé.

Ailleurs. Oreste raconte l'origine de sa maladie. C'était aux for railles de sa mere. Il faisait nuit; Oreste veillait assis près du bach de Clytennestre, il regardait les flammes s'éteindre peu à peu, aux dant le moment où l'on pourrait recueillir les os calcinés. C'est ale que son esprit se troubla. Tout cela est admirablement imagine par poète. Mais comment se déclara la maladie? « Je crus voir trois feum semblables à la Nuit.». C'est ainsi que s'exprime Oreste dans un ment lucide : il ne croit donc pas lui-même que ses visions aient de réaiité. Il est plus explicite encore quand Ménelas lui demande quel est mal qui le consume. « C'est, dit-il.», la conscience de l'affreux crime q'jai commis. »

"Η σύνεσις, δτι σύνοιδα δείν' εἰργασμένος.

i. Cf. vers 259 et vers 312 sqq.

<sup>4.</sup> Cf. vers 281. 5. Vers 409.

<sup>2.</sup> Vers 26 i sq.

<sup>6.</sup> Vers 396.

<sup>3.</sup> Cf. vers 297.

Et comme ce langage d'une philosophie alors nouvelle au théâtre semblait avoir besoin d'un commentaire, il ajoute<sup>1</sup>: « Ce qui me consume, c'est la douleur, ce sont les fureurs vengeresses du sang de ma mère. »

Λύπη μάλιστά γ' ή διαφθείρουσά με, μανίαι τε, μητρός αξματος τιμωρίαι.

Que nous sommes loin d'Eschyle! La mythologie s'est transformée en psychologie.

Le jugement que subit Oreste s'écarte tout autant et d'Eschyle et de la vieille légende. Le parricide est jugé par le peuple d'Argos. Mais si la cité se croyait déjà alors le droit de connaître des meurtres et de les punir, si la vengeance n'était pas le devoir exclusif du plus proche parent de la victime, l'oracle d'Apollon et l'action d'Oreste ne se comprennent point. Chez Euripide Tyndare reproche à Oreste d'avoir levé une main impie sur Clytemnestre au lieu de la poursuivre en justice. Cet argument a trop de portée : il ne condamne pas seulement Oreste, il détruit la fable tout entière. D'après Eschyle , l'Aréopage, institué exprès pour le cas d'Oreste, était le premier tribunal qui recût des dieux la mission d'intervenir entre le meurtrier et la famille de la victime. Mais Euripide ne se soucie pas de se conformer dans ses fictions aux mœurs de l'âge héroïque. C'est à son siècle, c'est aux hommes de son temps que se rapportent ses pensées; ce sont ses propres idées qui le préoccupent et qu'il cherche à répandre du haut de la scène.

Les Argiens condamnent Oreste et Électre à se donner la mort. Ménélas, en lâche égoïste, n'a pas cherché à sauver les enfants de son frère: candidat au trône d'Argos, il n'a songé qu'à ses propres intérêts. Le dévouement de Pylade a pu soutenir Oreste; mais un étranger n'a pas le droit de prendre la parole dans l'assemblée des citoyens d'Argos. Pylade est décidé à mourir avec ses amis. C'est ici que commence la seconde partie de la pièce, et que les choses changent de face de la manière la plus imprévue. Avant de se donner la mort, les amis veulent se venger de l'homme qui les a trahis et, s'il se peut, tenter encore une chance de salut. Ils conviennent d'assassiner Hélène et de s'emparer d'Hermione. Cette dernière leur servira d'otage. Si Ménélas leur accorde l'impunité, ils épargneront sa fille; ils l'immoleront, si le père se montre intraitable. Ces projets de forcenés s'accomplissent heureusement, mais au grand préjudice des caractères d'Oreste et d'Électre. Il est vrai que le poête s'est efforcé d'excuser leur conduite en prétant à

<sup>1.</sup> Vers 398 et 100.

<sup>2.</sup> Cf. vers 500 sq.

<sup>3.</sup> Cf. Eschyle, Eumén. 682.

<sup>4.</sup> Au vers 1098.

Ménélas et à Hélène un égoisme qui rend ces personnages tout à méprisables ; mais en noircissant les uns, il n'a pas réussi à just les autres, et en dernière analyse on ne voit guère à qui l'on put s'intéresser parmi les personnages de cette tragédie.

Une intrigue qui semble n'avoir point d'issue, est dénonée me l tervention d'un dieu. Placé dans une cruelle alternative, Ménde savait que décider ; il se réconciliera avec Oreste. Oreste avait donné de mettre le seu au palais de ses pères ; il s'était résugié se toit avec Hermione, sa captive, prêt à la frapper d'une épée me q tenait suspendue sur sa tête. Oreste régnera un jour dans ce pales, il épousera celle qu'il était sur le point d'immoler. Hélène, den tout au pouvoir de ses meurtriers, a disparu miraculeusement; sawei! Apollon, la fille de Zeus jouira des honneurs divins dans la desse des immortels. Électre et Pylade se disposaient à mourir ; ils vivres, ils seront d'heureux époux. Ce double mariage a déjà fait dire à critique ancien a que cette tragédie se terminait comme une consi Un personnage accessoire, mais fort original, ajoute à cet effet. l'eunuque phrygien qui vient, tremblant d'effroi, faire connaître et s'est passé dans le palais : la monodie curieuse qu'il chante et qui n place le récit habituel, égaye le spectateur. Oreste lui-même, oubli la gravité de sa situation, prend part à l'hilarité du public, et s'an un instant à faire peur à ce pauvre homme.

Quelques critiques ont pensé que ce mélange de la plaisanterie a la dignité ordinaire de la tragédie devait s'expliquer par des cire stances particulières. L'Alceste d'Euripide fut jouée à la suite trois tragédies, de manière à tenir la place du drame satyrique. a supposé qu'il en avait été de même de notre tragédie. Nous ne p tageons pas cette opinion. Sans faire ici un examen complet des cat tères particuliers qui distinguent l'Alceste, nous nous arrêterons à seul trait. Le personnage d'Hercule, mangeur et buveur intrépide la scène bachique dans laquelle paraît ce personnage, nous transp tent en plein drame satyrique. On chercherait vainement dans l'Oraucun personnage, aucune scène analogue. Si cette tragédie se term

done souscrire sams restriction as jages d'Aristote.

2. Aristophane de Byzance. Voy. h cond argument gree.

اء. ٠

<sup>4.</sup> Aristote, au chap. xv de sa Poétique, cite le Ménélas de notre tragédie comme exemple d'un caractère mauvais sans nécessité (ἐστι δὲ ποράδειγμα πονηρίας μὲν τῆσος μὲ ἀναγκαίου οἰον ὁ Μενέλαος ὁ ἐν τῷ 'Ορέσ χ), et il répète cette critique an chap. xxv. Mois, le plon de la tragédie étant donné, ne follat-il pas avilir Ménélas, si l'on voulait motiver la conduite d'Oreste euvers lui? Nons ne saurions

<sup>3.</sup> Hartung, Euripides restitutus, p. 386 sqq., 474 sqq. Patin, Treg. gr. 111, p. 270 sq., incline vers cette masi de voir.

<sup>4.</sup> Voyez l'argument d'Aristophene Byzance en tête d'Alceste.

55 d'une manière heureuse, beaucoup d'autres tragédies de notre poête offrent un dénoûment semblable. Les mariages arrangés par Apollon ne sont pas plus comiques que le mariage annoncé dans l'épilogue d'Électre. La Nourrice dans les Choéphores d'Eschyle, le Garde dans l'Antigone de Sophocle, sont des personnages dont la familiarité tranche aussi avec le ton habituel de la tragédie, et qui se comparent jusqu'à un certain point à notre esclave phrygien. Ajoutons une dernière considération. A en juger par le Cyclope, les drames satyriques étaient de petites pièces, de peu d'étendue, et n'exigeant, pour être jouées, que le concours de deux acteurs. Sous ce rapport, Alceste s'accorde avec le Cyclope. Au contraire, Oreste est une des pièces les p'us longues d'Euripide, et le poëte y a fait un large usage des trois acteurs dont le règlement de la féte l'autorisait à se servir dans les tragédies proprement dites: il a introduit trois interlocuteurs dans un grand nombre de scènes. Un tel fait nous semble plus décisif que les considérations générales que nous avons présentées plus haut. Il nous porte à rejeter absolument l'hypothèse suivant laquelle Oreste aurait tenu lieu d'un drame satyrique,



# SOMMAIRE

# D'ORESTE.

La scène est à Argos, devant le palais des Atrides.

Πεδλογος. Prologue proprement dit. Électre expose la pièce. Orate, q'a voit étendu sur un lit, est, depuis les funérailles de Clytemnestre, es paire des accès de délire. En ce jour, le peuple d'Argos doit s'assemble par juger les enfants d'Agamemnon : il les condamnera pour parricide, silliste la centin revenu après de longues erreurs, ne prend leur défent. Il mêtres iambiques. (1-70.)

Hélène sort du pa'ais où elle était entrée de nuit et avant son époux. Eleverenvoyer des offrandes au tombeau de sa sœur Clytemnestre. Électre, qu'es pout quitter le malade, engage Hélène à charger Hermione de cette misse. Dialogue aigre-doux entre les deux femmes. Deux couplets suivis de

stichomythie (71-111)1.

Helène app elle sa falte Hermiene, et lui donne ses instructions. Après le part de la mère et de la fille, Électre fait des observations malicieus l'incorrigible coquetterie d'Helène; puis, comme elle voit venir des fauss d'Argos, ses compagnes, elle leur montre Oreste endormi, et les pies procher doucement. (112-132.)

H5, οδος. Le chœur s'avance sans bruit, et demande des nouvelles du mahit. Electre con ure ses amies de ne pos le réveiller; elle invoque la Neit, als du Sommeil; elle déplore les malheurs que l'oracle d'Apolion attira sur de et sur son frère. Dadogue lyrique entre Electre et des choreutes. Des couples de strophes dochmiaques (142'-207).

Treat has a Tristique du coryphée, Oreste se réveille. Il pronouce très distiques, et en échange une s'rie d'autres avec sa sœur, laquelle hi donne des soins touchants et l'informe des derniers événements (205-254). La raison d'Oreste se trouble : il croit voir les Furies, et saute de son lit pour leur déliapper l'ristique d'Oreste, suivi d'un dialogue en distiques 200-201. On ste donnai le l'are qu'il tient d'Apolion et au moyen daque il e est mettre les l'intenides en facte. Complet composé d'un tristique et de plasseaux distiques 208-273.

Oreste revient à la raison. Il a honte de ses divagations; il déplore le crime

Commercial complete as an appear lesqués ou ne trouvera pas d'autre indicetion, est est mattre à magnés.

qu'il a commis sur l'ordre d'un dieu; il cherche à consoler sa sœur, et l'engage à prendre quelque repos (277-306). Électre n'abandonnera pas son frère; mais, pour lui obéir, elle rentre dans le palais (307-315).

Στάσιμον α'. Le chœur supplie ... Euménides d'épargner Oreste. La glorieuse maison de Tantale est près de sombrer dans la tourmente. Une couple de strophes dochmiaques (316-347).

Extra/διον β'. Une période anapestique du coryphée accompagne l'entrée de Ménélas (348-355).

Le fils d'Atrée salue la maison de ses pères. Il raconte comment il a été informé de la mort d'Agamemnon et de celle de Clytemnestre (356-374) Ménélas demande où est Oreste, qu'il ne connaît pas. Oreste se nomme et se jette à ses pieds en suppliant. Deux couplets quinaires (375-384). Un dialogue stichomythique entre ces deux personnages fait connaître dans quelle situation se trouve Oreste (385-448). Nouvelles supplications de ce dernier (449-455).

Un tristique du coryphée (456-458) annonce l'entrée de Tyndare. Oreste voudrait se cacher pour fuir les yeux du père de Clytemnestre (459-469). Le vieux Tyndare arrive, appuyé sur les bras de ses serviteurs. Venu dans Argos pour offrir des libations sur le tombeau de sa fille, il se fait conduire près de son gendre, dont il a appris l'arrivée (470-475). Après l'échange des premières salutations (476-477), Tyndare, voyant Oreste près de Ménélas (478-480), s'indigne que ce dernier adresse la parole à un parricide. Discussion acerbe. Dialogue stichomythique (481-490). Tyndare accuse Oreste, sans justifier Clytemnestre; entrainé par sa propre émotion, il apostrophe le parricide; puis, s'adressant de nouveau à Ménélas, il menace de l'exclure de Sparte, s'il cherche à empêcher la condamnation d'Orgste. Discours suivi d'un distique du coryphée (491-543). Oreste explique qu'un devoir impérieux impose au fils de venger son père, fût-ce sur sa propre mère, et il rassemble tous les arguments qui peuvent justilier la conduite qu'il a tenue. La défense d'Oreste est suivie d'un distique du coryphée 544-606). Tyndare annonce qu'il va se rendre dans l'assemblée des Argiens pour demander qu'Oreste et Électre soient lapidés; et il renouvelle les menaces qu'il a déjà faites à Ménélas. Un distique d'Oreste accompagne la sortie de Tyndare (607-631).

Oreste rappelle tout ce que Ménélas doit à Agamemnon, et il le conjure de ne pas laisser mourir ignominieusement le fils et le vengeur d'un frère si généreux. Ménélas fait de grandes protestations de dévouement, mais il se retranche derrière l'impossibilité où il se trouve de résister seul à la colère de tout le peuple d'Argos. Échange de quatre distiques, puis de deux grands discours, séparés par un distique du coryphée (632-716). Oreste poursuit de ses invectives le lâche qui le fuit. Il deplore son propre isolement, lorsque la vue de Pylade ranime son courage. Couplet dont les quatre derniers vers servent d'introduction à la scène suivante (717-728).

Tétramètres trochaïques. Pylade, banni de la Phocide, et informé du danger qui menace Oreste, accourt près de son ami. Pentastique de Pylade, suivi d'un dialogue en monostiques (729-773). Les deux amis délibèrent. Oreste se présentera devant le peuple; Pylade l'y conduira, sans craindre la contagion d'un mal redouté par tout autre : dialogue en hémistiches, suivi d'un

pentastique de Pylade (774-803). Un tristique d'Oreste cht ses un véritable ami vaut mieux que mille parents (834-806).

- Στέπμον β'. La haute fortune des Atrides s'est évanouie. Ses l'abse d'un crime ancien les meurtres se sont sans relâche succédé dus aplais. Un horrible parricide est expié par une démeuce affirme. Suplantistrophe et épode (807-843).
- Ensidôtion γ'. Électre revient sur la scène. Elle apprend de carphéque reste est allé se présenter devant le peuple d'Argos, et pais maits messager lui annonce qu'ils sont condamnés à mort, elle et misse (844-860). Sur les instances d'Électre (861-365), le messager faitures complet de ce qui s'est passé dans l'assemblée du peuple (86 35, 5 tristique du coryphée (957-9 9) annonce le morceau lyrique qui une
- Monodie d'Electre. En se meurtrissant les joues et en se frappath de elle déplore les malheurs qui fondent sur elle et sur son frère: memphe et une antistrophe (960-98!). Elle remonte ensuite aux milies é aux crimes qui se sont succédé dans la maison de Tantale, et qui plut encore sur la génération actuelle. Cette seconde partie de la maison dest pas antistrophique, mais peut se diviser en cinq strophe dals quatre premières sont iambico trochaïques, comme la strophe et la strophe qui les précèdent; la dernière est dactylique (982-1012).

Une période anapestique du coryphée annouce et accompagne la maid d'Oreste et de l'ylade (1013-1017).

Étectre et Oreste s'attendrissent mutuellement sur leur sort et s'eslants une dernière fois avant de monrir ensemble. Premier groupe de vaséchange de douze distiques, précédés et suivis d'un double distique (186-1050). Deuxième groupe : échange de quatre distiques (1052-1058).

Oreste se prépare à mourir (couplet); Pylade déclare qu'il ne survius pa à son ami (stichomythie), et il résiste aux objections d'Oreste (dux en

plets) (1060-1097).

Avant de mourir, on se vengera de Ménélas. Pylade propose de tuer litte.

Dans un dialogue stichomythique (1098-1131) il fait connaître son pla

à Oreste. Il demontre ensuite qu'il est juste et glorieux de faire expira

Hélène tous les melheurs qu'elle attira sur la Grèce : complet saivi du

distique du coryphée (1132-1154). Oreste accueille ce projet avec un

port (1155-1171).

Mais ne pourrait-on donner la mort sans la subir? (1172-1176) Ce un d'Oreste sera rempli, grâce à l'avis ouvert par Électre. Elle propose à s'emparer d'Hermione et de se servir d'elle comme d'un otage, afia à forcer Ménélas d'épargner la vie des trois amis, sous peine de voir égreger sa fille. Dialogue en distiques, puis en monostiques, suivi d'un est plet d'Électre (1177-1203). Oreste et Pylade admirent les vues d'Électre et concertent avec elle les détails de l'exécution (1204-1224).

Les trois amis invoquent les mânes d'Agamemnon : ils le supplient de vair au secours de ses vengeurs. Trio symétrique (1225-1245), après lequel

Oreste et Pylade entrent dans le palais.

Στάσιμον γ'. Électre sait surveiller les abords du palais par le chœur, lequel se divise à cet esset en deux demi-chœurs. Puis, courant vers la porte du palais, elle encourage de la voix les meurtriers, et, quand les cris d'Hé-

lène se sont fait entendre, elle les conjure de consommer l'ouvrage commencé. Le stasimon proprement dit est ici remplacé par un dialogue dochmiaque, mêlé de trimètres iambiques, tantôt entre Électre et le chœur (ou le coryphée', tantôt entre Électre et les demi-chœurs (ou les conducteurs des demi-chœurs). Une strophe, une antistrophe et une épode (1246-1310).

Eξοδος. Le coryphée entend un bruit de pas qui approchent; Électre prend ses précautions pour que rien ne trouble la sécurité d'Hermione (1311-1320). Hermione arrive. Elle consent à supplier sa mère de sauver la vie à Oreste et à Électre. Celle-ci entre avec elle dans le palais, et la livre à Oreste, qui répond de l'intérieur de la maison. Dialogue en grande partie stichomythique. A la fin, il arrive deux fois que deux interlocuteurs se partagent un trimètre (1321-1352).

Le chœur danse et chante afin d'écarter les soupçons des Argiens : il célèbre la justice des dieux qui viennent de punir Hélène. Strophe dochmiaque, deux fois coupée par un distique iambique, et répartie entre plusieurs choreutes (1353-1365).

Annoncé par trois trimètres du coryphée (1366-1368), un eunuque phrygien vient, tout tremblant de frayeur, raconter ce qui s'est passé dans le palais: l'attentat presque consommé, et la disparition merveilleuse d'Hélène. Récit lyrique en six parties, entre lesquelles se place chaque fois un trimètre du coryphée (1369-1502).

Annoncé à son tour par trois trimètres du coryphée (1503-1505), Oreste arrive sur la scène. Il s'amuse à faire peur au Phrygien, puis le force à rentrer dans le palais et l'y suit lui-même. Tétramètres trochaïques. Stichomythic terminée par deux vers dont chacun est partagé entre le Phrygien et Oreste, et suivie d'un dizain de ce dernier (1506-1536).

Dans un morceau qui sert de pendant aux vers 1353-1365, les femmes d'Argos s'entretiennent de la lutte nouvelle qui se prépare entre les Atrides. Antistrophe, deux fois coupée par un distique iambique (1537-1549).

Des tétramères trochaïques du coryphée annoncent l'arrivée de Ménélas (1549'1553. Trimètres nambiques. Ménélas, qui ne croit pas à la disparition
d'Hélène, vient pour venger sa femme et sauver sa fille (1554-1566). Oreste,
paraissant sur le toit du palais, et tenant une épée nue au-dessus de la tête
d'Hermione, sa captive, se rit des vaines menaces de Ménélas (1567-1572).
Tristique de Ménélas. Stichomythie: échange de monostiques, puis échange
de parties de vers. Tristique d'Oreste. (1573-1620.) Ménélas appelle les
Argiens à son secours (1621-1624).

Apollon paraît dans les airs. Il annonce l'apothéose d'Hélène et le sort réservé aux acteurs de ce draine. Après bien des épreuves Oreste épousera Hermione, et régnera sur les Argiens; Électre sera unie à Pylade; Ménélas se contentera de commander à Sparte (1625-1665).

Oreste et Ménélas se réconcilient sur l'ordre du dieu (1666-1681).

Apollon monte à l'Olympe avec Hélène: période anapestique (1682-1690). Conclusion. Prière pour la victoire: période anapestique du coryphée (1691-1693).

# ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

'Ορέστης τον φόνον τοῦ πατρός μεταπορευόμενος άνείλεν Αίγιολο καί Κλυταιμνήστραν · μητροκτονήσαι δε τολμήσας, παραγρήμα το δίκην έδωκεν έμμανής γενόμενος. Τυνδάρεω δέ, του πατρός της έντ επικένης, κατηγορήσαντος κατ' αὐτοῦ¹, ἔμελλον κοινὴν Άργειοι ψέφον έκρέρεσθαι περί τοῦ τί δεῖ παθεῖν τὸν ἀσεθήσαντα. Κατὰ τύμν δε Μενέλαος εκ της πλάνης υποστρέψας, νυκτός μεν Ελένην είσετέστειλε, μεθ' ήμες αν δ' αὐτὸς ἦλθε. Καὶ παρακαλούμενος ὑπ' "Ορέστο Βοηθήσαι αύτω, άντιλέγοντα Τυνδάρεων μάλλον πύλαβήθη. Δεγθίττων δε λόγων εν τοις δήλοις, επανέχθα το πλάθος άποκτείνειν 'Οείστην .... Συνών δε τούτοις ο Πυλάδης, ο φίλος αύτου, συνεδούλευε πρώτον Μενελάου τιμωρίαν λαβείν, Ελένην αποκτείναντας. Αυτοί μέν ούν έπὶ τούτοις ελθύντες διεψεύσθησαν της ελπίδος, θεών τίν Έλενην άρπασάντων 'Ηλέκτρα δὲ Έρμιόνην ἐπιφανεῖσαν εδωκι είς γείρας αύτοις · οί δε ταύτην φονεύειν έμελλον. Ἐπιφανείς δε Μενέλαις καὶ βλέπων έαυτὸν ἄμα γυναικὸς καὶ τέκνου στερούμενον ir αὐτῶν, ἐπεδαλετο τὰ βασίλεια πορθεῖν· οἱ δὲ φθάσαντες ὑφάψεν ήπείλησαν. Επιφανείς δε ό Απόλλων Ελένην μεν εφησεν είς θεώς διακομίζειν, Όρεστη δε Ερμιόνην επέταζε λαβείν, Πυλάδη δε Ήλέκτραν συνοικίσαι, καθαρθέντι δε τοῦ φόνου Άργους ἄργειν.

## ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Όρεστης, διὰ τὴν τῆς μιτρὸς σφαγὴν ἄμα καὶ ὑπὸ τῶν Ἐρινύων δειματούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Ἀργείων κατακριθεὶς θανάτω, μελλων φονεύειν Ἑλένην καὶ Ἑριμιόνην ἀνθ' ὧν Μενέλαος παρῶν οὐκ ἐδοή-

<sup>4.</sup> Τυνδάρεω... οὐτοῦ. Inexact, Ce n'est pas sur la plainte de Tyndare qu'Oreste est mis en jugement dans la tragédie d'Euripide. Cf. vers 471 sq. et 609 sqq.

<sup>2.</sup> Lacune signalée par l'orson. On lit ici dans les manuscrits ce débris d'une phrase mutilé : ἐπαγγειλάμενος αδτὸν είς τὸν βίον (ου ἐπ τοῦ βίου) προέσσθες.

θησεν<sup>1</sup>, διεκωλύθη ύπὸ ἀπόλλωνος. Παρ' οὐδετέρω<sup>1</sup> κεῖται ή μυθυποιία.

Η μεν σχηνή τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ἄργει · ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ γυναικῶν Ἀργείων, ἡλικιωτίδων Ἡλέκτρας, αῖ καὶ παραγίνονται ὑπὲρ τῆς τοῦ ὑρέστου πυνθανόμεναι συμφορᾶς. Προλογίζει δὲ Ἡλέκτρα. Τὸ δὲ δρᾶμα κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν.

Ή δὲ διασκευή τοῦ δράματός ἐστι τοιαύτη. Πρὸς τὰ τοῦ ἀγαμέμνονος βασίλεια ὑπόκειται Ὀρέστης κάμνων καὶ κείμενος ὑπὸ μαμέμνονος βασίλεια ὑπόκειται Ὀρέστης κάμνων καὶ κείμενος ὑπὸ μανίας ἐπὶ κλινιδίου, ῷ προσκαθέζεται πρὸς τοῖς ποσὶν Ἡλέκτρα. Διαπορεῖται δὲ τί δήποτε οὐ πρὸς τῆ κεςαλῆ καθέζεται οὕτω δὲ μᾶλλον ὰν ἐδόκει τὸν ἀδελφὸν τημελεῖν, πλησιαίτερον αὐτῷ προσκαθεζομένη. Εοικεν οὖν διὰ τὸν χορὸν ὁ ποιητὴς διασκευάσαι διηγέρθη γὰρ ὰν ὁ Ὀρέστης, ἄρτι καὶ μόγις καταδραθεὶς, πλησιαίτερον αὐτῷ τῶν κατὰ τὸν χορὸν γυναικῶν παρισταμένων. Έστι δὲ ὑπονοῆσαι τοῦτο ἐξ ών φησιν Ἡλέκτρα τῷ Χορῷ « Σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρδύλης ». Πιθανὸν οὖν ταὐτην εἶναι τὴν πρόφασιν τῆς τοιαύτης διαθέσεως.

Τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων, χείριστον δὲ τοῖς ἄθεσι ·
πλὴν γὰρ Πυλάδου πάντες φαῦλοι [ἦσαν]<sup>7</sup>.

# ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ .

Ότε κατὰ τῶν Τρώων ἡ Ἑλλὰς ὥρμησεν, Ἁγαμέμνων στρατηγὸς ἡρέθη παντὸς τοῦ στόλου, ἄτε προέχειν τῶν ἄλλων δοκῶν ἀρχῆς τε μεγέθει καὶ πλήθει νεῶν ἐκατὸν γὰρ ναῦς εἰς τὴν τοῦ στόλου συντελειαν εἰσέφερε. Καὶ δς μέλλων ἀνάγεσθαι καταλείπει τῶν οἴκοι πραγμάτων αὐτοῦ ἐπιμελητὴν καὶ προστάτην Αἴγισθον. Ἐπεὶ δὶ πολὸς ἡνύετο χρόνος καὶ Ἁγαμέμνων οὐκέτ ἐπανήει, οἰα δὴ πολλὰ γίνεται, συνῆλθεν ἀθέσμως Αἴγισθος Κλυταιμνήστρα τῆ τοῦ Ἁγα

- 4. 'Avô' Δν.... ἐδοήθεσεν, en revanche de l'abandon où l'avait laissé Ménélis,
- 2. Hop' 656 riem (Dindorf, pour 65čevi), ni dans Eschyle, ni dans Sophoele. Cf. le second argument gree de Médee.
- 3. Ce qui suit ne doit plus être attribué à Aristophane de Byzance. Dindorf,]
- 4. La particule àv a été insérée par Nauck.
- 5. Αθτῷ, correction de Nauck, pour σύτω.
- 6. Vers 140. Cependant ces paroles sont prononcées par le chœur.
- 7. Je considère 7,024 comme une glose. Nanck écrit pauloi tlots.
- 8. Voyez chez Dindorf, Scholia Graca in Euripi lie tragecdias, I, p. xviii, l'indication des manuscrits qui attribuent cet argument a Thomas Magister.
- 9, Égisthe, le l'eutenant d'Agamemnon! Où Thomas a-t-il pris cette nouseauté étrange?

μέμνονος γυναικί. Μαθόντες δε Κλυταιμνήστρα καὶ Αἴγισθες ττὶν Τροίαν άλουσαν καὶ ᾿Αγαμέμνονα μετὰ τῶν ἄλλων οἴκαδε πλέπ βουλεύονται τοῦτον τῆς οἰκίας ἐπειλημμένον ἀποκτενεῖν, ἵνα μὰ, τα γνωσθέντος τοῦ σρῶν πονηρεύματος, αὐτοὶ παραδοθεῖεν θανὰτιρο καὶ ἤνυσαν. Καὶ ἐπανελθόντα τὸν ᾿Αγαμέμνονα ἀποκτείνουσι γιὰ γὰρ μὰ διεξόδους κεφαλῆς καὶ χειρῶν ἔχοντα μετὰ τὸ λουτρὸν ἡ δύσκουσι καὶ ἐν τῷ πελέκει τοῦτον φονεύουσι.

Μεταξύ γοῦν τοῦ ἀγαμεμνονείου φόνου Ἡλέκτρα τὸν ἀδελ ὑρέστην, ἵνα μὰ καὶ οὐτος ἀναιρεθείη, κλέψασα καί τενε δοῦςε παρα και ωγος εἰς Φωκίδα παρὰ Στρόφιον πέμπει, φίλον καὶ συγγενη πατρὸς αὐτῆς τυγγάνοντα. ὑρέστης δὲ εἰς ἄνδρας ἄκων, παρελε Πυλάδην τὸν παῖδα Στροφίου, ἐφ' ὡ μετ' αὐτοῦ Αἴγισθον καὶ Ε ταιμνήστραν τιμωρήσαιτο, καταλαμβάνει λάθρα τὸ Ἄργος. Καὶ χ σμὸν παρὰ τοῦ Πυθίου δεξάμενος τοῦτο ποιεῖν, πρῶτον μὲν ἔχι πρὸς τὸν τοῦ πατρὸς τάρον καὶ θύει, εἰτά τι μηγανᾶται τοιόνδε. γὰρ παιδαγωγὸν, ὡ παρὰ τῆς Ἡλέκτρας πάλαι πιστευθεὶς ἄκν, εἴριμεν, εἰς τὴν Φωκίδα, τοῦτον προπέμπει εἰς Αἴγισθον καὶ Κλυμνήστραν λέγοντα ὡς ὑρέστης ἐν Πυθικοῖς ἄθλοις ἀνηρέθη καὶ ἀνδρες τὰ τούτου ὸστᾶ ἐν κιδωτίω κομίζουσιν, ἵνα πατρώων γοῦν σύχη. Ὑπαγθέντες δὲ τῆ τοιαύτη ἀπάτη Κλυταιμνήστρα Αἴγισθος, ἵνα μὴ μακρολογῶ, ἀναιροῦνται ὑπὸ ὑρέστου καὶ Πυλάὶ πρώτη μὲν Κλυταιμνήστρα, ὕστερος δὲ Αἴγισθος Ι.

Μητροκτονήσας τοίνον 'Ορέστης 'Ερινόσι παραχρήμα την δί εδωκε μανείς. Μενέλαος δε έκ Τροίας έλθων, υστερος γὰρ 'Αγαμέμ νος ἐπανῆκε, καὶ τῷ Ναυπλίω λιμένι προσσχών, νυκτός μὲν 'Ελι εἰσπέμπει πρὸς Μυκήνας, μεθ' ἡμέραν δὲ αὐτὸς εἰσήει, καὶ τὸν 'ζ στην μεμηνότα εὐρών, παρακαλεῖται μὲν ὑπὸ 'Ορέστου καὶ 'Ηλέκ: σῶσαι αὐτούς ὁ γὰρ τῆς Κλυταιμνήστρας πατὴρ Τυνδάρεως πά 'Αργείους κατ' αὐτῶν ἐκίνησεν, ἵνα τούτους ὡς μητροκτόνους ἀνέλο ὡς δὲ τὸν Τυνδάρεων ἀντιλέγοντα εὐρε, καὶ ἄμα καὶ αὐτὸς ὑπολι όμενος ὡς, εἰ 'Ορέστης ἀναιρεθείη, βασιλεὺς αὐτὸς ἔσται τοῦ 'Αργιούν ἤθελεν 'Ορέστης ἀναιρεθείη, βασιλεὺς αὐτὸς ἔσται τοῦ 'Αργιούν ἤθελεν 'Ορέστης ἀναιρεθείη, Βοσιλεὺς αὐτὸς ἔσται τοῦ 'Αργιούν πλῆθος ἔλεγεν εὐλαβεῖσθαι. Πρῶτον μὲν οὐν 'Όρέστης Τυνδάρεως διελέγθησαν πρὸς ἀλλήλους, ὁ μὲν ὡς οὐ δικαίως ἀνείλ Κλυταιμνήστραν δεικνὺς, 'Ορέστης δὲ ὡς καὶ μάλα δικαίως, εἰ

<sup>4.</sup> Dans l'alinéa qui finit ici, le grammairien byzantin n'a fait que résumer l'Éà une tragédie d'Euripide.

μυριάκις αὐτὸν εδει τεθνάναι. Επειτα έκκλησίας ἐν ἀκροπόλει Μυκηνῶν γενομένης καὶ συνιόντων τῶν προυγόντων ἐν Αργει, 'Ορέστης ύπο Πυλάδου φοράδην έχεῖσε χομίζεται. Λόγων δὲ πολλῶν γινομένων καὶ τῶν μὲν βοηθούντων 'Ορέστη, τῶν δὲ ἐναντιουμένων, τέλος ἐνίκησαν οί κακοί, και κατακείνεται 'Ορέστης αὐτός τε καὶ ή άδελφη λίθοις βληθέντες ἀποθανεῖν. 'Ορέστης δὲ ἐπηγγείλατο πρὸς τὸ πλῆθυς αὐτογειρία έαυτὸν καὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποσφάξαι. Καὶ ὁ φίλος Πυλάδης καί παρά την συμφοράν φίλος έμεινε καί κοινωνείν αὐτῷ τῆς τελευτης ηξίωσε προθυμότατα. Έπει δε σφίσι τοῦτο παθείν προύχειτο, συμβουλεύει Πυλάδης, Μενέλεω πρῶτον τιμωρίαν λαβεῖν, λέγων ώς ού δεῖ τοῦτον τρυφᾶν ήμῶν ἀπιόντων. "Οθεν εἰσελθόντες" εἴσω τῶν βασιλείων Έλένης δήθεν δεησύμενοι, ΐνα μή περιίδη σφάς όλλυμένους, άλλα γεῖρα ὀρέξη καὶ Μενέλεων καὶ ἄκοντα πρὸς σωτηρίαν κινήση, έπεὶ ταύτην φονεύειν ἔμελλον, ταύτης μέν ἤμαρτον, ὑπὸ Απόλλωνος άρπασθείσης κελεύσει Διὸς, Έρμιόνην δὲ συλλαμδάνουσιν έκ τοῦ τῆς Κλυταιμνήστρας τάφου ἐπανήκουσαν πρώην γὰρ αὐτὴν Έλένη πεπόμφει τῆ ἀδελφῆ θύσουσαν. Λαδόντες δὲ Ερμιόνην καὶ ἔνδοθεν τὰς τῶν βασιλείων ἀσφαλίσαντες πύλας, ἀνπλθον ἐν μετεώρω τῶν βασιλείων, ἔγοντές τε τὴν Ερμιόνην καὶ ξίφος πρὸς τῆ δέρη αὐτης, καὶ μελλοντες μετά την ταύτης διαγείρισιν, αν μή σφας Μενέλεως σώση, καὶ τοὺς δύμους ὑφάψειν πυρί. Μενέλεως μὲν, ὑπὸ τούτων Ελένην τεθνάναι μαθών, ΐνα κάν σώση την παῖδα ἐλθών, ήρξατο πορθείν τὰ βασίλεια ἐπιφανεὶς δὲ ᾿Απόλλων διηλλαξε τούτους, Ἑλένην μέν είς ούρανούς φήσας διακομίσαι, Μενέλεων δέ έτέραν λαβεῖν κελεύσας γυναϊκα, 'Ορέστη δε Έρμιόνην συνάψαι μετά την του φόνου κάθαρσιν της Αθήνησιν έτυχε μετά Έρινύων είς Άρειον πάγον κριθείς, ότε και καταδικασθήναι μέλλοντα ύπο πάντων θεών Άθηνα ψηςον βαλούσα νικήσαι τοῦτον ἐποίησε. Καὶ οὕτως 'Ορέστης ὕστερον Ερμιόνην γυναϊκα λαμθάνει κατά το του Απόλλωνος θέσπισμα καί "Αργους κρατεῖ, Πυλαδη δὲ Ἡλέκτραν δίδωσι τὴν καὶ πρότερον ὑπ' αύτοῦ κατεγγυηθείσαν τούτω.

Ίστέον δὲ ὅτι πᾶσα τραγωδία σύμφωνον ἔχει καὶ τὸ τέλος · ἐκ λύπης γὰρ ἄςχεται καὶ εἰς λύπην τελευτὰ · τὸ παρὸν δὲ δρὰμά ἐστιν ἐκ τραγικοῦ κωμικόν · λήγει γὰρ εἰς τὰς παρ' λπόλλωνος διαλλαγάς, ἐκ συμφορων εἰς εὐθυμίαν κατηντηκός · ἡ δὲ κωμωδία γελωσι καὶ εὐφροσύναις ἐυύφανται.

<sup>4.</sup> Pai subst tue gūτον à αὐτήν. — 2. είσελθόντες Matthin, εἰσελθόντων mo-

# ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

наектра.

EAENH.

χορος.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

MENEA AO $\Sigma$ .

ΠΥΑΑΔΗΣ.

ΑΓΓΕΛΟΣ. EPMIONH.

ΦPΥΞ.

ΑΠΟΛΑΩΝ.

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

# наектра.

Οὐχ ἔστιν οὐδὲν δεινόν ὧδ' εἰπεῖν ἔπος οὐδὲ πάθος οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος, ἤς οὐχ ἄν ἄραιτ' ἄχθος ἀνθρώπου φύσις. Ὁ γὰρ μαχάριος, χοὐχ ὀνειδίζω τύχας, Διὸς πεφυχώς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος χορυρῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον ἀέρι ποτᾶται καὶ τίνει ταύτην δίκην,

5

NC. 2. Marcianus et Vaticinus : συμφοράν θεήλατον avec indication de la variante συμφορά θεήλατος. — 3. Marcianus et Lucien, Ocypus, 167 : άνθρώπων.

1-3. Du temps des grammairiens d'Alexandi le les acteurs «'étalent avisés d'ouvrir cette tragédie par un spectacle pompeux. On voyait Hélène, au milieu des dépouilles de Froie, rentrer dans le palais des Atrides. Une scholie sur le vers 58 critique cet ari ingement comme contraire aux intentions d'Euripide. - Oux forty... cinciv inoc. il n'est rien de si terrible a due (a concevoir). L'idee gés érale exprimée par Enoc. a mot, objet du discours, chose, » devrait être divisée en navog, a souffrance, » et τομεροκά berdato., « malheur inflige par dieux r. Cependant le poete a coordonné ces trois idees, puisqu'il s'est servi des conjonctions sur k.... oudk, et non de rūte... οῦ-ε. — L'explication suivant la-quelle ὧ6' είπειν Επος équivaudrait à la location ώς είπειν έπος, « pour ainsi dire, » a été avec rais n abandonnee par Musgrave et d'antres, Cf Ciceron, Tusc., 1V, xxix, 62 : . Non sine caussa, quum Ore« stem fabalam doceret Euripides, primos « tres versus revocasse dicitur Sucrates : « Neque tam terribilis ul'a fundo oratio « est, Nec, ors, neque ira calitum invec-« tum mulum, Quo! non natura humana « patiendo cc/erat, »

6. Les mo's χούχ ὀνειδίζω τύχας portent nec ssainement sur μαχάριος: l'usage ne permet pas de les entendre de ce qui sera dit aux vers 6 sq. Rien n'érait plus connu que le châtiment du malheureux Tantale. En rappelant la haute fortune du chef de sa τισε, et en lui donnant le nom d'heureux, μαχάριος. Électre déclair qu'elle ne parle point ainsi par sarcasme.

6-7. Κορυφή ... ποτάται. Suspendu au milieu des airs, Tantale voit avec effroi un rocher planer au dessus de sa tête. Cf. Lucrèce III, 980 « Nec miser impendeux a magnum timet aère saxum Tantalus, ut a famast, casas formidine torpens. » Pindare, Ol., I, 91, et Isthm., VIII, 21, rap-

ώς μέν λέγουσιν, ότι θεοίς άνθρωπος ών χοινής τραπέζης άξίωμ' έχων ίσον, άκολαστον έσχε γλώσσαν, αίσχίστην νόσον. 10 Ούτος συτεύει Πέλοπα, τοῦ δ' Άτρεὺς ἔφυ, ῷ στέμματα ξήνας' ἐπέκλωσεν θεὰ έριν, Θυέστη πόλεμον όντι συγγόνω θέσθαι τί τάρρητ' άναμετρήσασθαί με δεί: έδαισε δ' ούν γιν τέχν' ἀποχτείνας Άτρεύς. 15 Άτρέως δὲ, τὰς γὰρ ἐν μέσω σιγῶ τύγας. ό κλεινός, εί όὴ κλεινός, Άγαμέμνων ἔφυ Μενέλειώς τε Κρήσσης μητρός Αερόπης άπο. Γαμεῖ δ' ὁ μὲν δὴ τὴν θεοῖς στυγουμένην Μενέλαος Έλένην, ὁ δὲ Κλυταιμνήστρας λέγος έπίσημον εὶς Ελληνας Άγαμέμνων ἄναξ. ὧ παρθένοι μέν τρεῖς ἔρυμεν ἐχ μιᾶς,

NC. 43. Scholiaste: Γράφεται δὲ καὶ Ἐρις, ἐν ἢ · ἡ θεὰ Ἐρις τὸν πόλεμον ἐπίκλωσε θυίστη καὶ Ἰατρεῖ. — 20. La leçon μενέλεως est corrigée dans quelques masserits récents. Hermann fait observer qu'on pourrait aussi écrire Ἑλένην Μενέλεως.

pelle la même fable d'après Archiloque, Aleman et Alcée, L'Odyss e, XI, 582 sqq., place Tantale dans les enfers, et lui fait subir un autre supplice.

8-9. Le datif beoi; est gouverné par isov.

10. 'Λεόλαστον ἔτης γλῶσσαν, il ne sut contenir sa langue. Un poète latin chez Cicéron, Tasc., IV, εντ. 35, dit que Tantale fut puni « ob animi impotentiam et superbil quentiam »; et ces expressions semblent micus rendre le sens du grec ἀκόλαστον que celles dont se sent Ovide, Amores, II, 11, 43 : « Hoc illi garrula lingua dedit. » D silleurs les poètes ne s'accordent pas plus sur la faute commise par Tantale que sur le châtiment qu'il encount.

 'Ω: στέμματα ξ νασ(α), en filmt la traine de sa vie. — θεά, la Parque.

43. Έρεν, régime de ἐπέκνωσεν, est déterminé et développé par la phrase infinitive θέρθηι πολεμον θυσσις δντι συγγονω. On peut suppléer ώστε, si l'on tient à ces béquilles inventées par les grammairiens.

14. Τάρρητ(α) τὰ μή πρέποντα 14γεσθαι ὡς οἰτχρά. Αέγει ἐὰ τὰ τῆς μαχείας τοῦ Θυέστου. [Scholinte.] Cf. εl. 720 : Κρυςίαις γὰρ εὐ-αῖς πείσας δίσχαι γιλαν Άτρέως, τέρας ἐππομίζει πρὸς δώματα.

45. Έλαισε.... ἀποπτείνας. Eschyle, Agamemnon, 1593, dit, en parlant des mêmes faits: Παρέσχε δαϊτα παιδιίαν γριών.

47. Ei δή κλεινός, si on peut purler de la gloire d'un prince qui périt si misérablement.

18. Kończn: Érope, épouse d'Atrie, était fille de Catrie, roi de Crète.

21. Enforquo els Eldnivas, dont la renominée s'est répandue parmi les Grees. Le sens de ces mots est déterminé par les mots tips fielt otopouré en (v. 49), qui leur servent de pendant. Toutefois, en parlant de sa mère, Électre s'exprime avec plus de réserve qu'elle n'avait fait à l'égard d'Hélène. Cf. vers 249.

22. Ex uta;. Ces mots ne sont sjoutés que pour faire antithèse avec vost;. Cf Hipp., 1403.

Χρυσόθεμις Ίφιγένειά τ' Ήλέχτρα τ' έγὼ, άρσην δ' 'Ορέστης μητρός άνοσιωτάτης, η πόσιν απείρω περιδαλούσ' ύφασματι 25 έχτεινεν . ών δ' έχατι, παρθένω λέγειν οὐ χαλόν εω τοῦτ' ἀσαφες εν χοινω σχοπείν. Φοίδου δ' αδιχίαν μέν τί δει χατηγορείν: πείθει δ' 'Ορέστην μητέρ' ή σφ' έγείνατο χτείναι, πρός οὐγ άπαντας εὐχλειαν φέρον. 30 Όμως δ' ἀπέχτειν' ούχ ἀπειθήσας θεῷ. χάγω μετέσχον, οία δή γυνή, φόνου Πυλάδης θ', δς ήμιν συγκατείργασται τάδε. Έντεῦθεν ἀγρία συνταχείς νόσω νοσεῖ τλήμων 'Ορέστης όδε, πεσών τ' έν δεμνίσις 35 κείται· τὸ μητρὸς δ' αξμά νιν τρογηλατεί μανίαισην · ονομάζειν γάρ αίδοῦμαι θεάς Εύμενίδας, αι τόνδ' έξαμιλλώνται φόδω.

NC. 24. δ' Elmeley, τ' mes. — 26. Ancienne vulgate, moins autorisée : παρθένον. — 30. άπαντος Matthim. — 33, suspect à Herwerden. — 35. δδε Reiske. ὁ δὲ mes. — τ' a été inséré par Reiske. Hermann substitue δέμας à νοσεῖ au ν. 34. — 38. Nauck condamnait ce vers. Il sussit d'écarter la glose Εὐμενίδας. Dindorf δεινώπας. Peut-être : δεινοϊσιν αὶ τόνδ' ἐξαμιλλώνται φόδοις.

28. Άπείρφ ὑφάσματι. Il est souvent question dans l'Orastie d'Eschyle du vétement sans issue jeté par Clytemnestre sur la tête de son époux. Cl. Agam., 4383 : 'Απειρον ἀμφιδληστρον, δισπερ ιχθύων, Περιστιχίζω. Le scholiaste d'Euripide cite: Αἰσχύλος δέ φησιν « ἀμήχανον ταύχημα (lisez : τέχνημα, Nauck), καὶ δυσέκλυτον (lisez : δυσέκδυτον, Dindorf) ». Nous pensons que ce vers est tiré du Protés, drame satyrique qui faisait suite à la trilogie d'Eschyle et dans lequel la mort d'Agamemmon dut être racontée par Protés à Ménélas.

27. Έω ἐν κοινῷ, ια medio relinquo.
28. Φοίδου. Quolque ce génitif ne puisse dépendre grammaticalement que de κατηγορείν, l'idée d'Apollon est commune aux deux phrases : ἀδικίαν μὶν.... et κείθει δ(ἐ).... Electre dit : α Mais Apollon — je ne veux pasl'accuser d'iniquité — cependant il a pervusdé à Oreste de commettre un parricide, »

30. Πρός σύχ.... φέρον, chose qui n'est pas glorieuse aux yeux de tout le monde. Le neutre φέρον se rapporte à l'infinitif κτείναι.

32. Ola 34 yuvi, autant qu'une femme

en est capable. 35. "Oče. Électre montre Oreste étendu sur un lit.

36. Τό μητρός δ' αξμα. La conjunction δέ est ici explicative. Electre précise la nature de la terrible maladie (άγρία νόσος) dont elle vient de parler. — Τροχηλατεί ταχίως κινείσθαι ποιεί δδε κάκείσε δίκην τροχοῦ. [Scholiaste] Cf. Électre, 1253; Iphigánie en Tauride, 82.

37-38. 'Ovoμάζειν... θεάς. Electre craint de pronuncer le nom des décenes redoutables, dont un charar de Sophoele (OEdipe à Colone, 129) dit : άς τρέμομεν λέγειν. Il est donc évident qu'elle ne peut njouter Εύμενίδες : voyes NC, — Αξ τένδ' ἐξαμιλλῶνται

Έκτον δὲ δὴ τόδ ἡμαρ ἐξ ὅτου σφαγαῖς θανοῦσα μήτηρ πυρὶ καθήγνισται δέμας, ὧν οὐτε σῖτα διὰ δέρης ἐδέξατο, οὐ λούτρ ἔδωκε χρωτί χλανιδίων δ' ἔσω κρυρθεὶς, ὅταν μὲν σῶμα κουρισθῆ νόσου, ἔμαρων δακρύει, ποτὲ δὲ δεμνίων ἄπο κρυρων δακρύει, ποτὸ δὲ δεμνίων ἄπο κροξᾶ δρομαῖος, πῶλος ὡς ἀπὸ ζυγοῦ. Ἦἡ πυρὶ δέχεσθαι, μήτε προσφωνεῖν τενα μητροκτονοῦντας κυρία δ' ἤδ' ἡμέρα ἐν ἢ διοίσει ψῆρον Ἀργείων πόλις, εἰ χρὴ θανεῖν νὼ λευσίμω πετρώματι, ῷ φάσγανον θήξαντ ἐπ' αὐχένος βαλεῖν]. Ελπίδα δὲ δή τιν ἔχομεν ὥστε μὴ θανεῖν τχει γὰρ εἰς γῆν Μενέλεως Τροίας ἄπο,

NC. 47. 7, πυρί A. Schmidt. — 51. θήξαντας A, B. — Herwerden (Massasyus p. 358 sqq.) et Nauck ont prouvé que ce vers est interpolé. Il est vrai que les a d'Agamemaon obtiendront, comme une dernière faveur, de pouvoir se tuer de propres mains (cf. v. 947 et v. 4036); mais la question soumise à l'assemblée de p est de savoir s'ils subiront la peine des parricides ou s'ils vivront. Voy. vers 78 Dindorf écarte maintenant les deux vers 50 et 54.

ςόδω, qui l'épouvantent à l'envi. Cf. Cycloje, 627 : 'Εστ' αν δμματος 'Όψις Κύκλωπος έξαμιλιηθή πυρί.

 Ιυρί καθήγνισται δέμας. Un cadavre était considéré comme impur; le seu, qui le réduissit en cendres, lui rendait la pureté.

44. 'Ων, « pendant lesquels, » suppléez λμάτων ου ήμερῶν, pluriel contenu dans έπτον.... ήμαρ έξ δτου, ν. 30.

!

46. 'Asyat τώδε. Le démonstratif indique que le lieu de la scène est a Argos. Suivant Homère, Mycènes était la résidence des Pélopides; et c'est conformément a cette tradition qu'au vers 1246 Électre donne aux femmes du chœur le nom de Μυκηνίδες. Concilier ces deux données, en disant, que par 'Asyoc il fant entendre tout le pays de l'Argolide, ech est possible dans d'autres tragédies, mais non dans celle-ci. Les vers 874 sqq. désignent nettement la ville d'Argos. La destruction

de Mycènes et la réunion de son test a celui d'Argos, faits qui curent li 468 avant J. C., jointes au double at nom de 'Apyoc, permirent de confi deux villes très-distinctes.

47. Μή πυρί δέχεσθαι, no pas aim au partage du feu. Cf. Demosthène a Aristogiton, 61: Μή πυρός, μή λύ .... τούτω κοινωνείν.

48. Μητροκτονούντας, α étant par des, » est plus expressif que μητροκτ

σαντας. [Schæfer.]

49. Διοίσε: ψήφον. Le verbe com διαφέρειν est de mise dans cette lucu parce que les juges déposent leurs vutes des urnes différentes. Cf. Hérodute, 438: Οἱ διαφέροντες τὴν ψήφον. The dide, IV, 73: Ψ΄ ἐρον φανεράν διεντη [Porson.]

53. Hatt yap.... Tpoiac ano. Q a l'époque de retour de Méndles, voy.

1278 et la note.

λιμένα δὲ Ναυπλίειον ἐχπληρῶν πλάτη άχταϊσιν όρμει, δαρόν έχ Τροίας γρόνον 55 άλαισι πλαγχθείς την δε δή πολύστονον Έλένην, φυλάξας νύχτα, μή τις εἰσιδὼν μεθ' ήμέραν στείχουσαν, ὧν ὑπ' Ἰλίω παίδες τεθνασιν, είς πέτρων έλθη βολάς, προύπεμψεν είς δῶμ' ἡμέτερον ' ἔστιν δ' ἔσω 60 χλαίουσ' άδελφήν ξυμφοράς τε δωμάτων. \*Εγει δὲ δή τιν' άλγέων παραψυχήν: ήν γάρ κατ' οίκους έλιφ', ὅτ' ἐς Τροίαν ἔπλει, παρθένον έμη τε μητρί παρέδωχεν τρέφειν Μενέλαος άγαγων Έρμιόνην Σπάρτης άπο, 65 ταύτη γέγηθε καπιλήθεται κακῶν. Βλέπω δε πάσαν εις όδον, πότ' όψομαι Μενέλαον ήχονθ' . ώς τά γ' άλλ' ἐπ' ἀσθενοῦς ροπῆς ογούμεθ', ήν τι μή κείνου πάρα σωθώμεν. Άπορον χρημα δυστυχών δόμος. 70

NC. 64. Sevin (Hist. de l'Acad. des inser., t. III, p. 288) proposit exceptiv pour έκπληρών. - 59. Variante : έλθοι. - 60. ήσται δ' έσω Wecklein. - 67. Vulgate : elsodov. Musgrave a rétabli sic ódóv, leçon qui se trouve, à ce qu'il paraît, dans deux manuscrits. On appelait eloodos l'intervalle entre les coulisses par lequel entrait le chour. Il en est question dans Aristophane, Nuces, 326; Oiseaux, 296. Mais il est évident que ces termes techniques du théâtre ne sont pas de mise dans la tragédie. -69. 'Ροκής, excellente correction de Nauck pour δώμης. L'alliance de mots άσθενοῦς ρώμης est aussi deplacee ici qu'elle est naturelle dans les Heraclides, v. 648 : Aσθενής μέν ή γ' έμη 'Ρώμη.

54. Αιμένα έκπληρών, « gagnant le port, » équivant à λιμένα διανύσας. [Scholiaste.] Heath dit fort bien : a Explere pora tum et explere navigationem ad portum « rem eandem verbis non multum diversis « expriment. » L'explication de Porson : " Dicitur quis id spatium explere cujus " varias partes oberrat, " ne convient pas a ce passage.

67. Φυλάξας νύκτα, ayant épié la nuit, avant en soin de choisir la nuit, comme le temps le plus favorable. Cf. Hérodote, VIII. 9 : Δείλην όψίην γιγνομένην τής ήμερας φυλαξαντες αύτοι έπανέπλωον. Demosthene, Philipp., I, 31: Φυλάξας τούς έτησίας ή τὸν χειμώνα.

58. Avant wv, sous-ent. exciser, genitif

qui dépend de τις, v. 57. 59. Εἰς πέτρων ἔλθη βολάς, n'en vienne à la lapider.

66. Le poète a repris ici le vers 279 d'Hecube: Ταύτη γέγηθα πάπιλήθομαι xaxmv.

68-69. Έπ' ἀσθενοῦς ἐρπῆς, in infirmo momento. Cl. Hipp., 1163 : Ἐπὶ σμικράς ροπής, avec la note; Thue, dide, V. 103: Adbevei; re nai éni poni, pun; (Nauch : σμικράς) δντις. - 'Οχουμιθ(z), ochimur. On compare Aristophane, Cheraliers, 1241: Λεπτή τις έλπίς έσθ' έφ' ής όχούμεθα, et beaucoup d'autres passages de poètes et de prosateurs,

## EAENH.

\*Ω παϊ Κλυταιμνήστρας τε κάγαμέμνονος, παρθένε μακρόν δή μῆκος 'Ηλέκτρα χρόνου, πῶς, ὧ τάλαινα, σύ τε κασίγνητός τε σὸς τλήμων 'Ορέστης μητρὸς ὅδε φονεὺς ἔφυ; Προσρθέγμασιν γὰρ οὐ μιαίνομαι σέθεν, εἰς Φοῖδον ἀναφέρουσα τὴν ἀμαρτίαν. Καίτοι στένω γε τὸν Κλυταιμνήστρας μόρον ἐμῆς ἀδελφῆς, ἡν, ἐπεὶ πρὸς "Ίλιον ἔπλευσ' ὅπως ἔπλευσα θεομανεῖ πότμω, οὐχ εἶδον, ἀπολειφθεῖσα δ' αἰάζω τύχας.

# HAEKTPA.

Έλένη, τί σοι λέγοιμ' αν α γε παρούσ' όρᾶς, ἐν συμφοραίσι τὸν Αγαμέμνονος γόνον Ἐγὼ μὲν ἄϋπνος πάρεδρος ἀθλίφ νεχρῷ, νεχρὸς γὰρ οὐτος είνεχα σμιχρᾶς πνοῆς,

NC. 74. Heath et Hermann: φονεύς έχει. Porson pensait à μητρός δς φονείς ή Kirchhoff tient ce vers pour interpolé. — 77-78. Je propose στένω "γὰ et ἐμᾶι ἀδελφῆς. — 79. δπως Porson. δπως δ' mss. — 82. Kirchhoff tient ce vers peus si pect. — 84. La conjecture de Hartung et de Neuck: σμικράς ροπίζε me me estidis μ Je comprendrais : νεκρός γὰρ, εἰ μή γ' είνεια σμικράς πνοῆς.

72. Παρθένε.... χρόνου. La pitié d'Hélène, quelque sincère qu'elle soit, peut avoir quelque chose de blessant pour Électre. C'est l'opini.n de Plutarque, lequel pense (de ira cohibenda, III) que cette dernière se venge par le vers 99. Quoi qu'il en soit, nous croyons que le poête ne prête pas sans quelque malice un tel langage à la femme qui se donna à Déiphobe après avoir perdu Pâris, et qui semble avoir regardé comme le plus grand des malheurs de se passer d'époux.

73-74. Hoc.... êçu; A prendre les mots tels qu'ils sont, Hélène demande comment Électre et Oreste ont pu tuer leur mère. Cependant la réponse d'Électre prouve qu'Hélène s'informe ici de l'état où se trouvent les enfants d'Agamemnon. Il faut donc croire que le texte est altéré. Voy. NC.

75-76. Avant προσφθέγμασιν γάρ, supplez l'idée de: « Je permets que tu me répondes. » On évitait tout comment sun meurtrier tant qu'il n'étnit pes pais par une cérémonie expiatoire : et croyait souillé par son abord, ses paré (voy. Iph. Taur., 954). Mais Bélies : regarde pas Électre comme respecté d'un meurtre ordonné par Apollon. L'Dioscures en avaient jugé de même de la tragé-lie d'Électre, v. 4286.

79. Enitud' Same Emigraes. Forme de réticence. Voy. Méd., 1014, et passis 82. l'évoy, la postérité, les anfants. (v. 1038, où ce mut semble camployé de le même sens.

84. Νικρό; γάρ.... πνοῆς, one il est i cadavre, perce qu'il n'a plus qu'un lig souffle. Il faudrait dire : « A un liger seel près, il est mort. » Voy. NC., et cf. lige 4:62 : Ίππολυτο; οὐπάτ' ἔστεν, ἀς sim ἔπος. Δέδορκε μάντοι φῶς ἀπὶ σμική ροπής.

θάσσω· τὰ τούτου δ' οὐκ ὀνειδίζω κακά·
σὺ δὴ μακαρία μακάριός θ' ὁ σὸς πόσις
κετον ἐφ' ἡμᾶς ἀθλίως πεπραγότας.

Πόσον χρόνον δ' εν δεμνίοις πέπτωχ' εδε;

Έξ οδπερ αξμα γενέθλιον κατήνυσεν.

EAENH.

"Ο μέλεος, ή τεχοῦσά θ', ώς διώλετο.

HAEKTPA.

Ούτως έχει τάδ', ὥστ' ἀπείρηκεν κακοῖς.

EAENH.

Πρός θεών, πίθοι' αν δητά μοί τι, παρθένε; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Οσ' άσχολός γε συγγόνου προσεδρία.

Βούλει τάφον μοι πρός κασιγνήτης μολείν; ΗΛΕΚΤΡΑ.

Μητρός κελεύεις τῆς ἐμῆς; τίνος χάριν;

95

90

KC. 86. J'écris δή pour 8' sĩ, leçon des scholies et de presque tous les mas. La variafite σῦ δ' ἡ (B, F) donne un faux sens. σῦ δ' οὖν Kirchhoff. σῦ δ' οὖ Nauck. — 87. Eustathe (ad Iliad., p. 446, 42, et ailleurs) cite ἡκει: — 88. δ' ἐν Musgrave. δὲ mas. — 91. ἀπείρηχεν, ἐν vulg. La correction de Porson, ἀπείρηχεν, s'est trouvée dans le meilleur manuscrit. — 93. δο' Herwerden. ὡς mas.

88. Δ(έ) répond à μέν, 83. Il y a ici une reticence. Scholiaste : Σιωπῶ τὰ κακὰ τούτου, ΐνα μὴ δόξω αὐτῷ δνειδίζειν τὴν μητροντονιαν.

86-87. 20 87..., tu vois donc que les parents vers lesquels vous êtes venus sont aussi malheureux que vous êtes heureux, toi et ton époux.

89. Αξμα γινέθλιον κατήνυσεν équivaut à διεπράξατο τὸν τῆ; μητρὸς φόνον (schol.). Αξμα prend souvent le sens de « sang répandu, meutire ». Quant à γενεθλίον, « d'une mère », Matthiæ compare Eschyle, Chorph., 909 : Ουζέν σεδίζει γενεθλίους άρας, τέχνον;

90. " μελεος.... διώλετο. Oh! l'infor-

tuné, èt sa mère (infortunée), comme ils ont péri! 'Ω; est exclamatif, et n'équivant pas à δτι, quoi qu'en dise Matthiæ. Διώλετο a'applique aussi bien à l'état misérable d'O. este qu'a la mort de Clytemnestre.

92. Le scholiaste cite Homère, Il., XIV, 490: 'Η φά νύ μοί τι πίθοιο, φίλον τέκος, δ τιί κεν είπω;

93. "Oσ(2).... προσεδρία. Électre ne refuse pas de rendre service à Hélène; elle a'y déclare prête aut.nt que le lui pernetent les soins qu'elle donne à son fière. La particule γε indique nettement que la réponse est affirmative avec une restriction. On l'avait méconnu avant Schefer. La correction δο' achève de préciser le sens.

EAENII.

Κόμης ἀπαρχὰς καὶ χοὰς φέρουσ' ἐμάς.

Σοὶ δ' οὐχὶ θεμιτόν πρός φίλων στείχειν τάςον; ΕΛΕΝΗ.

Δεῖξαι γὰρ ᾿Αργείοισι σῶμ' αἰσχύνομαι.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

'Οψέ γε φρονείς εὖ, τότε λιποῦσ' αἰσχρῶς δόμους.
ΕΛΕΝΗ.

'Ορθῶς ἔλεξας, οὐ φίλως δέ μοι λέγεις.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Αιδώς δὲ δὴ τίς σ' ἐς Μυχηναίους ἔχει;

Δέδοικα πατέρας τῶν ὑπ' Ἰλίφ νεκρῶν.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Δεινόν γὰρ ἴλργει γ' ἀναδοᾳ διὰ στόμα. ΕΛΕΝΙΙ.

Σύ νυν χάριν μοι τὸν φόδον λύσασα δός.

ΠΛΕΚΤΡΑ.

Ούχ ἄν δυναίμην μητρός εἰσδλέψ**αι τάφον.** ΕΛΕΝΗ.

Αἰσχρόν γε μέντοι προσπόλους **φέρειν τάδε.** ΗΛΕΚΤΡΑ.

Τί δ' οὐχὶ θυγατρὸς Ερμιόνης πέμπεις δέμας; ΕΛΕΝΗ.

Είς όγλον έρπειν παρθένοισιν οὐ χαλόν.

NC. 97. θεμιστόν Α. οὐ θεμισ: ὸν Wunder. — Mauvaise variante : φίλον. — Reiske : ὀρθῶς ἐλέγξασ'. Hartung : ὀρθῶς ἐλέγχεις. Porson : ὀρθῶς γα λέξασ' οὐ ς ἔμοὶ λέγεις — 403. γ' Matthiæ, pour τ'. Canter avait proposé : "Αργει καταδοά.

97. Φίλων, d'une proche parente. Cf., au sujet de ce pluriel, Méd. 594 et passim.

99. Τότε, « alors, a l'époque que tu sais », est une expression plus vive que ποτέ, « jadis ». Cf. Iph. Aul. 46; Él. 1203. 101. Ές Μυχιναίους, par rapport aux

habitants de Mycènes.

103. Δεινόν.... διά στόμα, tu cs, en

effet, fort décriée parmi les Argiens. S liaste: Τὸ ἀναδοὰ προσώπου ἐστὶ τέρου παθητική; διαθέσεως.... Ὁ δὲ ὶ δεινώ; γὰρ διὰ τοῦ στόματος τῶν γείων ἀναδοὰ.

107. Δέμας. Voyez, au sujet de « périphrase, la note sur le vers 837 d'I genie à Auli».

#### НАЕКТРА.

Καὶ μὴν τίνοι γ' ἀν τῆ τεθνηχυία τροφάς.

Καλῶς ἔλεξας, πείθομαί τέ σοι, κόρη. 110 [Καὶ πέμψομαί γε θυγατέρ' εὖ γάρ τοι λέγεις.] -'Ω τέχνον, έξελθ', Έρμιόνη, δόμων πάρος χαὶ λαδὲ γοὰς τάσδ' ἐν γεροῖν χόμας τ' ἐμάς. έλθοῦσα δ' ἀμφὶ τὸν Κλυταιμνήστρας τάφον μελίχρατ' άφες γάλαχτος οίνωπόν τ' άχνην, 115 καὶ στᾶσ' ἐπ' ἄκρου χώματος λέξον τάδε. Έλένη σ' άδελφή ταϊσδε δωρεϊται γοαϊς, φόδω προσελθείν μνημα σόν, ταρδοῦσά τε Άργεῖον ὄχλον. Εὐμενῆ δ' ἄνωγέ νιν έμοι τε και σοι και πόσει γνώμην έχειν 120 τοῖν τ' ἀθλίοιν τοῖνδ' οθς ἀπώλεσεν θεός. Ά δ' είς άδελφήν χαιρός έχπονείν έμήν. **ἄπανθ' ὑπισχνοῦ νερτέρων δωρήματα.** 10' ὧ τέχνον μοι, σπεῦδε χαὶ γοὰς τάφω δοῦσ' ὡς τάχιστα τῆς πάλιν μέμνησ' όδοῦ. 125 HAEKTPA.

 $^{3}\Omega$  φύσις, ἐν ἀνθρώποισιν ὡς μέ $\gamma$ ' εἶ κακὸν,

NC. 110. παλώς Β. δρθώς vulg. — 111, condamné par Hermann — 118. ςόθφ προσελθείν μνήμα σόν ne se comprendrait que s'il y avait dans le vers précédent τάσδε σοι πέμπει χοάς. La conjonction τε donne un faux sens. Hélène craint de visiter le tombeau de sa sœur uniquement parce qu'elle redoute le peuple d'Argos, Schol, Marc. : Hepertoc ό τε. Βούλεται ελ λέγειν φόδφ ταρβούσα. Peut-être : ταρβεί δ' έπελθείν μνήμα σὸν, φοδουμένη. La mauvaise accentuation τάρδει aura amené la glose cóbe. -119. Var. : πρευμενή. - 122. έμέ C. Peut-être : καιρός έστιν έκπονείν.

109. Ιινοι γ' αν τροφάς équivant à žatívos y' av topesia. Le prologue nous a déjà appris qu'Hermione fut élevée par Clytemnestre : cf. v. 64.

115. Μελίπρατ(α).... άχνην. Les libations qu'on offrait aux morts se composaient de miel, de lait et de vin. Cf. Iph. Taur.

160 sqq., avec la note.— Αχνην, la rosce.
116. Ἐπ' ἀχρου χώματος. Pour parler aux morts, on se plaçait sur le haut du tumulus. Cf. Eschyle, Choephores, 4 : Túpδου δ' ἐπ' δχθφ τῷδε πηρύσσω πατρί. 118. Voyez NC.

123. Νερτέρων δωρήματα, les dons qu'on offre aux morts. Cf. Iph. Taur., 329 : Τὰ τῆς θεοῦ θύματα.

126. Φύσις, le naturel. C'est à tort que certains scholiastes veulent que ce mot signifie ici la beauté. Électre explique assez sa pensée en sjoutant : ἐστι δ΄ ἡ παλαι γυνή, « elle est toujours la même! » vers 129. [Matthiæ.]

σωτήριόν τε τοῖς χαλῶς χεχτημένοις. Είδετε παρ' άχρας ώς ἀπέθρισεν τρίγας. σώζουσα χάλλος; ἔστι δ' ή πάλαι γυνή. Θεοί σε μισήσειαν, ώς μ' ἀπώλεσας καὶ τόνδε πᾶσάν θ' Έλλάδ'. "Ο τάλαιν' ἐγώ· αίδ' αλ πάρεισι τοῖς έμοῖς θρηνήμασιν είλαι ξυνωδοί· τάγα μεταστήσουσ' <del>ύπνου</del> τόνδ' ήσυγάζοντ', όμμα δ' έχτήξουσ' έμδν δακρύοις, άδελφὸν δταν όρῶ μεμηνότα. 🗘 φίλταται γυναϊκες, ήσύγφ ποδί γωρείτε, μή ψορείτε, μηδ΄ έστω κτύπος. Φιλία γάρ ή σή πρευμενής μέν, άλλ' έμοί τόνδ' έξεγεῖραι ξυμφορά γενήσεται.

χορος.

Σίγα σίγα, λεπτόν ίχνος άρβύλης דווובדב, שא אדטהבוד'.

[Strophe 1.]

130

135

NC. 428. Variantes : ίδετε et ἀπέθριξε. - Emipide se servit-il servi de l'adjectif comproc παράκρους? - 432. Brunck, Porson et d'autres écrivent αξ δ' αδ, en mettant m point à la fin du vers précèdent. - 140-141. Les manuscrits d'Enripide, ainsi qu'm grammairien dans les Anecdota de Cramer, I, p. 19, attribuent ces deux vers au chess, et l'antistrophe prouve qu'ils ont raison. Denys d'Halicarnasse, de compos, verbaran, XI, Diogene Laerce, VII, 472, et l'un des arguments grecs (voy. p. 683) prétendent à tort que ces vers sont prononcés par Électre. — Manuscrits d'Euripide : Giya Giya (on seri civà). Ensuite leuxóy est une variante mal autorisée. - Tibere, correction de Person pour referre, était évidemment la leçon de Denys, quoiqu'on lise aujourd'hui referre chez cet auteur. - Manuscrits d'Euripide : μή κτυπείτε μηδ' έστω κτύπος. Les trus derniers mots, qui ne se lisent pas chez Denys d'Halicarnasse, sont évidemment tirés de vers 137, et interpoles ici pour faire un trimètre. Kirchhoff et Nauck les ont écurtis.

427. Σωτήριόν τε... κεκτημένοις. 11 ne faut pis rapporter au chœur cette réfiexion tout a fait générale. Le poète l'a ajoutée pour corriger ce qu'il y a d'excessif dans la boutade provoquée par la conduite d'Hélène

128. Elčere. Flectre s'adresse au public, et non pas au chœur, qu'elle n'apercevra qu'a la fin du vers 131, Scholiaste : Evisi δέ φασι ταϊς διμωσί ταθτα λέγειν, οι δί πρός το θέατρον, ο καί άμεινον. Έτε)κυστικός γάρ έστιν άεὶ μάλλον τῶν θεατών ό ποιητής, ού φρονιίζων τών άκριδολογούντων. - Constituisez : άπέθεισε τρίχα; παρ' άπρας (τὰς τρίχας), elle a coupe ses cheveux par le bout.

429. Σώζουσα κάλλο;, en cherchent a conserver sa beaute, afin de conserver sa beaute, Cf. Iph. Aul., 1350 : Mov north σώζων ἐμήν; et la note.

430. '11; μ' ἀπώ/εσα;. Ισί τος n'équivaut pas à ốti, mais à 05:10; tác, ila at.

138. Heeveric, bienveillante, affectucuse. En traduisant « grata, agreable », on donne à ce mot un sens qu'il ne semble pas avoir.

140-142. Cf. Herc. fur., 1042 sqq. Denys (cf. NC.) rapporte qu'an thaire

145

HAEKTPA.

Άποπρό βᾶτ' ἐχεῖσ', ἀποπρό μοι χοίτας.

ΧΟΡΟΣ.

'Ιδού, πείθομαι.

НАЕКТРА.

Άᾶ, [σύριγγος] φώνει μοι, λεπτοῦ δόναχος, ὧ φίλα, ὅπως πνοά.

ΧΟΡΟΣ.

"Ιδ", ατρεμαίαν ώς υπόροφον φέρω Βοάν.

HAEKTPA.

Ναὶ ούτως

κάταγε κάταγε, πρόσιθ' ατρέμας, ατρέμας ίθι.

NC. 442. Denya et le Marcianus écrivent ἀποπρόδατ' en un mot. — 445-146. On lisait: ἀ ἄ σύριγγος δπως πνοὰ ἢ λεπτοῦ δόνακος, ὡ φίλα, φώνει μοι. Le mot σύριγγος, que j'ai mis entre crochets, fait un contresens (voy. ci-dessous), et il ne s'accorde pas avec le vers antithétique, 157. Je le regarde comme une mauvaise glose écrite au-dessus de δόνακος. On peut y substituer μικρότερα ου ἰσχνότερα. La conjecture φωνεῖς (Τyr-whitt) ne suffit pas. Ensuite j'ai transposé les mots δπως πνοά et φώνει μοι, alin de rétablir l'accord antistrophique. — 147. Variantes: ἀτρεμαΐαν ου ἀτρεμαΐον, et ὑπώ-ροφον. — ὑπ' δροφον Dindorf. — 148. Variante: ούτω.

les six syllabes σῖγα σῖγα )επτόν se chantaient sur la même note (ἐφ' ἐνὸς φθόγγου μελωδείται), en dépit de la prononciation habituelle, laquelle donnait aux
syllabes accentuées un son plus aigu qu'aux
syllabes privées d'accent; et il donne encore
d'autres renseignements de ce genre sur le
reste de ces trois vers. Il veut faire voir au
moyen d'un exemple que le chant composé
par le poète musicien ne s'accorde pas avec
le chant naturel de l'accentuation. Malheureusement, ce qu'il en dit ne suffit point
pour donner une idée de l'air de ce morceau.

45-146. Après πνοά suppléez έστιν ου γίγνεται. Électre veut que le chœur lui parle d'un ton aussi doux que le souffie des légers roseaux agités par le vent : τοιαύτην πέμπε φωνήν, οἰος έστιν τίχος [σύριγγος] καλάμων λεπτών ἐν τοῖς ἔλεσιν ἀποτελούμενος. [Schol] Il ne saurait êtue question ici de la flûte de Pan, σύριγξ, Lquelle avait un son pénétrant, capable, à ce que dit le scholiaste, de réveiller Endymicn : οὖτος γάρ καὶ Ἐνδυμώνα ἐγείρει.

147-148. Construisez : ίδε, ώς άτρεμαίαν βοάν φέρω ϋπόρ φου, vois, comme je porte une voix douce dans l'intérieur de la maison. Quoique visible sur la scène, le lit d'Oreste est censé être dans le palais, dont l'intérieur se trouve rapproché du spectateur au moyen de la machine appelée ixκύκλημα. - Les lexicographes grecs expliquent υπόροφος ου υπώροφος par ύπόστεγος. Tel est le sens de cet adjectif dans l'Électre, v. 1166, et tel il doit être ici. C'est avec raison que Matthiæ a rejeté l'interprétation des scholiastes, qui veulent que ὑπόροφος désigne le son extrèmement léger d'une espèce de jone, opoque, dont on se servait aussi pour couvrir les toits. Cette explication artificielle ne s'accorde guère avec le premier élément du composé ὑπόροφος, et Matthia fait observer : « Φέρειν βοήν a pro edere vocem, an dici possit dubito, « nisi locus addatur in quem inferatur . VOL.

449. Κάταγε, haises la voix. Scholisste: Τὸ κάταγε έναντίον έστὶ τῷ ἀνατάσει τῆς φωνῆς.

λόγον ἀπόδος ἐφ' ὅ τι χρέος ἐμόλετέ ποτε. Χρόνια γὰρ πεσών ὅδ' εὐνάζεται.

XOPOE

Πῶς ἔχει; Λόγου μετάδος, ὧ φίλα. Τίνα τύχαν εἶπω; τίνα δὲ συμφοράν; ΗΛΕΚΤΡΑ.

[Anti-trop

Έτι μὲν ἐμπνέει, βραχὺ δ' ἀναστένει. ΧΟΡΟΣ.

Τί φής; Ὁ τάλας.

HAEKTPA.

Ολείς, εί βλέφαρα κινήσεις ϋπνου γλυκυτάταν φερομένω χάριν... ΧΟΡΟΣ.

Μέλεος εχθίστων θεόθεν εργμάτων, τάλας.

HAEKTPA.

Φεῦ μόχθων.

Αδικος άδικα τότ' άρ' **ελακεν ελακεν, άπό**φονον δτ' έπὶ τρίποδι Θέμιδος **άρ' εδίκασε** 

NC. 454. Les manuscrits attribuent ce vers à Electre. Seidler l'a renda an e Mais il ne devrait y avoir ici qu'un seul dochmiaque. Nauck met les mots vius elmo; entre crochets, en sous-entendant lyes avant συμφοράν. — 455. L'accord strophique laisse à désirer. Peut-être βραχὸ δ' ἀνασθμαίνει. [Meagane 458. Nauck propose δρεπομένφ. — La leçon χαρὰν devrait être changés en quand même le manuscrit E n'indiquerait pas cette variante. — 460. μέλεος Β. δ (μέλεος vulg. — 461. δ (ου δ) τάλας mas. — Avant Seidler, les mots φεῦ μόχθων δ attribués au chœur.

151. Χρόνιχ.... εὐνάζεται. Ces mots no veulent pas dire : « il dort depuis long-temps », mais : « il repose enfin (après un long accès de démence) ». Cf. v. 475 : χρόνιον εἰσιδών φίλον, et passim.

157. 'Ολείς, sous-ent. αὐτὸν, et non έμέ.

459. "Γπνου.... χάριν, à lui qui jouit du (littéralement : qui obtient le) doux bienfait du sommeil.

160. Μέλεος.... ἐργμάτων. La construction est la même que dans τάλαινα παίδων, Mcdee, 996.

162-163. Exaxey, verbe poétique, qui

a'applique très-perticubièrement aux er — 'Aπόρονον φόνον, un meurtre aff L'explication d'Hermann: a caden a pro cæde habendam », est en contrad avec le sens général de la phrase. É reproche au dieu de Delphes d'avais donné une action impie. — Le détai τρίποδι θέμιδο; est ajouté dans la sistention qui a dirté le choix da v tôixzoz: l'un et l'autre font antibié δίπος ἀδικα. Les oracles d'Apollon ét considérés comme des arrêts, δέμιστες (dare, Pyth. IV, 64, Euripide, Ken, 3 ce qui explique la légeade d'après lequ

699

φόνον ὁ Λοξίας ἐμᾶς ματέρος. ΧΟΡΟΣ.

165

Όρᾶς; ἐν πέπλοισι κινεῖ δέμας.

[Stroplie 2.]

HAEKTPA.

Σὺ γάρ νιν, ὧ τάλαινα, θωύξασ' ἔδαλες ἐξ ὕπνου.

Εύδειν μέν ουν έδοξα.

наектра.

ΧΟΡΟΣ

Ούχ ἀφ' ήμῶν, οὐχ ἀπ' οἴχων πάλιν ἀνὰ μεθεμένα χτύπου πόδα σὸν εἰλίξεις; ΧΟΡΟΣ.

170

Υπνώσσει · λέγεις εὖ.

HAEKTPA.

Πότνια, πότνια νὺξ, ὑπνοδότειρα τῶν πολυπόνων βροτῶν, ἐρεδόθεν ἴθι, μόλε μόλε χατάπτερος τὸν ἀγαμεμνόνιον ἐπὶ δόμον.

175

NC. 109. Ancienne vulgate: οὖν νιν ἔδοξα. — 171-172. La leçon πάλιν ἀνὰ πόδα σὸν εἰλίξεις | μεθεμένα χτύπου a été transposée par Porson, afin de rétablir l'accord antistrophique. Nauck: πάλιν ἄρα. — 173. Kirchhoff a vu que les mots λέγεις εὖ, qu'on attribuait à Électre, appartenaient au chœur. — 174-181. Ces vers, autrefois attribués au chœur (jusqu'au mot οἰχόμεθα), doivent être prononcés par Électre, aussi bien que les vers correspondants de l'antistrophe. Seidler l'a compris; et le meilleur manuscrit, ainsi que le scholiaste, confirme cette division des rôles. — 177. Ἰγχμεμνόνιον, pour ἀγαμεμνόνειον, est une correction de Porson, Liquelle se trouve déjà indiquée dans le manuscrit E.

ce dieu succéda à Thémis dans le sanctuaire de Delphes. (Cf. Iph. Taur., 1259.)

468. Θωύξατ(α) équivant à μεγάλως βοήτασα. [Scholiaste.] Le verbe θωύστειν désigne proprement les cris par lesquels les chanceurs animent leurs chiens.

471-172. Construisez: πάλιν ἀνειλιξεις πόδα σόν; ferns-tu de nouveau revenir ton pied en arrière?

474. Une scholie nous apprend que le morceau qui commence ici était chanté par Électre sur des notes très-nigués, et cependant à voix basse. L'un n'exclut pas l'autre. Le scholiaste confond les deux sens du mot ôξύς, aigu, et se crée une difficulté imaginaire en ejoutant: Ἀπίθανον οὖν τὴν Ἡλειτραν ὀξεία φωνἢ κεχρῆσθαι, καὶ ταῦτα ἐπιπλησουσαν τῷ χορῷ (et cela en reprochant au chœur de parler trop haut).— On peut comparer avec cette invocation le heun passage du Philoctète de Sophocle, vers 827: Ὑπν' ὁλύνας ἀδοχές, ῦπνε δ' ἀλγέων, εὐαὶ; ἡμῖν ἐλθοις.

178. Υπνοδότειρα est poétiquement construit avec le génitif βροτών, d'après l'analogie de la locution εὐεργέτις βροτών.

Τπό γὰρ ἀλγέων ὑπό τε συμφορᾶς
διοιχόμεθ', οἰχόμεθα. Κτύπον ἡγάγετ' σύχὶ σῖγα
σῖγα φυλασσομένα
στόματος ἀνακέλαδον ἀπό λέχεος ἄ—
συχον ὕπνου χάριν παρέξεις, φίλα;
κορος.

Θρόει, τίς χαχῶν τελευτὰ μένει;

Antistrophe L

HAEKTPA.

Θανεῖν· τί δ' ἄλλο; οὐδὲ γὰρ πόθον ἔχει βορᾶς. ΧΟΡΟΣ

Πρόδηλος ἄρ' ὁ πότμος.

190

НЛЕКТРА

Έξέθυσεν Φοίδος ήμᾶς μέλεον ἀπόρονον αίμα δοὺς πατρορόνου ματρός.

ΧΟΡΟΣ.

Δίχα μέν, χαλῶς δ' ού.

NC. 181-182. Var. : σίγα σίγα σίγα, comme au vers 140. — 185. ἀναπίλαδον δης Wecklein. Peut-être : ἀποπρὸ. — ήσυχον mss. — 186. Mss : χαράν. On trouve χάριν das une scholie. Cf. v. 158. — είλοις Hartung. — 188. Ce vers est trop court de deux gilabes. Quelques manuscrits ajoutent γ' είποις ου γ' τίπο sprès τί δ' άλλο. La conjecture de Lachmann : θανείν δανείν est plus prol able. — 189. La conjecture de Disdorf: οῦ δὴ γάρ pour οῦξε 'του οῦτεὶ γάρ τότ b'ir. it l'accord antistrophique. Musgrave valid οῦξεν γάρ. — 191. J'ai substitué, avec King, ἐξεθυσεν à ἐξεθυσεν δ. Cf. v. 170. Béspehios : 'Εξεβυσεν à ἀνείνεν. — 493. Variante : ματέρος. — 194. δίκη, currection & Triclinius pour δίκατα.

485-186. Άπὸ λίγεος (ου άπο λέγεος, d'après quelques éditeuts), loin du lit d'Oreste. — 'Πσυχον ύπιου χάριν παριξεις; le laisseras-tu jouir en repos du sommeil? « quietamne soporis gratiam præstabis? » 491. 'Εξιθυσεν Φοίδος ξιάς, Αροllon nous immola, nous perdit : nous avons été victimes de son ordre impie.

492. ἀπόρονον αίμα, « un sang qui n'aurait pas dù être répandu, » équivaut à ἀπόρονον φόνον, ν. 402 sqq. — Δούς, accordant, imposant. Musgrave cite Él., 4304: Τί: δ' ἔμ' ἀπόλων, ποῖοι γρησμοί Φονίαν ἔλοσαν μητρί γενέσθαι;

193. Πατρορόνου ματρός, la mère qui tua notre pere. Clytemuestre n'était point πατρορόνος: cette épithète ne lui convient que par rapport à Electre, qui parle ici. Cest einsi qu'Oreste dit dans les Cherptons d'Eschyle, v. 909: Πατροπτονούσει γαθ συνοικήσεις έμοί; On compare Humir, Od., I, 299: "Η ούκ άτεις οίον πλίες ελλάδε δίος 'Όρεστη; Πάντας ἐπ' ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἐκτανε πατροφονία, Αγισθο δολόμητη, δς οἱ πατέρα πλυτὸν ἔπτε. Sophocle, Trach., 1428: Παρεμνήσω γάρ αὐ Τή; πατρορόντου μητρός.

191. Δίκα μέν, καλώ; δ' ev. Sobolime:

200

205

210

#### HAEKTPA.

Έχανες έθανες, ὧ

τεχομένα με μάτερ, ἀπό δ' ώλεσας πατέρα τέχνα τε τάδε σέθεν ἀφ' αἵματος· όλόμεθ' ἰσονέχυ', όλόμεθα. Σύ τε γὰρ ἐν νεχροῖς, τό τ' ἐμὸν οἴχεται βίου τὸ πλέον μέρος ἐν στοναχαῖσί τε καὶ γόοισι

δάχρυσι τ' έννυχίοις · άγαμος, έπιδ', άτεχνος άτε βίοτον ά μέλεος εἰς τὸν αἰὲν Ελχω χρόνον.

ΧΟΡΟΣ.

"Ορα παροῦσα, παρθέν' Ἡλέχτρα, πέλας, μὴ χατθανών σε σύγγονος λέληθ' δδε · οὺ γάρ μ' ἀρέσχει τῷ λίαν παρειμένφ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

🗘 φίλον υπνου θέλγητρον, ἐπίχουρον νόσου,

NC. 195. Les conjectures ξκανες ξκανες et ξθανες ξθανες sont également meuvaises.

— 200. Ισονέκυ', correction de Porson pour Ισονέκυες. Cependant ce critique avait écrit δλόμεθ' όλόμεθ' Ισονέκυε, en conservant l'ordre des mots qui se trouve dans le l'attenus et dans les anciennes éditions. — 201. Pent-être : δδε γὰρ ἐν νεκροῖς. — 202. Porson : πλέον βιότου μέρος. Voy. la note explicative. — Variante : γόσις. — 206. Variante : ἔπι δ' (οπ ἐπεὶ δ') ἀτεκνος.

'Ωρείλετο μὲν γὰρ αὐτή ἀναιρεθή,ναι, οὐ μέντοι ὑπό τοῦ παιδός. Dans Électre, vers 1244, les Dioccures disent à Oreste : Δίκαια μέν νυν ήδ' έχει, σù δ' οὐχὶ δράς. Cf. Théodecte, cité par Aristote, Rhèr., II, 23.

195-197. "Εχανες έθανες, tu as tué, tu as été tué. Les deux faits sont intimement liés, et les deux mots sont rapprochés par une concision énergique. "Εχανες est développé par ἀπό δ' άλεσας (ἀπώλεσας δὲ) πατέρα, et ἰθανες l'est par (ἀπώλεσας) τέχνα τε τάδε.

201-202. Σό ne se rapporte pas à Clytemnestre, mais à Oreste, lequel n'est déjà plus, pour ainsi dire, parmi les vivants : cf. v. 83 sq. Le mot lσονέπυ(ε), dont Electre vient de se servir, est expliqué et motivé par ce qu'elle dit ici. — Τό τ' ίμὸν.... βίου τὸ πλέον μέρος. Cas der-

niers mots veulent dire : « la plus grande partie » [Klotz] ; et on pourrait se passer plus facilement du premier τό, qui sert à introduire ce membre de phrase, que du second τό.

206. Eπιδ(ε), « voyes, » forme use parenthèse. — "Ατε, quippe. Cette conjonction gouverne toute la phrase : άγαμος.... χρόνον.

208. Παρούσα.... πΩας. Electre est sur la scène et près du lit d'Oreste; le chœur se trouve dans l'orchestre, à une distance qui ne lui permet pes de bien observer le malade.

210. M' άρέσκει est pour με άρέσκει. Le datif μοι ne s'élide pas ches les poètes attiques. — Τῷ ) (αν παρειμένφ, à cause de cette trop grande langueur. Voy. la note sur τὸ μαινόμενον pour ἡ μανία, Ηίρρ., 248.

ώς ήδύ μοι προσήλθες εν δέοντί γε.

Σ πότνια λήθη τῶν κακῶν, ὡς εἶ σοφή
καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν εὐκταία θεός.
Πόθεν ποτ' ἡλθον δεῦρο; πῶς δ' ἀρικόμην;
'Αμνημονῶ γὰρ, τῶν πρὶν ἀπολειφθεὶς φρενῶν.

наектра.

Ο φίλταθ', ώς μ' εύφρ**ανας είς υπνον πεσών.** Βούλει θίγω σου **κάνακουφίσω δέμας**;

Λαδοῦ λαδοῦ δῆτ', ἐκ δ' ὅμορξον ἀθλίου στόματος ἀφρώδη πέλανον ὀμμάτων τ' ἔμῶν. ΗΛΕΚΤΡΑ.

'Ιδού· τὸ δούλευμ' ήδὺ, κοὐκ ἀναίνομαι ἀδέλο,' ἀδελοῆ χειρὶ θεραπεύειν μέλη. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Υπόδαλε πλευροίς πλευρά, καύχμώδη κόμην ἄφελε προσώπου · λεπτά γάρ λεύσσω κόραις.

НАЕКТРА.

τυ βοστρύχων πινώδες άθλιον κάρα, ώς ήγρίωσαι διά μακρᾶς άλουσίας.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κλῖνόν μ' ἐς εὐνὴν αὖθις· ὅταν ἀνἢ νόσος

NC. 212. Quelques manuscrits (Marcianus etc.), ainsi que Platarque, de Separt.
p. 165, donnent èv δέοντί γε, d'autres, et Stobée, Anthol. C, 1, portent èv δέοντί τ.
— 216. Quelques éditeurs mettent la virgule après πρίν. Matthies a rétabli la postensies des scholies. — 224. Variante : λεύστω νόσω. — 227. Heath a retranché μ' après δεσε.

213. Comme λήθη, « l'oubli, » est ici proclamée une divinité, ceux qui identifiaient Latone avec la Nuit, et faisaient venir le nom gree de cette déesse, Αητώ, de λανθάνεσθαι, s'autorissient de ce pasage. (Voy. les scholies et Eustathe, ad fliad. p. 22, 34, lesquels suivent peut-être des autorités stoiciennes). Il va sans dire qu'Euripide ne songeait ni à Latone ni à ces théories.

216. Τῶν πρὶν ἀπολειζθείς φρενῶν, étant privé de l'ancienne lucidité de mon esprit, c.-à-d. : par suite de la démence. — On remarquera que les trois distiques d'Oreste, v. 211-216, préludent au dislogue suivant, qui est tout en dissi-

213

gue snivant, qui est tout en distiques.
220. λορώδη πέλανον, l'écume figle, τὸν περιπεπηγότα τῷ στόματε προέν, d'après l'explication d'Hésychins.

294. Λεπτά γάρ λεύσσω κόραις, cer mes yeux voient faiblement. Scholinte; άμυδρά γάρ βλέπω τοῖς δφθαλμοῖς. O détail n'est pas sans portée. Se trouvant dans un état pareil, Oreste pourra bientée voir des fantômes.

225. Βοστρύχων πινώδες κάρα όσμίνας

μανιάς, άναρθρός είμι κάσθενῶ μέλη. HAEKTPA.

'Ιδού. Φίλον τοι τῷ νοσοῦντι δέμνιον, άνιαρον δν το χτημ', άναγχαίον δ' δμως.

230

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αὐθίς μ' ἐς ὀρθὸν στῆσον, ἀναχύχλει δέμας: δυσάρεστον οι νοσοῦντες ἀπορίας ὕπο.

## HAEKTPA.

Η κάπὶ γαίας άρμόσαι πόδας θέλεις, χρόνιον ίχνος θείς; μεταδολή πάντων γλυκύ.

Μάλιστα · δόξαν γὰρ τόδ' ὑγιείας ἔχει. Κρείσσον δὲ τὸ δοχείν, κὰν άληθείας ἀπῆ.

235

### НАЕКТРА.

"Αχουε δή νῦν, ὧ χασίγνητον χάρα, έως έῶσιν εὖ φρονεῖν Ἐρινύες.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέξεις τι χαινόν κεί μέν εὖ, γάριν φέρεις.

NC. 228, Manuscrits: μανίας. Mais les scholies mentionnent la leçon μανιάς, que Porson a préférée avec raison. - Variante : κάσθενώ δέμας. - 229-230, Stubée, Anthol., C, 2 : δέμνια: | άνιαρὸν μὲν τὸ κτῆμ'. — 231. Stobée, l. c. αὐθις δ' ές. — 232. La plupart des manuscrits attribuent ce vers au chœnr on à Électre. - 283. Béleuc πόδα Dindorf. - 238, έωσιν εδ est la leçon du Marcianus. Vulgate : έωσί σ' εδ. -239. (In mettait un point d'interrogation après xatvés. J'ai corrigé la ponetnation d'après la scholie du Marcianus : Πάντως καινότερόν τι ἐπαγγέλλεις.

a βοστρύχων πινωτών κάρα. D'autres expliquent : κάρα πινώδες (Evexa) βοστεύχων.

228. Άναρθρός είμι, mes articulations sont brisées.

229. Scholiaste: 1800, naivo ce. En disant : tôou, « voila, » Électre marque qu'elle vient d'exécuter les ordres d'Oreste. [Hermann.]

231. 'Aνακύκλει δέμας, remets mon corps dans la position que j'essayais de prendre tantôt (v. 218 sqq.). Avaxuxhsiv veut dire : saire revenir comme en cercle. L'explication des scholiastes et d'Hésychier, avoptou, n'est pas assez exacte,

quoiqu'elle rende le sens matériel des paroles d'Oreste.

232. Δυσάρεστον.... ἀπορίας ὅπο, il est difficile de contenter les malades, par e qu'ils ne savent quel parti prendre, parce qu'ils se trouvent mal, quoi qu'ils fassent. CI. Hippol , 177 sqq.

281. Xpoviov igvo; bel;, faleunt un pes tardif, c'est-à-dire : te remettant enfin à marcher, après être resté longtemps couche. L'explication spadeiav saouv est erronée. Voy, la note sur le vers 151.

236. Kpelogov de to donely, complétes : του μή δοπείν. 289. Δεξεις τι παινόν. Voy. NC.

εὶ δ' εἰς βλάδην τιν', ἄλις ἔχω τοῦ δυστυχείν. ΗΔΕΚΤΡΑ.

Μενέλαος ήχει, σοῦ χασίγνητος πατρός, ἐν Ναυπλία δὲ σέλμαθ' ώρμισται νεῶν.

Πῶς εἶπας; ήκει φῶς ἐμοῖς καὶ σοῖς κακοῖς, ἀνὴρ ὁμογενὴς καὶ χάριτας ἔχων πατρός;

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Ήχει, τὸ πιστὸν τόδε λόγων ἐμῶν δέχου, Ελένην ἀγόμενος Τρωχῶν ἐχ τειχέων.

Εὶ μόνος ἐσώθη, μᾶλλον ἀν ζηλωτός ἢν· εὶ δ' ἄλοχον ἄγεται, κακὸν ἔχων ἢκει μέγα. ΗΛΕΚΤΡΑ.

Έπίσημον έτεχε Τυνδάρεως είς τον ψόγον γένος θυγατέρων δυσχλεές τ' αν' Έλλαδα. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σύ νυν διάφερε τῶν κακῶν εξεστι γάρ - καὶ μὴ μόνον λέγ', ἀλλὰ καὶ φρόνει τάδε.

ΗΛΕΚΤΡΑ.

Οίμοι, κασίγνητ', όμμα σόν ταράσσεταε, ταχύς δὲ μετέθου λύσσαν, άρτι σωφρονών. ορεΣΤΗΣ.

Ο μήτερ, ίχετεύω σε, μη πίσειε μοι

NC. 240. τὸ (pour τοῦ) A, F. τῷ B. — 249. La leçon siç τὰν ψόγον laise à dian. L'article τὸν se trouvant omis dans quelques manuscrits, Hermann écrit : τὰρ ic ψέρο Schol. Marc.: Περισσὸν δὲ τὸ ἀρθρον. — 251. σύ τοι dans Plutarque, De equal inimicis util., p. 88, et dans Orion, Anthol., I, 16. — 255. Nanch vuolint pi 'πίσιζε.

240. Εἰς βλάδην τιν(ά), suppléez ἀφοçῶν. [Schol.]

242. Έν Ναυπλία. Nauplie est le port d'Argos. Cf. Él., 4278.

243. Φως, « lumière, » métaphore usuelle pour « salut. »

245. Le démonstratif τόδε porte sur les mots Ελένην ἀγόμενος. La preuve qu'É-

lectre dit vrai en annougent le reter d Ménélas, c'est qu'Hélène est arrivés. C Ménélas n'est pas loin d'Hélène : éase pl 'Eléva, návrus; nou nai Mauliss [Schol.]

25

254. Ταχύς δὲ μετάθου λύσσαν ἐρι σωρρονών ἐφοίνευὶ ὰ ταχίως μετέθι λύσσαν ἀντὶ τῆς ἀρτι σωφροσύνες. Ι τὰς αἰματωποὺς καὶ δρακοντώδεις κόρας · αὐται γὰρ αὐται πλησίον θρώσκουσί μου.

iŁ

HAEKTPA.

Μέν', ὧ ταλαίπωρ', ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις. 'Ορᾶς γὰρ οὐδὲν ὧν δοχεῖς σάφ' εἰδέναι.

ΟΡΕΣΤΗΣ

<sup>\*</sup>Ω Φοϊδ', ἀποχτενοῦσί μ' αἱ χυνώπιδες γοργῶπες ἐνέρων ἱερίαι, δειναὶ θεαί.

HAEKTPA.

Ούτοι μεθήσω: χεῖρα δ' ἐμπλέξασ' ἐμὴν σχήσω σε πηδᾶν δυστυγῆ πηδήματα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μέθες· μί' οὖσα τῶν ἐμῶν Ἐρινύων, μέσον μ' ὀχμάζεις, ὡς βάλης εἰς Τάρταρον.

265

260

NC. 257. Ce vers, qui est cité avec les deux précédents, par Longin, De sublimi, XV, 2, et par Plutarque, De plac. philos., p. 991, ne se défend pas seulement par ces autorités, mais aussi par sa beauté dramatique. C'est à tort que Nauck et Kirchhoff le donnent pour interpolé, qu'Elmsley et Hartung veulent le transposer après le vers 270. Si Oreste prononce ici un tristique au lieu d'un distique, c'est que le poéte a voulu marquer ainsi le commencement d'un nouveau groupe de vers, d'une nouvelle phase du dialogue : en effet, la lucidité d'Oreste fait ici place à la démence. Voyez notes explicatives, v. 276. — 258. Variante vicieuse : ἀτρέμας σοίς. — 261. Les manuscrits portent, tous ou la plupart, lépaca.

verbe μετατίθεσθαι signifie ici : « prendre une chose à la place d'une autre. » Sans l'addition άρτι σωφρονών, le sens de μετέθου λύσσαν serait: « deposuisti insaniam. »

256. Αlματωπού; est expliqué dans le lexique d'Hésychios par αlμα βλεπούσας. Le meilleur commentaire de cette épithète est le vers 1058 des Choéphores d'Eschyle: Κάξ όμμάτων στάζουσιν αlμα δυσφιλές. 257. Αδται γὰρ αδται, les voici, les voici qu'.

259. Σάρ' εἰδέναι ne veut pas dire : « voir clairement », mais : « savoir et tenir pour certain ». Hermann insiste avec raison sur la différence que l'usage constant de tous les écrivains met entre εἰδέναι τε ἰδείν. Thomas Magister dit très-bien : βλέπειν εἰπεῖν εμελλεν ὅτι δὲ δ βλέπει τις γινώσκει, οῦτως ἰξήνεγκεν.

264-265. Oreste reconnaît encore sa sœur; mais comme elle le pread par le milieu du corps pour le retenir, il est sur le point de la confondre avec les fantômes qui le hantent : elle commence à prendre aux yeux de l'infortune la figure d'une Furie. Voilà une peinture admirable de l'hallucination. Évidemment Euripide décrit les visions d'un esprit égaré, d'une Ame malade, et non l'apparition de démons véritables. Électre a raison de ne pas croire à la présence des Furies (vers 259 et 312 sqq.), et ceux qui pensent que les spectateurs les apercevaient ou qu'ils voyaient l'ombre de Clytemnestre, invoquée au vers 255, se trompent étrangement. (Cf. v. 297, et la note sur le vers 291 sqq. d'Iphigénie en Tauride.) Le scholiaste dit fort bien : Έχ του άφανους ύπέθετο τὰς Έρινύας σύτον διωκούσας, ίνα την δόξαν τοῦ μεμηνότος ήμιν παραστήση . ώς είγε παγήγαγεν αύτας είς μέσον, έσωφρόνει αν δ Όριστης, τὰ αὐτὰ πάσιν όρων.

### HAEKTPA.

Οι 'γω τάλαινα, τιν' έπικουρίαν λάδω, ἐπεὶ τὸ θεῖον δυσμενὶς κεκτήμεθα;

ΟΡΕΣΤΗΣ

Δός τόξα μοι κερουλκά, δώρα Λοξίου, οίς μ' εἰπ' Ἀπόλλων ἐξαμύνεσθαι θεὰς, εἴ μ' ἐκφοδοῖεν μανιάσιν λυσσήμασιν. Βεδλήσεταί τις θεῶν βροτησία χερὶ, εἰ μὴ 'ξαμείψει χωρὶς ὀμμάτων ἐμῶν. Οὐκ εἰσακούετ'; οὐχ ὁρᾶθ' ἐκηδόλων τόξων πτερωτάς γλυφίδας ἐξορμωμένας; Ἀᾶ.

τί δῆτα μέλλετ'; **έξαχρίζετ' αἰθέρα** πτεροῖς· τὰ Φοίδου **δ' αἰτιᾶσθε θέσφατα.** 

NC. 271. On considérait les mots βεδλήσεται.... χερί comme une quastien d'here. Hartung, Dindorf et d'autres critiques les out attribués à Oreste, et ils est respirit point d'interrogation par une virgule. En apostrophant Alexandre, Annueque et side ce vers comme d'une menace, et non comme d'une question : voy. Plataque, que symp. IX, 1, 2, et Diogène Laèrce, IX, 60. L'autorité des manuerits ne past girdécider de questions de cette nature : dans plusieurs les vers 280 et 283 sent égites assignés à Électre.

267. Tò θεῖον. Ces mots ne font pas allusion aux Furies, dont Électre n'admet point la réalité, mais à la démence, maladie qui était, plus que toute autre, attribuée à la colère d'un dieu.

268. Κερουλκά. L'arc se tend par les deux extrémités. - Auga Aotiou. Le scholiaste nous apprend qu'Euripide emprunta ce détail à Stésichore, Chez Eschyle, Apollon désend Oreste en justice; Stésichore avait imaginé un secours plus matériel, le prêt des flèches divines, capables de tenir les Furies en respect. Du reste, le lyrique sicilien est, à notre connaissance, le premier poëte qui ait fait poursuivre Oreste par les Furies. Il n'en est point question dans Homère. - Le poéte voulait-il que l'acteur saisit un arc qui pouvait se trouver à sa portée? ou qu'il sit seulement le geste de tirer des flèches? Cette dernière hypothèse nous semble plus conforme à l'esprit de cette scene, dont l'imagination d'Oreste fait scule tous les frais, et nous nous rangeons

du côté des acteurs contre le critique and auquel on doit cette acholis : Σαρμήν επόμενος τόξα φησίν επίτην εδαμέν παρά Άπολλωνος. Έλει οδν την εδαμέν τός λαδόντα τοξεύειν. Οι δι τή έργος το το πρωτικών το τοξεύεινου το πρωτικών τη πρώτο το πρωτικών τη πρώτο το πρωτικών τη πρώτο το πρώτος το πρώτο το πρώτο

270. Μανιάστν λυσσήμαστν. L'ajoil
μανιάς, qui n'existe que dans la lemité
minine, peut être rapproché d'un minine
til neutre. Voy. la mote sur Aplain
γυάλοισι, Iph. Taur., 1235.
273-274. Έχηδόλων. Cette spilit

rappelle que l'arc dont se sert Oran et celui d'Apollon. — l'Auptônc. Ce autéi signe au propre l'entaille su moyes de b quelle la fèche repose sur la corde.

275. 'Eţaxpiζer' alθάρα, locution pritique pour elç τὸν ἀκρον alθέρα τρέχει. [Scholiaste.] Le verbe ἀξακρίζειν gouvant l'analogie de fireveronant.

276. En remontant au vers 266, et

Έα·

ľ

τί χρῆμ' ἀλόω, πνεῦμ' ἀνεὶς ἐκ πλευμόνων;
ποῖ ποῦ ποῦ ἡλάμεσθα δεμνίων ἄπο;
ἐκ κυμάτων γὰρ αὖθις αὖ γαλήν' ὁρῶ.
Σύγγονε, τί κλαίεις κρᾶτα θεῖσ' εἴσω πέπλων;
δλίσχύνομαί σε μεταδιδοὺς πόνων ἐμῶν
ὅχλον τε παρέχων παρθένω νόσοις ἐμαῖς.
Μὴ τῶν ἐμῶν ἔκατι συντήκου κακῶν
σὺ μὲν γὰρ ἤνεσας τάδ', εἴργασται δ' ἐμοὶ
μητρῶον αἴμα. Λοξία δὲ μέμφομαι,
285
⟨δρᾶν⟩ ὅς μ' ἐπάρας ἔργον ἀνοσιώτατον,
τοῖς μὲν λόγοις εὔφρανε, τοῖς δ' ἔργοισιν οὔ.
Οἴμαι δὲ πατέρα τὸν ἐιλὸν, εἰ κατ' ὅμματα

NC 277 Mss: πνευμόνων. Nauck y a substitué πλευμόνων, seale forme attique sa témoignage des grammairiens grecs. — 281. Mss récents: αἰσχύνομαί σ οι. — 284. ἤνασα; Nauck et Heimsorth, pour ἐπένευσας, leçon qui pourrait venir de la glose ἐπήνεσας. Schol.: συνήνεσας. — 286-287. Γ'écris ἐρᾶν δς, pour δστις. Nauck avait proposé δς ὀρᾶν. Hartung: ἐρᾶν, τοῖς λόγοις. Hermann: ὀρᾶσαι, λόγοις. Variantes viciences: εἰς ἔργον et ἔργον ἔς.

trouve un tristique, suivi de trois distiques. La première phase de la démence d'Oreste était exposée dans un dialogue qui s'ouvrait aussi par un tristique, vers 256-257, et se continuait en distiques. Son retour à la raison est également marqué par un tristique, 277-279. Enfin cette scène débutait par un tristique du chœur, 208-210, suivi de trois distiques d'Oreste, 211-216.

277. Τί χρημ(α) équivant à τί, « pourproi? »

279. En déclamant ce vers sur la scène, l'acteur Hégélochos prononça γαλήν' όρω, « je vois le calme, » comme γαλήν όρω, « je vois un chat. » Aristophane, Grenouilles, 308, et d'autres comiques, dont les vers sont cités dans les scholies, Stratis et Sannyrion, ne se sont pas fait faute de se moquer de l'acteur, et aussi un peu du poète.

284-285. Είργασται δ' έμολ.... αίμα, mais c'est moi qui al consommé le parricide. On voit que αίμα prend le sens de ρόνος. Cf. vers 89 : Αίμα γενέθλιον κατήνυσεν, vers 406, 1624; *Phôniciannes*,

1062 : Δράκοντος αίμα.... κατειργάσω, et passim.

287. Τοῖς μὰν λόγοις.... eö. Apollon n'a pas tenu sa promesse, il a secoura Oreste en paroles, non par le fait, Dans les Suppliantes d'Eschyle, vers 515, le chœur des Dansides dit au roi d'Argos, en se servant toutefois d'une tournure plus discrète : Συ καὶ λέγων εύφραινε καὶ πράσσων φρένα.

288-293. Euripide (on l'a remarqué plus d'une fois) suppose ici ce que Shakespeare a réalisé. « But, howseever thou pursu'et this act, Taint not thy mind, nor let thy soul contrive Against thy mother aught », dit l'ombre du vieil Bamlet à son fils. Rien ne fait mieux voir que cette coincidence comblen Euripide se rapprochait déjà des modernes par as manière de penser et de sentir. De toutes les protestations de notre poête contre la vicille légende, celle-ci est sans contredit la plus dioquente.

288-289. El xar' ôppera éfectépeuv ve..., al j'avais pu le voir et lui demander s'il fallait tuer ma mère. χτήσει τιν', οίχόμεσθα σὲ γὰρ ἔχω μόνην ἐπίχουρον, ἄλλων, ὡς ὁρᾶς, ἔρημος ὧν.

305

### HAEKTPA.

Ούχ ἔστι · σύν σοὶ καὶ θανεῖν αἱρήσομαι καὶ ζῆν· ἔχει γὰρ ταὐτόν· ἢν σὺ κατθάνης, γυνή τί δράσω; πῶς μόνη σωθήσομαι, άνάδελφος άπάτωρ άφιλος; Εί δὲ σοί δοχεῖ, δραν γρη τάδ'. Άλλα κλίνον είς εύνην δέμας, καὶ μὴ τὸ ταρδοῦν κάκφοδοῦν σ' ἐκ δεμνίων άγαν ἀποδέχου, μένε δ' ἐπὶ στρωτοῦ λέχους. Κάν μη νοση γάρ, άλλα δοξάζη νοσείν, χάματος βροτοϊσιν ἀπορία τε γίγνεται.

310

315

ΧΟΡΟΣ.

Alaī. ιοςδες ω πτεροφόροι ποτνιάδες θεαί, άβάχγευτον αι θίασον έλλάγετε

[Stropbe.]

NC. 307. Variante: σύν σοὶ κατθανείν. - 314. Vulgate: νοσής et δοξάζης. Or la seconde personne, qu'on ne peut rapporter qu'à Oreste (la suite du discours interdisant toute autre explication), répugne au vers suivant, dont la tournure est générale. Callistrate, critique de l'école d'Aristophane de Byzance, a déjà recommandé la troisième personne, Aussi νοσή et δοξάζη se lisent-ils dans le manuscrit E. La leçon du Marcianus νοσήσηις est, d'après Kirchhoff, un amalgame de veeğ et de veeğ;. Nauck propose d'écrire, avec B, νοσης et δοξάζεις, en retranchant le vers 315. Dindorf retranche 314 et 315. - 319. ¿llázete Nauck, pour flaget' év.

308. Έχει γάρ ταὐτόν. Scholiaste: 'Ο γάρ σος θάνατος και έμος θάνατός έστι, אפנ ה סא לשא פעא לשה.

312-313. Καὶ μὴ τὸ ταρδοῦν.... ἀποδέχου, et n'attache pas trop de créance aux terreurs qui te chassent de ton lit. Cf. Thucydide, VI, 29 et 41 : Διαδολάς άποδέγεσθαι.

314. Kåν μή νοσή γάρ, lors même qu'on n'est pas malade. Le singulier voon peut répondre, en grec, au pluriel postoiotv. Cf. Hecube, 1189 sqq., avec la note. - Le poète insiste ici, par la bouche d'Électre, sur un point sans doute nouveau pour la majorité de son public : l'explication philosophique de la légende des Enménides. Les terreurs d'Oreste sont imaginaires; mais puisqu'il y croit, il n'en est pas moins malbeureux.

315. Après avoir prononcé ce vers, Électre entre dans le palais.

318. Ποτγιάδες θεαί, déesses du délire. Cf. Hésychios : Ποτνιάδε; al Βάκχαι, άντι του μαινάδες, λυσσάδες, μανίας alvigi. Cette dernière explication semble être donnée en vue de notre passage; le commencement de l'article se rapporte à Βάπχας ποτνιάδας εἰσιδών, Bacch., 664. L'épithète norvide est dérivée de norviet, « les vénérables » , nom des Euménides.

319. L'épithète dbáxxeurov est amenée par ποτνιάδες. Les Furies ont reçu la mission (Elayov) de former une troupe (Na-cov) échevelée, comme les Bacchentes, Ινα μεσόμφαλοι λέγονται μυχοί.

Ω Ζεῦ. [Antistrophe.] τίς έλεος, τίς δδ' άγων φόνιος ξρχεται, θοάζων σε τὸν μέλεον, ὁ δάχρυα 335 δάχρυσι συμδάλλει πορεύων τις είς δόμον άλαστόρων, δ σ' ἀναδακγεύει, ματέρος αἶμα σᾶς; Ο μέγας όλδος ου μόνιμος ἐν βροτοῖς. χατολοφύρομαι χατολοφύρομαι. 340 άνα δε λαισος ώς τις ακάτου θοᾶς τινάξας δαίμων κατέκλυσεν δεινών δλεθρίοις μόχθων, ώς πόντου, λάβροισιν ἐν χύμασιν. Τίνα γάρ ἔτι πάρος οἶχον ἄλλον 345 έτερον ή τὸν ἀπὸ θεογόνων γάμων,

RC. 334. Tricliaius a supprimé γᾶς après μυχοί. — 332. Manuscrits: lès. Ring: ω. — 337. εἰς δόμου, correction de Triclinius, pour εἰς δόμους. Euripide aurait-il écrit ἔνδομου? Cf. 1220. — 338. Pai rétabli l'accord des strophes en transposant la leçon ματέρος αἰμα σᾶς, δ σ' ἀναδαχχεύει. — 339-340. Ces vers se lisaient dans l'ordre inverse. Kirchhoff a vu que κατολοφύρομαι κατολοφύρομαι devait répondre à καθικετεύομαι καθικετεύομαι (ν. 3:4). — 343-344. δεινών πόνων ώς πόντου | λάδροις όλεθρίσιστυ ἐν κύμασιν mas. J'écris μόχθων et je transpose les mots. Cf. 327-328. — 345-346. Brunck: ἐπίπαρος. Quelques manuscrits omettent soit άλλον, soit ἔτερον.

phes occupait le centre de la terre. Voy. la note sur le vers 668 de Médée.

333. Tíc thtor, quelle pitié, c'est-àdire : quelle nécessité lamentable.

335. Θοάζων, « stimulant, » équivaut ici à παροξύνων. [Scholiaste.]

337-338. Si la leçon εἰς δόμον est bonne, il faut, sans doute, construire πορεύων (σε) εἰς δόμον, et regarder ὁ σ' ἀναδακχεύει, ματέρος αἴμα σᾶς, « le sang de ta mère, a lequel suscite ta démence, » comme une apposition relative à δάκρυα, ν. 338.

344-344. 'A. ά ελ λατρος ώς... εν κύμασιν, un dicu eb: anle (άνατινάξας) la haute fortune des mortels (τὸν μέγαν ελθος, régime qui se tire du vers 339), comme (la tempête fouette) la voile d'un

navire rapide, et la fait ensuite sombrer dans les flots d'horribles malheurs, fumestes, avides comme les flots de la mer.

345-347. Le sens général de ces vers est : « Car quelle maison dois-je honorer plus que la maison de Pélops? » Et voici les idées sous-entendues : « Or cette maison périt à mes yeux. Il est donc vrai que la fortune des mortels ne dure point, »— "Ett, à l'avenir. — Hápoç est l'antécédent de ñ, et ces deux mots significat : « avant, au-dessas de, plus que, » — "Allou Erapou. Ce pléonasme se retrouve ailleurs. On cite Suppl., 673 : Hollouig Ethyu ch y gérépouç éliloux névou;. Démocthème, Liberté des Rhediene, 27 : Kav nei "Pélou nei élilos néles; évipe; Elilouig Ethyuiles, spides, estabes

۲,

Νηρέως προφήτης Γλαύχος άψευδής θεός, ός μοι τάδ' είπεν έμφανῶς παρασταθείς. 365 Μενέλαε, κείται σὸς κασίγνητος θανών, λουτροίσιν άλόχου περιπεσών πανυστάτοις. Δαχρύων δ' ἔπλησεν ἐμέ τε καὶ ναύτας ἐμοὺς πολλών. Έπει δε Ναυπλίας ψαύω γθονός. ήδη δάμαρτος ενθάθ' εξορμωμένης, 370 δοχῶν 'Ορέστην παῖδα τὸν Άγαμέμνονος φίλαισι γερσί περιδαλείν καὶ μητέρα, ώς εὐτυχοῦντας, ἔχλυον άλιτύπων τινός τῆς Τυνδαρείας παιδός ἀνόσιον φόνον. -Καὶ νῦν ὅπου 'στὶν εἴπατ', ὧ νεάνιδες, 375 Αγαμέμνονος παῖς, δς τὰ δείν ἔτλη χαχά. Βρέφος γάρ ἢν τότ' ἐν Κλυταιμνήστρας γεροῖν, δτ' έξέλειπον μέλαθρον είς Τροίαν ιων, ώστ' ούχ αν αύτον γνωρίσαιμ' αν είσιδών.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Οδ' είμ' 'Ορέστης, Μενέλεως, δν Ιστορείς. έχων έγώ σοι τάμα μηνύσω κακά. Τῶν σῶν δὲ γονάτων πρωτόλεια θιγγάνω

380

ΚС. 361. προφήτης μάντις άψευδής Α - 365. τόδ' Α, Β. - κατασταθείς Δ. -367. Nauck substitue, sans motif suffisant, apxustátoic à navustátoic. - 368. Atcienne vulgate : δεκρύων τ'. - \$73. Les meilleurs manuscrits portent Δλικτύκων. -374. Var. : θυγατρός. - 378. Les mêmes manuscrits portent iξέλιπον. - 380. Marcianus et Vaticanus: 38'. Voy. 348. NC. - 381. Variante: gnuava nané.

364. Γλαϋκος. Dans l'Olyssée, IV, 492 sqq., c'est en Egypte que Ménélas est instruit de ces faits par Protée. Euripide a substitué à Protée un autre dieu marin, Glaucos, dont la légende était bien connue des matelots attiques. Voyez sur ce Glaucos, qui avait fourni à Eschyle le sujet d'un drame satyrique, Ovide, Metam., XIII, 904 sqq.

367. Λουτροϊσιν.... πανυστάτοις. Cf. Εί. 187 : Πατερ' έγω κατακλαίομαι λουτρά πανύσταθ' ύδρανάμενον χροί.

370. Έξορμωμένης, « quand elle partait, quand elle s'apprétait à partir, » differe de étupunutynt, participe parfait.

372. Kal μητίρα. Cette étommente tendresse du frère d'Agamemnon pour Clytemnestre est de mauvais augure pour les intérêts d'Oreste. L'observation du scholieste: Υπουλα πάντα τὰ βήματα Μενελάου, s'applique à ce passage; mais il a le tort de vouloir découvrir de la noirceur et de la perfidie dans tout ce que dit Ménélas, et d'interpréter à mal les paroles les plus simples.

373. Άλιτύπων. Le composé poétique alitivas équivant à aliteur.

379. La particule de est répétés comme dans Médee, v. 616, et ailleurs.

382. Hpwróleta Brygive équivant à

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Φειδόμεθ' · δ δαίμων δ' είς με πλούσιος χαχῶν.

## ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Τί χρημα πάσχεις; τίς σ' ἀπόλλυσιν νόσος.

**39**5

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ή σύνεσις, ότι σύνοιδα δείν' εἰργασμένος.

t

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πῶς φής; σοφόν τοι τὸ σαφές, οὐ τὸ μὴ σαφές.

Λύπη μάλιστά γ' ή διαφθείρουσά με,

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Δεινή γὰρ ή θεὸς, ἀλλ' ὅμως ἰάσιμος.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

μανίαι τε, μητρός αϊματος τιμωρίαι.

400

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

"Πρξω δὲ λύσσης πότε; τίς ήμέρα τότ' ήν;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έν ή τάλαιναν μητέρ' έξώγχουν τάρφ.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πότερα κατ' οίκους, ἢ προσεδρεύων πυρ¾;

NC. 394. La leçon εἰς ἐμε a été corrigée par Elmeley. -- 395. Pour τι χρημα κάσχεις, on lit chez Clement d'Alexandrie, Strom. VII, p. 303, 'Ορέστα, chez Stobée, Anth. XXIV, δ, 'Ορέστα τλημον. Ces variantes sont dues aux faiseurs d'extraits. -- 397. Variante: σορόν τι. -- 399. δεινή γε νοῦσος Herwerden. Peut-être: δεινή γάρ ή σήψ. -- 400. μητρός f. 2 et Brunck. Cf. : schol du v. 396. μητρό; θ' f. 4. -- Peut-être: αξμάτων.

λέγειν. Essayes done de dire άπέχου τὰ δίκαια ποιείν pour ἀπέχου μὴ άδικείν.

δικαια ποιείν pour απεχου μη ασικείν.

397. Ηδίς ψής ; ... μή σαφές, que veuxtu dire? j'appelle sagese (sagement dit)
ce qui est clair, et non, ce qui est obscur.

La reponse d'Oreste ne nous paraît pas
obscure; mais le public d'Athènes demandait un commentaire. Substituer aux Furies
la conscience, c'était la une nouveauté philosophique qui avait besoin d'être développée pour être comprise. La tournure quelque
peu abstraite : ἡ σύντσις, ὅτι σύνσιζα δείν'
είγρασμένος, ne semblait donc pas assez
explicite. Ménélas est l'interpréte des spectateurs en reclamant quelque chose de plus

clair: « un mot philosophique, dit-il, ne passera pour sage et bien dit qu'à condition d'être clairement exprimé ». Voilà comment nous rendons compte de ce vers qui a beaucoup embarrassé les interprètes.

395. Máltozá y'. Ces mots indiquent que ce vers et le vers 400 donnent l'explication du vers 398.

309 H 6εος. La tristesse, λύπη, est ici appelée une déesse, comme l'espérance l'est dans Iph. Aul., v. 392. Cependant l'attribut lάσιμος ne peut s'appliquer qu'à nue maladie. Cf. NC.

402. Ἰιζώγ κουν τάτω équivant à 892πτον. [Hésychos.] On cite Isa, 388 : Ός,

NC. 415. Peut-être: μὴ πατέρα γ' εἴπζς. La leçon θάνατον pourrait venir d'une glose. Nous lisons dans une scholie: Μηδ', αὐτὸς ἀμαρτῶν, εἰς τὸν πατέρα ἀνάφερε τὴν ἀμαρτῶν. — 418. La leçon δ τι ποτ' εἰσὶ θεοί ne se trouve complétée que dans quelques manuscrits de date récente. — 423. Nauck propose: αἰμα μητρῷον. — 424. Manuscrits: εἰς φίλους ἔρυς κακός (ου εἰπὼν κακῶς). Le sens est beureusement rétabli par la correction de Brunck: ἔρυν φίλος. Mais comment expliquer l'origine de la faute? πακός serait-il une glose de φαῦλος, mis par erreur pour φίλος?

tend, qu'Oreste sait un moyen de soulager son malheur, et que ce moyen est le suicide. En effet, les mots ἀναφορὰ et ἀναφέρειν sont ambigus. [Heath.] Cependant le scholiaste dit en expliquant le vers 40f : Mỳ έγε τὸν θάνατον τοῦ πατρός. Ce sens est beaucoup plus satisfaisant; mais il demanderait une correction du texte : cf. NC.

448. "Ο τι ποτ' είσιν οἱ δεοί. On compare Hercule furieux, 1263: Ζεὺς δ', δστις δ Ζεὑς, ainsi que le fragment I de Mélanippe: Ζεὺς, δστις δ Ζεύς οὐ γαρ οἰδα πλην λόγφ Κλύων. 420. Τοιούτον, c'est-à-dire μελλητικόν. Les dieux sont lents à secourir, et surtout à punir; cette dernière idée est souvent exprimée par les poètes grees. Cf. Sophocle, (Ed. Col., 1536: Θεοί γάρ εὖ μέν, όψὲ δ' εἰσορῶσ', δταν Τα θιτ' ἀφείς τις εἰς τὸ μαίνεσθαι τρακῆ.

423. Μετήλθόν σ' αίμα. Le verbe μετέρχεσθει peut se construire avec le double accusatif de la personne poursuivie et du crime à venger. Cf. Cyclope, 280.

424. Οὐ σοφὸς. .. τίλος. C'est ainsi que dans l'. Antigone de Sophoele, v. 98, Ismène

| Po       | ΟΡΕΣΤΗΣ.                                                 | 719 |
|----------|----------------------------------------------------------|-----|
|          | Μενελλος.                                                |     |
| eck's    | Τίς δ' άλλος; ή που τῶν ἀπ' Αἰγίσθου φίλων;              | 435 |
|          | ΟΡΕΣΤΉΣ.                                                 |     |
| an       | Ούτοι μ' ύβρίζουσ', ὧν πόλις τὰ νῦν κλύει.               |     |
|          | ΜΕΝΕΛ ΑΟΣ,                                               |     |
| Zir<br>Z | Άγαμέμνονος δε σχήπτρ' έξ σ' έχειν πόλις;                |     |
|          | ΟΡΕΣΤΗΣ.                                                 |     |
| 33       | Πῶς, οἵτινες ζῆν οὐκ' ἐῶσ' ἡμᾶς ἔτι;                     |     |
| €        | MENEA AOΣ.                                               |     |
| i F      | Τί δρῶντες ὅ τι καὶ σαφὲς ἔχεις εἰπεῖν ἐμοί;<br>ορεΣτης. |     |
| À        | Ψῆρος χαθ' ήμῶν οἴσεται τῆδ' ήμέρα.                      | 440 |
| <b>;</b> | ΜΕΝΕΛΑΟΣ;                                                |     |
|          | Φεύγειν πόλιν τήνδ', ή θανεῖν ή μή θανεῖν;<br>ορεΣΤΗΣ.   |     |
|          | Θανείν ὑπ' ἀστῶν λευσίμφ πετρώματι.                      |     |
|          | ΜΕΝΕΛ ΑΟΣ.                                               |     |
|          | Κάτ' οὐχὶ φεύγεις γῆς ὑπερδαλῶν ὅρους;<br>ορεΣΤΗΣ.       |     |
|          | Κύκλω γάρ είλισσόμεθα παγχάλκοις ὅπλοις.                 |     |

NC. 439. Un scholisste cite la variante ἢ τί, et les meilleurs manuscrits portent εἰπεῖν ἔχεις. Nauck en tire la conjecture: τί δρῶντες; ἢ τι καὶ σαρῶς εἰπεῖν ἔχεις; — 444-442. Ces deux vers sont peut-être interpolés. Après ce qu'Oreste a dit au vers 438, il est clair que les Argiens veulent le condamner à mort. Le vers 444 choque par la cheville ἢ μὴ θανεῖν. Le vers 442 était facile à faire d'après le vers 80.

trouver soit dans les scholies grecques, soit chez les commentateurs modernes, une foule d'explications différentes de ce passage obscur. Aucune ne nous a semblé plausible. Citons la plus ancienne. Callistrate rapportait le mot τριών à Ulysse, Diomède et Agamemnon, les trois auteurs de la mort de l'alamède. Faut-il tenter une autre explication? Oreste veut-il dire, qu'un meurtre dans lequel il n'a pas trempé (οῦ γ' οῦ μετῆν μοι), le fait périr indirectement et a travers trois intermédiaires, à avoir Pa-

lumède, Agamemnon et Œax? (Cf. Xénophon, Cyrop., VII, π, 24: Πρώτον μὶν ἐκ θεῶν γεγονότι, Επειτα δὲ διὰ βασιλέων κεφυκότι.) Nous simons mieux croire à une très-ancienne altération du texte. Cf. NG.

435. Τίς δ' ά)λο;, sous-entendu έξαμιλλάταί σε γῆς; Cf. vers 431.

441. "H θανείν ἡ μὴ θανείν; ou hien pour décider si tu dois mourrir ou vivre?

— Ce vers ne contient pas trois questions, mais sculement deux, dont la seconde est subdivisée. [Hartung.] Cf. NC.

### MENEAAOΣ.

Τδία πρός έχθρῶν, ἢ πρὸς Αργείας χερός; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πάντων πρὸς ἀστῶν, ὡς θάνω • βραχὺς λόγος.
ΜΕΝΕΑΛΟΣ.

 $\Omega$  μέλεος, ήχεις ξυμφοράς εἰς τούσχατον. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Είς σ' έλπὶς ήμή καταρυγάς ἔχει κακῶν. — 'Αλλ' ἀθλίως πράσσουστν εὐτυχής μολῶν μετάδος ρίλοισι σοῖσι σῆς εὐπραξίας, καὶ μή μόνος τὸ χρηστὸν ἀπολαδῶν ἔχε, ἀλλ' ἀντιλάζου καὶ πόνων ἐν τῷ μέρει, γάριτας πατρώας ἐκτίνων εἰς οὕς σε δεῖ. Όνομα γὰρ, ἔργον δ' οὐκ ἔχουστν οἱ φίλοι οἱ μή 'πὶ ταῖσι συμροραῖς ὄντες φίλοι.

Καὶ μὴν γέροντι δεῦρ' ἀμιλλᾶται ποδὶ δ Σπαρτιάτης Τυνδάρεως, μελάμπεπλος κουρᾶ τε θυγατρὸς πενθίμω χεχαρμένος. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άπωλόμην, Μενέλαε· Τυνδάρεως δδε στείχει πρός ήμας, ου μάλιστ' αίδώς μ' ἔχει εἰς όμματ' έλθεῖν τοῖσιν έξειργασμένοις. καὶ γάρ μ' ἔθρεψε μιχρόν ὄντα, πολλὰ δὲ

NC. 445. La variante χθονός pour χερός est indiquée dans le Vaticanus. — 48 νέλα', ἀπωλόμεσθα Elmsley. — 461. Variante (glose) : τοῖστν ἡμαρτημένεις.

445. Πρὸς Άργείας χερός équivaut à παρά τῆς Άργείων δυνάμεως. [Schol.] Ces mots renferment implicitement l'idée de δημοσία, opposé à iδία.

448. Κατατυγάς κακών, un asile contre le malheur, un refuge pour échapper au malheur. Schæfer cite τ. 779: Μολόντι δ' ελπίς έστι σωύδναι κακών. — La longue stichomythie qui se termine ici, est précèdée de deux couplets quinaires, 375-379, 380-384, et se compose de neul groupes. Le premier groupe est formé de dix monosti-

ques, 385-394; les sept suivants en tent chacun six, 395-400, 404-404 412,413-418,419-424, 425-430,43 1. dernier groupe est, comme le p de dix monostiques, 437-448 (en chant les vers 444 aqq. d'après la t ture proposée dans les notes critique

461. Tolow iterpracquivous, à ca ce que j'ai fait. Cf., pour cette signi du datif, Hec., 1483: Must voic ananoi. Tò bidu ouvoic See may yivo.

οιλήματ' έξέπλησε, τον Άγαμέμνονος παῖδ' ἀγκάλαισι περιφέρων, Λήδα θ' ἄμα, τιμώντέ μ' οὐδὲν ήσσον ή Διοσκόρω. οίς, ὧ τάλα:να καρδία ψυχή τ' ἐμή, ἀπέδωκ' ἀμοιδὰς οὐ καλάς. Τίνα σκότον λάδω προσώπω; ποῖον ἐπίπροσθεν νέφος θῶμαι, γέροντος δμμάτων φεύγων κόρας;

465

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

Που που θυγατρός της έμης ίδω πόσιν, Μενέλαον; ἐπὶ γὰρ τῷ Κλυταιμνήστρας τάρῳ γοάς χεόμενος ἔχλυον ώς εἰς Ναυπλίαν ήχοι σύν άλόγω πολυετής σεσωσμένος. Άγετέ με · πρὸς γὰρ δεξιὰν αὐτοῦ θέλω στάς ασπάσασθαι, χρόνιος είσιδων φίλον.

470

475

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

🗘 πρέσδυ, χαῖρε, Ζηνὸς ὁμόλεκτρον κάρκ. ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

🗘 γαῖρε καὶ σὺ, Μενέλεως, κήδευμ' ἐμόν. Έα το μέλλον ώς κακόν το μή είδέναι. δ μητροφόντης δδε πρό δωμάτων δράκων

NC. 468. Seidler proposait βάλω pour λάδω. — 472. Marcianus: χεύμενος. — 473. Variante : fixet. - 475. Marcianus : ypóvios. Vulgate : ypóviov.

463. Φιλήματ' έξέπλησε, il se rassasia de baisers. Cf. Androm., 1087 : Tpett.... ή) (ου διεξόδου; θέφ διδόντες δμματ' έξεπίμπλαμεν. Ιοπ, 1170 : Βοράς ψυχήν έπλήςουν.

468. Nipoç. Les dieux d'Homère se rendent invisibles en se couvrant d'un nuage. 469. Φεύγων, cherchant à éviter. Cf. σώζουσα κάλλο:, τ. 129.

473. Πολυετής, après un grand nombre d'années. L'adjectif χρόνιος s'emploie souvent ainsi. Cf. El., 1167 : Xpóviov lxóus-

vov eic oixouc.

Ĺ

475. Χρόνιος εἰσιδών φίλον, puisque je revois un ami après une longue absence. Voy. la note sur le vers 473.

476. Ζηνδι δμό) εκτρον κάρα. C'est un honneur pour Tyndare que d'avoir partagé l'hymen de Léda avec Jupiter. Dans l'Hercule Furieux, v. 339, Amphitryon dit: "Ο Ζευ, μάτην ἄρ' δμόγαμόν σ' ἐχτησά-

478. La vue d'Oreste arrache à Tyndare un cri d'étonnement, [a. « Qu'il est malheureux, » ajoute le père de Clytemnestre, « de ne pas prévoir les événements! » tò μέλλον ώς κακόν τό μή είδεναι, c'est-àdire : Si j'avais su que je trouverais ici le parricide, je ne serais pas venu. [Scholiaste.]

479. Ο μητροφόντης δράχων. Les anciens croyalent que les vipères (Ly::;) venaient au monde en déchirant le sein de leur mère. Le scholiaste cite un vers de Nicandre, Theriaca, 434 : Γαστέρ' άναδρώσαντε; άμήτορες έξεγένοντο.

στίλδει νοσώδεις αστραπάς, στύγημ' έμόν. Μενέλαε, προσφθέγγει νιν ανόσιον κάρα; ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Τί γάρ; φίλου μοι πατρός ἐστεν ἔχγονος.

Κείνου γὰρ δδε πέρυκε, τοιοῦτος γεγώς; ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πέφυχεν εί δὲ δυστυχεῖ, τιμητέος. ΤΙΝΑΑΡΡΟΣ

Βεδαρδάρωσαι, χρόνιος **ων ἐν βαρδάροις.** 

Έλληνικόν τοι τὸν δμόθεν τιμᾶν ἀεί.
ΤΥΝΑΝΡΕΟΣ.

Καὶ τῶν νόμων γε μὴ πρότερον είναι θέλειν.

Πᾶν τουξ ἀνάγκης δοῦλόν ἐστ' ἐν τοῖς συροῖς.
ΤΥΝΑΑΡΕΩΣ.

Κέχτησό νυν σὺ τοῦτ', ἐγὼ δ' οὐ χτήσομα.
ΜΕΝΕΙΑΟΣ.

Όργη γάρ αμα σου και το γήρας ου σοςόν.

NC, 484. Scholisste: Γράτεται δὶ καὶ « ἀκάθαρτον κάρα. » — 466. Υσί χρόνιος ὧν ἀρ' 'Ε)λάδος. C'est sous cette forme que ce vers somble and pri proverbe: voy. Apollonios de Tyane, Épitres, p. 49, 8, éd. Kaysar.

480. Στίλδει νοσώζεις ἀστραπάς. L'éclat maladif des yeux de l'alièné est comparé au regard d'un serpent.

481. 'Avoriov x222 est une apposition à viv. Quant à l'idée, cf. v. 428, avec la note.

463. Tyndare dit: « Un parricide seraitil en effet le fils de ton frère? Il a plutôt été enfanté par un mauvais génie, »

484. Tiuntéos, colendus est.

485. Χρόνιος ὧν équivant à δτι ἐπὶ πολύν χρόνον ἔς. Le participe présent repond à l'imparfait, Voy, la note sur τὴν ἀνασαν δή ποτ' οὐσαν Ἰλίου. Héc., 481. — Scholiaste: Εἰς παροιμίαν δι ὁ στίχος οὐτος ἐχώρησεν.

486. Το , όμόθεν équivant à τον όμόθεν

Yeyovóta ou nepvzóta, há dil 487. Kai töbe vójnese ja spi civa: Oskete. C. Thurydide, I, 86: I biotespoe töbe vójnese tür ünspiris: ösvónesos.

488. Hav.... copoic. Minimus se soumettre à une continue (vinc) : n'approuve pas. « Aux year des agu roic copoic), dit-il, tout es qui se fit contrainte, est servile. » C'est sini qu'i tophane de Byzance semble sou est ce pasage, puisqu'il l'expliqued : si àvayan; projuctes double est anno comparage, puisqu'il l'expliqued : si àvayan; projuctes double appen.

489. Kéntros vuy où tout(e), par cela, c.-à-d. que ce soient là tes print à toi. m.

## ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ.

Πρός τόνδε σοφίας τίς αν άγων ήκοι πέρι; Εί τὰ καλά πᾶσι φανερά καὶ τὰ μὴ καλά, τούτου τίς ανδρών εγένετ' ασυνετώτερος, όστις τὸ μεν δίχαιον οὐχ ἐσχέψατο ούδ' λλθεν έπι τον χοινον Έλληνων νόμον: 495 'Επεί γάρ έξέπνευσεν 'Αγαμέμνων βίον πληγείς θυγατρός της έμης ύπερ κάρα. αίσγιστον έργον, ου γάρ αίνέσω ποτέ. χρην αὐτὸν ἐπιθείναι μέν αίματος δίχην 500 όσίαν διώχοντ', έχδαλεῖν τε δωμάτων μητέρα τὸ σῶφρόν τ' έλαβεν αν τῆς συμφοράς. καὶ τοῦ νόμου τ' αν είχετ' εὐσεδής τ' αν ήν. Νῦν δ' εἰς τὸν αὐτὸν δαίμον' ήλθε μητέρε. Καχήν γαρ αὐτην ἐνδίχως ήγούμενος. 505 αὐτὸς κακίων μητέρ' ἐγένετο κτανών. Ερήσομαι δέ, Μενέλεως, τοσόνδε σε

NC. 491. Porson a corrigé la leçon πρός τόνδ' άγών (Gregorius Corinthius, VII, p. 1272, éd. Wals: άγωνα) τις σορίας ή εει πέρι; Nauck écrit: πρός τόνδ' άγων ἀν τί σορίας είη πέρι; — 493. Les meilleurs manuscrits portent: γένετ'. Nauck propose: γ΄ γο΄ εν. — 497. τῆς ἐμῆς θυγατρὸς Α, L. ὑπαὶ Hermann, en proposant aussi πάρα δυγατρὸς τῆς ἐμῆς πληγεὶς ὅπο. Peut-être: πληγαΙς θυγατρὸς τῆς ἐμῆς τυπεὶς κ.ρκ. — 504. Marcianus: διώκειν τ'. — 502. Variante: ἀντὶ συμφορᾶς. Mais la pluput des manuscrits, et les meilleurs, portent ἀν τῆς συμφορᾶς, et telle était évidemment la leç in que les scholisstes avaient sous les yeux. — 506. La leçon ἐγένετο μητέρα a été transposée par Porson. Reisig et Nauck: γέγονε μητέρα.

491. Ήχοι équivant à προσήχοι. Cf. Δlc., 291: Καλώς μέν αὐτοῖς κατθανεῖν ἡχον βίον, Suphocle, OEdip. Col., 738: Ἡτέ μοι γένει Τὰ τοῦδε πενθεῖν πήματ' εἰς πλεῖστον πόλεως.

497. Le génitif θυγατρός ne peut guère se lier sans préposition au participe πληγείς. La locution ὑπὲρ κάρα est impropre et obseure. Le texte est gâté. Cf. N°.

504, Διώχοντ(2), en la poursuivant en justice. Euripide prête à la haute antiquité les institutions d'une époque plus avancée. S'il y avait déjà en des tribunaux pour conneltre de l'homicide, l'action d'Oreste ne se comprendrait pas. Voy. la Notice préliminaire.

502. Τὸ σῶρρον ἔλαδεν ἀν τῆς συμφορᾶς, il aurait tiré de ce malheur la réputation de la sagesse. Nous croyons, avec Boissonade, que τῆς συμφορᾶς équivant ici à ἐχ τῆς συμφορᾶς, et non, suivant l'explication généralement admise, à ἀντῖ συμφορᾶς. Quant à τὸ σῶρρον, νογ. la note sur .Ved., 296 : Χωρίς γαρ ἄλλης ἢ; ἔχουσιν ἀργίας.

504. Είς τον αύτον δαίμον(α) équivant à την αύτην τύχην.

εί τόνδ' ἀποχτείνειεν όμολεχτρος γυνή. γώ τοῦδε παῖς αὖ μητέρ' ἀνταποκτενεὶ. χάπειθ' δ χείνου γενόμενος φόνω φόνον λύσει, πέρας δή ποι κακών προβήσεται: Καλώς έθεντο ταύτα πατέρες οι πάλαι. είς όμμάτων μέν όψιν ούκ είων περάν ούδ' εἰς ἀπάντημ', ὅστις αξμ' ἔχων χυροῖ. συγαίσι δ' όσιοῦν, ἀνταποκτείνειν δὲ μή. Αεί γαρ είς έμελλεν έξεσθαι φόνου. τὸ λοίσθιον μίασμα λαμβάνων γερός. Έγω δε μισώ μεν γυναίκας άνοσίους. πρώτην δὲ θυγατέρ', ἡ πόσιν κατέκτανεν. Έλένην τε την σην άλοχον ούποτ' αίνέσω. ούδ' αν προσείποιμ' ούδε σε ζηλώ, κακής γυναικός ελθόνθ' είνεκ' ές Τροίας πέδον. Αμυνῶ δ' δσονπερ δυνατός εἰμι τῷ νόμω, τὸ θηριώδες τοῦτο καὶ μιαιφόνον παύων, ο και γην και πόλεις όλλυσ' δεί. Έπεὶ τίν' είγες, ὧ τάλας, ψυχὴν τότε

NC 511. δή ποί, correction de Heath pour δί ποί, se lit dans quelques man — 514. Variante: χυρίί. — 515. Ancienne vulgate: ώστουν, ἀνταπεκτών 516. Variantes: ἐμελλ' ἐνέξεσθα: et ζόνφ. Le scholiaste du Marcianus Essit E — 517. Variante: χεροίν. — 519. κατέκτεινεν Α, Β. — 523. Leçon τὰ ἀμύνω.

614. Λίμ' έχων, ayant du sang (à ses

615. Φυγαϊσι δ' όσιοῦν, mais (ils ordonnaient) de le parifier par l'exil. Le velbe sous-entendu εκείνουν se tire de οῦκ εἰων, ν. 613. Ματιδιά είτε Ηθ. αδοτε χΙΙ, 104 : 'Ο νόμος ἀνώγει τωῦτό αἰεἰ, οῦκ ἐῶν ρεύγειν οὐδίν πλῆθος ἀνέρωπων ἐκ τῆς μάχης, ἀλλὰ (sous-ent. κελεύων) μένοντας ἐν τῷ τάξι επικρατίειν ἢ ἀπόλλυσους. Suph., OEd. Roi, 236 · Τὸν ἀνδρ' ἀπουδῶ τουτον.... μήτ εἰσδέχετθαι μήτε προσφωνεῖν τινα.... ἀθείν δ' ἀπ' οῖκων πάντις.

616. 'Aεί.... φόνου. Scholiuste : Διόλου γάρ ὁ ϋστερος ἀπέκειτο ἐνέξεσθα:, ἤγουν ἐνοχος ἔσεσθαι, τοῦ φονευθήναι. Ce vers et le suivant disent ce qui arrive qui vengeances se perpétuent, quad suit pas la loi : œvzanouzivav la locution exercia çóvou vest da cire dévoué au fer du meurtiers, a être convainen d'homicide, tenera Cf. xpiverda: 6avázou, xataves davázou (Platon, Rey., VIII, p. 886

523. Άμυνῶ δὲ τῷ νόμῳ, mɨn autre côté, je viendrai au secosa loi. Il faut entendre la loi dost il question aux vers 495 et 512 sqq.

626. Έπεὶ τίν' είχες, ὧ τάλας liaste: 'Αποστροφή τὸ σχημα. Πρ 'Ο. έστην ίδιως ἀπέστρεψε τὸ, λέγι διαλέγεται πρὸς αὐτὸν ὁ περὶ τούπι δλίγου έγκαλῶν τῷ Μενελάω. Cerk

δτ' εξέβαλλε μαστόν ίχετεύουσά σε μήτηρ; Έγὼ μὲν οὐκ ἰδὼν τάκεῖ κακά, δαχρύοις γέροντ' όφθαλμον έχτηχω τάλας. Εν ούν λόγοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμορροθεῖ. 530 μισεί γε πρός θεών και τίνεις μητρός δίκας, μανίαις άλαίνων καὶ φόδοις. Τί μαρτύρων άλλων ακούειν δει μ', ά γ' είσοραν πάρα; 'Ως ούν αν είδης, Μενέλεως, τοισιν θεοίς μή πράσσ' έναντί', ώφελεῖν τοῦτον θέλων: 535 ξα δ' ὑπ' ἀστῶν καταφονευθῆναι πέτροις, ή μή 'πίδαινε Σπαρτιάτιδος γθονός. Θυγάτης δ' έμλ θανοῦσ' ἔπραζεν ἔνδικα: άλλ' ούγι πρός τοῦδ' είκος ήν αὐτήν θανείν. 'Εγώ δὲ τἄλλα μακάριος πέφυκ' ἀνήρ, 540 πλήν είς θυγατέρας τοῦτο δ'ούχ εὐδαιμονῶ.

ΧΟΡΟΣ.

Ζηλωτός δστις ηὐτύχησεν εἰς τέχνα καὶ μὴ ἀπίσημους συμφοράς ἐκτήσατο.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

<sup>7</sup>Ω γέρον, έγώ τοι πρός σὲ δειμαίνω λέγειν, δπου γε μέλλω σήν τι λυπήσειν φρένα.

545

NC. 630. 8. δ' οὖν Hermann. — 634. Porson : μιστῖ τε. — 536-537, vers identiques à 626 sq., sont retranchés par Brunck et par d'autres éditeurs. Hermann a vu qu'on ne pouvait se passer du vers 636, puisque Oreste y ſait allusion (v. 664). Mais, quoi qu'en dise le même critique, le vers 637 n'est pas moins indispensable. En s'adressant à Ménélas, Tyndare commence par les mots : ὡς οὖν ἀν εἰδῆς, « pour que tu n'en ignores point » (v. 634) : il doit done lui faire une menace précise. — 528. Kirchhoff: ἐνδίχως, parce que les deux dernières lettres de ἔνδιχα sont écrites in rassurs dans le Marcianus. — 642-643. Marcianus : εὖτύχηπεν. Stobée, LXXV, 40 (où ces deux vers sont attribués a Diczogène) : ἐν τέχνοι; ¾ καὶ μὴ ᾿πισήμοις συμφοραῖς ὧδύρετο. — 646. Manuscrits : ὅπου σε μέλλω σήν τε λυπήσειν φρένα. Nous avons adopté la correction de Musgrave. — Ce vers était suivi des vers 649 et 650, que nous avons transposés avec Hartung et Kirchhoff.

strophe pathétique est d'un effet d'autant plus grand que l'yndare, qui s'y laisse entraîner, a déclaré lui-même, au vers 481, qu'on ne saurait, sans se souiller, adresser la parole à un parricide.

827. Eliballe magrov. Cf. El. 1206 sq.

537. Σπαρτιάτιδος χθονός. Sparte était la dot d'Hélène. Cf. v. 1062.

638. Επραξεν Ινδικα, elle a eu le sort qu'elle méritait. Cf. Eschyle, Agam., 1443: "Δτιμα δ' οὐκ ἐπραξάτην.

545. Onov, dans un cas où,

Άπελθέτω δή τοῖς λόγοισιν ἐκποδὼν
τὸ γῆρας ἡμῖν τὸ σὸν, ὅ μ' ἐκπλήσσει λόγου,
καὶ καθ' ὁδὸν εἰμι ' νῦν δὲ σὴν ταρδῶ τρίχα.
'Ἐγὼ δ' ἀνόσιὸς εἰμι μητέρα κτανὼν.
ὅσιος δὲ γ' ἔτερον ὄνομα, τιμωρῶν πατρί.
Τί χρῆν με δρᾶσαι: Δύο γὰρ ἀντίθες δυοῖν πατὴρ μὲν ἐρύτευσέν με, σὴ δ' ἔτικτε παῖς,
τὸ σπέρμ' ἄρουρα παραλαδοῦσ' ἄλλου πάρα ἀνευ δὲ πατρὸς τέκνον οὐκ εἴη ποτ' ἄν.
'Ελογισάμην οὐν τῷ γένους ἀρχηγέτη κάλλιον ἀμυνεῖν τῆς ὑποστάσης τροφάς '
ἡ σὴ δὲ θυγάτηρ, μητέρ' αἰδοῦμαι λέγειν,
ἰδίοισιν ὑμεναίοισι κοὐγὶ σώφροσιν

NC. 549. Hermann: ἐτῷδ'. — 550. ὅσιος δ' ἔτερον Α. Β. Γ. Pent-ŝtre: ἀλ' ὑ ὅσιος. — 551. Nauck ἐστἰτ: ἀντίθες λόγω. — 553. La conjecture de καρουρ' ὡς, est inutile. — 554 est écarté par Nauck. — 556. κάλλον ἀμωνείν καθμάλλον (ου μάλλον μ') ἀμῶναι mss. Paley rondamne 556 et 556.

546-548. Oreste voudrait respecter les cheveux blancs de Tyndare; il aimerait à faire abstraction de la vieillesse de son accusateur, « Que ta vieillesse, dit-il, se retire et laisse le chemin libre à mes parolest je marcherai droit devant moi. » — Τοῖς λόγοισιν... ἡμῖν. Deux datifs similaires. Yoy. Ia note sur Médée, 992, et passim. — O μ² ἐκπλήσσει λόγου. Cf. Iph Taur., 240 : Τὶ δ' ἔστι τοῦ παρόντος ἐκπλήσσον λόγου; 550. Ἐτερον ὅνομα, à un autre titre.

551. Δύο γαρ άντίθες δυοίν. Si la leçon est bonne, chacune des deux phrases qui suivent est divisée par le poète en deux idées, le sujet et l'attribut: πακήρ et έρύ-

τευσέν με, ση παῖς et ἔτιντε.

563. Αρουρα, métaphore du même ordre que σπέρμ(α), est souvent appliqué par les Grecs à la génération humaine. Cf. Eschyle, Sept Chefa, 754, Sophoele, OEd. Roi, 1257. Voyes aussi Phén., 18 1 Μη σπέτρε τέχνων άλοχα. Sophoele, OEd. Roi, 1214: Ηατρώρα άλοχε.

554. Aνευ δὲ πατρός.... D'après les scholles, ce vers provoqua cette saillie d'an spectateur: "Ανευ δὲ μητρός, ω κάθωρμ! Εὐριπίδη; La même anecdote se trouve chez

Clément d'Alexandrie, Stram, II. p. et cher Eustathe, auf Od., p. 1139, d'Quant à la théorie professée par cen pensera ce qu'on vandez. Teajon que dans les Euménides d'Eschet, taqu. Apollina se aert da même argoux less parten à xextrament auss xeu, sposée de xuluxtos vacerique. Il liproc, olas un Bréga Broc, Tila aussi la doctrine des Egyptims Dis I, 80) et celle d'Anaxagore, le a d'Eurepide. Cf. Aristote, de dain getV, 1: 'Avolayépax xai l'une tais per yaw, yivadha le tod depoises ti end tò di 67, hu mapiyas tody tènes.

546. The incording equipme 4 5

558. En contractant cet hymen commettant cet adultiere), Optemorar consulta que sa propre passion; elle tendit pas qu'un pere un qu'un tamp posit de sa main. L'expression ité outvaisons équivant danc à solèveir tot, et écapitque par la législation au suivant laquelle la femme se trouvait jours sous la tutelle de quelqu'un. [K]

είς ανδρός ήει λέχτρ' έμαυτον, ην λέγω χαχῶς ἐχείνην, ἐξερῶ · λέγω δ' δμως. 56.) Αίγισθος ήν ό χρυπτός έν δόμοις πόσις. Τοῦτον κατέκτειν', ἐπὶ δ' ἔθυσα μητέρα, άνόσια μέν δρῶν, άλλά τιμωρῶν πατρί. Έφ' οίς δ' ἀπειλείς ώς πετρωθήναι με χρή. άχουσον ώς άπασαν Έλλάδ' ώφελῶ. 565 Εί γὰρ γυναίχες είς τόδ' ήξουσιν θράσους. άνδρας φονεύειν, χαταφυγάς ποιούμεναι είς τέχνα, μαστοῖς τὸν έλεον θηρώμεναι. παρ' οὐδὲν αὐταῖς ἦν ἄν όλλύναι πόσεις έπίχλημ' εγούσαις δ τι τύχοι. Δράσας δ' εγώ 57C δείν', ώς σύ χομπείς, τόνδ' ἔπαυσα τὸν νόμον. Μισῶν δὲ μητέρ' ἐνδίχως ἀπώλεσα, ήτις μεθ' δπλων άνδρ' απόντ' έχ δωμάτων πάσης ύπερ γης Έλλάδος στρατηλάτην προύδωκε κούκ έσωσ' άκήρατον λέγος. 575 έπει δ' άμαρτοῦσ' ήσθετ', οὐχ αὐτῆ δίχην επέθηχεν, άλλ' ώς μή δίχην δοίη πόσει, έζημίωσε πατέρα κάπέκτειν' έμόν.

NC. 562. La variante μητέρι a été imaginée pour accorder ce passage avec l'Électre de Sophoele, tragédie dans laquelle Égisthe est tué après Clytemnestre. — 564. Variante : με δεί. — 575. Manuscrits : ἔσωσεν.

560. Le mot κακῶς, qui ne se trouve que dans la phrase incidente, doit être suppléé après le verbe de la phrase principale, ἐξεςῶ.

662. Έθυσα. Ce verbe indique qu'Oreste accomplit un devoir religieux en immolant sa mère.

564-565. Construisen: άπουσον δ' ώς άπασαν 'Ελλάδ' ώρελω (ἐκείνοις), ἐρ' οξ; (par l'action à cause de laquelle) ἀπειλεῖς ὡς πετρωθήναί με χρή.

866-868. Le démonstratif τόδ(ε) est l'antécédent de l'infinitif φοντύειν. Les mots μαστοῖς τον Ελεον θηρώμεναι sont ane apposition explicative de χαταμγγάς ποιούμεναι εἰς τέκνα. — On peut s'étonner qu'Oreste soit asses froid pour tirer un tel

argument d'une scène dant le souvenir était le tourment de sa vie. Mais le poète cherche à composer un plaidager habile, sans trop s'inquiéter de ce qui convient au personnage qui parle.

571. Τὸν νόμον. Le crime de Clytemnestre, s'il était resté impuni, aurait, suivant Oreste, constitué un précédent et établi un usage (νόμον) dangereux pour tous les époux.

572. Ένδίχως est gouverné par μισῶν. 573-574. Μεθ' ὅπλων ἀνδρ(α).... Έλλαδος στρατηλάτην. Cet argument est aussi allègue par Apollon dans les Euménules d'Eschyle, vers 625 sqq.

578. Έξημίωσε, elle punit Agamemnon du crime qu'elle avait commis.

Πρός θεών, έν οὐ καλῷ μέν ἐμνήσθην θεών. σόνον δικάζων, εί δὲ δή τὰ μητέρος σιγῶν ἐπήνουν, τί μ' ἄν ἔδρασ' ὁ κατθανών: ούχ άν με μισῶν άνεγόρευ' Έρινύσιν: \*Η μητρὶ μὲν πάρεισι σύμ**μαχοι θεαὶ,** τῷ δ' οὐ πάρεισι, μᾶλλον ήδικημένω; Σύ τοι συτεύσας θυγατέρ', ώ γέρον, χαχήν ἀπώλεσάς με διὰ τὸ γὰρ κείνης θράσος πατρός στερηθείς, έγενόμην μητροκτόνος. 'Ορᾶς, 'Οδυσσέως άλοχον **ού κατέκτανεν** Τηλέμαγος ου γάρ έπεγάμει πόσει πόσιν. μένει δ' έν οίχοις ύγιες εύναστήριον. 'Ορᾶς, 'Απόλλων δς μεσομφάλους **εδρας** ναίων βροτοισι στόμα νέμει σαφέστατον. ῷ πειθόμεσθα πάνθ' ἔσ' ἀν κεῖνος λέγη. τούτω πιθόμενος την τεχούσαν έχτανον. Έχεῖνον ήγεῖσθ' ἀνόσιον καὶ **κρίνετε** ·

NC. 580. Faut-il lire φόνον δικαιών? — 586. Les manuscrits, and B: δεί Canter a transposé les mots. — 588-592, condamnés par Dindorf. — 888. Κ όρξι 'Οδυσσέως άλοχον. Le vers 591 prouve qu'il faut ponetuer après 6ρξι. — I riante : όρξι δ'. — 592. ναίει βροτοίσι στόμα νέμων σαφέστατα, Clément d'Ale Protrept., p. 22. Le texte de Justinus Martyr, De mon., p. 426 sq., s'accorde et des bons manuscrits d'Euripide. Variante mal autorisée: σαφέσταταν νέμω. — 581 tient ce vers pour suspect. — 581. Clément : κείνω πιθόμενος. Variante vicious θόμενος. — 595-596. κρίνετε Tournier, κτείνετε mss. Nauck veut que les me κτείνετε.... ούκ έγὼ, soient interpolés.

560. Φόνον δικάζων, dicens causam de cade. Ce sens du verbe δικάζειν est fort extraordinaire. Voy. NC.

884. Σιγῶν, en gardant le silence, c'està-dire: en restant dans l'inaction. Oreste dit qu'il aurait été poursuivi par les Furies de son père, s'il n'avait pas immolé sa mère. Il s'agit des actions d'Oreste, et non de ses paroles.

582. Ανεχόρευ(ε) équivant à άνεδάχχευε. Cf. vers 338.

585. Σύ τοι φυτεύσας.... Scholiaste : 'Ομηρικόν τοῦτο. « Σοὶ πάντες μαχόμεσθα: σὺ γὰρ τέκες ἄγρονα κούρην. » (11., V, 875.)

590. Tyrec, integrum, equivaut à abra-

φθορον, ἀμίαντον. [Schol.] On an dire du lit de Clytemaestre : νε εύναστήριον.

b91-593. Chez Ennius Apollen qu'il était celui « Unde aibl populi d « consilium expetunt, Summerus : « incerti quos ego ope mes Pro in « certos compotesque consil Dimitt « ne res temeie tractent turbides. fragment, qu'on trouve dans Cicin Orat. 1, λιν, 199, est rapporté pa jecture aux Eumenides d'Ennius. — σομφάλους έδρας. Cf. v. 334. — 1 μετ/2 π'équivau pas ici à απί Oreste parle de tous les hommes en gi comme Apollon lui-même dans Enni

| ιε δράν;        |
|-----------------|
| ί μοι           |
| ύγοι,           |
| νεῖν ;          |
| ται τάδε, 600   |
| νως.            |
| οτῶν,           |
| εὖ,             |
| ગ્રહાઁ૬.        |
|                 |
| <b>αῖς</b> 605  |
| ρον.            |
|                 |
| φ,              |
| ι φρένα,        |
| φόνον.          |
| <b>όνων 610</b> |
|                 |

NC. 809. Porson: εἰ μὰ κε)εύσας. Hermann défend la crase μὰ δ. Peut-être: εἰδιὸς κε)εύσας μὰ με βύσεται θανεῖν. — 603. πίτνου τιν Stobée, Anthol., LXIX, 13. πίπτουσειν mss d'Euripide. — 600. Variantes: δυστυχέστατον (Stobée, Anthol., LXXIII, 34), εὶ δυσχερέστερον. — 608. Variante: ερένας. — 609. La plupart des manuscrits, et les meilleurs, portent ἀνεξεις. L. Dindorf: ἀνάξεις. — 612. ἀργείων χορόν L. — 613. Canter a corrigé la leçon ἐκοῦσαν οἰκ ἄκουσαν, d'après la paraphrase greeque: Ποροξυνῶ πάντας κατα σοῦ, καὶ μὰ βουλομένους. — ἀνασείσω Β, Ε.

ών είνεκ ήλθον θυγατρί κοσμήσων τάρον. Μολών γάρ εἰς ἔκκλητον Άργείων ὅχλον ἐκοῦσαν οὺγ ἐκοῦσαν ἐπισείσω πόλιν

597-598. Il oùx.... )500x; le dien, auquel je puis m'en réferer, n'est-il pas un garant d'un- assez grande autorité pour me laver de la souillure?

601. Construises: (Λέγε) δὲ (ὡς τάδε εἰργοσται) οὐα εὐδαιμόνος ἡαίν τοῖς δράσασιν.

dal. Πέτνουσεν εδ. Είσηται άπό μεταικός των αυθών. [Schol.] Voy, la note sur Hipp., 718 et passon.

601. Η 191ξε ne differe pas sensiblement de δυριτι. Cf. Bacch., 331 : Οξεε: μ.δ΄ ξμών μη δύσαζε τών νόμων. [Nanck.] 605-606. 'Asi.... Eustrugéstapos, les femmes entravent toujours les destinées des hommes, de manière à les tourner vers une issue funcste. Tel semble être le sens de ces vers obscurs et peut-être altérés, qu'un a interprétés diversement.

611. Ηυγατρί κοσμήσων τάρον. C'est dans cette intention que Tyndare est venu à Argos. Cf. v. 471.

613. Έκοῦσαν οὺχ ἐκοῦσαν, rolentem nolentem. — Ἐπισείσω, je susciteral, je lanceral contre vous. Cf. vers 256, où ce verbe est employé au propre. σοὶ σῆ τ' ἀδελφῆ, λεύσιμον δοῦναι δίκην. Μᾶλλον δ' ἐχείνη σοῦ θανεῖν ἐστ' ἀξία. η τη τεχούση σ' ηγρίωσ', ές ούς ἀεὶ πέμπουσα μύθους έπὶ τὸ δυσμενέστερον, όνείρατ' άγγελλουσα τάγαμεμνονος. καὶ τοῦθ' ὁ μισήσειαν Αἰγίσθου λέγος οί νέρτεροι θεοί, και γάρ ἐνθάδ' ήν πικρόν, έως ύςηψε δωμ' άνηςαίστω πυρί. Μενέλαε, σοὶ δὲ τάδε λέγω δράσω τε πρόςεί τούμον έχθος έναριθμεί χήδος τ' έμον. μή τωδ' αμύνειν φόνον έναντίον θεοίζ. έα δ' ύπ' ἀστῶν καταφονευθήναι πέτροις. η μη 'πίδαινε Σπαρτιάτιδος χθονός. Τοσαύτ' ακούσας ζοθι, μηδε δυσσεβείς έλη παρώσας εὐσεδεστέρους φίλους. ήμας δ' ἀπ' οίχων άγετε τῶνδε, πρόσπολοι.

Στείχ', ώς άθορύδως ούπιὼν ήμιν λόγος

NC. 615. Elmsley : Ozvety čzatíz. - 016. č; Nauck. el; mss.

614. Avant λεύσυμον δούναι δίκην, il faut sous entendre ώστε ύνας. On sait que δούναι δίκην veut dire « subir un châtiment », jamas dare.

618. Ό. είς ατ(α).... τ(α) Άγαμεμνονος, ces songes envoyés par Agamemnon. L'article indique que Tyndare fait allusion à des songes connus. Or il n'est nulle part question de songes faits par Électre. Rien, au contraire, n'est pl.s celebre que le songe de Clytennestre, raconté par Eschyle, Choeph., 520 sqq., et modifie par Sophoele, Électre, 417 sqq. C'est done à ce songe qu'il fant rapperter notre passage.

619/020. Electre exaspérait son fière en hi parlant, dans ses messages, de l'union adultère des lytemnestre avec légistle. C'est la ce que rappelle Tyndare. Mais il ajonte lui-même le vœu que cette un on, qui fut odiense sur la terre, éséé; ¿), soit en horreur aux dienx des Enfers (soit punie par eux).

621. Avezaisto nuși, par un feu au-

quel Vulcain est étranger, e'est-à-d un inceudie dont les flammes ne matérielles. (La traduction : a tristicst à côté du sens.) Musgrave cite. (Ευντες et Jours, 702, où il est « femme méchante: 'Ητ' ἀνδρα καί περ ἐόντα Εὐει ἀτερ δαλοῦ κ γέναὶ ὁῶκεν. Du reste ces alliam substantif métaphorique avec un qui corrige, en quelque sorte, la h de la mét phore, sont familières au piecs. Voy. 319: 'Αδάκχευτον 1103: 'Αθυρσοι βάκχαι, πίρρ. 'Πασάθοις ἐπ' ἀκομάντοις, avec l 621. 'Έναντου ἐιντοις, avec l

621. Έναντίον θεοῖς. Ces mots dent de ἀμύνειν : cf. v. 534 sq. 625-026. Ces vers sont identiq

625-020. Ces vers sont identiq vers 556 sq. Tyndare répète la mé nace dans les mêmes termes, afin qbien entendu que sa résolution ne point.

650-631. Les mêmes idées ont primées en d'autres termes dans ! πρός τόνδ' ἔχηται, γῆρας ἀποφυγών τὸ σόν. — Μενέλαε, ποῖ σὸν πόδ' ἐπὶ συννοία χυχλεῖς, διπλῆς μερίμνης διπτύχους ἰών ὁδούς;

### MENEAAOΣ.

Έασον· ἐν ἐμαυτῷ τι συννοούμενος, ὅπη τράπωμαι τῆς τύχης ἀμηχανῶ.

635

Μή νυν πέραινε την δόχησιν, άλλ' ἐμοὺς λόγους ἀχούσας πρόσθε, βουλεύου τότε.

#### MENEAAOE

Λέγ' εὖ γὰρ εἶπας. Έστιν οὖ σιγή λόγου κρείσσων γένοιτ' ἀν, ἔστι δ' οὖ σιγῆς λόγος.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

Λέγοιμ' ἀν ήδη. Τὰ μαχρὰ τῶν σμιχρῶν λόγων 640 ἐπίπροσθέν ἐστι καὶ σατῆ μᾶλλον κλύειν. Ἐμοὶ σὰ τῶν σῶν, Μενέλεως, μηδὲν δίδου, ὰ δ' ἔλαδες ἀπόδος πατρὸς ἐμοῦ λαδών πάρα.

NC. 632. Var.: χυχλοί; et χινείς. — Nauck: τῷ (pour τίνι) σὸν ου τῷ σὕ en effaçant le tour naturellement symbolique de l'expression. Cf. Hécube, 312: Ποῖ μ' ὑπεξάγεις πόδα; ποία πόδ Wecklein. — 635. Var.: ὅποι. — 638. ἔστιν Kirchhoff. ἔστι δ' mas. — 640. Scholiaste: "Ενιοι δὲ ἀθετοῦσι τοῦτον καὶ τὸν ἔξῆς στίχον· οὐκ ἔχουσι γὰο τὸν Εὐριπίδειον χαρακτῆρα. Ces critiques avaient certainement tort. On no saurait so passer d'exorde, et en particulier des mots λίγοιμ' ἀν ῆδη.

546 sq. — Άθορύδως, vers 630, s'explique par son contraire :  $\delta$   $\mu$ ' έχπλήσσει λόγου, vers 647.

632-633. Dans son embarras, Ménélas ne peut rester en place : il circule, et ses allées et venues sont l'image des incertitudes et des retours de sa pensée. Hermann cite à propos les vers 221 sq. de l'Antigone de Sophocle, où le garde dit : Πολλών γαρ έσχον φροντιώων έπιστώσεις Όδοις χυκλών έμαυτὸν είς ἀναστροεή.

636. Δόκησιν. Ce mot prend ici le sens de : « délibération, résolution, » De même Εζοξε veut souvent dire : « il a été décidé ».

640-611. Τὰ μακρά.... κλύειν. Cette réflexion vient fort naturellement à la suite de celle que Ménélas vient de faire, et le doute exprimé par quelques critiques an-

ciens sur l'authenticité de ces vers semble mal fondé. Les scholies rappellent que Ménélas aimait la concision du langage, le laconisme de Sparte, son pays, et qu'on lit déjà dans l'Hiale, III, 213: "Hrot μὲν Μετέλαος ἐπιτρογαζην ἀγόρουεν, Παῦρα μὲν, ἀλλὰ μάλα λιγέως ἐπεὶ οὐ πολύμυθος, Οὐδ' ἀγομαρτοιπής.

643. Scholiaste: Τούτου ρηθέντος αξρουστο οΙ ύποκριταὶ τὴν χείρα, ὡς τοῦ Μενελάου ἀγωνιώντος μή ποτε λέγει ότι παρακαταθήκην ἀργυρίου παρά τοῦ πατρὸς παπίστευται. Εὐήθης δέ ἐστιν ὁ τοιαύτης ὑποψίας ἀντιλαμθανόμους Μενέλαος. Εἰ γὰρ μήτε τὸν λέγουσα τόξει, μήτε οὸ ἐστι χρεία, ἱσας ἐν αἰρί τι πιθανόν τὸ γεγνόμενον (είκαι ἐλ ἀπίσταται, περιττέν καὶ ἀπορου [ἐ ἀποσου τὸ ὁρώμενον (είκαι ἐν ἀράμενον) τὸ ὁρώμενον (είκαι ἐν

Ού γρήματ' είπον γρήματ', ην ψυγην εμήν σώσης, άπερ μοι φίλτατ έστι των έμων. Άδιχῶ; Λαδεῖν γρή μ' άντὶ τοῦδε τοῦ κακοῦ άδικόν τι παρά σού και γάρ Αγαμέμνων πατί άδίχως άθροίσας Έλλάδ' Τλθ' ὑπ' "Ιλιον, ούχ έξαμαρτών αύτος, άλλ' άμαρτίαν της σης γυναικός άδικίαν τ' ιώμενος. Έν μεν τόδ' ήμιν άνθ' ένδς δοϋναί σε χρή. Άπέδοτο δ', ώς χρή τοῖς φίλοισι τοὺς φίλους. τὸ σῶμ' ἀληθῶς, σοὶ παρ' ἀσπίδ' ἐχπονῶν. δπως σύ την σην απολάβοις ξυνάορον. Άπότισον ούν μοι ταύτὸ τοῦτ' ἐχεῖ λαδών. μίαν πονήσας ήμέραν ήμῶν ὕπερ σωτήριος στάς, μη δέκ έκπλησας έτη. A δ' Αυλίς έλαδε σράγι' έμης όμοσπόρου. έω σ' έγειν ταύθ'. Έρμιόνην μή κτείνε σύ.

μενον). Il est en effet comique de voir Ménelas faire un geste de surprise et protester ainsi contre la supposition qu'il est emprunté de l'argent à son fière. Reste à savoir si telle n'était pas l'intention du poète : la manière dont ce caractère est présenté, et les mots ου χρηματ' εἰπον, me font soupconner que les acteurs n'avaient pas tort.

614. Ου χρήματ' είπον.... Scholiaste: Ου λένω, φησί, χρήματα, χρυσόν καὶ ἄργυρον, ἀλλά τῷ δντι χρήματα είπον τὴν ἐμαυτοῦ ψυχὴν, ῆτις ἐστί μοι χρήμα τιμιώτατον. On peut aussi supplier σώσεις

après χρήματ(α).

616-650. Voici ce que dit Oreste :
a Si j'ai tort, je venx que, pour réparer
le mal que m'attire ma faute (ἀντὶ τοῦδε
τοῦ κακοῦ), tu me soutiennes même contrairement à la justice. Agamemnon, mon
père, a bien, pour l'amour de toi, injustement armé la Grèce contre Troic, afin de
réparer une faute commise, non par lui,
mais par ta femme. z Europide s'est ingénié
pour trouver des arguments spécieux à

l'appui d'un paradoxe. La prose trouve au fond de ce raiso celle-ci : il faut témoigner su sance par des services aussi sen possible à cenx qu'on a reçus. dire autant de la vengeance, et quoi Oreste s'écrie, en tralnan supplice : Κτανοῦσ' ὄν οῦ χρη χρέων πάθε (Eschyle, Choi 652, 'Απέδοτο, il ascrife.

652. Anticoro, il sacrifia. 1 bole « il exposa. »

653. Παρ' ἀσπίδ (α), dans Cf. Med., 210: Παρ' ἀσπίδα α 655. Έκει λαδών, puisque devant Troie,

puyer sur μίαν πονήσας ήμέρε à marquer que ce sont ces m σωτήριος στάς, qui font antit έχπήσας έτη. Du reste μία ήμέραν est un complèment des σωτήριος στάς ὑπὰρ ἡμῶν. Ο vent chez les écrivains grecs de sicurs participes subordonnés l'a Voy. la note sur Iph. Taur., 61

NC. 667. τί δει φίλων, Aristote, Morale à Nic., X, 1x, p. 1169; Grande Mor., II, xv, p. 1212; Piutarque, De adul. et amic., p. 68. La plupart des mes d'Euripide répitent χρή. — 676. l'écris παρόντ' pour θανόντ'. Schol. νόμιζε δτι πάρεστιν έκεινος καὶ ἀκούτι τρῶε. Heimsæth (Krit. Stud., I, p. 313): τοῦ κατὰ χθονὸς | θανόντος | Ικετεύειν δόκει.

662-664. Ψυγήν δ' ἐυὴν.... Oreste ne veut pas que Ménélas immole Hermione (v. 659); mais il demande à Ménélas de suver la vie aux enfants d'Agamemnon. Klotz a bien compris que telle était la marche des idées. — Δὸς τῷ ταλαιπώρω πατρί. Ces mots sont expliqués par le vers 664. Empécher la race d'un homme de s'éteindre, c'est, d'après les idées antiques, lui rendre le plos grand service qu'il puisse recevoir après la mort. — Παρθένου μαγρον χοονών. Cf. v. 72. Ici, ces paroles indiquent que le sang d'Agamemnon ne s'est pas même perpètué par les femmes.

57

Ź.

9.

665-666. Scholiaste: 'Άλλὰ λέγεις, φησίν, δτι άδυνατόν έστι τὸ βοηθήσαί μοι είνω δέ σοι άντείποιμ' άν. ὡς μά-λιστά μοι δια τοῦτο όρείλεις συμβα-λιστά, είλὸς δτι έν τοῖς άδυνάτοις δεί των φιλων.

674-673. "Ω μέλεος.... τάδε. Ces paroles ne sont pas adressées à Ménélas. Oreste se plaint à part soi (ἐρέμα καθ ἐαυτὸν λεγει, schol) d'être tombé assea has pour invoquer en sa faveur le nom d'une femme telle qu'Hélene : « Mais, ajoute-t-il, pour quel autre objet dois-je faire des efforts pénibles? Τί δὲ (sous-ent. ἀιλο) ταλ 2ιπωρείν με δεῖ; Car c'est pour toute ma race que je fais cette prière. "Υπὲρ γαρ οἰκου παντὸς ἰκετεύω τάδε. » — On peut aussi admettre la ponctuation, proposée par un scholiaste : Τί δὲ; (mais quoi?) ταλ 2ιπωρείν με δεῖ.

678. Ποτωμένην ψυχήν ύπης σού. Ces mots, qui se rapportent par apposition à τὸν θανόντα, presentent l'ombre d'Agamemnon comme voltigeant au-dessus de la tête de Ménélas. Dans Hecube, v. 30, l'ombre de Polydore dit: Υπίρ μητρός φίλης, 'Εκάθης, ἀίσσω.

Ταῦτ' εἴς τε δάχρια καὶ γόους καὶ συμφορὰς εἴρηκα, κἀπήτηκα τὴν σωτηρίαν, θηρῶν δ πάντες κοὐκ ἐγὼ ζητῶ μόνος. κορος.

Κάγώ σ' ίχνοϋμαι, και γυνή περ οὖσ' δίρως, τοῖς δεομένοιστν ώφελειν· οἶός τε δ' εἶ.

Ορέστ', εγώ τοι σόν καταιδοῦμαι κάρα

'Ορέστ', εγώ τοι σόν καταιδοῦμαι κάρα

καὶ χρὴ γὰρ οὕτω τῶν ὁμαιμόνων κακὰ

ξυνεκκομίζειν, δύναμιν ἢν διδῷ θεὸς,

ὑνήσκοντα καὶ κτείνοντα τοὺς ἐναντίους ·

τὸ δ΄ αὐ δύνασθαι πρὸς θεῶν χρήζω τυχεῖν.

ἔΝων γὰρ ἀνδρῶν συμμάχων κενὸν δόρυ

ἔγων, πόνοισι μυρίοις ἀλώμενος,

σμικρὰ ξὺν ἀλκἢ τῶν λελειμμένων φίλων.

Μάγη μὲν οὖν ἀν οὐχ ὑπερδαλοίμεθα

Πελασγὸν Ἄργος · εἰ δὲ μαλθακοῖς λόγοις

δυναίμεθ', ἐνταῦθ' ἐλπίδος προσήκομεν.

NC. 677. Kirchhoff écrit ταῦτ', et relie ce vers au vers précédent. — 688deux vers sont attribués à Électre dans les manuscrits. Center les a rendus au c 686. C'est à tort que Nauck veut supprimer ce vers, et que d'autres ont vouls le

677. Eiz te čáxpoz. Eiz n'équivant pas à  $\mu$ etá, mais vent dire « par rapport à, en vue de ». Cf. Él., 329, et passim.

678. K(2i) ἐπήτηκα, et j'ai réclamé (comme une chose due). Cf. ἀπόδος, vers 643. Le composé ἀπαιτεῖν diffère du simple αἰτεῖν.

6×6. Θνήσκοντα καὶ κτείνοντα τοὺς ἐναντίους, prêt à mourir et prêt à donner la mort aux ennemis (ὡς τεθνηξομενον καὶ ὡς κτενοῦντα τοὺς ἐναντίους, schol.). Le présent exprime souvent une tentative, une intention : voy. la note sur le vers \$10 d'Hecube et passim. C'est ainsi qu'OEdipe dit dans les Phéniciennes, 1620 : Τί μ' ἄρδην ὧδ' ἀποκτείνεις, Κρέον; 'Αποκτενείς γὰς εί με γῆς ἔξω βαὶεῖς. Icl cette manière hyperbolique de s'exprimer

convient parfaitement à un pu d'autant plus disposé à exagérer cipes généraux du dévoucement, plus égoiste quand il s'agit de pu théorie à la pratique.

687. Πρός θεών équivant à πα

688. Άνξρῶν συμμάχων και peut se tourner par : δόρυ κενὸν ὁ συμμαχικῶν. Menelas dit qu'll a sa lance seule, sa lance sipos lances auxiliaires v. Le vers 690 cos qu'il y a d'hyperholique dans cetts sion. Cf. Eschyle, Perses, 734 : ΜεΞέρξην έρχμὸν φασιν οῦ πολλῶν 602. Πελασόν "λουσο

692. Ilshauyov 'Apyoc, Argos, itie des Pélisges. Voy. la note :

Σμιχροῖσι γάρ τὰ μεγάλα πῶς έλοι τις ἄν πονῶν: 'Αμαθές οδν καὶ τὸ βούλεσθαι τάδε. 695 "Όταν γαρ ήδα δήμος είς όργην πεσών. δμοιον ώστε πύρ κατασδέσαι λάδρον. εί δ' ήσύγως τις αύτος έντείνοντι μέν γαλών ύπείχοι χαιρόν εύλαδούμενος, ίσως αν έχπνεύσειεν ην δ' άνη πνοάς. 700 τύχοις αν αὐτοῦ ραδίως δσον θέλεις. Ένεστι δ΄ οίχτος, ένι δὲ χαὶ θυμός μέγας, χαραδοχούντι χτημα τιμιώτατον. Ελθών δὲ Τυνδάρεων τέ σοι πειράσομαι

NC. 694. Les manuscrits portent : σμικροίσι μέν γάρ (ου σμικροίσι μέν). Barnes a :ctranché μέν. - 695, Ce vers est omis dans le ms E de Paris. - On lisait : πόνο:σιν άμαθές και το βούλεσθαι τάδε. Μαίο σμικροίσι πόνοισιν donne un faux sens car dire que ce dernier mot signifie ici « puissance », c'est user d'un expédient inadmissible et inventé exprès pour et passage. Comme A et L portent άμαθες γάρ, j'ai écrit : πονών - άμαθες οδν. - 696. Stobée, Anthol., XLVI, 5 : δταν γάρ όργη δήμος είς θυμον πέση. Nauck vent écrire fice bund; en s'autorisant d'un monostique de Ménandre, v. 74 : Βλάπτει γάρ ανόρα θυμός είς δργήν πεσών. Muis δήμος est ici un mot essentiel. - 697. δμοιο; L. - 698. αὐτό / A. αὐτῷ E. La leçon αὐτό; est confirmée par le scholiaste. - 699. Stobée, l. c. : xalwe Enorro. - 700. Manuscrits : exaveústres (ou exaveugei') . Sta . Kirchhoff et Nauck ont substitue fiv à Stav, afin d'éviter une élision - que les tragiques ne semblent pas admettre. - 701. Nauch : δα' αν θέλης. Cobet : οίου Bilet;. - 704. Variante indiquée dans le Marcianus : Elber & égés dos Turcapeur RE.pageuzi.

696. Le verbe ή6φ, que le scholiaste explique ἀκμάζη, ne doit pas être séparé de είς δργήν πεσών. « Quand le peuple est arrivé au plus fort de la colère, quand la colère du peuple est dans toute sa force. » Cf.

Eschyle, frg. 347 Nauch : Φλόξ ήδήσασα. 697. "Ομοιον... λάδρον, c'est comme un feu (trop) impétueux pour être éteint. -Ouotov work est une locution toute faite qui ne prend point l'accord : cf. Sophocle, Antig. 586.- Aáboov natasbisat est dit comme χαλεπόν εύρειν, θαυμαστόν άκουout et beaucoup d'autres locutions analogues,

698, Autos, « Sententia hæc est : ipse a si leniter cedas, talem etiam populum « invenies. » [Hermann.]

700. Hv δ' ἀ-τ πνοάς, mals quand le souffie de sa enlère tombe. Cf. Sophoele £/., 610 : 'Ορώ μένος πνέουσαν.

701. Túyou de autou équivant à túχοις αν παρ' αύτου. Cf. Philoctète, 1315: Ων δέ σου τυχείν έφιεμαι Άχουσον.

702. Everti.... μέγας. Ce vers et les précédents offrent comme le germe de l'idée que Parrhasios réalisa dans sa peinture du peuple d'Athènes. Pline en dit. Hist. nat., XXXV, xxxvi, 4 : « Volebat « varium, iracundum injustum inconstan-« tem, eundem exorabilem clementem mi-« scricordem, excelsum [gloriosum] humi-« lein, serocem sugacemque ostendere. »

703. Καραδοκούντι κτήμα τιμιώτατον, (mobilité) précieuse pour qui sait attendre. Κτήμα est une apposition qui se rapporte, non à criuo;, encure moins à doyri, mais à l'ensemble des deux membres de phrases : Eventi d' oluto;, éve de uni θυμός μέγας. Voy. la note sur le vers 234 d'Iphigenie à Aulis.

πόλιν τε πείθων τῷ λίαν χρῆσθαι καλῶς.
Καὶ ναῦς γὰρ ἐνταθεῖσα πρὸς βίαν ποδὶ ἔδαψεν, ἔστη δ΄ αὐθις, ἢν χαλῷ πόδα.
Μισεῖ γὰρ ὁ θεὸς τὰς ἄγαν προθυμίας, μισοῦσι δ΄ ἀστοί δεῖ δέ μ', σὐκ ἄλλως λέγω, σώζειν σε σορία, μὴ βία τῶν κρεισσόνων.
Άλκῆ δέ σ΄ σὐκ ἄν, ἢ σὐ δοξάζεις ἴσως, σώσαιμ' ἄν · σὐ γὰρ ῥάὸιον λόγχη μιῷ στῆσαι τρόπαια τῶν κακῶν ᾶ σοι πάρα.
Οὐ γάρ ποτ' Ἄργους γαῖαν εἰς τὸ μαλθακὸν προσηγόμεσθα · νῦν δ΄ ἀναγκαίως ἔχει δούλοισιν εἶναι τοῖς σοροῖσι τῆς τύχης.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ω πλήν γυναικός είνεκα στρατηλατείν
τάλλ' ούδὲν, ὧ κάκιστε τιμωρείν φίλοις:
ρεύγεις ἀποστραρείς με, τὰ δ' ἀγαμέμνονος 39
ρροῦδ'; ἄλγιλος ἦσθ' ἄρ', ὧ πάτερ, πράσσων κακῶς.

NC. 705. On lisait πείσαι τῷ λίαν χρησίαι καλώς, a personader de modina la impétuosité ». Mais, outre qu'il est difficile de trouver ce seus dans ces mots, les ves suivants montrent clairement que Menélas est le sujet de χρησόαι. Voilà pourqui ja substitué πείνων à πείσαι. — 714-715. Aristophane de Byzance rejetait avec raina à leçon trop savante: Άργου. Hermann: Άργους γ΄ ένεκ' ἀν. Comme le texte des Alemdrins portait déji γαία, je propose γαί' ἀν είς τὸ μαλθακόν προσάγε μ', let' εἰ. C. Notes supplementaires. — 718. τὰ/να δ' οὐδίν Α, Ε, L.

705. Τῷ λίαν χρητόμι κολός. Mindlas dit qu'en usant de la prepositor improv) i' e sayera de a traiter avec signise la provion excessive » des adversaires d'Orieste.

706. Ναθς ένταθετσα πρός βίαν ποδίς on navire dont la volle est violementat tendue au moyen da cordage appele ποθε. Paro le gree Fidée de « volle » est asce indiquée par ποδί. Aussi notre traduction française est-elle trop complète : la mention du cordage y est superflue. On compare Sophoele, Ant., 746: Αθτως δε νεός δστες έγκρατής ποδα Τείνας υπείκει μηθεν, υπείος κάτω Στρέψες τὸ λοιπόν σθμαστν ναυτθλεται.

712. Λόγχη μιά. Voyez vers 688.

714-715. Où yàp ποτ(ε).... προστιμισθα. Car (s'il en était autrement, cad, si j'avais avec moi une troupe mabreuse) jamais je n'essayerais de gagan la cité d'Argos par la douceur. Tel doit ètre le sens de ce passage. — L'idée de « autrement», ἀ·λω;, est souvent sous entrafise. Cf. I/h. Aul., 4256; I/Å, Iam., 740. Mais on ne peut se passar de la particule à, et il est difficile d'entendre εξ τὶ μα/θακόν dans le sens de μαλθακώ. Les passages cités à l'appui de cette explication ne sont pas tout à fait analogem. Cf. NC.

7.:

7:

716. Cf. Publi Syri Sent., 499: « Honeste servit qui succumbit tempori. » 724. Φρούδα, évanouis, oubliés. — Ĭ.

Οίμοι προδέδομαι, χούχέτ' εἰσὶν ἐλπίδες, ὅπη τραπόμενος θάνατον ἀργείων φύγω · οὐτος γὰρ ἢν μοι χαταφυγὴ σωτηρίας. — ἀλλ' εἰσορῶ γὰρ τόνδε φίλτατον βροτῶν, Πυλάδην, δρόμω στείχοντα Φωχέων ἄπο, ἡδεῖαν ὄψιν · πιστὸς ἐν χαχοῖς ἀνὴρ χείσσων γαλήνης ναυτίλοισιν εἰσορᾶν.

725

# ΠΥΛΑΔΗΣ.

Θᾶσσον ή μ' ἐχρῆν προδαίνων ἰκόμην δι' ἄστεος, ξύλλογον πόλεως ἀκούσας, τὸν δ' ἰδὼν αὐτὸς σαςῶς, 730 ἐπὶ σὲ σύγγονόν τε τὴν σὴν, ὡς κτενοῦντας αὐτίκα. Τί τάδε; πῶς ἔχεις, τί πράσσεις; φίλταθ' ἡλίκων ἐμοὶ καὶ φίλων καὶ συγγενείας πάντα γὰρ τάδ' εἶ σύ μοι.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ

Οἰχόμεσθ', ὡς ἐν βραχεῖ σοι τὰμὰ δηλώσω κακά. ΠΥΛΛΔΗΣ

Συγκατασκάπτοις αν ήμας κοινά γάρ τὰ τῶν φίλων. 735

ΝC. 723. Var. : δποι. — 724. σω τήριος  $\mathbf{F}$ . — 729. με χρην et πρό άστεος  $\mathbf{A}$ , d'où l'on a tiré πρὸς άστεως. Herwerden : οἱ μ' ἐχρην. — 730. Heimsæth, p. 408, propose σύλλογον πόλεως ἀθροισθέντ', ου καταστάντ', εἰσιδών. Peut-être : ἀκούσας τ' εἰσιδών τ'. — Maximus Planudes, t.  $\mathbf{V}$  p. 625, éd. Walz, cite ὡς θανοῦντας αὐτίκα.

Aφιλος.... πράσσων κακῶς, ὁ mon père, tu n'as donc pas d'amis dans le malheur. Il est vrai qu'Agamemnon est mort, mais il ne s'en agit pas moins de ses intérêts. Sa race s'eteindrait avec la mort de son fils, et c'est la le plus grand malheur qui puisse le frapper dans son tombeau. Voy. v. 662 sqq. — Quant à l'idiotisme ἢσθ' ἄρ(α) « tu es donc », voy. la note sur Iph. Aul., 404: Οίμοι, φίλους ἀρ' οὐχὶ κεκτήμη,ν τάλας, et passim.

724. Κατασυγή σωτηρίας, un asile où l'on cherche le salut. Au vers 448 καταφυγάς κακῶν voulait dire : un asile pour se mettre à l'abri du malheur.

728. Κρείσσων γαλήνης.... Dans P.4gamennon d'Eschyle, v. 900, Clytemnestre dit en revoyant son έρουχ: Λέγοιμ'
αν Φνδρα τόνδε.... Γαίαν ρανείσαν ναυτίλοις παρ' έλπίδα, Κάλλιστον ήμαρ είσιδείν έχ χείματος.

729. Scholiaste: 'Αρμοδίως ἐνταῦθα τῷ τροχαϊκῷ ἐχρήσατο μέτρῳ πρὸς σπουδὴν τοῦ ὑποκριτοῦ. Quant à l'emploi des têtramètres trochaïques, voy. la note sur lph. Aul., v. 347. — Θᾶσσον ἡ μ' ἐχρῆν. Il semblait contraire à la dignité d'un homme libre de marcher trop vite.

730. Tòv δ' lòuv. A prendre le texte tel qu'il est, Pylade mentionnerait deux assemblées du peuple : l'une dont il a entendu parler, l'autre qu'il a vue par luimème. La leçon est altérée. Voy. NC.

731. Κτενούντας. Le nom collectif ξύ))ογος, v. 730, renferme l'idee d'un pluriel. Cf. Iph. Taur., 327 avec la note.

736. Συγκατασκάπτοις αν ήμας, sousent, εξ ώχου, ta perte serait aussi ma ruine. — Κοινά γορ τα τών φίλων. Ce proverbe est mentionné, sans doute d'après Ménandre, dans les Adelphes de Térence, V, 111, 48: « Nam vetus verbum hoe qui-

Σχηψιν είς ποίαν προβαίνων; τοῦτο πάντ' ἔγω μαθών. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούτος ήλθ' ὁ τὰς ἀρίστας θυγατέρας σπείρας πατήρ. 750 ΠΥΑΑΔΗΣ,

Τυνδάρεων λέγεις; ίσως σοι θυγατέρος θυμούμενος. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Αἰσθάνει. Τὸ τοῦδε κῆδος μᾶλλον είλετ' ἡ πατρός. ΠΥΛΑΔΗΣ,

Κούχ ετόλμησεν πόνων σων άντιλάζυσθαι παρών: ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ού γάρ αίχμητής πέφυχεν, έν γυναιξί δ' άλχιμος.

Έν κακοῖς ἄρ' εἶ μεγίστοις, καί σ' ἀναγκαῖον θανεῖν: 755 ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ψησον άμφ' ήμων πολίτας έπι φόνω θέσθαι γρεών. ΠΥΛΑΔΗΣ.

"Η χρινεί τι χρήμα; λέξον· διά φόδου γάρ έρχομαι. ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Η θανείν ή ζήν· ό μῦθος οὐ μαχρός μαχρών πέρι. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Φεῦγέ νυν λιπών μέλαθρα σύν κασιχνήτη σέθεν. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούχ όρᾶς; φυλασσόμεσθα φρουρίοισι πανταχῆ. 760

C. 750. Variante: oxelper. - 755. Marcianus: yap. Nous avons mis un point errogation à la fin de ce vers, d'après Prévost et Klotz. - 758. Brunck a supprimé irticule δ' après μῦθος.

0. Tàs àpistas. Schol. : xat' elpis-

sait parfaitement (cf. 731); c'est que le porte se défie de l'intelligence ou de l'attention de son public. Voy, la note sur les vers 124-127 d'Iphigénie à Aulis.

758. 'O μύθο; se rapporte à ἢ θανεῖν ἢ Siv. Oreste dit : « voilà peu de mots qui en disent beaucoup ». Ne traduisez pas : « Un mot suffit pour décider des plus grands intérits. » On ne parlait point en déposant on vote.

<sup>9.</sup> Construisez: μαθών τοῦτο, έχω :a. Le rapprochement de vouvo et de (a) fait ressortir l'antithèse.

<sup>2.</sup> Toude désignant Tyndare, il est nt que le sujet de ciler(o) est Mené-Klots.]

<sup>ε. Έπὶ φόνω, pour homicide.
7. Pylade demande ce que lui-même</sup> 

# THAAAHE.

Είδον άστεως άγυιὰς τεύχεστν πεφραγμένας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

<sup>6</sup>Ωσπερεί πόλις πρός έχθρῶν σῶμα πυργηρούμεθε.
ΠΙΑΑΑΗΣ.

Κάμε νυν ερού τί πάσχω: και γάρ αὐτὸς άχομπ. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πρός τίνος; Τοῦτ' ἀν προσείη τοῖς ἐμοῖς κακοῖς:

Στρόφιος ήλασέν μ' ἀπ' οίχων φυγάδα θυμωθείς = ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ιδιον ή χοινόν πολίταις έπιφέρων έγχλημά τι;
ΠΥΑΛΑΝΕ

Ότι συνηράμην φόνον σοι μητρός, ανόσιον λέγων. ΟΡΕΣΤΗΣ.

<sup>τ</sup>Ω τάλας, ἔοιχε καὶ σὲ τὰμὰ λυπήσειν κακά. ΠΥΑΛΑΗΣ

Ούχὶ Μενέλεω τρόποισι χρώμεθ ' οἰστέον τάδε.

Ού φοδεί μή σ' Άργος ώσπερ κάμ' ἀποκτείναι θέλι ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ού προσήχομεν χολάζειν το**ϊσδε, Φωχέων δὲ γῆ.** ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δεινόν οί πολλοί, πανούργους όταν έχωσι προστά

NC. 763. δρα τί Herwerden. — προσήκον μέν Α. Nanck propose : προσή - 772. πανούργους Nauck, d'après le Schol. κακούργους mas.

763. Kal.... olyouzs. Allusion à 734.

766. Κοινὸν πολίταις équivaut à δημόστον. Oreste demande si Strophios a un grief particulier contre Pylade, ou s'il l'accuse d'un crime qui intéresse toute la cité. La réponse de Pylade montrera qu'il s'agit d'une causa publica.

767. 'Ανόσιον λέγων, sous-entend. ἐμέ, me disant impie et souillé par cette participation à un parricide. Comme une telle souillare passait pour contagieuse, l'exil s'ensuivait naturellement,

771. Où mporfixoner reliefer équivant à où mporfixer reliefe : fjuzç. La construction personnelle : mporfixer n'est guère unitée, mai conforme au génie de la langue greu Eschyle, Agam. 4079 : "H 6" gives propose to tet de la conforme au génie de la langue greu Eschyle, Agam. 4079 : "H 6" gives propose to tet ma proposé de corriger co dernier :

772. Scholiesto : Ἰστις αινέττευ τάς παθ' αύτον δημαγωγίας, μής είς Κλεορώντα' πρό έτων γόρ δ

Άλλ' όταν χρηστούς λάδωσι, χρηστά βουλεύουσ' αεί.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Είεν. Είς χοινόν λέγειν χρή.

ľ

ΠΥΑΑΔΗΣ.

Τίνος αναγκαίου πέρι;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὶ λέγοιμ' ἀστοῖσιν ἐλθών

ΠΥΑΑΔΗΣ.

ώς έδρασας ένδικα; 775

ΟΡΕΣΤΗΣ.

πατρί τιμωρών έμαυτού;

ΠΥΔΑΔΗΣ.

Μή λάδωσί σ' ἄσμενοι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλ' ὑποπτήξας σιωπη κατθάνω;

ΠΥΑΑΔΗΣ.

Δειλόν τόδε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πῶς ἀν οὖν δρώην;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έχεις πν', ην μένης, σωτηρίαν;

ΟΡΕΣΤΗΣ,

Ούχ έχω.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Μολόντι δ' έλπίς έστι σωθήναι κακών;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὶ τύχοι, γένοιτ' ἄν.

NC. 775. Variante (glose) : ώ; ξπραξας. — 776. Kirchhoff: τιμωρών  $\gamma^*$ . — 777. Variante : δεινὸν τόδε. — 779. Variante : μολόντα. — ἐστιν ἐκδῆναι Β.

διδασκαλία; τοῦ "Ορέστου αὐτό; (lisez : οὖτό;) έστιν ὁ κωλύσα; σκονδά; γενέσθαι Άθηναίοι; πρὸ; Αακεδαιμονίου;, ὡ; Φ.λόχορος Ιστορεί. Voy. la note sur 003.

774. Ei; xoudy légets, délibérer en commun. - Cette délibération commune

est aussi marqué: par la versification. A partir d'ici chaque tétramètre est partage entre deux interlocuteurs,

776. Mr. λάδωσι σ' άσμενοι, (il est a craindre) qu'ils ne s'empurent volontier de tui.

₹.

Οὐ γρήματ' εἶπον γρήματ', ἢν ψυχὴν ἔμὴν σώσης, άπερ μοι σίλτατ' έστὶ τῶν ἐμῶν. 'Αδιχῶ; Λαβεῖν γρή μ' ἀντὶ τοῦδε τοῦ κακοῦ άδικόν τι παρά σου καὶ γάρ Αγαμέμνων πατλο άδίχως άθροίσας Έλλάδ' ήλθ' ὑπ' Ίλιον. ούχ εξαμαρτών αύτός, άλλ' άμαρτίαν τῆς σῆς γυναικός ἀδικίαν τ' ἰώμενος. "Εν μέν τόδ' ήμιν άνθ' ένδς δουναί σε γρή. Άπέδοτο δ', ώς χρή τοῖς ςίλοισι τοὺς ςίλους, τὸ σῶμ' ἀληθῶς, σοὶ παρ' ἀσπίδ' ἐχπονῶν. όπως σύ την σην απολάβοις ξυνάορον. Άπότισον οὖν μοι ταὐτὸ τοῦτ' ἐχεῖ λαδών, μίαν πονήσας ήμέραν ήμῶν ὕπερ σωτήριος στάς, μη δέκ έκπλησας έτη. Α ο Αυλίς έλαδε σράγι ἐμῆς όμοσπόρου, έω σ' έχειν ταῦθ'. Έρμιόνην μή κτείνε σύ.

NC. 648. Variante (glose) : εἰς Ἰλιον. — 654. Les meilleurs mas : ἀπελίδη 456. Nauck propose : σωτήριος στὰς ήμέραν 6' ήμων ΰπερ Ι μίαν πονήσας.

μενον). Il est en effet comique de voir Ménélas faire un geste de surprise et protester ainsi contre la supposition qu'il eût empunté de l'argent a son fière. Reste à savoir si telle n'était pas l'intention du poète : la manière dont ce caractère est présenté, et les mots οῦ χτήμας' εἰπον, me font soupconner que les acteurs n'avaient pas tort.

après χρήματ(α).

610-650. Voici ce que dit Oreste :

a Si j'ai tort, je venx que, pour réparer
le mal que m'attite ma faute (ἀντὶ τοῦδε
τοῦ κακοῦ, tu me soutiennes même contrairement à la justice. Agamem.on, mon
père, a bien, pour l'amour de toi, injustement armé la Grèce contre Troie, afin de
réparer une faute commise, non par lui,
mais par ta fenome, x Euripide s'est ingénié
pour trouver des arguments spécieux à

l'appui d'un paradoxe. La proposition se trouve au fond de ce raisonneme celle-ci : il faut témoigner sa ressu sance par des services aussi semblable possible à ceux qu'on a reçus. On pa dire autant de la vengeance, et voils quoi Oreste s'écrie, en trainant sa mé supplice : Kavoud' ov où xaño ma pa's yassiw ma's (Eschyle, Chee, A. SM.

652. Απεύοτο, il sacrifia. Sans ly bole « il exposa. »

653. Π22' ἀσπίδ(2), dans le hai Cf. Med., 210: Πα2' ἀσπίδα στζναι. 655. 'Εκεϊ λ26ών, puisque ta l'as

devant Troie.

656-657. En récitant ces vers il fam payer sur μίαν πονήσας ήμέραν, de la marquer que ce sont ces mots, et σωτήριος στάς, qui font antithese à έκπλησας έτη. Du reste μίαν καν ήμέραν est un complément détermines σωτήριος στάς ὑπὲρ ἡμών. On voit vent chez les écrivains grees dems on sicurs participes subordonnés l'un à l'a Voy. la note sur Iph. Taur., 695 sq.

δεῖ γάρ σ' ἐμοῦ πράσσοντος ὡς πράσσω τὰ νῦν 660 πλέον φέρεσθαι, χάμε συγγνώμην έχειν. Ψυγήν δ' έμην δός τῶ ταλαιπώρω πατρί κάμης άδελφης, παρθένου μακρόν χρόνον: θανών γάρ οξχον δρρανόν λείψω πατρός. Έρεῖς, ἀδύνατον; Αὐτό τοῦτο τοὺς φίλους 665 έν τοῖς χαχοῖς χρή τοῖς φίλοισιν ώφελεῖν: δταν δ' δ δαίμων εὖ διδῷ, τί δεῖ φίλων; άρχει γάρ αύτος ο θεός ώφελειν θέλων. Φιλεῖν δάμαρτα πᾶσιν Ελλησιν δοχεῖς: χούν ύποτρέγων σε τοῦτο θωπεία λέγω: C70 ταύτης ίχνοῦμαί σ'. "Ο μέλεος ἐμῶν χαχῶν, είς οίον ήχω. Τί δὲ ταλαιπωρεῖν με δεῖ; Υπέρ γάρ οίχου παντός ίχετεύω τάδε.  $^{ au}\Omega$  πατρός δμαιμε θεῖε, τὸν χατὰ χθονὸς παρόντ' ακούειν τάδε δόκει, ποτωμένην 675 ψυχήν ὑπὲρ σοῦ, καὶ λέγειν άγὼ λέγω.

NC. 667. τί δεῖ φίλεν, Aristote, Morale à Nic., X, 1x, p. 1169; Grande Mor., II, xv, p. 1212; Piutarque, De edul. et amic., p. 68. La plupart des mes d'Euripide répètent χρή. — 676. J'écris παρόντ' pour θανόντ'. Schol. νόμιζε δτι πάρεστιν ἐκεῖνος καὶ ἀκούει τάδε. Heimsæth (Krit. Stud., I, p. 313): τοῦ κατὰ χθονὸς | θανόντος ἰκετσύειν δόκει.

662-664. Ψυγήν δ' ἐυἡν.... Oreste ne veut pas que Ménclas immole Hermione (v. 659); mais il demande à Ménclas de sauver la vie aux enfants d'Agamemnos. Klotz a bien compris que telle était la marche des idées. — Δὸς τῷ ταλαιπώρω πατρί. Ces mots sont expliqués par le vers 664. Empécher la race d'un homme de s'éteindre, c'est, d'après les idées antiques, lui rendre le plus grand service qu'il puisse recevoir après la mort. — Παρθένου μαχρον χούνν. Cf. v. 72. Ici, ces paroles indiquent que le sang d'Agamemnon ne s'est pas même perpétué par les femmes.

665-666. Scholiaste: 'Αλλά λέγεις, φησίν, δτι άδύνατόν έστι τὸ βοηθησαί μοι εγω δέ σοι άντείποιμ' άν, ως μάλιστά μοι διά τοῦτο όρείλεις συμβαλέσθας, είδως δτι έν τοῖς άδυνάτοις δεῖ των φιλων.

674-673. "Ω μέλεος.... τάδε. Ces paroles ne sont pas adressées à Ménélas. Oreste se plaint à part soi (ἡρέμα καθ έαυτὸν λέγει, schol) d'être tombé assez has pour invoquer en sa faveur le nom d'une femme telle qu'Hélène : « Mais, ajoute-t-il, pour quel autre objet dois-je faire des efforts pénibles? Τί δὲ (sous-ent. ἐλλο) ταλαιπωρεῖν με δεῖ; Car c'est pour toute ma race que je fais cette prière. 'Υπέρ γάρ οίκου παντὸς Ικετεύω τάδε. »

— On peut aussi admettre la ponctuation, proposée par un scholiaste : Τί δὲ; (mais quoi?) ταλαιπωρεῖν με δεῖ.

675. Ποτωμίνην ψυχήν ύπέρ σου. Ces mots, qui se rapportent par apposition à τὸν θανόντα, présentent l'ombre d'Agamemnon comme voltigeant au-dessus de la tête de Ménélas. Dans Hécube, v. 30, l'ombre de Polydore dit: Υπίρ μητρός φίλης, 'Εκάβης, ἀίσσω.

Ταῦτ' εἴς τε δάχρυα κα**ι γόους και συμφοράς** εἴρηκα, κἀπήτηκα τὴν σωτηρίαν, θηρῶν δ πάντες κοὐκ ἐγὰ ζητῶ μόνος.

Κάγω σ' ίχνοῦμαι, καὶ γυνή περ οὖσ' διεως, τοῖς δεομένοισιν ωφελείν· οἰός τε δ' εί.

MENEAAOΣ.

Όρέστ', εγώ τοι σόν καταιδούμαι κάρα
καὶ ξυμπονήσαι σοῖς καταιδούμαι κάρα
καὶ χρὴ γὰρ οὕτω τῶν ὁμαιμόνων κακὰ
ξυνεκκομίζειν, δύναμιν ἢν διδῷ θεὸς,
"Ηκω γὰρ ἀνδρῶν συμμάχων κενὸν δόρυ
εχων, πόνοισι μυρίοις ἀλώμενος,
ἔνων, πόνοισι μυρίοις ἀλώμενος,

Μάχη μὲν οῦν ἀν οῦν ὑπερδαλοίμεθα
Πελασγὸν Ἄργος : εἰ δὲ μαλθακοῖς λόγοις
δυναίμεθ', ἐνταῦθ' ἐλπίδος προσήκομεν.

NC. 677. Kirchhoff écrit ταύτ', et relie ce vers au vers précédent. — 680-684. deux vers sont attribués à Électre dans les manuscrits. Canter les a rendas au cham 686. C'est a tort que Nauck veut supprimer ce vers, et que d'autres out voula le corri

677. Εξ τε δάκρυα. Εξ n'équivant pas à μετά, mais vent dire « par rapport à, en vue de ». Cf. Él.,329, et passim.

678. K(αi) ἀπήτηκα, et j'ai réclamé (comme une chose due). Cl. ἀπόδος, veis 643. Le composé ἀπαιτείν differe du simple αίτειν.

686. Θνήσκοντα καὶ κτείνοντα τοὺς ἐναντίους, prêt à mourle et prêt à donner la mort aux ennemis (ὡς τεθνηξομενον καὶ ὡς κτενοῦντα τους ἐναντίους, schol.). Le présent exprime souvent une tentative, une intention : voy. la note sur le vers 310 d'Hecube et passim. C'est ainsi qu'Okdipe dit dans les Phéniciennes, 1620 : Τὶ μ' ἄρδην ὧὸ' ἀποκτείνεις, Κρέον; ᾿Αποκτείνεις γὰρ εῖ με γῆς ἔξω βαὶεῖς. Icl cette manière hyperbolique de s'exprimer

convient parfaitement à un person d'autant plus disposé à exagérer les p cipes généraux du dévouement, qu'il plus égoiste quand il s'agit de pesser e théorie à la pratique.

687. Πρός θεών equivant à supà be et dépend de τυχείν.

688. 'Ανδρών συμμάχων κενόν δρρί peut se tourner par : δόρυ κενόν δορά συμμαχικών. Menclas dit qu'il n'a « sa lance seule, sa Lance déposerves lances auxiliaires ». Le vers 690 corriger qu'il y a d'hyperholique dans cette en aion. Cf. Eschyle, Perses, 734 : Monid Espère Ιρημόν φασιν οὐ πολλών μέτ:

692. Hελασγόν Άργος, Argos, l'ant cité des Pélasges. Voy. la note sur Δul., 1198. Σμικροῖσι γὰρ τὰ μεγάλα πῶς ἔλοι τις ἄν πονῶν; Ἀμαθὲς οὖν καὶ τὸ βούλεσθαι τάδε. 695 Όταν γὰρ ἡδῷ δῆμος εἰς ὀργὴν πεσών. ὅμοιον ὥστε πῦρ κατασδέσαι λάδρον τεὶ δ' ἡσύχως τις αὐτὸς ἐντείνοντι μὲν χαλῶν ὑπείκοι καιρὸν εὐλαδούμενος, ὅσως ἄν ἐκπνεύσειεν τὴν δ' ἀνῆ πνοὰς, 700 τύχοις ἀν αὐτοῦ ῥαδίως ὅσον θέλεις. Ένεστι δ' οἶκτος, ἔνι δὲ καὶ θυμὸς μέγας, καραδοκοῦντι κτῆμα τιμιώτατον. Ἑλθὼν δὲ Τυνδάρεων τέ σοι πειράσομαι

NC. 694. Les manuscrits portent : σμικροίσι μὶν γάρ (ου σμικροίσι μέν). Barnes a :ctranché μέν. — 695. Ce vers est omis dans le ms E de Paris. — On lisait : πόνοιστιν ἀμαθές καὶ τὸ βούλεσθαι τάδε. Mais σμικροίσι πόνοισιν donne um faux sens car dire que ce dernier mot signific ici « puissance », c'est user d'un expédient inadmissible et inventé exprès pour es passage. Comme A et L portent ἀμαθές γάρ, j'al écrit : πονών ἀμαθές οὖν. — 696. Stobée, Anthol., ΧLVI, δ : δταν γὰρ δργῷ δῆμος εἰς θυμὸν πέση. Nauck veut écrire ἡδῷ δυμὸς, en s'autorisant d'un monostique de Ménandre, v. 74 : Βλάπτει γὰρ ἄνδρα θυμὸς εἰς ἐργὴν πισών. Μαίε δῆμος est ici un mot essentiel. — 697. δμοιο; L. — 698. αὐτόν Α. αὐτῷ Ε. La leçon αὐτός est confirmée par le scholiaste. — 699. Stobée, l. ε. : χαλῶν ἔποιτο. — 700. Manuscrits : ἐκπνεύστιεν (ου ἐκπ

898. Le verbe ήβἢ, que le scholiaste explique ἀχμάζη, ne doit pas être séparé de εἰς ὀργὴν πεσών. « Quand le peuple est arrivé au plus fort dela colère, quand Lacolère du peuple est dans toute sa force. » Cf. Eschyle, frg. 347 Nauck: Φλὸξ ἡδήσασα.

697. Όμοιον... λάδρον, c'est comme un feu (trop) impétueux pour être éteint. — Όμοιον ώστε est une locution toute faite qui ne prend point l'accord: cf. Sophocle, Antig., 586. — Λάδρον κατασδέσαι est dit comme χαλεπόν εύρειν, θαυμαστόν άκουσαι et beaucoup d'autres locutions analogues.

698. Aŭró;. « Sententia hase est : ipse « si leniter cedas, talem etiam populum « invenies. » [Hermann.]

700. "Hy δ' dvỹ πνοάς, mais quand le souffie de sa colère tombe. Cf. Sophocle Εl., 610: "Ορώ μένος πνέουσαν.

701. Τύχοις ἄν αὐτοῦ équivant à τύχοις ἄν παρ' αὐτοῦ. Cf. Philoctète, 4345: "Ων δέ σου τυχεῖν ἐφίτμαι "Ακουσον.

"Ων δά σου τυχείν ἐφίεμαι 'Ακουσών.
702. "Ενεστι.... μέγας. Ce vers et les précédents offrent comme le germe de l'idée que Parrhasios réalisa dans sa peinture du peuple d'Athènes. Pline en dit, Hist. nat., XXXV, xxxvi, 4: « Volebat « varium, iracundum injustum inconstan- « tem, eundem exorabilem elementem mi « scricordem, excelsum [gloriosum] humi- « lein, ferocem fugacemque ostendere. »

703. Καραδοκοῦντι κτῆμα τιμιώτατον, (mobilité) précieuse pour qui sait attendre. Κτῆμα est une apposition qui se rapporte, non à δῆμος, encore moins à ὀργή, mais à l'ensemble des deux membres de phrases: ἔνεστι δ' οἰκτος, ἔνι δὶ καὶ ὑυμὸς μίγας. Voy. la note sur le vers 234 d'Iphigénie à Aulis.

πόλιν τε πείθων τῷ λίαν χρῆσθαι καλῶς.
Καὶ ναῦς γὰρ ἐνταθεῖσα πρὸς βίαν ποδὶ ἔδαψεν, ἔστη δ΄ αὖθις, ἢν χαλᾳ πόδα.
Μισεῖ γὰρ ὁ θεὸς τὰς ἄγαν προθυμίας,
μισοῦσι δ΄ ἀστοί · δεῖ δέ μ', οὐκ ἄλλως λέγω,
σώζειν σε σοφίᾳ, μὴ βίᾳ τῶν κρεισσόνων.
Άλκῆ δέ σ' οὐκ ἄν, ἢ σὐ δοξάζεις ἴσως,
σώσαιμ' ἄν · οὐ γὰρ βάὸιον λόγχῃ μιᾳ
στῆσαι τρόπαια τῶν κακῶν ἄ σοι πάρα.
Οὐ γάρ ποτ ᾿ Άργους γαῖαν εἰς τὸ μαλθακὸν
προσηγόμεσθα · νῦν δ΄ ἀναγκαίως ἔχει
δούλοισιν εἶναι τοῖς σοφοῖσι τῆς τύχης.

OPETHE

<sup>1</sup>Ω πλήν γυναικός είνεκα στρατηλατείν
τάλλ' οὐδὲν, ὧ κάκιστε τιμωρείν φίλοις:
φεύγεις ἀποστραφείς με, τὰ δ' ἀγαμέμνονος
φροῦδ'; ἄλφιλος ἦσθ' ἄρ', ὧ πάτερ, πράσσων κακῶς

NC. 705. On lisait πεῖσαι τῷ λίαν χρησθαι καλῶς, « persuader de modirer impétuosité ». Mais, outre qu'il est difficile de tronver ce sens dans ces mots, les suivants montrent clairement que Ménélas est le sujet de χρησθαι. Voilà pourquoi substitué πείνων à πεῖσαι. — 714-715. Aristophane de Byzance rejetait avec raiso leçon trop savante: Άργου. Hermann: Άργους γ΄ ἔντκ' ἀν. Comme le texte des Alex drins portait déja γαῖα, je μποροσε γαῖ' ἀν εἰς τὸ μαλθακὸν προσἔγεί μ², teò' εῷ. Notes supplementaires. — 718. τὰλλα δ' οὐδὲν Α, Ε, L.

705. Τῷ λίαν χοῆτθαι κολδίς. Minélas dit qu'en usant de la prismission (πίπον) il e sayera de a traiter avec sugesse la possion excessive » des adversaires d'Orieste.

706. Ναθς ἐνταθεῖσα πρὸς βίαν ποδί, an navire dont la voile est violemment tendue au moyen da cordage appele ποθς. Dans le gice l'idée de « voile » est a-sez indiquée par ποδί. Aussi notre traduction franç ise est-elle trop complète : la mention du cordage y est superflue. On compare Sophoele, Ant., 746 : Αδτως δε ναδς δστις ἐγκρανής πόδα Τείνας ὑπείκει μπζέν, ὑπείος κάτω Στρέψας τὸ λοιπὸν σθμασιν ναυτθλεται.

:

712. Λογγη μιά. Voyez vers 688.

714-715. Οἱ γὰρ ποτ(ε).... προσες μεσθα. Car (s'il en était autrement, à-d. si j'avais avec moi une troupe au breuse) j-mais je n'essayerais de gagne cité d'Argos par la douceur. Tel doit é le sens de ce passage. — L'idée de a au meut », ἄιλως, est souvent sous-entend Cf. Iph. Aul., 1256; Iph. Teur., 70 Mais on ne peut se passer de la partic ἀν, et il est difficile d'entendre siç μαίθακὸς dans le sens de μαίθακὸς, l passages cités à l'appui de cette explittion ne sont pas tout à fait analoge Cf. NC.

716. Cf. Publi Syri Sent., 199: « Ε neste servit qui succumbit tempori. »
724. Φροῦδα, évanonis, onbliés.

Οίμοι προδέδομαι, κούκέτ' εἰσὶν ἐλπίδες, όπη τραπόμενος θάνατον ᾿Αργείων φύγω · ἀλλὶ εἰσορῶ γὰρ τόνδε φίλτατον βροτῶν, Πυλάδην, δρόμῳ στείχοντα Φωκέων ἀπο, ἡδεῖαν ὄψιν · πιστὸς ἐν κακοῖς ἀνὴρ κρείσσων γαλήνης ναυτίλοισιν εἰσορᾶν.

725

# ΠΥΛΑΔΗΣ

Θᾶσσον ή μ' ἐχρῆν προδαίνων ἰχόμην δι' ἄστεος, ξύλλογον πόλεως ἀχούσας, τὸν δ' ἰδὼν αὐτὸς σαςῶς, 730 ἐπὶ σὲ σύγγονόν τε τὴν σὴν, ὡς κτενοῦντας αὐτίκα. Τί τάδε; πῶς ἔχεις, τί πράσσεις; φίλταθ' ἡλίχων ἐμοὶ καὶ φίλων καὶ συγγενείας: πάντα γὰρ τάδ' εἰ σύ μοι.

### OPETHE

Οἰχόμεσθ', ὡς ἐν βραχεῖ σοι τὰμὰ δηλώσω κακά. ΠΥΛΛΔΗΣ

Συγκατασκάπτοις αν ήμας κοινά γάρ τα των φίλων. 735

ΝC. 723. Var. : δποι. — 724. σωτήριος F. — 729. με χρήν et πρὸ ἄστεος Α, d'où Γοπ a tiré πρὸς ἄστεως. Herwerden : οἱ μ' ἐχρήν. — 730. Heimsæth, p. 408, propose σύλλογον πόλεως ἀθροιοθέντ', ου καταστάντ', εἰσιδών. Peut-ètre : ἀκούσας τ' εἰσιδών τ'. — Μαχίπιυς Planudes, t. V  $p_1$  &26, éd. Walz, cite ὡς θανοῦντας αὐτίκα.

'Aφιλος.... πράσσων κακῶς, ὁ mon père, tu n'as donc pas d'amis dans le malheur. Il est vrai qu'Agamemnon est mort, mais il ne s'en agit pas moins de ses intérêts. Sa race s'éteindrait avec la mort de son fils, et c'est la le plus grand malheur qui puisse le frapper dans son tombeau. Voy. v. 662 sqq. — Quant à l'idiotisme ἢσθ' αρ(α) « tu es donc », voy. la note sur Iph. Aul., 404: Οίμοι, φίλους ἀρ' οὐχὶ κεκτήμην τάλας, et passim.

724. Κατατυγή σωτηρίας, un asile où l'ou cherche le salut. Au vers 448 καταφυγάς κακῶν voulait dire : un asile pour se mettre à l'abri du malheur.

728. Κρείσσων γαλήνης.... Dans P.4gamemnon d'Eschyle, v. 900, Clytemnestre dit en revoyant son έρουχ : Λέγοιμ'
άν ἀνδρα τόνδε.... Γαΐαν ρανείσαν ναυτίλοις παρ' έλπίδα, Κάλλιστον ήμαρ είσιδείν ἐχ χείματος.

729. Scholiaste: 'Αρμοδίως ἐνταῦθα τῷ τροχαῖχῷ ἐχρήσατο μέτρῳ πρὸς σπουδὴν τοῦ ὑποκριτοῦ. Quant à l'emploi des tétramètres trochaïques, voy. la note sur ph. Aul., v. 347. — Θᾶσσον ἡ μ' ἐχρῆν. Il semblait contraire à la dignité d'un homme libre de marcher trop vite.

730. Tòν δ' ἰδών. A prendre le texte tel qu'il est, Pylade mentionnerait deux assemblées du peuple : l'une dont il a entendu parler, l'autre qu'il a vue par luimème. La leçon est altérée. Voy. NC.

731. Κτενούντας. Le nom collectif ξύλλογος, v. 730, renferme l'idée d'un pluriel. Cf. Iph. Taur., 327 avec la note.

735. Συγκατασκάπτοις αν ήμας, sousent, εἰ ώχου, ta perte serait aussi ma ruine. — Κοινά γρρ τὰ τῶν φίλων. Ce proverbe est mentionne, sans doute d'après Ménandre, dans les Adelphes de Térence, V, 111, 48: « Nam vetus verbum hoc qui-

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μενέλεως κάκιστος ές έμε και κασιγνήτην έμήν. ΠΥΛΛΑΗΣ.

Εἰχότως, κακῆς γυναικὸς ἄνδρα γίγνεσθαι κακόν.

Ωσπερ ούχ ελθών εμοιγε ταύ**τον απέδωχεν μολών.** ΠΥΛΛΑΗΣ.

Η γάρ ἐστιν ὡς ἀληθῶς τήνδ' ἀφιγμένος χθόνα ΟΡΕΣΤΗΣ.

Χρόνιος άλλ' δμως τάχιστα κακός ἐφωράθη φίλοις. ·

Καὶ δάμαρτα την κακίστην ναυστολών ἐλήλυθεν; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχ ἐχεῖνος, ἀλλ' ἐχείνη χεῖνον ἐνθάδ' ἤγαγεν. ΠΥΛΛΔΗΣ.

Ποῦ 'στιν ἡ πλείστους 'Αχαιῶν ἄλεσεν γυνή μία; ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έν δόμοις εμοῖσιν, εὶ δὴ τούσδ ἐμοὺς καλεῖν χρεών.

Σύ δὲ τίνας λόγους ἔλεξας σοῦ **κασιγνήτῳ πατρός**; 1

Μή μ' ίδεῖν θανόνθ' ὑπ' ἀστῶν καὶ κασιγνήτην ἐμήν.
ΠΥΛΑΔΗΣ.

Πρός θεῶν, τί πρός τάδ' εἶπε; τόδε γὰρ εἰδέναι θέλω. ΟΡΕΣΤΙΣ.

Εύλαβεῖθ', δ τοῖς ρίλοισι δρῶσιν οἱ κακοὶ φίλοι.

NC. 736. εἰς μέ Α. — 737. Heinsæth, p. 96 : εἰκότως ἔχει, γυναικὸς πάν γίγνεσθαι κακόν. Quant à l'ellipse, il compare v. 559 sq. et Soph., ἔί, 4026. 747. τοῦτο γὰρ εἰδέναι ποθῶ Β. τοῦτο γ' mss récents.

a demst, Communia esse amicorum inter se a omnia. » [Porson.]

737. Εἰκοτως, sous-ent. έχει. Cette ellipse est inusitée. Voy. NC.

738. Il faut rapporter ξμοιγε à ώσπερ ούκ έλθών (« comme non venu du moins par rapport à moi ») et suppléer è poi e àπεδωκεν. Quant à ce dermier verbe àπόδος, v. 643.

746. Ίδεῖν θανόν(τα) équivant à α δεῖν ου παριδεῖν θανόντα, être up teur indifférent de la mort, lainer me

- Σχηψιν εἰς ποίαν προδαίνων; τοῦτο πάντ' ἔχω μαθών. ΟΡΕΣΤΗΣ.
- Ούτος ήλθ' δ τὰς ἀρίστας θυγατέρας σπείρας πατήρ. 750 ΠΥΑΑΔΗΣ.
- Τυνδάρεων λέγεις; ίσως σοι θυγατέρος θυμούμενος.
- Αἰσθάνει. Τὸ τοῦδε κῆδος μᾶλλον είλετ' ἢ πατρός.
  ΠΥΑΑΔΗΣ
- Κούχ ετόλμησεν πόνων σῶν ἀντιλάζυσθαι παρών; ΟΡΕΣΤΗΣ.
- Ού γὰρ αἰχμητής πέφυχεν, ἐν γυναιξὶ δ' ἄλχιμος.
- Έν κακοῖς ἄρ' εἶ μεγίστοις, καί σ' ἀναγκαῖον θανεῖν; 755 ΟΡΕΣΤΗΣ.
- Ψῆφον ἀμφ' ήμῶν πολίτας ἐπὶ φόνφ θέσθαι χρεών.
  ΠΥΛΛΑΗΣ.
- "Η χρινεί τι χρήμα; λέξον διά φόδου γάρ έρχομαι. ΟΡΕΣΤΗΣ.
- Τέρι. Θανείν ή ζήν· ο μῦθος ου μακρὸς μακρῶν πέρι.
- Φεῦγέ νυν λιπών μέλαθρα σύν κασιγνήτη σέθεν. ΟΡΕΣΤΗΣ.
- Ούχ δρᾶς; φυλασσόμεσθα φρουρίοισι πανταχῆ. 760

NC. 750. Variante: σπείρων. — 755. Marcianus: γάρ. Nous avons mis un point d'interrogation à la fin de ce vers, d'après Prévost et Klotz. — 758. Brunck a supprimé la particule δ' après μῦθος.

749. Construisez : μαθών τοῦτο, έχω πάντα. Le rapprochement de τοῦτο et de πάντ(α) fait ressortir l'antithèse.

750. Tàc delota:. Schol. : xat' elem-

782. Τοῦδε désignant Tyndare, il est evident que le sujet de είλετ(ο) est Ménélas. [Klotz.]

756. Έπὶ φόνφ, pour homicide.

757. Pylade demande ce que lui-même

sait parfaitement (cf. 731); c'est que le poête se défie de l'intelligence on de l'attention de son public. Voy. la note sur les ters 124-127 d'Iphigénic à Aulis.

758. O p.90; se rapporte à § θανεῖν § Siv. Oreste dit : « voilà peu de mots qui en disent beaucoup ». Ne traduisez pas : « Un mot suffit pour décider des plus grands intérvis. » On ne parlaît point en déposant on vote.

# ΠΥΑΑΔΗΣ.

Είδον άστεως άγυιὰς τεύχεστν πεφραγμένας. ΟΡΕΣΤΗΣ.

<sup>6</sup>Ωσπερεὶ πόλις πρὸς ἐχθρῶν σῶμα πυργηρούμεθα. ΠΥΛΑΛΗΣ.

Κάμε νυν έροῦ τι πάσχω και γάρ αὐτὸς οίχομαι.

Πρός τίνος; Τοῦτ' ἀν προσείη τοῖς ἐμοῖς κακοῖς : ΠΥΛΛΑΗΣ.

Στρόφιος ήλασέν μ' ἀπ' οίχων φυγάδα θυμωθείς πα ορεςτης.

Ιδιον ή χοινόν πολίταις ἐπιφέρων ἔγκλημά τι;
ΠΥΑΛΑΗΣ.

Ότι συνηράμην φόνον σοι μητρός, άνόσιον λέγων. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ω τάλας, ἔοιχε καὶ σὲ τὰμὰ λυπήσειν κακά. ΠΥΛΛΑΗΣ

Οὐχὶ Μενέλεω τρόποισι χρώμεθ' οἰστέον τάδε.

Οὐ φοβεί μή σ' Άργος ὥσπερ κάμ' ἀποκτείναι θέλη; ΠΥΛΑΔΙΙΣ.

Ου προσήχομεν κολάζειν τοῖσδε, Φωκέων δε γη. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δεινόν οί πολλοί, πανούργους όταν έχωσι προστάτο

NC. 763. δρα τί Herwerden. — προσήκον μέν Α. Nauck propose : προσήκο — 772. πανούργους Nauck, d'après le Schol. κακούργους mss.

763. Kal.... olyonat. Allusion à 734.

766. Κοινὸν πολίταις équivant à δημόστον. Oreste demande si Strophios a un grief particulier contre Pylade, ou s'il l'accuse d'un crime qui intéresse toute la cité. La réponse de Pylade montrera qu'il s'agit d'une causa publica.

767. 'Ανόστον λέγων, sous-entend. ἐμέ, me disant impie et souillé par cette participation à un parricide. Comme une telle souillure passait pour contagieuse, l'exil s'ensuivait naturellement,

771. Οὐ προσήπομεν πολάζειν τ έquivant à οὐ προσήπει τοῖσδε πολ ἡμάς. La construction personnelle du προσήπειν n'est guère unitée, mais el conforme au génie de la langue grecque Eschyle, Agam. 4079: "H δ' πύτε δυ μοῦσα τὸν θεὸν καλεῖ Οὐδὲν προσεί ἐν γόοις παραστατείν. Il est vira α proposé de corriger ce deraier pas

772. Scholiuste: Ίσως αίνίτεεται τάς καθ' αύτον δημαγωγίας, μέπα είς Κλεορώντα' πρό έτων γάρ δώ

Άλλ' δταν χρηστούς λάδωσι, χρηστά βουλεύουσ' αεί.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Είεν. Είς χοινόν λέγειν χρή.

ΠΥΛΑΔΗΣ

Τίνος αναγκαίου πέρι;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εί λέγοιμ' άστοῖσιν έλθων

ΠΥΑΑΔΗΣ.

ώς ξδρασας ξνδικα;

775

ΟΡΕΣΤΗΣ.

πατρί τιμωρών έμαυτοῦ;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Μή λάδωσί σ' ἄσμενοι.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλ' ὑποπτήξας σιωπή κατθάνω;

ΠΥΑΑΔΗΣ.

Δειλόν τόδε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πῶς ἄν οὖν δρώην;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έχεις τιν', ην μένης, σωτηρίαν;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Οὐχ ἔχω.

ΠΥΑΑΔΗΣ.

Μολόντι δ' έλπίς έστι σωθήναι κακών;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὶ τύχοι, γένοιτ' ἄν.

NC. 775. Variante (glose): ώ; ξπραξας. — 776. Kirchhoff: τιμωρών γ'. — 777. Variante: δεινόν τόδε. — 779. Variante: μολόντα. — ἐστιν ἐκδῆνα: Β.

διδασκαλία; τοῦ "Ορέστου αὐτό; (lisez : οὖτό:) ἐστιν ὁ κωλύσα; σκονδά; γενέσθαι Άθηναίοι; πρὸ; Αακεδαιμονίου;, ὡ; Φ.λόχορος Ιστορεί. Yuy. La note sur 903.

774. Eig xolvov ) éyelv, délibérer en commun. — Cette délibération commune

est aussi marquée par le versification. A partir d'ici chaque tétramètre est partagé entre deux interlocuteurs.

776. Μή λάδωσε σ' άσμενοι, (il est a craindre) qu'ils ne s'empurent volontierde toi.

Ούχοῦν τοῦτο χρεῖσσον ἡ μένει ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άλλὰ δῆτ' ἔλθω;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Θανών γοῦν ὧος κάλλιον θενεί ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὐ λέγεις · φεύγω τὸ δειλὸν τῆδε.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Μᾶλλον τ μ

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καί τις ἄν γέ μ' οἰκτίσειε

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Μέγα γάρ ηδγένειά ο

ΟΡΕΣΤΗΣ.

θάνατον άσγάλλων πατρῷον.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Πάντα ταῦτ' ἐν ἔμμαστν

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καί τό πραγος ένδικον μοι.

<Σύ> τὸ δοχεῖν εύγου μόνο

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ιτέον, ώς ἄνανδρον ἀκλεῶς κατθανεῖν.

NC. 781. Plusieurs editeurs mettent un simple point après Ελθω. Cependi première personne du singulier, le subjonetif ne prend guère le sens d'un imper veis 550 des Heracli les, básso est amené par při tretyt. — 783. Hermann : 1: gi (ποιχτίσεις. — 785. Ce veis, que nous avons inséré ici, se lit dans les mi après le vers 784. Morell et d'annes le plaçaient après 782. Nauek le me ent chets. -- Vulgate : τὸ πράγμα γ' ἔνδικόν μοι. Mais les meilleurs manuscrits p τὸ πράγμ' Ενδικόν μοι, J'ai pense que la leçon primitive etait πράγος. - V. τῷ δοκείν. Barnes : τὸ દેદ δοκείν. Kirchhoff nous a suggéré le supplément 786. Marcianus : ax) : w; to xathaveiv.

785. Σύ τὸ δοχεῖν εύχου μόνον. Oreste ayant assuré que son action est juste. Pylade répond : a Pourvu qu'elle semble telle : c'est la le seul voir que tu ales a former. > En effet le cas d'Oreste ctait donteux, et, en general, devant les assemblées populaires, ce n'est

pas la le le d'une cause, mais l' des hommes qui décidait du result stote, Rictor. I, 4, dit que la rhetpour objet to busion to abreif. tà l'esta. Les professions d'eloqu temps d'Euripide le savaient très-L

Αἰνῶ τάδε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ή λέγωμεν οὖν ἀδελφἢ ταῦτ' ἐμἢ;

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Μή, πρός θεῶν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δάχρυα γοῦν γένοιτ' ἄν.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ούχοῦν οὖτος οἰωνὸς μέγας.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δηλαδή σιγᾶν ἄμεινον.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τῷ χρόνφ δὲ κερδανεῖς.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Κεῖνό μοι μόνον πρόσαντες,

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τί τόδε χαινόν αὖ λέγεις; 790

ΟΡΕΣΤΗΣ.

μή θεαί μ' οἴστρω κατάσχωσ'.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Άλλα κηδεύσω σ' έγώ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δυσχερές ψαύειν νοσοῦντος ἀνδρός.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ούχ έμοιγε σοῦ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εύλαδοῦ λύσσης μετασχεῖν τῆς ἐμῆς.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τόδ' οὖν ἔτω.

NC. 789. Vaticanus : τῷ χρόνφ γε. Heimsæth, p. 284 : καὶ χρόνφ γε.

789. Τῷ χρόνῳ δὲ κερδανεῖς, et tu gagneras aussi par rapport au temps, tu gagneras aussi du temps. Cf. vers 799.

793. Toò' où itw, eh bien, courous cette chance! qu'il en advienne ce qui pourra! Cf. Med., 798. "Ιτω: τί μοι ζῆν πέρδος; ib., 819: "Ιτω: περισσοί πάντες ούν μέσω λόγοι. — Ceux qui expliquent: a hoc valent, laisse cela » meconnaissent le sens de l'hellénisme (τω.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ZHTZAGO

Ούχ ἄρ' ὀχνήσεις;

ΠΥΛΑΔΗΣ,

Οχνος γάρ τοῖς φίλοις χαχόν μέγε.

Έρπε νυν οίαξ ποδός μοι.

πγλαδής.

Φίλα γ' έχων κηδεύματα. 79

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καί με πρός τύμδον πόρευσον πατρός.

ΠΥΛΑΔΙΙΣ.

'Ως τί δή τόδε;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

"Ως γιν ίχετεύσω με σῶσαι.

ΠΥΑΑΔΗΣ.

Τό γε δίχαιον ώδ' έχει.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μητέρος δὲ μηδ' ἴδοιμι μνῆμα.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Πολεμία γάρ ήν.

Άλλ' ἔπειγ', ώς μή σε πρόσθε ψῆρος 'Αργείων ἔλη, περιδαλών πλευροῖς ἐμοῖσι πλευρὰ νωχελῆ νόσω, 800 ώς ἐγὼ δι' ἄστεός σε σμικρὰ φροντίζων ὅχλου οὐοὲν αἰσγυνθεὶς ὀχήσω. Ποῦ γὰρ ῶν δείξω φίλος, εἴ σε μὴ 'ν δειναῖσιν ὄντα συμφοραῖς ἐπαρκέσω;

ΟΡΕΣΤΗΣ

Τοῦτ' ἐκεῖνο, κτᾶσθ' ἐταίρους, μὴ τὸ συγγενὲς μόνον.

ΝC. 708. μητρός Α, Β. — 803. μὴ "ν Ε, F\$. μὴ vulg.

7θ4. "Οχνος.... μέγα. La même pensée est rendue en d'autres termes dans le vers

748.
798. Μπδ' Ιδοιμι, « ne conspiciam qui« dem, nedum supplicem ibi. » [Klotz.]

801. Ω; veut dire ici « car, » et non «afin que, »

802. Construisez: ποῦ γὰο δείξω çiλο; ών; cl. Iphigénie à Aulis, 406: Δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸ; ἐπ τούτου γεγώς; et la note sur le vers 548 de Mé-

803. El os.... énapatore. La construction du verbe énapasiv avec l'accussif de la personne assistée ne se retrouve peutêtre pas ailleurs.

801. Tour' intivo, hor illud, je vois iri la vérité d'un mot souvent répété « ayez des amis, et non des parents seulement, » Voyez la note sur 168' intivo, Méd., 98, ώς ἀνὴρ, ὅστις τρόποισι συντακῇ, θυραῖος ὢν 805 μυρίων κρείσσων ὁμαίμων ἀνδρὶ κεκτῆσθαι φίλος.

ΧΟΡΟΣ

Ο μέγας δλόος ἄ τ' ἀρετὰ [Strophe.]

μέγα φρονοῦσ' ἀν Ἑλλάδα καὶ

παρὰ Σιμουντίοις ὀχετοῖς

πάλιν ἀνῆλθ' ἐξ εὐτυχίας ᾿Ατρείδαις 810

πάλαι παλαιᾶς ἀπὸ συμφορᾶς δόμων,

ὁπότε χρυσείας ἔρις ἀρνὸς

ἤλυθε Τανταλίδαις,

οἰκτρότατα θοινάματα καὶ

σφάγια γενναίων τεκέων \* 815

δθεν δώματος οὐ προλεί
πει φόνω φόνος ἐξαμεί
βων δισσοῖσιν ᾿Ατρείδαις.

Τὸ καλὸν οὐ καλὸν, τοκέων

[Antistrophe.]

NC. 805. θυραΐος εξς Paley. — 812. χρυσείας Porson, pour χρυσέας. — 813. Ce vers ne s'accorde pas avec le vers correspondant (826). Peut-être: περιήλθε Τανταλίδαις ολιτρότατ' ές θ. Schol.: Παρὰ τοῦ ἀρνὸς ἦλθε. — 816-817. On lisait: δθεν φόνφ φόνος ἐξαμεί-δων δι' αξματος οῦ προλεί-πει. En substituant δώματος à la cheville δι' αξματος, j'ai introduit dans cette phrase une idée essentielle, indiquée par la scholie: Σταγαὶ οῦ διαλείπουσιν τὸν τῶν 'Ατρειδῶν οΐκον. Ce changement entraîna la transposition grâce à laquelle ἐξαμείδων répond maintenant à ἐξανάψη, vers 829. Nauck avait proposé: ἔνθεν δ' αξματόεις ἀμείδων φόνφ φόνος.

805-806. Ces vers contiennent en quelque sorte la morale de cette scène et de la précédente. Le poète explique lui-même pourquoi il a montré le dévouement de Pylade immédiament après l'égoisme de Ménélas. Il n'a garde de rappeler ici les liens de parenté qui unissaient Pylade à Oreste, et qui sont incidemment mentionnés au vers 1233.

807-811. 'Ο μέγας δίδος... ἀπὸ συμφορᾶς δόμων, la haute fortune et la gloire qui faisaient dans la Grèce et devant Troie l'orgueil des fils d'Atrée, ont été détournées de leur cours prospère et refoulées en arière, sous l'influence de l'antique malheur de la maison. — Μέγα φρονοῦσ(α) équivaut à ἡ μέγα έφρόνει. Le participe pré-

sent répond à un imparfait : voy. la note sur le vers 485. — Πάλιν ἀνῆλθ' ἐξ εὐτυχίας, sous-entend. : εἰς δυστυχίαν. Scholiaste : εἰς τοὑπίσω πάλιν ἀνέδραμεν, εἰς δυστυχίαν ἐξ εὐτυχίας μεταδληθεῖσα. — Πάλαι παλαία; est une espèce de superlatif.

813. Xpuesiag čet; ápvég, la latte qui avait pour objet l'agneau d'or. Quant à la fable, voy. 995 sqq. et Él., 699 sqq.

814-815. Ο πτοότατα.... τεκέων: apposition. L'horrible repas de Thyeste peut-il être identifié avec la lutte, ξρις, dont il était la conséquence? Cf. NC.

817. Φόνω φόνος Εξαμείδων, le meurtre alternant avec le meurtre.

819. Tổ xalòv où xalòv, c'est une picté impie. Venger son père par un parπυριγενεί τεμείν παλάμα

ξίρος ες αὐγὰς ἀελίοιο δείξαι,

τόδὶ αὖ κακούργων ἀσέβεια μαινόλις

κακορρόνων τὶ ἀνὸρῶν παράνοια.

Θανάτου γὰρ ἀμρὶ ρόβω

Τυνὸαρὶς ἰάχησε τάλαι
να · Τέκνον, οὐ τολμᾶς ὅσια

κτείνων σὰνὶ ματέρα · μὴ πατρώ
αν τιμῶν χάριν ἐξανά
ἡη δύσκλειαν ἐσαεί.

Τίς νόσος ἢ τίνα δάκρυα καὶ

NC. 820. Porson a rectifié la leçon τέμνειν. — 821-822. Mannacrits: μιὖ κατίαπτε-conjecture: μελάνδευτον) δὲ φόνφ ξέρος εἰς (ou ἐς) ανψάς ἐελίσια ὁ τὸ δ΄ αν κακουργεῖν (variante: κακουργεῖν, indiquée dans le Paticanne) ἐε μεγάλη (Marcianne: μεγάλη, a vec l'observation γρ. κοικίλη). Hermann et F ont vu que μεγάλη était une altération de μαινόλις (μενόλις). Malgré cette em correction les vers 823 sqq. n'offraient qu'un verbiage plat et insignifiant. La pa αν m'a mis sur la voic de la vraie ponctuation de ce passage, ainsi que des rections τὸδ΄ et κακούργων. — 825. Voy. 813, NC. — Triclinius: θανάτου δ΄ — 826. ἰάχησε. Cf. Ij h. Aul., 1009, NC. — 828. Mannacrits: κτείνων σὰν με Hartung a compris qu'il fallait retrancher σάν, glose que Triclinius voulait remplace γε, Hermann. par δὲ.

ricide, c'est accomplir son devoir en commettant un crime affreux.

\$20. Πυριγενεῖ παλάμα. Scholiaste : ἀπητεῖ χειρί, ὡς ἀν ἐκ πυρὸς γεγενημένης ἢ τῷ ξίρει, ἐπεὶ ὑπὸ πυρὸς παλαμάται. De ces deux explications : « avec une main dure comme le fer.,» et « avec l'arme enfant du feu, » la seconde semble plus conforme à la phiascologie des tragiques ef. la mote sur Hipp., (223 : Στόμια πυριγενέ), et le mot ξίρος, 822, est en quelque sorte un commentaire donné par le poete lui-même.

821-821. Meñavêrtov ĉi.... παράνοια. Après avoir dit que la légitimité de la veugeauce ne saurait empécher que le particile soit une chose horrible, le poète ajonte : a Montrer le fer sanglant à la face du ciel, et prendre le soleil a témoin d'un crime, c'est ajonter à l'impété forcenée d'un criminel, la démence d'un esprit détangé, a Or c'est là ce que fait Oreste dans

les Choèphores d'Eschyle, v. 973 sq dans l'Électre d'Euripide, v. 4477 Ici, comme ailleurs, notre poète pa énergiquement contre les données vieille tradition.

824. Scholiste: Μελάνδετον i γει τόνω το μελανδέν καὶ βατόν in αίματος. Le commentateur grec rapp locution homérique κελαινετές alaz de prouer qu'il ne faut pas regard trop près au second élement de ces posés. Du reste on lit dans les Phennes, v. 1091, μελάνετον ξέρος, et l'Hiade, XV, 713, τασγανον μελάνδε

823-824. Les adjectifs nensopys nexoprovers font antithèse. Le pressi rapporte à l'action criminelle du perrile second indique qu'il faut avoir l'édérangé pour étaler à la face du jour l'rougie du sang d'une mère.

829. Πατρώαν τιμών χάριν έφαίν χαριζόμενος τῷ πατρί. [Scholints.]

Ė

τίς έλεος μείζων κατά γᾶν

ἢ ματροκτόνον αἶμα χειρὶ θέσθαι;
οἶον ἔργον τελέσας
βεδάκχευται μανίαις,
Εὐμενίσιν θήραμα φόνω,
δρομάσι δινεύων βλεφάροις,
᾿Αγαμεμνόνιος παῖς.
Τῶ μέλεος, ματρὸς ὅτε
χρυσεοπηνήτων φαρέων
μαστὸν ὑπερτέλλοντ՝ ἐσιδῶν
σφάγιον ἔθετο ματέρα, πατρώων παθέων ἀμοιδάν.

835

840

# наектра.

Γυναίχες, ή που τῶνδ' ἀφώρμηται δόμων τλήμων 'Ορέστης θεομανεί λύσση δαμείς;

845

# XOPOΣ.

Ήχιστα πρός δ' Άργεῖον οἴχεται λεών, ψυχῆς ἀγῶνα τὸν προχείμενον πέρι δώσων, ἐν ῷ ζῆν ἢ θανεῖν ὑμᾶς χρεών.

# HARKTPA

Οίμοι · τί γρημ' έδρασε : τίς δ' έπεισέ νιν;

NC. 833. χερί A. — 834. olov olov A, B, L. — τ) ὰς ὁ τά) ας Hartung. — 835. Hermann: ἐκδεδάκχευται. — 836. Hartung: φόνου. Faut-il écrire: ὑήρτμα, φόδω? — 838. ἀγαμεμνόνειος F. ἀγομέμνονος L. — 840-844, transposés par erreur dans Matthiæ et ailkurs. — 842-843. Variante mal autorisée: πατρώων πενθέων. — l'eut-être: σταγιον ἔθετο τὰν τεκοῦσαν πατρίων παθέων ἀμοιδάν. — 845. νόσω ὰμείς F. — 848. Heimsæth propose δραμεῖν pour δώσων. Kirchhoff voudrait retrancher ce vers, en écrivant plus haut προκείμενόν τ' Επι. L'auteur du Χριστὸς πάσχων se sert deux fois (v. 440 et 441) du vers 847, en le faisant suivre soit de δραμούμενος, solt de τρέχοντος. Peut-être: θευσόμενος Φ.

835. Βεδάκχευται μανίαις. Cf. v. 338 et v. 582.

836. Ευμενίσιν θέραμα ζόνω peut se tourner par: Ευμενίδων άγρευμα δια φόνον γενομενός. [Scholiaste.] Cependant cette construction est très-dure.

838. Δρομάσι βλεφάροις. Voyes la note sur μανιάσιν λυσσήμασιν, ν. 270.

842. Άμοιδάν est une apposition qui porte sur la phrase σχάγιον έθετο μητέςα. Cf. vers 703, vers 1105, et passim.

818. Δώσων. La locution άγῶνα δώσων est inusitée et su-pecte. Porson cherche à la justifier par l'analogie de δίαην δοῦναι. Schæfer et Hermann l'expliquent: « co- » piam facturus ju dicii. » Cf. NG.

# ΧΟΡΟΣ.

Πυλάδης · ἔοιχε δ' οὐ μαχρὰν ὅδ' ἄγγελος λέξειν τὰ χεῖθεν σοῦ χασιγνήτου πέρι.

850

# ΑΓΓΕΛΟΣ.

<sup>3</sup>Ω τλῆμον, ὧ δύστηνε τοῦ στρατηλάτου ᾿Αγαμέμνονος παῖ, πότνι' Ἡλέχτρα, λόγους ἄχουσον οῦς σοι δυστυχεῖς ῆχω φέρων.

# HAEKTPA.

Αἰαῖ, διοιγόμεσθα · δῆλος εἶ λόγω. [Κακῶν γὰρ ἥκεις, ὡς ἔοικεν, ἄγγελος.] 855

# ΑΓΓΕΛΟΣ.

Ψήρω Πελασγῶν σὸν κασίγνητον θανεῖν καὶ σ', ὧ τάλαιν', ἔδοξε τῆδ' ἐν ἡμέρᾳ.

### HAEKTPA.

Οίμοι προσήλθεν έλπὶς, ἢν φοδουμένη πάλαι τὸ μέλλον έξετηκόμην γόοις. — ᾿Ατὰρ τίς άγὼν, τίνες ἐν ᾿Αργείοις λόγοι καθείλον ἡμᾶς κἀπεκύρωσαν θανείν; Λέγ', ὧ γεραιὲ, πότερα λευσίμω χερὶ ἢ διὰ σιδήρου πνεῦμ' ἀπορρῆξαί με δεί, κοινὰς ἀδελςῷ συμφορὰς κεκτημένην.

860

# ΑΓΓΕΛΟΣ.

Έτύγγανον μέν άγρόθεν πυλών έσω βαίνων, πυθέσθαι δεόμενος τά τ' άμφὶ σοῦ τά τ' άμφὶ 'Ορέστου' σῷ γὰρ εὕνοιαν πατρὶ ἀεί ποτ' εἶγον, καί μ' ἔφερδε σὸς δόμος πένητα μὲν, γρῆσθαι δὲ γενναῖον φίλοις.

865

870

KC, 852, écarté par Paley. — 856. Brunck et d'antres critiques ont jugé avec raison que ce vers est une glose marginale, ti.ée d'une autre tragédie d'Euripide. — Faticanus: ὡς ἔρικας. — 861. Porson a rectifié la leçon ἀγών.

850. Οὐ μανράν équivant à οὐα ἔς μακράν, bientôt.

855. Δήλος εξλόγω ne diffère pas, pour le sens, de δηλοϊς λόγω.

859-860. Ποουξύθεν.... γόνις, « evenit « res a me exspectata (ἐλπὶς), quam du« dum metuens futura deflevi, » [Hermann.] — La locution complexe εξετηκόμην γόοις gouverne l'accusatif τὸ μελλον d'après l'an logic du verbe γοᾶσθαι. Voyez la note sur le vers (468 d'Iphigenie à Aulis.

'Ορῶ δ' ὄγλον στείγοντα καὶ θάσσοντ' ἄκραν, ού φασι πρώτον Δαναόν Αίγύπτω δίκας διδόντ' άθροῖσαι λαὸν είς χοινάς έδρας. 'Αστων δε δή τιν' ήρόμην άθροισμ' ίδών. Τί χαινὸν Άργει; μῶν τι πολεμίων πάρα 875 άγγελμ' ανεπτέρωχε Δαναϊδών πόλιν; 'Ο δ' εἶπ'· 'Ορέστην κεῖνον οὐχ ὁρᾳς πέλας στείχοντ', άγῶνα θανάσιμον δραμούμενον; 'Ορῶ δ' ἄελπτον φάσμ', δ μήποτ' ὤφελον, Πυλάδην τε καὶ σὸν σύγγονον στείχονθ' όμοῦ, 880 τόν μέν χατηφή χαὶ παρειμένον νόσω, τὸν δ' ὥστ' ἀδελφὸν ἴσα φίλω λυπούμενον. νόσημα κηδεύοντα παιδαγωγία. Έπεὶ δὲ πλήρης ἐγένετ' Άργείων ὄγλος, χῆρυξ ἀναστὰς εἶπε. Τίς χρήζει λέγειν, 885 πότερον 'Ορέστην κατθανείν ή μή χρεών μητροχτονούντα; Κάπὶ τῷδ' ἀνίσταται Ταλθύδιος, δς σῷ πατρὶ συνεπόρθει Φρύγας. Έλεξε δ' ύπό τοῖς δυναμένοισιν ῶν ἀεὶ διχόμυθα, πατέρα μέν σὸν ἐχπαγλούμενος, 890 σὸν δ' οὐκ ἐπαινῶν σύγγονον, καλοὺς κακοὺς

NC. 876, Ancienne vulgate: ἀνεπτέρωσε. — La glose δχλον (cf. v. 871) est indiquée comme variante de πόλιν dans le Marcianus. — 879. Vaticanus: ἀίλπτον θαῦμ'. — 882. Marcianus: φίλον. Klotz adopte cette erreur de copiste, désavouée par le sehonhaste. — 891. Manuscrits: καλοῖς κακούς. Valchenaer: καλῶς κακούς. Hartung et Nauch: καλοὺς κακούς.

8°2-873. Οὖ φασι... ἔδρας. On connaît la fable des Danaides. Ce qu'Euripide en dit ici, ne se trouvait pas dans les Danaides d'Eschyle et nous semble peu conforme à l'esprit de la vieille légende. Danaüs avait ordonné à ses filles de tuer leurs jeunes époux. Poursuivi par Ægyptos, le père des victimes, il consentit, selon notre poete, a se faire juger (ἐοῦναι δίκαι) par le peuple d'Argos, et il réunit les Argiens semblées et où Oreste est jugé a son tour. Cette colline (ἄρρα, v. 871) portait, d'apprès les scholies, le nom de Πρών.

883. Παιδαγωγία, en le condulerat comme on conduit un enfant. Cl. Bacch. 193: Γίρων γέροντα παιδαγωγήσω σ' έγώ.

895. Tie profes léveux Euripide ne s'écarte guère de la formule usitée dans l'assemblée du peuple d'Athènes, où le héraut demandait : Tie àyoptées \$660atat; Cl. Démanthène, Couronne, 170.

890. Έλπαγιούμενος, professent une grande admiration pour..., s'existement un. .. Cl. Héc., 1157.

821. Kaissi; anessi depres; Cette elliance de moto rend liten la duplicité du

λόγους έλίσσων, ότι χαθισταίη νόμους είς τούς τεχόντας ού χαλούς τό δ' όμμ' άεί σαιδρωπόν εδίδου τοίσιν Αλγίσθου φίλοις. Τὸ γὰρ γένος τοιοῦτον : ἐπὶ τὸν εὐτυχῆ 205 πηδῶσ' ἀεὶ κήρυκες ' ὅδε δ' αὐτοῖς φίλος, ες αν δύνηται πόλεος έν τ' άργαίσιν ή. 'Επὶ τῶὸε δ' ἀγόρευε Διομήδης ἄναξ. Ούτος κτανείν μέν ούτε σ' ούτε σύγγονον εία, φυγή δε ζημιούντας εύσεβείν. 903 Έπερρόθησαν δ' οί μέν ώς καλώς λέγοι, οί δ' ούχ ἐπήνουν. Κάπὶ τῶδ' ἀνίσταται άνήρ τις άθυρόγλωσσος, ίσχύων θράσει, Άργεῖος οὐχ Άργεῖος, ἡναγκασμένος, θορύδω τε πίσυνος κάμαθει παρρησία, 905

NC. 899. οὐδὶ σύγγονον A. — 901. La variante λαοί δ' ἐπερρόθησαν vient da ven 553 d'Hécube. — 902. ἐπὶ δὶ τῷδ' Β. — 904. ἐξογκούμενος Camper.

discours de Talthybios. Cf. Iph. Aul., 378: Βούλομαί σ' είπεῖν κακῶς εδ. Iph. Taur., 559: 'Ως εδ κακὸν δίκαιον εἰσ-ἐπράξατο.

892. "Οτι καθισταίη νόμους, qu'il établissait un usage, un précédent.

895-897. Scholiaste: Καὶ ἐν ἄλλοις κατὰ τῶν κτρύκων λέγει ὅτι « Ἰκεί ποτ' ἐστὶ σπέρμα κιρύκων λάλον, » Dans les Τιογεαπες, 425, les hérauts sont appelés ἔν ἀπέχθημα πάγκοινον βιοτοῖς. Cf. Héruel, 292 sqq. Cette animosité constante du poête contre les hérauts a dù être motivée par un fait contemporain.

807. Le génitif πόλεος dépend grammaticalement de άρχαῖς, mais la place qu'il occupe dans l'ordre des mots indique que l'idée de πόλις se rapporte aussi a δύνηται et qu'après ce verbe il faut sous-entendre ἐν πόλει.

900. Φυγχ δε ζημιούντας εὐσεδείν, sous-entendu έκελευε (comp. la note sur le vers διδ), « mais il proposait de satisfaire au devoir religieux en infligeant la peine de l'exil aux enfants d'Agamemon ». Cela n'implique pas que la peine de moit parût dans ce cas une chose impie à Diomède : le mot εὐσεδεῖν marque

sculement, qu'il serait contraire à la lai religieuse de laisser les meurtriers dans le navs

903. Άθυρόγλωσσος, d'une langue sus frein. Sophocle, Philoctète, 188, appelle l'écho άθυρόττομος. Théograis, cité par Musgrave, dit, vers 421 : Πολλοϊς ἀνθρώπων γλώσση θύραι σύα ἐπίπεντα 'Αρμοδίαι.

904. Appelos oùs Appelos, Argies de faux aloi. Ce trait précis indique qu'Esti-pide fait ici le portrait d'un démagger de son temps. Or le scholiaste rappelle a propos que Cléophon, alors très infi dans l'agora d'Athènes et partisan de la guerre à outrance (voy. la note sur le vers 772), passait pour un citoyen intres. νόθος πολίτης, et pour Thrace d'origine. D'après Aristophane (cf. Grenouilles . v. 690) « une hirondelle thrace gazonille sur ses lèvres barbares. » — 'Hvzyazopé-vo;, intrus, entré de vive force dans la cité. Hermaun cite Aristophane, Oissess, 32 : "Qv oùn dord; eindiaterai. Il Lat avouer toutefois, que le mot hvaynaspaνος, « force, » ne se prête pas facilement à cette explication, et que la leçon pourrait être gâtée.

πιθανός ἔτ' αὐτοὺς περιδαλεῖν χαχῷ τινι.

"Όταν γὰρ ἡδύς τις λόγοις φρονῶν χαχῶς
πείθη τὸ πλῆθος, τῆ πόλει χαχὸν μέγα.

δσοι δὲ σὺν νῷ χρηστὰ βουλεύουσ' ἀεἰ,
κὰν μὴ παραυτίχ', αὖθίς εἰσι χρήσιμοι
πόλει. Θεᾶσθαι δ' ὧδε χρὴ τὸν προστάτην
ἰδόνθ' ὁμοῖον γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται
τῷ τοὺς λόγους λέγοντι τῷ τ' ἰωμένῳ.

'Ὁ δ' εἰπ' 'Ορέστην χαὶ σ' ἀποχτεῖναι πέτροις
βάλλοντας ὑπὸ δ' ἔτεινε Τυνδάρεως λόγους
[τῷ σφὼ χαταχτείνοντι τοιούτους λέγειν].

'Αλλος δ' ἀναστὰς ἔλεγε τῷδ' ἐναντία,
μορρῆ μὲν οὐχ εὐωπὸς, ἀνδρεῖος δ' ἀνὴρ,

NC. 906 à 913, écartés par Dindorf; 907 à 913, par Kirchhoff. — 906. Helmsoth, Eritische Studien, I, p. 318, propose lx ανός pour πιθανός. — Valckenaer: ἔτ' ἀστούς. — 907. τις, correction de Musgrave pour τοῖς. — 911-912. Heimsoth, I, p. 317: τὸν προστάτας | κρίνονδ'. — 913. Musgrave et Brunck ont corrigé la leçon λίγοντι καὶ τιμωμένω, qui n'offre point de sens, quoi qu'en disent certains interprètes. L'erreur des copistes vient sans doute de καὶ τῷ lωμένῳ, paraphrase de τῷ τ' lωμένω. — 914. ὁ δ' est une correction de Heimsoth pour δς, relatif qui est à sa place au vers 923, mais qui semble inadmissible ici, après une digression de sept vers. — 916. J ai mis entre crochets ce vers que je tiens pour interpolé. Voyez la note explicative. — Variante vicieuse: κατακτέναντι.

906. Πιθανός.... κακῷ τινι, homme dont on peut croire qu'il jettera encore les Argiens dans quelque malheur. Nous eroyons que πιθανός ne veut pas dire ici : « persuasif », mais que ce mot a le sens passif que nous venons d'indiquer.

911-913. Θεᾶσθαι... τῷ τ' ἰωμίνῳ. Le poete dit qu'il faut contempler, juger (θεᾶσθαι), le chef du peuple (προστάτην: cf. vers 772) en se mettant à ce point de vue (ιδιό' ἰδόντι), c'est-à-dire: en envisageant non-seulement le présent, mais encore et surtout l'avenir. Car, ajoute-t-il, il en est de l'orateur comme du médecin: l'un et l'autre ne peuvent être jugés qu'après un certain temps; l'un et l'autre ne doivent pas flatter celui qui les consulte, mais le soumettre quelquesois à un traitement rigoureux afin d'amener un bien dans l'avenir. — Τῷ τ' ἰωμένφ êquivaut à τῷ τ' ἐατρῷ. Si le poete se sert sei d'une tour-

nure moins usitée, c'est que les mots τῷ τοὺς λόγους λέγοντι amenaient naturellement un autre participe.

915. 'Υπό δ' έτειν: équivaut à ὑπέδαλλε δέ. [Hésychios.] En disant que Tyndare avait suggéré le discours de cet orateur, le poète laisse entendre que l'adversaire d'Oreste se servait des mêmes arguments que Tyndare a développés aux vers 491 sqq., et qu'il eût été fastidieux de répéter ici.

916. Ce vers est plus qu'inutile, « Tyndare suggérait de pareils discours a cet orateur qui vous condamnait à mort (ou bien : à quiconque vous condamnait à mort), » Quels discours? Le messager n'en a raporté que la sentence de mort, qui en était la conclusion. Les mots τοιούτους λέγειν ne sauraient donc rien ajouter au sens de τῷ στω χατακτείνοντι.

948. Μορρή μεν ούκ εὐωπός. Musgrave n'aurait pas dù, a cause de ces mots, rapδλιγάχις ἄστυ κάγορᾶς χραίνων κύκλον. αύτουργός, οίπερ καὶ μόνοι σώζουσι γῆν. 928 ξυνετός δέ, γωρείν όμόσε τοίς λόγοις θέλων. άκεραιος, άνεπίπληκτον ήσκηκώς βίον. δς εἶπ' 'Ορέστην παῖδα τὸν Άγαμέμνονος στεφανούν, ός ήθέλησε τιμωρείν πατρί. κακήν γυναϊκα κάθεον κατακτανών. 325 η κείν' ἀφήρει, μήθ' δπλίζεσθαι γέρα μήτε στρατεύειν έχλιπόντα δώματα. εί τάνδον οίχουρήμαθ' οί λελειμμένοι φθερούσιν, ανδρών εύνιδας λωδώμενοι. Καὶ τοῖς γε γρηστοῖς εὖ λέγειν ἐφαίνετο. 930 χουδείς έτ' είπε. Σός δ' έπηλθε σύγγονος. έλεξε δ'. ΤΩ Υῆν Ἰνάγου κεκτημένοι, [πάλαι Πελασγοί, Δαναΐδαι δὲ δεύτερον,] ύμιν αμύνων ούδεν ήσσον ή πατρί

NC. 021. χωρείν 6' Rauchenstein. Je mets une virgule avant χωρείν. — 922. Variante moins autorisée: ἀνεπίληπτον. — 920. φθερούσιν Wecklein. φθείρουσιν mss. — 933. Musgrave et la plupart des critiques jugent que ce vers, cité par Enstable, sé lliad., p. 320, 1, et ailleurs, est une interpolation, tirée d'une autre tragédie d'Enipide. La particule δέ ne se trouve que dans quelques manuscrits récents.

porter à Socrate une peinture qui n'offre d'allieurs aucune ressemblance avec ce philosophe. L'intention du poéte est nett ment marquée dans le vers 920. Il veut faire l'éloge des citoyens qui cultivent leur champ de leurs propres mains, qui fréquent nt peu la ville, mais vivent à la campagne, comme en faisait autrefois, an bon v.eux temps. Ces hommes, qui ne payent pas de mine, anis qui sont vaillants et intégres, il les appelle l'unique salut du pays (είπερ κοὶ μόνοι πόζουσι γῆς). On se souvient qu'un homme de cette espèce, αὐτουσγός, a le beau rôle dans la tragédie d'Électre.

919. Χρχίνων. Ce rerhe a ici son sens premier : a efflemer, toucher ». Un poëte cot : mporain d'Emipide, Achéus d'Frétie, cité par Athénée, VII, p. 277 B, disait des poissons : Χρχίνοντες οὐρχίστουν εύδιος Δύός. [Porson.]

920. Αυτουργός, οίπερ, l'un de ces paysans qui. Un nom commun rappelle aux Grees l'espèce tout entière, et pest être suivi, quoiqu'an singulier, d'an relatif au pluriel. Cf. Tite-Live, XXII, 1vu, 3: « Scriba pontificis, quos nune minores « pontifices appellant. »

921. Χωρείν.... θέλων, prêt a latter corps à corps dans les combats de la parole. Euripide semble avoir introduit dans la langue ce trope (verbis congred), qui devint familier aux écrivains grees. Ex.: Platon, R·p., X, p. 610 C: "Ομόσε τῷ λόμο τολμαϊ ίναι."

926 'Il zerv' żpźcze, uźś ónkiczodze, qui avait fait cesser l'usage de s'armer, qui avait empéché qu'on ne s'armât.

928. Οἰκουρήματ(x), les gardiennes de la maison. Un nom de chose est mis pour un nom de personne. Cf. Hipp., 787° Παρόν τόδ' οἰκούρημα.

020. Avegav réviser, peut s'expliquer circum uxores, on ciris pricatas. Ici ce dernier sens semble préférable. έχτεινα μητέρ'. Εί γάρ άρσένων φόνος 935 έσται γυναιζίν όσιος, ού φθάνοιτ' έτ' αν θνήσκοντες, ή γυναιζί δουλεύειν γρεών. Τούναντίον δή δράσετ' ή δράσαι χρεών; Νῦν μὲν γὰρ ἡ προδοῦσα λέχτρ' ἐμοῦ πατρὸς τέθνηχεν : εί δὲ δή χαταχτενεῖτέ με, 940 δ νόμος άνεῖται, χού φθάνοι θνήσχων τις άν, ώς τῆς γε τόλμης οὐ σπάνις γενήσεται. Άλλ' οὐχ ἔπειθ' ὅμιλον, εὖ δοχῶν λέγειν• νικά δ' έχεινος δ κακός έν πλήθει λέγων, δς ήγόρευε σύγγονον σέ τε χτανείν. 945 Μόλις δ' έπεισε μή πετρούμενος θανείν τλήμων 'Ορέστης αὐτόχειρι δὲ σφαγή ύπέσγετ' εν τῆδ' ἡμέρα λείψειν βίον σύν σοί. Πορεύει δ' αὐτὸν ἐχκλήτων ἄπο Πυλάδης δαχρύων : σύν δ' δμαρτοῦσιν φίλοι 950 κλαίοντες οίκτείροντες. Εργεται δέ σοι πιχρόν θέαμα καὶ πρόσοψις άθλία.

NC. 938. J'ai substitué δη à δέ, et j'ai mis un point d'interrogation après χρεών. Jusqu'ici Oreste a soutenu que la mort de Clytemnestre est un bienfait pour tous, mais il n'a pas encore parlé de ce qui arriverait si les Argiens le condamnent. La ponctuation usuelle était donc vicieuse. — Pour le second χρέων, on a proposé πρέπει, πρέπεν, δέκκε. — Cependant Wecklein écarte ce vers, et je crois que l'interpolation s'étend do 9 % à 941. — 946. πετρούμενος Α, Β. πετρουμένους vulg.

936. Οὐ φθάνοιτ' ἔτ' ἀν θνήσκοντες, vous ne tarderex pas à être tués. Il est vrai que φθάνειν veut dire tout le contraire de « tarder »; mais les phrases de cette espèce étaient d'abord interrogatives. Voy. la note sur *Iph. Taur.*, 245.

939-940. Νύν.... τέθνηκεν. Oreste dit : « Tant que je ne suis pas condamné (νύν), la mort de l'épouse criminelle est un exemple salutaire pour les autres femmes.» 941. Ό νόμος ἀνεῖται, la loi a été (sura été) relâchée, le précédent établi par moi est détruit. Les mots ὁ νόμο; se rapportent à τθύγηκεν, et désignent la loi ou l'usage consacré par l'acte de justice qu'Oreste vient d'accomplir. Voy. le v. 571, οù νόμος est employé dans un sens analogue.

942. Le discours d'Oreste n'est guère développé, par la même raison que celui de son adversaire n'est pas même ébauché. la cause a été plaidée devant le public dans une des seches précédentes : voy. la note sur le vers 915. lei le poête ne s'est point proposé de revenir sur cette cause, mais de faire une peinture, trop vraie pour n'être pas quelque peu satirique, des passions qui agitaient de son temps la place publique d'Athènes.

343-944. Les expressions synonymes δμιλον et ἐν πλήθει sont accumulés avecum certain mépris. L'homme qui paralt avoir raison (εὐ δοκών λέγειν) ne persuade pas le peuple; devant la foule la parole de l'homme vil et méchant l'emporte.

Αλλ΄ εὐτοέπιζε σάσγαν' ή βρόγον δέρη, ώς δεί λιπείν σε σέγγος τύγένεια δέ ούδεν σ' έπως έλησεν, ούδ' ὁ Πύθιος τοίποδα καθίζων Φοϊδος, άλλ' άπώλεσεν.

955

🗘 δυστάλατια παρθέν, ως ξυνηρεφές ποόσωπον είς γην σὸν βαλοῦσ' ἄφθογγος εί, ώς είς στεναγμούς καὶ γόους δραμουμένη.

IIAEKTPA.

Κατάργουαι στεναγμόν, ὧ Πελασγία, [Strophe 4.] 95) τιθείσα λευκόν όνυγα διά παρηίδων, מוֹעמדונְסִיטִי מַדִּמִי, κτύπον τε κρατός, δν έλαγ' ά κατά γθονός νεοτέρων (κλέμμα) καλλίπαις θεά. 'Ιαγείτω δὲ γᾶ Κυκλωπία, 965 σίδαρον έπὶ κάρα τιθείσα κούριμον, πήματ' οίχων. Έλεος έλεος δὸ έργεται

NC. 954. Variante : 61; 65 6' 65 2v 851 55770; - 957-959, Scholiaste : Ev tvis.; 31 ού φέρονται οἱ τρεῖς στίχοι οὐτοι. Πῶς γάρ οὐκ ἔμελλε στενάζειν οῦτω δυστυχώς i/o σ2; - 960. Ancienne vulgate: 21 21, κατάρχομαι. - Leçon viciense: στο 2γηών. - 962. Barnes a inséré ταν avant αίματηρόν, et trop d'éditeurs ont admis cette mauvaise interpolation. - 961. Manuscrits : vestéswy neggésange. A ce dernier mot, qui est une glose évidente, j'ai substitué x\lambda\text{\text{i}}\mu\max, supplément qui complète le sens et le mètre, γερτέςων πότνα Herwerden, v. n. άνασσα Heimsoth, - Scholieste : Γρέπτη δέ το καλλίπαις καὶ καλή παζς. Des paraphrases ont été souvent prises pour ét variantes. - 966. Variante vicieuse : Eni noata. - 967. Musgrave a retranché les mots าลัง ส่าวอเงิลัง (ou ส่าวอเงิลัง), glose que porte le texte des manuscrits soit an commessiment, soit à la fin de ce vers.

960-970. Électre entonne son propre chant funche en s'abandonnant aux violentes démonstrations de douleur qui étaient usitées dans le culte de Proserpine, lorsqu'on pleurait l'enlèvement de la jeune déesse. Elle invite le pays d'Argos à s'associer au deuil de ses princes.

960. Q Heranyia, Cf. Iph. Aul., 1498. 962. Αίματερον άταν. Apposition qui marque l'effet de l'action exprimée par ribeiga... Sià magrisuv.

901. Kallinai; ne désigne pas Persé-

phone comme la mère d'Iacchos, mais signifie ici ούσα παίς καλή. Personne ne pouvait s'y tromper, puisqu'il s'agit de la deesse qui s'appelait Kopr, par excellence de cette helle enfant que les dieux souterrains enleverent à l'amour de Démeter. Cf. Iph. Taur., 1284 : Eunaic & Autouc youch - θεα est ici monosyllabe par synérèse.

965. Fž Kuxleszia, autre nom d'Argos. Voy. Iph. Aul., 152, note. 968. 'Ελεος équivant ici à πομφές.

plainte functure.

τῶν θανουμένων ὕπερ, στρατηλατᾶν Ἑλλάδος ποτ' ὄντων.

970

Βέδαχε γὰρ βέδαχεν, οἴχεται τέχνων [Antistropho 1.]
πρόπασα γέννα Πέλοπος ὅ τε μαχαρτάτοις
ζῆλος ὧν ποτ' οἰχος •
φθόνος νιν εἶλε θεόθεν, ἄ τε δυσμενής
φοινία ψῆρος ἐν πολίταις. 975
Ἰὼ, ὧ πανδάχρυτ' ἐφαμέρων
ἔθνη πολύπονα, λεύσσεθ', ὡς παρ' ἐλπίδας
μοῖρα βαίνει.
"Ετερα δ' ἔτερος ἀμείδεται
πήματ' ἐν χρόνῳ μαχρῷ • 980
βροτῶν δ' ὁ πᾶς ἀστάθμητος αἰών.

Μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ μέσον χθονός τε τεταμέναν αἰωρήμασι [Strophe 2.]

NC. 970. Vulgate: στρατηλατών. — 972-973. Manuscrits: δ τ' ἐπὶ μακαρίετε | ζηλωτὸ; ὧν ποτ' οἰκος. Musgrave: ζῆλος ὧν ποτ' οἰκος. En esset ζηλωτὸ; est une glose de ζῆλος. Mais il saut conserver οἰκος et écrire δ τε μακαρτάτοις. C'est ainsi que se rétablissent à la sois le sens et l'accord antistrophique. — 975. La leçon φονέα (ου φονεία) a été rectisée par Triclinius. — Plusieurs éditeurs ont admis la conjecture de Musgrave: ἐν πόλει, au détriment de l'expression et du mètre. — 976. Hartung a rectisée la leçon lè lé. — 977. Variantes vicieuses: λεύσσεοθ' et ἐλπίδα. — 979. Ετερος, correction de Porson pour ἐτέροις. — 983. Hermann a inséré τε avant τεταμέναν. — Le mot αλωρήμασι est embarrassant pour la construction, comme pour le mètre. Nauck y voit une glose. Peut-être: τεταμέναν πεδάορον. Cs. Eschyle, Choéph. 690.

969-970. Τῶν θανουμένων.... ὅντων. Scholiaste: Σύναπτε τὸ θανουμένων πρὸ; τὸ στρατηλατῶν, οὺχ ὅτι ᾿Ορέστης ἡ Ἡλέπτρα, οἱ μελλοντες ἀποθαιείσθαι, στρατηλάται ἡσαν τῆς Ἑλλάσος, ἀλλ' ὅτι ἡ τοῦ πατρὸς αὐτῶν τιμή αὐτῶν ἐστι.

973. Ζήλος, « objet d'envie, » peut se tourner par ζηλωτός. Cf. Iph. Taur., 646. 974. Φθόνος.... ὑχόρεν. Une trop haute fortune est souvent suivie d'une chute tertible. Les anciens attribuaient ces catatrophes à la jalousie des dieux.

975. Φοινία ψήσος έν πολίταις peut se tourner per ή έν τη έκκι ησία κατάκρισις.

181. 'Αστάθμητος, qui ne se laisse pas mesurer, peser, calculer, qui trompe toutes les prévisions.

982-984'. Le supplice que Tantale endure, non dans les lieux souterrains, mais au milieu des airs, a déjà été mentionné dans les vers 6 sq. Ici le poète ajoute, que la pierre suspendue au-dessus de la tête du malheureux, est attachée à l'Olympe par une chaîne d'or et qu'elle est emportée par un tourbillon, expoputou δίναισι. Les commentateurs anciens assurent que par cette pierre, πέτραν ου βῶλον, il faut entendre le soleil, qui passait aux yeux d'Anaxagore et de ses

πέτραν άλύσεσι χρυσέαισι **φερομέναν**δίναισι βώλον έξ 'Ολύμπου,
ῖν' ἐν θρήνοισιν ἀναδοάσω
γέροντι πατρὶ Ταντάλω,
δς ἔτεκεν ἔτεκε γενέτορας ἐμέθεν δόμων
οῖ κατεῖδον ἄτας,

975

ποτανόν μεν δίωγμα πώλων [Strophe 1: τεθριπποδάμονι στόλφ Πέλοψ ότε πελάγεσσι διεδίρρευσε, Μυρτίλου φόνον 990 δικών ές οίδμα πόντου, λευκοκύμοσιν πρός Γεραιστίαις ποντίων σάλων ήδσιν άρματεύσας.

"Οθεν δόμοισι τοῖς ἐμοῖς ἢλθ' ἀρὰ πολύστονος, [Strophe 4.] 995

NG. 985. Var.: πατρί γέροντι. — 986-987. Peut-être ο ο ς έτεκεν et avec Madvig δ : κατείδον. — 988. ποταγόν Porson, pour τὸ πτανόν. — 990. Variante mal autorisée: ήποιε. — πελ ανέσει Α. πελ άγεσε vulg. — 992. Leçon vicieuse: λευκοχύμαση.

disciples pour une masse incandescente (1908 διάπυρος, Χέπορία, Μεπ., IV, ντι, 7). Cf. le scholiaste de Pindare, Ol., I, 87: Έντοι δὲ ἀκούουσι τὸν πέτρον ἔπὶ τοῦ ἡλίου. Τον γὰρ Τάνταλον, φυπόλογον γειομινον καὶ μύδρον ἀποσήναντα τὸν ἡλίου, ἐπὶ τούτερ δίκες ὑποσχείν ὅστε καὶ ἐπχερείοθαι αὐτιρ τὸν ἡλίου, ὑψὶ οὐ δειματουσθαι καὶ καταπτήσσειν. Περὶ δὲ τοῦ ἡλίου οἱ φυσικοί φασιν, ὡ; λίθος καλείται ὁ ῆλίος. Καὶ Αναξαγόρου δὲ γενόμενον τὸν Εὐριπίδην μαθητήν πέτρον εἰρηκέναι τὸν ἡλίου. Suivent les vers θ sq. et 082-085 de notre tragédie.

988-991'. Ποτανόν.... ἔόσεν ἄρματεύσας, « tum quum alatum equorum impetum quadrigario curriculo Pelops per « maria aurigavit, Myrtili cadaver (τονον), « cædem) in astum ponti abjicieus, ad « Geræstia albicantibus undis marinorum a fluctuum littora curra vectus. « [Klat.] Quand Pélops ent vaincu OEnomas, il ramena en Asie le prix de cette victoire, la belle Hippodamie, en traversant la mer sur son char aux coursiers ailés. Il avait avec lui Myrtile, dont la ruse avait contribué à la défaite d'OEnomans, Soupconnant cet ami de chercher à séduire Hippodamie, il le précipita dans la mer pris de Géreste, promontoire de l'Enleëe. Mais Myrtile fut vengé par Mercure, son père, lequel suscita des discordes sanglantes entre les fils d'Atrée.

195. "Ούεν. Au vers 988 le premier malheur de la maison avait été indiqué par les mots : Ποτανὸν μὲν δίωγμα κώλων. Ce μεν semblait annoncer un δέ Maiconne le second malheur est la conséquence du premier, le poète renouce à la forme de la simple énumération, et continue par δθεν.

λόγευμα ποιμνίοισι Μαιάδος τόχου. τὸ γρυσόμαλλον ἀρνὸς ὁπότ' έγένετο τέρας όλοδν όλοδν Άτρέος ὶπποδώτα:

1000

εθεν έρις τό τε πτερωτόν Αλίου μετέδαλεν άρμα, τάν ποθ' έσπερον χέλευθον ούρανοῦ προσαρμόσασ' ολόπωλον ες Άω,

[Strophe 5.]

Έπταπόρου τε δρόμημα Πελειάδος είς όδὸν ἄλλαν [Ζεὺς] μεταδάλλει.

[Strophe 6.] 1005

ΝC. 999. όλοὸν όλοὸν Β. όλοὸν vulg. - 1000, Les leçons πτρίως et Ιπποδότα ont été rectifices par Porson et par Dindorf. - 1001 Variante : τὸ πτερωτόν. -1002. Porson a corrigé la leçon ἀελίου. — 1003. Manuscrits : τὰν πρὸς ἐσπέραν κέλευθον, ου τὰν πρὸς Εσπερον κέλευθον, leçons qui n'offrent pas de sens satisfaisant. Photius: Εσπερον κέλευθον έσπέριον, έπὶ δυσμάς όδόν. Hesychius: Εσπερον κέλευθον: τὴν ἐσπέραν (ἐσπέριον?) δδόν. Ces deux lexicographes, dont les articles se rapportent évidemment à notre passage, m'ont suggéré la correction τάν ποδ' Εππερον πελευθον. -1004-1004'. Manuscrits: προσαρμόσας μονόπωλον. On s'est trop empressé d'admettre προσαρμόσασα, conjecture indiquée dans le Vaticanus. L'omission de la désinence féminine prouve que μονόπωιον est la glose d'un adjectif commençant par une voyelle. Le mètre aussi est en souffrance. Je l'ai rétabli en écrivant προσαρμόσασ' οιόπωλον. -1005. Manuscrits : δραμήματα ου δρομήματα ου δρόμημα πλειάδος. La bonne leçon se trouve chez Eustathe, ad Odyss. p. 4713, 7. - 1006. Pai mis entre crochets le mot Zεύς, que je considere comme une mauvaise glose. Le sujet de μετέδαλεν, v. 1002, étant épic, et le sujet de àucifei, v. 1007, etant beinva, on comprend que Jupiter n'est pas de mise ici. La première syllabe de álhov prend ici la valeur de deux longues, Il en est de même, au vers suivant, de la seconde syllabe de àuxibet, mot après lequel Hermann et d'autres insèrent dei.

997-1000. Λόχευμα.... ἰπποδώτα, « tum e quum partus auctore Maiz filio inter o pecudes factus, agni aurata pelle natum est monstrum pestiferum Atrei pastoris « equorum. » [Klotz.] Voy. El., 699 sqq. 1001-1002. "Odev Ερις... άρμα, de là (naquit) une querelle (qui) changes la direction du char ailé du Soleil.

1003 1004'. Τάν πού ξσπερον... ἐς λω, en attribuant à l'Aurore l'ancien couchant de la route céleste du Soleil. — Ennegov. Ce mot est ici adjectif. Cf. El., 731 : Tà δ' έτπερα νώτα. — Οιόπωλον. Homère, Od. XXIII, 216, prête à l'Aurore un char et deux coursiers; mais d'autres poêtes la présentent montée sur un cheval unique, le Pégase. Cf. Lycophron, vers 17, avec les scholies. - Quant à la tournure astronomique donnée par Euripide à la vieille fable, voy. la note sur les vers 726 sqq. d'Électre,

1005. Scholisste : Πιθανώς δέ καὶ τὸ κατά τάς Πλειάδας είληπται τά μέν γάρ άλλα ζώδια πρώτην φαίνει την κεφαλήν κατά άνατολάς, ό δε ταύρος τό στηθος προφαίνει, καθ' δ είσιν αι Πλειάδες, ώστε άνεστραμμένην και τούτων την άνατολην γίνεσθαι. 1006. Μεταδάλλει. Le sujet de ce verbe

τῶνδέ τ' ἀμείδει θανάτους θανάτων τά τ' ἐπώνυμα δεῖπνα Θυέστου λέκτρα τε Κρήσσας Αερόπας δολίας δολίοισι γάμοις: τὰ πανύστατα δ' εἰς ἐμὲ καὶ γενέταν ἐμὸν ἤλυθε δόμων πολυπόνοις ἀνάγκαις.

1010

XOPOS

Καὶ μὴν δὸε σὸς ξύγγονος ἔρπει
ψήρω θανάτου κατακυρωθεὶς,
ὅ τε πιστότατος πάντων Πυλάδης
ἰσάὸελρος ἀνὴρ,
ἔξιθύνων νοσερὸν κῶλον
ποδὶ κηὸοσύνω παράσειρος.

1015

HAEKTPA.

Οὶ 'γώ τρὸ τύμιδου γὰρ σ' ὁρῶσ' ἀναστένω,

NC. (e11. Faticanus : ἦ/θε. — 1012. σύν πολυπόνους f. 2. — 1013. Variante viciouse : ὧλε. — 1015-1016. Elmsley a corrigé la leçon ἀνὰρ ἰθύνων νοσερὸι κῶλει <sup>2</sup>Ορέστου. Heath substituait ὀρθών à ἰθύνων. Hartung : τοῦδ' ἰθύνων.

est le même que celui de la phrase précédente, à savoir Eg., v. 4001. Le mot Zaug

1. 07-1000. Tovôz, des descendants de Pélops. Ce mot, placé en tête de la phrase, in fique que nous revenous fei du ciel a la terre. - Ausidet. Ce verbe, choist à dessein, parce qu'il se rapproche du sens de μεταδαίλει, a pour sujets δείπια Θυέστου Σέκτρα τε Κρήσσας Λέροπας. Ces demiers mots font connaître les crimes des als des Pélopides d'une manière plus explicite que Esis, qui était le sujet des deux phrases procedertes. Quant aux détails de la fable, ef. LL, v. 720 sqq. avec la note. — Ἐπώνυμα δείπνα Θυέστου, le repas auquel le nom de Thyeste est resté attache. Suivant le scholiaste de Venise, il y a ici un jeu de mots, le nom Ouéstre, rappelant l'idée de burev. 600cc.

10(0-40() Τὰ πανύστατα, à la fin. Noisin'adoptors pas l'explication du scholioste: τα πανύστατα κακα. — 'Ηλυθε, triverbe a pour sujet les vieux crimes de li : o des Pétopides, lesquels ont été désignes plus haut par έρις et par δεξπνα Oréstou uté. Après avoir causé des révolutions célestes et une suite de meartres, ces crimes ont atteint Électre, et se suit fait sentir à elle par une fatalité funeste à la maison, Souson nobunous dunyant.

1013. Κατακυρωθείς, α condamne per une décision souveraine et définitive, a dit plus que κατακριθείς. Cf. Androm. 494: Καὶ μὴν ἐσορῶ τόδε σύγκρατον Ζεῦγος τὸρ δορων ψήτω θανάτου κατακεκριμίνου.

1015. Trážilipo; áváp. Cf. v. 852.

4047. Hoži πηδοσύνω. Ces mots, qui font antitlice à νοσερόν κώνον, expriment par une tournure poétique, que P. Lafe prend soin de son ani en marchant a côte de lui — Παραγειρος. C'est le nom qu'on donnait au cheval attelé par des longes, lequel, sans être attaché au jong, partagent cependant les eiferts du cheval timonies. On voit l'a-propos du trope. Cf. Eschyle. Agam., 642: Μονος δ' "Οδυσστές. δσπερ ούχ έκδυ έπλει, Ζευχθείς έτοιμος ξυ έμοι σειραγόρος.

1018-1019. Πρό, aiusi que πάροιθε, signific ici e devant, » plutôt que e avant».

άδελφὲ, καὶ πάροιθε νερτέρου πυρᾶς.
ΟΙ 'γὼ μάλ' αὐθις ' ὧς σ' ἰδοῦσ' ἐν ὅμμαστν πανυστάτην πρόσοψιν ἐξέστην φρενῶν.

1020

#### ΟΡΕΣΤΗΣ

Οὐ σῖγ', ἀφεῖσα τοὺς γυναιχείους γόους, στέρξεις τὰ χρανθέντ'; οἰχτρὰ μὲν τάδ', ἀλλ' ὅμως [φέρειν ἀνάγχη τὰς παρεστώσας τύχας].

### HAEKTPA.

Καὶ πῶς σιωπῶ, φέγγος εἰσορᾶν θεοῦ δτ' οὐκέθ' ἡμῖν τοῖς ταλαιπώροις μέτα;

1025

Σὺ μή μ' ἀπόχτειν' . άλις ἀπ' 'Αργείας χερός τέθνηχ' ὁ τλήμων . τὰ δὲ παρόντ' ἔα χαχά.

### HAEKTPA

Ω μέλεος ήβης σής, 'Ορέστα, καὶ πότμου θανάτου τ' ἀώρου. Ζήν ἐχρήν σ', ὅτ' οὐκέτ' εἶ. 1030 ΟΡΚΕΤΗΣ.

Μή πρός θεῶν μοι περιδάλης ἀνανδρίαν, εἰς δάχρυα πορθμεύουσ' ὑπομνήσει χαχῶν,

NC. 1019. Variantes : νερτέρας et νερτέρων. — 1020. Porson a corrigé les leçons &ς ιδοῦσά σ' ἐν δμμασι, ὡς ιδοῦσά σ' δμμασι, ὡς ιδοῦσά ἐν δμμασι. — 1022. Marcianus: λόγους (qui est la leçon de la plupart des manuscrits), avec indication de la varianta γόους. — 1024. Variante : φέρειν σ' ἀνάγκη. — Ce vers est une interpolation récents. Le scholisste de Venise ne le connaissait pas, puisqu'il dit : Λείπει τὸ δεῖ φέρειν. Τινὲς δὲ γράφουσιν · οἰκτρὰ μὲν, ἀλλ' δμως φέρε. — 1026. J'ai écrit : δτ' pour τόδ'. Musgrave et d'autres substituaient μετόν à μέτα. L'usage demande que les phrases solent lièes, et le scholiste se sert dans sa paraphrase de la conjonction ἐπεί. — 1027. Varianta lièes, et le scholiste se sert dans sa paraphrase de la conjonction ἐπεί. — 1027. Varianta moins autorisée : ὑπ' ἀργείας χερός. — 1031. Marcianus: μου et ἀνανδρία. Nauck propose : με et ἀνανδρία. Hartung : μοι προσδά) ης ἀνανδρίαν. — 1032. Musgrave a corrigé la leçοπ ὑπόμνησιν. La scholie διὰ τὴν ὑπόμνησιν τῶν κακῶν εἰσάγουσά με εἰ; δάκρυα semble se rapporter à ὑπομνήσει, mais cela n'est των εδάτ.

4023. Après άλλ' δμως sons-entendez στίρξον: le vers suivant est interpolé. Cf. Aristophane, Acharm., 408: 'Αλλ' άππυχλήθητ'. — 'Αλλ' άδύνατον. — 'Άλλ' δμως:

1027. Μή μ' ἀπόκτειν(ε), ne me tue point par tes lamentations. Voy. la note sur Hipp., 1064. — 'Απ' Άργείας χερός, par le vote des Argiens. On sait que dans

les assemblées populaires on votait en levant la main. [Explication de Hermann.]

1030. Ζήν ἐχρῆν σ', δτ' οὐκέτ' εἰ. Nous dirions plutôt, en renversant le rapport des deux phrases: « Ta meurs as momeut où tu devrais vivre.»

4032. Πορθμεύουσ(α). Euripide affectionne ce trope. Voyez la note sur πορθμεύων ίχνος, *Iph. Teur.*, 264.

### HAEKTPA.

Θανούμεθ · ούχ οδόν τε μὴ στένειν κακά · πᾶσιν γὰρ οἰκτρὸν ἡ ρίλη ψυχὴ βροτοῖς. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τόδ' ήμαρ ήμεν κύριον· δεε δ' ή βρόχους άπτειν κρεμαστούς ή ξίρος θήγειν χερί.

Σύ νύν μ', ἀδελςὲ, μή τις Άργείων ατάνη ὕβρισμα θέμενος τὸν Άγαμέμνονος γόνον.

Άλις τὸ μητρὸς αἴμ' ἔχω · σὲ δ' οὐ κτενῶ, ἀλλ' αὐτόχειρι θνῆσχ' ὅτῳ βούλει τρόπῳ.

HAFKTPA.

"Εσται τάδ', οὺδὲ σοῦ ζίρους λελείψομαι. 'Ἀλλ' ἀμριθείναι σῆ δέρη θέλω χέρας.

ΟΡΕΣΤΗΣ

Τέρπου κενήν ὄνησιν, εὶ τερπνὸν τόδε θανάτου πέλας βεδῶσι, περιδαλεῖν χέρας.

HAEKTPA

 $^{\dagger}\Omega$  ρίλτατ',  $\bar{\omega}$  ποθεινόν ήδιστόν τ' έχων,

1045

ΝC. 1033, μή ού Herwerden, — 1036. Var. vicieuse: δίγειν. — 1038. Scholinte: Γράφεται καὶ δόμον (pour γόνον). Ούτω γὰρ και Καλλίστρατός φησιν Άριστοφάνη γράφειν. — 1039. Variante mal autorisée: αΙα'' ἐγὰ ἐἐ σ' οὐ. — Manuscrits : κτανδ. — 1040. Quelques éditeurs écrivaient αὐτοχε ρί (adverbe). — Nauck propose μάρφ ρουτ τρόπω. — 1044. J'écris οὐδὲ pour οὐδὲν. — Herwerden aimerait mieux σοῦ δράσους.

1033. Ούχ οξόν τε μή. Cf. NC.

4034. Πάσιν.... βροτοίς, tous les hommes pleurent leur vie (quand il faut la quitter). Le scholiaste dit: Ούα ἐκράτησε τοῦ διανοήματος θελει γὰρ εἰπεῖν, ὅτι πᾶς ἀποθνήσκων οἰκτίζεται τῆν αὐτοῦ ψυχήν.

4037. Σύ νύν μ(ε). Suppléez κτεΐνε, renfermé dans κτάνχε. On cite, comme exemple d'une ellipse analogue, Théogais, 641: Δειμαίνω μὰ τήνδε πολιν, Πολύπαίδη, δόριε, "Ηπερ Κενταύρους ώμοςάγους ώλεσεν.

1038. Τὸν ᾿Αγαμέμνονος γόνον, la race d'Agamemnon, Cf. v. 82.

1039. "Αλις τὸ μητρός αξμ' έχω. Cf. Iph. Taur.. 1008, où Oreste s'exprime à

peu près d'uns les mêmes termes. Ce langage et ces sentiments sont très-naturels d'uns la situation où se trouve le fils de Clytemnestre. Malheurensement, il semblera les oublier bientôt, quand il consentira à tuer de sang-froid Helène et Hermione.

1040. Αὐτόχειρι est un adjectif qui se rattache à τρόποι. [Porson.]

1014. Βεδώτι veut dire « se trouvant », et non « marchant ». Cf. Hêrael., 62 : Γαϊ , έν τ βεβεναμέν.

Γαί', ἐν ἢ βιδηκομεν.

4045-4046. 'Ο ποθεικόν ἤδιστόν τ΄
ἔχων, ἀλελφ' ἀλεισῆι, δνομα καὶ ψυχήν
μίαν. Paroles d'une tendresse intraduisible,
parce qu'en français les mots « frère » et

1035

1040

Έχ τοί μ' ἔτηξας: χαί σ' ἀμείψασθαι ψέλω φιλότητι χειρῶν. Τί γὰρ ἔτ' αἰδοῦμαι τάλας; Ὁ στέρν' ἀδελρῆς, ὧ φίλον πρόσπτυγμ' ἐμόν τόδ' ἀντὶ παίδων χαὶ γαμηλίου λέχους [προσφθέγματ' ἀμρὶ τοῖς ταλαιπώροις ἄρα].

1050

HAEKTPA.

Φεῦ.

πῶς ἄν ξίφος νὼ ταὐτὸν, εἰ θέμις, κτάνοι καὶ μνῆμα δέξαιθ' ἐν, κέδρου τεχνάσματα; ορεΣΤΗΣ.

"Ηδιστ' ἀν εἴη ταῦθ' : ὁρặς δὲ δὴ φίλων ὡς ἐσπανίσμεθ' ὥστε χοινωνεῖν τάφου.

1055

# НАЕКТРА.

Ούδ' είφ' ύπερ σοῦ, μη θανεῖν σπουδήν έχων,

NC. 1046. La leçon τῆ; σῆς ἀδελρῆς est inintelligible. Je suppose l'omission de ἀδέλρ' avant ἀδελρῆς et l'interpolation de τῆς σῆς. — 1047. μ' ἐτηξας, pour με τήξεις, Beimsæth, d'après le scholiaste de Munich. — 1048. Leçon fautive : χερῶν. Kirchhoft eroit qu'après ce vers il manque un distique d'Électre. — 1049. Nauck : ἐμολ. — 1050. J'ai écrit τόδ' pour τάδ', en effaçant la virgule qu'on mettait à la fin du vers précédent. — 1051. Nauck et Kirchhoff ont jugé avec raison que ce vers était indigue d'Euripide. Les copistes ont déjà cherché à le corriger : dans quelques manuscrits, ils ont substitué ἡμῖν (cf. ν. 1026) à ἀμφὶ, dans presque tous πάρα à ἄρα. Lobeck proposait : προστρίγματ' ἀμφοῖν. L'interpolation tient sans doute à la leçon fautive τάδ', τ. 1050. — 1053. Variante : ἐν κιδρου τεχνάσμαστν. — 1056-1057. Ces vers sont attribués à Électre, et non à Oreste, dans tous les bons manuscrits. — 1056. Nauck propose : μὴ θάνοις.

a sœur » sont tirés de radicaux différents. Électre dit à Ores'e: Je t'appelle àδελ τός comme tu m'appelles ἀδελ τή. Rien n'est plus doux que ce nom qui marque si blen la confiaternité, l'union de deux êtres qui ont même nom (ή γαρ τῆς ἀδελ τότητος κὴθης πρὸς ἀλλή ους ἀντιστριτετ. Schol.) comme ils ont même âme, même vie (ψυχὴν μίαν).

1019-50. 'Ω ςίλον πρόσπτυγμ' Ιμόν τόδ(ε). Par une concision poétique, πρόσπτυγμα désigne ici l'objet des embrassements d'Oreste, c.-à-d. Électre ellemême. C'est ainsi qu'au v. 1082 Oreste appellers Pylade ποθεινόν δνομ' όμιλίας ἐμῆς.

1053. Τεχνάσματα. Ce pluriel est une apposition poétique, Laquelle ampliñe le singuler μνήμα. Porson compare Sophoele, Philoct., 35: Αυτόξυλόν γ' ἐππωμα, φλαυρούργου τινός Τεχνήματ' ἀνδρός; Ovide, Métam., XV, 136: « Cognovi clipeum, « lævæ gestamina nostræ »; et beaucoup d'autres passages.

1054-55. Φιλων ἐσπανίσμεδ' ώστε κοινωνείν ταρου, nous avons (trop) peu d'amis pour partager un tombeau, pour espérer un tombeau commun.

1056. Le sujet sous-entendu de μή θανείν est σε, pronom qui se tire des mots voisins ύπὲρ σοῦ.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άπόδος τὸ σῶμα πατρὶ, μὴ σύνθνησκέ μοι.

Σοὶ μὲν γάρ ἐστι πόλις, ἐμοὶ δ' οὐκ ἔστι δὴ,
καὶ δῶμα πατρὸς καὶ μέγας πλούτου λιμήν.
Γάμων δὲ τῆς μὲν δυσπότμου τῆσδ' ἐσφάλης,
ἤν σοι κατηγγύησ', ἐταιρείαν σέδων ·

οὐ δ' ἄλλο λέκτρον παιδοποίησαι λαδὼν,
1080
κῆδος δὲ τοὐμὸν καὶ σὸν οὐκέτ' ἔστι δή.
'Αλλ' ὧ ποθεινὸν ὄνομ' ὁμιλίας ἐμῆς,
γαῖρ' · οὐ γὰρ ἡμῖν ἔστι τοῦτο, σοί γε μήν ·

οἱ γὰρ θανόντες χαρμάτων τητώμεθα.

# ΠΥΛΑΔΗΣ.

Η πολύ λέλειψαι τῶν ἐμῶν βουλευμάτων.
Μὴ σῶμά μου δέξαιτο χάρπιμον πέδον,
μὴ λαμπρὸς αἰθὴρ πνεῦμ', ἐγὼ προδούς ποτε

1085

NC. 4078. γάμου Β. — 4082. ὅμμ' Β. — 4085. πολύ Β et Schol. που vulg. — 4086-4088. Mss: μήθ' αἰμά μου..., ∥ μὴ λ. αἰθὴρ, εἰ σ' ἐγὼ πρ. π. ∥ ἐλ. τοὑμὸν ἀπολίποιμί σε. La plapart des éditeurs ne fout pas même d'observation sur ces vers, et cependant αίμα est un non-sens. La terre ne reçoit le sang que de cœux qui ont été égorgés, l'éther ne le reçoit jamais. Jortin a déjà vu que μήθ' αἰνα était une faute de copiste pour μὴ σῶμα. Hartung et Heimsœth ont compris qu'il fallait ajouter πνεῦμα au second membre de phrase. Cf. la scholie: Μήτε τὸ σῶμά μου ἀποθανόντος ἡ γῆ παρα-δέξαιτο, μήτε εἰ; αἰθέρα ἡ ἐμὴ ψυχὴ χωροίη. Ma correction écarte l'un des deux σε, qui font double emploi, et fait comprendre que les altérations viennent de ce que la conjonction εἰ a été placée au commencement de la phrase.

40<sup>-5</sup>. Ἀπόδος τὰ σῶμα πατρί, rends ta personne (voy. la note sur *Iph. Aul.*, 937) à ton père, conserve-toi pour ton père,

4076. Σοι μέν γάρ ἐστι πόλις. Il est vrai que Pylade a été hanni par Strophios, v. 765; mais cet exil ne durera sans doute pas toujours, et nous ne voyona pas de difficulté à concilier les deux passages.

4077. Μέγας πλούτου λιμήν. Eschyle avait dit dans les Perses, 250: "Ο Περοίς αΙα και πολύς (lisez πλατύς) πλούτου λιμήν.

1082. "Ο ποθεινόν δνομ' όμιλίας έμης, 6 toi que j'appelle du doux nom d'ami. Voyes la note sur le vers 1046.

4083. Χεῖρ'· οὐ γὰρ ἡμῖν ἐστι τοῦτο, e'est-à-dire τὸ χαίρειν. Voyez la note sur : Χεῖρ', ὁ τικοῦσε.... - Χαίρουσιν άλλοι,

μητρίδ' ούχ ἔστιν τόδε. (Hécube, 426 sq ) Euripide insiste encore sur le sens littéral du salut χαῖοε dans Medée, v. 663 sq., et dans les Phéniciennes, v. 648.

4086-4087. Μὴ σῶμά μου.... μὴ λαμπρὸς αἰθὴρ πνεῦμ(α). Pylade suit ici la doctrine, qu'après la mort de l'homme les principes qui constituent son être iront de nouvean se réunir aux cléments d'où ilétaient tirés, les principes terrestres à la terre, les principes éthèrés à l'êther. Cf. Sappl., 531: Ἐάσατ' ἤδη γῷ καλυξῦῆνοι νεκρούς, "Οθεν δ' ἔκαστον εἰς τὸ φῶς ἀρίκετο, Ἐνταῦθ' ἀπελθεῖν, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰθέρα, Τὸ σῶμα δ' εἰς γῆν. Cf. Pépitaphe des Athéniens morts, Ol. 87, 4, sous les murs de Potidée (Thuc., 1, 63), Inscript Att., I, 442, v. 5: Alθὴρ μὲν ψυχὰς ὑπε-

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μενῶ, τὸν ἐχθρὸν εἴ τι τιμωρήσομαι.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Σίγα νυν ' ώς γυναιξί πιστεύω βραχύ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μηδέν τρέσης τάσδ' : ώς πάρεισ' ήμιν φίλαι.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έλένην ατάνωμεν, Μενέλεφ λύπην πιαράν.

1105

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πῶς; τὸ γὰρ ἔτοιμον ἔστιν, εἴ γ' ἔστ' ἐν καλῷ.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Σράξαντες εν δόμοις δὲ κρύπτεται σέθεν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μάλιστα καὶ δὴ πάντ ἀποσφραγίζεται.

ΠΥΑΑΛΗΣ.

Άλλ' οὐκέθ', "Λιδην νυμφίον κεκτημένη.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Καὶ πῶς; ἔχει γὰρ βαρδάρους ὀπάονας.

1110

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Τίνας; Φρυγῶν γὰρ οὐδέν' ἄν τρέσαιμ' ἐγώ.

ΚC. 1106. Je corrige la leçon εί γ' Ισται καλῶς, « si cela réussit ». Schol.: "Ετοιμος γάρ εἰμι πρὸς τὸ σράξα:, εἰ Ιστιν εὐμαρὸς τὸ κτεῖναι. — 1108. Scholiaste : Γράφεται καὶ ἀπασφαλίζεται. — 1109. Nauck propose : οὐκ οἶδεν 'Λιδην.

attends (ne préviens pas) l'instant où il faudra te tuer par le fer. Le verbe dvœµ6veuv n'a pas le sens de « différer. »

4405. Μενέλεω λύπην πικράν. Cette apposition ne se rapporte pas à Ἑλένην, mais au meurtre d'Hélène, à l'idée contenue dans la phrase Ἑλένην κτάνωμεν. V. la note sur le vers 703.

4106. Τό.... ἐν κα'νῶ, j'y suis tout disposé, si la chose peut se faire à propos, si les circonstances sont propices. Cl. Héraclides, 971: Ούκουν ἔτ' ἐστὶν ἐν καλῷ δοῦναι δίκη»:

1108. Πάντ' ἀποσφραγίζεται. Dans l'antiquité les cachets tenalent lieu de nos serrures. On avait l'habitude d'appliquer un cachet aux chambres où l'on enfermait les provisions et les objets de quelque valeur. C'est là ce que fait Hélène dans le palais des Atrides : elle s'y conduit déjà en maitresse, comme si les enfants d'Agamemnon n'étaient plus en vie.

1109. Aιδην νυμφίον πεπτημένη. Cf. Iphigénie à Aulie, 461: 'Aιδης τιν, ές ξοιπε, νυμφεύσει τάχα. Pylade dit qu'Hélène ne continuera pas de s'emparer de l'héritage des Atrides en sa qualité d'épouse de Ménélas, mais que son époux est désurmais Platon,

1125

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

Επειτ' άγῶνα πῶς άγωνιούμεθα; ΠΥΛΑΔΗΣ.

Κρύπτ' ἐν πέπλοισι τοισίδ' ἔξομεν ξίρη.

Πρόσθεν δ' όπαδῶν τίς όλεθρος γενήσεται; ΠΥΛΑΔΗΣ

Έχχλήσομεν σφᾶς ἄλλον ἄλλοσε στέγης. ΟΡΕΣΤΗΣ,

Καὶ τόν γε μὴ σιγῶντ' ἀποχτείνειν χρεών. ΠΥΛΑΔΗΣ.

Εἶτ' αὐτό δηλοῖ τοὔργον οἶ τείνειν χρεών.

Έλένην φονεύειν · μανθάνω τὸ σύμδολον. 1130

Έγνως · άχουσον δ' ώς χαλῶς βουλεύομαι.
Εὶ μὲν γὰρ εἰς γυναῖχα σωφρονεστέραν
ξίρος μεθεῖμεν, δυσκλεής ἄν ἦν φόνος ·

ὧν πατέρας ἔχτειν', ὧν τ' ἀπώλεσεν τέχνα,

νύμφας τ' ἔθηκεν ὀρρανὰς ξυναόρων.

'Ολολυγμὸς ἔσται, πῦρ τ' ἀνάψουσιν θεοῖς,

σοὶ πολλὰ χάμοὶ χέδν' ἀρώμενοι τυχεῖν,

NC. 1125. τοῖσδ' ἐφέξομεν L. τοισίδ', omis dans F, m'est suspect. — 1129. Kirchlauf croit que τείνειν χριών provient de la fin de 1128. Il faut peut-être là σιγώντα κατ θανείν πάρα. — 1131. A omet δ'. — 1135. τ' B. δ' vulg.

1126. Πρόσθεν ne vent pas dire ici « d'abord ». Il faut joindre πρόσθεν όπαδών, « en présence des gardes. »

1127. Exxispoquev, nous les écarterons en les enfermant.

4130. Μανθάνω τὸ σύμδολον, je comprends ce que tu dis à demi-mot. Oreste vient de préciser ce que Pylade n'avait fait qu'indiquer : leurs paroles se complètent et s'adaptent comme les deux moities d'une tessera, σύμδολον, partagée entre deux hôtes. Voy. la note sur Medée, 613.

1132-1139. Cf. Virgile, En., II, 67.

Énée songe un instant à immoler Hélène et il se dit à lui-même: « Namque etsi « nullum memorabile nomen Fœminea in « pœna est, nec habet victoria laudem; « Exstinxisse nefas tamen et sumpaisse me- « rentis Laudabor pœnas, animumque explesse juvabit Ultricis flamma et cineres « satiasse meorum, »

4436-4436. Avant les deux ών sousentendes ύπτρ έκείνων. Ensuite le fil de la construction se perd: car νύμφας τ' έθηκεν est pour ύπέρ τε νυμφών ας έθηκεν. 4437. 'Ολολυγμός, des cris de joie.

1125

Έπειτ' άγῶνα πῶς ἀγωνιούμεθα;

Κρύπτ' εν πέπλοισι τοισίδ' έξομεν ξίγη.

Πρόσθεν δ΄ δπαδών τίς ελεθρις γενήσεται:

Έχχλήσομεν σφάς άλλον άλλοσε στέγης.

Καὶ τόν γε μή σιγῶντ' ἀποκτείνειν γρεών.

Είτ' σύτο δηλοί τούργου οί τείπευ γρεών.

EXEMP SONETIEN. HERBEM - S. CARESION.

1139

1:25

ETWO. Transon & be raine bus Elita בן עבי דים בוג דישונים משקיית ביבין

स्टेंडर प्रम्माता, अम्मान्ति के में देशक रेश हैं जांदे स्टिशिंट हैं जिस्से रेस्ट्र रेस्ट्र रेस्ट्र रेस्ट्र रेस्ट्र रेस्ट्र रेस्ट्र रेस्ट्र रेस्ट्र रेस्ट्र

क्षा च्यां हेत्या है। वा चार्य हरूर चेत्रात्र

אינים בי בוועבו ומצומי ביומים.

Olshing to the print with בינות בינות ביני שלים בינים בינות בינותיים

26. Tologo designer L. 1807. What then I were suppose the Environment do not be a few and the second designer and the second d TELEVERY PROPERTY L. 1907. White Comp. J. W. or compare where the compare where the

H for justice parties in ---to the state of the last I become the terms of the \* 200 le: ---

The state of the s Section of the sectio 

Marie Carlo STREET, STREET Marie San Control of the Control of See to peer their their transfer of the page

ού πλοῦτος, ού τυραννίς άλόγιστον δέ τι τὸ πληθος ἀντάλλαγμα γενναίου φίλου. Σύ γὰρ τά τ' εἰς Αἴγισθον έξεῦρες κακὰ καὶ πλησίον παρῆσθα κινδύνων έμοὶ, νῦν τ' αὖ δίδως μοι πολεμίων τιμωρίαν 1160 χούχ έχποδών εί. Παύσομαί σ' αίνῶν, ἐπεί βάρος τι κάν τῷδ' ἐστίν, αἰνεῖσθαι λίαν. Έγω δε, πάντως εκπνέων ψυγήν εμήν, δράσας τι χρήζω τοὺς ἐμοὺς ἐχθροὺς θανεῖχ ίν' άνταναλώσω μέν οί με προύδοσαν, 1165 στένωσι δ' οίπερ χάμ' έθηχαν άθλιον. Άγαμέμνονός τοι παῖς πέρυχ', δς Ἑλλάδος ήρξ' άξιωθείς, οὐ τύραννος, άλλ' δμως ρώμην θεοῦ τεν' ἔσχ'. δν οὐ καταισχυνῶ δοῦλον παρασχών θάνατον, άλλ' έλευθέρως 1170 ψυγήν ἀφήσω, Μενέλεων δὲ τίσομαι. Ένὸς γὰρ εἰ λαβοίμεθ', εὐτυχοῖμεν ἀν, εί ποθεν άελπτος παραπέσοι σωτηρία χτανοῦσι μή θανοῦσιν· εὐχομαι τάδε. Ο βούλομαι γάρ ήδὺ καὶ διά στόμα 1175 πτηνοίσι μύθοις άδαπάνως τέρψαι φρένας.

NC. 1167. τὸ χῆδος Wecklein. — 1160. νῦν δ' B, F. — 1162. Stobée, Anthol., XIV,
ε: βάρος τι καὶ τόδ'. — 1165. La leçon ἀνταναλώσωμεν a été divivée en deux mots
pur Canter. — 1169. Barnes a rectifié la leçon ἔσχεν. — 1170. Nauck demande ἐλεύθερος. — 1174. Variante vicieuse: οὐ θανοῦσιν. — 1476. φρένας B, L. φρένα vulg.

4156-1187. Αλόγιστον σε τι.... γενναίου φίλου, préférer la faveur du peuple
a l'amitié d'un généreux ami, c'est faire
un échange inconsidéré. Τὸ πλῆθος ne
désigne pas ici un grand nombre de soidisant amis: le sens de ces mots est déterminé par τυραννίς. Le poète dit que
l'amitié vaut mieux que le pouvoir, soit
dans une monarchie, soit dans une république.

4158. Σὺ γὰρ.... κακά. Dans Électre, 619 sqq., ce n'est pas Pylade, mais le Vieillard qui imagine le moyen de surprendre Égisthe.

1162. Βάρος τι... αίνεισθαι λίαν. La

même pensée se trouve exprimée en d'autres termes dans Iph. Aul., 979 sq., et dans les Héraclides, 202 sqq.

1170. Παρασχών, exhibens. Cf. Suppl. 877: Ούδὶ τοὺς τρόπους Δούλους παςέσχε.

1174. Κτανούσι μὴ θανούσι, en donnant la mort sens la subir. Hermann a fait remarquer que ces mots se tenaient, et ne devaient pas être séparés par une virgule.

1175-1178. "Ο βούλομαι γὰρ.... τέρφαι φρένα, car ce que je souhaite est agreable à dire, ne sût-ce que pour charmer mon esprit, sans qu'il m'en coûte, par des paroles ailées.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίνος τόδ' εἶπας φάρμαχον τρισσοῖς φίλοις;

1190

1195

1200

Ελένης θανούσης, ήν τι Μενέλεως σε δρά ή τόνδε κάμε, πᾶν γάρ εν ςίλον τόδε, λέγ' ὡς ρονεύσεις Έρμιόνην. ξίρος δε χρή δέρη πρὸς αὐτῆ παρθένου σπάσαντ' έγειν. Κάν μέν σε σώζη, μή θανεῖν χρήζων κόρην, Έλένης Μενέλεως πτῶμ' ἰδὼν ἐν αἵματι, μέθες πεπᾶσθαι πατρὶ παρθένου δέμας τετίνη σε, καὶ σὺ σράζε παρθένου δέρην. Καί νιν δοκῶ, τὸ πρῶτον ἢν πολὺς παρῆ, χρόνῳ μαλάξειν σπλάγγνον οὐτε γὰρ θρασὺς

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ούτ' άλχιμος πέφυχε· τήνδ' ήμιν έχω σωτηρίας έπαλξιν. Είρηται λόγος.

'Ω τὰς ορένας μὲν ἄρσενας κεκτημένη,
τὸ σῶμα ο' ἐν γυναιξὶ θηλείαις πρέπον,
ὡς ἀξία ζῆν μᾶλλον ἢ θανεῖν ἔφυς.
Πυλάοη, τοιαύτης ἄρ' ἀμαρτήσει τάλας
γυναικὸς ἢ σῶν μακάριον κτήσει λέχος.

1205

NC. 4496. Manuscrits: μενέλεως έλένης. Vulgate: Μενέλαος 'Ελένης. Hermann a vu qu'on pouvait conserver Μενέλεως en transposant les mots. Nauck suspecte ce vers. — 4200. Nauck propose: ἢν πολὺς ῥυἢ. — 4201. μελάξει Α. — 4204. Stobée, Anthol., LXVII, 7: ἀρσενος. — 4208. Je corrige la leçon ἢ (ἢ vulg.) ζῶν pour mettre ce vers d'accord avec 4206. Hartung: ἢ σᾶς.

1192. Hãy γὰρ ἔν φίλον τόδε, car tout ce faisceau d'amis ne fait qu'un. L'emploi de φίλον τόδε pour φίλοι είδε, du singulier pour le pluriel, ajoute ici à la beauté de l'expression.

4196. 'Ελένης Μενέλεως πτώμ(α).... Quoique Ménélas soit le sujet de σώξη, le nom d'Hélène est mis avant Μενέλεως, pour faire antithèse à κόξην. Voyant Hélène coucliée dans le sang, Ménélas comprendra que la menace d'Oreste est sérieuse, et il vondra sauver au moins Hermione.

1199. Kraivy oz. (s'il) cherche à te tuer. Voyez v. 686, avec la note, et passim.

4200. Πολύς παρή. Scholiaste : Σροδρὸς έλθη τῆ όργη.

1208. H σών.... λέχος, on si elle survit, ta auras en elle une épouse qui fera ton bonheur. Σών: accusatif de σώς (féminis).

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τίνος τόδ' είπας φάρμαχον τρισσοίς φίλοις;

1190

1195

1200

## HAEKTPA.

Έλένης θανούσης, ήν τι Μενέλεως σε δρᾶ η τόνδε χάμε, πᾶν γάρ εν φίλον τόδε, λέγ' ώς φονεύσεις Έρμιόνην. ξίφος δε γρή δέρη πρός αὐτῆ παρθένου σπάσαντ' ἔγειν. Κάν μέν σε σώζη, μή θανείν χρήζων χόρην, Έλένης Μενέλεως πτῶμ' ἰδὼν ἐν αἵματι, μέθες πεπασθαι πατρί παρθένου δέμας. ην δ' όξυθύμου μη χρατών φρονήματος xτείνη σε, xαὶ σὺ σφάζε παρθένου δέρην. Καί νιν δοχῶ, τὸ πρῶτον ἢν πολὺς παρῆ, χρόνω μαλάξειν σπλάγχνον ούτε γάρ θρασύς ούτ' άλχιμος πέφυχε · τήνδ' ήμιν έγω σωτηρίας ἔπαλξιν. Είρηται λόγος.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

🗘 τὰς φρένας μὲν ἄρσενας χεχτημένη, τό σῶμα δ' ἐν γυναιξί θηλείαις πρέπον, ώς άξία ζην μαλλον ή θανείν έφυς. Πυλάδη, τοιαύτης άρ' άμαρτήσει τάλας γυναικός ή σων μακάριον κτήσει λέγος.

1205

NC. 1196. Manuscrits: μενέλεως έλένης. Vulgate: Μενέλαος Ελένης. Hermann a vu qu'on pouvait conserver Mevéheus en transposant les mots. Nauck suspecte ce vers. -1200. Nauck propose : ἢν πολύς ρυβ. - 1201. μαλάξει A. - 1204. Stobee, Anthol., LXVII, 7: άρσενος. - 1208. Je corrige la leçon h (h vulg.) ζών pour mettre ce vers d'accord avec 1206. Hartung : ἡ σᾶς.

1192. Παν γάρ εν φίλον τόδε, car tout ce faisceau d'amis ne fait qu'un. L'emploi de pilov toos pour pilos otes, du singulier pour le pluriel, ajoute ici à la beauté de l'expression.

4196. 'Ελένης Μενέλεως πτώμ(α).... Quoique Ménélas soit le sujet de σώξη, le nom d'Helène est mis avant Mevelews, pour faire antithèse à πόρην. Voyant Hélène couchée dans le sang, Ménélas comprendra que la menace d'Oreste est sérieuse, et il voudra sauver au moins Hermione.

1199. Kreivy se, (s'il) cherche à te tner. Voyez v. 686, avec la note, et passim.

1200. Πολύς παρη. Scholiaste : Σροδρὸς έλθη τη όργη.

1208. H σων.... λέχος, ou si elle survit, ta auras en elle une épouse qui fera ton bonheur, Day : accusatif de ou; (féminis). κτείναι· σὺ δ' ἡμίν τοῦδε συλλήπτωρ γενοῦ].

1230

HAEKTPA

 $^{T}\Omega$  πάτερ, ίκοῦ δῆτ', εἰ κλύεις εἴσω χθονὸς τέχνων καλούντων, οῖ σέθεν θνήσκουσ' ὕπερ.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ο συγγένεια πατρὸς ἐμοῦ, κάμὰς λιτὰς,᾿Αγάμεμνον, εἰσάχουσον, ἔχσωσον τέχνα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχτεινα μητέρ',

HAEKTPA.

Ήψάμην δ' έγὼ ξίρους.

1235

ΠΥΛΑΔΗΣ

Έγω δ' ἐπενεκέλευσα κάπέλυσ' ὅκνου.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

σοί, πάτερ, ἀρήγων.

HAEKTPA.

Οὐδ' ἐγὼ προύδωκά σε.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ούχουν ὀνείδη τάδε χλύων βύσει τέχνα;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δαχρύοις χατασπένδω σ'.

NC. 1235-1236. On attribusit les mots: ἡψάμην δ' ἐγὸ ξίφους à Pylade, et le vers 1236 a Électre. Mais celle-ci doit prendre la parole avant Pylade, ainsi qu'elle le fait dans les invocations suivantes. La manière dont nous avons distribué les rôles est indiquée par la seconde main du Marcianus. Voy. les notes explicatives. — 1236. ἐπεκέλευσα a. ἐπεδούλευσα vulg. Scholiaste: Καὶ ἐγὸ συνεργὸ; ἦν τοῦδε τοῦ φόνου. Musgrave: ἐπεγκέλευσα. Nauck: ἐπενεκέλευσα. Cf. Électre, 1224. — 1238. ῥῦσαι L.

1283. \* Ω συγγίνεια πατρός έμου. Scholiaste: Παρόσον & Στρόφιος 'Αναξιδίαν έγημε την 'Αγαμίμνονος άδελφην, έξ ής έγένετο Πυλάδης, ώς φποϊ Κράτης. \* Η έπεὶ ο Στροφίου πατήρ Κρίσος 'Ατρέως θυγατίρα έγήμει, την Κυδραγόραν. Les mots & συγγίνεια πατρός έμου ne peuvent s'appliquer qu'à cette dernière généalogie. Car l'explication du scholiaste: συγγίνεια ο ο γαμβροί, est trop évidemment imaginée en vue de notre passage. Des συγγενείς sont sortis du même γένος, de la même souche. 4235. 'Ηψάμην δ' έγῶ ξίφους. Électre

s'en fait un mérite ici. Elle s'en accusait dans la tragédie qui porte son nom, vers 4226 : Eipouç τ' ἐρηψάμαν ἄμα.

1236. Έγὰ δ' ἐπενεπέλευσα πάπάλυσ' δπνου. Tel était en effet le rôle de Pylade suivant la tradition. Dans les Choéphores, vers 900 sqq., il lève les scrapules d'Oreste et l'exhorte à suivre les ordres d'Apollon.

4237. Σοὶ, πάτερ, ἀρήγων. Ces peroles sont le complément de ἐπτεινα μητέρ(α), v. 4235.

4238. 'Ο νείδη, τών εὐεργεσιών τὰς ὑπομνήσεις. [Scholiaste.]

T#

क्षित्रं पत्र क्रंड

## BARATTA

क्रिंद्र श्रिष्ट महामा न्य हन वेक्सामा ज्याति होते अस्य स्टेप्ट तांप्रकार जांप्रका स्टिंहा-

THE PARTY.

Twiti, immiget in in in the तर्राष्ट्रे केद्र्योत्र्येक, तंत्र त्रांद्र रंग्या देवेट्ट HMIXOPIOX

لاها بدار فرف جادة . في جدد فصفه عنج

1:5

Δόγμιά νυν χόρας διάφες' διμάτων έχειθεν ένθάδ', είτα παλινσχοπιάν.

Έγομεν ώς θροείς.

1265

HAEKTPA.

Έλίσσετέ νυν βλέραρον, κόρας διάδοτε διά βοτρύχων πάντα. [Antistrophe.]

# XOPOL.

Όδε τις εν τριβώ; πρόσεχε, τις εδ' άρ' άμ-

NC. 1251. La leçon Ivvené se trouve corrigée dans quelques manuscrits récenus. -4265-4266. Fant-il écrire un τις επινώμασι | σταθείς έπι, équivalent à un τις έπισταθείς επινοήμασιν? On cite νώμα pour νόημα, et νώσις pour νόησις. Sophocle s'est servi de la sorme vévertat (cf. Étym. M. p. 601, 20), et Dindors éerit dans l'Électre de ce poète, v. 882 : Exervov úc παρόντα νω (pour viet). - Triclinius a rectific la leçon góviov. - 1264. Variante vicieuse : elt' en' didity grontáv. - 1267. Les manuscrit. portent : κόραισι δίδοτε διά βοπτρύχων πάντη, οπ πάντα. C'est cette derniere leçon, mal interprétée, qui semble avoir amené le datif négator. On doit à Canter néens debiers. à Bergk βιτεύχων. Cependant l'accord antistrophique n'est pos encore perfeitement sa tabli. — 1269. L'iambe spike ne pent guere sepandre se mondon succió de vere sem-phique, 1249. — Seidler a substitué spissy; a la lorna sensioyson. Comendant ona gline piurrait avoir pris la place de meta tont différente Armaina dest "Va ne no τρίδφ. Τίς δέε, τίς δε ές.

1255-1257. Électre eraint qu'en témons ne survienne et ne déenuvre l'attentut maglant. Mais nous ne nous chargenge pue de rendre compte du detail des mors, donz on a vainement energé de riese un seus satisficient. Voy, in empeters progress dues la acte entrate.

1285. - Justic was recome don. Za. e squites um enguis siuribesticae parea surges at interlungations distant the a title ton to Koster military them the e Empha valiament . , forman the book thrown the more of the 'As' is a river extended and;

Tipa or Lorent indicate of the mail in the second

----

\_==

Délocie du insco de Ses sus. Di é la viac de l'inscription.

lyein eigh acres are

la Namo and Colon and

भिक्राताची । सेरोक्स पूर्वत केलाता व काला सम्बद्धान

Dings bode on a source.

'u ka, i ua mm am. Of impagnic side me. Len

Media bosse sia and in the

NC. 127. To expensive a minimum of minimum of a point of the service of the servi

1207 As to the second transcription of the first term and the second of the second of

1572 Teason were now to se

and the desiration of the second

the agent training of a second of the second

" De Brog. 1 " 20 av. 1

χρόα δ' άδηλω τῶν δεδραμένων πέρι·
κάγω σχυθρωπους όμμάτων ἔξω χόρας,
ως δῆθεν ουχ εἰδυῖα τάξειργασμένα. — 1320
ΤΩ παρθέν', ῆχεις τὸν Κλυταιμνήστρας τάφον
στέψασα χαὶ σπείσασα νερτέροις χοάς;
ΕΡΜΙΟΝΗ.

"Ηχω, λαδοϋσα πρευμένειαν. 'Αλλά μοι φόδος τις εἰσελήλυθ', ἥντιν' ἔνδοθεν τηλουρός οὖσα δωμάτων χλύω βοήν.

1325

НАЕКТРА.

Τί δ'; άξι' ήμιν τυγχάνει στεναγμάτων.

Εύφημος ἴσθι • τί δὲ νεώτερον λέγεις;

Θανεῖν 'Ορέστην κάμ' ἔδοξε τῆδε γῆ.

EPMIONH.

Μή δῆτ', ἐμούς γε συγγενεῖς πεφυκότας.
ΗΛΕΚΤΡΑ.

Άραρ' ανάγχης δ' ές ζυγόν χαθέσταμεν.

1330

Ή τοῦδ' ἔχατι καὶ βοὴ κατὰ στέγας;

н тооо ехате хае роп хата отеуас;

Ίχέτης γὰρ Ἑλένης γόνασι προσπεσών βοξ ΕΡΜΙΟΝΗ.

Τίς; οὐδὲν οἴδα μᾶλλον, ἢν σὺ μὴ λέγης.

NC. 4318. δ' Porson. τ' mss. Var. : χροιξ et πεπραγμένων. — 4322. Var. : νε ρτέρων. — 1323. Variante moins autorisée : ἀλλά με. — 4324. La correction de Hartung : ἔνδοθεν, pour ἐν δόμοις, nous a semblé nécessaire. — 4329. ἐμοῦ Α, L. — 4333. οὐ γὰρ Α, F. γὰρ provient du vers précédent.

1318. Άδήλφ, impénétrable, qui ne traâit rien.

1323. Il propere la faveur (des morts).

1324-1325. Φόδος τις..., ήντιν(α).... πλύω βοήν, une crainte (qui fait que je me demande) quel est le bruit.... — Le génitif δωμάτων dépend de ξνδοθεν, et non de τηλουρός.

1333. Ce vers n'est là que pour le besoin de la stichomythie. Cf. la note sur les vers 1183 sq. κτείναι · σύ δ' ήμιν τοῦδε συλλήπτωρ γενοῦ.

773 1230

 $^{3}\Omega$  πάτερ, ίχοῦ δῆτ', εἰ χλύεις εἴσω χθονὸς τέχνων χαλούντων, οδ σέθεν θνήσχουσ' υπερ.

 $^{ au}\Omega$  συγγένεια πατρός ἐμοῦ, κάμὰς λιτάς, Άγάμεμνον, εἰσάχουσον, ἔχσωσον τέχνα.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έχτεινα μητέρ',

HAEKTPA.

'Πψάμην δ' έγὼ ξίρους.

1235

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Έγω δ' ἐπενεκέλευσα κάπέλυσ' ὅκνου.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

σοί, πάτερ, ἀρήγων.

HAEKTPA.

Οὐδ' ἐγὼ προύδωκά σε.

ΠΥΛΑΔΗΣ.

Ούχουν ὀνείδη τάδε κλύων ρύσει τέχνα;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δακρύοις κατασπένδω σ'.

NC. 1235-1236. On attribusit les mots : ἡψάμην δ' ἐγὼ ξίφους à Pylade, et le vers 1236 à Électre. Mais celle-ci doit prendre la parole avant Pylade, ainsi qu'elle le fait dans les invocations suivantes. La manière dont nous avons distribué les rôles est indiquie par la seconde main du Marcianus. Voy, les notes explicatives. - 1236. Exexéλευσα α. ἐπεδούλευσα vulg. Scholiaste : Καὶ ἐγὼ συνεργὸς ἢν τοῦδε τοῦ φόνου. Μασgrave : insynileuga. Nauch : insvenileuga. Cf. Electre, 1224. - 1238. pugas L.

1283. <sup>\*</sup>Ω συγγένεια πατρός έμου. Scholiaste: Παρόσον & Στρόφιος Άναξιδίαν έγημε την Άγαμέμνονος άδελφήν, έξ ής έγένετο Πυλάδης, ώς φησί Κράτης. "Η έπεί δ Στροφίου πατήρ Κρίσος Άτρέως θυγατέρα έγήμει, την Κυδραγόραν. Les mots ω συγγένεια πατρός έμου ne peuvent s'appliquer qu'à cette dernière généalogie. Car l'explication du scholiaste : συγγένεια ol γαμδροί, est trop évidemment imaginée en vue de notre passage. Des συγγενείς sont sortis du même γένος, de la même souche. 1236. 'Ηψάμην δ' έγω ξίρους. Électre

s'en fait un mérite ici. Elle s'en accusait dans la tragédie qui porte son nom, vers 1226 : Ξίφους τ' έγηψάμαν άμα. 1236 . 'Έγὼ δ' έπενεπέλευσα πάπελυσ'

öxvoy. Tel était en effet le rôle de Pylade suivant la tradition. Dans les Choéphores, vers 900 sqq., il lève les scrupules d'Oreste et l'exhorte à suivre les ordres d'Apollon.

4237. Σοὶ, πάτερ, ἀρήγων. Ces paroles sont le complément de exterva untép(a),

1238. 'Ο νείδη, τών εὐεργεσιών τὰς υπομνήσεις. [Scholiaste.]

ἔνεπέ μοι, φίλα.

### HAEKTPA.

Φόδος ἔχει με μή τις ἐπὶ δώμασι σταθεὶς ἐπὶ φοίνιον αἴμα πήματα πήμασιν ἐξεύρη. 1255

### HMIXOPION.

Χωρεῖτ', ἐπειγώμεσθ' · ἐγὼ μὲν οὖν τρίδον τόνδ' ἐκφυλάξω, τὸν πρὸς ἡλίου βολάς.

## HMIXOPION.

Καὶ μὴν ἐγὼ τόνδ', δς πρὸς ἐσπέραν φέρει.

1260

#### HAEKTPA.

Δόχμιά νυν κόρας διάφερ' όμμάτων ἐκείθεν ἐνθάδ', εἶτα παλινσκοπιάν.

#### XOPOE

Έχομεν ώς θροείς.

1265

#### НАЕКТРА.

Ελίσσετέ νυν βλέφαρον, κόρας διάδοτε διά βοτρύγων πάντα.

[Antistrophe.]

# ΧΟΡΟΣ.

"Οδε τις έν τριδώ; πρόσεχε, τις δδ' ἄρ' άμ-

RC. 4254. La leçon Ιννεπέ se trouve corrigée dans quelques manuscrits récents. — 4255-4256. Faut-il écrire μή τις ἐπινώμασι | σταθείς ἔπι, έquivalant à μή τις ἐπινώμασι | σταθείς ἔπι, έquivalant à μή τις ἐπισταθείς ἐπινοήμασιν? On cite νῶμα pour νόημα, et νῶσις pour νόησις. Sophocle s'est servi de la forme νένωται (cf. Είγπ. Μ. p. 601, 20), et Dindorf écrit dans l'Électre de ce poète, v. 882 : 'Εκεῖνον ὡς παρόντα νῶ (μουι νόει). — Triclinius a rectifié la leçon φόνιον. — 4264. Variante vicieuse : εἶτ' ἐπ' ἀλλην σκοπιάν. — 4267. Les manuscrit. portent : κόραισι δίδοτε διὰ βοστρύχων πάντη, ou πάντα. C'est cette dernière leçon, mal interprétée, qui semble avoir amené le datif κόραισι. On doit à Canter κόρας διάδοτε, a Bergk βοτρύχων. Cependant l'accord antistrophique n'est pas encore parfaitement rétabli. — 4268. L'iambe τρίδω ne peut guère répondre au spondée αὐδάν du vers strophique, 4249. — Seidler a substitué πρόσεχε à la leçon προσέρχεται. Cependant cette glose pourrait avoir pris la place de mots tout dissérents Hermann écrit : "Οδε τις ἐν τρίδω. Τίς δδε, τίς δδ' ἄρ'.

4255-4257. Électre craint qu'un témoin ne survienne et ne découvre l'attentat sanglant. Mais nous ne nous chargeons pas de rendre compte du détail des mots, dont on a vainement essayé de tirer un sens satisfaisant. Voy. la conjecture proposée dans la note critique. 4265. « Dedit hunc versum choro Ea-« ripides, læsa æquali distributione perso-« narum, ut interloqueretur aliquid cho-« rus, quo ne Electra antistropham cum « stropha continuaret. » [Hermann.]

1267. Κόρας διαδοτ(ε) equivant à κόρας διάφερ' όμματων, v. 1261. — BoΆρ' ἐς τὸ κάλλος ἐκκεκώφωται ξίρη;

Τάγα τις Άργείων ένοπλος δρμήσας ποδί βοηδρόμω μέλαθρα προσμίξει.

1290

Σχέψασθέ νυν άμεινον ούχ έδρας άγών. άλλ' αί μέν ένθάδ', αί δ' έχεῖσ' έλίσσετε.

'λμείδω χέλευθον σχοπεύουσ' άπάντα.

1295

'Ιὼ Πελασγὸν Άργος, ὄλλυμαι κακῶς. HMIXOPION.

'Ηχούσαθ'; άνδρες χεῖρ' ἔχουσιν ἐν φόνῳ. HMIXOPION.

Έλένης τὸ χώχυμ' ἐστὶν, ὡς ἀπειχάσαι. HAEKTPA.

🗘 Διὸς, ὧ Διὸς ἀέναον χράτος, έλθ' ἐπίχουρος ἐμοῖς φίλοισι πάντως.

1300

Μενέλαε, θνήσκω· σὸ δὲ παρών μ' οὸκ ὡρελεῖς.

NC. 1287. Var.: exxexcopyrat et exxexcopyrat. Aristophane de Byzance lisalt exxeπώρωται. - 1288. La leçon èv δπλοι; a été corrigée dans quelques mes récents, -1291. έδρας άκμή Nauck. - 1296. Mis : σκοπούσα πάντα. Mais un grammairien grec (Keil, Analecta grammatica, Halle, 1848, p. 7, 29) cite comme exemple du mètre bacchiaque : άμειδω πελευθον σκοπεύ; άπατα. Nauck en a tiré la correction que nous avons admise dans le texte. - 1297-1298. Hermann a distribué entre les demi chaurs ces deux vers qu'on donnait à Électre. - 1297. La leçon despeç a été rectifiée par l'orson. - 1299-1230. Ces deux vers étaient attribués au chœur. Hermann les a rendus à Électre. - 1399, Variante : ἀένναον. - 1300. Vulgate : ἐπίχουρον. Kirchhoff a rétabli ἐπίκουρος, leçon de A et F.

1287. Άρ' ές τὸ κάλλος έκκεκώς ωται Ein; en face de la beauté, les épèes se sont-elles émonssées? Euripide doit ce trait à l'auteur de la Petite Iliade et à Ibycos. D'après ces poêtes, Ménélas allait immoler Hélène après la prise de Troie. Mais lorsqu'elle découvrit son sein, l'épés tomba des mains du bourreau. Cf. Andr., 628 sqq. et le scholieste d'Aristophene, Lysistr., 155.
1292. Eliggere, tournez-vous. On no

peut guère sous-entendre, avec le selo-

lieste, τους δρθαλμούς. Le sens revient au même.

1295. Ausibe nelsubov, je parcours des yeux le chemin. [Scholiaste.] -Άπάντα, pour άπάντη, est adverbe.

1297. Xeip' Ezousiv ev cove équivant à έγχειρούσι τόνφ. 1299-1300. Comme & Διός πράτος n'est

qu'une périphrase de & Zev, l'emploi du masculin ¿n:xoupos est dans le génie de la langue grecque. 1301. Παρων. Ce mot désigne la pré-

कि. विकास स्थापना स्थापना जीद स्टांडी के तेला वेटीन स्वापना केला कार्यना संस्थान

ros.

ELEATY.

17 MIUNE

Ecoper to the the second reper.

ELEPTIL

Green Species in the line they be

**UNIVE** 

Marie and the second the miles.

battan.

Line zarent i y so idistim.

869

EFRETAL

H TO LEAD LA VI HER THINK

2.33776

Triting you Fring whom numerow YA

The die of your to so ye there

SC. 1315 Throws the Torthology of startings. And the 114 for the 114 for the tagget by tagget by the tagget by t

<sup>1318.</sup> *White sugrantessur* ye as the

<sup>1922.</sup> Microsément, la forent (des

<sup>1324-1325.</sup> Giller, Die ... Servicht, ... Misse Bofer, was explant (gen fest gan pe

the second second is a second of the second second

supe to have mad to the fine to the ends one had ease they are

#### HAEKTPA.

Έχεσθ' ἔχεσθε' φάσγανον δὲ πρὸς δέρη βαλόντες ήσυχάζεθ', ὡς εἰδῆ τόδε Μενέλαος, οῦνεκ' ἄνδρας, οὺ Φρύγας κακοὺς, εὑρὼν ἔπραξεν οἶα χρὴ πράσσειν κακούς. ΧΟΡΟΣ.

1350

(Strophe.)

Ἰὼ ιὼ φίλαι, κτύπον ἐγείρετε, κτύπον όμοῦ βοᾳ πρὸ μελάθρων, εως ἀν πραχθῆ φόνος,

μή δεινόν Άργείοισιν έμβάλη φόβον, βοηδρομήσαι πρός δόμους τυραννικούς,

1355

πρίν έτύμως ίδω τὸν Ἑλένας φόνον καθαιμακτὸν ἐν δόμοις κείμενον,

η και λόγον του προσπόλων πυθώμεθα. τὰ μὲν γὰρ οἶδα συμφοράς, τὰ δ' οὐ σαφῶς.

1360

# Διά δίχας έδα θεῶν

NC, 4350. Var.: βάλλοντες. — 1353-1360 étaient attribués à Électre. Seidler les a rendus au chœur, et il a le premier remarqué que ce morceau répond à 1837 sqq. — 1351. J'ai écrit ὁμοῦ βοῦ pour καὶ βοάν, à cause du sens et de la correspondance antistrophique, cf. 1638. — 1354'. Je corrige la leçon ὁπω; ὁ πραχθεὶς φόνος, inconciliable avec 1357. Rien ne doit s'ébruiter avant le fait accompli. — 1357. ρόνον est probablement la glose d'un mot spondaïque: cf. v. 1544. — 1388. Je propose ἐνδοθε προκείμενον. Cf. 1542. — 1360. J'ai corrigé les leçons τὰς μίν.... τὰς δ', qui donnent un faux sens. — συμφοράς est d'une autre main dans A. Peut-être σύμφορ', οἰδα δ' οῦ σαφῶς.

4384. Φρύγας κακούς. A Troie, Ménélas n'avait que des hommes làches à combattre: il a pu triompher d'eux. Les Grocs qui tiraient beaucoup d'esclaves de la Phrygie, transportaient par anachronisme dans les temps héroïques l'idée de làcheté servile qui s'était attachée pour eux au nom de Phrygien. Cf. le v. 1444 et les deux scènes qui saivent. Voy. aussi Ale. 676: Αυδὸν ἡ Φρύγα κακοξ; ἐλαύνειν ἀργυρώνητον.

(352. Επραξεν, il a eu le sort, il lui est arrivé.

1354. 'Ομοῦ βοφ, pour couvrir les eris qui s'élèvent dans la maison.

1388-1386. Έμβελη a pour sujet βοά (1364). — Avant βοηδρομήσει soms-entendu ώστε.

1387. Tèv 'Ε) ένας φύνον, expression poétique pour dire « le cadavre d'Hélène ». Cf. v. 990 : Μυρτίλου φόνον.

1360. Τα μέν..., τά δ(ε), en partie....

1361. Διά δίκας, locution adverbiale, synonyme de δικαίως.

πολιόν αἰθέρ' ἀμπτάμενος ἢ πόντον, 'Ωχεανός δν ταυρόχρανος ἀγχάλαις Ελίσσων χυχλοϊ χθόνα;

ΧΟΡΟΣ.

Τί δ' ἔστιν, 'Ελένης πρόσπολ', 'Ιδαΐον κάρα; 1380

Ἰλιον Ἰλιον, ὤμοι μοι,
Φρύγιον ἄστυ καὶ καλλίδωλον Ἰδας ὅρος ἱερὸν, ὥς σ᾽ ὀλόμενον στένω,
ἀρμάτειον ἀρμάτειον μέλος
βαρβάρω βοᾶ,
διὰ τὸ τᾶς ὀρνιθογόνου ὅμμα κυκνόπτερον
καλλοσύνας, Λήδας δυσελέναν σκύμνον,
ξεστῶν περγάμων ᾿Απολλωνίων
ἐρινύν · ὀτοτοτοῖ ·
ἰαλέμων ἰαλέμων

1390

1395

NC. 4379. Variante: χυκλεῖ. — 4380. Manuscrits: τί δ' ἔστ' ου τί δ' ἔσδ'. — 1382. καί ne se trouve que dans le Marcianus. — 4386. Barnes a substitué ὀρνιθογόνου à ὀρνιθόγονον. Porson et Hermann: δι' ὀρνιθόγονον. — 4387. Manuscrits: λήδας σκύμνον (σκύμνου est moins autorisé) δυσελένας. Le Marcianus porte ce dernier mot deux fois. Kirchhoff a recommandé δυσελέναν. J'ai transposé les mots. — 4389. J'ai écrit ὀτοτοτοῖ pour ὀτοτοῖ. Marcianus: ὀττοτοῖ. Nauck: ὀτοτοῖ.

4378. Ταυρόπρανος. L'Océan, distinct de la mer qu'il entoure, passait pour un fleuve. Il est donc représenté, comme les autres fleuves, sous le symbole d'un taureau. Voy. la note sur le vers 275 d'Iphigénie à Aulis.

1384. 'Αρμάτειον μέλος. On sait par Plutarque, de musica, VII. que le νόμος έξμάτειος, introduit dans la musique grecque par Stésichore, était originaire d'Asie, Les uns l'attribuaient au Phrygien Olympos, les autres aux joueurs de flûte de la Mysie. Nous ignorons la nature de cet air : tout ce que les scholies disent à ce sujet, se réduit à de vaines conjectures étymologiques. Qu'il nous suffise de savoir qu'Euripide fit chanter à son Phrygien un air oriental avec accompagnement de flûte.

1386-1387. Hélène est appelée δμμα

καλλοσύνας, « wil de beauté. » Les épithètes poétiques ὀρνιθογόνου et κυκνόπτερον se rapportent à la métamorphose de Jupiter son père (του. la note sur τὰν κύν κου δολιχαυχένος γόνον, Iph. .dul.,793); la seconde indique peut-être aussi la peau blanche de l'héroïne. Musgrave traduit : « pulchritudinis cycni alas æmulantés. » — Δυσελέναν. Cf. Iph. Δul., 1816, avec la note.

1388. Περγάμων Άπολλωνίων. D'après l'Iliade, VII, 452 sq. et XXI, 443 sqq. Apollon avait construit les murs de Troic.

(389. Έρινύν. Dans l'Agamemon d'Eschyle, v. 749, Hélène est appelée νυμφόκλαυτος 'Ερινύς. Cf. Virgile, Επ., II, 873: « Trojæ et patriæ communis Eri-« nys. »

1390-1392. Les génitifs (a) (µwv ia) (-

\*Ερροι τᾶς ἀσύχου προνοίας κακοῦργος ών. Οί δὲ πρός θρόνους ἔσω μολόντες άς έγημ' ό τοξότας Πάρις γυναιχός, όμμα δαχρύοις 1410 πεφυρμένοι, ταπεινοί έζονθ', ό μέν τὸ χεῖθεν, ό δὲ τὸ χείθεν, άλλος άλλοθεν πεφραγμένοι. Περί δὲ γόνυ γέρας ίχεσίους **ἔ**βαλον ἔβαλον Ἑλένας ἄμφω. 1415 Άνα δε δρομάδες έθορον έθορον άμφίπολοι Φρύγες. προσείπεν δ' άλλος άλλον πεσών έν φόδω, μή τις είη δόλος. Κάδόχει τοῖς μέν οῦ, 1420 τοῖς δ' ἐς ἀρχυστάταν μηγανάν έμπλέχειν παῖδα τὰν Τυνδαρίδ' δ ματροφόντας δράχων.

ΧΟΡΟΣ.

Σὺ δ' ἦσθα ποῦ τότ', ἢ πάλαι φεύγεις φόδω; 1425

Φρυγίοις ἔτυχον Φρυγίοισι νόμοις παρά βόστρυχον αύραν αύραν Έλένας Έλένας εὐπᾶγι χύχλω πτερίνω πρό παρηίδος ἄσσων βαρβάροις νόμοισιν.

1431

NC. 1407. ἡσύχου et 1424 μητροφόντας mss. Dindorf a rectifié. — 1414. χέρας King. χεῖρας mss. — 1418. Mss: προσεῖπε δ' ου προσεῖπεν. Afin de rétablir la mesure, nous avons écrit, avec Hartung, προσεῖπεν δ'. Cf. v. 1437. — 1123. Mss: τἦν. — 1128. Hermann a corrigé la leçon εὐπηγεῖ ου εὐπαγεῖ. — 1430. βαρδάροις King. βαρδάροισι mss.

4407. Έρροι τᾶ; ἀσύχου προνοίας, qu'il périsse à cause de sa prudence tranquille. Cf. v. 751: Θυγατέρος δυμούμενος. 1413. Πεγραγμένοι, se tenant sur leurs gardes.

4424. Ματροφόντας δράχων. Cf. v. 4-9. 4427. Αύραν αύραν. « Sie etiam falsus « eunuclius juhetur flabeilo ventulum facere in Terentii Eunacho, III, v, 47. » [Klotz.] 4430. Βαρδάροις νόμοισιν, La même idê»

έδραισι, τοὺς δ' ἐκεῖσ' ἐκεῖθεν ἀλλον άλλοσε διαρμόσας ἀποπρό δεσποίνας.

XOPOZ.

Τί τοὐπὶ τῷδε συμφορᾶς ἐγίγνετο;

ΦPYZ.

'Ιδαία μᾶτερ μᾶτερ δδρίμα δδρίμα, αἰαῖ (αἰαῖ), φονίων παθέων ανόμων τε κακών 1455 άπερ έδραχον έδραχον έν δόμοις τυράννων. Άμφὶ πορφυρέων πέπλων ύπο σκότου ξίρη σπάσαντες έν χεροῖν, άλλος άλλος' όμμα δίνασε, μή τις παρών τύχοι. 'Ως κάπροι δ' δρέστεροι γυναιχός άντίοι σταθέντες έννέπουσι. 1460 Κατθανεῖ κατθανεῖ, χαχός σ' άποχτείνει πόσις, χασιγνήτου προδούς έν Άργει θανείν γόνον. Α δ' ανίαχεν ζαχεν, ώμοι μοι: 1465 λευχόν δ' έμβαλοῦσα πῆχυν στέρνοις, χτύπησε χράτα μέλεον πλαγά: φυγά δὲ ποδί τὸ γρυσεοσάν-

NC. 1454-1454'. Quelques manuscrits ne portent μάτερ et δδρίμα (ου δμδρίμα) qu'une senle fois. — Γαί ajouté un second alaï. — 1459. On lisait: άλλος άλλοσε δίνασεν δμμα. J'ai transposé ces mots en vue du mètre. — 1462. Variante: ἀποκτενεῖ. — 1463. τὸν κασιγνήτου L. — 1465. La vulgate ἀ δ' laχεν laχεν est mal autorisée. Fautiniséerer ἀρ' avant ἀνίαχεν? — 1466-1467. Peut-être: στέρνα [ κτύκησε κράτά τε. — 1467. Variante: κλαγάν. — 1468. Facius: φυγάδι δὲ κεδί.

xol, et les pièces appelées Eξεδραι se trouvaient aux extrémités des habitations.

1453. Τοὐπὶ τῷδε, « ensuite, » est une locution adverbiale.

1454. Le Phrygien invoque la déesse de la Terre, qu'on adorait sur l'Ida, Cybèle, mère de tous les dieux et de tous les êtres, la mère par excellence.

étres, la mère par excellence. 1456. "Eòpaxov. Le Phrygien s'était esché : il voit sans être vu. Cela résulte da veis 1489. 4457. Άμφὶ πορφυρίων πέπλων, d'entre leurs vêtements de pourpre. — "Υπ6, de dessous. Cf. Heenbe, 53.

4466-4467. Les coups que se porte Hélène en signe de deuil retentissent sur son sein et sur sa tête. Le sens est clair; mais le tente laisse à désirer. Cf. NC.

1468. Φυγά δὲ ποδί. Les deux datifs peuvent sembler choquants. Cf. toutefols Électre, 218 sq.: Φυγά.... φῶτας καπουργούς ἐξαλύξωμεν ποδί. O mèr otrômeros suras, ò dè réxus an, ό δὲ τραῦμα φέρων, ὁ δὲ λισσόμενος, θανάτου προδολάν. ύπό σχότον δ΄ έφεύγομεν. νεχροί δ' έπιπτον, οί δ' έμελλον, οί δ' έχειντ'. Έμολε δ' ά τάλαιν' Έρμιόνα δόμους 1490 έπὶ ρόνω χαμαιπετεί ματρός, ά νιν έτεχεν τλάμων. Άθυρσοι δ' οξά νιν δραμόντε βάκγαι σχύμνον εν χεροίν όρείαν συνήρπασαν. πάλιν δὲ τὰν Διὸς χόραν ἔπι σφαγάν έτεινον ά δ' άπό θαλάμων έγένετο διαπρό δωμάτων άφαντος, 1495 ῶ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ ఫῶς καὶ νὺξ, ήτοι φαρμάχοισιν ή μάγων τέχναις ή θεῶν κλοπαῖς. Τὰ δ' ὕστερ' οὐκέτ' οἶδα · δραπέτην γὰρ έξέχλεπτον έχ δόμων πόδα. Πολύπονα δὲ πολύπονα πάθεα 1500 Μενέλεως άνασχόμενος άνόνητον τὸν Ἑλένας ἔλαβεν ἐχ Τροίας γάμον.

NC. 4492. Variante vicieuse: δραμόντες. — 4494. Schæfer a rectifié la leçon ἐπί. Le verbe τείνειν n'équivaut pas à Ελεειν. — 1494'. Manuscrits: à δ' ἐκ θαλάμεν. Αδια de rétablir le mètre iambique, j'ai substitué ἀπό à la glose ἐκ. Hermann écrivalt ἐκ παστάδων, en introduisant un spondée qui répugne ici à l'harmonie imitative. — 1495. Ancienne vulgate: δόμων. — 1498. Vulgate: τέχναισιν. Je suis revenu à la leçon des bons manuscrits: τέχναις. Ce vers (κῶλον), ainsi que le précédent, est iambique. La seconde syllabe de ἤτοι prend la durée de trois brèves; θεῶν se prononce comme un monosyllabe. — 1499. οὐ κάτοιδα Α, Ε. — 1501-1502. Le leçon μενέλαο: ἀνασχόμενος ἀνόνητον ἀπὸ τροίας Ιλαδι τὸν ἐλένας γάμον n'a ancune espèce de mesure. Je l'ai modifiée de manière à en tirer des do hmlaques.

trolsième personne έγένοντο soit suivie de la première personne έγενόμεσθ(2).

1488. Θυνάτου προδολάν, abri contre la mort. Ces mots forment une apposition qui se rapporte à l'idée de prière, renfermée dans λισσόμενος. Cf. v. 1105, et passim.

1492. 'Αθυρσοι Βάκχαι, des bacchantes sans thyrse. L'épithète currige ce qu'il y a de trop hardi dans le trope. Cf. la note sur ἀνηφαίστες πυρί, vers 621, et passim.

1494-94'. Σραγάν Ιτεινον est dit comme βέλος Ιτεινον. Schuefer cite Η/c., 263: Ές τήνδ' Άχιλλεις ἐνδίπως τείνει ρόνον; 4497-1498. Φαρμάποιστν, par des incantations (ἐπωδαί), des chants ou des formules empruntés aux Mages. Cf. Iph. Taur., 1338: Κατβδε βάρδαρα Μέλη, μαγεύουσα. 4502. Τὸν Ἑλένας γάμον, « matrimo- a nium Helen», i. e. Helenam unorem.»

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ομοσον· εί δὲ μὴ, κτενῶ σε, μὴ λέγειν ἐμὴν χάριν.

Τὴν ἐμὴν ψυχὴν κατώμοσ', ἢν ἀν εὐορκοῖμ' ἐγώ.

\*Ωδε κάν Τροία σίδηρος πᾶσι Φρυξὶν ἢν φόδος; ΦΡΥΞ.

Απεχε φάσγανον · πέλας γὰρ δεινὸν ἀνταυγεῖ φόνον.'
ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μή πέτρος γένη δέδοιχας, ώστε Γοργόν' είσιδών; 1520 ΦΡΥΞ.

Μή μὲν οὖν νεκρός· τὸ Γοργοῦς δ' οὐ κάτοιδ' ἐγὼ κάρα. ΟΡΕΣΤΗΣ.

Δοῦλος ὢν φοδεῖ τὸν Ἅιδην, ὅς σ' ἀπαλλάζει κακῶν; ΦΡΥΞ.

Πᾶς ἀνὴρ, κᾶν δοῦλος ἢ τις, ἤδεται τὸ φῶς ὁρῶν.

Εὐ λέγεις, σώζει σε σύνεσις άλλα βαῖν' εἴσω δόμων.

Οὐκ ἄρα κτενεῖς μ';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Άρεῖσαι.

ΦPYΞ.

Καλόν έπος λέγεις τόδε. 1525 ΟΡΕΣΤΗΣ

Άλλά μεταδουλευσόμεσθα.

NC. 1516. Mes : πτανώ. — 1518. Comme πάσι est omis dens A, Nauck proposalt : φέδου πλέως, Rauchenstein : μέγας φόδος. — 1519. σέλας γάρ Hartung.

1516. Όμοσον.... μὴ λέγειν ἐμὴν χάριν, jure que tu ne parles pas ainsi pour me plaire. On a vainement essayé de donner un autre sens à ces mots, qui sont fort clairs: il est évident que λέγειν ἐμὴν χάριν εσμίναυτ à γλώσση χαρίζειθαι ν. 1514). Sans doute, Oreste s'amuse trop longtemps avec ce pauvre homme; mais le

poète voulait faire rire son public. 4517. "Hy αν εὐορχοῖμ" ἐγώ. Cette phrase équivant à la formule homérique (fliade, XV, 40): Τὸ μὲν οὐχ ἀν ἐγώ ποτε μὰψ ὁμόσαιμι. [Purson.]

4519. Πελας γάρ, sous-ent. δν, quand il est rapproché. — Δεινόν est un accusatif adverbial, gouverné par ἀνταυγεῖ. ετερον είς άγων', ετερον αὐ δόμος φοδερὸν άμφὶ τοὺς Ατρείδας πίτνει.

Τί δρώμεν; άγγέλλωμεν εἰς πόλιν τάδε; ή σῖγ' ἔχωμεν; ἀσφαλέστερον, ςίλαι.

1540

<sup>\*</sup>1δε πρό δωμάτων ίδε προχηρύσσει θοάζων δδ' αἰθέρος ἄνω χαπνός.

Απτουσι πεύχας ώς πυρώσοντες δόμους τοὺς Τανταλείους, οὐδ' ἀφίστανται φόνου.

Τέλος έχει βροτοῖς θεὸς, τέλος ὅπα θέλει. Μεγάλα δέ τις ἀ δύναμις · μάλ' ἀλάστωρ

1545

NC. 1539-45. Avant ri δρώμεν, avant άπραλέστερον, avant ίδε, avant απτουσι les mes marquent HMIX; avant τέλος, XO. - 1544. Var.: πόνου. - 1545. Nauck propose: τίλος άγει. - Mise : δαίμων βροτοίσι. Seidler : δαίμων βροτοίς. Le vers correspondant, 4364, prouve qu'il faut écrire βροτοίς θεός. Δαίμων et θεός sont souvent substitués l'un à l'autre. Trois scholies, où ces vers sont paraphrasés de trois manières dissérentes, portent seoc. - 1547-1549. Manuscrits : & δύναμις δι' άλαστόρων [ Επεσεν Επεσε (ou Επαισεν Επαισε) μελαθρα τάδε δι' αlμάτων | διά τὸ μυρτίλου. La conjecture de Seidler: δι' άλάστορ' έπεσ' έπεσε, est insuffisante. Euripide n'a pas répété la préposition διά jusqu'à trois fois et avec si peu de propriété, L'accord antistrophique (cf. v. 1364) exige à la place de aluátor un mot à pénultième longue. Du reste une leçon toute différente est indiquée par la scholie du Marcianus : Ἐπλησίασέ τις τοῖς οίκοις φονικὸς δαίμων, δι' αlμάτων τιμωρίαν ποιούμενος του πτώματος του Μυρτίλου. Le texte répondra à cette interprétation, si, en le modifiant légèrement, nous écrivons : άλάστωρ ἐπέπεσεν έπεσε (ou έπέπεσ' έπέπεσε) μέλαθρα τάδε. Ensuite les mots δι' αξμάτων sont louches dans le texte, mais ils sont très-bien placés dans la scholie. Ils sont donc une glose explicative d'une autre leçon, qui ne peut guère être que αlμάσσων. Enfin le sens et la mesure se complètent par le mot μάλ(α), placé en tête de la phrase. Les deux dernières lettres de μάλ' étant identiques aux premières lettres de άλάστωρ, ont pu être facilement oubliées. Par suite de cette omission M fut changé en Al.

1539. Άμρὶ τοὺς Άτρείδας. Suppléez δντα, et rapportez ces mots à άγωνα.

1511-1542. Προκηρύσσει.... καπνός. Cf. Eschyle, Sept Chefe, 81: Αλθερία κόνις με πείθει φανείσ', άναυδος σαρής θτυμος άγγελος.

1644. Οὐδ' ἀφίστανται φόνου, Οπ αρ-

prête la mort d'Hermione après celle d'Hélène.

4545-4546. Τέλος έχει... δπα θέλει, il dirige la fin où il lui plaît. Voyez la note sur le vers 4058.

1547. Μάλ(α) reprend l'idée exprimée dans la phrase précédente par μεγάλα. λάδωμεν, ή δει ξυνθανείν έμη γερί τούς διολέσαντας την έμην ζυνάορον. 1365

1570

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ούτος σύ, κλήθρων τῶνδε μή ψαύσης γερί, Μενέλαον είπον, δς πεπύργωσαι θράσει η τῷδε θριγκῷ κρᾶτα συνθραύσω σέθεν, ρήξας παλαιά γεῖσα, τεχτόνων πόνον. Μογλοίς δ' άραρε κλήθρα, σής βοηδρόμου σπουδής & σ' είρξει, μή δόμων είσω περάν.

# ΜΕΝΈΛΑΟΣ.

Έα, τί χρημα; λαμπάδων δρώ σέλας, δόμων δ' ἐπ' ἄχρων τούσδε πυργηρουμένους. ζίφος δ' έμης θυγατρός επίφρουρον δέρη.

1575

Πότερον έρωταν ή χλύειν έμου θέλεις; ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Οὐδέτερ' : ἀνάγχη δ', ὡς ἔοιχε, σοῦ χλύειν.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

Μέλλω χτανείν σου θυγατέρ', εί βούλει μαθείν. ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Έλένην φονεύσας έπὶ φόνω πράσσεις φόνον;

NC. 1565-1566. Un scholiaste cite la variante & Bei, Mais Ménélas n'est certes pas disposé à faire grâce aux meurtriers, s'ils lui rendent le cadavre d'Hélène. - Nous croyons que le texte primitif ne porteit, à la place de ces deux vers, que : τούς διολέσαντας ξυνθανείν έμξι χερί. Le subjonctif βυσώμεθ(α), v. 1563, était suivi de l'infinitif ξυνθανείν. C'est pour corriger cette irrégularité que les mots λάδωμεν, ή δεί et την έμην ξυνάφρον (cf. v. 1556) auront été interpolés. - 1577. Tous, ou presque tous, les manuscrits portent οὐδέτερον. - 4579. Les mots έπὶ φόνφ πράσσεις φόνον reviennent au vers 1587. On peut croire que le poëte s'est servi ici d'une autre tournure.

4566. Les mots τὴν ἐμὴν ξυνάορον sunt plus qu'inutiles après ¿. Voy. NC.

1547. Oreste, toujours accompagné de son fidèle Pylade, se trouve sur le toit du palais. Il tient une épée nue au-dessus de la tête d'Hermione, sa captive.

4668. Πεπύργωσαι Φράσει. Ce trope indique qu'il y a quelque chose de factice dans le courage dont Ménélas fait montre, CL Médée, 626; Aristophane, Gren., 1004: Πυργώσες βήματα σεμνά.

1671-1672. Construisez : & o' elçter σή: βοηδρόμου σπουδής, (ώστε) μή περάν είσω δομων. 1674. Πυργηρουμένους, se tenant

comme dans une forteresse.

1575. Eigot ... enipsousov dien. Tour-nure poétique, a laquelle le vers 1627 peut servir de commentaire.

1579. Hpásset; póvov, tu médites un mentre. Heárotiv diffice de nouiv voy. la note sur Iph. Aul., 1108.

MENELINE

अक्षेत्रं क्षेत्र मुख्यकाः कं पृष्ट वर्षे द्रश्तमुद व्यवस्थितः

Co describeda. Eng g. sparktier grinner

म १२५ स्वयम्बर्ग व्यवस्था स्वर्थात्ताः १३८६ :

1595

ZHTZ390

Ός μή γ' έχτις σύ, πίνος έπισφείξεις πυρί. ΧΕΝΕΙΑΟΣ

Κτείν' . ώς κτανών γε τωνοέ μοι δώσεις δίκην.

Έσται τάδ'.

MENEAAOS.

**λ ά, μηδαμῶς δράσης τάδε.**]

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Σίγα νυν, ἀνέχου δ' ἐνδίχως πράσσων χαχῶς.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ή γὰρ δίχαιον ζῆν σε;

ΟΡΕΣΤΗΣ

Καὶ χρατείν γε γῆς.

1600

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Ποίας;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Έν Άργει τῷδε τῷ Πελασγικῷ.

NC. 1593. φύγη Paley. — 1596. Variante vicieuse: ὡς μήτ' ἔχης. — χερί L. πυρφ Καγες. — 1598 rompt la relation évidente entre ce que Ménélas a dit au vers 1597 et ce qu'il dira au vers 1600, et a été inséré en dépit de la régularité de ce dialogue 1 jusqu'au vers 1599 chacun des deux interlocuteurs prononce un vers entier. Heiland avait déjà signalé cette interpolation, reconnue par Nauck. — 1599. Manuscrits: νύν. — 1600. Les manuscrits, sauf F, portent 55 pour γε.

lade ne prend point la parole. Cela est conforme aux habitudes du thélitre antique. Du reste, le poète n'avait que trois acteurs à sa disposition. Le protagoniste remphisait le rôle d'Oreste; le tritagoniste celui de Ménèlas; et comme Apollon va paraître bientôt, sans que ni l'un ni l'astre de ces deux personnages se retire, le dos-

téragoniste ne se trouvait pas disposside non plus.

(509-1600. Oreste dit : a Résigne toi à un malbeur mérité, à répos 8 delenne, réposed ; a réposed ; a (Tu prétende que je ne dois pes me venger). Est il donc juste que tu vives? Il yap Sianor (87 es; n Pour comprondes

MEREAAOZ.

Άπαιρε θυγατρός φάσγανον.

OPELTHL.

Ψευδής έφυς.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άλλα κτενείς μου θυγατέρ';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ού ψευδής έτ' εί.

MENEAAOS.

Οίμοι, τί δράσω;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πεῖθ' ἐς Άργείους μολών,

1610

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πειθώ τίν';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ήμᾶς μή θανείν αἰτοῦ πόλιν.

MENEAAOE.

"Η παιδά μου φονεύσεθ';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

τωδ' έχει τάδε.

MENEAAOE.

Ο τλημον Έλένη.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τάμὰ δ' ούχὶ τλήμονα;

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Σοί σφάγιον έχόμισ' έχ Φρυγῶν,

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εί γὰρ τόδ' ἦν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

πόνους πονήσας μυρίους.

NC. 1608. Peut-être duupe τῆσδε. Nanck pense que l'impératif ne s'accorde pas avec la réponse de Ménélas. Il propose : Θυγατρὸς ἀπαρεῖς. — 1611. δανεῖν Ε. πτανεῖν vulg. — Peut-être εἰνεῖν (σε κρᾶναι) πάλεν. — 1614. Canter : Σλ.

4610. "Ες Άργείους, vers l'assemblée de 1614. Σοί. Ici Ménéles s'adresse de des Argiera.

ήμαρτες, όργην Μενέλεφ ποιούμενος,

ηδ' ἐστὶν, ην ὁρᾶτ' [ἐν αἰθέρος πτυχαῖς],

σεσωσμένη τε κοὐ θανοῦσα πρὸς σέθεν.

Ἐγώ νιν ἐξέσωσα χὐπὸ φασγάνου

τοῦ σοῦ κελευσθεὶς ήρπασ' ἐκ Διὸς πατρός.

Ζηνὸς γὰρ οὖσαν ζῆν νιν ἄφθιτον χρεών,

Κάστορί τε Πολυδεύκει τ' ἐν αἰθέρος πτυχαῖς

ξύνθακος ἔσται, ναυτίλοις σωτήριος.

᾿Αλλην δὲ νύμφην εἰς δόμους κτῆσαι λαδών,

ἐπεὶ θεοὶ τῷ τῆσδε καλλιστεύματι

Έλληνας εἰς ἕν καὶ Φρύγας ξυνήγαγον,

θανάτους τ' ἔθηκαν, ὡς ἀπαντλοῖεν χθονὸς

NC. 1631. Nauck regarde ce vers comme interpolé. Nous nous sommes borné a mettre entre crochets ἐν αἰθέρος πτυχαῖς, mots qui viennent du vers 1636, et qui sont déplacés ici. Hermann écrit ἐν αἰθέρος πύλαις, en se fondant sur la glose πύλαις que le Marcianus porte en marge. Cette correction ne semble pas suffire. — 1633. Kirchhoff a corrigé la vu'gate κἀπό d'après la leçon du Marcianus : καὶ ὑπό. — 1638. Kirchhoff veut transposer ee vers après le vers 1642. Il n'a pas remarqué l'antithèse entre άλλην et τῆσόε, ν. 1639.

tout en étant le sujet de la phrase principale, ce nom est entré par attraction dans la phrase incidente. Cf. Sophocle, Truchin. 283: Τάσδε δ' ἄσπερ εἰσοςῆς, 'Εξ όλ-δίων ἄζηλον εὐροῦσαι βίον Χωροῦσι πρὸς σέ. Porson et Schæfer ont cité un grand nombre d'exemples qui prouvent que cet hellénisme, qui se trouve aussi chez les prosateurs, remonte d'un côté jusqu'a Homère, et que de l'autre côté il a été imité par les poctes latins. Citons seulement Virgile, Én., I, 573: Urbem quam statuo, vestra est.

1634. La location, familière à Euripide, ἐν αἰθέρος πτυχαίς, « dans les replis, dans les profundeurs du ciel, » semble imité de l'Homérique κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο, //., X1, 77. U'e-t la que se trouvera Hélène lorsqu'Apollon l'aura conduite à la demeure de Jupiter, comme il l'annoucera dans le vers 1684. Cette location est donc de mise au vers 1636; mais elle ne l'est pas ici. Helène se voyait sans doute à côté d'Apollon.

1635. Ζενός γάο οδσαν ζῆν νιν ἄεθετον χοτών. Le titre d'Helène à l'immortalité, c'est qu'elle est fille de Jupiter. Cela est con-

forme aux idées grecques. Suivant Homère, Od., IV, 561 sqq., Ménélas est transporté dans les champs Élysées parce qu'il a été le gendre du souverain des dieux. Dans le vers d'Enripide, il y a un jeu de mots que les commentateurs ne semblent pas avoir remarqué. En disant Ζηνός.... ζην le poête fait allusion à une étymologie erronée, mais répandue, du nom de Zeu; ou Ziv. La fille du dieu de vie ne saurait mourir. Cf. Platon, Cratyle, p 396 A: Où yap έστιν ήμίν καὶ τοῖς άλλοις πάτιν όστις έστιν αίτιος μάλλον του ζήν ή ό άρχων τε και βασιλεύς των πάντων. Συμβαίνει οδν δρθώς δνομάζεσθαι ούτος ό θεὸς είvat, है।' हैं। देत्रं देही सर्वेता पहाँद रिक्टेनार υπόρχει.

1647. Naurious outripios. Cf. El., 4347 sq. — A Sparte, Helène jouissait d'honneurs divins. Cf. Preller, Gricolasse Mythologie, II. p. 71 et p. 73. Son aporthèose est aussi proclamée dans la tragestie d'Hauire. 1666 son.

d'Heiène, v. 1666 sqq.

1639. 'Enci beoi... Une femme dont libeauté a servi aux plus grands descens des
dieux, ne sera plus descensais l'épouse d'au
mortel.

Υῆμαι πέπρωταί σ' Έρμιόνην· δς δ' σίεται
Νεοπτόλεμος γαμεῖν νιν, οὐ γαμεῖ ποτε.
Θανεῖν γὰρ αὐτῷ μοῖρα Δ:λςιχῷ ξίρει,
δίχας Ἀχιλλέως πατρὸς ἐξαιτοῦντά με.
Πυλάδη δ' ἀδελφῆς λέχτρον, ῷ ποτ' ἤνεσας,
δός· δ δ' ἐπιών νιν βίοτος εὐδαίμων μένει.
"Αργους δ' 'Ορέστην, Μενέλεως, ἔα χρατεῖν,
ἐλθὼν δ' ἄνασσε Σπαρτιάτιδος χθονὸς,
φερνὰς ἔχων δάμαρτος, ἤ σε μυρίοις
πόνοις διδοῦσα δεῦρ' ἀεὶ διήνυσεν.
Τὰ πρὸς πόλιν δὲ τῷδ' ἐγὼ θήσω χαλῶς,
δς νιν φονεῦσαι μητέρ' ἔξηνάγχασα.
1665

<sup>7</sup>Ω Λοξία μαντεῖε, σῶν θεσπισμάτων οὐ ψευδόμαντις ἦσθ' ἄρ', ἀλλ' ἐτήτυμος. Καίτοι μ' ἐσήει δεῖμα, μή τινος κλύων ἀλαστόρων δόξαιμι σὴν κλύειν ὅπα. 'Αλλ' εὖ τελεῖται, πείσομαι δὲ σοῖς λόγοις.

1670

NC. 1655. ἀξασθαί νιν Elmsley. — 1657. Variantes : ἐξαιτουμένω et ἐξαιτοῦντί με. L'accusatif et le datif sont également de mise ici. — 1658. ὧι Α. ὧς vulg. Nauck propose : ὡς κατήνεσας. — 1659. La leçon μενεῖ a été rectifiée par Brunck.

personne contre laquelle l'épée est dirigée, étant ainsi désignée, le datif δέρη ajoute une détermination plus précise. Le scholiaste dit: Τὸ ἐφ' ἡ καὶ τὸ δέρη καθ' όλον καὶ μέρος. Voyez sur cet hellénisme bien connu, Méd., 092, et passim.

1656-1667. Θανεΐν.... ἐξαιτοῦντά με. Néoptolème accusait Apollon d'avoir tué Achille, et prétendait lui faire payer la runçon du sang (Άχιλλέως δίκας αυτὸν ἐξήτει). Le dieu suscita les habitants de Delphes contre l'audacieux, et le fit périr sous leurs coups. Cette fable est racontée dans Andromaque, v. 1085 sqq. — Quant à l'accusaiti étacτοῦντα, qui se rapporte à l'infinitif θανεῖν, voyez la note sur les vers 1236 sqq. de Médee.

1668. \*Hινεσας équivant à κατήνεσας,

4658. "Ηινεσας équivaut à κατήνεσας, « ta as promis ». Au vers 1092 Pylade dit qu'il a agréé l'hymen d'Électre, λέχος ἐπήνεσα. 1659. Nev. Il faut entendre Électre, ou, si l'on veut, Électre et Pvlade.

4662. Φερνάς έχων δάμαρτος. Scholiaste: Την Σπάρτην λέγει, ήτις εἰς προϊκα ἐδόθη αὐτῷ.

1666-1667. Σῶν θεσπισμάτων dépend de ψευδόμαντις. Oreste ne rend pas seulement hommage à la véracité d'Apollon, mais il dit aussi, et d'abord, que les oracles qu'il a reçus à Delphes, émanaient du dieu lui-même, et non, comme il l'avait craint autrefois, d'un mauvais génie. Telle est la portée du possessif σῶν, lequel faix antithèse à la pensée exprimée dans les veis 1668 sq., et n'est point parasite, comme prétendent Hermann et les éditeurs qui ponctuent après σῶν θεσπισμάτων, en prenant ces derniers mots pour une exclamation.

1608. Δείμα. Oreste a exprimé cette crainte dans l'Électre, v. 979.

λαμπρῶν ἄστρων πόλον ἐξανύσας, ἔνθα, παρ' "Ηρα τῆ θ' 'Ηρακλέους "Ηδη πάρεδρος, θεὸς ἀνθρώποις ἔσται σπονδαῖς ἔντιμος ἀεὶ, σὺν Τυνδαρίδαις, τοῖς Διὸς υἱοῖς, ναύταις μεδέουσα θαλάσσης. 1685

1690

YADAY

\*Ω μέγα σεμνή Νίκη, τὸν ἐμὸν βίοτον κατέχοις καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα.

NC. 1689. La variante ὑγρᾶς, pour υἰοῖς, est mentionnée dans le Marcianus. — 1691-1693. Matthiæ et d'autres critiques mettent ces vers entre crochets. — 1691. Variante : σεμνὰ νίκα.

οὐ προσήκαντο τὰς σπονδάς οι 'Αθηναῖοι. Quant à ce dernier fait, voy. la note sur le vers 772.

1686. Τη θ' 'Ηρακλέους, sous-ent. δάμαρτι.

1687. L'antithèse évidente θεὸς ἀνθρώποις a été méconnue par les éditeurs qui ont, en dépit du Scholiaste, mis la virgule après θεός. Hermann a rétabli la bonne ponctuation. 4690. Ναύταις μεδέουσα θαλάσσης, gouvernant la mer pour les marins, par rapport aux marins.

4694-4693. Le chœur, ou le poète, souhaite d'être toujours couronné aux concours scéniques. La même formule se retrouve à la fin d'Iphigénie en Tauride, où elle est certainement interpolée, et à la fin des Phéniciennes. Voyes la note sur les vers 4415 sqq. de Médée.

# Hit.

Page 12 of the later of the Property of the later of the Property of the later of the Property of the later o

Pile · E. ins. series

P. Ste v. St. Jan. Tam, in some \$1.00. Ste v. St. Vi. inc. Think indicate \$2.00. St. Vi. inc. Think indicate \$2.00. St. Vi. inc. St. Vi.

P. Seit Min. I mer his P. Seit villet mer milge Vienen. P. Seit villet mer milge Vienen. 1:00:00

P. C. Co. I. suppressed a non- or - The spin- or removed and rede a premier editari.

- --

P. of the 12th later markets on P. of the later markets P. of the later markets

P. sil, Name of the me were the form

MERELACZ.

Απαιρε θυγατρός φάσγανον.

OPEZINZ.

Ψευδής ἔφυς.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Άλλὰ χτενεῖς μου θυγατέρ';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Ού ψευδής έτ' εί.

MENEAAOL

Οίμοι, τί δράσω;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Πείθ' ές Άργείους μολών,

1610

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Πειθώ τίν';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ήμας μή θανείν αἰτοῦ πόλεν.

MENEAAQE.

"Η παϊδά μου φονεύσεθ';

ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Ωδ' έχει τάδε.

MENEAAOΣ.

Ο τλημον Έλένη.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Τάμὰ δ' ούχὶ τλήμονα;

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

Σοί σφάγιον έχόμισ' έχ Φρυγῶν,

ΟΡΕΣΤΗΣ.

Εὶ γὰρ τόδ' ἦν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ.

πόνους πονήσας μυρίους.

NC. 1608. Peut-être ἀπαιρε τῆσδε. Nanck pense que l'Impératif ne s'accorde pas avec la réponse de Ménélas. Il propose : Θυγατρὸς ἀπαρεῖς. — 1614. Savaīv E. πτανεῖν vulg. — Peut-être αἰνεῖν (σα κρᾶναι) πάλην. — 1614. Canter : Σὲ.

1610. Ἐς ᾿Αργείους, vers l'assemblée 1614. Σοί. Ici des Argiens.

1614. Zoi, Ici Ménéles s'adresse de nouveau à Oreste. Cf. NC. PARIS. — TYPOGRAPHIE A. LAHURE Rue de Fleurus, 9

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five conts a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

